

# NOUVEAU COMMENTAIRE SUR L'ORDONNANCE DE LA MARINE, DU MOIS D'AOÛT 1681.

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Ottawa

# NOUVEAU COMMENTAIRE SUR L'ORDONNANCE

DE LA MARINE,

DU MOIS D'AOÛT 1681.

Où se trouve la Consérence des anciennes Ordonnances, des Us & Coutumes de la Mer, tant du Pryaume que des Pays étrangers, & des nouveaux Réglemens concernans la Navigation & le Commerce maritime.

Avec des Explications prifes de l'esprit du Texte, de l'Usage, des Décisions des Tribunaux & des meilleurs Auteurs qui ont écrit fur la Jurisprudence nautique.

Et des Noies historiques & critiques, tirées de la plupart des divers Recueils de Manuscrits conservés dans les dépôts publics.

Dédié à S. A. S. M. gr le Duc DE PENTHIEVRE, Amiral de France.

Par M. René-Jos vé VALIN, Avoca: & Procureur du Roi au Stege de l'Amirauté de la Rochelle.

TOME PREMIER.





# A LA ROCHELLE,

Chez Jerôme LEGIER, Imprimeur du Roi, au Canton des Flamands,

M. DCC LXVI.

AVEC APPROBATION LT PRIVILEGE DU ROI.



csp

KJV 2784.3 1681 .V353 1766



A SON ALTESSE SÉRÉNISSIME

MONSEIGNEUR
LOUIS-JEAN-MARIE DE BOURBON,

# DUC DEPENTHIEVRE, AMIRAL DE FRANCE,

Gouverneur & Lieutenant Général pour le Roi en sa Province de Bretagne.



ONSEIGNEUR,

CET Ouvrage, que VOTRE ALTESSE SÉRÉNISSIME a bien voulu me permetre de lui dédier, ne pouvoit voir le joufr ous de plus heureux auspices.

# É PITRE.

Toute la France, MONSEIGNEUR, après avoir admiré en vous, cette grandeur d'ame qui caractérise le héros; cet amour actif de l'ordre, tempéré par une bonté généreuse & compatissante; cette attention singuliere à soumettre au devoir, bien plus par l'attrait des récompenses que par la crainte des peines; & toutes ces vertus aimables qui vous ont rendu les délices d'une grande Province confiée à votre administration; vous voit encore ajouter à toutes ces qualités héroïques & bienfaifantes, le sceau qui en garantit la durée: je veux dire l'empreinte respectable d'une piété tendre, éclairée · & constamment soutenue: exemple aussi rare que consolant pour la religion, dans ce siecle malheureux, où une orgueilleuse Philosophie fait tous ses efforts pour en obscurcir les principes.

La Nation, MONSEIGNEUR, qui dans VOTRE ALTESSE SÉRÉNISSIME, reconnoût avec complaisance le modele d'un Prince accompli, de quel œil auroit-elle vu paroître, sous un autre nom que le vôtre, un ouvrage qui, à tous égards, appartient à VOTRE ALTESSE SÉRÉNISSIME.

En effet tout s'y rapporte à l'éminente charge d'Amiral, foit dans ce qui regarde directement les droits de l'Amiral

# É PITRE.

qui en sont l'objet en tant d'endroits; soit en ce qui concerne la police maritime dont la direction lui est attribuée par le titre de sa haute justice sur la mer & ses dépendances; soit enfin dans la partie destinée à la Jurisprudence, puisque ce sont des matieres soumises à sa jurisdiction.

Un Commentaire qui a pour but, l'interprétation de cette Ordonnance dans toutes ses dispositions, étoit donc, MONSEIGNEUR, essentiellement réservé à VOTRE ALTESSE SÉRÉNISSIME; mais si je n'ai pas eu, en cela, le mérite d'un hommage libre, je n'en ressens que plus vivement le prix de la faveur qu'elle m'a faite, en l'acceptant avec cette bonté qui lui est si naturelle.

Il ne manqueroit rien, MONSEIGNEUR, à ma satisfaction, si elle n'étoit un peu troublée par la crainte que mon ouvrage ne soit pas jugé digne de paroître sous un aussi grand Nom, & qu'on ne trouve peut-être, dans l'Auteur, d'autre mérite que celui d'avoir montré beaucoup de zele pour les intérêts de VOTRE ALTESSE SÉRÉNISSIME.

On applaudira sans doute à ce zele qui me l'a sait entreprendre; mais en louant le motif, on ne m'en accuseroit

# Ė PITRE

pas moins de témérité, si j'étois resté trop au-dessous de mon sujet, & si, dans l'exécution, l'on desiroit plus d'intelligence, de correction & d'exactitude.

Je suis avec le plus profond respect,

MONSEIGNEUR.

DE VOTRE ALTESSE SÉRÉNISSIME,

Le très-humble & très-obéissant serviteur, VALIN.



# REFACE.



N Commentaire sur l'Ordonnance de la Marine, est un de ces projets hardis dont le succès peut seul justifier l'entreprise.

L'Auteur des notes \* sur cette Ordonnance.

avoir compris la difficulté, il ne l'a pas même soupconnée, & j'avoue qu'elle ne m'a été bien connue que

lorsqu'il n'étoit plus temps de reculer.

Le dégoût que j'avois éprouvé toutes les fois que j'avois consulté ces notes, où non-seulement je n'avois rien trouvé qui pût servir à mon instruction, mais encore où je ne voyois qu'un affemblage difforme d'erreurs & d'inutilités, m'inspira d'abord le dessein de ce Commentaire.

Il me parut qu'il étoit aifé de faire quelque chose de mieux; c'en fut affez pour me faire mettre la main à l'œuvre, fans faire attention que dans une entreprise de ce genre, le travail augmente toujours

à mesure qu'on s'y engage.

Mon premier dessein se bornoit donc à des observations sommaires fur chaque article de l'Ordonnance, sans autre objet que celui d'expliquer simplement les articles qui pouvoient avoir besoin d'interprétation, de concilier ceux qui semblent en contradiction avec d'autres; de discuter enfin certains points résolus en quelques-uns, d'une maniere qui ne paroît pas s'affortir naturellement avec les principes généraux de la matiere.

Je n'allois pas plus loin, & suivant ce projet simple, l'ouvrage ne devoit pas être de longue haleine, quoiqu'il n'en exigeat pas moins

a

<sup>\*</sup> Impamées in-4.º en 1714 à Paris, chez Guillaume Cavelier & Charles Ofmont; in-8.º en 1715 chez le même Charles Ofmont, & réimprimées tant in-12. qu'en in-8.º en 1737, 1747 & 1749, fin neume Hittion ni correction, & en derniet lieu chez la veuve Saugrain & Pierre Ptault, in-12. en 1756. Tome 1.

d'attention par sa briéveté même. Il n'étoit question, ni de remonter aux sources dans lesquelles ont puisé les Rédacteurs de notre Ordonnance, ni d'entrer dans aucun détail historique & politique de ce qui avoit été pratiqué avant cette Ordonnance, aussi-bien que des prodigieux changemens intervenus depuis, principalement en ce qui concerne l'ordre de la police maritime, les devoirs & les obligations des négocians armateurs, des capitaines & autres gens de mer.

Mais je ne fus pas long-temps à m'appercevoir qu'un ouvrage ainsi restreint, ne mériteroit pas le nom de Commentaire. Il fallut donc viser à quelque chose de plus; & ce sur alors que je commençai à

entrevoir les difficultés de mon nouveau plan.

Les fecours ne me manquoient pas étant à portée de fouiller dans le dépôt du greffe de l'Amirauté; mais par-là même qu'ils étoient trop abondans, j'en étois furchargé. Je n'avois pas imaginé jusques-là, la multitude prodigieuse d'Ordonnances, Édits, Déclarations, Arrêts du Conseil, Réglemens, Mémoires & autres pieces antérieures & postérieures à notre Ordonnance, & toutes relatives aux sujets qui y sont traités.

C'est ce cahos qu'il a fallu débrouiller pour marquer épisodiquement en sorme d'abrégé historique, les variations trop fréquentes de ces Réglemens, leurs dissonances, leurs contradictions, l'extension

des uns, les dérogations & les modifications des autres.

Tout ce qui appartient d'ailleurs à un fujet ne tomboit pas d'abord fous la main; il falloit même employer fouvent des fecours étrangers : d'où il arrivoit, qu'après avoir traité des objets que je croyois à de-

meure, c'étoit à recommencer ou à reprendre fous-œuvre.

Ce n'étoit pourtant encore là que le travail rebutant d'un compilateur ou d'un faiseur de recherches. La partie la plus délicate & en même-temps la plus dangereuse, étoit celle de la Jurisprudence maritime; étude tellement négligée par nos Auteurs François, que Cleirac est le seul qui nous en ait tracé quelques regles pratiques, tandis que les Anglois, les Allemands, les habitans des côtes de la mer du nord & de la Baltique, les Espagnols & les Italiens sur-tout, y ont fait de si grands progrès.

La matiere des contrats maritimes ayant ainsi été abandonnée anciennement en France, il est bien étonnant, qu'il s'y soit trouvé tout-à-coup, des Jurisconsultes en état de former ce corps de doctrine, suivi, précis, lumineux même malgré l'immensité de sa profondeur, que l'on ne peut se lasser d'admirer dans notre Ordonnance.

Elle est sans contredit la plus belle de toutes celles de Louis XIV,

qui pourtant avoit déja mérité le titre de Législateur de la France, à la faveur des Ordonnances de 1667, 1669, 1670 & 1673, qu'il avoit publiées pour réformer l'administration de la justice, tant au civil qu'au criminel, & fixer la Justifprudence sur la matiere des eaux &

forêts, aussi-bien que du commerce de terre.

Mais son chef-d'œuvre dans le genre législatif, étoit réservé pour la Jurisprudence maritime, jusques-là inconnue dans le Royaume. Je ne crains point que ceux qui sont en état de juger des beautés de cette Ordonnance, soient tentés de me faire le reproche de tomber dans le désaut des panégyristes, encore moins ceux d'entr'eux qui seront instruits de l'état où notre marine, notre navigation, notre commerce sur mer, & par conséquent notre Jurisprudence nautique, au commencement du regne de ce grand Prince.

Pacificateur de l'Europe, après avoir créé la marine qu'il avoit déja mise dans un état de splendeur, qui répondoit à l'étendue de sa puissance, & après tant d'établissemens faits par ses ordres pour faire fleurir le commerce maritime & la navigation de ses sujets, il ne lui restoit plus qu'à affermir par de bonnes loix ce qu'il avoit formé par sa sagesse & souteuu par la sorce de ses armes; il falloit en un mot

une Ordonnance de la marine qui fût digne de lui.

Le succès répondit à ses vœux & à ses soins. L'administration sur universelle, à la vue d'une Ordonnance si belle dans sa distribution économique, si suge dans sa police générale & particuliere, si exacte dans ses décisions; si savante ensin que dans la partie du droit, elle présente autant de traités abrégés de Jurisprudence qu'il y a de sujets qui en sont l'objet.

Disons tour; elle ost telle que les Nations les plus jalouses de notre gloire, déposant leurs préjugés, leurs haines même, l'ont adoptée à l'envi comme un monument éternel de sagesse & d'intelligence.

Nos anciennes Ordonnances ne contenoient qu'un certain nombre de Réglemens sur la police maritime, qui ne sussitionent pas à beaucoup près, pour le maintien du bon ordre. Il falloit donc suppléer à leur peu d'étendue, par de nouveaux Réglemens, & en éc rtant ce que les anciens avoient de désectueux, perfectionner ce qu'ils renfermoient d'utile.

Quelle étendue de connoissances, quelle conbinaison d'idées, quel discernement, & quelle profondeur de vues ne falloit-il donc pas pour la fornation & exécution d'un plan, ou il s'agissoit de saissir tout ce qui ceuvenoit au bon ordre de la police, & en faire la distribution la plus naturelle & la plus exacte!

La partie de la Jurifprudence étoit encore plus difficile à remplir. Nos anciennes Ordonnances l'avoient totalement négligée, & les loix Rhodiennes de même que celles du droit Romain ne fournissant que fort peu de secours, on étoit réduit à puiser dans les usages maritimes établis chez les dissérentes nations; & pour le faire avec fruit, il falloit prendre parti au milieu de la contrariété de leurs pratiques, retrancher ce qu'il y avoit d'imparfait, éclaireir ce qui étoit obscur, adapter à nos mœurs ce qu'il y avoit de bon, ajouter ce qui avoit échapé à la prévoyance des premiers fondateurs du droit maritime.

Il n'y avoit assurément que des génies nés pour la législation qui pussent en pareilles circonstances produire cet admirable corps de

doctrine.

Combien ne feroit-il pas à fouhaiter que nous pussions payer à la mémoire des rédacteurs de cette précieuse collection, le tribut de louanges, d'estime & de respect qu'il ont mérité à si juste titre? Mais, par une fatalité inconcevable, les noms de ces grands hommes ne sont pas parvenus jusqu'à nous. On connoît ceux qui ont rédigé les Ordonnances antérieures; & l'ouvrage de ceux-ci, quoique d'un mérite de beaucoup supérieur, n'a pu les sauver de l'oubli.

Si l'on en croit l'auteur du mémoire imprimé pour la chambre d'affurance de Paris, en 1751, page 44; » cette Ordonnance a été » formée sur la Jurisprudence générale de l'Europe; à l'esset de quoi » il sut sait, dans tous les ports de notre continent, des informations

» qui ont coûté des tréfors immenses. »

On lui demanderoit volontiers la preuve de ce fait, en même-temps qu'on avoue avec lui qu'il n'y avoit que des Commissaires d'une expérience consommée & parfaitement versés dans la connoissance du droit maritime, qui pussent dresser une Ordonnance devenue dans l'instant la loi universelle du commerce maritime des nations.

Dans le recueil des pieces concernant la compétence de l'Amirauté de France, imprimé à Paris, chez d'Houry en 1759, on trouve au bas de la page cent quarante, une note qui porte que c'est M. le Vayer de Boutigny, Muître des Requêtes, qui a été le rédacteur

de cette Ordonnance.

Frappé de cette anecdote qui avoit échappé à toutes mes recherches, j'ai voulu favoir fur quoi elle étoit appuyée, & la réponfe que j'ai reçue ne m'a pas plus fatisfait que je ne l'ai été d'une autre anecdote, qui attribue ce bel ouvrage à un Avocat, que l'on ne nomme point; mais dont on rapporte cette fingularité; favoir que Louis XIV, lui ayant donné pour récompense une charge de Maître des Requêtes,

îl avoit dans la suite été obligé de s'en désaire, ses facultés ne lui

permettant pas de soutenir un tel état.

S'il m'est permis de hasarder mes conjectures sur la rédaction de notre Ordonnance, j'observerai que parmi les manuscrits de la Bibliotheque de Mgr. le Duc de Penthievre, manuscrits que S. A. S. a eu la bonté de me faire communiquer, il y a dans le registre numéroté 848, une savante, curieuse & vaste compilation des loix anciennes maritimes; c'est-à-dire, des Loix Rhodiennes & Romaines; du Consulat & des Us & Coutumes de la mer, des Ordonnances de Charles-Quint & de Philippe II, Rois d'Espagne, des jugemens d'Oléron, des Ordonnances de Visbuy & de la Hanse Teutonique, des afsurances d'Anvers & d'Amsterdam, du Guidon de la mer; des projets d'Édits & Réglemens dressés par ordre du Cardinal de Richelieu, ensin de nos Ordonnances jusqu'à 1660; le tout conféré ensemble, avec l'avis de plusieurs auteurs & distribué en distérens titres.

Il me paroît affez vraisemblable que cette riche collection saite par un très-habile homme, a servi à sormer cette Ordonnance. Du moins est-il vrai qu'elle a été faite dans cette vue, puisqu'en quelques endroits on y rejette certaines observations, en disant, » qu'elles ne sont » pas de nature à entrer dans une Ordonnance & à en faire le sujet. »

Il y a apparence aussi que les mémoires que prit M. Henri Lambert, Chevalier Seigneur d'Herbigny, Marquis de Thibouville; en faisant la visite des ports du Royaume situés sur la mer du Ponant, ont sait partie des matériaux de cette même Ordonnance, non-seulement quant à la police, ce qui est plus que vraisemblable; mais encore pour la partie de la Junisprudence.

On en peut juger par l'instruction que lui donna Louis XIV, pour

cette visite générale des ports le premier Janvier 1671.

M. d'Herbigny, y est déclaré Conseiller d'État, Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel, Commissaire pour la visite des ports & havres du Ponant.

Le Roi se proposant d'être informé, «non-seulement de l'état des » ports de son Royaume; mais encore de tout ce qui concernoit la » justice de l'Amirauté, pour régler & en retrancher les abus, & » composer ensuite un corps d'Ordonnances pour en établir la Juriss-prudence, ensorte que ses sujets navigateurs & négocians sur mer, » pussent être assurés que la justice leur seroit exactement rendue, » chargea ce Magistrat de faire attention dans sa visite, principalement à deux objets, l'un consistant «à examiner & connoître, la Jurispruse dence, les Statuts, Réglemens, Ordonnances & Arrêts dont les

» Officiers de l'Amirauté s'étoient servis jusqu'à lors; l'autre à recon-» noître les ports & rades, & entrées des rivieres capables de servir

» de retraite aux vaisseaux & autres bâtimens de mer. »

Par rapport au premier objet, il éroit chargé de s'informer avec foin « de la Jurisprudence de chaque siege d'Amirauté, d'en remar» quer les désauts & d'envoyer son avis sur ce sujet aux Commis» saires qui seroient établis par Sa Majesté, pour en décider, & sor» mer ensuite un corps d'Ordonnances complet, qui pûr servir à l'a» venir aux Officiers de l'Amirauté, sans avoir recours aux Ordon» nance étrangeres qui leur avoient servi jusques-là. »

Il devoit à cette fin , dans chaque fiege , s'adresser à l'Officier qui lui paroîtroit le plus expérimenté dans ces matieres , & en attendant l'Ordonnance , il étoit autorisé à faire les Réglemens provisoires qu'il

jugeroit convenables.

Pour le second objet, il devoit prendre l'avis de tous les vieux pilotes & autres gens entendus au fait de la marine & de la navigation, au sujet de l'entrée des havres, des difficultés qui s'y rencontreroient, & des moyens d'y remédier; demander des mémoires pour la meilleure maniere de pourvoir au délestage des vaisseaux, établir des pilotes-côtiers, veiller à ce qu'il y eût un maître d'hydrographie dans les lieux convenables, &c.

C'étoient là sans doute de grandes avances : mais eu égard à ce qui restoit à saire, la gloire des rédacteurs doit toujours paroître la

même.

On s'est plaint que leurs décisions étoient trop laconiques, & qu'ils n'avoient pas prévu assez de cas. Le premier reproche, dès qu'il ne tombe pas sur la clarté, fait précisément leur éloge; car après

l'équité, le mérite de la loi est d'être claire en peu de mots.

Le second n'est pas mieux sondé. Ce qu'on exige d'une Ordonnance, où des points de droit sont traités, c'est que les grands principes y soient présentés, accompagnés de décisions cardinales, d'où l'on puisse tirer la solution du plus grand nombre des cas particuliers. Or c'est une prérogative que l'on ne peut resuser à notre Ordonnance; & cela mérite d'autant plus d'attention, que, non-seulement dans ce temps-là, il falloit créer pour ainsi dire la Jurisprudence nautique; mais encore, que quoique le commerce sur mer, prodigieusement augmenté depuis, ait sait naître une grande quantité d'especes particulieres, il n'a fallu pour les décider, que faire une juste application des regles générales qui y sont établies, sans avoir eu besoin de nouvelles loix. Car il est à observer que de tant de changemens qui ont

été faits à notre Ordonnance, il n'en est aucun qui sorte de la sphere de la police, matiere de sa nature sujette à variation suivant les circonstances; il n'en est aucun, dis-je, qui ait trait à la Jurisprudence tant il est vrai que la stabilité d'une loi dépend de la justesse & de la fécondité des principes qu'elle a consacrés.

& c'est cette même sécondité des principes qui augmente les dissicultés d'un Commentaire, où il s'agit de rendre par-tout raison de la loi, & d'indiquer le plus qu'il se peut, sans affectation toutesois & sans prolixité, les conséquences qui en doivent résulter naturellement.

Pour cela il faut bien prendre le sens & l'esprit de la loi, sur-tout bien saisir les principes de chaque matiere, pour se guider de conséquences en conséquences avec ce sil sécourable. Et voilà le labyrinthe de difficultés que je n'ai prévues qu'un peu tard. C'est peut-être parce que d'autres les ont apperçues plutôt, que nous avons été privés jusqu'à présent d'un Commentaire devenu trop nécessaire pour n'être

pas ardemment souhaité.

Je ne sais ce qui m'a conduit à ces observations; elles m'ont échapé. Je n'ai pas assurément la vanité de croire que j'ai surmonté la moindre partie des difficultés qui ont tant de sois retardé ma course, & jusqu'à me décourager. S'il est vrai que mon ouvrage puisse être de quelque utilité, je n'ai pas prétendu qu'on me tint compte du travail pénible, assidu & opiniâtre qui m'a ensin fait arriver au terme: & si d'un autre côté il donne trop de prise à la censure, mon intention n'a pas été de faire valoir ces mêmes difficultés pour me servir d'excuse. Je n'ignore pas la façon de penser d'un certain public, & qu'il n'y a à attendre de lui ni gratitude ni indulgence. Quelque envie que l'on ait de le servir ou de lui plaire, il reçoit sans reconnoissance, peu inquiet de ce qu'il en a coûté à l'auteur; tandis que, censeur inéxorable, les moindres sautes l'irritent, sans examiner s'il y a d'ailleurs de quoi les racheter.

Les mêmes sources où les rédacteurs de notre Ordonnance ont puisé leurs décisions, doivent également être recherchées pour en connoître les principes, pénétrer le sens & l'esprit. Sans cela, en esset, on ne pourroit qu'errer à l'aventure. Il importe donc de les saire connoître, tant pour la partie du droit public qui, étant consignée dans les archives des gresses, ne peur pas être consultée par tous ceux qui auroient intérêt de s'en instruire, que pour la partie de la Jurisprudence que

tout particulier peut aisément se procurer.

Les premieres loix maritimes sont, de l'aveu de tout le monde, les loix Rhodiennes. Selon le pere Fournier, dans son traité d'hydro-

graphie, liv. 5 chap. 4, fol. 189. Ces loix ont été formées environ le temps que Josaphat regnoit en Judée; c'est-à-dire, 61 ans après

Salomon.

Quoigu'il en soit, c'est-là le berceau de la Jurisprudence nautique. On les trouve ces premieres loix dans plufieurs recueils, entr'autres. en grec avec la traduction latine, a la tête des observations de Peckius & de Vinnius, in tit. dig. & cod. ad rem nauticam pertinentes. Mais on peut s'en passer au moyen des loix Romaines qui en ont pris. l'effentiel, en y ajoutant plusieurs nouvelles décisions répandues dans les titres du droit, naute caupones, de exercitorià actione, de lege Rhodià, de nautico fanore, pro derelicto, de naufragiis, de naviculariis, de navibus, de nautis & quelques autres; tout cela indépendamment des principes généraux du même droit Romain qui peuvent avoir leur application à divers cas maritimes.

Après les loix Romaines, les plus anciennes comme les plus fameuses que l'on connoisse sur le fait de la navigation & du commerce maritime, font celles comprises dans une collection qui a pour titre, il consolato del mare, &c. C'est une compilation des anciennes loix maritimes fervant à régler la police de la navigation, & tout ce qui appartenoit alors au commerce dans les mers du levant.

L'original mêlé d'Espagnol, de Catalan & d'Italien, ne m'est point connu; j'en ai seulement vu deux éditions conformes de Venise in-4.º l'une de l'année 1576, l'autre de l'année 1599. Cene sont sûrement pas les premieres; mais il y a apparence que ce sont les bonnes, puisque. Cafa Regis, tom. 3 de ses œuvres, imprimées pareillement à Venise. en 1740, en a donné la copie mot à mot, avec des explications en Italien fur chaque chapitre.

François Mayssoni, Docteur ès droits & Avocat au siege de Marfeille, en a donné aussi une traduction, sous le titre de Consulat; mais en si mauvais François qu'il faut presque toujours recourir à l'Italien pour l'entendre. Il paroît néanmoins dans l'Épitre dédicatoire, qu'on lui a l'obligation d'avoir recueilli & mis en ordre ces mêmes loix qui

étoient, dit-il, éparfes & mal dirigées.

La premiere édition en a été faite en 1577, avec privilege d'Henri Ill daté du 17 Août 1576, par les foins de Guillaume Giraud, Marchand à Matfeille.

Cette mauvaise traduction a été réimprimée avec tous ses défauts

à Aix en 1635, chez Étienne David.

Il est triste qu'un recueil aussi précieux & aussi utile pour tous ceux qui sont appellés à l'étendue des loix matitimes, n'ait pas trouvé jusqu'ici un meileur traducteur. Je connois néanmoins un célebre Jurisconfulte quien a commencé une nouvelle traduction, enrichie de notes pour l'intelligence du texte, & d'observations relatives aux dispositions de notre Ordonnance & à l'usage actuel du commerce.

C'est M. Emerigon, Avocat au Parlement d'Aix & Conseiller à l'Amiraué de Marseille, ce savant généreux que le hazard m'a fait connoîte, & qui ne fut pas plutôt instruit que je travaillois à un Commentaire sur notre Ordonnance, qu'il m'offrit avec une cordialité & un désinéressement, peut-être sans exemple, tout ce que par une étude afidue & réfléchie, il avoit recueilli de décisions & d'autorités convenbles à cet objet.

On onçoit que j'ai dû balancer long-temps à accepter des offres de cete nature. Je ne m'y suis enfin déterminé, que parce qu'il a eu le secrt de me persuader, que ce n'étoit que pour son usage particulier qu'il avoit fait cette riche collection. Il m'en a donc fait pafser unicopie, dont j'ai fait un tel usage, que presque tout ce que

Jurisprdence, est en quelque sorte, autant son ouvrage que le mien. Je ludevois ce témoignage public de ma reconnoissance, après la lui avoitant de fois marquée en particulier, toujours avec un nouveau reret de ne pouvoir répondre par mes expressions à la vivacité des sentnens que m'a inspiré pour jamais, un bienfait aussi noble &

l'on travera de bon dans ce Commentaire, quant à la partie de la

aussi grauit.

Quanà fa traduction du Consulat\*, qu'il m'a avoué être fort avancée, envin je l'ai pressé de l'achever; il m'a toujours répondu que les affaires c barreau, dont il est surchargé, ne lui permettoient pas, comme sie service des particuliers devoit l'emporter sur celui du public, à qu tout homme à talens est comptable de beaucoup plus que de ses hetes de loisir. Puisse cette nouvelle exhortation, appuyée des vœuxle ce même public, le forcer enfin de se rendre.

De forte que ou ne point se méprendre, lorsqu'on voudra vérifier les citations, si par exemple le chap, toest cité. & que ce soit celui de la traduction, on le trouvera dans l'original au n°, 98; & si c'ele nombre 200, ce sera e 197 de l'original; è vice verjú, si la citation est prise dans l'origal, il faudra aller a deux ou trois nos, plus bas dans la traduction.

Il y a aussi un petite différence entre les deux éditions de la traduction. Les nos, sont bien les mêmes jusqu'200, mais dans la suite, ils different d'un, à cause que dans l'édition de 1577 en a sauté le n904, ce qui fait que celui qui est marqué du chisse esqu'ele cap de la dernite édit : dis de même a suite de la cap de la dernite édit : dis de même au sont de la dernite d'un la cap de la dernite d'un la cap de la dernite de la cap de la ca

<sup>\*</sup> Enattendt, pour ceux qui ne favent pas affez la langue originale du Consulat, il faut bien qu'ils se content de l'ancienne traduction telle qu'elle est, & a ce sujet, il est bon d'avertir que l'ordre de chapitres y est le même que chans l'original, à cela près que les nos. different depuis le 14°, danniere que le 14°, de la consolato est le 35°, de la traduction; ainsi du reste jusqu'au nomb de 43 qui est le 45°, de la traduction. Cette différence de deux nombres continue ainsi jusqu'au 17°, qui est le 120 aussi de la traduction; apres quoi & jusqu'à la fin, il y a une différence de leux nombres continue ainsi jusqu'à la fin, il y a une différence trois nombres.

la derniere éditi; ainsi de même jusqu'a la fin, le no. 297 qui est le dernier étant le 296 de l'autre édition.

J'ai dit que ces loix du Consular sont les plus anciennes cue nous ayons depuis les loix Romaines, & cela est vrai; car il paroît dans la traduction comme dans l'original, qu'elles furent approuvées à Rome dès l'an 1075. Elles le furent ensuite, y est-il dit, dans la ville d'Acre, sur le chemin de Jerusalem, par contrat passé le prenier jour de Septembre 1102 ou 1111, entre le Roi Louis & le Comtéde Toulouse, qui promirent de les faire garder & observer. Mais il ya erreur dans l'une & l'autre date, puisqu'il y est question de Louis VII, & que ce Prince n'arriva en Syrie que vers la fin de 1147, & à Jerusalem qu'au commencement de l'année 1148.

Ces mêmes loix du Consulat furent dans la suite approuées en 1250 à Paris, par Jean de Beaumont au nom du Roi St. Lois, en présence des Chevaliers Hospitaliers & Templiers, & de l'Aniral du Levant, pour être gardées & observées à jamais. Servin ans ses plaidoyers (pag. 509,) dit que ce sut vers l'année 1231 quele Roi St. Louis les accorda avec le Comte de Toulouse. Ne servin ens l'Palestine? En un mot ces Ordonnances ou décisions maritimes, servin généralement adoptées par tous les peuples navigateurs. Elles avoient

déjà été spécialement à Marseille, en l'année 1162.

Si Cleirac a eu tort de supposer plus anciens les Jugemns d'Oleron, d'autant plutôt qu'il les attribue à la Reine Aliénor ou léonor, à son retour de la Terre-Sainte, de même que Lamare, trde la police (tom. 3, liv. 5, tit. 26, chap. 1, sol. 37;) Kuricker s'est pas moins trompé, en accordant la prérogative de l'antériorie aux Or-

donnances de Wisbuy.

Ce dernier Auteur, dans sa présace sur le droit Hanséaque, pour appuyer son assertion que les Ordonnances de Wisbuy or plus d'ancienneté que les Jugemens d'Oleron, ne craint point avancer, contre toute vérité, que ces Jugemens n'en sont, pour insi dire, qu'une copie. A l'égard de la date de 1266, que Cleirac après Selden, donne à l'édition de ces mêmes Jugemens d'Olem, il l'impugne de saux, & dit que c'est une imagination, persone n'ayant vu cette prétendue édition de 1266, & d'ailleuts, ajoe-til, l'imprimerie n'étant pas encore alors en usage. Mais qu'imp te que l'imprimerie ne sût pas encore inventée dans ce temps là Cela empêche-til que ces Réglemens n'eussent été mis au jour, qu's ne sussente devenus notoires par leur promulgation, & qu'il n'e eût été tiré plusieurs copies manuscrites?

Pour l'Ordonnance de Wisbuy, dont le même Selm ne fait pas

remonter la date plus haut que l'an 1288, à cause que suivant Olaüs Magnus, la ville de Wisbuy ne sut rensermée de murailles qu'en cette année; Kuricke a raison de résuter cet argument, comme ne prouvant point que Wisbuy ne sût pas une ville avant ce temps-là, & d'insinuer ensuite que rien n'empêche qu'elle n'eût fait des loix maritimes long-temps auparavant, puisqu'elle existoit dès l'an 796. A la vérité, ajoute-t-il, elles ne surent pas dès lors telles qu'on les voit aujourd'hui; mais le sond étoit le même, & elles ont seulement été augmentées, comme celles de la Hanse Teutonique & autres.

Tout cela peut être vrai, sans qu'il ait eu lieu de conclure que ces Ordonnances de Wisbuy sont plus anciennes que les Jugemens d'Oleron, dont l'époque me paroît antérieure même à celle de 1266 qu'il

n'a pas voulu admettre.

Ces Jugemens sont attribués par Cleirac, (pag. 2, édition de 1661) comme je l'ai déjà observé, à la Reine Aliénor ou Eléonor, au retour de son voyage de la Terre-Sainte, vraisemblablement après que Louis VII l'eut répudiée, ce qui répond à l'année 1152; & selon lui elle les intitula Roole d'Oleron, du nom de son isse bien ainée. Il ajoute que Richard premier, son sils, surnommé Cœur de Lion, à son retour aussi de la Terre-Sainte, y sit des augmentations sous le même titre.

Selden, de son côté dans son traité qui a pour titre mare claussum, seu de domanio maris, lib. 2, cap. 24, fol. 427, prétend que ces loix d'Oleron, furent d'abord recueillies & mises en ordre, par l'aïeul d'Edouard premier, qu'ensuite elles surent corrigées, augmentées & publiées en l'isse d'Oleron, par Richard premier à son retour de la Terre-Sainte.

Il ajoute que quelques exemplaires de ces Jugemens, supposent qu'ils n'ont été dressés qu'environ 60 ans après Richard; c'est-à dire, que l'an 1266, sous Henri III, Roi d'Angleterre, agé lors de 50 ans,

mais qu'ils sont constamment d'une date plus ancienne.

Il differe principalement de Cleirac, en ce qu'il passe sous silence la Reine Eléonor, comme si elle n'avoit eu aucune part à la collection de ces Jugemens; & le singulier est qu'il n'en a usé de la sorte que par une assectation puérile. Anglois passionné pour la gloire de son pays, il a cru devoir faire honneur de cette compilation à ses maîtres après leur avoir ridiculement décerné l'empire des mers. Il en est venu même jusqu'à se prévaloir de cette sausse anecdote que la collection des Jugemens d'Oleron est due aux sons des Rois d'angleterre, pour soutenir son orgueilleux système de leur domination sur mer.

Mais ce sont la autant de chimeres.

1°. Où a-t-il pris que ce soit l'aïeul d'Edouard premier qui ait commencé cette collection? Comment cela se pourroit-il même, puisque ce Prince n'avoit aucun droit sur l'isle d'Oleron, qui n'a passé au pouvoir des Rois d'Angleterre que par le mariage de la Reine Eléonor, Duchesse d'Aquitaine, avec Henri Duc de Normandie, depuis Roi d'Angleterre sous le nom d'Henri II, duquel mariage est issu Richard premier, qui de son aveu, conformément à ce que dit Cleirac, augmenta cette compilation & la mit dans l'état ou elle est aujourd'hui?

Si donc elle avoit éré commencée avant Richard, comme ce n'avoit pu être absolument que par l'ordre d'une puissance à laquelle l'isle d'Oleron étoit soumise; il est évident qu'elle ne peut être attribuée

qu'à cette Reine Eléonor à l'exclusion des Rois d'Angleterre.

2°. A supposer même que Richard, fils de cette Princesse, en sût le vérirable & seul auteur; comme ces Jugemens n'ont pour objet absolument que la navigation dans la mer de Gascogne, & depuis Bordeaux jusqu'à Rouen, sans aucun rapport à la navigation Angloise; tout ce qu'on pourroit conclure de ce fait hazardé, c'est que Richard les auroit publiés en qualité précisément de Duc d'Aquitaine, abs-

traction faite de celle de Roi d'Angleterre.

Au reste, que ces loix d'Oleron, à l'exemple de celles des Rhodiens aient été reçues avec un tel applaudissement, dès qu'elles parurent, qu'elles devinrent une regle générale de décision, sur les matieres maritimes, comme l'auteur le déclare; il n'en est pas moins absurde de conclure de là, que le Roi d'Angleterre étoit reconnu souverain des mers: car ensin, la raison a droit de commander aux hommes partout. Ainsi quand il seroit vrai que ces Jugemens d'Oleron auroient reçu l'empreinte de l'autorité des Rois d'Angleterre, il n'en résulteroit rien en saveur de leur prétendue souveraineté des mers, qui ne pût être appliqué tout de même aux auteurs des Ordonnances du Consulat, de Wisbuy & de la Hanse Teutonique, dont les autres nations ont également adopté les décisions à mesure qu'elles leur ont été connues. C'est ce qu'atteste Vinnius, tant dans sa présace sur Peckius sur la Loi premiere sfs. ad legem Rhodiam (sol. 190.)

Pour revenir à l'ancienneté des Jugemens d'Oleron que jai annoncé ci dessus, remonter beaucoup plus haut que l'année i 266, époque de sa premiere édition connue, il y en a une preuve à laquelle, ce me semble on ne peut se resuser. C'est celle qui résulte de l'Edit d'Henri III. Roi d'Angleterre, Duc de Normandie & d'Aquitaine, en date de l'an 1226, rapporté par Cleirac sur l'art. 26 des mêmes Jugemens d'Oleron, (pag. 97 de l'édition de 1661, ou p. 81 de celle de 1671,

à Rouen.

Il est question dans cet Edit des naufrages, & les dispositions qu'il contient different essentiellement de celles des Jugemens d'Oleron, dans la partie concernant l'usage qu'on devoit faire de ce qui restoit du naufrage faute de réclamation.

Aux Termes de l'art. 30 de ces Jugemens d'Oleron, en cas de naufrage & sans distinction, les Seigneurs étoient obligés d'aider à mettre les effets en sûreté, & de les garder un an pour les remettre à

ceux à qui ils seroient trouvés appartenir.

L'année expirée sans réclamation, ils doivent faire vendre publiquement les effets sauvés & en employer le prix, à marier pauvres filles, ou en autres œuvres pitoyables, sans en rien retenir sur peine d'excommunication. Du reste, nul autre article pour déclarer qu'à défaut de réclamation, les biens naufragés seroient dévolus au sisc.

Aulieu que par l'Edit dont il s'agit, il est décidé. 1°. Que si quelqu'un échappe du naustrage & gagne le rivage, tout sera laissé dans le navire à sa disposition, sans que personne ait droit d'y toucher. 2°. Que si personne n'échappe, & néanmoins il set rouve quelque bête vivante dans le navire, ou qui ait gagné la terre, alors il est enjoint aux officiers du Roi, ou des Seigneurs, de mettre sous la main de Justice le navire & tout ce qui en dépend, avec les essets, & d'en consier la garde à quatre hommes de consiance durant trois mois, pour en faire la délivrance aux propriétaires. 3°. Qu'après les trois mois sans réclamation, les choses sauvées seront acquises au Roi ou à ses successeurs à titre de droit de naustrage, nomine ejetti, ou à qui en aura le droit. 4°. Ensin que si le naustrage est tel qu'il n'échappe ni homme, ni bête, dès-lors tout ce qui proviendra du naustrage sera dévolu au Roi ou aux Seigneurs ayant droit de naustrage.

On voit combien ces dispositions sont opposées à celles des Jugemens d'Oleron. Il n'est pas naturel cependant de penser que ces Jugemens aient pu déroger à un Edit porté précisement pour servir de loi perpétuelle sur le fait des nausrages, avec abolition des coutumes contraires. La conséquence est donc inévitable; que ces Jugemens d'Oleron, sont antérieurs de beaucoup, non-seulement à la date de l'édition de 1266; mais encore à celle de cet Edit, qui y a dérogé en cette partie, sous l'énonciation des coutumes contraires

qu'il a déclaré abolir.

Delà il s'ensuir en même temps que Cleirac a eu raison d'attribuer à la Reine Eléonor la premiere collection de ces Jugemens d'Oleron. L'élégant & judicieux Auteur de l'Histoire de la Rochelle dans sa description Chorographique de l'Aunis (p. 83 & 84) n'en sait pas difficulté non plus. L'un & l'autre, pour combattre Selden, se prévalent de ce que ce Code nautique est en vieux langage François, accompagné de termes Gascons, sans aucun mélange d'idiôme Normand ou Anglois.

J'ajouterai une circonstance non moins propre à prouver que ces loix ont esse étivement une origine Françoise. Cette circonstance est que de tout temps leurs décisions ont été extrêmement respectées en France; & la preuve en résulte de l'article 19 du très-ancien mémoire inséré dans Fontanon, à la suite du titre de l'Amiral (fol. 1617.) où il est dit que la justice sur le fait de la marine, sera administré selon les droits Jugemens, constitués & usagés d'Oleron.

Les Ordonnances de Wisbuy que l'on trouve dans Cleirac & dont la date, suivant Selden, ne remonte pas au-delà de l'année 1288, comme il a été ci-dessus observé; viennent immédiatement après les Jugemens d'Oleron. Elles ont eu cela de commun avec ces Jugemens qu'elles ont été adoptées par les autres nations dès qu'elles ont paru. Limiers, dans son histoire de Suede, imprimée à Amsterdamen 1721, dit, qu'elles étoient autresois aussi estimées dans la mer Baltique, qu'ailleurs les loix Rhodiennes & les Jugemens d'Oleron. Loccenius dans sa présace en parle en ces termes: Quæleges, eamdem fermè autoritatem hodiè obtinent, quam olim leges Rhodiæ.

Viennent ensuire les Ordonnances de la Hanse Teutonique publiées pour la première sois à Lubeck en 1591, & non en 1597, comme le prétend Cleirac, pag. 195. Elles ont depuis été revues, corrigées & augmentées en 1614, le 23 Mai, dans une assemblée des députés des villes Hanséatiques tenue à cette sin dans la même

ville de Lubeck.

Dans cette derniere compilation qui a pour titre, jus hanseaticum maritimum, la distribution des matieres a été faite en un assez grand nombre d'articles, rangés sous 15 chapitres ou titres. Elle est beaucoup mieux digérée que la premiere; mais le fonds est le même à quelques changemens près. On l'a trouve en latin dans Kuricke avec des notes. Pour ce qui est de la premiere collection, elle est en François aussi bien que l'Ordonnance de Wisbuy, dans le recueil de Cleirac, à la suite des Jugemens d'Oleron.

Au sujet de la Hanse Teutonique, Servin (tom. 1 de se plaidoyers, pag. 510 & 511) dit, après en avoir fait l'éloge, que notre nation a toujours été en confraternité avec cette compagnie, alliance con-

firmée \* par des Lettres-Patentes d'Henri IV, du mois de Novembre

1604, qu'il rapporte enfuite.

Tout cela indépendamment des loix maritimes des Prussiens, des Danois, des Suédois & autres habitans des côtes de la mer du Nord & de la Baltique, doit être consulté, pour avoir une idée nette des principes & des usages de la navigation relative au commerce par mer.

Pour ce qui est des contrats maritimes, on peut mettre au rang des loix anciennes qui en indiquent aussi les principes, le traité de Cleirac intitulé le guidon de la mer, puisque c'est une collection de tout ce qui se pratiquoit à cet égard de son temps, en y joignant, quant aux assurances en particulier, les Ordonnances qui ont pour

titre, les assurances d'Anvers & d'Amsterdam.

Ce n'est pas tout, il faut encore avoir recours aux divers auteurs qui ont traité ces matieres, & ce n'est pas la partie la moins rebutante de cette étude; parce que communément, ce qu'il y a de bon dans ces auteurs, est noyé dans un fatras d'inutilités ou d'érudition fastueuse. Je n'en excepte pas même Cleirac, le seul auteur François que nous ayons en ce genre, comme je l'ai déjà dit, quoique pourtant il y ait plus à prositer avec lui qu'avec les Jurisconsultes étrangers, autres toutesois que Casa Regis, dont les décisions sont plus conformes à nos mœurs, à nos usages en général & à la droite raison.

La liste des auteurs étrangers qui ont écrit spécialement sur la jurisprudence maritime, seroit trop longue. Il suffira d'indiquer ceux qui se sont fait une certaine réputation, outre ceux compris dans une collection in-fol. imprimée d'abord à Cologne en 1623, & ensuite à Amsterdam en 1669; à la tête de laquelle collection sont les décisions de la Rote de Gênes, suivies d'un grand nombre de traités dont les plus considérables sont ceux de Stracha, Auteur vraiement estimable.

Une autre collection d'auteurs moins anciens, est celle qui comprend les œuvres de Stypmannus, de Loccenius & de Kuricke, réimprimée in-4°. à Magdebourg en 1740, sous le titre de scriptorum de jure nautico & maritimo fasciculus, &c. Je dis réimprimée, parce que les traités de ces auteurs avoient déjà été imprimés séparément; savoir, de celui de Stypmannus en 1661, in-4°. à Stralfunde, dont un exemplaire est à la Bibliotheque du Roi; (sous la lettre E, N°. 241;) celui de Loccenius, auteur Suédois, petit format in-12.

<sup>#</sup> Elle avoit été confirmée par Charles VIII, en 1482, Hist. de la Rochelle, Tom. II p. 453

à Stockolm en 1652, & celui de Reinoldus Kuricke, ad jus maritimum hanseaticum, cum nautis, & diatriba de assecurationibus, item variæ questiones, &c. in-4°. à Hambourg, 1667.

Ces deux éditions, non plus que la collection de 1740 ne se trou-

vent point dans la Bibliotheque du Roi.

Stypmannus & Kuricke ont été réimprimés sans aucun changement. Il n'en a pas été de même de Loccenius. Dans la collection de 1740, il en a été fait quelques additions peu considérables, & plufieurs transpositions de nombre, sans qu'on en voie la raison. On y a retranché sans nécessité tout de même, sur-tout le premier chapitre du troisieme livre; ce qui a interverti l'ordre numérique de tous les chapitres du même livre, le second étant le premier; ainsi du reste jusqu'à la fin.

Dans mes citations de Loccenius, j'ai cru devoir préférer l'édition de 1652, comme étant plus complette que la derniere la différence ne se fera guere remarquer néanmoins que par rapport au troifieme livre, & il ne faudra l'attribuer qu'à la suppression qui a été

faire dans la collection du premier chapitre de ce livre 3.

A ces trois auteurs on peut affocier Arnoldus Vinnius qui a donné des notes sur Pierre Peckius en 1647, comme l'indique sa présace, notes réimprimées à Amsterdam en 1668 in-12.

Tous quatre ont été contemporains; cependant Kuricke a écrit

le dernier, puisqu'il cite les autres & qu'aucun ne le cite.

A ne faire attention qu'au titre de l'édition du petit traité des avaries de Quintin Weytsen, Conseiller de la cour de Hollande, imprimé à Amsterdam en 1703, chez Jacques Desborde: on croiroit que ce traité est postérieur à tous ceux qui viennent d'être indiqués; mais ce n'est qu'une réimpression. Il résulte en esset de l'épître de l'éditeur datée à la Haye, du 17 Novembre 1651, qu'il avoit déjà paru en Hollandois long-temps auparavant. Aussi dans le corps de l'ouvrage ne trouve-t-on point de date d'Arrêt ou jugement postérieur à l'année 1551. Cela n'empêche pas néanmoins que ce petit traité en françois n'ait son mérite; & c'est pour cela aussi que Casa Regis qui l'a traduit en latin, l'a mis à la tête du troisieme volume de ses œuvres avec les notes de Vanléewen & de Mathieu de Vicq.

Cet auteur, Cafa Regis, est sans contredit le Meilleur de tous. C'est aussi celui qui a écrit le dernier sur cette matiere. Ses ouvrages imprimés en partie, pour la premiere sois sous ses yeux, ont été réimprimés peu de temps après sa mort, avec des augmentations, en

1740, en trois volumes in-folio.

Je ne parle point de Targa & de quelques autres qui n'ont composé qu'en Italien, quoique très-estimables. Je ne parle point non plus de Julius Ferretus, de Ravenne, dont nous avons en latin un ouvrage imprimé à Venise en 1579 in-4°. sous le titre, de jure & re navali, &c. parce que ce traité ne vaut guere la peine d'être lu. L'auteur mourut en 1547, & ce sut son sils, le donnant au public en 1579, ne craignit point de le dédier à Charles-Quint.

Il est encore quelques autres auteurs qui ne méritent pas plus une notice particuliere, quoiqu'on y trouve quelques décisions sort bonnes.

Mais ce qu'il importe tout autrement, essentiellement de connoître, ce sont les Ordonnances, Edits, Déclarations, Arrêts du Confeil & Réglemens intervenus depuis la présente Ordonnance, & qui y ont apporté de si grands changemens sur une infinité d'objets afin de savoir à quoi il saut actuellement s'en tenir. C'est aussi à quoi j'ai donné une attention singuliere.

Et comme les Réglemens antérieurs servent presque toujours à mieux saire entendre les postérieurs, & que d'ailleurs il est des lecteurs jaloux de vérisser les preuves, j'ai été vivement sollicité de joindre à cet ouvrage une compilation de toutes nos loix maritimes, tant anciennes que modernes, pour servir de code nautique.

La difficulté de completter une collection d'une aussi grande étendue & d'en faire la distribution suivant l'ordre des matieres pour éviter la consussion, n'est pas précisément ce qui m'a empêché de me rendre à cette invitation; c'est la crainte bien fondée d'exciter les plaintes du public, à la vue de cette même collection, dont le moindre désaut auroit été son inutilité à bien des égards.

Il auroit fallu en effet pour ne pas la tronquer, y faire entrer un très-grand nombre d'Edits de créations de charges & offices, qui n'ont dû leur naissance qu'aux besoins pressans de l'Etat en diverses occasions, & qui heureusement ne subsistent plus; un plus grand nombre encore d'Ordonnances que les circonstances ont occasionnées, & qui ont cessé avec ces mêmes circonstances, ou substement ou par degrés, après différentes modifications; ensin une multitude prodigieuse de Réglemens passagers, souvent contradictoires entr'eux, ou tellement changés dans la suite, qu'il a fallu depuis, rassembler dans des Réglemens généraux sur divers objets, celles de leurs dispositions que l'on a jugé devoir renouveller.

Tout cela réuni & recueilli avec soin, en multipliant considérablement les volumes, auroit fait nécessairement une compilation désagréable, aussi suspecte d'intérêt qu'inutile au sonds. C'eût étéd'ailleurs

Tom. I

anticiper sur la belle & magnifique collection générale des Ordonnances, commencée par seu Mrs. de Lauriere & Secousse, & qui

est continuée avec tant de succès.

Cependant j'ai cru devoir me prêter à la délicatesse scrupuleuse de ceux des lecteurs qui, toujours en garde contre la bonne soi ou l'exactitude des auteurs, resusent de les en croire sur leur parole en fair de preuves. J'ai donc pris le parti de les satisfaire en leur sournissant les miennes; mais avec choix & réserve, me contentant de donner, dans les endroits convenables, des copies des pieces essentielles; c'est-à-dire, des Ordonnances & Réglemens qui sont loi aujourd'hui, & pour tout le reste, d'indiquer dans une notice sommaire & analytique, les Réglemens antérieurs ou intermédiaires, avec les divers changemens qu'ils ont éprouvés, en remontant à la source autant qu'il a été possible.

Tout autre plan auroit été ce femble, sujet à critique. Par exemple, sur le fait des invalides de la marine à quoi bon transcrire tout ce qui les concerne? N'est-ce pas assez de presenter l'Edit du mois de Juillet 1720, qui les renserme tous, après avoir fait un récit historique abrégé des anciens Réglemens, & d'y joindre les Ordonnances postérieures? Pour quoi tout de même ne pas s'en tenir, par rapport aux gardes-côtes, au Réglement général de 1716, & à ce qui l'a

fuivi ?

A l'égard des prises, des matelots & autres gens de mer, des congés, de la navigation & du commerce aux isles, des devoirs des capitaines, &c. quel cahos ne seroit-ce point, si l'on rapportoit tout au long tous les Réglemens qui concernent ces matieres, tandis qu'il y en a un si grand nombre hors d'usage? Il convenoit donc de se borner à ceux qui subsistent actuellement, après avoir marqué épisodiquement les divers changemens que les autres ont essuyés, & pour l'ordinaire les raisons de ces mêmes changemens.

Au reste on reconnoîtra aisément, qu'en cela, je n'ai pas cherché à m'épargner du travail. Il est tout autrement facile de transcrire des pieces que d'en faire l'analyse. Peut-être même que quelques uns trou-

veront que j'aurai trop rapporté de ces pieces.

Seroit il nécessaire d'avertir que cet ouvrage est borné absolument à l'Ordonnance de la marine du mois d'Août 1681, sans influence sur l'Ordonnance militaire concernant aussi la marine, en date du 15 Avril 1689. Il est vrai que cette derniere Ordonnance est citée en plusieurs endroits de ce Commentaire; mais ce n'est pas en vue de l'interpréter; c'est seulement pour indiquer, tantôt les dispositions qu'elle conzient, contormes à celles-ci, tantôt les changemens qu'elle y a faits,

concernans principalement la police de la navigation relative au commerce, & la jurisdiction de l'Amirauté. Tout le reste ayant été confacré à persectionner l'établissement du bel ordre qu'on admire dans la marine royale, est étranger à notre Ordonnance, où il n'est question que d'instruire les navigateurs, les commerçans & tous ceux que regarde la police de la mer, de leurs obligations réciproques ou respectives, & des regles à suivre pour la décision des dissérens qui peuvent s'élever entr'eux, à l'occasion du commerce maritime, si fécond en événemens propres à faire naître des contestations ou des doutes.

Reste de savoir si j'aurai été assez heureux pour remplir une partie de mon objet; car c'est tout ce que j'ai pu raisonnablement espérer, ayant à traiter une matiere, tout à la fois si vaste, si épineuse, & si peu connue de nos auteurs Jurisconsultes. Privé du secours des guides, on court risque de broncher à chaque pas en cherchant, au milieu des ténébres, à se frayer des routes dans des lieux escarpés bordés de précipices. S'il m'eût été possible de me procurer des autres grandes villes de commerce maritimes, les mêmes éclaircissemens que j'ai eu l'avantage de trouver ici & à Marseille, je produirois mon ouvrage avec un peu plus de constance.

Pour y suppléer en quelque sorte, j'ai souhaité un temps, d'avoir à ma disposition, cette multitude de parères consignés dans les archives des dissérentes chambres de commerce du Royaume. Mais la disficulté d'y réussir qui m'a arrêté d'abord, s'est jointe une considération plus puissante encore pour me retenir. Je veux dire l'inutilité d'un pareil supplément, par rapport aux points de droit, dont il n'appar-

tient pas aux négocians de donner la folution.

Des parères en esset ne pourroient être utiles pour l'interprétation de l'Ordonnance, qu'autant qu'ils attesteroient des usages généralement suivis; & ces sortes d'usages, assez rares, peuvent être connus

fans ce secours.

Que dirai-je de plus? Loin de folliciter l'indulgence des lecteurs éclairés auxquels seuls je m'adresse ici, je souhaite sincérement que mes fautes & mes erreurs excitent assez leur zele pour se charger du soin de les faire remarquer, par des critiques judicieus & rationnées. Je pardonne même d'avance à ceux qui pourroient y mettre de l'humeur. Comme je n'ai eu que le bien public en vue, lui resuter le sacrisse de mon amour propre, ce seroit regretter celui que je lui ai fait, depuis plus de 40 ans, de mes travaux & de mes veilles.

# 

# TABLE

Des Livres & des Titres de l'Ordonnance contenus dans ce Volume.

# LIVRE PREMIER.

Des Officiers de l'Amirauté & de leur Jurisdiction.

| TIT.<br>TIT. |       | DE l'Amiral. pa<br>De la Compétence des Juges de                       | g. 29.       |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| TIT.         |       | rauté.                                                                 | I 1 2.       |
| 111.         | 111.  | Des Lieutenans , Conseillers , Avoc<br>Procureurs du Roi aux Sieges de |              |
|              |       | rauté.                                                                 | 159.         |
| TIT.         | IV.   | Du Greffier.                                                           | 175.         |
| TIT.         | V.    | Des Huissiers Audienciers, visiteurs &                                 | autres       |
|              |       | Sergens de l'Amirauté.                                                 | 18 <b>6.</b> |
| TIT.         | VI.   | Du Receveur de l'Amiral.                                               | 195.         |
| TIT.         | VII.  | Des Interpretes, & des Courtiers cond.                                 |              |
|              |       | des maîtres de Navires.                                                | 201.         |
| TIT.         | VIII. | Du Professeur d'Hydrographi <b>e.</b>                                  | 219.         |
| TIT.         | IX.   | Des Consuls de la nation Françoise de                                  |              |
|              |       | _ pays étrangers.                                                      | 232.         |
| TIT.         |       | Des Congés & Rapports.                                                 | 273.         |
| TIT.         |       | Des ajournemens & délais.                                              | 306.         |
| TIT.         | XII.  | Des prescriptions & fins de non-recevoir.                              | 312.         |
| TIT.         | XIII. | Des Jugemens & de leur exécution.                                      | 328.         |

TIT. XIV. De la saisse & vente des vaisseaux, & de la distribution du prix. 340.

# LIVRE SECOND.

Des gens & des bâtimens de mer.

| TIT. I.    | Du capitaine, maître ou patron. pa   | ng. 373: |
|------------|--------------------------------------|----------|
| TIT. II.   | De l'aumônier.                       | 465.     |
| TIT. III.  | De l'écrivain.                       | 476.     |
| TIT. IV.   | Du pilote.                           | 483.     |
| TIT. V.    | Du contre-maître ou nocher.          | 494•     |
| TIT. VI.   | Du chirurgien.                       | 497.     |
| TIT. VII.  | Des matelots.                        | 509.     |
| TIT. VIII. | Des propriétaires de navires.        | 561.     |
| TIT. IX.   | Des charpentiers & calfateurs.       | 589.     |
| TIT. X.    | Des navires & autres bâtimens de mer | . 601.   |

# LIVRE TROISIEME.

Des Contrats Maritimes.

| TIT· I.                           | Des chartes-parties, affrétemens ou nolisse                       |                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| TIT. II.<br>TIT. III.<br>TIT. IV. | Des connoissements ou polices de chargement.<br>Du fret ou nolis. | 617.<br>631.<br>639. |

# TABLE

Des Edits, Déclarations, Ordonnances, Arrêts du Conseil & Réglemens rapportés dans ce premier Volume par ordre alphabétique des matieres.

#### A

#### Amendes.

2710 8 Février.

A RRÊT qui excepte les jurisdictions d'Amirauté de la création des offices de Receveurs & Contrôleurs des amendes, &c.liv. 1, tit. 1, art. 2, pag. 56.

1714 6 Nov. Autre Arrêt semblable, ibid. & pag. 57.

#### Amiral.

Edit portant rétablissement de la charge d'Amiral & le Régle-1669 Nov. ment qui est à la suite, liv. 1, tit. 1, art. 1 1695 14 Mars. Arrêt pour les droits de M. l'Amiral aux colonies, avec défenses aux Gouverneurs de l'y troubler. ibid; 1712 3 Sept. Déclaration en faveir de M. l'Amiral contre la compagnie des Indes. Même liv. 1, tit. 1, art. 9, pag. 75 & fuiv. 1687 13 Déc. Arrêt qui adjuge à M. l'Amiral les amendes & confiscations, ibid. art. 10, pag. 84. 1702 29 Juillet. Autre Arrêt semblable & Lettres-patentes sur icelui, ibid pag. & 7 Septembre. 86 & fuiv. 1703 20 Mars. Autre Arrêt aussi semblable, ibid. pag. 91. 1706 23 Jany. Autre Arrêt encore semblable, ibid. pag. 93.

# Amirauté, V. amendes, Droits, Consignations, Greffe.

1717. 12 Janv. Réglement portant établissement des sieges d'Amirauté aux isses & colonies, liv. 1, tit. 2, art. 1, pag 116.

1686 31 Déc. Arrêt pour l'Amirauté de Dunkerque, compétence, liv. 1, tit. 2, art. 5, p. 134.

1694 31 Janv. Lettres-patentes en conformité, ibid. pag. 135.

1728 13 Juillet. Arrêt d'évocation au Conseil pour se Réglement des contestations sur la compétence entre les Amirautés & les Ossiers des eaux & forêts, ibid. pag. 136.

3750 19 Avril. Arrêt du Conseil pour la compétence, liv. 1, tit. 2, art. 1, pag. 114.

### Ancrage.

1745 4 Mai. Arrêt portant nouveau réglement pour le droit d'ancrage apapartenant à M. l'Amiral, liv. 1, tit. 1, art. 11, p. 101 & 102,

#### Aumonier.

- Ordonnance qui oblige de prendre un aumônier pour tous voyages de long cours, &c. liv. 2, tit. 2, art. 1, p. 467.
- 1701 2 Février. Ordonnance femblable, lorsqu'il y a 30 hommes d'équipage.

  ibid. pag. 468.
- 1702 30 Août. Autre Ordonnance pour les corfaires de 110 tonneaux, ibid.
  pag. 468.
- 1705 11 Mars. Autre Ordonnance aussi pour la course sur les bâtimens d'un pont & demi & de 60 hommes d'équipage. ibid. p. 469.
- 1709 17 Juillet. Lettre de M. de Poutchartrain sur le même sujet de l'aumônier, ibid. pag. 469.
- Réglement qui oblige de prendre un aumônier pour les voyages de long cours, l'équipage étant de 40 hommes, ibid.
- 1717 8 Juin. Lettres-patentes sur ce Réglement. ibid. pag. 470.

### C

## Cabotage.

- 1740 18 Octo. Ordonnance qui fixe les limites du petit cabotage & regle les formalités à observer pour la réception des maîtres destinés à cette navigation. liv. 2, tit. 1, art. 1, p. 379.
- 1727 23 Jany. Réglement pour la navigation au petit cabotage. liv. 2, tit. 7.

# Calfat, Charpentier.

1726 23 Nov. Lettres-patentes sur Arrêt, portant Réglement pour les calsats de Marseille, liv. 2, tit. 9, art. 7, p. 596 & suiv.

# Capitaine.

- 1725 15 Août. Réglement concernant la réception des maîtres, capitaines & pilotes. liv. 2, tit. 1, art. 1, pag. 376.
- 1736 7 Avril. Arrêt qui casse des Lettres de Maîtrise pour n'avoir pas observé les formalités prescrites. ibid. pag. 378.
- 1740 18 Octo. Ordonnance qui regle les formalités pour la réception des maîtres au petit cabotage, ibid pag. 379.
- 1746 24 Mars. Lettre du Roi qui permet de commander pour la course sans avoir été reçu capitaine. Même liv. 2, tit. 1, art. 2, pag. 338

| ****                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                             |                      | Ordonnance fur ce qui doit être observé par les maîtres ou capitaines entrans dans les rades où il y a des vaisseaux du Roi. Même liv. 2, tit. 1, art. 16, pag. 438. Ordonnance qui leur désend de tirer des coups de canon dans les rades des colonies sans nécessité. Même tit. 1, art. 20, |  |  |
|                             |                      | Pag. 446.<br>Chancelier du Confulat.                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 1720 Ju                     | illet.               | Edit par lequel le Roi s'en est réservé la nomination, liv. 1; tit. 9, art. 16, pag. 260.                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Chirurgien.                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 1717 5                      | Juin.                | Réglement concernant les chirurgiens qui doivent être embarqués fur les vaisseaux marchands, liv. 2, tit. 6, art. 2,                                                                                                                                                                          |  |  |
| 1717 8                      | Juin.                | Lettres-patentes sur ce Réglement, ibid. pag. 502. pag. 503.                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|                             |                      | Classes, V. Conduite, Matelots & Loyers.                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                             |                      | Code Noir, V. Negres,                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 1685 M                      | ars.                 | Edit appellé code noir, liv. 2, tit. 1, art. 16, p. 428 & suiv.                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                             |                      | Colonies, Commerce.                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 1698 20<br>1717 A<br>1721 8 | vril.                | canon dans les rades des colonies sans nécessité. Même tit. 1,                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 1759 11                     | Juillet.             | art. 20, pag. 446. Réglement pour la police & discipline des équipages des navires expédiés pour les colonies de l'Amérique, liv. 2, tit. 7, art. 3, pag. 542 & suiv.                                                                                                                         |  |  |
| 1742 19                     | Juillet              | Ordonnance qui regle la maniere de payer la folde des équi-<br>pages des navires défarmés aux colonies, liv. 3, tit. 4,<br>art. 10, pag. 717.                                                                                                                                                 |  |  |
| 1745 12                     | Juin.                | Déclaration au sujet des dettes de cargaison aux isses de l'Amérique, liv. 1, tit. 13, art. 3, pag. 332.                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                             | Compagnie des Indes. |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 1712 3<br>1707 26           |                      | Déclaration contre cette compagnie en faveur de M. l'Amiral.<br>liv. 1, tit. 1, art. 9, pag. 75.<br>Arrêt qui assujettit les vaisseaux de la compagnie des indes à<br>prendre des congés de M. l'Amiral & à faire leurs rapports                                                              |  |  |
|                             |                      | à l'Amirauté, &c. liv. 1, tit. 10, art. 3, pag. 289.                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |

pag. 189. Compétence.

TABLE.

Triv

#### Compétence, V. Amirauté & Contrebande:

#### Conduite.

\*728 10 Mai. Réglement au fujet des classes & la conduite à payer aux gens de mer. liv. 3, tit. 4, art. 10, pag. 713.

\*\*T743 1 Août. Ordonnance portant réglement des frais de conduite à payer aux gens de mer. ibid. pag. 718.

#### Congé.

1702 25 Juillet. Arrêt qui affujettit à prendre des congés, les vaisseaux du Roi frétés aux particuliers. liv. 1, tit. 10, art. 3, pag. 288.

1707 26 Nov. Arrêt qui ordonne que les capitaines des voisseaux de la Compagnie des Indes prendront des congés comme les autres, & feront leurs rapports à l'Amirauté. Ibid. pag. 289.

1716 Février. Edit qui dissingue les cas où le congé suffit de ceux cù il saut passe-port du Roi. ibid. pag. 290 & 291.

1716 I Mars. Réglement pour la distribution des congés les bâtimens servans au transport des sels des gabelles. ibid. pag. 295.

1729 24 Déc. Déclaration au sujet des congés à délivrer pour les vaisseaux construits ou achetés en pays étranger. ibid. pag. 297.

#### Confignation.

1717 13 Mars. Arrêt qui exempte les Amirantés des droits des Receveurs des confignations. liv. 1, rit. 1, art. 2, pag. 591718 26 Mars. Arrêt contradictoire confirmatif du précédent. ibid. pag. 60.

#### Confuls , Confulat.

1687 28 Fév. Ordonnance qui soumet à la jurisdiction des Consuls, les maîtres & matelots en pays de Confulat. liv. 1, tit. 9, p. 136. 1719 10 Juillet. Ordonnance qui défend de charger aucunes marchandifés dans le Levant für des bâtimens etrangers, ibid. pag. 247. 1728 24 Mai. Ordonnance servant de réglement pour le Consulat de Caury. ibid. pag. 23 5 & italy, 1728 2 Octob. Ordonnance au sujet des droits de Consulat. wid. pag. 242. 1736 21 Juillet. Ordonnance qui foumet les ma tres & capitaines au paicment des droits des Confuls, ibi '. 1722 25 Mai. Déclaration qui entaite les Confuls à rendre leurs Sentences en y appellant coux députes, ou à leur defaut deux principiux négocians de la nation. ilid. ett. 13, pag. 2564 1686 22 Déc. Ordonnance qui defend any Confuts de donner auguns cong s on palle-ports. Meme liv. 1, fit. 9, wir 27, 19 g. 2/2. Tome 1.

| *    | T   |   | מ | L | 77 |
|------|-----|---|---|---|----|
| XXV1 | 4 . | 1 | D | L | £, |

1759 15 Janv. Arrêt du Confeil pour la liberté du commerce des François dans le Levant. liv. 1, tit. 9, pag. 244 & 245.

#### Contrebande.

1703 20 Mars. Arrêt qui juge que la contrebande sur mer est de la compétence de l'Amirauté. liv. 1, tit. 1, arr. 10, pag. 91.

1728 25 Mai. Autre Arrêt fur le même sujet, tit. 2, art. 10, pag. 146. 1728 14 Sept. Autre Arrêt en interprétation du précédent. ibid. pag. 149.

#### Convois.

1745 14 Mai. Ordonnance concernant les convois pour les isles de l'Amérique, liv. 3, tit. 4, art. 5, pag. 695.

1746 21 Avril. Ordonnance pour le paiement des équipages de navires qui attendent le départ des convois. ibid. pag. 696.

1746 18 Mai. Autre Ordonnance conforme & générale ibid. pag. 697.

1748 17 Oct. Arrêt pour les équipages des navires revenus des isles de l'Amérique sous convoi. ibid. pag. 698.

#### D

## Députés, V. Consuls.

#### Désertion.

Rdonnance au sujet des matelots qui désertent dans les colonies. liv. 2, tit. 7, art. 3 pag. 537.

1738 13 Mai. Arrêt confirmatif & qui casse une Sentence rendue en contravention de ladite Ordonnance. ibid. & pag. 538.

1745 19 Mai. Réglement sur la police à observer à ce sujet. ibid. pag. 539.

1752 12 Déc. Ordonnance portant que les falaires des déferteurs des navires feront dépofés au bureau des classes. ibid. pag. 541.
1696 22 Sept. Déclaration portant peine des galeres contre ceux qui

abandonneront en mer les vaisseanx sur lesquels ils seront employés. Même tit. 7, art. 5, pag. 551.

1756 16 Nov. Ordonnance contre les défobéissans & déserteurs. Même liv. 2, tit. 7, art. 3, pag. 546.

## Discipline des Classes & des Matelots.

1734 12 Janv. Ordonnance concernant l'exemption des maîtres & capitaines; de l'ordre & de la discipline des classes. liv. 2, tit. 7, p. 522.

3759 11 Juillet. Réglement pour la police & discipline des équipages des navires expédiés pour les colonies de l'Amérique. Même tit. 7, pag. 542 & suiv.

#### Droits, V. Amendes.

1716 20 Oct. Arrêt qui exempte les Amirautés des droits de gardes conservateurs des minutes, liv. 1, tit. 1, art. 2, pag. 58.

1717 13 Mars. Arrêt qui décharge les Amirautés des droits des Receveurs des Confignations. ibid. pag. 59.

1718 26 Mars. Arrêt confirmatif du précédent. ibid. pag. 60.

1723 6 Sept. Arrêt qui décharge les Amirautés des droits de petit feel.

pag. 64.

#### Ē

## Engagés.

1716 16 Nov. R Eglement au sujet des engagés & des susils. liv. 2, tit. 1;
pag. 424 & suiv.
1728 15 Nov. Autre Réglement sur le même sujet. ibid. pag. 426 & suiv.

## Equipages.

1723 20 Oft. Ordonnance qui permet de faire entrer dans les équipages un tiers de matelots étrangers. liv. 2, tit. 7, art 10, pag. 560.

## Exemption, V. Droits.

#### F

#### Fermiers.

1723 18 Oct. A Rrêt par lequel les fermiers, pour les bâtimens qu'ils ema ployent au transport des sels de gabelles, sont assujet tis à prendre des congés de M. l'Amiral. liv. 1, tit. 10, art. 3,

1728 25 Mai. Arrêt femblable pour les pataches des fermes. liv. 1, tit. 2, pag. 146.

## Fusils boncaniers.

1716 16 Nov. Réglement à ce sujet. liv. 2, tit. 1. art. 16, pag. 424. 1728 15 Nov. Autre Réglement sur le même sujet. ibid. pag. 426 & suiv.

#### G

#### Gabelles.

1723 18 Oct. A Rrêt qui affujettit les maîtres des bâtimens qui fervent au transport des sels des gabelles, à prendre un congé, &c. liv. 1, tit. 10, art. 3,

#### Gardes-minuses.

1716 20 Octo. Arrêt qui exempte les Amirautés des droits de gardes confervateurs des minutes, liv. 1, tit. 1, art. 2, pag. 58.

## Greffe, Greffier.

#### H

#### Huiffiers.

1738 12 Juillet. A Rrêt qui maintient les Huissiers d'Amirauté dans le droit d'exploiter par tout le Royaume, &c. liv. 1, tit. 5, pag. 188 & 1894

#### Invalides.

1720 Juillet. Dit concernant les Invalides de la marine, liv. 3, tit. 45 art. 11, pag. 727 & suiv.
1720 30 Déc. Déclaration en interprétation de cet Edit. ibid. pag. 740.
1722 12 Juillet. Déclaration concernant l'établissement royal des invalides de la marine. ibid. pag. 742.

## J

## Jugemens , V. Consuls.

1745 22 Juin. Eclaration concernant les jugemens à rendre au sujet des dettes de cargaison aux isses de l'Amérique, liv. 1, tit.

13, art. 3, pag. 332.

Jurisdiction , V. Amirauté, Consuls.

#### L

#### Loyers des Matelots, V. Convois.

Rdonnance portant que les loyers des matelots déferteurs feront déposés au bureau des classes. liv. 2, tit. 7, art. 3, pag. 541.

1744 20 Mai. Arrêt, qui, dans le cas du voyage rompu à cause de la guerre survenue, n'accorde aux matelots que le salaire de leurs journées. liv. 3, tit. 4, art. 4, pag. 689.

1728 18 Déc. Déclaration au sujet des à comptes qui peuvent être donnés aux matelots. Même tit. 4, art. 10, pag. 714.

1734 19 Janv. Arrêt sur le même sujet. ibid. pag. 716.

1742 19 Juillet. Ordonnance qui défend aux capitaines de payer leurs équipages autrement qu'en présence des officiers des classes, ibid.

1745 1 Nov. Ordonnance qui défend aux mariniers de se rien prêter dans leurs voyages, & toute faisse sur leurs loyers si ce n'est pour dettes contractées de l'aveu des officiers des classes. ibid.

#### M

## Maitre , V. Capitaine.

1719 25 Juillet. Rdonnance qui enjoint à tous maîtres & capitaines de se charger des matelots dégradés qui leur seront donnés par les Consuls. liv. 2, tit. 7, art. 10, pag. 559.

#### Matelots , V. Defertion,

1722 8 Mars. Réglement qui ordonne que tou; matelot soit compris dans le rôle d'équipage, liv. 2, tit. 1, art. 16, pag. 422.
1722 31 Août. Réglement conforme au précédent avec extension. liv. 2, tit. 7, pag. 517.
1757 13 Avril. Ordonnance qui preserit la même chose pour les matelots engagés pour la course. l'id. tit. t, art. 16, pag. 423.
1725 27 Mars. Ordonnance portant peine de galeres contre les matelots qui s'engageront dans les troupes, &c. ibid liv. 2, tit. 7, p. 519.
1699 22 Sept. Déclaration portant peine des galeres contre les matelots qui abandonneront leur vaisseau en mer. art. 5, pag. 551.
1719 22 Juillet. Ordonnance qui oblige les capitaines de se charger des matelots dégradés qui leur seront donnés par les Consuls, art. 10,

#### TABLE.

| 1723 | 20 Octo. | Ordonnance | qui   | permet   | d'employer   | dans | les | équipages | un |
|------|----------|------------|-------|----------|--------------|------|-----|-----------|----|
| , ,  |          | tiers de 1 | matel | ots étra | ngers. ibid. |      |     | pag. 5    |    |

XXX

1742 19 Juillet. Ordonnance qui regle la maniere de payer la folde de matelots congédiés aux colonies. liv. 3, tit. 4, art. 10, pag. 717.

## Mouffes.

1730 10 Janv. Ordonnance concernant les mousses. liv. 2, tit. 1, art. 6;
pag. 388.
1732 15 Août. Autre Ordonnance sur le même sujet. itid. & pag. 389.
1733 16 Sept. Autre Ordonnance. Même sujet pour la Rochelle. itid. p. 390.
1752 15 Juillet. Derniere Ordonnance, encore sur le même sujet & particu-

liere à la Rochelle. ibid.

. .

pag. 391.

#### Nai ires.

1681 24 Octo. Reglement de Strasbourg pour ceux qui achetent ou font confruire des navires, liv. 2, iit 8, art. 1. p. 565 & suiv. 1703 17 Janv. Lettres-patentes sur ce Réglement. ibid. pag. 566. Ordonnance qui oblige les François de se défaire de la part qu'ils ont avec les étrangers dans les navires, ou d'en acquérir la totalité. ibid. pag. 567.

## Negres.

1685 Mars. Edit appellé le code noir. liv. 2, tit. 1, art. 16, pag. 428.

1716 Octobre. Edit concernant les negres esclaves des colonies ibid. pag. 434.

1738 15 Déc. Déclaration concernant encore les negres. ibid. pag. 436.

1740 13 Avril. Lettre de M. de Maurepas, même sujet. ibid. pag. 438.

#### Novices.

2739 22 Déc. Ordonnance portant qu'il fera embarqué un novice par dix hommes pour les voyages au long cours & au grand cabotage. liv. 2, tit. 7, pag. 523.

1745 23 Juillet. Autre Ordonnance qui exige un novice par quatre hommes d'équipage ibid. pag. 523 & fuiv.

1759 12 Déc. Ordonnance concernant les novices qui s'embarqueront fur les vaisseaux du Roi. ibid. pag. 525.

O

## Officiers, V. Préséance.

Ettre de M. d'Argenson pour les privileges des Officiers de l'Amirauté au sujet de l'exemption du logement des gens de guerre, liv. 1, tit. 3, art. 3, pag. 164.

1746 28 Juillet. Ordonnance portant que les mariniers pourvus d'offices dont la finance est au-dessous de 500 liv. ne seront point exempts de service sur les vaisseaux du Roi. liv. 2, tit. 7, pag. 526.

#### P

#### Pataches.

1728 25 Mai. A Rrêt qui affujettit les maîtres des pataches à prendre des congés de l'Amiral, liv. 1, tit. 2, art. 10, pag. 146.

#### Pilote.

1725 15 Août. Réglement concernant la réception des pilotes, liv. 2, tit. 1;
art. 1,
Pilotin.

1719 27 Fév. Ordonnance pour la Rochelle au sujet des pilotins, liv. 2; tit. 4, pag. 484. 1725 6 Fév. Autre Ordonnance sur le même sujet. ibid. pag. 485.

#### Préseance.

1738 21 Avril. Arrêt du Parlement de Toulouse qui donne la préséance aux officiers de l'Amirauré, sur les officiers de la justice de M. l'Evêque d'Agde, & sur les Maire & Consuls de Cette. liv. 1, tit. 3, art. 3, pag. 165.
1739 21 Mars. Autre Arrêt confirmatif, ibid. pag. 166.

## Privileges , V. Officiers.

1673 Août. Edit pour les privileges des matelots. liv. 2, tit. 7, pag. 527.
1755 9 Mars. Arret qui confirme les privileges des matelots, liv. 2, tit. 7,

1746 28 Juillet. Ordonnance qui affujettit les mariniers pourvus d'offices, à fervir à leur tour fur les vaisseaux du Roi, si leurs offices font au dessous de 500 liv. de sinance. ivid. pag. 526-

## Propriétaires de navires.

1681 14 Octo. Réglement de Strasbourg, liv. 2, tit. 8, art. 1, pag. 565.
1703 17 Janv. Lettres-patentes sur ce Réglement, ibid. pag. 566.
1717 18 Janv. Ordonnance qui enjoint aux François de se défaire des parts qu'ils ont dans les navires avec les étrangers, ou d'en acquérir la totalité, ibid, pag. 567.

#### R

## Rapports.

1707 26 Nov. A Rrêt qui assujettit les capitaines des vaisseaux de sa Compagnie des Indes à faire leurs rapports à l'Amirauté comme les autres. liv. 1., tit. 10, art. 3, pag. 289.

#### V

## Voyage rompu;

1744 20 Mai. A Rrêt qui, à l'occasion de la déclaration de guerre; révoque les engagemens pris pour la pêche, &c. liv. 3, tit. 4, art. 4, pag. 689.



# TABLE GENERALE

Des Édits, Déclarations, Ordonnances, Arrêts du Conseil & Réglemens insérés dans tout l'Ouvrage, suivant l'ordre chronologique.

```
1650 1 Févr.
                      ÉCLARATION portant Réglement sur le sait de la
                        navigation & des prifes qui se sont en mer. T. 2, liv. 3.
                   tit. 9, art. 1,
                                                                       pag. 217.
         Nov. Edit portant rétablissement de la charge d'Amiral, & le Réglement
                   qui est à la suite. T. 1, liv. 1, tit. 1, art. 1,
                                                                        pag. 49.
1671 28 Avril. Arrêt concernant la pêche des morues, T. 2, liv. 5, tit. 6, art. 1,
                                                                       pag. 780.
                Instruction pour la procédure des prises. T. 2, liv. 3, tit. 9, art.
1672 6 Juil.
                   21.
                                                                       pag. 312.
1673
         Août. Edic, privileges des matelots. T. 1, liv. 2, tit. 7,
                                                                       pag. 527.
1676 30 Juin.
                Réglement de M. d'Herbigny pour le havre de la Rochelle, T. 2.
                   liv. 4, tit. 1, art. 1,
                                                                      pag. 449.
1677 2 Janv. Arrêt concernant les passe ports du Roi pour la pêche des morues.
                   T. 2, liv. 5, tit. 6, art. 13,
                                                                       pag. 449.
1728 24 Octob. Réglement de Strasbourg concernant ceux qui achetent ou font con-
                   struire des navires. T. 1, liv. 2, tit. 8, art. 1,
                                                                       pag. 565.
1684 3 Mars. Arrêt concernant la pêche des morues. T. 2, liv. 5, tit. 6, art. 2,
                                                                       pag. 782.
         Mars. Edit appellé code noir. T. 1, liv. 2, tit. 1, art. 16, pag. 428
1685
                                                                         & fuiv.
1686 22 Déc.
                Ordonnance qui desend aux Consuls de donner des congés. T. 1.
                   liv. 1 , tit. 9 , art. 27.
                                                                       pag. 272.
                 Arrêt pour l'Amitauté de Dunkerque, compétence. T. 1, liv. 1,
1686 31 Déc.
                   tit. 2, art. 5,
                                                                       pag. 134.
                Ordonnance pour la jurisdiction des Consuls en pays de Consulat.
1687 28 Févr.
                Même T. 1, liv. 1, tit. 9,
                                                                       pag. 236.
1687 24 Mars. Arret concernant la pêche du hareng, T. 2, liv. 5, tit. 5, p. 772.
1687 24 Mars. Ariet au fujet de la pêche appellée dreige ou des vives. T. 2.
                   liv. 5, tit. 2, art. 5,
                                                                       pag. 710.
                Arrei qui adjuge les amendes & confiscations à M. l' Amiral. T. 1.
1687 13 Déc.
                   liv. 1, tit. 1, art. 10,
                Airêt qui décharge les Greffes d'Amirauté des taxes sur les Greffes.
1690 25 Juil.
                   T, r, liv. r, tit. r, art. 2,
                Réglement de l'imirante de Dunkerque, servant d'instruction au
1690 23 Déc.
                   Maître de quai pour le havre de ladite ville. T. 2, liv. 4, tit. t.
                   art. L,
  Tome I.
```

| 1691      | Juillet.       | Edit contre les corsaires ennemis qui entreront dans                                                           | les rivieres   |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           |                | T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 24,                                                                                 | pag. 326       |
| 1691 31   | Octob.         | Ordonnance contre les déserteurs des vaisseaux arme                                                            | és en courfe   |
|           |                | T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 2,                                                                                  | pag. 229       |
| 1692 16   | Août.          | Instruction pour les prises. T.2, liv 3, tit. 9, art.                                                          | 21, p. 313     |
| 1692 3    | Sept.          | Ordonnance qui regle les pares des officiers du Roi da                                                         | ns les prifes  |
|           | -              | T. 2, liv. 3, tit. 9, arr. 32,                                                                                 | pag. 387.      |
| 1692 26   | Octob.         | Arrêt qui ordonne que foi soit ajoutée aux déclarati                                                           | ons des gen:   |
|           |                | de l'équipage pris. T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 6.                                                              | , pag. 245.    |
| 1692 26   | Oftob.         | Arrêt confirmatif de la disposition de l'art. 7 du tit                                                         | . des prifes   |
|           |                | Même T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 7,                                                                             | pag. 254       |
| 1693 5    | Mai.           | Ordonnance qui défend aux Commissaires de la Marin                                                             | ne de prendre  |
|           |                | aucun intérêt dans les armemens en course. T. 2, liv                                                           | 7. 3 , tit. 9. |
|           |                | art. 2 ,                                                                                                       | pag. 229.      |
| 1693 15   | Juillet.       | Arrêt qui défend la communication des pieces fecrete                                                           | s du Greffe.   |
|           |                | T. 1, liv. 1, tit. 4, art. 11,                                                                                 | pag. 182,      |
| 1693 25   | Nov.           | Réglement concernant la course, les avances de l'équ                                                           | cipage & les   |
|           |                | parts des prises. T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 2,                                                                | pag. 230.      |
| 169431    | Janv.          | Déclaration pour la compétence de l'Amirauté, T. 1,                                                            | liv. 1, tit.   |
|           |                | 2, art. 5,                                                                                                     | pag. 135.      |
| 1694 17   | Fév            | Réglement concernant les vaisseaux neutres. T. 2, liv                                                          | . 3, tit. 9,   |
|           |                | art. 6,                                                                                                        | pag. 246.      |
| 1694 2    | Juin.          | Ordonnance qui oblige de prendre un Aumônier pour                                                              |                |
|           |                | de long cours où il y a 25 hommes. T. 1, liv. 2, tit                                                           |                |
|           | <b>V</b> f     | pag. 1                                                                                                         | 67 & 268.      |
| 1695 9    | Mars.          | Lettres-Patentes portant établissement du Conseil des p                                                        |                |
|           | M              | liv. 3, tit 9, art. 21,                                                                                        | Pag. 315.      |
| 1695 9    | Mars.          | Reglement pour la maniere de juger les prises. Ibid                                                            | . pag. 316.    |
| 1695 24   | Mars.          | Arrêt pour les droits de M. l'Amiral dans les Coloni                                                           | es, avec de-   |
|           |                | fenses aux Gouverneurs d'y rien prétendre. T. 1, siv                                                           |                |
|           | 00-6           | art. 1,                                                                                                        | pag. 50.       |
| 1695 29   | Octob.         | Ariét qui désend aux officiers du Roi de s'associer avec l                                                     |                |
|           | D.(-           | dans les prises. T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 33,                                                                | pag. 408.      |
| 1695 13   | Dec.           | Arrêt qui décharge les Greffiers d'Amirauté des taxes fur                                                      |                |
| -1.1      | Mana /         | T. 1, liv. 1, tit. 1, art. 2,                                                                                  | pag. 55.       |
| 1696 17   | Mars. (        | Ordonnance qui défend de tirer le soup d'assurance ou d<br>Jous autre pavillon que celui de France. T. 2, liv. | e jemonce,     |
|           |                |                                                                                                                |                |
| 1696 12 1 | Mai (          | art. 5,<br>Ordonnance au sujet des vaisseaux échoués & neutres.                                                | pag. 242.      |
| 1090 12   | viai. C        | 3, tit. 9, art. 6,                                                                                             | pag. 247.      |
| 1607 2 1  | nillet. A      | Arrêt qui accorde aux officiers de l'Amirauté le droit d'.                                                     | apposer les    |
| 109/ 23   |                | scelles sur les prises. T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 22,                                                         |                |
| 1608 20   | Août, <i>E</i> | Réglement pour le commerce & la navigation des isses                                                           | de l'Amé-      |
| 7 0 .     |                | rique. T. 1, liv. 2, tit. 1, art. 16,                                                                          | p. 4142        |
| 1699 22 5 | Sept. I        | Déclaration portant peine des galeres contre les officiers (                                                   |                |
| >>        | . F            | qui abandonnerone les vaisseaux en mer. T. I, liv.                                                             |                |
|           |                | _                                                                                                              | pag. 5514      |
|           |                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                        | . 5.73         |

|       |    |       | •                                                                                                                                                                                   |
|-------|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1701  | 2  | Fév.  | Ordonnance pour prendre un aumónier, lorfqu'il y a trente homm.<br>d'équipage. T. 1, liv. 2, tit. 2, art. 1, p. 468                                                                 |
| 1702  | 8  | Mars. | Ordonnance pour la pêche des morues. T. 2, liv. 5, tit. 6                                                                                                                           |
| 1702  | 25 | Juil. | art. 1, Arrêt qui assujettit à prendre des congés, les vaisseaux du Re                                                                                                              |
| 1702  |    |       | fretes aux particuliers. T. 1, liv. 1, tit 10, art. 3, p. 288<br>Arrêt qui adjuge les amendes & confiscations à M. l'Amira,                                                         |
|       |    |       | T. 1, liv. 1, tit. 1, art. 10, pag. 86 & suiv<br>Ordonnance qui oblige de prendre un aumonier sur les corfaire                                                                      |
| 1702  |    |       | de 100 tonneaux. T. 1, liv. 2, tit. 2, art. 1, pag. 468<br>Lettres-Patentes sur l'Arret ci-dessus du 29 Juillet 1702, concer                                                        |
| 12/02 | ,  |       | nant les amendes & confiscations. T. 1, liv. 1, tit. 1, art. 10                                                                                                                     |
| 1703  | 17 | Janv. | Lettres-Patentes sur le Réglement de Strasbourg, du 24 Octobr                                                                                                                       |
| 1703  | 20 | Mars. | 1681. T. 1, liv. 2, tit. 8, art. 1, pag. 566<br>Arrêt pour les amendes & confifcations en faveur de M. l'Amiral                                                                     |
|       |    |       | & pour la compétence en matiere de contrebande sur mer. T. 1<br>liv. 1, tit. 1, art 10, pag. 91                                                                                     |
| 1704  | 18 | Juin. | Ordonnance au Jujet du coup d'assurance. T. 2, liv. 3, tit. 9                                                                                                                       |
| 1704  | 23 | Juil. | Réglement, vaisseaux neutres, quand peuvent être de bonne pris-<br>ou non. T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 6, pag. 248                                                                   |
| 1705  | 11 | Mars. | Ordonnance, aumonier sur les corsaires d'un pont & demi, & d                                                                                                                        |
| 1705  | 18 | Mars. | Ordonnance qui défend d'arrêter les vaisseaux étrangers, munis de                                                                                                                   |
| 1705  | 28 | Mars. | Arret au sujet des réclamateurs d'effets des prises. T. 2, liv. 3                                                                                                                   |
| 1705  |    |       | Arrêt fur le même sujet, Ibid.                                                                                                                                                      |
| 1706  | 23 | Janv. | Arrêt en faveur de M. l'Amiral pour les prises faites sans commission, & pour les rançons non permises. T. 1, liv. 1, tit. 1                                                        |
| 1706  | 27 | Janv. | Réglement concernant les rançons. T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 19, pag. 289. V. l'article 14 de la Déclaration du 15 Mai 1756,                                                        |
| 1707  | 13 | Août. | pag. 384.  Arrêt qui donne au Secretaire général de la Marine voix délibé- rative au jugement des prises. T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 21, p. 319.                                    |
| 1707  | 26 | Nov.  | Arret qui assuretti les vaisseaux de la Compagnie des Indes, comme<br>les autres, à prendre des congés & à faire leurs rapports à l'Ami-                                            |
| 1709  | 17 | Juil. | rauté. T. 1, liv. 1, tit. 10, art. 3, pag. 289,<br>Lettre de M. de Pontchartrain, qui recommande aux officiers de<br>l'Amirauté de tenir la main à l'exécution des Ordonnances con- |
| 1709  | 25 | Sept. | Lettre du Roi Louis XIV, concernant la punition du pillage des                                                                                                                      |
| 1710  | 2  | Fév.  | prifes. T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 20,  Lettre de Louis XIV sur le jet des papiers à la mer. T. 2, liv. 3,                                                                          |
|       |    |       | iit. 9, art. 11, pag. 268,                                                                                                                                                          |

| 1710 8 Fév. Arrêt qui excepte les jurisdictions des Amirautés de la création des                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| offices des Receveurs & Contrôleurs des amendes, &c. T. 1,                                                                                           |
| hv. 1, tit. 1, art. 2, pag. 56.                                                                                                                      |
| 1710 I Mars. Lettre de Louis XIV, en interprétation de l'article 3 des prifes &                                                                      |
| des passe-ports. T.2, liv.3, tit.9, art.5, pag. 141. 1710 31 Acût. Réglement concernant la procédure à faire en cas de pillage des                   |
| prises. T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 20, p. 299.                                                                                                       |
| 1710 19 Nov. Ordonnance au sujet des passe-ports du Roi accordés aux étiangers                                                                       |
| dont le délai est expiré, ou auxquels il y a contravention. T. 2,                                                                                    |
| liv. 3, tit. 9, art. 4, pag. 258.                                                                                                                    |
| 1712 3 Sept. Déclaration en faveur de M. l'Amiral, contre la Compagnie des                                                                           |
| Indes. T. 1, liv. 1, tit. 1, art. 9, pag. 75 & fuiv.                                                                                                 |
| 1714 6 Nov. Arrêt confirmatif de celui du 8 Février 1710 ci-dessus, concernant                                                                       |
| les Receveurs & Contrôleurs des amendes. T. 1, pag 57 & 58.                                                                                          |
| 1716 28 Janv. Réglement pour le service des milices garde-côtes. T. 2, liv. 4,                                                                       |
| tit. 6, art. 7, pag. 749 & suiv.                                                                                                                     |
| 1716 Fev. Edit qui distingue les cas où le congé de l'Amiral suffit, de ceux                                                                         |
| où il faut un passe-port du Roi. T. 1, liv. 1, tit. 10, art. 3,                                                                                      |
| pag. 290 & 291. 1716 1 Mars. Réglement pour la distribution des congés, & qui désend aux Con-                                                        |
| Juls d'en donner. T. 1, liv. 1, tit. 10, art. 3, pag. 291 &                                                                                          |
| fuiv.                                                                                                                                                |
| 1716 4 Mars. Déclaration du Roi en conformité. Ibid. pag. 294.                                                                                       |
| 1716 Octob. Edit concernant les negres, esclaves des colonies. T. 1, liv. 2,                                                                         |
| tit. 1, art. 16, pag. 434.                                                                                                                           |
| 1716 20 Octob. Arrêt qui exempte les Amirautes des droits de garde-conservateurs                                                                     |
| des minutes. T. 1, liv. 1, tit. 1, art. 2, pag. 58.                                                                                                  |
| 1716 16 Nov. Reglement au sujet des engages & des susils boucaniers. T. 1, liv.                                                                      |
| 2, tit. 1, art. 16, pag. 424 & sviv.                                                                                                                 |
| 1617 12 Janv. Réglement portant établissement des Sieges d'Amirauté aux isles                                                                        |
| & colonies. T. 1, liv. 1, fit. 2, art. 1, pag. 116.                                                                                                  |
| 1717 18 Janv. Ordonnance qui défend aux François d'avoir des étrangers pour                                                                          |
| associés dans leurs navires. T. 1, liv. 2, tit. 8, art. 1, p. 567. 1717 13 Mars. Arrei qui décharge les Amirautés des droites des Receveurs des con- |
|                                                                                                                                                      |
| jignations. 1.1, hv. 1, tit. 1, art. 2, pag. 59.  1717 Avril. Lettres-Patentes portant Réglement pour le commerce des colonies                       |
| Françoises. T. 1, liv. 2, tit. 1, art. 16, pag. 417 & suiv.                                                                                          |
| 1717 5 Juin. Réglement pour les chirurgiens qui doivent être embarqués sur les                                                                       |
| & Let. Pat. du 8. vaiffeaux, &c. T. 1, liv. 2, tit. 6, art. 2, pag. 502 & 503.                                                                       |
| 1771 5 Juin. Réglement, aumônier pour les voyages de long cours où il y a 40                                                                         |
| hommes d'équipage. T. 1, liv. 2, tit. 2, art. 1, pag. 470.                                                                                           |
| 1717 8 Juin. Lettres-Patentes. Idem. ibid.                                                                                                           |
| 1718 26 Mais. Arrêt confirmatif de celui du 13 Mars 1717 ci-dessus, concernant                                                                       |
| les droits de confignation. T. 1, pag. 60.                                                                                                           |
| 1718 5 Sept. Ordonnance concernant les prifes des pirates, & portant amnifile                                                                        |
| en faveur des forbans françois. T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 10,                                                                                       |
| pag. 263.                                                                                                                                            |

|      |     |          | CHRONOLOGIQUE. XXXV                                                                                                                   |
|------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1719 | 31  | Janv.    | Arrêt qui fait défenses de troubler les Greffiers d'Amirauté dans les                                                                 |
|      |     |          | fonctions de leurs charges & dioies y attribués. T. 1, liv. 1,                                                                        |
|      | '   | E /      | tit. 1, art. 2, pag. 63.                                                                                                              |
| 1719 | 27  | rev.     | Ordonnance pour les pilotins de la Rochelle, T. 1, liv. 2, tit. 4, pag. 484.                                                          |
| 1719 | 10  | T.,;1    | Ordonnance qui défend de charger aucunes marchandises dans le                                                                         |
| -7.9 |     | Juii.    | Levant sur des bâtimens étrangers. T. 1, liv. 1, tit. 9, p. 237.                                                                      |
| 1719 | 25  | Juil.    | Ordonnance qui enjoint aux capitaines de prendre les matelots dé-                                                                     |
| ,    | ,   |          | grades qui leur seront donnés par les Consuls. liv. 2, tit. 7,                                                                        |
|      |     |          | art. 10, Pag. 559.                                                                                                                    |
| 1720 |     | Juil.    | Edit concernant les Chanceliers de Consulat. T. I, liv. I, tit. 9,                                                                    |
|      |     |          | art. 16, pag. 260.                                                                                                                    |
| 1720 |     | Juil.    | Edit concernant les Invalides de la marine. T. 1, liv. 3, tit. 4, art. 11, pag. 727 & fuiv.                                           |
|      | _   | Camb     | ordonnance de l'Amirauté de la Rochelle concernant la perception                                                                      |
| 1720 | 7   | Sept.    | des droits de quais & de cales. T. 2, liv. 4, tit. 1, art. 19,                                                                        |
|      |     |          | pag. 474.                                                                                                                             |
| 1720 | 30  | Déc.     | Déclaration en interprétation de l'Edit des Invalides, pag. 746.                                                                      |
| 1721 | 8   | Avril.   | Ordonnance qui défend aux capitaines de tirer des coups de canon                                                                      |
|      |     |          | dans les rades des colonies sans nécessité. T. 1, liv. 2, tit. 1.                                                                     |
|      |     | <b>.</b> | art. 20, pag. 446                                                                                                                     |
| 1721 | 23  | Dec.     | Ordonnance au sujet des matelots qui désertent dans les colonies.                                                                     |
|      |     | Lanz     | T. 1, liv. 2, tit. 7, art. 3, Pag. 537.<br>Ordonnance qui défend d'allumer du feu dans les vaisseaux étant                            |
| 1/22 | 21  | Janv.    | dans le havre de la Rochelle. T. 2, liv. 4, tit. 1, art. 14,                                                                          |
|      |     |          | pag 465.                                                                                                                              |
| 1722 | 8   | Mars.    | Réglement qui ordonne que tous les matelots seront compris dans le                                                                    |
|      |     |          | rôle d'équipage. T. 1, liv. 2, tit. 1, art. 16, pag. 422.                                                                             |
| 1722 | 25  | Mai.     | Déclaration qui autorise les Consuls à rendre leurs sentences en y                                                                    |
|      |     |          | appellant deux députés de la nation, &c. T. 1, tiv. 1, tit. 9,                                                                        |
| 1722 |     | Init     | pag. 256.<br>Déclaration concernant l'établissement royal des Invalides de la                                                         |
| -/   | 1.2 | J 1111.  | marine. Même. T. 1, liv. 3, tit 4, art. 11, pag. 742.                                                                                 |
| 1722 | 3 1 | Août.    | Réglement sur ce qui doit être observé par les patrons de lateaux,                                                                    |
|      |     |          | au sujer du rôle d'équipage, &c. T. 1, liv. 2 tit. 7, pag. 517.                                                                       |
| 1723 | 6   | Sept.    | Arrêt qui déboute le fermier de sa demande à fin d'établissement des                                                                  |
|      |     |          | droits du petit seel dans les Amirautés. T. 1, liv. 1, tit. 1,                                                                        |
|      | .0  | OBab     | art 2, pag 64.                                                                                                                        |
| 1723 | 10  | Ottob    | Arrêt qui assujettit à prendre des congés les maîtres des bâttmens, servant au transport des sels des gabelles. Même liv. 1, tit. 10, |
|      |     |          | art. 3, pag. 294.                                                                                                                     |
| 1723 | 20  | Octob    | Ordonnance qui permet d'employer dans les équipages un tiers de                                                                       |
| -    |     |          | matelots étrangers. liv. 2, tit. 7, art. 10, pag. 564.                                                                                |
| 1724 | . 5 | Avril.   | Ordonnance en interprétation au Réglement du 28 Janvier 1719,                                                                         |
|      |     | -/       | concernant la garde côte. T. 2, liv. 4, tit 6, att. 7, p 535.                                                                         |
| 1725 | 6   | Fév.     | Ordonnance concernant les pilotins de la Kochelle, T. 1, 11v. 2,                                                                      |
|      |     |          | tit. 4, pag 485.                                                                                                                      |

| 244 1111                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1725 27 Mars. Ordonnance portant peine des galeres contre les matelots qui s'en    |
| gegesont dans les troupes, s'ils ne se déclarent classés. T. 1,                    |
| liv. 2, tit. 7, pag. 519.                                                          |
| 1725 15 Août. Keglement pour la réception des maîtres, capitaines & pilotes.       |
| T.1, liv. 2, tit. 1, art. 1, pag. 376.                                             |
| 1726 13 Avril. Déclaration pour le rétablissement de la pêche du poisson de mer.   |
| T. 2, liv. 5, tit. 2, art. 4, pag. 703 & fuiv.                                     |
| 1726 2 Sept. Declaration qui défend la peche du poisson appellé blanche ou         |
| 1.1 679 14                                                                         |
| blacquet. I. 2, liv. 5, lit. 3, art. 21, pag. 747*                                 |
| 1726 29 Nov. Leures-Paientes portant réglement pour les calfats de Marfeille.      |
| T. 1, liv. 2, tit. 9, art. 7, pag. 596 & suiv.                                     |
| 1726 24 Déc. Déclaration qui réitere les défenses portées par celle-ci-dessus du 2 |
| Septembre audit an pour la confervation du frai du poisson, T.2,                   |
| liv. 5, tit. 3, art. 21, pag. 648.                                                 |
| 1726 24 Déc. Déclaration au sujet des congés à délivrer pour les vaisséaux conf.   |
| truits ou achetés en pays étrangers. T. 1, liv. 1, tit. 10, art. 3;                |
| pag. 297.                                                                          |
| 1727 11 Janv. Arrêt qui permet & regle l'usage des bateaux nommés acons pour       |
| les houshote des côtes d'Aunie T a live a sit a anne                               |
| les bouchots des côtes d'Aunis. T. 2, liv. 5, tit. 3, art. 21,                     |
| pag. 750.                                                                          |
| 1727 23 Janv. Reglement pour la navigation au petit cabotage, & pour l'obli-       |
| gation de faire établir les matelots sur le rôle d'équipage, &c.                   |
| T. 1, liv. 2, tit. 7, pag. 519.                                                    |
| 1727 18 Mars. Déclaration coucernant les filets des hauts & bas pares. T. 2, liv.  |
| 5, tit. 3, art. 21, pag. 751 & suiv.                                               |
| 1727 27 Déc. Lettre du Roi sur les silets de pêche à la Rochelle. T. 2, liv. 5,    |
|                                                                                    |
| tit. 2, art. 4, pag. 701.                                                          |
| 1728 10 Mai. Réglement au sujet des classes & de la conduite à payer aux gens      |
| de mer. T.1, liv. 3, tit. 4, art. 10, pag. 713.                                    |
| 1728 24 Mai. Ordonnance servant de réglement pour le Consulat de Cadix. T. 1,      |
| liv. 1, 1it. 9, pag. 238 & fuiv.                                                   |
| 1728 25 Mai. Arrêt, contrebande maritime de la compétence de l'Amirauté. T 1,      |
| liv. 1, tit. 2, art. 10, pag. 146.                                                 |
| 1728 13 Juil. Arrêt portant évocation au Conseil des contessations pour la com-    |
| pétence contre les officiers d'Amirauté & ceux des Eaux & Forêts.                  |
|                                                                                    |
|                                                                                    |
| 1728 14 Sept. Arrêt en interprétation de celui du 25 Mai précédent ci-dessus, au   |
| sujet de la compétencepour la contrebande. Même tit. 2, art.                       |
| 10, pag. 149.                                                                      |
| 1728 2 Octob. Ordonnance concernant les droits du Consulat. Même liv. 1,           |
| tit. 0 . pag. 242.                                                                 |
| 1728 15 Nov. Réglement au sujet des engages & des susils boucaniers. T. 1, liv.    |
| 2, tit. 1, 2rt. 16, pag. 426 & fuiv.                                               |
| 1728 18 Déc. Déclaration concernant l'embarquement & le débarquement des           |
| maielots, & les à comptes qui peuvent leur être donnés. T. 1,                      |
|                                                                                    |
| liv. 3, tit. 4, art. 10, pag. 714.                                                 |
| 1728 18 Déc. Déclaration au sujet de la pêche des molues, T. 2, liv. 5, tit. 3,    |
| Dag. 757.                                                                          |

1738 21 Avril. Arret du Parlement de Toulouse, qui donne aux officiers de l'A-

1738 13 Mai. Arrêt qui confirme l'Ordonnance du 23 Décembre 1721, concer-

tit. 7, art. 3,

mirauté de Cette la presence, &c. T. 1, liv. 1, tit. 3, art. 3,

nant les mirelois qui dese rient dans les colonies. [ 1, liv. 2,

pag. 538 & 539.

| XL    |     |            |                                                                                                             |
|-------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1738  | 12  | Juil.      | Arrêt en faveur des Huissiers & Sergens des Amirautes. Même liv                                             |
|       |     |            | 1, tit. 5, art. 1, pag. 188.                                                                                |
| 1738  | 15  | Déc.       | Déclaration concernant les negres esclaves des colonies. T. 1, liv                                          |
|       |     |            | 2, tit. 1, art. 16, pag. 436                                                                                |
| 1739  | 2 I | Mars.      | Arrêt du Parlement de Toulouse, confirmatif de celui du 21 Avri,                                            |
| ,,,   |     |            | ci-dessus pour la préséance des officiers de l'Amirauté. T. I                                               |
|       |     |            | liv. 1, tit. 3, art. 3, pag. 166                                                                            |
| 1620  | 2.  | Mai.       | Ariet concernant les parcs & pécheries, écluses & bouchots, &c                                              |
| ,,    | _   |            | T. 2, liv. 5, tit. 3, art. 21, pag. 760 & suiv                                                              |
| 7770  | 22  | Août.      | Réglement au sujet des gens qui meurent en mer, & des naufrages                                             |
| */39  | د ۲ | nom.       | T. 2, liv. 3, tit. 11, art. 11, pag. 443 & fuiv.                                                            |
|       |     | D/a        | T. 2, liv. 3, tit. 11, art. 11, pag. 443 & suiv. Ordonnance pour l'embarquement d'un novice par dix hommes, |
| 1739  | 22  | Déc.       |                                                                                                             |
|       |     | 1          | T. 1, liv. 2, tit. 7,                                                                                       |
| 1740  | 13  | Avril.     | Lettre de M. de Maurepas au sujet des negres. T. 1, liv. 2, tit. 1                                          |
|       | _   |            | art. 16, pag. 438,                                                                                          |
| 1740  | 18  | Déc.       | Ordonnance, petit cabotage. Maîtres qui peuvent être reçus. T. 1                                            |
|       |     |            | liv. 2, tit. 1, art. 1, pag. 379.                                                                           |
| 1742  | 19  | Juil.      | Ordonnance qui défend aux capitaines des navires désarmés aux                                               |
|       |     |            | isles de payer leurs équipages dans lesdites isles, &c. T. I,                                               |
|       |     |            | liv. 3, tit. 4, art. 10, pag. 717.                                                                          |
| 1743  | 1   | Août.      | Ordonnance portant Réglement des frais de conduite à payer                                                  |
| , .,  |     |            | aux gens de mer, &c. T. 1, liv. 3, tit. 4, art. 10, pag. 718.                                               |
| 1743  |     | Août.      | Edit concernant le dixieme de l'Amiral, T. 2, liv. 3, tit. 9, art.                                          |
| -/7)  |     |            | 32, pag. 378.                                                                                               |
| 1711  | 16  | Avril.     | Ordonnance qui suspend l'usage du silet nommé ret traversier ou                                             |
| 1/44  |     |            | 1 1 77 1: :                                                                                                 |
| 3716  | 2 2 | Avril      | Réglement poreant établissement du Conseil des Prises. T. 2, liv. 3.                                        |
| 1/44  | - 3 | 11 V 1 11. |                                                                                                             |
|       | • • | Mai        | tit. 9, art. 21, pag. 317.                                                                                  |
| 1744  | 20  | Mai.       | Arret, voyage rompu à cause de la guerre : il n'est dû alors aux                                            |
|       |     |            | matelots que le salaire de leurs journées. T. 1, liv. 3, tit. 4,                                            |
|       |     | ٨ ٨.       | art. 4, pag. 689.                                                                                           |
| 1744  | 7   | Aout.      | Arrêt qui fixe les droits des fermes sur les marchandises provenant                                         |
|       |     |            | des prifes. T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 31, pag. 343 & sniv.                                                 |
| 1744  | 2 I | Octob.     | Réglement concernant les prises des vaisseaux neutres. T. 2, liv.                                           |
|       |     |            | 3, tit. 9, art. 6, pag. 250 & suiv.                                                                         |
| 1744  | 3 I | Octob.     | Ordonnance qui rétablit l'usage du filet nommé ret traversier ou                                            |
|       |     |            | chalut. T. 2, liv. 5, tit. 2, art. 4, pag. 710.                                                             |
| 1744  | 1   | Déc.       | Arret au fujet des poudres des prises. T. 2, l. 3, t. 9, a. 31, p. 348.                                     |
| 1744  | 24  | Déc.       | Arrêt concernant les droits des fermes sur les marchandises prove-                                          |
| ,     | •   |            | nant des prises, T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 31, p. 343 & 347.                                               |
| 1745  | 25  | Mars.      | Ordonnance portant Réglement pour la punition des deserteurs des                                            |
| , , , |     |            | navires aimés en course, T. 2, 1, 3, t. 9, a. 2, p. 233 & 234.                                              |
| 745   | 2   | Avril      | Lettre de M. l'Amiral pour l'instruction & liquidation des prises.                                          |
| 7.1)  | ,   |            | T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 32, pag. 385.                                                                    |
| 1645  | 6   | Avril      | Artiet portant exemption de droies en faveur des armemens en                                                |
| 7 )   | -   | 7 2 410    | course. Tom. 2, liv. 3, tit. 9, att. 31, pag. 349.                                                          |
|       |     |            | Ordonnance                                                                                                  |
|       |     |            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                     |

| 1745 23 Avril.   | Ordonnance concernant les réclamateurs d'effets des prises. T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 30, pag. 338. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1745 4 Mai.      | Arrêt qui contient un nouveau Réglement pour le droit d'ancrage                                      |
|                  | appartenant à M. l'Amiral. T. 1, liv. 1, tit. 1, art. 11,                                            |
|                  | pag. 101, 102.                                                                                       |
| 1745 14 Mai.     | Ordonnance concernant les convois pour les isles de l'Amérique.                                      |
| 14.1             | T. r, liv. 3, tit. 4, art. 5,                                                                        |
| 1745 19 Mai.     | Réglement sur la police à observer à l'égard des matelots qui déser-                                 |
|                  | tent aux isles de l'Amérique, des navires armés dans le Royaumo.                                     |
|                  | T. 1, liv. 2, tit. 7, art. 3, pag. 539 & 540.                                                        |
| 1745 25 Mai.     | Ordonnance, devoirs des capitaines entrant dans des rales ou il                                      |
|                  | y a des vaisseaux du Roi. T. 1, liv. 2, tit. 1, art. 16,                                             |
|                  | pag. 438.                                                                                            |
| 1745 t2 Juin.    | Déclaration pour les Jugemens concernant les dettes de cargaifon                                     |
|                  | aux isles de l'Amérique. T: 1, liv. 1, tit. 13, art. 3, pag. 332.                                    |
| 1745 23 Juillet. | Ordonnance pour les novices, & qui veut qu'il en foit embarqué                                       |
|                  | un par 4 hommes d'équipage. Tom. 1, liv. 2, tit. 7, pag. 523                                         |
|                  | &c fuiv.                                                                                             |
| 1745 18 Août.    | Réglement de l'Amirauté de la Kochelle, concernant les pilotes-                                      |
|                  | lamaneurs, & qui fixe leurs salaires. T. 2, liv. 4, tit. 3, art.                                     |
|                  | 12, pag. 501.                                                                                        |
| 1745 30 Août.    | Arrêt concernant la liquidation des prifes & les six deniers pour                                    |
|                  | livre des invalides, sur le produit des prises. T. 2, liv. 3, tit.                                   |
|                  | 9, art. 32, pag. 386.                                                                                |
| 1745 1 Nov.      | Ordonnance qui désend aux mariniers de se rien prêter dans le                                        |
|                  | cours de leurs voyages, & de faisir leur solde, si ce n'est pour                                     |
|                  | dettes contractées du consentement des Officiers des Classes.                                        |
|                  | T. 1, liv. 3, tit. 4, art. 10, pag. 720.                                                             |
| 1745 15 Nov.     | Ordonnance pour la discipline de la course sur les vaisseaux du                                      |
|                  | Roi accordés aux particuliers, T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 2,                                         |
|                  | pag. 234.                                                                                            |
| 1746 1 Févr.     | Arrêt, matieres d'or & d'argent trouvés sur les prises. T. 2,                                        |
|                  | liv. 3, tit. 9, art. 31, pag. 356 & 357.                                                             |
| 1726 24 Mars.    | Lettre du hoi qui permet de commander un bissiment en course,                                        |
|                  | fans avoir été reçu capitaine. T. 1, liv. 2, tit. 1, art. 2,                                         |
|                  | pag. 383.                                                                                            |
| 1746 21 Avril.   | Ordonnance qui regle le paiement des équipages des navires, en                                       |
|                  | auendant le départ des convois. liv. 3. tit. 4, art. 5. p. 696.                                      |
| 1747 7 Mai.      | Arrêt de la Cour des Monnoies, au sujet des matieres d'or &                                          |
|                  | d'argent trouvés sur les prises. T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 31,                                      |
|                  | Pag. 357.                                                                                            |
| 1746 18 Mai.     | Ordonnance confirmative du Reglement ci-dessus, du vingt un                                          |
|                  | Avril, concernant le paiement des équipages des navires, atten-                                      |
|                  | dant le départ des convois. T. 1, liv. 3, tit. 4, art. 5,                                            |
|                  | pag. 697.                                                                                            |
| 1746 28 Juil.    | Ordonnance portant qu'aucuns officiers mariniers, &c. ne pour-                                       |
| T 1              | ront être exempts de servir sur les vanjeaux du Roi, sous                                            |
| Tome 1.          | t t                                                                                                  |

|      |      |         | prétexte d'offices, s'ils ne font au-dessus de 500 liv. de finance.<br>T. 1, liv. 2, tit. 7, pag. 526,                             |
|------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1747 | 2    | Juin.   | Réglement au sujet des portions de prises non réclamées par les                                                                    |
| ,    |      |         | officiers & équipages des bâtimens armés en course. T. 2, liv. 3,                                                                  |
| 1748 | 5    | Mars.   | Déclaration portant suspension du dixieme de l'Amiral, & autres                                                                    |
|      |      |         | encouragemens pour la course. T. 2, liv. 3, tit. 9. art. 32,                                                                       |
| 1748 | 9    | Août.   | Pag. 379.<br>Ordonnance par laquelle le Roi remet son droit de recousse, en cas                                                    |
|      |      |         | de reprise saite par ses vaisseaux. T. 2. liv. 3, tit. 9, art. 8, pag. 258.                                                        |
| 1748 | 17   | Oftob.  | Arrêt pour le paiement des équipages des navires de retout des illes                                                               |
| 1748 | } ,  | Nov.    | sous convoi. T. 1, liv. 3, tit. 4, art. 5, pag. 698.  Arrêt pour le cas d'un vaisseau pris & repris, & ensin resté au der-         |
|      |      |         | nier preneur françois. T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 8, pag. 259.                                                                     |
| 1749 | 10   | Juin.   | Ordonnance de l'Amirauté de la Rochelle sur le lestage & delestage,<br>T. 2, liv. 4, tit. 4, art. 2, pag. 510.                     |
| 1759 | 19   | Avril.  | Arrêt du Conseil pour la compétence de l'Amirauté. T. 1, liv. 1,                                                                   |
| 1751 | 22   | Mars.   | Lettre de M. d'Argenson pour les privileges des officiers de l'Ami-                                                                |
|      |      | Mai.    | rauté, liv. 1, tit. 3, art. 3, Pag. 164.<br>Réglement de l'Amirauté de la Rochelle au sujet des ancres laissées                    |
| 1/)1 | )    | .,,,,,, | ou trouvées dans les rades. T. 2, liv. 4, tit. 9, art. 28, p. 645                                                                  |
|      |      | Tuillet | & suiv.<br>Ordonnance, mousses de la Rochelle. T. 1, liv. 2, tit. 1, art. 6,                                                       |
| 1/52 | ,    | Junier. | pag. 391                                                                                                                           |
| 1752 | 12   | Déc.    | Ordonnance portant que les salaires des matelots déserteurs seront                                                                 |
|      |      | Mana    | deposes au Bureau des classes. T. 1, liv. 2, tit. 7, art 3, p. 541.                                                                |
| 1755 | 9    | Mars.   | Arrêt qui confirme les privileges des matelots. T. 1, liv. 2, tit. 7, pag. 529.                                                    |
| 1756 | 5 15 | Mai.    | Déclaration portant suspension du dixieme de l'Amiral, & autres                                                                    |
| 7,   | ,    |         | encouragemens pour la course. T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 32,                                                                       |
|      |      |         | pag. 382 & fuiv.                                                                                                                   |
| 1757 | 15   | Mars.   | Arrêt portant reglement pour les marchandises des prises. T. 2,                                                                    |
|      |      | Avril   | liv. 3, tit. 9, art. 31, pag. 351 & suiv. Ordonnance qui veut que tout maielot engagé pour la course soit                          |
| 1/)/ | , 13 | WAIN.   | établi sur le rôle d'équipage. T. 1, liv. 2, tit. 1, art. 16,                                                                      |
|      |      | 1       | Pag. 423.  Ordonnance concernant le service de la garde-côte des provinces                                                         |
| 1757 | , ,  | Juin.   | d'Aunis, Saintonge, & autres. T. 2, liv. 4, tit. 6, art. 7,                                                                        |
|      |      |         | pag. 558 & fuiv.                                                                                                                   |
| 1757 | 7 15 | Juin.   | Ordonnance qui regle les parts des officiers & équipages dans les<br>prises faites par les vaisseaux du Roi. T. 2, liv. 3, tit. 9, |
|      |      |         | art. 32, pag. 388 & fuiv.                                                                                                          |
| 1757 | 31   | Déc.    | Ordonnance de l'Amirauté de la Rochelle pour préserver du seu                                                                      |
|      |      |         | les maisons voisines du havre & les navires. T. 2, liv. 4, tit. 1, art. 14, pag. 467 & suiv.                                       |
|      |      |         | Pull do la susta                                                                                                                   |

- 1758 9 Avril. Ordonnance concernant les dragons garde-côtes des provinces de Poitou, Aunis & Saintonge. T. 2, liv. 4, tit. 6, art. 7, pag. 564.
- 1758 14 Avril. Réglement concernant le service de la garde-côte dans les provinces de Poitou, Aunis, Saintonge & isles adjacentes. T. 2, liv. 4, tit. 6, art. 7, pag. 566 & suiv.
- 1758 9 Juin. Letre de M. l'Amiral pour la liquidation générale des prifes faites par un même corfaire. T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 33, pag. 411.
- 1758 Sept. Edit portant suppression du dixieme de M. l'Amiral dans les prises. Même T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 32, pag. 390.
- 1759 10 Janv. Arrêt du Conseil pour le partage des prises faites par des bâtimens armés en guerre & marchandises. T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 33,
- 1759 15 Janv. Arrêt du Conseil pour la liberté du commerce dans le Levant. T. 1, liv. 1, tit. 9, pag. 244.
- 1759 11 Juillet. Réglement pour la police & discipline des équipages des nasires expédiés pour les colonies de l'Amérique. T. 1, liv. 2, tit 7, art. 3, pag. 542 & suiv.
- 1759 16 Nov. Ordonnance contre les désobéissans déserteurs. T. 1, liv. 2, tit. 7, art. 3, pag. 546.
- 1759 22 Déc. Ordonnance concernant les novices qui s'embarqueront sur les vaisseaux du Roi. T. 1, liv. 2, tit. 7, pag. 525, à la suite du préambule.
- 1760 3 Janv. Ordonnance concernant les prises saites par les vaisseaux du Rois
  T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 32, pag. 391.

## APPROBATION.

J'AI lu, par ordre de Monseigneur le Chancelier, un Manuscrit qui a pour titre: Nouveau Commentaire sur l'Ordonnance de la Marine, par M. VALIN, Avocat & Procureur du Roi au Siege de l'Amirauié de la Rochelle. Il m'a partiremplir parsaitement tout ce qu'il a promis, soit pour la consérence de toutes les anciennes Ordonnances & nouveaux Réglemens concernant la navigation & le commerce maritime, tant du Royaume que des pays étrangers, soit pour l'interprétation du texte & la discussion des décisions des Auteurs & Tribunaux qui peuvent concerner cette matiere, soit ensin pour les notes historiques & critiques, & la curiosité des recherches qu'il a faites dans les manuscrits & les dépôts publics; & répondre très-dignement à l'intérêt que doivent prendre toutes les nations au développement de cette partie de notre Jurisprudence. A Paris, ce 13 Septembre 1758, ROUSSELET.

#### PRIVILEGE DU ROI.

L OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE : A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maitre des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils , & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra : Salut. Notre amé le Sieur VALIN, notre Procureur en l'Amirauté de la Rochelle, Nous a fait exposer qu'il desireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre : Nouveau Commentaire fur l'Ordonnance de la Marine, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privileges pour ce nécessaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis & permettons. par ces préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre & débiter par-tout notre Royaume, pendant le temps de dix années confécutives. à compter du jour de la date des préfentes, Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéitlance; comme ausli d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faite vendre, debiter, ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait, fous quelque prétexte que ce puille être, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confitcation des Exemplaires contrefaits; de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Exposant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts. A la charge que ces Préfentes feront enrégistrées tout au long sur le registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression dustit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée, attachée pour modele fous le contre-scel des Présentes, que l'Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725 ; qu'avant de l'expofer en vente, le Manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & feal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE LAMOIGNON, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le Sieur DE LAMOIGNON; le tout à peine de nullité des présentes; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant & ses ayant cause, pleinement & paisible. ment, tans fouffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers Secretaires, foi foit ajoutée, comme à l'Original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & uécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires. Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le seizieme jour du mois de Juin , l'an de grace mil fept cent cinquante-huit , & de notre Regne le quarante-troifieme. Par le Roi en son Conseil. Signe, LE BEGUE.

Registré sur le Registre 14 de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, Nº. 384, fol. 339, conformément au Réglement de 1723, qui fait desenses, article 4, à toutes personnes de cuel que qualité & condition qu'elles soient, autres que les Libraires & Imprimeurs de vendre, de faire assister aucuns livres pour les vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les auteurs ou autrement ; à la charge de sournir à la susque Chambre, neus Exemplaires respecties par l'article 108 du même Reglement, A Paris, le 12 Août 1758, Signé, P. G. LE MERCIER, Syndica

Pai c'dl & transporté le présent Privilege aux Sieurs-Jeròme Legier & Pierre Mesnier, Imprimeurs-Libraires de cette Ville, pour en jouir par eux, conformément au traité conclu entre nous. A la Rochelle, le 21 Mai 1759. VALIN.

Mot MOSNIER, je consens que ledit Sieur LEGIER réimprime le Commentaire de l'Ordonnance de la Marine, s'al le juge à propos, sans y prétendre rien. A la Rochelle, ce 24 Septembre 1765.



# COMMENTAIRE

SUR L'ORDONNANCE

# DE LA MARINE,

Du Mois d'Août 1681.



OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous présens & à venir, Salut. Après diverses Ordonnances que nous avons faites, pour régler par de bonnes loix l'administration de la justice & de nos sinances, & après la paix glo-

rieuse, dont il a plu à Dieu de couronner nos dernieres victoires, nous avons cru que pour achever le bonheur de nos sujets, il ne restoit plus qu'à leur procurer l'abondance par la facilité & l'augmentation du commerce qui est l'une des principales sources de la félicité des peuples; & comme celui qui se fait par mer, est le plus considérable, nous avons pris soin d'enrichir nos côtes qui environnent nos Etats, de nombre de havres & de vaisseaux pour la sûreté & commodité des Navigateurs qui abordent à présent de toutes parts dans les ports de notre Royaume : mais parce qu'il n'est pas moins nécessaire d'affermir le commerce par de bonnes loix, que de le rendre libre & commode, par la bonté des ports & par la force des armes, & que nos Ordonnances, celles de nos prédécesseurs, ni le Droit Romain ne contiennent que très-peu de dispositions pour la décision des différens qui naissent entre les Négocians & les Gens de mer, nous avons cstimé, que pour ne rien laisser desirer au bien de la navigation & du commerce, il étoit important de fixer la jurisprudence des contrats maritimes, jusqu'à présent incertaine, de régler la juris-Tome I.

diction des Officiers de l'Amirauté, & les principaux devoirs de Gens de mer, & d'établir une bonne police dans les ports, côtes & rades qui font dans l'étendue de notre domination. A CES CAUSES, del'avis de notre Conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale, nous avons dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons, ordonnons & nous plaît ce qui suit.

VANT Louis XIV, nous n'avions ni une marine capable de se faire respecter, ni des ports surs & commodes. Notre commerce par conséquent ne pouvant être que gêné & peu étendu, il auroit été inutile de penser à nous donner des loix pour fixer la jurisprudence des contrats maritimes & prévenir les discussions qui pouvoient naître entre les Commerçans & les Gens de mer.

Delà le filence de nos anciennes Ordonnances sur ce sujet. Nos Rois de la premiere race n'en ont pas même publié concernant la marine; & dans les capitulaires, tant de Charlemagne, que de Louis le Débonnaire & Charles le Chauve, tout se réduit à un seul chapitre, intitulé De littorum custodia.

Les premiers Rois de la troisseme race n'ont pas montré plus d'ardeur pour la marine, de forte qu'avant l'Ordonnance de Charles VI, de l'an 1400 nous n'avions point encore de loix maritimes.

Depuis cette époque jusqu'à François premier, il n'y a que la petite Ordonnance de 1480, rendue uniquement en faveur de l'Amiral de Bourbon.

Nous en avons deux de François premier, l'une de 1517, & l'autre de 1543; toutes deux en faveur des Amiraux de la Trimouille & Dannebault, & conformes, pour le fond, à celle de 1400; mais un peu plus étendues.

Henry III en fit aussi une en 1584, à la requisition de l'Amiral de Joyeuse,

& ce n'est guere qu'une copie de celle de 1543.

Au surplus toutes ces Ordonnances n'avoient pour objet, à proprement

parler, que le Réglement des droits & de la jurisdiction de l'Amiral.

De tous temps, à la vérité, la France, tant par ses propres sorces, qu'avec le secours de ses alliés, ou des étrangers neutres, avoit sait des armemens maritimes en état de saire trembler les puissances qui en étoient l'objet, ou de leur disputer l'empire de la mer; on en peut juger par l'ample recucil que Lapopeliniere & le P. Fournier ont sait des batailles gagnées sur mer par les François: mais les occasions oui avoient donné lieu à ces armemens venant à cesser, il n'étoit plus question de forces navales. Les vaisseaux étoient vendus, ou dépérissoient saute d'entretien, parce que nous n'avions, ni ports de sûreté, ni chantiers, ni magasins, ni arcenaux sournis de ce qui est nécessaire pour tenir toujours un certain nombre de vaisseaux en état.

En un mot nous n'avions point anciennement de marine; quoiqu'en dise l'Abbé Velly, dans sa nouvelle Histoire de France, où il prétend, tome premier, pag. 68, qu'il y en avoit une dès le temps de Childebert premier en 519. Ce qu'il ajoute « que Thierry, Roi d'Austrasse, avoit envoyé Théode» bert son sils, combattre Cochiline Prince Danois, qui avoit sait une descente » sur les terres d'Austrasse; ce héros atteignit le Prince Danois, lorsqu'il étoit » sur le point de se rembarquer, le désit & le tua de sa propre main, d'où s'en» suivit la prise de la slotte des Danois par celle de France » n'est pas non

plus une preuve; & si Charlemagne, comme il l'insinue pages 473 & 474, prévoyant les maux que causeroient un jour à la France, les Danois qui avoient osé insulter les côtes du Royaume, malgré le haut degré de sa puissance, sit construire une si prodigieuse quantité de vaisseaux pour la défense des côtes, qu'il y en avoit depuis l'embouchure du Tibre jusqu'à l'extrêmité de la Germanie, après avoir établi à Boulogne en 808 le principal arsenal de sa marine; il n'en est pas moins vrai que peu de temps après la mort de ce grand Prince, il ne sut plus question de marine en France, & qu'il ne s'y sit dans la suite d'armemens par mer que lorsque les circonstances passageres l'exigeoient.

Il est vrai que l'Angleterre & l'Espagne, les seules Puissances alors dont les entreprises par mer pussent exciter notre vigilance ou notre jalousie, en userent long temps de même, au moyen de quoi, les choses étant égales, nous n'avions besoin d'armer par mer que lorsque nous les voyions armer de leur côté; mais ensin au commencement du seizieme siecle, elles avoient déja une sorte de marine réglée, & nous n'avions point encore songé à nous en appercevoir.

Il ne fauts'en prendre évidemment qu'à nos longues dissentions domestiques, & aux guerres que nous avions en même temps à soutenir au dehors, puisque Henri IV ne sut pas plutôt paisible possesser d'un Trône qu'il avoit conquis, autant par sa constance héroïque & par l'éclat de ses vertus, que par la force de ses armes, qu'il pensa sérieusement à faire jouir ses sujets des douceurs de son regne, & à leur procurer entr'autres avantages, un commerce étendu, source naturelle d'abondance, de richesse & de splendeur, d'où naissent le crédit des nations, la considération qu'elles s'acquierent, & la force

politique qu'elles ajoutent à leurs forces réelles respectives.

Dans cette vue il forma le plan d'une marine: il favorisa l'établissement de plusieurs compagnies de Négocians, auxquelles il accorda des privileges capables de leur faire trouver un ample dédommagement des avances extraordinaires qu'elles avoient à faire, pour le succès des divers objets qu'elles devoient embrasser, tant aux Indes qu'à l'Amérique. Celui de la pêche, premier fruit des découvertes des François sur les côtes de l'Amérique septentrionale, n'avoit garde d'échapper à ses soins: il pourvut donc aux succès de cette pêche, en assurant nos possessions sur ces côtes, & en les étendant en même temps, de maniere à mettre les Sauvages des contrées voisines dans les intérêts de la nation, à la faveur des liaisons que forme nécessairement l'habitude d'un commerce réciproque, où président la candeur & la bonne soi.

Ce n'étoit pas par la terreur des armes, ni en mettant à prix la tête de ces Indiens, qu'il s'agissoit de nous étendre sur les terreins; c'étoit en leur faifant aimer la douceur de notre gouvernement; exemple dont les Anglois, nos implacables ennemis, en paix comme en guerre, n'ont pas su profiter, pour notre bonheur; autrement ces derniers venus, à force d'entreprises & d'injustices nous auroient ensin chassé d'un pays où nous étions connus cent ans

avant eux.

La mort précipitée de ce grand Prince, l'enleva au milieu de ses travaux

pour l'exécution de tant d'utiles projets.

Louis XIII, son successeur, eut trop d'affaires sur les bras les premieres années de son regne, pour pouvoir reprendre & suivre constamment cet important ouvrage. Ce ne sut même que sous le ministere du Cardinal de

Richelieu qu'on y travailla efficacement. En conféquence, dans l'Ordonnance du mois de Janvier 1629, furent inférés plusieurs articles tendans tous à la fois à établir l'ordre dans la marine Royale, & une bonne police dans la navigation marchande.

(a Dans la fuite le Cardinal de Richelieu fit dreffer divers Edits & Réglemens relatifs à ce double objet; & quoiqu'ils n'aient pas été publiés, ils n'en ont pas moins servi à former en parti la présente Ordonnance & celle

de 1689.

Mais des entreprises de cette nature ne peuvent réussir que par des gradations lentes, à raison des soins assidus & des dépenses excessives qu'elles exigent. De sorte qu'à la mort de ce Ministre incomparable, qui sut suivie d'assez près de celle du Roi son maître, bien loin que les choses sussent rendues à leur persection, il en restoit beaucoup plus à faire qu'il n'y en avoit de préparées; & la gloire de la consommation de l'ouvrage, avec même de nouveaux accroissemens, étoit réservée à Louis XIV. Il étoit de la dessinée de ce Prince, que son regne sût l'époque mémorable de la grandeur, de la puissance & de la majesté de la France, dans toutes les parties qui constituent la force & la splendeur d'un Etat.

Pour ne point fortir de notre sujet, bornons-nous à justifier en peu de mots, ce que ce grand Roi, dans ce préambule d'Ordonnance, a déclaré avoir fait pour l'accroissement de la navigation & du commerce maritime du Royaume.

(b) A fon avénement à la Couronne, la France n'avoit que quelques vaisseaux de guerre, avec deux ports simplement ébauchés; & dès l'année 1669, sa marine étoit composée de trente vaisseaux de ligne, dont deux de cent trente canons, l'un nommé le Royal Louis, l'autre le Soleil Royal; un autre de cent vingt canons, nommé le Dauphim Royal; deux autres de cent dix canons chacun, nommés l'un le Royal, l'autre le Monarque. On y comptoit outre cela quarante-un vaisseaux depuis soixante jusqu'à quarante canons; dix-sept frégates depuis trente canons jusqu'à six; cinq tartanes & six galiotes, dont deux à rames.

Ces forces maritimes, sans compter les galeres, étoient distribuées dans les ports de Toulon & de Brest, où par les soins de ce Prince, avoient déja été construits, ces magnifiques magasins, arsenaux & autres bâtimens nécessaires à la construction, à l'équipement & à l'avitaillement des vaisseaux : superbes édifices que l'on ne peut considérer sans une admiration toujours

nouvelle.

La marine augmentant tous les jours, ce Prince ajouta à ces deux premiers ports celui de Rochefort, qui ne le cede point aux deux autres en magnificence; à quoi il faut joindre Dunkerque, le Havre de Grace & divers autres

ports rendus propres à servir au hesoin de retraite aux vaisseaux.

Ainsi avant même cette Ordonnance, notre marine s'étoit rendue redoutable sur les deux mers du Levant & de la Manche aux Espagnols & aux Hollandois. Elle avoit encore eu la gloire de prêter un secours utile aux Anglois. Ces derniers n'eussent pas assecté l'empire de la mer, ou n'eussent pas au mépris du droit des gens & de toute bonne soi, sait éclater si audacieusement

<sup>(</sup>a) Manuscrit de la Bibliotheque de S. A. S. (b) Manuscrit de la même Bibliotheque. Mg', le Duc de l'enthievre, n. 848, fol. 4, verfo.

leur fysseme d'usurpation, si moins tranquilles sur l'exécution des traités, nous eussions plutôt songé à relever notre marine des pertes qu'elle avoit essuyées sur la fin du regne de Louis XIV.

Les premiers succès de nos nouveaux efforts ont fait voir que la France fera toujours en état de se remonter en vaisseaux autant qu'elle le voudra, & nous sont de sûrs garans des avantages que nous pouvons nous en promettre.

Il ne faut, dis-je, que des vaisseaux à la France pour reprendre sur la mer son ancienne considération; & c'est encore la ressource que lui a ménagée la prévoyance admirable de Louis XIV, au moyen de ces utiles établissemens qu'il a faits, d'un côté pour former & perfectionner continuellement des Officiers de marine, & d'un autre côté pour avoir toujours à coup prêt, un nombre suffisant de matelots expérimentés pour l'équipement des plus grandes slottes, sans interrompre le commerce maritime du Royaume.

Tel étoit le point de perfection où Louis XIV avoit porté la marine de France, qu'on lui a vu cent vaisseaux de ligne, avec un nombre égal de vaisseaux inférieurs. C'est aussi sons fon regne qu'a commencé ce commerce florissant, qui, augmenté dans la suite, comme cela étoit inévitable, à la faveur d'une longue paix, propre à faire tourner les idées d'une partie de la nation de ce côté-là, a ensin excité l'envie des Anglois, jusqu'à leur faire oublier

qu'ils étoient hommes pour le traverser & chercher à le ruiner.

L'indignité de leur conduite n'ayant pas eu d'autres motifs que celui de leur injuste jalousie, le fruit que nous en devons retirer, est de concevoir une haute idée de l'importance de notre commerce, & de demeurer pleinement convaincus, que comme il est la principale force des Etats, on ne sauroit apporter trop de scins à le maintenir & à le protéger par les moyens les plus propres, du nombre desquels, & au premier rang, est celui d'avoir toujours sur pied une marine formidable.

C'est ce que Louis XIV avoit parsaitement compris en commençant, en essent, par faire redouter ses forces maritimes autant que celles de terre; mais il ne s'en tint pas là. Les idées de commerce, & sur-tout du commerce maritime, qui exige des voyages au long cours, n'étoient pas encore assez samimilieres aux François pour qu'ils s'y livrassent au gré du Souverain, & autant que le bien de l'Etat le demandoit; il falloit donc les y plier par divers en-

couragemens & par l'attrait des facilités qui leur seroient offertes.

Cela éteit d'autant plus nécessaire, que ce Prince qui, dans toutes ses entreprises, traitoit toujours les objets en grand, avoit sormé le projet d'ouvrir tout à la fois le commerce à ses Sujets dans toutes les parties du monde, après avoir mis celui de l'intérieur du Royaume sur un pied, non-seulement à nous passer des ouvrages des manusactures étrangeres; mais encore à faire

donner la préférence à ceux des nôtres.

Mais pour l'exécution d'un projet si noble, il falloit d'abord frayer la route aux particuliers, & leur préparer des établissemens dans chacun des endroits où devoit être le centre du commerce. Et comme des dépenses de cette nature étoient trop au dessus des facultés de ceux qui auroient voulu entreprendre d'y commercer pour leur compte particulier & sans liaison d'intérêt avec plusieurs autres; delà, la nécessité de former des compagnies pour chaque branche de ce commerce lointain.

L'exemple en avoit été donné, à la vérité, dès le temps d'Henri IV &

de Louis XIII, entr'autres preuves on trouve.

(a) 1°. Les Lettres-patentes données à Fontainebleau le 8 Janvier 1603. enrégistrées au Parlement le 6 Mars 1605, par lesquelles Henri IV « nom-» ma le fieur Montz, fon Lieutenant-général, pour commander en fon nom » dans les pays, territoires, côtes & confins de la terre d'Acadie, à com-» mencer des le quarantieme degré jusqu'au quarante-fixieme, comme étant

» lesdits pays acquis depuis longues années à la Couronne de France.

Ces Lettres patentes furent confirmées par d'autres du 18 Décembre audit an 1663, portant défenses à tous nos sujets, autres que ceux qui auroient pouvoir dudit sieur de Montz, « de trafiquer ès dits pays depuis le Cap de Rose » jusqu'au quarantieme degré, comprenant toute l'Acadie, terre de Cap-» Breton, Bayes de St. Clair de Chaleur, Isles Peries, Gaspay, Chichetz, » Electeau, l'Esquimaux, Cardonzac, & la riviere de Canada, tant d'un côté » que d'autre, & toutes les Bayes & rivieres en dépendans, &c. »

2°. L'établissement de la Compagnie de Canada, par Edit de Louis XIII, donné au camp devant la Rochelle au mois de Mai 1628, fous l'autorité du Cardinal de Richelieu, & le contrat accordé avec le même Cardinal, pour la formation de la Compagnie du Cap de Nord, en date du 9 Décembre 1638,

confirmé par Arrêt du Conseil du 26 Mai 1640.

(b) 3°. Autre établissement d'une Compagnie générale de commerce, par traité conclu au Château de Limours le 19 Mai 1626, entre le Cardinal de Kichelieu, an nom du Roi, & Nicolas de Witte, dit Scapencas Hollandois, Francisço Billoly de Bruxelles, & Jean de Meurier sieur de St. Rémy, demeurant à Rédon en Bretagne, stipulans tant pour eux que pour leurs associés

François, Flamands & autres.

Cette Compagnie devoit se former en France pour y faire tout commerce. y établir des manufactures de toute espece, faire construire des vaisseaux ou y en introduire en tel nombre qu'elle jugeroit à propos pour commercer dans toutes les parties du monde; en un mot, cette Compagnie embrassoit le commerce en tout genre, maritime & par terre. Les plus grands avantages lui étoient accordés, entr'autres celui de la noblesse pour ceux qui dans la premiere année y entroient & y mettoient un fonds de 5000 livres sans pouvoir le retirer de fix ans. Cette Compagnie, au reste avoit le titre singulier de Compagnie de la Nacelle de St. Pierre fleurdelisée.

On conçoit que les projets de cette Compagnie étoient trop vastes pour qu'elle put se soutenir : mais il en résulte toujours que le Cardinal de Richelieu se prêtoit à tous les moyens qui s'offroient pour jetter les fondemens

d'un grand commerce au dedans & au dehors du Royaume.

On peut joindre à tout ceci divers actes d'association autorisés d'abord par l'Amiral de Montmorenci en 1600, 1602, 1611, 1615 & 1618, & enfuite, soit par le même Cardinal en qualité de grand Maître chef & Surintendant de la navigation & du commerce de France, foit par le Duc de Brezé, la Reine mere & le Duc de Vendôme 🚬 fes fucceffeurs dans la même charge ; &

<sup>(</sup>a) Manuscrit de la Bibliotheque de M. le traité a été tiré d'un autre manuscrit de Mrs. Duc de Penthievre. Dupuy étant à la Bibliotheque de M. le Pro-(b) Même manuscrit où il est dit que ce cureur Général, cote 318.

tout ce qu'on en pourra conclure, c'est que ce n'étoient encore là que des ébauches & des voies préparées à des établissemens plus solides & plus durables.

D'ailleurs ces dispositions n'avoient point un rapport direct avec nos posfessions dans l'Amérique méridionale, ni avec le commerce qu'elles devoient nous mettre en état d'ouvrir ou d'étendre, tant aux Indes qu'aux côtes d'A-

frique.

C'étoit-là néanmoins le germe fécond d'un commerce immense qu'il s'agisfoit de faire éclore; mais comme il a été observé, il falloit pour y réussir avoir des forces maritimes capables d'enchaîner la mauvaise volonté de nos voisins, toujours jaloux de notre prospérité, & disposés à tout entreprendre

pour la troubler.

En attendant, Louis XIV, ayant jetté les yeux sur notre commerce dans l'Amérique septentrionale, où il y avoit moins à faire, ou plutôt, où il n'étoit question que de le soutenir pour l'accroître par sa propre nature, s'appliqua, à l'exemple d'Henri IV & de Louis XIII, à donner aux Gouverneurs & Commandans qu'il nommoit pour ces pays-là, le privilege dy trassquer par eux-mêmes ou par les personnes qu'ils s'associoient, jusqu'à ce qu'un assez grand nombre de Négocians particuliers y eussent des relation capables d'y entretenir un commerce correspondant à celui qui pouvoit y être introduit.

Tel fut l'objet des Lettres-patentes du mois de Février 1647, par lesquelles le Roi « en confirmant le sieur Charles de Menou, Chevalier Seigneur de Charnisey, Gouverneur & son Lieutenant général ès-pays & côtes de l'Acadie & confins d'icelle en la Nouvelle-France, à commencer dès le bord de la riviere de St. Laurent, tant le long de la côte de la mer & des Isles adjacentes, qu'au dedans de la terre serme jusqu'aux Virginies, lui accorda pour récompense de services, le privilege exclusif du trasie & de la traite des pelleteries avec les sauyages & habitans dans toute l'étendue desdits

» pays ».

Pareilles Lettres patentes du 25 Février 1651 en faveur du sieur Charles de Saint Etienne, Chevalier Seigneur de la Tour, & Ordonnance des 23 Juillet & 7 Octobre 1660, par lesquelles le sieur Robert Yvon de Saint Maur, sur confirmé dans le privilege de faire seul le commerce, pêche, sonte & apprêt des huiles, lards & sanons des baleines, sardes, chiens & loups de mer. Tout cela indépendamment des Compagnies du Nord & du Canada qui sub-sisteit toujours, au lieu & place desquelles il n'y a plus aujourd'hui que celle du castor unie à la Compagnie des Indes: tout autre commerce dans l'Amérique septentrionale ayant été laissé libre aux François.

Au sujet de nos possessions dans cette partie de l'Amérique, j'observerai par occasion, puisque c'est le sujet, ou le prétexte que les Anglois ont pris pour commencer les hossilités qui ont conduit à la grande guerre qui nous occupe maintenant, j'observerai, dis-je, que les Anglois, embarrassés d'abord dans l'explication qu'ils ont voulu donner à la cession que la France leur avoit faite dans le traité d'Utrecht, de l'Acadie suivant ses anciennes limites; & désespérant ensin de saire adopter surcela leurs idées, en sont venus, après avoir aussi inutilement entrepris de se prévaloir d'un prétendu contrat de vente à

eux fait par les Sauvages, jusqu'à oser soutenir qu'ils avoient les premiers découvert ces côtes, quoiqu'ils n'y eussent pratiqué aucun établissement qu'après les François; comme si la découverte simple d'un pays, suffisoit pour en acquérir la propriété.

Mais en cela même, au reste, tout indissérente que seroit la circonstance, ils en ont imposé. La vérité est que ce sont les François qui, les premiers, non-seulement ont habité ces côtes, mais encore en ont fait la découverte.

D'Argentré qui a écrit dans un temps non suspect, & où il ne pouvoit prévoir l'injustice où les Anglois pourroient un jour se porter, atteste dans son histoire de Bretagne, liv. 1es, que ce sont les Bretons, les Normands, & autres François qui ont découvert les premiers & au plus tard en 1504, le Canada

ou Nouvelle France, avec l'Acadie & les pays adjacens.

Ce fait est consirmé par un mémoire daté de l'année 1621, temps.également non suspest. Ce mémoire que l'on trouve dans l'un des manuscrits de la Bibliotheque de S. A. S. Monseigneur le Duc de Penthievre, porte que « les » François ont découvert & fréquenté dès l'année 1504, le pays appellé au » commencement du dix-septieme siecle, la Nouvelle France, lequel pays » comprend, non-seulement les siles de Terre-neuve, mais aussi les pays de » Terre-serme qui sont en deçà de la riviere de Canada ou de St. Laurent du » côté du midi, depuis le Cap-de-Sable par la baye de Sainte Marie & de » Sainte Croix jusqu'à ladite riviere de St. Laurent, & depuis icelle tout le » long, jusqu'à son embouchure, & delà au port de Gaspay, aux sisse de Cap-

Une autre preuve toute récente à la vérité, mais d'autant plus décisive contre les Anglois, qu'elle est fournie par un de leurs Auteurs, se tire du livre intitulé, histoire & commerce des Colonies Angloises dans l'Amérique septentrionale.

imprimé à Londres en 1755.

» Breton, & de rechef audit Cap-de-Sable ».

Chap. 2, pag. 52, 53 & 54, il y est avoué que "la pêche au banc de Terreneuve a été pratiquée de tout temps par les François, & bien des années
avant que les Anglois eussent formé un établissement dans l'Isle de Terreneuve. Suivant le rapport des Auteurs, des pêcheurs Basques fréquentoient
Terre-neuve, avant que Christophe Colomb cêt trouvé le Nouveau monde,
& l'on en donne pour preuve, que lorsque Jacques Cartier toucha à Terreneuve en 1534, une partie des caps & ports de cette Isle, portoit des noms
François ou Basques.

« Guillaume Postel, ajoute l'Auteur, veut même que ses François aient

» visité de toute antiquité cette partie de l'Amérique.

« Corneille Wytslierattribue, de même que Postel, la découverte de Terreneuve aux François; mais il ne la fait pas remonter aussi haut. Britones, ditil, & Normanni, anno a Christo 1304. has terras invenere, dum astellorum

» marinorum pifcationi intenderent.

A ces témoignages on peut joindre celui de Marc l'Escarbot, Auteur d'une histoire de la Nouvelle-France, qui écrivoit en 1608. Voici comme il s'exprime, continue l'Auteur. De toute mémoire & dès plusieurs secles, nos Dieppois, Malouins, Rochellois & mariniers du Havre-de-Grace, de Honse fleur & autres lieux, ont les voyages ordinaires en ce pays-là, pour le pêcheric des morues, dont ils nourrissent presque toute l'Europe, & poury voient

» voient tous vaisseaux de mer ». V. infrd pour la pêche des morues le tit.

6 du liv. 5.

L'Auteur observe ensuite que l'Isle de Terre-neuve, dont la possession assure celle du banc où se fait la pêche, a été long-temps un sujet de dispute entre les François & les Anglois; que les deux nations appliquées à se maintenir dans les établissemens qu'elles y avoient faits, ont eu des combats à se livrer pendant plus d'un siecle, qui les rendoient tour-à-tour victorieuses & vaineues; & qu'ensin par le traité d'Utrecht, la France céda toute l'Isle à l'Angleterre, ne se réservant pour ses pêcheurs que le droit d'y avoir des échasauds & des cabanes dans le temps de la pêche, asin d'y préparer, saler & sécher leur poisson sur les greves, depuis le Cap-de-Bonavista jusqu'à la Pointe-riche.

Il ajoute encore, qu'avant cette cession de la France, les Anglois ne saifoient pas grand cas de la pêche sur le banc; mais que depuis en ayant reconnu l'importance, ils s'y sont appliqués de maniere à leur saire concevoir le dessein d'en priver totalement les François à la premiere occasion, peu contens d'avoir porté leur pêche beaucoup plus loin que les François depuis cette

cession.

Telle est l'intolérance des Anglois, & tel le danger d'avoir des voisins aussi

entreprenans & austi injustes.

Doit-on être surpris après cela, qu'abusant tout de même de la cession qui leur sut saite par le même traité, de la partie de l'Acadie désignée par ses anciennes limites, ils aient peu à peu poussé leurs usurpations, jusqu'à ne vouloir plus reconnoître pour bornes, les monts Apalaches, que l'Auteur de la nature semble avoir faits pour servir de limites éternelles entre les deux nations dans cette partie là.

Mais ce qu'on aura plus de peine à se persuader, c'est que ces mêmes usurpations des Anglois n'ont été que l'exécution clandestine d'un dessein formé depuis long temps, d'envahir toutes les possessions des François dans l'Amérique septentrionale, s'ils ne vouloient pas reconnoître que tout leur droit en cette partie, ils ne le tenoient qu'en sief de la Couronne d'Angleterre.

Une idée aussi bisarre n'est pas sacile à concevoir en esset. Cependant la preuve s'en tire du sameux maniseste publié à Baston en 1711, sous le nom

de la Reine Anne.

Ce manifeste avoit pour but l'expussion des François de toute l'Amérique septentrionale, « à l'exception de ceux qui prêteroient serment de sidélité à » la Couronne d'Angleterre : tout cela fondé sur ce que cette Couronne » avoit des droits & des titres incontestables sur toute cette partie de l'Amérique ».

Cette piece vraiment curieuse se trouve tout au long à la suite d'un ouvrage intitulé, la conduite des François justifiée, brochure imprimée à Utrecht

en 1756.

Seroit-ce donc inutilement que cette nation nous auroit averti de nous précautionner à l'avenir contre ses projets ambitieux? Et puisqu'une marine redoutable, telle que l'avoit Louis XIV, est l'unique moyen de l'obliger à se contenir dans les bornes de la modération que l'équité naturelle devroit seule lui preserire; au retour de la paix, nous endormirions-nous encore sur la foi des traités?

Tome I.

Louis XIV a été jusqu'ici le modele que notre invincible Monarque a fuivi; il le fuivra donc encore en cette partie, sans regretter plus long temps une dépense devenue nécessaire, pour éviter de retomber dans les sâcheuses circonstances où nous avoit jetté la perfidie des Anglois.

La grande puissance de Louis XIV, autant que son active vigilance, a

fondé notre commerce, il faut donc le foutenir par les mêmes voies.

L'intérêt de l'Etat l'exige d'autant plus que ce même commerce, qui a reçu depuis le regne de ce grand Prince les accroissemens qu'il avoit prévus, & qui en peut recevoir bien d'autres encore, à proportion qu'il sera cultivé, protégé & encouragé, est la véritable source des richesses qui constituent la force d'un Royaume.

Ce n'est plus en esset, ni sur la fertilité du sol d'un pays, ni sur la multitude de ses habitans qu'il faut en mesurer la puissance, mais sur les richesses qui y circulent : & comment jouir de cet avantage sans le commerce ? On en peut juger par la comparaison de l'Angleterre & de la Hollande avec l'Al-

lemagne.

Ainsi ceux-là s'abusent d'une étrange sorte, qui, frappés des inconvéniens du luxe qu'entraîne comme nécessairement l'abondance des richesses numéraires, en rejette le blâme sur le commerce, & regrettant la frugale simplicité de nos peres, en sollicitent le retour par tous leurs vœux. Les mœurs pourroient y gagner à la vérité; mais à moins que la résorme ne se sit dans tous les Etats à la sois, celui qui l'embrasseroit deviendroit bientôt la vistime de l'ambition des autres. Les principes du gouvernement & la politique respective des nations, doivent varier pour s'accommoder aux circonstances; & tandis que l'on verra les autres peuples s'essorcer à l'envi de s'enrichir par le commerce, sans se rebuter même des dissicultés qu'ils y rencontrent; seroit-il de la prudence de négliger de prositer des avantages du nôtre, avec des moyens aussi faciles de l'entretenir & de l'étendre, en ne faisant même que suivre le plan tracé par Louis XIV.

Et qu'on ne dife pas qu'il est des bornes dans lesquelles il convient de se rensermer, qu'un commerce trop étendu prend sur la culture des terres & dépeuple les campagnes. Il seroit aisé de montrer que la dépopulation, terme aujourd'hui si fort à la mode, vient d'une toute autre cause: & comment le commerce, en esset, produiroit-il ce désordre, puisque c'est par la continuité de se exportations que les productions de la terre reçoivent un prix qui dé-

dommage le cultivateur de fes dépenses & de ses fatigues.

Ce qui seroit un sujet plus légitime de plainte contre la navigation, c'est la pette d'hommes qu'elle cause; mais aussi c'est-là que se forme cette multitude de matelots par qui se renouvellent sans cesse nos forces maritimes. D'ailleurs tous nos navigateurs ne sont pas François; & ensin ce que la Franço perd en hommes de ce côté-là, elle le regagne au moyen des étrangers qui viennent successivement s'établir dans son sein.

L'idée de ceux qui voudroient qu'on ne s'attachât qu'aux plus riches branches du commerce & qu'on négligeât les autres, ne vaut pas la peine d'être examinée, ou plutôt elle se détruit à la premiere réslexion. Toutes les branches de commerce se prêtent en esset un secours mutuel : de la fraîcheur de chacune dépend la beauté, la vigueur de l'arbre dont elles sont partie; une seule ne peut languir que les autres ne s'en ressentent, & plus encore si elle se desféche.

Quelques-unes pour produire des fruits moins abondans, n'en doivent donc pas moins être cultivées. Comme elles causent moins de dépense, ce qu'elles rapportent est en proportion avec les autres, auxquelles d'ailleurs, par seur

activité, elles communiquent un nouveau degré de force.

Aussi Louis XIV ne se borna-t-il pas à jetter un coup d'œil indissérent sur la pêche & sur le commerce du Nord; & si à la paix d'Utrecht il céda aux Anglois l'îsse de Terre-neuve, avec une partie de l'Acadie, non-seulement il y sut contraint par les circonssances, mais encore en se réservant tout le Canada, siege principal du commerce des pelleteries avec l'îsse. Royale & tout le territoire contigu à la riviere St. Jean, il stipula expressément pour ses sujets la liberté absoluc de la pêche sur le banc de Terre-neuve. Et comme s'il selver aussi-tôt après l'importante sorteresse de Louisbourg, en vue, tout à la fois, d'assure la liberté de cette pêche, & de prévenir les entreprises qu'ils pourroient tenter sur la riviere de Québec.

Quelle est donc après cela la politique de ceux qui n'estimant nos colonies qu'à raison de ce qui en rentre essettivement dans les cosses du Roi, ont la simplicité de dire que celles de l'Amérique septentrionale ne méritent pas les soins du gouvernement? Ils ne prennent pas garde, ces politiques milionaires, que de la conservation de nos possessions dans ce pays-là, dépend essentiellement celles de nos Isles de l'Amérique méridionale, de notre colonie encore naissante de la Louisiane, après quatre-vingt ans d'établissement dans une des plus belles contrées de l'univers; de notre commerce ensint ant à la côte de Guinée & aux Indes orientales, qu'au nord de l'Europe & dans le levant.

Je le répete, toutes les branches du commerce sont en raison réciproque de dépendance les unes des autres, & celle de l'Amérique septentrionale en particulier, quoique la moins abondante par elle-même, est peut-être celle dont la conservation importe le plus à la France. On en peut juger par la

conduite que les Anglois ont tenue pour nous l'enlever.

Maintenons donc notre commerce dans son intégrité, & tel que par les soins de Louis XIV, nous nous trouvons heureusement en état d'en jouir. S'il n'en a recueilli que les premiers fruits, achetés bien cherement, c'est qu'il lui a fallu du temps & de grandes dépenses pour le sonder & l'affermir.

Il n'y avoit qu'un Prince tel que lui, qui fût capable de former un aussi grand projet & de l'exécuter. Quelle combination de vues, & quels obstacles à surmonter? Mais le plus grand après avoir créé une marine sormidable, étoit de plier aux idées de la navigation & du commerce maritime, une nation

qui ne soupiroit que pour la gloire des combats.

Ce n'est pas que par goût pour les courses maritimes, où il y avoit des hafards à affronter, elle n'eût fait la découverte de plusieurs belles & vastes contrées; ce n'est pas non plus que jusques-là elle cût regardé avec indiférence le commerce maritime dans les pays éloignés; mais au lieu de penser à faire des établissemens solides dans les riches pays de l'Amérique dont elle avoit pris possession, son inconstance naturelle lui avoit fait pretérer le commerce des Indes & des contrées de l'Amérique occupées par les Espagnols &

B ii

Portugais; & cela malgré les terribles exemples de cruauté dont plusieurs milliers de François avoient été les déplorables victimes depuis près d'un fiecle.

La relation de ces étonnantes cruautés des Espagnols & des Portugais, que l'on trouve dans un des manuscrits in-fol, de la Bibliotheque de S. A. S. Monfeigneur le Duc de Penthievre, faisit d'une telle horreur, que l'on ne peut en soutenir la lecture sans interruption.

La jalousie & la surcur de ces deux nations pour le maintien de leur commerce alloit si loin, qu'ils traitoient avec la même inhumanité, & ceux qu'ils trouvoient en pleine mer, & ceux qu'ils surprenoient faisant le commerce

dans leurs parages.

Pour y remédier, il fut stipulé par les traités de paix que les actes d'hostilités ne pourroient être exercés en deçà du premier méridien pour l'Occident, & en deçà du tropique du cancer pour le midi, soit que les navires allassent aux Indes & à l'Amérique, ou qu'ils en revinssent; mais qu'au delà de l'un ou de l'autre terme les vaisseaux seroient de bonne prise de part & d'autre.

Au mépris de ces traités les Portugais & les Espagnols ayant encore eu l'injustice d'arrêter nos vaisseaux; sur les plaintes qu'en porterent nos armateurs & négocians, Louis XIII, par une déclaration du premier Juillet 1634, « en joignit à ses sujets d'observer les traités, à condition que les Espagnols & les Portugais eussent à s'y conformer aussi, sauf à en user comme par le passé, au sujet des vaisseaux qui servient rencontrés au delà des limites désignées, jusqu'à ce que les Espagnols & les Portugais eussent laissé la liberté du commerce aux Indes & à l'Amérique, & afin de terminer les dissicultés élevées au sujet du méridien, il sut sixé à l'Isle de Fer, sans s'arrêter à l'opinion de ceux qui le plaçoient aux Açores ».

Dès-lors nous faifions donc le commerce de l'Amérique & des Indes: mais qu'étoit-ce en comparaifon de celui que se proposoit Louis XIV : D'ailleurs il falloit peupler & mettre en valeur nos Isles de l'Amérique qui devoient être le centre de ce commerce immense; & ce ne pouvoit être là l'ouvrage des particuliers. Delà la nécessité de former des compagnies puissantes, soutenues de toute l'autorité royale, & excitées par l'attrait des plus grands avantages, joints

à des fonds confidérables tirés des finances de l'Etat.

Ainsi parurent tout à la fois au mois de Mai 1664, ces deux célebres Compagnies, connues l'une, sous le nom de Compagnie des Indes orientales, &c

l'autre sous celui de Compagnie des Indes occidentales.

La premiere subtiste encore aujourd'hui, sous le titre de Compagnie des Indes simplement, parce que le commerce qui en sait le principal objet n'est pas de nature à être embrassé par des particuliers isolés & sans association. L'autre ne sit que se montrer pour ainsi dire, ayant été supprimée dix ansaprès; l'objet que Louis XIV s'étoit proposé en l'établissant, s'étant trouvé rempli dans ce court intervalle.

Cette derniere Compagnie avoit dans son partage la seigneurie de nos Isles de l'Amérique qu'elle devoit peupler & améliorer avec le privilege exclusif d'y faire le commerce. Elle avoit exclusivement le privilege d'y introduire seule des noirs pour y désricher & cultiver les terres; à l'effet de quoi ce n'étoit

qu'à elle que la traite des noirs à la côte de Guinée étoit permife.

Dans les vues du Prince, le commerce aux Isles & à la côte de Guinée,

n'étoit pas interdit aux particuliers; mais ils ne pouvoient y aller commercer fans la permission de cette Compagnie qui leur délivroit même les congés

nécessaires pour cette navigation.

Peu de temps après, & par Arrêts du Conseil d'Etat des 10 Septembre 1668 & 12 Juin 1669, il sut réglé qu'elle ne donneroit plus les congés, & que sur ses permissions, il seroit expédié des passeports du Roi. Un des motifs de la formalité des passeports du Roi, étoit de counoître par-là l'étendue du commerce que les particuliers pouvoient faire dans ces sses, afin de régler sur cela le temps de l'existence de la Compagnie qui ne devoit être qu'un établissement passager.

D'abord elle n'accordoit la permission de commercer aux Isles & à la côte de Guinée, qu'à condition par les armateurs de lui payer 6 liv. par tonneau du port de chaque navire pour aller, & en outre cinq pour cent en nature des

marchandises de retour du crû du pays.

Mais comme le premier droit de 6 liv. par tonneau étoit trop onéreux au commerce, il fut supprimé par Arrêt du Conseil du 9 Novembre 1669, qui laissa substite encore quelque temps celui de cinq pour cent des marchandises de retour.

Copendant par rapport aux Nogres qui feroient transportés à l'avenir de la côte de Guinée aux Illes de l'Amérique, un autre Arrêt du Conseil du 26 Août 1670 déchargea en plein les armateurs du droit de cinq pour cent à cet égard; au moyen de quoi il ne restoit plus que le droit de cinq pour cent fur les marchandises, droit qui, pour encourager d'autant plus ce commerce, sut ensin réduit à trois pour cent par un autre Arrêt du 4 Juin 1671. En même temps toutes les marchandises destinées pour l'Amérique surent déclarées exemptes de tous droits de sorties & autres généralement quelconques, au lieu que par l'Arrêt du Conseil du 30 Mai 1664, elles n'en avoient été affranchies que pour moitié; exemption qui sut ensuite consirmée, de même que pour les marchandises destinées pour la côte de Guinée, par autres Arrêts des 18 Septembre & 25 Novembre de la même année 1671.

Celle des droits d'octrois avoit déja été accordée par celui du 12 Février 1665, & renouvellée par autre du 4 Octobre 1672, elle a enfin été folemnellement confirmée, de même que celle de tous droits des fermes, par

Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, art. 3 & 4.

Une prompte augmentation du nombre des Negres, ayant aussi paru nécesfaire; pour y exciter les armateurs, par Ordonnance du 13 Janvier 1672, il leur sut attribué dix livres de gratification pour chaque tête de noirs qu'ils feroient passer de la côte de Guinée aux Isles, & 3 liv. au Capitaine qui les

y conduiroit.

En considération de ces exemptions, comme le pays avoit encore besoin d'un secours d'habitans, de vaches, de chevaux & d'ânesses, les armateurs avoient été chargés d'y en porter un certain nombre; mais par le même Arrêt du 25 Novembre 1671, ils turent encore dispensés de cette obligation. Cependant les besoins des colonies augmentant à proportion du commerce qui s'y faisoit, cette derniere dispense dura peu, & depuis il n'a plus eté question de la renouveller par rapport aux engagés, comme on le verra sur l'art. 16, tit. 1, liv. 2, du Capitaine.

A tous ces encouragemens, Louis XIV enjoignit encore d'autres non moins propres à hâter l'exécution de ses projets de commerce. Comme il ne se trouva pas d'abord dans le Royaume un nombre suffisant de navires pour une navigation vive & soutenue; le premier remede qu'imagina ce Prince sut de rendre un Arrêt dans son Conseil de commerce, en date du 5 Décembre 1664; par lequel, outre la comptabilité du commerce avec la noblesse, il offrit diverses récompenses à ceux qui bâtiroient des vassseaux ou qui en acheteroient au dessus de cent tonneaux, pour leur faire faire des voyages dans la mer baltique, ou pour porter des hommes & des semmes dans nos colonies; gratifications qu'il eut soin de renouveller par autres Arrêts des 7 Septembre 1669 & 15 Octobre 1679.

Pour l'activité du commerce du nord en particulier, il fit publier aussi une Ordonnance le 15 Janvier 1671, portant qu'il seroit accordé aux Maîtres de navires François, frétés pour la Compagnie chargée de cette partie du commerce, cent sols par tonneau, au delà de ce qui seroit réglé pour le fret des vaisseaux Hollandois, employés par la même Compagnie, lesquels cent sols d'augmentation par tonneau seroient payés; savoir, 40 sols par ladite Com-

pagnie, & 3 liv. pour le compte de Sa Majesté.

Un Arrêt du Conseil du 7 Décembre 1669, avoit déja invité les étrangers propriétaires de navires, à venir s'établir dans quelque Port du Royaume, en leur offrant une gratification de cent sols aussi par tonneau pour chaque navire de 100 tonneaux, & de 6 liv. également par tonneau pour ceux au dessus de 100 tonneaux; à la charge par eux néanmoins de déclarer au Gresse de l'Amirauté, que leur intention étoit de demeurer dans le Royaume.

Gratification encore de 4 liv. par tonneau pour quiconque feroit bâtir ou acheter des vaisseaux au dessus de 100 tonneaux en pays étranger, pour en faire l'introduction dans le Royaume, par Arrêt du Conseil du 28 Octobre 1679.

Dans le même temps, le commerce n'étoit pas interdit aux étrangers dans les Ports de France; mais il ne leur étoit permis qu'à la charge de payer 50 fols par tonneau. A l'égard des Flamands, l'imposition étoit d'un écu par tonneau; Ordonnance du 29 Décembre 1673, renouvellée par autre du 2 Mars

1684, qui l'étendit en même temps aux sujets du Roi d'Espagne.

La révocation de l'Edit de Nantes ayant laissé un certain vuide dans nos Ports, il intervint un Arrêt du Conseil du 11 Janvier 1686, par lequel il sut permis aux étrangers, de quelque religion qu'ils sussent, de venir commercer un France, d'y séjourner avec leurs familles & leurs domestiques, autant de temps qu'il leur plairoit, & d'en sortir ensuite en toute liberté.

Quoique cet événement soit postérieur à notre Ordonnance, j'ai cru que sa liaison avec les objets précédens, tous relatifs aux mesures prises par Louis XIV, pour rendre le commerce du Royaume slorissant, ne permettoit pas de

l'en détacher.

Par la même raison, je puis observer ici que ce grand Roi, après avoir dirigé par lui-même les grandes opérations du commerce dans son Conseil privé, nommé le Conseil du commerce dès l'année 1664, établit ensin un Conseil de commerce séparé, par Arrêt du 29 Juin 1700, qu'ensuite il créa six Intendans de commerce, par Edit du mois de Mai 1708, & qu'il ordonna qu'il y cût des Chambres de commerce en certaines villes du Royaume

Celle de la ville de la Rochelle fut ordonnée par Arrêt du 21 Octobre 1710, mais elle n'a été réellement établie, qu'en conféquence d'un fecond Arrêt du

15 Juillet 1719.

Reprenons; dès que ce Prince eût vu que l'ardeur de ses Sujets pour le commerce, sur-tout pour celui des Isles de l'Amérique, avoit répondu à ses intentions, il se hâta de révoquer l'octroi de la Compagnie des Indes Occidentales, en un mot de la supprimer comme devenue supperssue désormais : ainsi elle ne subsista que dix ans, l'époque de sa suppression étant sixée par l'Edit du mois de Décembre 1674.

Il a été observé qu'avant les Arrêts des 10 Septembre 1668 & 12 Juin 1669, cette Compagnie, non-seulement donnoit les permissions pour le commerce de ces sisses, mais encore délivroit les congés nécessaires pour cette navigation; que dans la suite le Roi ordonna que ces voyages ne se servient à l'avenir qu'à la faveur des passeports de la Cour, & qu'un des motifs de cette condition imposée aux Armateurs pour cette sorte de commerce, étoit de reconnoître avec certitude les progres que les particuliers y servient.

Mais il y en avoit un autre plus intéressant encore; c'étoit d'empêcher que les étrangers ne partageassent ce commerce avec les François, & c'est pour cela que par ce dernier Arrêt du 12 Juin 1669, il sut ordonné que les passeports du Roi ne seroient plus délivrés que sur des certificats des Directeurs de la Compagnie, & que l'enrégissement en seroit fait augresse des Amirautés des lieux du départ des vaisseaux, avec soumission de la part des Armateurs de ramener leurs navires, ou dans les mêmes ports ou en quelqu'autre du Royaume. Ce qui sut confirmé tant par autre Arrêt du 1 Juillet 1670, qui exigea de plus le certificat des Officiers de l'Amirauté, portant que le navire pour lequel le passeport étoit demandé, étoit actuellement dans leur port, que par un autre Arrêt encore du 30 Décembre de la même année 1670; le tout sous peine de confiscation avec 1500 liv. d'amende contre les contrevenans, & sur plus grande peine en cas de récidive.

Avant ce temps-là, au moyen des permissions clandestines que la Compagnie donnoit aux étrangers, ils s'étoient en quelque sorte emparés du commerce de nos ssles; d'où il étoit arrivé que, pour mettre un frein à leur cupidité, les Gouverneurs avoient introdnit l'usage de fixer le prix de leurs marchandifes de même que celui des sucres & autres denrées qui leur étoient données en échange, & cet usage, ils l'étendirent aux François après qu'ils eurent rétabli leur commerce, à la saveur des ordres précis du Roi qui en excluoient

absolument les étrangers.

Et comme cet usage étoit un abus intolérable tendant à la ruine entiere du commerce, il intervint une Ordonnance du 9 Juin 1670, portant «qu'à » l'avenir, toutes les marchandises qui seroient portées de France dans les » Colonies, seroient vendues & débitées soit en gros, soit en détail, à tel » prix, clauses & conditions, dont les vendeurs & les acheteurs conviendances, avec désenses à tous Officiers & autres, de mettre aucun prix aux» dites marchandises, ni aux sucres pris en échange, sous quelque prétexie » que ce sût ».

Il n'étoit plus question après cela que d'empêcher que les étrangers ne participassent plus 4 notre commerce des Isles; & Louis XIV, quand il

n'auroit pas eu l'exemple des autres nations, qui toutes fans exception avoient constamment exclu les étrangers du commerce de leurs colonies, entendoit trop bien les intérêts de fa gloire & de l'Etat pour négliger les précautions

convenables à ce sujet.

Pour y parvenir plus sûrement, à la formalité à laquelle il assujettit les Armateurs, de prendre des passeports de la Cour de la maniere ci-dessus marquée, il joignit les désentes les plus expresses à ses Sujets d'associer aucun étranger à leur commerce & de leur prêter leur nom directement in indirectement; désentes qui, renouvellées par Ordonnances des 10 Juin 1670 & 22 Mai :671, à peine de 500 liv. d'amende & de punition corporelle en cas de récidive, surent réitérées encore par autres, des 18 Juillet audit an, 23 Avril, 5 Août & 13 Septembre 1686, qui ajouterent à la peine de la première convention celle de la consisteation & de 1500 liv. d'amende.

Depuis ce temps-là, ces réglemens si fages & si falutaires, n'ont pas éprouvé la moindre variation: ils ont au contraire folemnellement été renouvellés.

1°. Par le réglement général du 20 Août 1698, à l'occasion du commerce prohibé qui s'étoit introduit aux siles de l'Amérique durant la guerre, terminée

par la paix de Rifvick.

2°. Par les fameuses Lettres-patentes du mois d'Avril 1717; elles avoient été précédées du réglement du 12 Janvier de la même année, tendant au même but en cette partie, en ce que par l'article 16 du tit. 4, il étoit défendu à tous marchands, maîtres, capitaines & autres gens de mer, navigeans dans les mers de l'Amérique d'y faire aucun commerce avec les étrangers, & d'aborder dans ce dessein aux côtes & Isles de leurs établissemens, sur peine, pour la premiere fois, de consiscation des vaisseaux avec leur chargement, & des galeres en cas de récidive contre les maîtres & les matelots qui auroient fait cette navigation.

3°. Enfin, par l'Edit du mois d'Octobre 1727, portant réitération des défenses faites aux étrangers de commercer dans nos Isles & Colonies de l'Amé

rique, sous des peines très-séveres.

Le seul changement qui soit survenu, c'est que depuis 1715, il n'a plus été nécessaire de se munir d'un passeport de la Cour pour aller aux ssles de l'Amérique, & qu'il a sussi de prendre un congé de M. l'Amiral, comme pour toute autre navigation, parce que la Cour a pensé avec sondement, que notre commerce étoit assez affermi & assez brillant pour n'avoir plus à appréhender que les étrangers y prissent part, qu'autant que les Gouverneurs & les Intendans oublieroient leur devoir.

Cependant cette exclusion des étrangers si naturelle & si conforme à la droite raison, comme à la faine politique, a été mise en problème depuis peu, à tel point, qu'il a fallu toute la fermeté du grand Ministre qui présidoit alors à la marine, pour saire triompher le véritable intérêt de la nation, & tout l'ascendant que lui donnoit la supériorité de son génie pour y ramener les esprits.

Proposer l'admission des Neutres comme l'unique moyen de conserver nos colonies, cela étoit digne, après tout, d'un fiecle philosophe à la maniere de celui-ci où l'on donne tout à la raison, parce que la frivolité y tient lieu de raison. A force d'argumens sophissiques, on prétendoit prouver qu'il étoit juste de sacrifier le commerce du Royaume, peut-être sans retour, & avec même

même le danger évident de voir passer au pouvoir de l'ennemi, ces mêmes colonies que l'on vouloit conserver dans tout leur éclat; & cela de peur d'altérer un peu le bien-être de ces superbes colons, qui semblent ne tenir à la France qu'à proportion des avantages qu'ils en retirent, & qui en temps de guerre ne croient pas devoir en partager avec elles les malheurs ni les inconvéniens.

C'étoit pour une aussi belle cause que nos rationalistes s'épuisoient en colistelets métaphysiques, où l'ironie ajoutant la raillerie aux saux calculs, s'esforçoit de jetter un ridicule amer sur les trop justes alarmes des négocians réunis du Royaume. Quand leurs aristarques auroient été aux gages des Anglois, auroient-ils pu mieux les servir, & trahir les intérêts de la patrie? Abandonner tout notre commerce de l'Amérique aux étrangers, disons mieux à nos ennemis, par la seule crainte que nous ne puissions pas le soutenir comme en pleine paix; quel heureux expédient!

Ce projet aussi préjudiciable que honteux à la nation, & malgré cela tellement appuyé qu'il a pensé l'emporter, a ensin heureusement échoué, parce qu'il auroit éprouvé le même sort sous Louis XIV, & que par un esse marqué de la Providence, l'on voit que l'esprit du gouvernement de ce grand Roi influe toujours sur les délibérations des ministres, dans toutes les occa-

fions critiques.

Ce Prince n'avoit pas cru seulement devoir se précautionner contre le commerce des étrangers dans nos colonies, il avoit encore étendu ses vues jusqu'à interdire tout commerce, tant aux Officiers commandans ses vaisfeaux, & aux Intendans, Commissaires & autres Officiers de marine, qu'aux

Gouverneurs, Commandans & autres Officiers des colonies.

Le but de ces défenses, par rapport aux Capitaines & Officiers servans sur les vaisseaux du Roi, étoit tout à la fois, que ces vaisseaux sussent tou-jours en état de combattre pour soutenir l'honneur du pavillon, n'étant pas embarrassés par des marchandises, à la conservation desquelles ceux qui y seroient intéressés, songeroient plus qu'à la gloire de la nation; & d'empêcher que ces Officiers ne sissent un tort considérable au commerce des négocians par les présérences qu'ils auroient su se faire donner à leur préjudice.

Ce second morif regardoit tout de même les Intendans & Commissaires de la marine, aussi-bien que les Gouverneurs & autres Officiers des colonies; mais il y avoit de plus pour ceux-ci la crainte de l'abus de leur

autorité.

Louis XIV porta toutes ces défenses dès le commencement de l'établissement de notre commerce aux Isles de l'Amérique, & parce qu'elles étoient

assez mal observées, il sut obligé de les réitérer plus d'une sois.

L'Ordonnance la plus remarquable à ce sujet est celle du 20 Août 1691, par laquelle il sut désendu, comme autresois, « tant aux Capitaines & autres » Officiers des vaisseaux du Roi, d'y embarquer aucunes marchandises, qu'aux » Intendans de marine, Commissaires ordonnateurs, Commissaires & Commissaux Classes & autres Employés dans la marine, de saire aucun commerce directement ni indirectement, ni de prendre part sous leur noin, ou » sous un nom interposé, sous quelque prétexte que ce sût, dans les vaisseaux Tome 1.

» & effets de leur chargement appartenant aux sujets du Roi, le tout à peine » de cassation & de 3000 liv. d'amende, applicable un tiers au dénonciateur.

» un tiers au profit des pauvres du port, & l'autre tiers au Roi ».

En vain ces défenses furent-elles renouvellées encore, sur tout pour les Capitaines & Officiers de vaisseau, par une autre Ordonnance du 22 Octobre 1692, par l'art. 9 du Réglement du 20 Août 1698, sur peine de privation des appointemens & de cassation, & par une derniere Ordonnance du 20 Octobre 1706; jamais Ordonnances n'ont été plus mal exécutées par le plus grand nombre; & voilà la source des assonts que notre pavillon a essuyé en diverses rencontres, aussi-bien que de nos malheurs sur mer dans la précédente guerre.

Cependant comment après cela concilier la conduite de quelques-uns de ces Officiers, avec le dédain qu'ils affectent pour le commerce, jusqu'à se servir d'expressions indécentes pour se défendre d'escorter les navires marchands? Le commerce n'auroit il donc plus de prix à leurs yeux, que lorsqu'ils le sont

eux-mêmes au mépris des Loix de l'Etat?

Du reste, pir l'article premier de ce Réglement du 20 Août 1698, pour arrêter le cours du commerce prohibé que la guerre avoit occasionné à l'Amérique, & y rétablir le commerce légitime au prosit de la nation, & des droits des sermes en nême temps, il sut ordonné que « nul propriétaire de navire » ou autre bâtiment destiné pour nos Isles, ne pourroit l'y-envoyer qu'après » en avoir obtenu la permission par un passeport de Sa Majesté, qui ne seroit » expédié que sur un certificat de l'Amirauté, portant que le vaisseau étoit » actuellement dans le port; lequel certificat seroit envoyé au Directeur généma du commerce ». Il falloit ensuite « que le passeport sût enrégistré au » Gresse de l'Amirauté où le vaisseau étoit expédié, & ensin que l'armateur » & le Capitaine donnassent caution, qui feroit reçue en présence du Commis des Fermes, pour l'exécution des clauses & conditions qui y seroient ex- » primées pour le retour en France, & pour le paiement des droits dans le » lieu de la décharge ».

Les autres articles avoient aussi pour objet d'empêcher le commerce étranger & interlope, les uns en assignant des récompenses à ceux qui se consormeroient à la volonté du Roi, les autres en prononçant des amendes

& autres peines contre les infracteurs de la regle.

Les Gouverneurs, Commandans, Intendans & autres Officiers n'y étoient pas oubliés, parce que ç'a toujours été par eux que le commerce des François a le plus foussert dans tous les temps. Mais Louis XIV, tout absolu qu'il étoit, ne pouvoit se faire obéir en cette partie, à une aussi grande distance, sur-tout dans un point de cette nature, où l'esprit d'avarice & le desir de s'enrichir tapidement étoussent tout sentiment d'honneur aussi-bien que de subordination.

Lors de la suppression de la Compagnie des Indes occidentales, par Edit du mois de Décembre 1674, le droit de trois pour cent sur les marchaudises venant de l'Amérique, à quoi avoit été réduit celui de cinq pour cent établi dans l'origine, se trouva dévolu au Roi, & continua d'être payé sous le nom de droit du domaine d'occident. Il l'a été aussi depuis jusqu'à présent, & cela sans augmentation, excepté qu'en l'année 1727, par une Déclaration du Roi du 10 Novembre, il sut imposé un nouveau droit de demi pour cent, pour le pro-

duit être employé aux dépenses nécessaires pour empêcher le commerce in-

terlope aux Isles.

Ce droit auguel les Négocians eux-mêmes ont donné lieu, dans l'espérance de remédier par-là aux abus plus que tolérés par les Gouverneurs & Commandans des colonies, ne devoit durer que trois ans; mais il a été prorogé depuis réguliérement de trois ans en trois ans par Arrêts du Conseil & il subsiste encore aujourd'hui. Il n'est résulté delà qu'une surcharge pour le commerce, sans qu'il en ait retiré aucun soulagement.

La Compagnie des Indes occidentales avant sa suppression, avoit déja souffert un démembrement par l'établissement de la Compagnie du Sénégal, dont le commerce comprenoit le Sénégal, la riviere de Gambie, & autres l'eux de la côte d'Afrique, depuis le Cap-Verd jusqu'au Cap de Bonne-Espérance.

Cette nouvelle Compagnie devoit naturellement suivre le fort de celle dont elle avoit été détachée: cependant elle sut confirmée par Lettres-patentes des mois de Juin 1679 & Juillet 1681. Pat ces dernieres elle sut appellée seconde Compagnie du Sénégal; & il en sut établi une troisieme par autres Lettrespatentes du mois de Mars 1696.

La traite des Noirs a essuyé bien des variations. Le privilege exclusif, pour vingt années, en sut accordé à la Compagnie de Guinée établie par Edit du mois de Janvier 1685. A l'expiration du délai, cette Compagnie en obtint la prorogation jusqu'au mois de Novembre 1713, sous le nom de traité de

l'Affiente.

A l'échéance de ce nouveau terme, il y eut des propositions pour le renouvellement du privilege: mais le Roipréséra la liberté du commerce, & enconféquence, par Lettres-patentes du mois de Janvier 1716, ce commerce sut rendu libre à tous les Négocians & Armateurs des Villes ayant la faculté de commercer aux colonies, avec les mêmes exemptions qu'avoit la Compagnie, à condition néanmoins par l'article 3, de payer au Trésorier-général de la marine 20 livres par tête de Negres qui seroient débarqués à l'Amérique, & par rapport à la traite de la poudre d'or, de payer trois liv. par tonneau, le tout au retour des navires de France.

Ces sortes d'armemens ne pouvoient alors se faire que dans les ports de

Rouen, la Rochelle, Bourdeaux & Nantes.

Il fut réglé ensuite par une Déclaration du Roidu 14 Décembre de la même année, concernant les Négrillons & les Négrites, qu'il ne seroit payé que les deux tiers du droit pour les Négrillons & la moitié pour les Négrites.

Un Arrêt du Confeil du 27 Septembre 1720, révoqua cette liberté du commerce de Guinée, & rétablit la Compagnie créée en 1685, avec réunion à perpétuité à la Compagnie des Indes, à laquelle furent accordés les mêmes droits & privileges dont la premiere avoit joui, & de plus non-seulement l'exemption des 20 liv. par tête de Négres, & des 3 livres par tonneau, que le Roi avoit imposé sur les navires des particuliers; mais encore une gratification de 13 liv. par tête de Noirs qu'elle introduiroit aux Isles & colonies de l'Amérique, & de 20 liv. pour chaque marc de poudre d'or qu'elle feroit entrer dans le Royaume.

Au moyen de cette disposition toujours subsistante, les particuliers ne peuvent plus faire le commerce de Guinée qu'avec la permission de cette Compa-

Cij

gnie, à laquelle ils paient pour chaque tête de négres, négreffes, négrillons & négrites indistinctement, qu'ils introduisent à l'Amérique, la somme de 10 liv. argent de France, au retour des navires dans le port du Royaume où se fait le désarmement. Il n'est rien dû pour la traite de la poudre d'or.

Cette Compagnie au reste ne peut permettre ce commerce qu'aux négocians des Villes qui ont la faculté de commercer aux colonies. Arrêt du Conseil du

30 Septembre 1741.

Au temps de cette Ordonnance, il n'étoit encore pas question de notre colonie de la Louisiane. Ce pays si beau & si fertile étoit à peine découvert, on n'en convoissoit point la valeur; & il en a été de même long-temps encore

après, parce qu'on n'en recevoit que des rapports infideles.

Sur de meilleurs mémoires, on penfa enfin à y faire un établissement solide. Pour cet esset la Compagnie d'occident sut formée par Lettres-parentes du mois d'Août 1717, avec le privilege exclusif d'y faire le commerce, & de recevoir tous les castors gras & secs que les habitans de la colonie de Canada traiteroient dans le pays Cet ortoi qui étoit pour vingt-cinq ans, à compter du premier Janvier 1718, jusqu'au dernier Décembre 1742, sut consismé, spécialement pour la traite des castors par Arrêt du Conseil du 11 Juillet 1718, revêtu de Lettres-patentes du même jour.

L'article 5 de cet Arrêt du Conseil a fixé le prix des castors gras à 3 liv. la

livre, & celui des castors secs à une liv. dix sols.

Les différens à naître à ce sujet ont été déclarés dans les articles 19 & 20 de la compétence des Officiers de l'Amirauté, sauf l'appel à l'ordinaire, si les castors sont trouvés dans des vaisseaux, barques ou chaloupes. Hors delà, c'est aux Intendans dans les provinces, & au Lieutenant-général de Police pour Paris, qu'il appartient d'en connoître, à la charge de l'appel au Conseil d'Etat du Roi.

Cette Compagnie d'occident, aussi bien que celles de la mer du sub & de Guinée, surent réunies en 1719 & 1720 à la Compagnie appellée originairement la Compagnie des Indes orientales, & depuis jusqu'à présent, Compa-

gnie des Indes simplement.

Mais elle n'a pas joui de son octroi, par rapport à la Louisiane, le temps qu'il devoit durer, s'en étant démise entre les mains du Roi, qui accepta sa démission par Arrêt du Conseil du 23 Janvier 1731, revêtu de Lettres-patentes du 10 Avril suivant. Après quoi Sa Majesté, par Ordonnance du 4 Août de la même année, permit à tous ses sujets d'aller commercer librement à la Louisiane, aux mêmes conditions qu'aux sses autres colonies de l'Amérique; ce qui s'obsiste encore aujourd'hui. Mais le privilege du commerce des castors, de même que celui de la traite à la côte de Guince est resté à la Compagnie des Indes, de maniere que les particuliers ne peuvent faire la traite des noirs sans sa permission, comme il a été observé ci-dessus.

En tout ceci, il est ausé de reconnoître la suite & l'exécution du plan de commerce somé par Louis XIV, mais rien ne le prouve mieux que les sameuses Lettres-patentes du mois d'Avril 1717, données d'abord pour les Isles de l'Amérique en particulier, & ensuite déclarées communes par nos autres colonies; savoir, pour le Canada, par un Arrêt du Conseil du 11 Décembre de la même année, & pour la Louisiane par autres Arrêts du 30 Septembre

1732 & 31 Octobre 1741.

Le préambule de ces Lettres patentes est remarquable, le voici.

" Le feu Roi ayant par Edit du mois de Décembre 1674, éteint & suppri-» mé la Compagnie des Indes occidentales, précédemment établie par autre Edit » du mois de Mai 1664, pour faire seule le commerce des Isles Françoises de » l'Amérique, & ayant réuni au domaine de la Couronne les terres & pays » dont elle étoit en possession, avec permission à tous ses sujets d'y trafiquer » librement, voulut par différentes graces les exciter à en rendre le commer-» ce plus florissant. Cette considération l'engagea de rendre les 4 Juin & 25 » Novembre 1671, 15 Juillet 1663, premier Décembre 1674, 10 Mai 1677 » & 27 Août 1701, différens Arrêts, par lesquels il exempta de tous droits » de fortie & autres généralement quelconques, les denrées & marchandi-» fes du crû ou fabrique du Royaume, destinées pour les colonies Françoi-» fes ; & par les Arrèts des 10 Septembre 1668, 19 Mai 1670 & 12 Août » 1671, il accorda la faculté d'entreposer dans les ports du Royaume les » marchandises provenantes desdites colonies. Nous avons été informés que » les différentes conjonctures des temps ont donné occasion à une grande mul-» tiplicité d'autres Arrêts, dont les dispositions absolument contraires ou dis-» ficiles à concilier, font naître de fréquentes contestations entre les négo-» cians & l'adjudicataire de nos fermes, ce qui seroit capable d'empêcher nos » sujets d'étendre un commerce qui est utile & avantageux à notre Royaume, » & qui mérite une faveur & une protection particulière; nous avons estimé » nécessaire d'y pourvoir par une loi fixe & certaine, après avoir fait exami-» ner les mémoires qui nous ont été préfentés à ce sujet par les négocians de » notre Royaume, les réponfes de l'adjudicataire de nos fermes, & tous les » Edits, Déclarations & Arrêts intervenus sur cette matiete ». A ces causes, &c.

(a) Comme cette loi est encore aujourd'hui la regle du commerce de nos colonies, à quelques changemens près, qui ont paru nécessaires, il importe extrêmement de la faire connoître, & l'idée qu'on en va donner ne paroîtra pas un hors d'œuvre à ceux qui y reconnoîtront le plan de Louis XIV.

L'article premier détermine les ports dans lesquels les armemens pour les colonies pourront être faits. Ces ports sont Calais, Dieppe, le Havre, Rouen, 'Honsleur, Saint Malo, Morlaix, Brest, Nantes, la Rochelle, Bontdeaux,

Bayonne & Cette.

Depuis, la même faculté a été étendu à Marseille, par autres Lettres-patentes du mois de Février 1719; à Dunkerque par autres du mois d'Octobre 1721, confirmées par Arrêt du Conseil du 3 Septembre 1726; à Vannes par Arrêt du Conseil du 21 Décembre 1728, & encore à Libourne & à Cherbourg par Arrêts du Conseil du 8 Juin 1756.

Les négocians qui armeront pour les colonies, sont assujettis par l'article à faire leur soumission au Gresse de l'Amirauté, par laquelle ils s'obligeront, sous peine de 10000 liv. d'amende, de faire revenir directement leurs vaisseaux dans le port de leur départ, saus les cas de relâche forcé, nausrage ou

autre accident imprévu.

On trouve dans l'article 3, l'exemption de tous droits d'entrée & de fortie, pour toutes les marchandifes du crû on de la fabrique du Royaume, même pour la vaisselle d'argent dont la destination sera pour les colonies Françoises,

<sup>(</sup>a) On trouvera cette piece fur l'att. 16, tit. du Capitaine.

qu'elles viennent des Provinces des cinq groffes fermes, ou de celles réputées étrangeres, à l'exception des droits unis & dépendans de la ferme générale des aides & domaines.

De même pour les munitions de guerre, vivres & autres choses nécesfaires, prises dans le Royaume pour l'armement des vaisseaux ayant la même

destination. Art. 4.

Il faut prendre garde qu'il y a une Ordonnance de Louis XIV, du 4 Mars 1699, qui défend de porter de l'or ou de l'argent monnoyé aux Isles de l'A-mérique, pour y commercer, de maniere que le commerce ne doit s'y faire qu'avec des denrées & marchandises, sur peine de confsication, de 3000 liv. d'amende & de prison contre les Capitaines ou autres contrevenans, & de trois ans de galeres en cas de récidive; laquelle Ordonnance, sondée sur les principes de ce commerce, est toujours restée dans sa force, comme n'ayant pas été révoquée par aucune loi expresse ni tacite.

Par l'art. 5, les denrées & marchandises du Royaume venant par mer d'un port du Royaume dans un autre, doivent à leur arrivée, être rensermées dans

un magafin d'entrepôt sans pouvoir être versées de bord à bord.

A l'égard de celles qui viennent par terre, il faut en faire la déclaration au bureau du lieu de leur enlevement, par quantité, poids & mesure, en prendre un acquit-à-caution, & les faire décharger dans le magasin d'entrepôt, dans le terme de trois mois, suivant la disposition de l'art 6.

S'il y a fraude dans la voiture, il y a la peine de la confiscation des mar-

chandises & de 500 liv. d'amende aux termes de l'art. 7.

L'art. 8 ordonne que les marchandises ne pourront être embarquées qu'elles

n'aient été visitées & vérifiées par les commis.

Suivant l'art. 9, ces marchandises embarquées pour les colonies doivent être déchargées dans un an au plus tard, & le certificat en doit être rapporté, écrit au dos de l'acquit-à-caution, par l'Intendant ou Commandant, & par les commis du sermier du domaine d'occident, à peine de payer le quadruple des droits.

Les marchandises & denrées des pays étrangers dont la consommation est permise dans le Royaume, même celles qui seroient tirées de Marseille & Dunkerque, paieront les droits d'entrée au premier bureau, par lequel elles entreront dans le Royaume, nonobstant leur destination pour les colonies; mais à la sortie elles ne paieront rien. Art. 10.

Le bouf salé venant des pays étrangers, dans un des ports où peuvent se faire les armemens pour les colonies, déclaré par l'art. 11 exempt de tous droits d'entrée & de sortie, à condition toutes de le mettre à l'entrepôt à

l'arrivée, sous peine de confiscation.

Défentes de charger pour les colonies aucunes marchandiles étrangeres, dont l'entrée & la conformation n'est pas permise dans le Royaume, à peine de confication & de 3000 liv. d'amende qui sera prononcée par les Officiers de l'Amirauté. Art. 12.

Les art. 13 & 14 regardent les foieries & autres marchandifes d'Avignon, & les toiles de Suiffe. Les premieres doivent payer les droits d'entrée, & les autres ceux de fortie, nonobstant leur destination.

Permis d'entreposer les marchandises & denrées de toute sorte du crû des

colonies Françoises, à leur arrivée dans un des ports privilégiés pour ce commerce; au moyen de quoi, lorsqu'elles tortiront de l'entrepôt pour être transportées en pays étranger, elles seront exemptes de tous droits d'entrée & de fortie, même du droit du domaine d'occident, à la réserve de trois pour cent auxquelles elles demeureront sujettes. Art. 15.

A l'effet de cette exemption, l'art. 16 veut que les négocians foient tenus de faire leur déclaration au bureau du lieu du départ des marchandifes, de leur destination pour le pays étranger, avec soumission de rapporter dans six mois au plus tard, un certificat en bonne forme de leur déchargement, signé du Consul François, s'il y en a, ou à son désaut pas les juges des lieux ou autres personnes publiques, à peine de payer le quadruple des droits.

L'art. 17 permet aussi la sortie par terre pour les pays étrangers, moyennant les précautions qui y sont marquées; mais cela ne regarde que les sucres, indigo, gingembre, rocou & cacao; & ce n'est que par les endroits désignés dans l'art. 18, à peine de consistation & de 3000 liv. d'amende.

L'art. 19 fixe les droits dus sur les marchandises, lorsqu'elles se consomment dans le Royaume; lesquels droits sont dus au sermier des cinq grosses sermes, sauf celui du domaine d'occident sur les sucres brut & terré, dont

la déduction doit être faite sur les droits dus par lesdits, sucres.

Dans les articles 20, 21, 22, 23 & 24, il estencore quession des droits. Il a été dérogé à la disposition de l'art. 20, par Arrêt du Conseil du 3 Septembre 1726, en ce qu'il a permis aux négocians François qui armeront pour les colonies, de porter toutes les marchandises & denrées qu'ils y auront prises, en droiture à Marseille, à condition néanmoins d'y payer les droits qu'ils auroient payés dans le port de leur armement s'ils y eussent fait leur retour. Le même Arrêt a permis pareillement aux négocians des ports de St. Malo, Morlaix, Brest & Nantes, venant de l'Amérique, de faire leur retour en tel desdits ports de Bretagne qu'ils aviseront.

Par l'art. 25, toutes les marchandises des colonies sont asujetties à payer trois pour cent, en nature ou de leur valeur, au sermier du domaine d'occident à leur arrivée dans quelque port du Royaume que ce soit, nonobstant

la déclaration d'entrepôt.

Défenses dans l'art. 26 de transporter des colonies dans les pays étangers ou dans les Isles étangeres voisines, aucunes marchandises du crû desdits colonies, à peine de confitcation des vaisseaux & marchandises, & de 1000 liv. d'amende, qui sera prononcée par les Ossiciers de l'Amirauté, outre d'au-

tres peines contre les Capitaines.

Il a aussi été dérogé à cet article par Arrêt du Conseil du 27 Janviér 1726, par rapport à l'Espagne, où il est permis de porter directement toutes sortes de marchandises du crû des Isles Françoises de l'Amérique, à l'exeption seulement des sucres bruts. Cette permission toutes ois ne s'étend pas aux habitans des dites colonies. Veut au surplus S. M. que les navires François qui auront transporté directement des marchandises des Isles en Espagne, soient tenus de revenir dans les ports de France d'où ils seront partis, sous les peines portées par l'article 2 ci-dessus, & que les Négocians qui auront fait ce commerce, soient obligés de rapporter à leur retour en France, l'état des marchandies qu'ils auront chargé aux Isles, certisié par les principaux em-

ployés des fermes, & en outre l'état du déchargement fait en Espagne, certifié par le Consul de France, sur la vérification desquels états, les droits du

domaine d'occident seront acquittés.

Cet Arrêt qui a été confirmé par celui du 3 Septembre de la même année ci-dessus cité, n'a rien de commun avec la Déclaration du Roi du 26 Janvier 1716, enrégistrée au Parlement, par laquelle le commerce de la mer du sud a été désendu aux François sur peine de mort: déclaration rendue en conformité des traités faits avec la couronne d'Espagne. Lors de la paix d'Utrecht, les désenses n'étoient que sur peine de confiscation du vaisseau & des marchandies avec amende arbitraire; lettre de M. le Comte de Toulouse du 14 Décembre 1715.

Défenses auffi par l'article 27 de nos Lettres-patentes, de prendre aucuns vins étrangers pour les colonies, même dans l'Isse de Madere, où cela étoit

permis auparavant.

Suivant l'art. 28, les droits d'entrée qui auront été payés sur les marchandises des colonies, ne seront point restitués, quoiqu'elles passent ensuite à l'étranger; & elles seront même sujettes aux droits de sortie, excepté néanmoins les sucres, l'indigo, le gingembre, le casé, le rocou, le cacao, les drogueries & épiceries.

Aux termes de l'art. 29, les sucres & les sirops ne doivent être déclarés à leur arrivée dans le Royaume que par quantité de sutailles ou caisses, & non par poids, comme il en est usé à l'égard des autres marchandises; mais

toutes doivent être déchargées en présence des Commis des fermes.

Les magasins d'entrepôt seront choisis par les négocians à leurs frais, & fermés à trois cless, dont l'une sera remise au commis du fermier des cinq grosses fermes, l'autre au commis du domaine d'occident, & la troisseme entre les mains de celui qui sera proposé par les négocians. c'est la disposition de l'art. 30; mais depuis, par Arrêt du Conseil du 6 Mai 1738, il a été permis aux négocians d'entreposer, du consentement du fermier, dans leurs propres magasins, à la charge par eux de déclarer chaque magasin au fermier, de se soumettre de représenter les marchandises, en même quantité & qualité, toutes sois & quantes, de ne pouvoir les changer d'un magasin dans un autre sans le congé du fermier, & d'en souffrir à tout instant le récensement.

Le 31me. & dernier article, regarde des droits pour des cas particuliers en faveur du raffinage du fucre brut, dans les villes de Bourdeaux, la Rochelle, Rouen & Dieppe. En interprétation de cet article, il y a l'Arrêt du Confeil

du 17 Novembre 1733.

Le temps de la durée de l'entrepôt permis par les articles 5, 6, 11, 15 & 30 desdites Lettres-patentes, n'ayant point été fixé par aucun de ces articles, il l'a été par une Déclaration du Roi du 19 Janvier 1723, suivie d'autres Lettres-patentes du 21 Mai de la même année, & il a été déterminé à un an, à compter du jour que les marchandises auront été mises dans l'entrepôt.

Mais il s'est élevé sur cela une difficulté en 1750, par rapport aux vins de Bourdeaux. Le fermier prétendoit, contre ce qui s'étoit pratiqué jusques-là, que l'année devoit se compter, du jour que les vins achetés dans la haute Guienne, étoient entreposés à Bourdeaux, quoique destinés pour la Rochelle, à l'esset d'y être entreposés en attendant leur chargement pour les colonies.

Les

Les armateurs de leur côté alléguoient, qu'à compter l'année d'entrepôt de cette manière, il arriveroit fouvent qu'elle seroit écoulée avant qu'ils eussent été en état de profiter de l'exemption des droits, tan lis qu'aux termes des Lettres-patentes de 1723, ils devoient avoir une année entière utile, à compter du jour de l'entrepôt dans le port de la destination des marchandises

pour les colonies.

La contestation portée devant le Juge des Traites de la Rochelle, il décidaen faveur du sermier, & en conséquence, par Sentence du 3 Mars 1752, il débouta les sieurs Rasteau, Couillandeau & Hoogweif de l'opposition qu'ils avoient formée aux contraintes décernées contre-eux, pour le paiement des droits sur les vins qu'ils avoient fait venir de Bourdeaux, sous prétexte qu'ils avoient été entreposés à Bourdeaux, quoiqu'ils eussent été expédiés pour les colonnies dans l'année de l'entrepôt à la Rochelle, Mais par Arrêt de la Cour des Aides du 6 Août 1755, la Sentence a été infirmée, & le fermier condamné de restituer les sommes par lui exigées par provision pour les droits qui n'étoient pas dus dans les circonstances.

De forte qu'il a été jugé par cet Arrêt, que l'année d'entrepôt ne doit se compter véritablement que du jour de l'entrepôt des marchandises dans le port de la destination pour les colonies, sans égard au temps que ces mêmes marchandises peuvent avoir resté dans une autre ville, quoiqu'elles y aient été entrepofées, dès que ce n'étoit pas de là qu'elles devoient partir pour les colonies.

Au reste dans cette occasion les vins n'avoient pas proprem nt été entreposés à Bourdeaux, ils avoient seulement été nis dans des magasins de sûreté,
pour empêcher que la consomnation ne s'en sît à Bourdeaux. Ce n'étoit pas
là en un mot qu'ils devoient être chargés pour les colonies, mais à la Rochelle; & par conséquent l'année n'avoit pu courir que du jour de l'entrepôt
à la Rochelle. C'est ce que Ms. Babille, Avocat, avoit très-soli-sement établi
dans son mémoire imprimé, en résutant avec beaucoup de jussesse de précisson les subtilités ordinaires du sermier.

L'entrepôt des marchandises destinées pour la côte de Guinée est de quatre

ans. Arrêt du Conseil du 2 Octobre 1742.

Pour contravention à ces Lettres-patentes de 1723, confirmatives du Réglement du 12 Janvier de la même année, & de tant d'autres antérieurs prohibitifs du commerce étranger aux colonies, le nommé Gille Robin, Capitaine du navire le St. Michel du Havre, convaincu d'avoir fait le commerce étranger à St. Domingue, fut condamné par Sentence de l'Amirauté du lieu en 2000 liv. d'amende & à fix mois de prifon, outre la confication de fes marchandifes; mais cette condamnation n'ayant pas paru affez rigoureufe, par Ordonnance du Roi du 23 Juillet 1724, ce capitaine fut déclaré incapable de monter à l'avenir aucun bâtiment destiné pour les colonies.

Je ne me lasserai point de le redire; tout cela est une suite du plan formé par Louis XIV, & de l'exécution qu'il en avoit commencée avec tant de succès, qu'il ne falloit plus qu'un peu de temps pour la consommation de ce

grand ouvrage.

Sur le pied qu'il avoit déja mis la navigation & le commerce maritime, après en avoir assuré les progrès, tant par l'augmentation de ses sorces pavales, que par un grand nombre de Ports & Havres rendus par s sordres, Tome I.

plus commodes & d'un abord plus facile; il ne restoit plus pour couronner la gloire de son entreprise, qu'à former un corps de loix particulieres, toutes relatives à cet objet, où l'on trouvât des dispositions pleines d'équité & de s'agesse pour instruire les gens de mer de leurs principaux devoirs, fixer la jurisprudence des contrats maritimes, & établir une bonne police dans les ports & rades, de même que sur les côtes du Royaume, en déterminant en même temps les droits, privileges & prérogatives de l'Amiral, la jurissission de l'Amirauté, la procédure qui devoit y être observée, les fonctions & les obligations ensin des Juges & autres Officiers préposés pour concourir au maintien du bon ordre dens cette partie de notre Droit François, où jusques-là tout étoit en quelque sorte arbitraire. Et c'est ce qui a été admirablement exécuté dans cette Ordonnance, qui, (a) comme il a été observé ailleurs, est sans contredit le ches-d'œuvre de la législation de Louis XIV.

Celles de 1667, 1669, 1670 & 1673, sont à la vérité chacune dans son genre, d'une beauté singuliere, qui charme d'autant plus qu'on y donne plus d'attention: mais ces Ordonnances roulent sur des matieres dès-lors extrêmement connues. Il n'étoit question que de choisir & d'arranger. Il y avoit beaucoup moins à ajouter qu'à réformer, & pour tout cela il suffisoit d'être versé dans l'ordre judiciaire & dans la jurisprudence générale; au lieu que pour la formation de celleciais falloit créer à chaque instant, sur-tout pour la partie relative à la jurisprudence maritime, totalement négligée dans nos anciennes Ordonnances; car il est bon de remarquer ici; qu'excepté quelques réglemens de Police, il n'y est question, presque par-tout, que des droits & prérogatives de l'Amiral & de sajurissistion.

Il étoit donc quession de se frayer une route dans un pays inconnu, & cela sans autres guides que le Droit Romain fort court sur cette matiere, & quelques Auteurs qui ont recueilli les Us & Coutumes de la mer; mais qui, pour n'en avoir pas d'ordinaire pénétré le sens, y avoient mis fort peu d'ordre &

de précision

Il en falloit extrêmement néanmoins pour traiter, avec autant de netteté que d'intelligence, des matieres aussi abstraites & aussi étrangeres à la jurisprudence ordinaire, où par conséquent il étoit si aisé de se méprendre & de tomber dans des contradictions qu'une grande méditation soutenue d'un discer-

nement exquis, étoit feul capable de faire éviter.

Et c'est-là ce qui sait le mérite distinctif & caractérisé de notre Ordonnance. On y trouve un corps de doctrine admirable; un collection précieuse de décisions claires & prosondes en même temps sur une infinité de points cardinaux, jusques-là ignorés où mal développés. Ce sont autant de principes séconds, dont un esprit attentif & accoutumé à la précision, est en état de tirer des conféquences sûres, propres à résoudre tous les cas qui peuvent se présenter. Enfin ce qui met le comble à l'éloge de notre Ordonnance, c'est qu'à quelques décisions près, elle est devenue en quelque sorte la loi générale de toutes les nations de l'Europe commerçantes sur mer.

Il est vrai qu'il y a été fait depuis de grands changemens; mais ils n'ont aucun rapport à la jurisprudence, qui est toujours demeuré la même. Ces changemens en esset ne regardent guere que la police de la navigation & du commerce, matiere naturellement sujette à de nouveaux réglemens. Peut-être,

(a) Voyez la Préface.

après tout ont-ils été trop multipliés, & quelques-uns faits avec trop peu de précaution, delà tant de variations & de contrariétés. La matiere des prifes entr'autres a éprouvé des changemens qui rendent cette partie de nos loix

maritimes extrêmement compliquée & embarrassante.

Cependant malgré toutes ces attentions à régler, protéger & encourager le commerce maritime, il lui auroit manqué un avantage confidérable, dont la privation feule auroit été capable de contre-balancer tous les autres, si la jurisdiction de l'Amirauté, où doivent être portées les fréquentes contestations qui naissent en exécution des contrats maritimes, & qui doivent être décidées avec la célérité qu'exige la vivacité des opérations relatives à la navigation, n'eût pas été déclarée exempte d'une quantité de droits & de formalités, dont les autres jurisdictions sont surchargées; & si d'un autre côté, par rapport au contôle des pieces, les unes n'en eussent sété déchargées en plein, & si le droit dû pour les autres n'eût été modéré de maniere à ne pas devenir trop onéreux au commerce.

On trouvera avec les preuves sur l'art. 2 du titre de l'Amiral, l'énumération des droits & des formalités dont la jurisdiction de l'Amirauté est affranchie.

A l'égard du contrôle l'article 7 du Tarif du 27 Septembre 1722, y avoit affujetti les polices d'affurances, comme les contrats à la grosse; mais par Arrêt du Conseil du 12 Août 1732, qui sera rapporté sur l'art. 2 du tit. des affurances, toute police d'assurance en a été déclarée exempte; & si l'on a laissé sub-sister le droit pour le prêt à la grosses, c'est que ce contrat est aussi peu savorable au commerce maritime que celui de l'assurance y est nécessaire.

Par l'article 38 du même Tarif, tout dépôt de pieces sous signatures privées, est aussi assujetti au droit de contrôle. Cela étoit extrêmement gênant & onéreux pour le commerce de l'Amérique, parce que ce commerce ne peut se faire avec les habitans de nos colonies, sans leur faire des crédits, dont les pieces justificatives apportées en France par les capitaines de navires, pour servir à leur décharge envers leurs armateurs, sont sujettes à être envoyées ensuite

aux colonies pour en retirer le paiement des débiteurs.

Les armateurs & négocians porteurs de billets ou reconnoissances des colons de l'Amérique, craignant avec juste raison, sur-tout en temps de guerre, que ces pieces ne se perdissent dans la traversée, cherchent à se précautionner contre cet inconvénient, en les faisant enrégistrer au gresse de l'Amirauté; à mais le gressier resusant l'enrégistrement, à cause de la disposition du Taris, à moins que ces pieces ne sussent préalablement contrôlées, il arrivoit que les négocians & armateurs aimoient mieux courir le risque de la perte des pieces justificatives de leurs créances, que d'en payer le droit de contrôle.

Dans cet embarras, ils se pourvurent auprès de M. Orry, Contrôleur général des Finances, qui, sur la réponse des Sous-Fermiers du droit de contrôle, décida par sa lettre à M. de Barentin Intendant, du 12 Août 1743 « que ces » pieces pourroient être librement enrégistrées à l'Amirauté sans être contrô-

- « lées, à condition néanmoins que les armateurs & négocians ne pourroient en
- « faire usage en France, ou des copies qui en seroient delivrées en cas de perte des originaux, sans être préalablement contrôlés, & les droits acquitiés.

En ce qui concerne les contrats d'engagement des matelots, pour le commerce ou pour la course, l'art. 50 du Taris regle le droit de contrôle à 5 sols

Dij

pour chaque article du rôle, fans néanmoins que la totalité du droit puisse excéder 15 liv. Il n'y a de difficulté à cet égard de la part des préposés à la perception des droits de contrôle, qu'en ce qu'ils prétendent que le capitaine doit payer un droit de contrôle à part, sur le pied des gages qu'il doit gagner, comme ne devant pas être compris & confondu avec les matelois; mais c'estlà une chicane. Dans l'esprit de l'Ordonnance, toutes les dispositions qu'elle contient par rapport aux matelots, doivent être appliquées aux capitaines & autres officiers, fauf les cas où ils font mis en opposition les uns avec les autres. Voyez l'art. 21 tit. de l'engagement & les loyers des matelots, avec les observations sur les art. 2, 6,9 & 10 du même titre.

Il a été un temps que ces mêmes prépofés ne vouloient pas borner le droit de contrôle des connoissemens à 5 s. tel qu'il a été fixé par l'art. 60 du Tarif, pour les lettres de voiture, sans prendre garde que les lettres de voiture qui sont d'ufage fur mer comme fur terre, représentent absolument, dans la navigation au cabotage de port à port, les connoissemens dont on use dans la navigation au long-cours, ou au grand cabotage; mais la difficulté ne subsiste plus.

Enfin pour ce qui est des chartes-parties, comme il n'y a rien dans le Tarif qui s'y rapporte directement, ces préposés toujours ardens à étendre les droits, prétendent percevoir le contrôle des actes de cette nature sur le pied des fommes fixées pour le fret; & non-feulement ils le perçoivent de cette maniere, mais même, ce qui est un abus encore plus criant, ils le prennent fur tous les articles de la charte-partie, quoiqu'il n'y ait quelquefois d'ufage à en faire justice, que contre quelques-uns de ceux qui l'ont souscrite; au licu de borner le droit de contrôle aux articles pour raison desquels seulement il y a matiere à action contre ceux qui refusent de les exécuter.

Il est étonnant que les négocians ne se soient pas pourvus à ce sujet, pour faire régler le droit qui peut être légitimement perçu pour le contrôle des charte-parties, & qui naturellement ne devroit être exigé que fur le pied des lettres de voiture & des connoissemens, ou des contrats d'engagement des

matelots; c'est-à-dire, qu'à raison de cinq sols par article.

En effet, qu'un maître s'engage de prendre dans son navire une telle quantité de marchandises de plusieurs personnes, ou que sans charte-partie il s'oblige par des connoissemens de livrer, moyennant le paiement de son fret, les marchandises qu'il reconnoît avoir déja reçues dans son bord; n'est-ce pas absolument la même chose? Et à l'égard des marchands chargeurs, qu'elle différence peut-on faire, entre ceux qui le foumettent de charger leurs marchandifes dans un navire, & ceux qui y ayant déja chargé retirent du maître des connoissemens pour l'obliger de remettre les marchandises à leur destination, movement aussi le paiement de son fret?

En tout cas s'il restoit quelque disficulté sur cela, le bien du commerce exigeroit toujours que le droit de contrôle pour les charte-parties, fût mo-

déré effectivement à cinq sols par article.

L'accroissement des forces de l'Etat sera toujours en proportion des facilités, de la protection & des avantages que l'on accordera au commerce.

que l'on s'est trop avancé dans l'avertissement art. 21, pag. 36, assimativement & sans mo-qui est à la tête du recueil de pieces toi cernant disseasion, qu'a l'Amirauté l'on n'est point assila compétence de l'Amitauté, imprimé à Paris jetti au contrôle des actes sous seings privés.

Nota. Les observations ci-dessus preuvent chez d'Houry en 1759, lorsqu'on y a déclaré



# LIVRE PREMIER.

Des Officiers de l'Amirauté & de leur Jurisdiction.

### TITRE PREMIER.

De l'Amiral.



LUSIEURS Auteurs se sont fatigués inutilement à chercher l'étymologie du nom d'Amiral : il en est même qui sur cela se sont livrés à des conjectures qui passoient le rassinement.

La Popeliniere (qui s'est donné pour le premier qui ait traité de la charge d'Amiral, parce qu'il n'avoit pas eu connoissance des écrits de le Ferron & de du Tillet, imprimés, l'un en 1555, l'autre en 1578, sur une édition précédente)

dans son Traité de l'Amiral pag. 66 & suiv. après avoir résuté les dissérentes opinions formées à ce sujet, conclud que l'étymologie en est absolument incertaine; en quoi il a été suivi par Seldenus mare claussum seu de domanio maris lib. 2°. cap. 16. sol. 336, par du Cange & par le plus grand nombre des Auteurs qui ont écrit après lui sur cette matiere.

Le même la Popeliniere, ajoute néanmoins que ce terme Amiral, originairement Almiral, puis Admiral, n'a été connu en France qu'au temps des guerres des Croisades; d'où il s'ensuivroit, comme l'ont pensé le Pere Fournier, liv. 7, chap. 1, fol. 297, & le Pere Daniel dans son histoire de la milice Françoise, tom. 2, liv. 14, chap. 7, pag. 690, que ce mot nous feroit venu esse étivement des Sarrasins ou Arabes & par conséquent savoriseroit l'opinion de ceux qui le sont venir d'Emir ou Amira, terme Arabe, qui, selon du Cange & Loccenius de jure maritimo lib. 2° cap. 2°. 18. 18. pag. 135, dominum vel prasectum signat.

Ce qui appuie encore cette opinion, qui est aujourd'hui généralement adoptée; c'est non-seulement que Seldenus supra, dit que l'on a commencé tout de même à se servir de ce mot en Angleterre que sous le regne d'Edouard Ist. mais encore qu'il a passé en Sicile, en Espagne & dans les autres pays de

l'Europe, dont les Princes ont également pris part aux expéditions relatives

à la conquête de la Terre-Sainte.

Les Croisés voyant que les Sarrasins & les Mahométans appelloient Emirs ou Amiras les chess de leurs troupes, l'emprunterent d'eux pour désigner les commandans de leurs slottes; delà en France par un léger changement s'est formé le nom d'Amiral, rendu ensuite en latin par ces expressions, maris prafectus, prapositus ad mare, classis regia magister, gattiorum Neptunus.

Cependant les Sarrasins & les Arabes appelloient indisséremment Emirs ou Amiras, les Commandans des provinces ou des troupes de terre; & les chess de leurs forces navales. On voit même dans nos anciennes Ordonnances, antérieures à la création de la charge d'Amiral, & même à toutes commissions données par nos Rois pour le commandement des forces maritimes, que sous le nom d'Amiraux étoient compris des chess de troupes qui n'avoient

aucune relation à la marine.

Mais dans la suite la signification de ce terme sut restreinte de maniere qu'il ne désignoit plus absolument qu'un Officier de considération, nommé par le Roi pour commander sur mer, & pour faire préparer tout ce qui étoit nécessaire pour le succès de ces sortes d'expéditions.

Dans ce sens, on pourroit dire avec quelques Auteurs, que de tout temps il y a eu des Amiraux de France, parce que nous avons eu peu de Rois qui,

au besoin de temps à autre, n'aient eu des flottes en mer.

C'est aussi dans ce sens que ceux qui ont voulu grossir la liste de nos Amiraux, ont donné pour tels, sur la soi d'Eginard un Rutland, ou Roland se-lon du Tillet, qui le nomme præséssus littoris Britannici. Mais outre que ces mots désignent plutôt un Gouverneur chargé de veiller à la désense des côtes de Bretagne qu'un Amiral, c'est que rien n'indique dans notre histoire, que sous Charlemagne même, la France eût des forces maritimes capables de la faire respecter; & en estet si elle en eût eu, les Normands auroient-ils pu saire toutes ces courses, qui durant si long-temps, mirent le Royaume dans le plus

grand péril, & le réduisirent pour ainsi dire à deux doigts de sa perte.

Il est vrai que Charlemagne, prévoyant ce que la France avoit à craindre pour l'avenir des incursions de ces barbares, puisque malgré l'étendue de sa puisance, ils avoient osé les commencer sous ses yeux, jetta les sondemens d'une marine formidable dans le Royaume, en même temps qu'il pourvût à la garde des côtes. Il sit en conséquence équiper un grand nombre de vaisfeaux qui furent distribués en dissérens ports & à l'embouchure des rivieres; moyennant lesquelles précautions les Normands ne firent plus guere de descentes impunément. Daniel pag. 620. Mais outre qu'on ne voit point que ce Prince eût nommé un ou plusieurs Amiraux pour commander ces vaisseaux ou pour veiller à leur entretien; c'est que peu après sa mort cet établissement su tile sut négligé totalement sous Louis le Débonnaire & Charles le Chauve, qui en cela ne surent que trop imités par leurs successeurs, même de la troifieme race.

La France cependant équipoit des flottes de temps à autre, & il ne tient pas à la Popeliniere, pag. 41 & suiv. qu'on ne pense à cause de cela, qu'il y avoit des Amiraux en France, aussi-bien avant Hugues Capet que sous son regne & celui de ses successeurs, sur-tout du temps des Croisades, quoique

nos Rois se servissent pour ces expéditions de vaisseaux Génois, Pisans, Vénitiens & autres n'étant pas naturel, dit-il, que nos Rois eussent voulu confier leur personne & leurs troupes à la conduite des étrangers Italiens. De sorte qué selon lui ceux de qui les vaisseaux étoient pris à loyer, n'avoient que la direction des corps des navires & du pilotage, & que les troupes qui y étoient embarquées avoient leurs commandans particuliers sous des Généraux avec titre d'Amiral.

Que les troupes Françoises embarquées sur ces vaisseaux étrangers, cussent effectivement leurs Commandans sous un ou plusieurs chefs de la nation, cela est hors de doute, & l'on ne conçoit pas même que cela pût être autrement; mais s'ensuit-il delà, que le Commandant général de ces troupes eût le titre d'Amiral? C'est ce que l'on peut d'autant moins avancer sans preuves, que des preuves mêmes qui en seroient données seroient sujettes à critique, comme suspectes au moins de méprise. Des troupes de terre en este doivent nature rellement être commandées par des Généraux servant sur terre, & d'un autre côté un Amiral de France n'auroit pasété à sa place sur des vaisseaux étrangers, non sujets à son commandement, pour y commander seulement des troupes. C'est aussi ce qui a fait dire à Pasquier, chap. 14, pag. 114 & 116, qu'il n'y a point eu d'Amiral en France, ni avant ni durant les Croisades.

Il est pourtant vrai, que lorsque nos Rois mettoient des slottes en mer, ils en donnoient la conduite à des Officiers expérimentés, qui n'étoient pas toujours étrangers, & que ces Commandans étrangers ou François, étoient indistinctement appellés Amiraux; mais ils ne l'étoient que par des commissions passageres qui prenoient sin avec les expéditions pour lesquelles ils

étoient nommés.

La raison que rend du Tillet pour prouver que nos Rois au commencement de la troisieme race & long-temps encore après, n'avoient point d'Amiraux fixes, c'est qu'ils n'en avoient pas besoin, comme n'étant pas les maîtres des

côtes du Royaume.

Cette raison pourroit être bonne pour le temps où les Anglois possédoient encore la Normandie & la Guyenne, quoique nos Rois soient toujours demeurés maîtres des côtes de Picardie; mais après que Philippe Auguste, en 1204, eût réuni la Normandie à la Couronne, ce devoit être toute autre chose; & cependant on ne voit point qu'il y ait eu des Amiraux en titre avant le commencement du quatorzieme fiecle; car Florent de Varennes que du Cange donne pour Amiral sous Philippe le Hardi, en 1270; ensuite avec le Ferron, la Popeliniere, Godesroi, le P. Anselme, Enguerrand de Coucy, en 1285; Mathieu de Montmorency, Jean d'Harcourt, en 1205, Roverius Grimaldus de la Lombardie, & autres sous Philippe le Bel, de même que Berenger le Blanc sous Philippe V, & Gentien Tristan sous Charles IV, n'ont jamais été Amiraux que par commission & pour des expéditions particulieres, principalement contre les Anglois, avec lesquels la France avoit déja eu plusieurs démêtés.

Il en est d'autres au contraire depuis ce temps là, que plusieurs Auteurs ne veulent pas reconnoître pour Amiraux avant Amaulry, Vicomte de Narbonne. Pour celui là, tous les Historiens, excepté Godesroi, avouent qu'il a été Amiral en titre; & du Tillet en donne une preuve sans réplique. C'est l'acte du so Février 1373, par lequel cet Amaulry de Narbonne, après que sur sa dé-

mission, Jean de Vienne, son fils eût été nommé son successeur, sut déchargé de l'hommage qu'il avoit sait au Roi lors de son installation dans la charge d'Amiral.

Le même du Tillet & Piganiol de la Force, font du nombre de ceux qui veulent que cet Amaulry de Narbonne ait été le premier Amiral de France en titre d'office. Il est certain néanmoins qu'il y en a eu d'autres avant lui, sans qu'on puisse précisément fixer l'époque de la création de cette importante

charge.

Le P. Fournier dans son Traité d'Hydrographie, liv. 7, ch. 1, assure qu'a près avoir sait les plus exactes recherches, il n'a pu trouver aucunes provisions pour la charge d'Amiral de France que sous Charles IV, en 1327, dans laquelle année elle sut consérée à Pierre le Megue ou Miége. Ainsi en même temps qu'on est autorisé à mettre ce Seigneur à la tête des Amiraux de France, on ne peut pas dire positivement qu'il n'y en a pas eu d'autres avant lui.

Mais que ce Pierre le Megue ou Miége ait été effectivement Amiral de France en titre, c'est ce que prouvent non-seulement les listes des Amiraux données par du Cange, le P. Daniel, le Ferron, le P. Fournier & le P. Anselme; mais encore celle que l'on trouve dans un ancien manuscrit de MM. Dupuy qui est

à la bibliothèque de S. A. S. M. le Duc de Penthievre, n. 848.

Au reste si toutes ces listes s'accordent à placer ce premier Amiral sous le regne de Charles le Bel en 1327, on ne trouve pas par-tout la même concordance par rapport à ses successeurs, ni pour les noms, ni pour les dates. C'est ce qui m'a engagé à les comparer & à chercher ailleurs ce qui pourroit servir à les coucilier ou à lever les doutes résultans de leur contrariésé.

Sur ce plan voici la liste qui m'a paru la plus autorisée. La plus curieuse est celle du Pere Anselme, parce qu'a la suite de chacun de ceux qu'il reconnoît pour Amiraux, il donne leur généalogie avec une notice abrégée de leurs

exploits militaires.

#### Anciens Amiraux de France.

I<sup>er</sup>. Pierre le Megue ou Miége en 1327, quoique du Cange le fasse Amiral dès 1326, aussi bien que le Pere Anselme; mais s'il exerçoit avant 1327, ce ne pouvoit être que par commission.

II. Hue ou Hugues Quieret en 1339 fous Philippe de Valois Il fut tué au combat naval de 1340, livré aux Anglois à la hauteur de l'Ecluse en Flandre.

Chopin en parle, de domanio, lib. 10. tit. 150. n. 110.

Du Cange le date aussi bien que Godesroi de 1336, après avoir mis auparavant, mais sans aucune preuve, Jean ou Thibaud de Chépoy en 1334.

III. Othon de Hornes en 1341, du Cange le passe sous silence.

IV. Louis d'Espagne même année 1341, Godefroi n'en dit rien ni des quatre qui suivent.

V. Pierre Flotte de Revel. Provisions de Philippe de Valois du 28 Mars 1345.

VI. Jean de Nanteuil sur la démission du précédent en 1347.

VII. Enguerrand Quieret en 1357, sous le Roi Jean.

Enguerrand de Montenay; mais il ne faut pas le compter au nombre des Amiraux, parce qu'il ne fut pourvu que par commission du Régent du Royaume en 1359 durant la prison du Roi Jean, en attendant la nomination du Roi à

la charge d'Amiral qui étoit vacante.

VIII. Robert d'Anneval de la Heuse, dit le Borgne, sous Charles V. Du Cange & le P. Anselme l'appellent Jean de la Heuse, dit le Baudran, & le sont Amiral depuis le 3 Juin 1359 jusqu'en 1368. Cela est conforme en esset pour la date de l'installation au mémorial de la Chambre des Comptes cote C; ainsi la date que l'on trouve de 1368 dans le manuscrit & dans le P. Daniel ne doit s'entendre que de sa mort.

IX. François le Perilleux en 1368. Du Cange date ses provisions du 3 Juillet audit an. Il a raison, c'est celle que l'on trouve dans le mémorial de la Chambre des Comptes cote D, où il est dit que le Perilleux sut établi Amiral

dès le 3 Juillet 1368.

X. Ámaulry ou Aymery, Vicomte de Narbonne le 28 Décembre 1369, la

date est aussi la même dans ce mémorial.

XI. Jean de Vienne. Le manuscrit cité de la bibliotheque de M. le Duc de Penthievre ne le sait Amiral, non plus que le P. Daniel, qu'en 1382, c'est sûrement une méprise du copiste. Du Cange & le P. Anselme datent ses provisions du 27 Décembre 1373 d'après le même mémorial de la Chambre des Comptes. Outre cela, il est certain que ce Jean de Vienne étoit Amiral en 1377, comme il résulte de la transaction qu'il passa cette année-là avec le

Comte & la Comtesse d'Eu, avec l'agrément du Roi Charles V.

Une note du même mémorial porte, que ce Jean devienne fut tué par le Roi Bassan au siege de Nicopolis en Terre-Sainte en 1386. Du Cange recule sa mort jusqu'au 26 Septembre 1396 aussi-bien que le P. Anselme, & je crois qu'ils ont raison, non-seulement parce qu'on ne voit point d'aurre Amiral jusqu'à celui qui suit, qui ne sut nommé qu'en 1397, mais encore parce que le siege de Nicopolis se rapporte à l'année 1396, où l'armée de l'Empereur Sigismond sut battue avec perte de 20000 hommes. L'Amiral de Vienne y étoit avec d'autres Seigneurs François, vraisemblablement en qualité de volontaires.

XII. Renault de Trie en 1397, & le 20 Octobre, ajoute du Cange. Il sut déposé en 1405 par la saction de Bourgogne. Au mois de Mai 1402, il sut député au Parlement avec le Chancelier pour lui annoncer que le Roi avoit nommé le sieur Mailly Premier Président. Registres du Parlement, cote 12, sol. 113.

XIII. Pierre de Brebant, dit Clignet, le premier Avril 1405. Mémorial de la Chambre des Comptes, cote G. Il fut déposé aussi durant les troubles sous

Charles VI. en 1408.

XIV. Jacques de Châtillon fut nommé Amiral par la faction de Bourgogne le 23 Avril 1408, même mémorial; mais fon prédécesseur lui disputa toujours ce titre, & tous deux firent les fonctions de la charge d'Amiral, chacun dans l'endroit où il étoit le plus fort. Tous deux se prétendans ainsi Amiraux se pourvurent au Parlement; sur quoi le 14 Décembre 1414, le Roi sit désenses au Parlement de connoître de cette contestation. Extrait du même mémorial. Une note qui se trouve sur cet article dans le manuscrit de la bibliotheque de M. le Duc de Penthievre, porte qu'en la même année 1414, le Roi Charles VI. mit sin à cette contestation, en réglant que ni l'un ni l'autre n'exerceroient Tome I.

plus la charge d'Amiral, & en nommant Jean de Leimée pour en faire les

fonctions en qualité de Lieutenant.

Du reste l'Amiral de Châtillon sut tué à la bataille d'Azincourt du 25 Octobre 1415; & il est vraisemblable que par cette mort son compétiteur reprit l'exercice de la charge, puisque l'Amiral qui suit ne sut nommé qu'environ deux ans après.

XV. Robert de Braquemont, dit Robinet, le 22 Avril 1417. Il fut déposé tout de même l'année suivante par la saction de Bourgogne. Charles VI. nomma à sa place Janet de Poix, mais il n'en sit aucune sonction, & il mourut de la peste à Paris peu de temps après. Ainsi sans le compter il faut passer à ce-

lui qui fuit.

XVI. Charles de Lens, Sr. de Châtigneres ou de Châtiniers. Du Cange le nomme avec le P. Anselme, Charles de Recourt, dit de Lens, & le fait successeur de Braquemont par la sociion de Bourgogne, sous la date du 6 Juin 1418, mais il se tron pe. Cette date est celle de l'installation au Parlement; les provisions sont du 3 du même mois. Mémorial de la Chambre des Comptes, cote H.

XVII. George de Châtelus, dit de Beauvais ou Beauvoir, grand partisan

du Duc de Bourgogne en 1420, encore fous Charles VI.

XVIII. Louis de Culant en 1423 fous Charles VII. selon le P. Daniel, du Cange dit, un peu auparavant l'année 1422 jusqu'à 1444; mais il y a erreur dans l'une & l'autre date. L'Histoire de la Rochelle ne fait Louis de Culant Amiral qu'en 1423, de même que Godefroi, le P. Daniel, & le manuscrit déja cité plus d'une fois; & à l'égard de l'autre qui continue les fonctions de cet Amiral jusqu'en 1444, elle ne s'accorde nullement avec la date de 1439, que du Cange donne lui-même aux nominations de André de Laval & de Prégent de Coëtivy qu'il reconnoit avoir été Amiraux de France, sans tenir compte, comme de raison, de Guillaume de la Pole, ni d'Edouard de Courtenay nom-

més Amiraux de France par le Roi d'Angleterre en 1424 & en 1439.

Ici les listes des Amiraux varient trop pour pouvoir être conciliés: il faut donc prendre parti entr'elles. Celle de notre manuscrit est évidemment défectueuse, puisqu'après avoir mis Prégent de Coëtivy Sr. de Rays en 1439, sans parler d'André de Laval, ce qui néanmoins peut n'être pas une faute; elle place Jean Sire de Bueil Comte de Sancerre, qui surement ne sut fait Amiral qu'en 1450, après la mort de Coëtivy tué au siege de Cherbourg. Ensuite elle nomme Charles d'Anjou en 1439 comme Coëtivy, André de Laval Sr. de Loheac en 1442, puis Louis de Trie en 1447, Gilles de Bretagne Sr. de Raix en 1450, & Jean d'Andie bâtard d'Armagnac, Comte de Cominges en 1453. Il est vrai qu'il n'est aucun de ces Seigneurs qui n'ait été reconnu Amiral de France par quelques historieus; mais ils sont contredits par d'autres, excepté Laval, Coëtivy & de Bueil, & d'ailleurs indépendamment de cela, l'ordre de la liste ne sauroit être sauvé.

Il faut donc l'abandonner, & puisque le général des Auteurs s'accorde à placer André de Laval avant Coëtivy qui fut nommé son successeur sur sa démission en 1429, il convient de reconnoître pour dix-neuvieme Amiral, après de Culant.

XIX. André de Laval, Sr. de Loheac fans adopter néanmoins l'anecdote du P. Daniel, qu'il préféra la charge de Maréchal de France à celle d'Amiral,

ni celle de du Cange, qu'il sut nommé une seconde sois Amiral en 1465, derniere idée au reste qui contredit la premiere.

XX. Prégent de Coëtivy, 26 Décembre 1439, tué au siege de Cherbourg

en 1450, fous le même Charles VII.

XXI. Jean Sire de Beuil, Comte de Sancerre. Du Cange lui donne le surnom de Montrésor, & ne date point sa nomination. Comme il sut fait Amiral pour récompense des belles actions qu'il avoit faites au siege de Cherbourg, en même temps que Gouverneur de la place, la date est donc du 12 Août 1450, jour de la prise de cette forteresse, la dernière qui restoit aux Anglois en Normandie, encore sous Charles VII.

XXII. Jean de Rohan, sire de Montauban, en 1361, sous Louis XI.

XXIII. Louis bâtard de Bourbon, Comte de Roussillon, fils naturel de Charles premier Duc de Bourbon, nommé Amiral de France en 1466 sous le

même Louis XI. Le P. Fournier, fol. 241 & le P. Anselme.

Après l'Amiral de Montauban, du Cange remet André de Laval, Sr. de Loheac, & le P. Daniel de son côté le place avec quelques Auteurs après le bâtard de Bourbon; mais ce dernier fait ne peut naturellemeut être adopté, puisque le bâtard de Bourbon étoit constamment encore Amiral en 1480, comme il résulte de l'Ordonnance de Louis XI. du 2 Oostobre de la même année, & qu'alors de Laval auroit été trop âgé pour reprendre les sonstions d'une charge aussi péniple que l'étoit celle d'Amiral. Il paroît d'ailleurs que le bâtard de Bourbon n'est mort qu'en 1486; mais suivant le P. Fournier il sut déposé pour faire place à Loheac, puis rétabli en 1472; ce qui n'est guere vraisemblable.

XXIV. Louis Mallet, fire de Graville en 1486, fous Charles VIII.

XXV. Charles d'Amboise son gendre, 31 Janvier ou premier Février 1508, sous Louis XII. Du Cange prétend qu'il mourut en 1511, & que comme il n'avoit été nommé Amiral que sur la démission du sieur de Graville son beaupere, celui-ci lui ayant survêcu, sut de nouveau pourvu de cette charge. Le P. Anselme en dit autant, aussi-bien que Godefroi.

XXVI. Guillaume Gouffier, Sr. de Bonnivet, 31 Décembre 1517, fous François premier. Cet Amiral fut tué à la bataille de Pavie le 24 Février 1524, & non pas 1525, car alors l'appée ne commençoit qu'au mois de Mars.

non pas 1525, car alors l'année ne commençoit qu'au mois de Mars.

XXVII. Philipe Chabot, Seigneur de Brion 23 Mars 1525, fous le même Roi. Du Cange l'appelle Comte de Charny; cependant dans le préambule de l'Ordonnance du mois de Février 1543, il est nommé que Seigneur de Brion.

XXVIII. Claude d'Annebaut, Sr. de Saint Pierre, aussi sous le même Roi, 5 Février 1543. la même Ordonnance porte que puis n'aguere il avoit été pourvu de l'état & office d'Amiral, n'aguere vacant par la mott du Seigneur de Brion; ce qui seroit penser que cette mort devroit être datée du mois de Janvier plutôt que de celui de Juin de la même année, puisque sans cela il y auroit huit mois d'intervalle, ce qui ne conviendroit pas à ce terme n'aguere, aussi Godesroi place-t-il la vacance au mois de Janvier au lieu du mois de Juin.

XXIX. Gaspard de Coligny, Sr. de Châtillon, sous Henri II. 11 Novembre 1552, ainsi du Luc, Guenois & Pasquier se trompent lorsqu'ils datent sa ré-

Εij

ception au Parlement du 11 Janvier 1551, il faut dire 1552, les provisions étant du 11 Novembre précédent; car ce n'est qu'en 1563 que l'année a com-

mencé par le mois de Janvier.

l'Amiral de Coligny ayant pris le parti des rébelles sous Charles IX. le Roi sans confisquer sa charge pourvut à la place en 1562 Henri de Montmorency, Maréchal d'Amville, qui en conséquence sit les sonétions d'Amiral; mais comme ce ne sut que par commission, on ne doit pas le mettre au nombre des Amiraux, ni le Marquis de Villars avant la mort de Coligny, quoique nommé dès le 8 Octobre 1569, suivant les provisions rapporices par Godefroi au commencement de son Traité des Amiraux; d'autant plutôt que Coligny après le traité de pacification de 1570 reprit le titre d'Amiral, soit de droir, soit par un article secret du traité, & que réellement il étoit reconnu Amiral lorsqu'il périt à la journée de la Saint Barthelemy en 1572.

Suivant cette liste, Gaspard de Coligny n'est que le vingt-neuvieme Amiral & cependant le Ferron en compte trente-trois jusqu'à lui, & du Cange quarante-un; mais les dix premiers de la liste de du Cange n'ont constamment pas

été Amiraux en titre.

XXX. Honoré ou Honorat de Savoye, Marquis de Villars, Comte de Tende, sous Charles IX, Du Cange date ses provisions du 24 Avril, il a voulu dire Août 1572, jour même de la mort de Coligny. Il sut reçu en Parlement le 5 Septembre suivant.

XXXI Charles de Lorraine, Duc de Mayenne, fous Henry III, 28 Avril

1578, fur la démission du précédent.

XXXII. Anne, Duc de Joyeuse, premier Juin 1582, sous le même Roi. Il sut tué à la bataille de Coutras où il commandoit l'armée Royale en 1587.

XXXIII. Jean Louis de Nogaret de la Vallette, Duc d'Epernon, 7 No-

vembre 1587, sous le même Roi encore.

XXXIV. Bernard de Nogaret de la Vallette, sur la démission du précédent son frere en 1588. Il sut tué au siège Roquebrune en Provence en 1592.

XXXV. Charles de Gontaut, Duc de Biron, fous Henri IV, 4 Octobre

1592, Il donna sa démission en 1594.

XXXVI. André de Brancas, Sr. de Villars, 23 Avril 1594, du Cange dit 23 Août de même que Godefroi & le P. Anselme. Il sut sait prisonnier l'année suivante dans un combat près de Dourlens, & tué de sang froid par l'ordre d'un Officier Espagnol.

XXXVII. Charles de Meru de Montmorency, Duc Damville, 21 Janvier

1596 sous le même Henri IV.

XXXVIII. Henri de Montmorency, fur la démission du précédent son oncle, 2 Juillet 1612, & reçu au Parlement le 10 du même mois. En 1626 il sit sa démission de cette charge entre les mains du Roi Louis XIII, qui créa aussitôt après & par Edit du mois d'octobre de la même année, celle de Grandmaître ches & Surintendant général de la navigation & du commerce de France, en saveur du Cardinal de Richelieu son premier Ministre.

Cependant la charge d'Amiral n'étoit pas encore supprimée, elle ne le sur avec celle de Connétable, que par Edit du mois de Janvier 1627, enrégistré au Parlement le 13 Mars suivant. Je n'aitrouvé ces deux pieces intéressantes que dans l'histoire généalogique, &c. du P. Anselme, tom. 7, fol. 913 & suiv.

& dans le Traité des Amiraux de Godefroi, fol. 67 & 68.

Telle est ce me semble la liste la plus exacte que l'on puisse avoir des Amiraux de France, jusqu'à la suppression de cette éminente charge, qui ne sut

rétablie qu'en 1669.

Je dis des Amiraux de France, car il est certain qu'il y a eu quantité d'autres Amiraux en France, pour la Bretagne, la Guyenne & la Provence; mais il n'y a que ceux ci-dessus qui aient eu le titre d'Amiraux de France depuis Pierre le Miege ou le Megue, qui a été le premier Amiral de France en titre d'ôffice. Ce sont aust les teuls qui aient été reconnus grands Officiers de la Couronne, & en cette qualité ils ont toujours eu la prééminence sur les autres Amiraux, quoiqu'ils n'eussent le commandement que sur les côtes de Normandie & de Picardie, & même dans l'origine que sur celles de Picardie.

Cette concurrence d'Amiraux dans le Royaume, dont tous les Auteurs tant nationaux qu'étrangers demeurent d'accord, n'a rien de surprenant avant la réunion de la Bretagne, de la Guyenne & de la Proovence à la Couronne; mais depuis & à meture que ces provinces ont été réunies, ce devoit être ce semble tout autre choie. Cependant il est sûr que l'Amirauté de France ne s'étendoit que sur la Normandie & la Picardie, depuis Calais jnsqu'au Mont-Saint-Michel, & que les trois autres provinces maritimes ont perpétuellement eu leurs Amiraux à part; savoir celui de Bretagne qui commandoit depuis le Mont-Saint-Michel jusqu'au Ratz, celui de Guyenne depuis le Ratz jusqu'à Bayonne, & celui du levant en Provence & en Languedoc.

Îl est vrai qu'on a vu quelques Amiraux de France l'être en même temps, soit de la Bretagne, soit de la Guyenne, qui comprenoit l'Aunis & le Poitou; mais c'étoit par des provisions à part, quoique quelquesois de même jour. Par exemple Philippe Chabot, Sr. de Brion, Gaspard de Coligny, le Marquis de Villars, Anne Duc de Joyeuse, Charles & Henri de Montmorency, ont été tous six Amiraux de France & de Bretagne, l'un en 1525, le second en 1552, le troisseme en 1572, le quatrieme en 1582, le cinquieme

en 1596, & le dernier en 1612.

De même Henri de Montmorency, dernier Amiral avant la suppression de la charge, étoit Amiral de Guyenne en même temps qu'Amiral de France. Les deux charges surent mêmes unies par lettres-patentes du 27 Novembre 1613, enrégistrées au Parlement de Bourdeaux le 23 Décembre 1615.

On voit aussi que le Seigneur de la Trimouille a été Amiral particulier de

la Bretagne & de la Guyenne en même temps en 1517.

Avant le dernier Amiral de Montmorency; l'Amirauté de Guyenne avoit toujours été exercée féparément de celle de France, c'est-à-dire, qu'aucun

Amiral de France ne l'avoit été en même temps de la Guyenne.

Parmi les Amiraux de Guyenne, avant le Seigneur de la Trimouille, quelques-uns, entr'autres le P. Anfelme, placent Gentien Tritan; enfuite l'ont conftamment été, le Marquis de Saluces, Odet d'Aydie, Henri d'Albert, Roi de Navarre: Antoine de Bourbon, Duc de Vendôme, aussi Roi de Navarre en 1555, & Henri Prince de Navarre, depuis le 3 Janvier 1562, jusqu'à son avénement à la Couronne sous le nom d'Henri IV. Après lui le Comte de Coligny, Henri de Coligny son fils, & Gaspard de Coligny, depuis le 20 Osobre 1591 jusqu'au 27 Novembre 1613, que sur sa démission Henri de Montmorency sur pourvu de la charge avec réunion à celle d'Amiral de France. Il

étoit aussi Amiral de Bretagne; de sorte qu'excepté la Provence, il étoit Ami-

ral de tout le Royaume.

Mais jamais aucun Amiral de France, avant le rétablissement de cette charge en 1669, n'a été Amiral de Provence ou des mers du Levant, quoique la Provence ait été réunie à la Couronne dès l'année 1481. On ne trouve même que fort peu de provisions pour cette charge d'Amiral, parce que les Gouverneurs de Provence prétendoient être Amiraux nés du Levant; de maniere que les provisions que l'on connoît n'ont été données qu'à des Gouverneurs de cette province, tels qu'ont été les Comtes de Tende & de Sommerive, le Duc d'Epernon, le Duc de Cuife. Nos Rois accordoient fans doute ces provisions pour en tirer la preuve que l'Amirauté n'appartenoit pas de droit au Gouverneur. D'un autre côté il étoit tenu en respect, au moyen des galeres que nos Rois entretenoient à Toulon & à Marseille, parce qu'alors on les croyoit plus propres que les autres vaisseaux de guerre à fervir sur la Méditerranée. Cet établissement que l'ont fait remonter à l'année 1410, sut persectionné par François premier, & le commandement en fut donné à un Officier nommé Capitaine général des galeres, dont les fonctions, les prérogatives & l'autorité furent réglées par Ordonnance de Charles IX. du 6 Avril 1562. Cette dignité néanmoins de Général des galeres ne préjudicioit en rien aux droits de l'Amiral du Levant pour tout ce qui concernoit la marine, excepté les galeres.

Ainsi Guenois dans sa note sur cette Ordonnance de Charles IX, de 1562, & la Popeliniere pag. 48 verso se sont trompés, en disant que le Général des galeres étoit en même-temps Amiral de Provence & du Levant. Il est prouvé que jamais le Général des galeres n'a nommé aux charges de l'Amirauté, qu'il n'a jamais donné non plus les congés nécessaires pour mettre en mer, ni prétendu le dixieme des prises, sur quoi voir l'art. 9 de ce titre Depuis que les Gouverneurs de Provence ont cessé de prendre le titre d'Amiraux du Levant, les Grands-maîtres de la navigrtion, & après eux les Amiraux nommés depuis le rétablissement de la charge d'Amiral, ont perpétuellement joui de ces droits & de tous autres d'Amirauté au préjudice du Général des galeres & sans la moindre opposition de leur part. Il y a donc toujours eu un Amiral du Levant

indépendamment du Général des galeres.

Du reste on ne voit point d'acte de suppression de cette charge d'Amiral du Levant; on trouve seulement qu'elle subsistoit encore en 1630; mais elle sut éteinte peu de temps après sans doute, puisque les difficultés qu'essuya le Cardinal de Richelieu en sa qualité de Grand-maître de la navigation pour la perception sur les côtes de la Méditerranée, du droit d'ancrage que Louis XIII, lui avoit accordé, don consirmé par Arrêt du Conseil du 19 l'uin 1633, les dissilleultés, dis-je, qu'il eut à essuyer à cette occasion, ne lui surent faites que par les Seigneurs riverains. Or s'il y eut eu encore alors un Amiral du Levant, c'est lui précisément qui auroit disputé le droit d'ancrage, comme lui devant appartenir spécialement à raison de sa dignité.

Les Gouverneurs de Guyenne se portoient tout de même pour Amiraux nés dans cette partie des côtes du Royaume, sans négliger pour cela d'obtenir des provisions pour légitimer les sonctions qu'ils en faisoient. Ils étoient d'autant plus attentis à les solliciter ces provisions, que les Rois d'Angleterre tant qu'ils avoient été les maîtres de la Guyenne, ayant nommé des Amiraux pour com-

mander sur les côtes depuis Bayonne jusqu'au Ratz, il avoit été stipulé, on ne sait par quel motif, dans le Traité de 1453, passé entre Charles VII, & le Roi d'Angleterre à l'occasion de la reddition de la ville de Bourdeaux, que l'Amiral de Guyenne continueroit d'avoir le même commandement; du moins la Popeliniere dans son Traité de l'Amiral, pag. 64, & Godesroi sur le Ferron, le sont ils entendre de la sorte. Ce qui est bien extraordinaire.

Quoiqu'il en foit, l'Amirauté de Guyenne continua depuis ce temps là d'être exercée à part jusqu'à l'année 1613 qu'elle su réunie à l'Amirauté de France, comme il a été observé. Ensuite la charge d'Amiral ayant cessé par la démission de Henri de Montmorency en 1626, & celle de Grand-maître de la navigation créée aussi-tôt après, ayant été donné au Cardinal de Richelieu, son autorité en Guyenne sut reconnue avec la méme facilité qu'elle l'avoit été dans la Picardie & la Normandie. Elle le sut aussi ensin en Provence & en Languedoc; de sorte qu'avec un titre insérieur à celui d'Amiral, son pouvoir en qualité de Grand-maître s'étendoit beaucoup plus loin que celui qu'avoient eu les Amiraux de France. Ses successeurs Grand-maîtres continuerent tout de même l'exercice de cette charge, sans que depuis la suppression de cet Amiral, aucun Gouverneur de Guyenne ni de Provence ait prétendu les droits d'Amirauté. Aussi lortque le Roi Louis XIV, jugea à propos de rétablir la charge d'Amirati, l'autorité du Comte de Vermandois qui en sut pourvu, sut-le reconnuc sans aucune contradiction, par-tout où celle de Grand-maître l'avoit été.

Il n'en sut pas de même de la Bretagne. Avant la réunion de cette Province à la Couronne, les Ducs de Bretagne, quoique vassaux de la Couronne, exerçoient dans leurs Etats tous les droits régaliens, du nombre desquels ést celui d'Amirauté, comme Princes souverains, ou si l'on veut en vertu du Traité de l'an 1231 conclu entre le Roi St. Louis & Pierre de Dreux, lequel Traité se trouve dans le second tome des Œuvres de Dumoulin, parte quartá de juribus & privilegiis regni Francorum, sol, 1120 & seq. & ce droit d'Amirauté, ces Ducs de Bretagne le communiquoient à leurs Gouverneurs & Lieutenans-généraux

établis sur les côtes maritimes de cette Province.

Après la réunion à la Couronne, il fembloit que la charge d'Amiral de Bretagne devoit être réunie de plein-droit à celle d'Amiral de France, d'autant plutôt que cette Province est limitrophe de celle de Normandie. Cependant elle su donnée au Seigneur de la Trimouille qui étoit déja Amiral de Guyenne; au moyen de quoi son département auroit été bien plus considerable que celui de l'Amiral de France, si le Gouverneur-général de la Bretagne ne lui est pas

disputé les droits d'Amirauté dans cette Province.

Depuis ce temps là les Amiraux de France ont presque tous été Amiraux de Bretagne; mais le plus souvent par des provisions séparées, quoique dès l'année 1544 suivant le Ferron. l'Amirauté de Bretagne eût été réunie, par Lettrespatentes, à celle de France; à raison de quoi M. le Procureur-général à l'aufence du 14 Novembre 1569 donnant ses conclusions pour l'enrégistrement des provisions du Marquis de Villars, remontra que ce mot Bretagne employé dans les provisions étoit superslu & inutile au moyen de la réunion des deux charges, suite naturelle de la réunion de la Bretagne à la Couronne.

Cependant les Gouverneurs & Lieutenans-généraux de Bretagne n'en prétendirent pas moins les droits d'Amirauté, en tout ou partie, fuivant les circonstances & le degré de leur puissance & autoriré; à cela près néanmoins qu'ils n'entreprirent jamais de se mêler de la marine & des expéditions militaires sur

mer.

Nous avons une preuve authentique de leurs autres prétentions, dans l'accord qui fut fait le 6 Avril 1584 entre le Duc de Mercœur, Gouverneur & Lieutenant-général pour le Roi en Bretagne, & le Duc de Joyeuse, Amiral de France & de Bretagne.

Par ce traité il se fit une espece de partage des droits d'Amirauté en Bre-

tagne entre les deux contractans.

Au sujet des congés, il sur stipulé que ceux concernans le transport des bleds, légumes & autres marchandises qui partiroient des ports de Bretagne pour être transportés en d'autres Ptovinces du Royaume, continueroient d'être donnés par le Gouverneur, sans que l'Amiral pût y rien prétendre. A l'égard des autres congés & passeports, en paix comme en guerre, il sut stipulé que ce seroit l'Amiral seul qui les donneroit & les seroit expédier.

Il sur réservé au Gouverneur le droit d'appliquer les deniers qui se leveroient en Bretagne aux réparations des places maritimes, ports & havres; comme par le passé; mais par rapport aux impositions que le Roi ordonneroit pour l'entretien des ports & havres, l'emploi en devoit être fait de l'ordre

de l'Amiral.

Quant aux bris, déprédations & au droit de dixieme, il fut arrêté que

l'Amiral en jouiroit suivant l'Ordonnance.

Il fut ffipulé encore que les Juges royaux ordinaires continueroient de connoître des matieres maritimes & d'Amirauté, à la charge néanmoins de faire tenir par leurs Greffiers des registres à part pour ces sortes d'affaires, afin de conserver les droits de l'Amiral.

Enfin il fut réglé que le Gouverneur jouiroit pour le furplus des droits attachés à sa charge, suivant le pouvoir à lui attribué par son brevet. Signé

Philippe-Emmanuel de Lorraine & Anne de Joyeufe.

Cette piece extrêmement curieuse, est transcrite dans un registre manuscrit de la bibliotheque de M. le Duc de Penthievre, & il est dit qu'elle a été tirée d'un autre registre manuscrit de la bibliotheque de M. le Procureur-général,

cote 464.

Ce traité à qui il manquoit l'approbation du Roi, & qui fut annullé même par Lettres-patentes d'Henry III, du 17 Août 1588, enrégistrées au Parlement de Rennes le 26 du même mois, ne pouvant servir de regle dans la suite entre les Amiraux & les Gou erneurs de Bretagne, sut regardé comme non avenu par le Duc Damville, Amiral de France & de Bretagne, lequel en conséquence prétendit exercer les droits d'Amirauté en plein & sans partage, & le Gouverneur de Bretagne de son côté, continua de prétendre les droits d'Amirauté par son titre seul de Gouverneur de cette province.

La contestation demeura indécise. La charge d'Amiral ayant été supprimée ensuite, & le Cardinal de Richelieu ayant été établi Grand-maître chef & Surintendant de la navigation & du commerce de France, ce qui regardoit sans contredit la Bretagne comme les autres provinces maritimes du Royaume, il éprouva en Bretagne pour l'exercice de sa charge les mêmes difficultés de la

part du Gouverneur, que les Amiraux avoient essuyées.

Dans

Dans la vue de les faire cesser par un remede essicace, il résolut d'établir en Bretagne des sieges d'Amirauté; & à cette sin il engagea Louis XIII à porter l'Edit du mois de Janvier 1641; mais il y trouva des obstacles qu'il ne put ou qu'il n'eut pas le temps de surmonter, sa mort arrivée peu de temps après ayant sait abandonner ce projet qui avoit été tenté aussi inutilement dès l'an-

née 1554, & qui n'a eu enfin son exécution qu'en l'année 1691.

Sous les grands maîtres fes successeurs, les Gouverneurs de Bretagne eurent assez de crédit pour se maintenir dans les droits d'Amirauté qu'ils s'attribuoient, & leur possession parut tellement leur avoir sait un titre, que Louis XIV, lorsqu'il rétablit la charge d'Amiral en 1669, non-seulement excepta précisément la province de Bretagne; mais encore dans l'article premier de l'Ordonnance de la Marine, faite exprès en 1684, pour cette province, confirma au Gouverneur le privilege de jouir en ladite qualité des droits & pouvoirs d'Amirauté, ainsi qu'il en avoit joui ou dû jouir en ladite province; en conséquence de laquelle disposition, le Gouverneur a été substitué constamment à l'Amiral dans tous les autres articles qui correspondent à ceux de notre

présente Ordonnance concernant l'Amiral.

Cependant comme l'Amiral, quoique n'ayant plus le pouvoir que les anciens Amiraux avoient dans les ports pour les armemens & les expéditions maritimes, avoit confervé la possession de quelques-uns de ses droits dans plusseurs cantons de la Bretagne; il s'éleva de nouvelles contestations entre seu M. le Comte de Toulouse, Amiral du Royaume, & M. le Duc de Chaulnes Gouverneur de Bretagne; & l'on ne trouva point d'autre expédient pour les terminer, que celui d'engager M. le Duc de Chaulnes à accepter un autre Gouvernement en échange de celui de Bretagne, dont il se demit entre les mains du Roi, qui le donna aussi-tôt à M. le Comte de Toulouse. Par-là il su Amiral en plein de la Bretagne, comme du reste des côtes du Royaume; mais il est vrai de dire qu'il ne l'a été effectivement de Bretagne que par sa qualité de Gouverneur de la Province; de même de S. A. S. M. le Duc de Penthievre, que le Roi a sait Gouverneur de la Bretagne en même temps qu'il lui a conféré la charge d'Amiral.

Les motifs de la suppression de la charge d'Amiral en 1626 & 1627, aussibien que celle de Connétable, surent qu'elles étoient devenues trop considérables, & que par l'autorité qu'elles donnoient, elles rendoient trop puis-

fant celui qui en étoit revêtu.

La charge de Connétable, dont le pouvoir étoit bien plus à craindre, fut éteinte sans retour. Celle d'Amiral reparut en quelque sorte aussi-tôt après sous le titre de Grand-maître ches & Surintendant général de la navigation & du commerce de France. Je dis en quelque sorte, car quoique le titre de la charge subrogée à celle d'Amiral, eût quelque chose de plus imposant du côté des termes, le lustre, le rang, le pouvoir qui y étoit attaché étoit incomparablement au dessous de celui dont les Amiraux avoient joui, au moyen du droit que Louis XIII se réserva de nommer qui il jugeroit à propos pour commander ses armées de mer; mais le Cardinal de Richelieu qui, le premier su revêtu de cette nouvelle charge, ne ressentit pas proprement l'esset de cette réserve, étant en même temps premier Ministre du Royaume.

Tome I.

### Liste des Grands-maîtres de la navigation, &c.

Armand-Jean Duplessis, Cardinal de Richelieu, en 1626 au mois d'Octobre. Armand de Maille de Brezé, neveu du précédent, 5 Décembre 1642. Il sut tué d'un coup de canon au siege d'Orbitelle en 1646.

Anne d'Autriehe, mere de Louis XIV, Régente du Royaume, ses provi-

fions font du 4 Juillet 1646.

Cefar Duc de Vendôme, 12 Mai 1650, sur la démission de la Reine-mere. François de Vendôme, Duc de Beautort, pourvu de ladite charge en survivance du Duc de Vendôme son pere, & par les mêmes lettres de provisions du 12 Mai 1650; il commença d'en faire les sonctions en 1667. Il sut tué deux ans après au siege de Candie en 1669, dans un combat où il avoit donné des preuves de la plus grande valeur.

Après sa mort Louis XIV supprima la charge & rétablit en même temps celle d'Amiral par Edit du mois de Novembre 1669; mais avec une grande

diminution des droits qui y étoient anciennement attachés.

### Amiraux depuis le rétablissement de la Charge.

Le premier Amiral depuis le rétablissement de la charge a été, Louis de Bourbon, Comte de Vermandois. Provisions du 12 Novembre 1669.

Louis-Alexandre de Bourbon, Comte de Toulouse lui succéda en 1683; ses provisions sont du 23 Novembre. Il commandoit la flotte du Roi au combat

qui se donna à la hauteur de Malaga, le 24 Août 1704.

Pai su d'un Officier de considération qui étoit sur le vaisseau de M. le Comte de Toulouse, que ce Prince ayant eu soit durant l'astion, le Page qui lui préfentoit à boire eut le bras emporté d'un coup de canon dans le même moment, & que le Prince témoin de cet événement conserva tout son sang froid sans donner aucune marque d'émotion. Le même Officier m'a affuré que les slottes combinées d'Angleterre & d'Hollande étoient perdues sans ressource, si l'avis de M. le Comte de Toulouse, qui étoit de recommencer le combat le lendemain, eût prévalu dans le conseil tenu après l'astion. On n'étoit pas encore instruit sur la flotte, que nous avions perdu la fameuse bataille d'Hochstet.

Louis-Jean-Marie de Bourbon, Duc de Penthievre, son fils, remplit cette éminente charge depuis 1737. Il en avoit déja été pourvu en survivance par lettres de provisions du premier Janvier 1734; en conséquence il avoit prêté

le ferment de fidélité entre les mains du Roi le 4 du même mois.

Dans l'origine il ne falloit rien de plus pour entrer en exercice, que ce ferment de fidélité, suivi de l'enrégistrement de leurs provisions tant au Parlement qu'à la Chambre des Comptes; enrégistrement qui se faisoit sans cérémonie d'éclat. Dans la suite les Amiraux s'accoutumerent à affister en perfonne à l'enrégistrement de leurs provisions au Parlement, les faisant présenter par un Avocat, ce qui les affujettit dès-lors au serment en la Cour. On voit en effet dans Pasquier que ce sut lui qui présenta celles de l'Amiral Duc

de Joyeusc, comme M. de Thou, lorsqu'il n'étoit encore qu'Avocat avoit

présenté celles de l'Amiral de Coligny.

Si ces Seigneurs n'y reçurent pas personnellement la même mortification que leurs prédécesseurs y avoient essuyée, ils durent néanmoins ressentir l'atteinte qui sut portée à leur dignité d'Amiral, & d'autant plus vivement, qu'ils étoient tout à la sois Amiraux de France & de Bretagne.

Voici ce que c'est. Lorsqu'après la réception de l'Amiral de Coligny & l'enrégistrement de ses lettres, il sut question de lui faire prendre séance au Parlement; M. le Président Gilles le Maître lui dit : « qu'il pouvoit seoir » comme Gouverneur & Lieutenant général du Roi en l'Isle de France, & » non pas comme Amiral, aucun de ses prédécesseurs n'y ayant eu séance.

Quenois ajoute fol. 204, que « le femblable sut dit à l'Amiral de Joyeuse » en 1582 par M. le Président de Thou, qu'il pouvoit seoir comme Duc & Pair, & non comme Amiral ». Marion plaidoyer 5, déclare aussi qu'il en sut sté de même lors de la réception de l'Amiral Duc d'Epernon en 1588; Guenois ajoute encore, que « les 5, 16 & 20 Décembre 1527 & 15 Janvier 1536, » l'Amiral Chabot, le Roi séant en Parlement, sut mis ès bas sieges »; de

même du Tillet pag. 246, excepté qu'il dit 1526 au lieu de 1527.

Le même du Tillet rapporte que le 12 Octobre 1565, à la publication de la paix entre le Roi Louis XI, & les Princes ses freres, l'Amiral sut assis èshauts sieges; mais ajoute-t-il, « quand le Roi tient sont Lit de Justice, les honmeurs sont départis comme il lui plaît ». Il a oublié une autre raison non moins décisive, c'est que l'Amiral d'alors étoit le bâtard de Bourbon, Comte de Roussillon, Prince que Louis XI, assectionnoit extrêmement, jusque-là, qu'après lui avoir donné en mariage sa sille naturelle, il l'appelloit habituellement son cher sils & cousin. V. l'Ordonnance du 2 Octobre 1480.

Mais pour cela, reprend t-il, » il n'est pas moins vrai de dire que l'Amiral » pour raison de son office n'a lieu ès-hauts sieges, voix ni entrée au Conseil » dudit Parlement ». Il en dit autant des Maréchaux de France, & la raison qu'il en rend un peu plus haut, » c'est que se sont Juges subalternes » comme s'il ne falloit considérer l'Amiral que du côté de la justice qu'il a droit de saire exercer, abstraction faite de sa qualité de Commandement né de toutes les sor-

ces maritimes du Royaume, & de Grand-officier de la Couronne.

Si du Tillet eut sait attention à cette prérogative, auroit-il dit en finissant que les Maréchaux de France précedent l'Amiral ? n'auroit-il pas plutôt, comme Pasquier fol. 117, comparé la charge d'Amiral à celle de Connétable, & conclu comme lui, » que c'étoient deux grands états qui s'avoitinoient & cettenoient de près à la souveraineté, l'un donnant le commandement général

» fur terre, & l'autre fur mer.

Il semble après tout que du Tillet ait visé précisément à abaisser l'office d'Amiral; on en peut juger par cette autre anecdote humiliante qu'il rapporte pag. 247. » Messire Charles d'Amboise, dit-il, ayant été reçu au Parlement » en qualité d'Amiral le premier Février 1508, & ayant requis qu'il stit » mis sur le repli de ses provisions, qu'elles avoient été lues, publiées » » enrégistrées, il lui en sut sait resus, & il sui ordonné que sa réception & » prestation de serment seroit mise à la maniere accoutumée », mais Pasquier qui étoit présent à la réception de Gaspard de Coligny, déclare que sur le

repli des lettres, il fut mis fans aucune difficulté, lues, publiées & enrégifirées.
Pour revenir au droit de l'Amiral de fiéger au Parlement, à la boune heure que l'usage lui resussat le droit de prendre séance sur les hauts-sieges dans l'abfence du Roi; mais falloit-il sonder son exclusioon sur ce qu'il n'étoit que juge subalterne? Il y a là plus que de l'indécence de la part de du Tillet.

Cependant est-ce précisément par ce que le Roi est le maître de régler les rangs & les places lorsqu'il tient son Lit de Justice, que de tout temps les Amiraux y ont eu des places d'honeurs & occupé les hauts sieges du Parlement? N'est-ce pas plutôt parce que l'Amiral est un des grands Officiers de la Couronne, comme le déclare l'Ordonnance du 2 Octobre 1480, qualité qui lui avoit sûrement été donnée auparavant, (la Popeliniere pag. 44) & qui réstérée, tant par un autre Ordonnance du 6 Août 1582, que par les subséquentes, a ensin été folemnellement renouvellée par l'Edit du mois de Novembre 1669, portant rétablissement de cette charge d'Amiral.

Or lorsque le Roi tient son Lit de Justice, l'Amiral est assis sur les hautsfieges, tandis que Messieurs du Parlement n'occupent que les bas sieges. On ne conçoit donc rien au cérémonial tout opposé qui s'observoit anciennement

à la réception de l'Amiral dans l'absence du Roi.

Quoiqu'il en foit, depuis le Duc d'Epernon, il n'a plus été question d'avertir ses successeurs qu'ils n'avoient pas droit de siéger au Parlement comme Amiraux.

Ce qui se passa le 23 Décembre 1694 lors de l'installation de M. le Comte de Toulouse dans son siege de la Table de Marbre, à la suite de la réception au Parlement, mérite d'être rapporté.

Lecture faite des provisions & de l'Arrêt de réception, M. le premier Pré-

sident adressa à ce Prince le discours suivant.

"Monsieur, après la lesture qui vient d'être faite des provisions qu'il a plu au Roi de vous donner de la charge d'Amiral & de l'Arrêt de votre réception en la Cour, il nous reste à vous installer dans le siege où vous devez d'orénavant protéger les sujets du Roi par l'équité de vos jugemens,

comme vous êtes obligé de les défendre sur mer par la force de vos armes.
 Nous sommes très-assurés, Monsieur, que vous remplirez également ces

» deux devoirs importans.

"Et quoique l'on ne fonde pour l'ordinaire que sur des conjectures les espérances que l'on conçoit des personnes de votre âge, les preuves éclatantes
que vous avez données de votre valeur, la sagesse prématurée de votre conduite, la grandeur & la noblesse que l'on voit dans toutes vos actions; la
douceur & l'honnêteté qui les accompagnent, & la modestie qui en releve
le prix, sont des gages certains à la France, que vous égalerez la grandeur
de votre naissance par celle de votre mérite, & que vous surpasserz l'éclat
de vos dignités par celui de vos vertus & de vos actions.

"Nous le fouhaitons, Monsieur, pour le service & la satisfaction du Roi qui vous est si cher; nous le fouhaitons pour le bien de l'Etat; nous le souhaitons enfin pour nous-même, obligés par tant de raisons publiques & particuliere de pour nous-même.

» particuliere de nous intéresser, comme nous faisons très-particulièrement,

" à votre fortune & à tous vos avantages.

M, l'Amiral répondit,

« Monsieur, après les premieres obligations que je vous ai déja, rien ne » pouvoit me faire plus de plaisir que d'être mis par vous en possession de la » charge dont il a plu au Roi m'honorer. Je crois ne pouvoir mieux faire " pour m'en acquitter comme je dois, que de suivre vos exemples, & ne » pouvant aspirer à cette capacité extraordinaire que l'on admire en vous. " l'aurai du moins cet amour pour la justice & pour la vérité qui vous a atti-» ré, avec tant de raison, la confiance du Roi & l'estime générale de tout » le monde.

M. le premier Président s'étant ensuite levé de son siege y sit asseoir M. l'Amiral, & étant descendu du marche-pied, il lui dit, "Monsieur; j'ai pris » jusqu'à cette heure le rang qui est dû à la justice souveraine du Roi, dont » i'avois l'honneur de faire une fonction : celui dans lequel je me trouve » présentement, est plus convenable à ma personne, & nous nous y recon-» noissons tous, tels que nous fommes; vos très-humbles & très-obéissans » ferviteurs.

Après quoi M. le premier Préfident se retira avec M. M. les Conseillers qui l'accompagnoient, & M. l'Amiral les reconduisit jusqu'à la porte de l'auditoire; où M. le premier Préfident lui dit, « Nous ne prenons point pour nos

» personnes l'honneur que vous rendez à la justice du Roi.

On dira fans doute que ces honneurs étoient au contraire rendus à la perfonne de M. le Comte de Toulouse & non à sa dignité d'Amiral; mais on ne justifiera pas pour cela la dureté du cérémonial anciennement pratiqué lors de l'installation des Amiraux, même de ceux qui ne l'étoient que de la Picardie & de la Normandie, puisou'ils n'en étoient pas moins Amiraux de France; & en cette qualité revêtus d'une des premieres charges de la Couronne.

Pour juger au reste de son importance, il ne faut que jetter les yeux sur la liste des grands hommes qui l'ont possédée, & sur les provisions que Henri IV donna à Charles de Montmorency, Duc Damville, datées à Folembray du 21 Janvier 1596. Il y est dit, que « c'est un des premiers & principaux » états de la Couronne, qu'étant à propos d'en pourvoir un personnage digne » & capable, & de telle qualité & dignité, grandeur, ancienneté de maison, » mérite, expérience, &c. sur lequel le Roi puisse compter pour une si grande » & si importante charge; pour ses causes, &c.

Cette charge a donc toujours été l'une des premieres de la Couronne, de maniere que les Amiraux ne reconnoissoient au dessus d'eux que le Chancelier, & si l'on veut le Connétable, à cause que son commandement s'étendoit sur toutes les troupes de terre, & que le leur étoit borné à un certain

territoire.

Mais à cela près, l'autorité de chaque Amiral, par rapport aux expéditions maritimes de son département, étoit la même que celle du Connétable au sujet des armemens par terre; & c'est précisément cette trop grande autorité de l'Amiral, fur-tout lorsqu'il l'étoit en même temps de la Bretagne & de la Guyenne, qui engagea enfin Louis XIII à supprimer cette charge en même temps que celle de Connétable.

En effet, toutes les forces maritimes étoient alors entre les mains de l'Amiral & à sa disposition, puisque outre les droits & prérogatives dont jouit encore aujourd'hui l'Amiral, il avoit la nomination de tous les offices militaires de la marine, à commencer par les Vice-Amiraux jusqu'au dernier grade. Il nommoit de niême les Capitaines & Officiers des ports & garde-côtes, les Intendans, Commissaires de marine, & généralement tous les Officiers de guerre & de finance ayant emploi & fonction dans la marine. C'étoit par ses ordres & sous sa direction que se faisoient les constructions & radoubs des vaissaux de guerre, les achats de tout ce qui étoit nécessaire pour leur équipement & leur avitaillement. Il arrêtoit les états de toutes les dépenses faites par les Trésoriers de la marine. Il avoit de plus le commandement général de tous les vaisseaux de guerre & le choix de tous les Officiers qui les montoient. La preuve de toutes ces prérogatives se trouves dans les anciennes Ordonnances faites pour la marine depuis celle de l'an 1400 jusqu'à celle du mois de Mars 1584.

De tout ceci il n'est resté à l'Amiral que le privilege de commander la principale des armées navales; encore faut-il pour cela qu'il en reçoive l'ordre du Roi. Tout le reste a été retranché, le Roi se l'étant expressément réservé à la fin du Réglement du 12 Novembre 1669, fait à l'occasion du rétablissement de la charge d'Amiral, & plus particuliérement encore par le dernier

article du présent titre.

Mais la suppression de ces droits qui prenoient un peu trop sur l'autorité Royale, n'empêche pas que la charge d'Amiral ne soit aujourd'hui la plus belle du Royaume après celle de Chancelier, à ne considérer même que les autres droits qui lui ont été conservés, & dont on verra le détail sur les différens articles de ce titre.

On peut dire même que ce qu'elle a perdu de fon ancien lustre, du côté de l'autorité du commandement, elle l'a regagné avec un nouvel éclat, en ce que fon exercice ne soussire plus aucun partage dans le Royaume, & que ses droits

ne lui sont plus contestés comme autrefois.

Du temps de nos anciens Amiraux en effet, comme ils ne l'étoient que d'une partie de nos côtes du Royaume, non-seulement leur pouvoir ne passoit pas les bornes de leur district, mais encore chacun, même dans son département, étoit exposé à des contestations toujours renaissantes de la part d'une infinité de Seigneurs riverains, qui tentôt se prétendoient Amiraux sur les côtes de leurs Seigneuries, tantôt sans affecter ce titre ambitieux, se prévaloient de leur possession ou plutôt de leur usurpations, pour se faire maintenir dans la perception de quelques droits particuliers de l'Amirauté. De sorte que nul des anciens Amiraux n'étoit dans une possession pleine, libre & tranquille de tous ses droits.

Du Tillet insinue même pag. 246 « que les Officiers de la Rochelle & plu» sieurs Gentilshommes du gouvernement de cette ville, maintinrent avoir
» consoissance de plusieurs cas appartenans à l'Amiral, se sondant sur ce qu'ils
» en jouissoient avant l'érection de l'Office d'Amiral »: ce que la Popeliniere
résute fort bien chap. 14, pag. 71: mais il pouvoit ajouter que cette prétention auroit été d'autant plus mal-sondée, que tous les droits de l'Amiral étant
royaux, comme s'en expliquent toutes les Ordonnances, ç'auroit été contre
le Roi directement que ces Officiers Rochellois & ces Seigneurs auroient prétendu avoir acquis ces droits plutôt que contre l'Amiral. Or les droits royaux

font imprescriptibles.

Ces Seigneurs que les anciens Amiraux n'avoient pu ou qu'ils n'avoient pas eu le temps de réduire, parce qu'ils étoient trop souvent occupés à des expéditions maritimes, le Cardinal de Richelieu & ses successeurs Grands-maîtres de la navigation, &c. tronverent enfin peu-à-peu le moyen de les ramener à la regle en les faisant déchoir de leurs prétentions par des Arrêts du Conseil multipliés. De sorte que lorsque Louis X I V jugea à propos de rétablir la charge d'Amiral, les principaux obstacles étant levé, il n'eut besoin pour saire jouir l'Amiral de la plénitude des droits attachés à sa charge, que de renouveller du ton qui convenoit dans l'art. 13 du présent titre, les désenses anciennement saites, & si fouvent réitérées aux Gouverneurs & aux Signeurs, de saire aucunes entreprises sur les droits de la charge d'Amiral.

C'est ainsi que cette charge éminente, par son inssuence depuis ce temps-là, sur toutes les côtes des provinces maritimes du Royaume, & par la perception paisible de tous les droits qui lui ont été conservés lors de son rétablissement, est devenue plus importante que jamais, nonobstant le retranchement du droit qu'elle donnoit autresois à ceux qui la possédoient de présider à toutes les expéditions maritimes, & d'en avoir le commandement par eux-mêmes

ou par les Officiers qu'ils jugeroient à propos d'y proposer.

Enfin ce qui ajoute un nouveau lustre à la charge d'Amiral, c'est la réunion qui a été faite depuis quelques années, du corps des galeres à celui de la marine, par Ordonnance du 27 Septembre 1748, portant suppression en même temps des charges de Général & de Lieutenant-général des galeres.

Il y a eu vingt-quatre Généraux des galeres. Le dernier a été Louis-Philippe

d'Orléans, Grand Prieur de France.

Les Auteurs du Dictionnaire de Trévoux & le P. Daniel dans son histoire de la Milice Françoise, disent que l'Amiral a pour marque de sa dignité, deux ancres d'or passées en sautoir derriere l'écu de ses armes, pendantes & attachées à un cable. C'est une erreur, il n'y a qu'une ancre au lieu de deux, & il n'y en a jamais cu qu'une non plus, comme le prouve Piganiol de la Force dans sa description de la France, tom. 1et. pag. 604.

Que l'on joigne à tout ceci, ce qui va être observé sur les divers articles de ce titre, & que l'on consulte ensuite le nombre prodigieux d'Auteurs qui ont parlé de la charge d'Amiral; peut-être aura-t-on de la peine à trouver sur

cette matiere, rien de plus curieux & de plus fur en même temps.

## ARTICLE PREMIER.

A Justice sera rendue au nom de l'Amiral dans tous les Sieges de l'Amirauté.

N trouve la même disposition dans l'art. 1 du Réglement du 12 Novembre 1669, attaché sous le contre-scel de l'Edit du même mois, portant rétablissement de la charge d'Amiral.

L'objet de ce Réglement fut de déterminer & constater les pouvoirs, fonc-

tions, autorité & droits de cette charge rétablie après une suppression de quarante-trois ans; mais en cette partie acquit-elle un droit nouveau, ou ne

fut-ce que la confirmation d'une de les anciennes prérogatives?

A remonter jusqu'à l'origine, il est certain qu'anciennement & de tout temps, l'Amiral connoissoit par lui-même ou par ses Officiers de toutes les causes maritimes, & qu'en vertu de ce pouvoir, il avoit non-seulement la nomination, mais encore l'installation des Officiers de l'Amirauté; de manière que c'étoit sa Jurisdiction proprement dite que ces Officiers exerçoient. C'est ce qui résulte de la transaction du 30 Août 1377, passée entre l'Amiral Jean de Vienne & le Comte d'Eu; transaction homologuée au Parlement, & que Fontanon a mise à la tête des Ordonnances concernant l'Amiral.

C'est aussi ce qui résulte tout de même, tant de l'ancien mémoire rapporté par le même Fontanon, sol. 1616, article 6 & 7, que des Ordonnances de 1400,

art. 3, de 1517, art. 12, & de 1543, art. 3 & 35.

Or si la Jurisdiction de l'Amirauté étoit alors sa Jurisdiction, si les Officiers qui l'exerçoient étoient ses Officiers; il est évident que la justice s'y rendoit en son nom, & que les jugemens étoient intitulés de son nom comme au-

iourd'hui.

Mais savoir s'il en sut de même, si cet usage subsista après que Henri II, par son Edit du mois d'Avril 1554, eût érigé en titre d'office les charges de judicature de l'Amirauté, & qu'en réservant à l'Amiral le droit ancien de nommer à ces charges, il eut fait désenses à tous les Officiers pourvus ou nommés par l'Amiral de faire aucun exercice desdits offices qu'après avoir obtenu des provisions du Roi, & s'être sait installer en conséquence?

Ce qui fait naître le doute, c'est qu'il n'en est du tout point parlé ni par cet Edit, ni par aucune Ordonnance postérieure, jusqu'à l'année 1669, que la charge d'Amiral, supprimée sur la démission de Henri de Montmorency, en 1626, par Edit du mois de Janvier 1627, sut rétablie, quoique le droit de nommer aux offices vacans de quelque maniere que ce soit, lui est été con-

firmé par l'Ordonnance de 1584, art. 5.

Mais dès-là même qu'on n'y trouve rien de contraire, il est naturel de conclure que les choses en cette partie étoient restées sur l'ancien pied, & ce qui appuie au reste cette conséquence, c'est que dans les art. 4 & 13 de ladite Ordonnance de 1584, les Officiers de l'Amirauté, quoique depuis long temps Officiers royaux, surent déclarés comme autresois Juges & Officiers de l'Amirauté, & que l'art. 6 de la même Ordonnance « le consirma dans le droit de » recevoir au serment, & d'instituer les dits Officiers qui auroient obtenu des » provisions du Roi, en leur faisant jurer de bien saire leur devoir & de » garder les Ordonnances ».

Quelle apparence d'ailleurs que la justice de l'Amirauté eût cessé d'être rendue au nom de l'Amiral, sous prétexte que les Juges de l'Amirauté étoient devenus Officiers royaux, tandis que dans les Sénéchaussées, la justice étoit rendue dans le même temps, comme aujourd'hui, au nom des Sénéchaux ou Gouverneurs des Provinces, dont la dignité étoit, comme elle l'est encore,

si inférieure à celle d'Amital?

Concluons donc qu'en tout temps, dans les Amirautés, la justice a été rendue au nom de l'Amiral; & ce qui ne permet pas d'en douter, c'est qu'elle a constamment constamment été rendue au nom du Grand-maître, Chef & Surintendant général de la navigation & du commerce de France, comme représentant l'Amiral, pendant la suppression de la charge. Delà il s'ensuit que le Réglement ci-dessus daté du 12 Novembre 1669, n'a pas plus attribué un nouveau droit à la charge d'Amiral, en ordonnant, article premier, comme l'article dont il est ici question, que la justice seroit rendue au nom de l'Amiral dans tous les sieges de l'Amirauté, qu'il ne lui en a attribué dans tous les autres articles, qui véritablement, comme on le verra dans la suite, n'ont fait que rappeller les anciens droits de cette éminente charge.

Que l'on ajoute encore à cela, que l'Aniral a perpétuellement été en posfession, non-seulement de notifier aux Juges de l'Amirauté les ordres du Roi, les Ordonnances, Arrêts & Réglemens concernans les Amirautés; mais encore de leur donner des ordres de son chef, comme à ses Officiers, droit qui a été rappellé & consirmé par l'Edit du mois de Mai 1711, & l'on n'héstera plus à reconnoître que dans les Jurisdictions de l'Amirauté, la justice n'a ja-

mais pu cesser d'être rendue en son nom.

Avant l'année 1717, il n'y avoit point de siege d'Amirauté dans nos colonies de l'Amérique; il y en a maintenant en toutes, en conséquence du Réglement du 12 Janvier de la même année 1717, & l'art. 3 du tit. 1, porte,

comme celui-ci, que la justice y sera rendue au nom de l'Amiral.

Mais cela n'empêchoit pas que M. l'Amiral n'y fit percevoir les droits attachés à fa charge, en vertu de l'Arrêt du Conseil du 14 Mars 1695, portant désenses aux Gouverneurs d'y prétendre aucun droit d'Amirauté, sous quelque prétexte que ce sit. Dans l'origine, la Compagnie des Indes occidentales avoit les droits d'Amirauté dans les sses pays de sa concession, & après la suppression de cette Compagnie, les Lieutenans-généraux & Gouverneurs prétendans les mêmes droits, s'en étoient maintenus en possession: abus qui sut ensin réprimé par cet Arrêt du Conseil du 14 Mars 1695, dont l'exécution n'a sousses de la curre difficulté ni altération dans la suite.

## ÉDIT DU ROI,

Portant suppression de la charge de Grand-maître, Chef & Surintendant général de la navigation & commerce de France, & rétablissement de la charge d'Amiral de France, avec le Réglement contenant les pouvoirs, sontitions, autorités & droits de ladite charge d'Amiral.

COIIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous préfens & à venir; Salut. Entre toutes les affaires de notre Royaume dont nous avons entrepris le réglement & la réformation, ou relevé & augmenté les établiffemens depuis plufieurs années; il n'y en a point où nous ayons donné plus d'application & employé de plus grandes fommes de deniers qu'au rétabliffement de nos forces maritimes, du commerce & de la navigation dans toute l'étendue de notre Royaume; aussi l'avantage

que nos sujets en ont reçu est-il proportionné à l'espérance que nous en avions conçue & aux foins que nous en avons pris; puisque nous voyons clairement par l'augmentation de nos droits d'entrée & de sortie que les vaisseaux de nos sujets & des étrangers qui fréquentent nos ports & havres sont augmentés considérarablement, & nos forces maritimes excédent de beaucoup celles des Rois nos prédécesseurs; mais nous avons estimé que pour maintenir & angmenter d'aussi grands établissemens que ceux

que nous avons fairs jusqu'à présent, il étoit nécessaire d'apporter quelque changement en la charge de Grand-maitre, Chef & Surintendant de la navigation & commerce de France, qui est à présent vacante par la mort de norre trèscher & bien amé confin le Duc de Beaufort; le titre & les fonctions attribués à ladite charge par son Edit de création, n'étant point assez relevés pour pouvoir avec l'autorité & la dignité nécessaires, commander d'aussi considérables forces que celles que nous pouvons a préfent mettre en mer; c'est ce qui nous auroit fait prendre la réfolution de rétablir la charge d'Amiral de France, avec le titre & dignité d'Officier de notre Couronne, qui y est joint; & en même temps pour éviter les inconvéniens qui obligerent en l'année mil fix cent vingt-fix. le seu Roi notre très-honoré Seigneur & pere, de gloriente mémoire que Dieu absolve, de supprimer les deux charges de Connétable & d'Amiral, nous réferver le choix & provision de tous les Officiers de marine.

A ces caufes, & autres bonnes & grandes confidérations, à ce nous mouvans; de l'avis de notre Confeil, où étoit notre très-cher & très-amé frere unique le Duc d'Orléans, notre très-cher & très-amé Coufin le Prince de Condé, & autres grands & notables perfonnages de notre Confeil, & de notre certaine fcience, pleine puillance & autorité Royale, nous avons par ce préfent Edit perpétuel & irrévocable, fupprimé & fupprimons ladite charge

de Grand-Maître, Chef & Surintendant général de la navigation & commerce de France, & de la même autorité, rétabli & rétablissons, & en tant que besoin seroit, créé & créons de nouveau ladite charge d'Amiral de France, pour être exercée dans toute l'étendue de notre Royaume, Pays, Terres & Seigneuries de notre obéissance, à l'exception de notre Province & Duché de Bretagne, aux pouvoirs, autorités, prééminences, jurisdiction, dignite d'office de notre Couronne y jointe, & droits portés par le Réglement que nous en avons fait, ci-attaché sous le contre-scel de notre Chancellerie. lequel nous voulons être exécuté à perpétuité felon sa forme & teneur. Si donnons en mandement à nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris & Chambres de nos Comptes audit lieu, que ces Présentes ils aient à faire sire, publier & enrégistrer, & le contenu en icelles, enfemble audit Reglement ci-attaché, garder & obsetver felon leur forme & teneur, nonobstant tous Edits & Déclarations, & autres lettres à ce contraires, auxquelles nous avons dérogé & dérogeons par ces présentes : car tel est notre plaisir ; & afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cefdites présentes. Donné à Saint Germain-en-Laye, au mois de Novembre, l'an de grace mil fix cent foixante-neuf, & de notre regne le vingt-septieme, Signé LOUIS; Et sur le repli, par le Roi, Colbert.

### REGLEMENT

Fait & ordonné par le Roi sur les pouvoirs, fonctions, autorités & droits de la charge d'Amiral de France, rétablie par Edit du présent mois.

PREMIEREMENT.

TOUTE la Justice de l'Amirauté, ainsi qu'elle est réglée & établie par les Ordonnances, appartiendra & sera rendue au nom de celui qui sera pourvu de ladite charge.

II. Il pourvoira de plein droit aux offices des Sieges des Amirautés dans tous les lieux où ils

font établis.

III. Il jouira pareillement de tout & tel droit de nomination & provision, dont les Amiraux de France ont bien & duement joui sur les offices de l'Amirauté auxdits Sieges & Tables de Marbre.

IV. Des amendes, confiscations & tous autres droits de justice dans tous les Sieges particuliers, & de la moitié dans ceux des Tables de Marbre.

V. Du droit de dixieme sur toutes les prises & conquêtes faites à la mer.

VI. Du droit d'ancrage, ainsi qu'il est réglé par les Ordonnances, & que les précédens Amiraux en ont joui.

VII. Du droit de congé fur tous les vaiffeaux qui pattent des ports & havres du

Royaume.

VIII. Du pouvoir de commander l'une des armées navales de Sa Majetté à fon choix ; enfemble en ce cas d'ordonner des finances , ainfi que les Généraux des armées de terre ont accoutumé de faire.

IX. Lorsqu'il sera près la personne de Sa

Majesté, les ordres qu'elle enverra à ses armées lui feront communiqués, auxquels il pourra joindre ses lettres pour en donner avis. X. Sa Majesté se réserve le choix & provifion de tous les officiers de guerre & de finance qui ont emploi & fonction; favoir, les Vices-Amiraux, Lieutenans-Généraux, Chefs d'Escadres, Capitaines de Vaisseaux, Brûlots, Frégates, Lieutenans, Enseignes, Pilotes, Capitaines & Officiers des Ports & Gardes-côtes, Intendans, Commissaires & Contrôleurs-généraux & particuliers, Gardes-Magasins, & généralement tous autres Officiers de la qualité ci-dessus; ensemble tout ce qui peut concerner les constructions & radoubs des vaiffeaux & les achats de toutes fortes de mar-

chandifes & munitions pour les magafins, &

armemens de marine, & l'arrêté des états de toutes les dépenses faites par les Trésoriers de la marine.

Fait & arrêté à Saint Germain-en-Laye, le douzieme Novembre mil six cent soixante-neuf. Signé LOUIS; Et plus bas, COLBERT.

Lues, publiées & enrégiftrées; oui & ce requérant le Procureur général du Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur, & ordonné que copies collationnées en seront envoyées dans les Sieges d'Amirauté du ressort, pour y être lues, publiées & enrégistrées; Enjoint aux Substituts du Procureur général du Roi d'en certifier la Cour au mois. À Paris en Parlement le 27 Janvier 1670.

Signé, DUTILLET.

## ARREST DU CONSEIL D'ETAT

D U R O I

Portant que M. le Comte de Toulouse jouira des Droits attribués à la charge d'Amiral dans les Isles & Colonies de l'Amérique, & dans les Pays de l'obéis-sance du Roi, faisant désenses aux Gouverneurs desdits Pays d'y prétendre aucun droit d'Amirauté, sous quelque prétexte, & pour quelque cause que ce soit.

#### EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT.

SUR la Requête présentée au Roi étant en fon Conseil par le sieur Comte de Toulouse Amiral de France, contenant que les droits de l'Amirauté ayant été négligés pendant la suppression, & dans les commencemens du rétabliffement de cette charge, la Compagnie des Indes Occidentales s'étoit, sur le fondement de l'Edit qui l'établit & lui donne tous les droits appartenans à Sa Majesté dans les Isles & Pays de sa concession, mise en possession du dixieme des prises faites par ses vaisseaux, & même de donner des commissions pour armer en course, ce qui a été continué après la suppression de ladite Compagnie en 1674, par les Lieutenans généraux & Gouverneurs particuliers defdites liles, qui ont prétendu avoir les mêmes droits qu'elle; & entin dans la présente guerre le fieur Comte de Blenac , Lieutenant général , & le Gouverneur de Saint Domingue, se sont maintenus dans cette possession, & le premier a non-seulement distribué des commissions pour les bâtimens armés dans les Isles; mais même a obligé des Capitaines & Maîtres de Vaif-

feaux partis des Ports de France, d'en prendre pour avoir occasion d'exiger le dixieme des prifes qu'ils pourroient faire pendant leur séjour aux lsles, & comme cette prétention est dénuée de toute forte de titre & de fondement que les Ordonnances, & particuliérement celle de 1681, & l'Edit de création de la charge d'Amiral de France, attribuent à lui seul le pouvoir de donner des commissions & de prendre le dixieme sur les prises qui seront amences dans les porrs du Royaume & pays de l'obéiffance de Sa Majesté, avec défentes à tous Gouverneurs, Lieutenans généraux & autres Officiers, & à tous Seigneurs & Gentilshommes d'exiger, sous quelque prétexte que ce soit, aucuns droits d'Amirauté, ni rien entreprendre fur la charge d'Amiral, & qu'en remontant aux premiers établiflemens des François dans les lsles, on trouvera qu'ils se sont faits sous l'autorité des Amiraux qu'ils ont donné les commissions aux Capitaines qui y ont eté & qu'ils se sont réservé le dixieme des prites qui y seroient faites, ce qui justifie que la possession ancienne est pour l'Amiral de même que le titre, & que celle des Lieutenansgénéraux & Gouverneur des líles, est nouvelle & abusive. A CES CAUSES, requéroit ledit Suppliant qu'il plût à Sa Majesté sur ce lui pourvoir, vu les anciennes Ordonnances & celle de 1681; les provisions de la charge d'Amiral de France du 23 Novembre 1683, l'Edit de création de ladite charge du mois de Novembre 1669, & autres pieces, & tout confidéré. SA MAJESTÉ ÉTANT EN SON CONSEIL, ayant égard à ladite Requête, a ordonné & ordonne que l'Ordonnance de 1681 fera exécutée dans les Isles & Colonies de l'Amérique & dans les pays de son obéissance, en ce qui concerne les droits attribués à la charge d'Amiral de France, ainsi que pour les autres articles qui y font contenus, & en conféquence fait défenses au Sr. Comte de Blenac, & à tous autres Gouverneurs & autres Officiers defdits pays de donner aucunes commissions pour armer en course n'y recevoir le dixieme des prises qui y feront amenées, ou y prétendre aucun droit d'Amirauté, sous quelque prétexte, & pour

quelque cause que ce soit. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majessé y étant, tenu à Marly, le quatorzieme jour de Mars mil six cent quatrevingt-quinze. Signé, PHELYPEAUX.

L Ouis, par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre: Comte de Provence, Forcalquier & terres adjacentes, au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis ; SALUT. Nous te mandons & ordonnons par ces présentes signées de notre main, que l'Arrêt dont l'extrait est ci-attaché sous le contre-scel de notre Chancellerie, cejourd'hui rendu en notre Confeil d'Etat, Nous y étant, tu aie à exécuter de point en point selon sa forme & teneur, & faire pour son entiere exécution, & des présentes, tous exploits, commandemens, fommations & autres actes & exploits nécessaires, fans demander autre permission: Car tel est notre plaisir. Donné à Marly le guatorzieme jour de Mars, l'an de grace mil fix cent quatrevingt-quinze, & de notre regne le cinquantedeuxieme. Signé, LOUIS; Et plus bas, Par le Roi, PHELYPEAUX.

### ARTICLE II.

A nomination aux Offices de Lieutenans, Conseillers, de nos Avocats & Procureurs, & des Greffiers, Huissiers & Sergens aux Sieges Généraux & particuliers de l'Amirauté, appartiendra à l'Amiral; sans toutesois qu'ils puissent exercer qu'après qu'ils auront obtenu nos Lettres de provisions.

A Nciennement, comme il vient d'être observé dans le précédent article, l'Amiral non-seulement nommoit tous les Officiers de l'Amirauté; mais encore il leur donnoit des provisions, & les installoit par lui ou par ses Lieutenans, en prenant d'eux le serment au cas requis.

Cet usage subsista jusqu'à l'Edit du mois d'Avril 1554, par lequel Henri II, érigeant en titre d'office les charges de l'Amirauté, réserva seulement à l'Amiral le droit d'y nommer en tout genre de vacance, avec l'installation.

Depuis ce temps - là les Officiers de l'Amirauté, devenus Juges royaux, n'ont pu exercer qu'après avoir obtenu des provisions du Roi. Par-là ils ont été faits, tout à la fois, Officiers royaux & Officiers de l'Amiral.

Le droit de nommer aux offices, tant aux Sieges généraux qu'aux Sieges particuliers, fut confirmé à l'Amiral par l'art. 5 de l'Ordonnance du mois de Mars 1584, & celui d'installer les Officiers lui fut aussi confirmé par l'art. 6 de la même Ordonnance.

A l'égard du droit de nomination, il n'a pas varié depuis, & l'on voit même qu'il a été renouvellé, tant par le présent article, en conformité des articles

2 & 3 du Réglement dudit jour 12 Novembre 1669, que par l'art. 2, tit. 1 du Réglement du 12 Janvier 1717, concernant les Amirautés des colonies

Françoifes.

Pour ce qui est du droit d'installation, qui étoit autresois indéfini, il est borné aujourd'hui aux Sieges particuliers par l'art. 2, tit. 3 ci-après, aux termes duquel les Officiers des Amirautés générales doivent se faire recevoir au Parlement, sans qu'on voie l'origine de cette rédussion du pouvoir ancien de l'Amiral.

l'ai dit que les Officiers de l'Amirauté sont à présent tout ensemble Officiers du Roi & Officiers de l'Amiral. En effet, ils sont Officiers du Roi, puisqu'ils tiennent leurs provisions du Roi, sans lesquelles ils ne peuvent exercer ni être installés; & ils sont Officiers de l'Amiral, puisque c'est lui qui les nomme & les présente, qu'il a droit de rendre des Ordonnances & de faire des Réglemens qu'il les charge de faire exécuter, de même que les ordres du Roi qui lui sont toujours adressés en ce qui concerne les Amirautés; & qu'au surplus, ce qui est absolument décisif, le fond de la jurisdiction lui appartient, en ce que c'est à lui que le droit annuel se paie, à désaut de paiement duquel les offices tombent aux parties cassuelles à son prosit, & non aux parties cassuelles du Roi.

Delà il s'ensuit qu'il lui appartient de régler les limites des Amirautés, & il y a en effet divers exemples, un entre autres, dans le Réglement du 13 Janvier 1653, rendu entre les Officiers de l'Amirauté de la Rochelle & ceux de l'Amirauté de Brouage, transsérée depuis à Marennes; par lequel Réglement le Duc de Vendôme décida que ceux de la Rochelle connoîtroient des prifes qui feroient conduites dans la riviere de Charente, & de tous les procès qui naîtroient à l'occasion des événemens qui arriveroient sur cette riviere, à

l'exclusion de ceux de Brouage, avec défenses de les y troubler.

Autre exemple rapporté sur le titre suivant, article 5 in fine.

Et c'est précisément parce que le foud de la jurisdiction appartient à M. l'Amiral, que dans tous les temps il l'a protégée de maniere à lui procurer l'exemption de quantité de droits qui se perçoivent dans les autres Justices

Royales, avec lesquelles celle-ci n'est jamais censée confondue.

Én 1640, le Roi ayant créé dans toutes les Jurisdistions Royales du Royaume, des offices des Greffiers alternatifs & triennaux, clercs, commis, parisis & contrôle, les traitans voulurent les établir dans les Amirautés, sous prétexte que ce sont des Justices Royales; mais par une Déclaration du 27 Novembre de la même année 1640, le Roi déclara n'avoir entendu comprendre dans cet Edit, ni dans ceux saits & à faire, sous le nom de Justices Royales, les Amirautés, & sit défenses aux traitans de pourvoir à ces offices dans les Amirautés sur peine de 6000 livres d'amende.

Delà cette maxime, que les Amirautés ne sont jamais réputées assurtances ordonnées, ni aux droits établis dans les Justices en général par les Edits & Déclarations du Roi, & que pour y être sujettes, il faut qu'elles y soient nommément comprisés. Maxime confirmée depuis dans toutes les occasions, notamment par Arrêts du Conseil des 22 Décembre 1670, 18 Fevrier 1673, 25 Juillet 1690, 13 Février 1691, 13 Décembre 1695, & 21 Jan-

vier 1719.

Delà aussi les exemptions dont jouissent les Amirantés

Exemption des droits du Greffe des affirmations; Arrêt du Conseil du 25 Juillet 1690.

Exemption du droit de présentation; autre Arrêt du Conseil du 13 Décem-

bre 1695.

Exemption des droits attribués aux offices de Receveurs & Contrôleurs des amendes & épices. Arrêt du Conseil du 8 Février 1710, consirmé par autre du 6 Novembre 1714.

Exemption des droits des offices de Gardes conservateurs des minutes. Arrêt du Conseil du 20 Octobre 1716, confirmatif d'un précédent du 31 Juillet 1714.

Exemption de l'obligation de configner entre les mains du Receveur des confignations. Arrêts du Confeil des 13 Mars 1717 & 26 Mars 1718.

Exemption du droit de petit sceau. Arrêt du Conseil du 6 Septembre 1723

qui en déboute le traitant.

Exemption enfin du droit de contrôle pour les polices d'assurances. Arrêt du Conseil du 12 Août 1732, qui sera rapporté sur l'art. 2 du tit. des assurances.

Nos lettres de provision. Dans les Amirautés des colonies, le Roi ne donne point de provisions aux Officiers; mais seulement une commission du grand sceau révocable ad nutum, toujours sur la nomination de M. l'Amiral, art. 2, tit. 1 du Réglement du 12 Janvier 1717.

# A R R E S T

DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

Portant décharge des taxes tant faites qu'à faire sur les Gressiers des Amirautés du Royaume, à cause de leurs Offices, en conséquence de la Déclaration du 23 Avril 1689.

Du vingt-cinquieme Juillet 1690.

#### EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT.

SUR la Requête présentée au Roi en son Conseil par M. le Comte de Toulouse, Amiral de France; contenant, qu'encore que Sa Majesté ait excepté jusqu'à présent les Officiers des Amirautés de toutes les taxes qui ont été faites en distèrens temps sur ses Officiers, attendu que la nomination en appartient aux sueurs Amiraux de France, & que lorsque les Gressiers & autres Officiers desdits Sieges ont été par erreur compris dans les rôles des taxes, ils en ont été déchargés par des Arrêts du Conseil; ce pendant S. M. ayant par sa Déclaration du 23 Avril 1689, ordonné que les Propriétaires &

Engagiftes des Greffiers des Bailliages & autres petites Justices, seroient taxés pour l'acquisition des droits d'affirmation des dits Sieges, & être eu outre confirmés en la jouissance de leurs droits & émolumens, & déchargés des recherches qui pourroient être faites contre eux pour raison de ce, Maitre Michel Pean chargé par Sa Majesté du recouvrement des deniers qui doivent provenir de l'exécution de ladite Déclaration, auroit prétendu que les Greffiers desdits Sieges des Amirautés étoient compris comme les, autres Greffes dans son Traité, & qu'ils doivent acquérir les assirmations desdits Sieges, outre la taxe

qu'ils doivent payer pour la confirmation. Et d'autant que ces taxes ne doivenr être payées que par les Engagistes des Gresles Domaniaux, & non par lesdits Greffiers des Amiraurés, lesquels étant cafuels à la nomination du Suppliant, ne peuvent pas être taxés pour acquérir les affirmations héréditairement, ni pour être confirmés en la jouissance de leurs Greffes comme héréditaires. A ces causes , requéron qu'il plût à Sa Majesté déclarer n'avoir entendu comprendre lesdits Gresliers des Amirantés dans la Déclaration du 23 Avril dernier; & en conséquence décharger ceux desdits Greffiers qui peuvent avoir été compris dans les rôles des taxes cidevant arrêtés au Conseil, & faire défenses audit Pean de les comprendre dans les états & rôles de taxes qu'il présentera au Conseil pour y être arrêtés. Vu ladite Requête, la Déclaration du huitieme Novembre 1640, portant que Sa Majesté n'avoit entendu comprendre aucun Office de l'Amirauté dans ses Edits & Déclarations de création des différens Offices y dénommés; ni les Greffiers, places de Clercs & Contrôleurs. Arrêts du Confeil des 3 Août 1641, 2 Décembre 1660, & treizieme Juillet 1662, par lesquels les Officiers des Amirautés ont été déchargés de différentes taxes y mentionnées. Autre Arrêt du Conseil du vingt-deuxieme Décembre 1670, par lequel Sa Majesté auroit déclaré n'avoir entendu comprendre dans le bail

de la Ferme générale des Domaines, les Greffes des Amirantes du Royaume, comme dépendans de la charge d'Amiral de France, & distincts & féparés des autres Greffes & Cours des Jurisdictions Royales. Autre Arrêt du Conseil du dixhuitieme Février 1673, qui décharge les Huisfiers des Amirautés de France, des taxes sur eux faites, avec défenses à toutes personnes de les inquiéter pour raison de ce. Vu aussi la réponse fournie à ladite Requête par ledit Pean; Out le rapport du fieur Phelypeaux de Ponichartrain, Confeiller ordina re au Confeil Royal, Contrôleur général des Finances. LE ROI EN SON CONSEIL, a déclaré & déclare n'avoir entendu comprendre dans sa Déclaration du 23 Avril 1689, les Greffes des Sieges des Amirautés du Royaume; & en conféquence décharge les Greffiers desdits Sieges, lesquels ont été ou pourroient être ci-près compris dans les rôles arrêtés au Confeil pour l'exécution de ladite Déclaration, des taxes auxquelles ils ont été ou pourroient être ci-après imposés; Fait Sa Majesté défenses audit Pean , ses Procureurs & Commis, de faire à l'avenir aucunes poursuites contre eux pour raison de ce, à peine de cinq cens livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le vingt-cinquieme jour de Juillet mil fix cent quatre-vingt-dix. Collationné. Signé, RANCHIN.

# ARREST

Qui décharge les Greffiers des Amirantés du Royaume des Taxes sur eux saites, en exécution de l'Edit du mois d'Avril 1695, & Arrêt du 23 dudit mois.

Du 13 Décembre 1695.

#### EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT.

SUR la Requête présentée au Roi en son Conseil par Monsseur le Comte de Toulouse, Amiral de France; contenant qu'encore que Sa Majesté ait excepté jusqu'à présent les Officiers des Amirautés de toutes les taxes qui ont été faites sur ses Officiers, attendu que la nomination en appartient aux Amiraux de France, & lorsque les Gressiers & autres Officiers desdits Sieges ont été par erreur compris dans les rôles des taxes, ils en ont été déchargés par des Déclarations & Arrêts du Conseil; cependant Sa Majesté ayant par son Edit du mois d'Avril dernier, & Arrêt du vingt-troiseme du même mois ordonné que les propriétaires &

Engagiftes das Greffes des Préfidiaux. Elestions, Bailliages, Sénéchauffées & autres Justices extraordinaires, feroient taxés pour l'acquifition des préfentations defdits Sieges, Maitre Edme Mignard, chargé par Sa Majesté du recouvrement de la finance qui doit provenir desdite taxes, auroit prétendu que les Greffiers des dittes Amirautés étoient compris comme les autres Greffiers dans son Traité, & qu'ils doivent acquerir les présentations desdits Sieges; & d'autant que ces taxes ne doivent être payées que par les Engagistes des Greffes Domaniaux & non par lessits Greffiers des Amirautés, lesquels étant Domaniaux des Amiraux

& à la nomination du Suppliant, ne peuvent être taxés pour acquérir lesdites présentations de leurs Greffes. A CES CAUSES, requéroit qu'il plut à Sa Majesté déclarer n'avoir entendu comprendre lesdits Greffes des Amirautés dans fon Edit & Arrêt du mois d'Avril & vingttroifieme du même mois, & en conféquence décharger desdites taxes ceux desdits Greffiers qui peuvent avoir été compris dans les rôles ci-devant arrêtés au Conseil, & faire défenses audit Mignard & à tous autres de les comprendre dans les états & rôles des taxes qu'ils présenteront au Conseil pour y être arrêtés, Vu ladite Requête, la Déclaration du 8 Novembre 1640, portant que Sa Majesté n'avoit entendu comprendre aucun Office de l'Amirauté dans ses Edits & Déclarations de création de différens Offices y nommés, ni les Greffiers : places de Clercs & Contrôleurs. Arrêts du Confeil des 3 Août 1641, 2 Décembre 1660 & 13 Juillet 1662, par lesquels les Officiers de l'Amirauté ont été déchargés de différentes taxes y mentionnées. Autre Arrêt du Conseil du 22 Décembre 1670, par lequel Sa Majesté auroit déclaré n'avoir entendu comprendre dans le bail de la Ferme générale des Domaines, les Greffes des Amirautés du Royaume comme dépendans de la charge d'Amiral de France, distincts & séparés des autres Greffes des Jurisdictions Royales. Autre Arrêt du Confeil du 18

Février 1673, qui décharge les Huissiers des Amirautés de France des taxes sur eux faites; autre Arrêt du Confeil du 25 Juillet 1690, qui décharge de toures les taxes tant faites qu'à faire sur les Greffiers des Amirautés du Royaume, pour raison des affirmations ; autre Arrêt du Conseil du 13 Février 1691, qui décharge les Huissiers des Amirautés des taxes sur eux faites pour l'hérédité de leurs Offices. Oui le rapport du fieur Phelypeaux de Pontchartrain, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur général des Finances. LE ROI EN SON CON-SEIL, ayant égard à ladite Requête, a déclaré & déclare n'avoir entendu comprendre dans ledit Edit du mois d'Avril dernier, Arrêt du vingt-troisieme du même mois, les Greffes desdits Sieges des Amirautés, & en conféquence décharge les Greffiers desdits Sieges des taxes pour lesquelles ils pourroient avoir été compris dans les rôles arrêtés au Conseil pour l'exécution dudit Edit, & fait défenses audit Mignard & tous autres d'en faire comprendre aucun à l'avenir, à peine de tous dépens, dommages & intérêts, sans néanmoins que lesdits Greffiers puissent percevoir lesdits droits de préfentation en conféquence dudit Edit du mois d'Avril dernier, & Déclaration du douzieme Juillet suivant. Fait au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le 13 Décembre 1695. Collationné & figné, DE LAISTRE.

# ARREST DU CONSEIL D'ETAT,

Portant que les Jurisdictions des Amirautés sont exceptées de la création des Offices de Receveurs & Contrôleurs des amendes & épices, & du paiement des droits y attribués

Du 8 Février 1710.

#### EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT.

Le Roi s'étant sait représenter en son Conseil la Déclaration du 9 Mars 1709, servant de Réglement pour la perception des droits attribués aux Osfices de Receveur & Contrôleur des amendes, épices, vacations & sabatines des Cours & Jurisdictions du Royaume, par lequel en expliquant, en tant que besoin seroit, les Edits & Arrêts rendus concernant les dits Osfices, Sa Majesté auroit ordogné que les droits de quatre sols pour liv. attribués aux Receveurs & les deux sols aux Contrôleurs leur seront payés outre & pardetsus les épices, vacations, sabatines, droits & salaires que les Ossiciers des Cours & autres Jurisdictions seront taxés, tant à l'ordi-

naire qu'à l'extraordinaire ou de commissions; comme aussi de présentations, auditions & clòtures des comptes & partages, procès-verbaux, descentes, visites & rapports, même de prise sur mer, inventaire de chargement & ventes d'icelles & des essers tries du tond de la mer ou jettés à la côte. Er Sa Majesté ayant été informée que sous prétexte de cette derniere disposition, les Propriéraires ou Traitans chargés de la vente des dists Offices de Receveurs & Contrôleurs, prétendent exiger leurs droits sur les vacations qui se paint aux Officiers des Amirautés pour les inventaires de chargement, vente de marchandises, procès-verbaux & autres, ce qui seroit une

furcharge

furcharge pour les Armateurs, qui pourroit les détourner de faire des courfes contre l'intention que Sa Majesté a toujours eue de les favorine comme une chose également avantageuse à ses Sujets & à son Etat: Oui le rapport du sieur Desmarest, Conseiller ordinaire au Conseil Royal, Contrôleur général des Finances, SA MAJESTÉ ÉTANT EN SON CONSEIL, a ordon-

né & ordonne que les Jurisdictions des Amirautés seront & demeureront exceptées de la création des Offices de Receveurs & Contrôleurs des amendes & épices, & du paiement des droits y attribués sans tirer à conséquence. Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le huitieme jour de Février 1710. Signé, PRELYPEAUX.

# ARREST DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,

Qui excepte les Amirautes du Royaume de la création des Receveurs & Contréleurs des amendes, épices & vacations, & du paiement des droits y attribués, avec défenses à Antoine Montigny & tous autres d'en faire les fonctions, à peine de 3000 liv. d'amende, sauf à être pourvu à leur remboursement s'il y échoit.

Du 6 Novembre 1714.

#### EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT.

SUR la Requêre présentée au Roi dans son Conseil, par Louis-Alexandre de Bourbon, Comte de Toulouse, Amiral de France, contenant qu'il a été informé qu'Antoine Montigny a obtenu Arrêt sur Requête le 17 Avril dernier, par lequel il est maintenu dans la jouissance des Offices de Receveurs & Contrôleurs des amendes, épices & vacations de l'Amirauté de Vannes; mais comme les Amirautés ne sont point comprises dans les Edits de créations de ces chatges des années 1691, 1703, 1704 & 1708, & que l'on ne peut raisonnablement prétendre que sous la dénomination générale de Jurisdictions Royales elles foient suffisamment entendues, puilqu'au contraire Sa Majesté les en a toujours léparées & distinguées, attendu que la justice y est rendue au nom de l'Amiral, que les Offices font à sa nomination, le Comte de Toulouse espere que Sa Majesté le trouvera bien fondé dans l'opposition qu'il veut sormer à l'exécution de l'Arrêt surpris par Montigny; en effet, si les Offices de Receveurs des amendes sont nécesfaires dans les autres Jurisdictions Royales, parce que les amendes sont prononcées au profit de Sa Majesté, on ne sauroit disconvenir que l'établissement en seroit absolument nutile dans les Amirautés où les amendes appartiennent à l'Amiral, & font reques par fes Receveurs : c'est donc une véritable surprise de la part de Montigny d'avoir fait inférer dans ses Provisions en 1703 la qualité de Receveur des amendes & épices

de l'Amirauté de Vannes, sous prétexte qu'elles lui étoient accordées pour exercer cette charge de Receveur des épices dans les Jurisdictions Royales de la même Ville, & il ne peut non plus se prévaloir de la Déclaration du 9 Mars 1703, dans laquelle les Amirautés ont été employées, parce qu'elles ne contiennent aucunes nouvelles créations; c'est un Tarif des droits attribués aux pourvus des Offices créés par des Edits antérieurs, dans lesquels les Amirautés n'ont point été comprises, que s'il y a eu des Arrêts rendus au profit d'autres l'articuliers pout de semblables Offices dans les Amirautés de Brest & de la Rochelle, ce ne peut être que l'effet d'une furprise semblable à celle qui a été faite par Montigny, puisqu'on ne peut faire substitter par des Arrêts des Offices qui n'ont point été créés, & que Sa Majesté étant en son Conseil a expressément ordonné par Arrêt du 8 Février 17 to, que les Jurisdictions des Amirautés seroient & demeureroient exceptées de la création des Offices de Receveurs & Contrôleurs des amendes & épices, d'où il s'enfuit que ni Montigny ni autres n'ont puni dû prendre la qualité de Receveur des amendes & épices de l'Amirauté dans les Provifions qu'ils ont obtenues pour ces Offices dans les Jurifdictions Roya'es des Villes de leur établifiement. D'ailleurs les nouvelles créations qui se font dans les Jurisdictions ordinaires ont des objets bien différens de celles qui se sont dans les Amirautes; les premieres ne sont à charge qu'aux

Tome 1.

Plaideurs dont les Ordonnances ont toujours eu en vue de réprimer les chicanes, au lieu que les nouvelles créations dans les Amirautés vont à charger le commerce. Ainsi le bien de l'Etat & l'intérêt particulier du Suppliant concourent égalementà ce que ces Offices de Receveurs & Contrôleurs des amendes & épices n'aient point lieu dans les Amirautés, & d'autant plus que Montigy prend fix fols pour liv. des vacations des Juges dans l'instruction des prises, dans les nautrages & échouemens, ce qui est fort opposé à la protection que S. M. a la bonté d'accorder à ceux qui ont le malheur de perdre leurs vaiffeaux aux côtes de France; que si Montigny ou fon beau-pere ont payé quelque finance pour être pourvus de leur Office, ce ne peut être pour celui ci, qui n'avoit point été créé: A CES CAUSES requéroit le Comte de Toulouse, qu'il plût à Sa Majesté le recevoir opposant à l'exécution de l'Arrêt du Confeil du 17 Avril dernier furpris par le Sr. de Montigny, & à tous autres qui peuvent avoir été rendus en pareil cas, faifant droit sur son opposition ordonner conformément à l'Arrêt du Confeil rendu, Sa Majesté y étant, le 8 Février 1710, que les Amirautés du Royaume feront & demeureront exceptées de la création des Offices de Receveurs & Contrôleurs des amendes & épices & du paiement des droits y attribués, en conféquence faire défenfes audit Montigny & à tous autres de s'immifcer dans

les fonctions desdits Offices à peine de 3000 liv. d'amende & de tous dépens, dommages & intérêts. Vu lad. Requête fignée de Clavier, Avocat du Comte de Toulouse, ensemble les pieces justificatives du contenu : Oui le rapport du Sr. Desmarest, Conseiller ordinaire au Conseil Royal, Contrôleur général des Finances. LE Roi en son Conseil, ayant égard à ladite Requête, a reçu & reçoit le Comte de Toulouie opposant à l'exécution de l'Arrêt obtenu par ledit Montigny, le 17 Avril dernier, & à tous autres Arrêts du Conseil qui peuvent avoir été rendus en pareil cas, saisant droit sur son opposition, ordonne Sa Majesté que l'Arrêt du Conseil du 8 Février 1710 sera exécuté selon sa forme & teneur; & en conséquence que les Amirantés feront & demeureront exceptées de la création des Offices de Receveurs & Contrôleurs des amendes, épices & vacations, & du paiement des droits y auribués; fait Sa Majesté très-expresse défense audit Montigny, & à tous autres pourvus desdits Offices, d'en faire les fonctions dans les Amirautés, à peine de 3000 liv. d'amende & de tous dépens, dommages & intérêts, sauf à eux à remettre leurs titres èsmains du fieur Contrôleur général des Finan-. ces pour être pourvu à leur remboursement s'il y échoit. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Marly le fixeme jour de Novembre mil sept cent quatorze. Collationné. Signé DELAISTRE.

# ARREST DU CONSEIL D'ETAT

DU ROI,

Portant que les Droits de Gardes-Conservateurs des Minutes, ne seront point levés dans les Amirautés.

Du 20 Octobre 1716.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

SUR CE qui a été repréfenté au Roi en son Conseil par LOUIS-ALEXANDRE DE BOURBON, Comte de Toulouse, Amiral de France; qu'encore que par l'Arrêt du Confeil du 31 Juillet 1714, pour les causes y contennes, les Sieges des Amirautes du Royaume aient été exceptés de l'Édit du mois d'Août 1713, portant création des Omces de Greffiers Gardes-Conservateurs des Minutes des Arrêts, Sentences & Jugemens des Cours, Bailliages &

autres Jurisdistions Royales; que néanmoins les dits Sieges d'Amirautes se trouveut compus dans le Taris attaché sous le contre-Scel de l'Edit du mois d'Août dernier, portant entr'autres choses suppression des dits Offices, & réduction des drotts aux deux tiers, pour être levés dans la suite au profit de Sa Majesté. Et comme par cet Edit, le Roi ne s'est réservé des dioits que dans les Justices où il y a des Gressiers - Gardes - Conservateurs des Minutes

établis, & que ces Offices n'ont point eu lieu dans les Sieges des Amirautés, & par conséquent point dû être compris dans les Tarifs: Requéroit à ces causes le sieur Comte de Toulouse, qu'il plût à Sa Majesté sur ce lui pourvoir. Vu ledit Arrêt du trente-un Juillet 1714, l'Edit du mois d'Août dernier; & le Tarif y attaché. Oui le rapport : LE ROI EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne, que l'Arrêt du trente-un Juillet 1714, sera exécuté selon

sa forme & teneur; & en conséquence, que les droits des Gardes-Confervateurs des Minutes ne seront point levés & perçus dans les Sieges des Amirautés, quoiqu'ils aient été compris dans le Tarif attaché sous le contre-scel dudit Edit du mois d'Août dernier. Fait au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Paris le vingtieme jour d'Octobre mil sept cent seize. Collationné. Signé DELAISTRE.

# ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT,

Portant que les Confignations des deniers procedans de la vente des vaisseaux. qui seront faites par autorité de Justice, seront faites sans frais, suivant l'Ordonnance de la Marine de 1681, avec désenses aux Receveurs des Consignations, de s'immiscer dans lesdites Consignations, à peine de trois mille livres d'amende.

Du 13 Mars 1717.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

SUR la Requête présentée au Roi en son l'Amiral; & que d'ailleurs l'intention du Roi Conseil par Louis-Alexandre de est de soulager & savoriser le commerce par BOURBON, Comte de Toulouse, Amiral de France: contenant qu'encore que par l'Edit du mois d'Octobre 1716, les charges de Contrôleurs-Gardes & Dépositaires des vaisseaux procédans de prifes ou naufrages, ou faifis par autorité de Justice, créés par l'Édit du mois de Décembre 1712, soient supprimés & qu'au moyen de cette suppression les choses soient revenues au même état qu'elles ont été établies par l'Ordonnance de 1681, portant que les deniers procédans de la vente des vaisseaux dans les cas de la confignation, doivent être confignés entre les mains d'un notable Bourgeois, ou au Greffe de l'Amirauté fans frais; que néanmoins le fieur de Blaire, Receveur des Confignations des Jurisdictions ordinaires de Marseille, veut troubler les Officiers de l'Amirauté, & les Négocians dans ce droit, prétendant qu'au moyen de cette suppression les choses soient revenues en l'état qu'elles étoient établies par l'Edit de création de 1689, portant création des Receveurs des Confignations; mais attendu qu'il n'a été rien changé par cet Edit à la disposition de l'Ordonnance de 1681, que ceux mêmes des Officiers qui s'étoient introduits dans quelques Amirautés ont été supprimés par l'Edit du mois de Mai 1711, faute d'avoir pris la nomination de

cette suppression : A CES CAUSES, requéroit Monsieur le Comte de Toulouse qu'il plût à Sa Majesté, en expliquant l'Edit de suppresfion des Commissaires-Receveurs, Cardes & Dépositaires dans les Amirautés, du mois d'Octobre 1619, ordonner que les Confignations de deniers procédans de la vente des vaisseaux qui seront faites par autorité de Justice, feront faites entre les mains d'un notable Bourgeois, ou aux Greffes des Amirantés sans frais, suivant l'Ordonnance de la marine de 1681, ce faifant faire défenses au Receveur des Confignations des Justices ordinaires de Marfeille, & à tous autres de s'immifcer dans lesdites Confignations, à peine de trois mille livres d'amende. Vu ladite Requête, l'Edit du mois de Février 1689, portant création des Receveurs des Confignations, celui du mois de Mai 1711, portant suppression desdits Othces, faute d'avoir pris la nomination de l'Amiral; l'Edit du mois de Décemb. 1712, portant création des Receveurs des Confignations fur la nomination de l'Amital, sous le titre de Confeillers - Commissaires - Receveurs, Gardes & Dépositaires des Vaisseaux & Bâtimens des prifes qui se feront en mer, de ceux qui échoueront & seront naufrage; l'Edit du mois d'Octobre 1716, portant suppression de ces Hij

mêmes charges, & autres Déclarations & Arrêts du Confeil qui ont jugé dans différens cas, que les Amirautés ne font point cenfées comprifes dans les Edits de création d'Offices pour les Jurisdictions Royales, à moins qu'elles n'y soient exprimées, & autres pieces jointes à ladite Requête. Oui le Rapport, LE ROI EN SON CONSEIL, en interprétant en tant que besoin ledit Edit de suppression des Commissaires-Receveurs, Gardes & Dépositaires dans les Amirautés du mois d'Ostobre 1716, a ordon-

né & ordonne que les Confignations des deniers procédans de la vente des vaisseaux qui feront faites par autorité de Justice, seront faites sans frais, conformément à l'Ordonnance de la Marine de l'année 1681. Fait Sa Majesté défenses au Receveur des Confignations des Justices ordinaires de Marfeille, & à tous autres de s'immiscer dans lesdites confignations, à peine de trois mille livres d'amende. Fait au Configil d'Etat du Roi, tenu à Paris le treizieme jour de Mars 1917. Collationné. Signé Housson.

# ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT.

Qui a dibouté le Receveur des Consignations de Provence de l'opposition qu'il avoie formée à l'Arrêt du Conseil du 13 Mars 1717, portant que les Consignations qui sont ordonnées dans les Amirautés du Royaume seront saites aux Gresses desdites Amirautés, ou entre les mains d'un notable Bourgeois, sans frais.

Du 26 Mars 1718.

#### Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

SUR la Requête présentée au Roi en son Conseil par Alexandre de Blaire, Receveur des Confignations de Provence: contenant qu'il lui avoit été fignifié le 29 Avril 1717, un Arrêt du Conseil rendu le 13 Mars précédent, obtenu sur la simple Requête de M. le Comte de Toulouse, Amiral de France, portant en interprétant, en tant que besoin, l'Edit de suppression des Commissaires - Gardes & Dépositaires dans les Amirautés, du mois d'Octobre 1716, que les consignations des deniers procédans de la vente des Vaisseaux qui servient faites par autorité de Justice, seront saites à l'avenir sans frais suivant l'Ordonnance de la Marine de 1681, entre les mains d'un notable Bourgeois, ou au Greffe de l'Amirauté, avec désenses au Suppliant de s'immiscer dans lesdites consignations, à peine de 3000 livres d'amende. Et comme cet Arrêt étoit contraire aux droits de sa charge, il y avoit formé opposition, qu'il avoit été donné sur simple Requête & sur le fondement que les Gardes & Déposiraires créés dans les Amirautés, par Edit du mois de Décembre 1712, avoient été supprimés par celui du mois d'Octobre 1716, que les choses étoient revenues au même état qu'elles avoient été établies par l'Ordonnance

de 1681, & que les confignations devoient être faites entre les mains d'un notable Bourgeois, ou au Greffe des Amirautés, fans frais; que ces titres ne pouvoient lui être opposés. parce qu'il tiroit son droit de l'Edit du mois de Février 1689, portant création des Receveurs des confignations, & d'un Arrêt contradictoire donné au Conseil avec M. l'Amiral, du 9 Juillet 1709, précedé de trois autres, auxquels ces Edits n'avoient rien changé; qu'un conservateur, garde-dépositaire des vaisseaux, n'étoit point Receveur des confignations, ni dépofitaire de deniers ordonnés être confignés, que l'un n'étoit point l'autre ; que l'Edit des Receveurs des confignations de 1689, subsistoit toujours, aussi bien que les Arrêts du Conseil des 12 Juillet 1689, 14 Mars & 20 Juin 1690, & 9 Juillet 1709, qui avoient attribués le droit de recette des deniers confignés aux Receveurs des confignations dans différentes Amirautés; que celui du 9 Juillet 1709 avoit été rendu en connoissance de cause avec les Greffiers des Amirautes de Provence, qui prétendoient d'avoir acquis les droits des confignations; qu'ils étoient foutenus par des Syndics & par l'intervention de M. l'Amiral; mais comme le Suppliant avoit

financé trois cens cinq mille livres au Roi, ils avoient tous été déboutés de leur demande, le Suppliant maintenu dans ses fonctions, avec restitution & dépens ; qu'alors M. l'Amiral avoit proposé les mêmes moyens qu'il proposoit aujourd'hui, le bien du commerce & le foulagement du public, mais que ces raisons n'avoient pas été considérées; qu'il importoit même au bien du commerce qu'il n'y eût point de changement, & qu'il continuât ses fonctions, parce que deux deniers pour liv. qu'il percevoit n'étoit point un objet qui inréressat & incommodât le commerce, qu'il importoit au contraire au public que les deniers sussent consignés en ses mains, parce qu'il avoit une finance de ttois cens cina mille livres pour en répondre; qu'il n'y avoit point de notable bourgeois qui voulût s'en charger: & si les dépôts étoient faits entre les mains des Greffiers des Amirantés, étant des gens fans titre d'office, avec peu d'appointemens, il y auroit peu de fûreté, destituables à tous momens; qu'ainsi le bien public & du commerce demandoit qu'il ne fût fait aucun changement. A ces causes requéroit qu'il plût à Sa Majesté le recevoir opposant à l'exécution de l'Arrêt du Confeil du 13 Mars 1717, faifant droit fur ladite opposition; ordonner que l'Edit de création du mois de Février 1689, & les Arrêts du Confeil des 12 Juillet audit an, 14 Mars & 20 Juin 1690, 9 Janvier & 9 Juillet 1709, seront exécutés selon leur forme & teneur; ce faifant & conformément à iceux faire défenses à toutes personnes, autres que le Suppliant, de recevoir les deniers en question procédans de la vente desdits navires, & de s'immiscer dans lesdites confignations, à peine de trois mille liv. d'amende; ordonner que tous dépositaires de deniers, en conséquence dudit Arrêt seront tenus de les remettre au Suppliant : quoi faifant ils en demeureront bien & valablement déchargés en vertu de l'Arrêt qui interviendra sur ladite Requéte, & en conséquence de la quittance dudit Suppliant; à quoi faire ils seront contraints en vertii dudit Arrêt, comme dépositaires de deniers de Justice. Vu ladite Requête fignée Villeneuve, Avocat au Confeil, led. Arrêt du 13 Mars 1717, & celui du Conseil dud. jour 9 Juillet 1709 & celui du 13 Mars 1717, & autres pieces attachées à ladite Réquête. Les Mémoires de M. le Cointe de Toulouse, Amiral de France, employés pour réponfe à ladire Requête, contenant que par Ordonnances de la Marine renouvellées par celle de 1681, les deniers procédans de la vente des vaisseaux dans le cas de la confignation, devoient être confignés entre les mains d'un notable Bourgeois,

ou au Greffe de l'Amiranté fans frais, que l'Edit de création des Receveurs des confignations de l'année 1689, n'avoit rien changé à l'Ordonnance de 1681, qu'il ne devoit avoir lieu que dans les Jurisdictions où la justice étoit rendue au nom du Roi; qu'il n'y étoit sait nulle mention des Amirautés, parce qu'en effet la justice y étoit rendue au nom de l'Amiral; que cette exception étoit fondée fur une ancienne possession établie & soutenue de titres : que par une Déclaration du Roi de 1640, & par dix Arrêts du Conseil des 3 Août 1641, 2 Décembre 1660, 13 Juillet 1662, 22 Décembre 1670, 18 Février 1673, 25 Juillet 1690, 13 Février 1691, 13 Décembre 1695, 31 Juillet & 6 Novembre 1714, il avoit été jugé que les Amirantés n'étoient point cenfées comprifes dans les Edits de créations d'Offices pour les Jurisdictions Royales, à moins qu'elles n'y foient nommément exprimées; que cette distinction avoit été établie en faveur du commerce : qu'aussi l'Edit de 1689 n'avoit eu nulle exécution dans quarante-huit Sieges d'Amirautés où l'Ordonnance de 1681 avoit toujours été exécutée, qu'il n'y avoit que dans les Amirautés de Dieppe, Rouen, Nantes & Marfeille, où les Titulaires desdits Offices dans les Justices ordinaires avoient voulu s'introduire en vertu de leurs Provisions, dans lesquelles, & fans avoir pris la nomination de l'Amiral, ils avoient fait gliffer par surprise les Amirautés, sur le sondement desquelles ils avoient surpris les Arrêts oppofés par ledit Sr. de Blaire, mais qu'on ne pouvoit faire subfisser des offices avec des provisions & des Arrêts surpris qui n'avoient point été créés; que quand cela feroit poffible, les prétendus offices auroient été supprimés par l'Édit du mois de Mai 1711, qui porte s'inperession de tous les offices des Amirautés qui n'avoient point été levés, & auxquels il n'avoit point été pourvu fur la nomination de l'Amiral ; que l'Edit du mois de Décembre 1712 ne laissoit aucun doute que l'Edit de 1689 ne comprenoit point les Amirantés, puisque par cet Edit de 1712, le Roi avoit, à cause des besoins pressans de l'Etat, créé dans chacune des Amirautés du Royanme, un Confeiller-Commissaire, Receveur-garde & dépositaire des estets procédans des prises & des vaisseaux & barques qui seroient saisses par autorité de Justice, & des deniers provenans de la vente qui s'en feroit en conféquence, avec toutes les mêmes attributions données aux Receveurs des confignations des Justices ordinaires par l'Edit de 1689; favoir trois livres pout l'enrégistrement d'une faisse réelle, 20 sols pour l'enrégistrement de chaque opposition, tant afin de

conferver que de distraire, fix den pour liv. pour droit de confignation, & depuis cinq fols jufqu'à trois livres pour droit de quittance, avec défenses expresses aux Juges d'Amirauté de confier à l'avenir aucunes desdites fonctions à d'autres qu'aux Officiers créés par ledit Edit, pourvus par le Roi sur la nomination de l'Amiral de France, contenant auffi une dérogation à tous Edits & Arrêts contraires ; que led. sieur Blaire l'avoit si bien reconnu qu'il s'étoit fait pourvoir desdites charges créées par l'Edit de 1712 dans les Amirautés de Marseille & de Toulon sur la nomination de l'Amiral de France, qu'il n'avoit pu exercer qu'en vertu de ses titres dans les Amirautés, & non en vertu de l'Edit de 1689. Mais le Roi ayant en faveur du commerce supprimé par l'Edit du mois d'Octobre 1716, celui de 1712, & ordonné le remboursement des finances aux acquéreurs, ledit de Blaire n'avoit autre chose à prétendre que son remboursement; qu'il étoit inutile de dire que les Offices créés par l'Edit de 1689, étoient différens de ceux créés par celui de 1712, puisqu'il étoit très-constant que c'étoit les mêmes qualités de Receveurs, les mêmes fonctions & les mêmes droits, à la différence que celui de 1689 donnoit douze deniers pour droit de confignation, & que celui de 1712, n'attribuoit que fix deniers, que bien loin de paffer tous filence l'Arrêt du Confeil du 9 Juillet 1709, non plus que ceux obtenus par les Receveurs des confignations des Justices ordinaires de Rouen, Dieppe & Nantes, ils avoient été joints à la Requête dudit fieur Comte de l'oulonie, sur lequel l'Arrêt du 13 Mars 1717 étoit intervenu ; mais l'on avoit observé que celui de 1709 n'avoit point de rapport à la question; que les trois autres avoient été donnés sur Requête, auxquels il étoit inutile d'y former opposition, parce qu'il y avoit été dérogé par les Edits des mois de Mai 1711 & d'Octobre 1712, que l'Edit de 1689 attribuoit douze deniers pour livre pour droit de confignation; qu'il étoit facile audit fieur Blaire de le restreindre à deux deniers pour liv. pour droit de confignation, mais n'ayant aucun titre cela étoit inutile; que l'établissement desdits Receveurs dans les Amirautés, par l'Edit de 1712, avoit été reconnu si contraire au bien du commerce de la mer, que le Roi sur les remontrances des Chambres du commerce, les avoit supprimés ; que c'étoit sur ces mêmes confidérations que l'Ordonnance de 1673 avoit ordonné que les deniers appartenans à ceux qui avoient fait faillite, feroient remis ès-

mains de ceux qui seroient nommés par les créanciers, sans que les Receveurs des confignations les pullent prétendre n'y prendre aucun droit, à peine de concussion, & que par l'Ordonnance de 1681 il avoit été ordonné que fi la confignation des deniers procédans de la vente des bâtimens de mer étoit ordonnée . ce feroit entre les mains d'un notable bourgeois, ou au Greffe, sans frais; que jamais un notable bourgeois n'avoit refusé de s'en chatger; que c'étoit ordinairement de fameux Marchands qui s'en faisoient honneur; que si les Juges trouvoient que leurs Greffiers fussent insolvables, ils pouvoient l'ordonner entre les mains d'un notable Marchand; que cela se pratiquoit de cette maniere dans toutes les Amirautes; qu'on ne pouvoit citer aucun exemple qu'il en tût arrivé aucun inconvénient, au lieu qu'on en pouvoit citer contre les Receveurs des confignations. A CES CAUSES, requéroit M. le Comte de Toulouse, qu'il plût à Sa Majesté débouter ledit de Blaire de fon opposition, ce faisant ordonner que l'Arrêt du Conseil du 13 Mars 1717 fera exécuté felon sa forme & teneur. Vu lesdits Mémoires, ledit Arrêt du 13 Mars 1717, l'Edit du mois de Février 1689, portant création des Receveurs des Confignations, lesd. Arrêts du Conseil des 12 Juillet 1689, 14 Mars & 20 Juin 1690, & 9 Juillet 1709, les Lettres-patentes de 1640 & les Arrêts du Conseil des 3 Août 1641, 2 Décembre 1660, 13 Juillet 1662, 22 Décembre 1670, 18 Février 1673, 25 Juillet 1690, 13 Février 1691, 13 Décembre 1695, 31 Juillet & 6 Novembre 1714, l'Edit du mois de Mai 1711, celui du mois de Décembre 1712. portant création de Receveurs des Confignations fur la nomination de l'Amiral fous le titre de Conseillers-Commissaires-Receveurs-Gardes & Dépositaires des effets procédans des prises. naufrages, & des vaisseaux & barques qui seroient saisse par autorité de Justice, & des demers provenans de la vente qui s'en feroit en conséquence, avec attribution des fonctions & droits y contenus, l'Edit du mois d'Octobre 1716, portant suppression de ces mêmes charges, & autres pieces: Oui le rapport, LE Ros EN SON CONSEIL, sans s'arrêter à la Requête d'opposition dudit de Blaire, dont Sa Majesté l'a débouté, a ordonné & ordonne que l'Arrêt du Conseil du 13 Mars 1717, sera exécuté felon sa forme & teneur. Fait au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Paris, le vingtfixieme Mars mil fix cent dix-huit. Collationne. Signé, COUJON.

# ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT

DU ROI,

Qui fait défenses de troubler les Greffiers des Amirautés du Royaume dans les sonctions de leurs charges, & des Droits y attribués par la Déclaration du Roi & Tarif y attaché.

Du 31 Janvier 1719.

#### EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT.

SUR la Requête présentée au Roi en son Conseil par Monsieur le Comte de Toulouse, Amiral de France, propriétaire des Greffes des Amirautés du Royaume, contenant que François Huchon, fermier des droits & émolumens des Greffes des Généralités de Bourdeaux, Toulouse & Montauban, avoit fait signifier le 20 Avril 1717 à Pierre Droilet, commis au greffe de l'Amirauté de Bourdeaux, une Ordonnance rendue fur la Requête dudit Huchon par le S<sup>r</sup>. de Lamoignon, Intendant en Guyenne, le 15 dudit mois d'Avril 1717, par laquelle led. Drouet a étécondamné de rendre compte aud. Huchon, à compter du premier Avril 1715, des droits d'affirmations de voyages, créés par Edit du mois d'Août 1669, de ceux de présentations, tant des demandeurs que des défendeurs, établis par la Déclaration du 12 Juillet 1695, du droit de Contrôle desdites présentations & affirmations, établi par Edit du mois de Décembre 1707, & des deux fols pour livre attribués fur tous les droits desdits greffes apparrenans au Roi, par Edit de la même année 1707. Que cette Ordonnance étoit directement contraire aux Edits & Declarations du Roi, concernant les greffes des Amirautés, & à ses titres de propriété : que ces greffes n'avoient jamais fait partie des baux des greffes dépendans des domaines du Roi: Que le fermier les y ayant vou-lu comprendre, ils en avoient été exceptés par Arrêt du Conseil du 2 Décembre 1670. Qu'ils n'étoient point compris nommément dans l'Edit de Février 1715; & il avoit été réglé par une Déclaration du Roi de 1640, & par quatorze Arrêts du Confeil rendus en conséquence ; qu'ils n'y étoient point compris fous la denomination générale de jurisdiction Royale, parce que les Amirautés en étoient distinctes & separées, attendu que la Justice y étoit rendue au nom de

l'Amiral: Que toutes les fois qu'il avoit plu au Roi de créer des Offices dans les Amirautés, c'a été par des Edits particuliers : Que par un Edit du mois de Mai 1711, tous les greffes des Amirautés ont été supprimés; ils ont été créés de nouveau, & la revente ordonnée: Qu'en exécution M. le Comte de Toulouse s'étoit rendu adjudicataire à titre de propriété desdits greffes, pardevant les Commissaires du Conseil, le 22 Décembre 1713, & depuis par une Déclaration & un Tarif y attachés, du 28 Avril 1715, postérieurs au bail dudit Huchon, les droits desdits greffes avoient été réglés, & que ceux dont il s'agit en faisoient partie : Qu'ainsi si les greffes des Amirautés avoient été compris dans le bail dudit Huchon, ce ne pouvoit être que par furprifes, qui ne pourroit nuire à M. le Compte de Touloufe: Que les anciens Greffiers avoient joui des affirmations des voyages, suivant l'Edit de création du mois de Mars 1695, & de l'article IV de la taxe des dépens de l'Ordonnance de 1667. Que le traitant de la vente desdits Offices créés en 1669, ayant voulu les établir dans les Amirautés par Arrêt du Confeil du 25 Juillet 1690, défenses lui avoient eté faites de le faire, & de troubler les Greffiers des Amirautés, & que ceux d'aujourd'hui jouissent du même droit , suivant le Taris & la Déclaration du Roi du 28 Avril 1715 , qu'ils avoient joui du droit de présentations des désendeurs, suivant l'Edit du mois d'Août 1575, & de l'article II, titre IV de l'Ordonnance de 1667. Qu'en 1695, le trairant avant voulu établir dans les Amirautés le droit de présentation des demandeurs, créé dans les Jurifdictions Royales par Arrêt du Confeil du 13 Décembre 1695, défenses lui avoient été faites de faire cet établissement dans les Amirautes afin de ne point surcharger le commerce de la

mer: & que les Gressiers d'aujourd'hui jouisfoient du droit de présentation des détendeurs feulement, fuivant ledit Tarif & la Déclaration du 28 Avril 1715. Que l'Edit du mois de Décembré 1707, portant création des Contrôleurs des Creffes dans les Jurisdictions Royales, n'avoit point eu lieu dans les Amirautés, parce qu'il y en avoit dès-lors d'établis qui avoient été supprimés & rétablis par l'Edit de 1711, & ces Contrôleurs nouveaux jouissent aujourd'hui de leurs droits, fuivant ledit Tarif, & la Déclaration du Roi du 28 Avril 1715. Enfin que l'augmentation des deux fols pour liv. attribués aux Contrôleurs par l'Edit du mois de Janvier 1707, fur tous les droits des Greffes, n'avoit point en lieu dans les Amirautés, parce qu'elles n'avoient point été comprises dans ledit Edit, attendu qu'elle auroit été trop à charge au commerce de la mer, que les Rois avoient toujours protégé; & que c'étoit fur ces confidérations que par trois Arrêts du Confeil des 30 Juillet & 30 Novembre 1714 & 13 Mars 1717, que les Amirautés du Royaume avoient été déchargées des créations des Greffiers-Gardes-Minutes, Receveurs & Contrôleurs des amendes, épices & vacations, & des confignations. A CES CAUSES, requéroit M. le Comte de Toulouse, qu'il plût à Sa Majesté, sans avoir égard à l'Ordonnance dudit sieur de Lamoignon de Courson, Intendant en Guyenne, dudit jour 15 Avril 1717; faire défentes audit Huchon & à tous autres, de troubler les Greffiers des Amirautés du Royaume dans les fonctions de leurs charges, & dans la perception des droits y attribués, par la Déclaration du Roi & Tarit y attaché, du 23 Avril 1715, à peine de trois mille livres d'amende &

de tous dépens, dommages & intérêts. Vuladire Requêre, l'Ordonnance dudit fieur de Lamoignon dudit jour 15 Avril 1717, & les autres pieces énoncées dans ladite Requête : les Mémoires dudit Huchon employés pour réponfes à ladite Requête, contenant que les Greffes des Amirautés avoient toujours été regardés comme Greffes engagés, qui avoient été réunis aux Greffes du Domaine du Roi, par les Edits de Décembre 1699, Octobre 1708 & Février 1715. Que néanmoins s'il avoit eu connoissance des Edits, Déclarations & Arrêts qui avoient changé la nature desdits Greffes, ou qui les avoient excepté de la loi générale, il n'auroit point compris celui de l'Amirauté de Bourdeaux dans sa Requête; & qu'au moyen de la communication qu'il avoit eue des titres de M. le Comte de Touloufe, il n'avoit plus de droit & qu'il ne vouloit plus infifter dans fa demande & pieces y jointes consistant auxdits Edits des mois de Décembre 1699, Octobre 1708, & Février 1715. Oui le rapport: LE ROIEN SON CONSEIL, fans s'arrêter à l'Ordonnance dudit fieur de Courfon. du 15 Avril 1717, a déchargé & décharge ledit Drouet, Commis au Greffe de l'Amirauté de Bourdeaux de rendre aucun compte audit Huchon. Fait S. M. defenses audit Huchon & à tous autres de troubler les Greffiers des Amirautés du Royaume dans les fonctions de leurs charges, & des droits y attribués par Déclaration, & Tarif arrêté en conséquence, du 23 Avril 1715, à peine de trois mille liv. d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts. Fait au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Paris le trenteunieme jour de Janvier mil fept cent dix-neuf. Collationné. Signé, GOUJON.

# ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT

DU ROI,

Qui déboute le Fermier de sa demande à fin d'établissement des Droits de Petit-Scel dans les Amirautés.

Du six Septembre mil sept cent vingt-trois.

#### EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT.

S UR la Requête présentée au Roi en son Confeil par les Greffiers des Amirautés, & par Louis - Alexandre de Bourbon, Comte de Touloule, Amiral de France, prenant leur sait & caute, contenant que les commis à la régie

des droits des petits - sceaux des actes judiciaires, leur ont fait saire des sommations de faire sceller à l'avenir toutes les sentences, jugemens, ordonnances, & autres actes énoncés au Tarif arrêté au Conseil le 20 Mars

#708, avec défenses d'en délivrer aucun, foit par expedition, extrait ou autrement, qu'auparavant ils n'aient été scellés par les commis à ce proposés, à peine de 100 livres d'amende pour chaque contravention ; cela fur le fondement que, par un Edit de 1696, & par la Déclaration du 20 Mars 1708, les Sentences & autres actes émanés des Amirautés, doivent être feellés, & le droit du sceau payé sur le pied du tarif, comme ceux des autres Jurifdictions : laquelle prétention est nouvelle & injuste; car c'est un fait certain que la création de 1696, ne devoit avoir lieu que dans les Jurifdictions où la justice est rendue au nom du Roi, & si les Amirautés y ont été comprises, ce n'a été que par erreur, comme il est aise de le justifier par deux raisons très-solides; la premiere, parce que la Justice de l'Amirauté, suivant l'article premier de l'Ordonnance de 1669 y est rendue au nom de l'Amiral; & la feconde, parce que tous les fruits de cette Justice lui appartiennent, suivant la même Ordonnance, dont le droit de Seeau fait partie, & c'est à cause de ces droits de Justice que l'Amiral est chargé des frais des procès criminels qui s'instruisent dans les Amirautés, à la requête du Procureur du Roi : il est encore certain que l'Amiral a le droit de Chancellerie dont il jouit paifiblement, fuivant les articles XII de l'Ordonnance de 1517, & VII de celle de 1584, qui portent, que l'Amiral tiendra ses Cours & Jurisdictions, en premiere instance, ès villes, jours & heures accountimés; auffi tiendra sa Jurisdiction aux Tables de Marbre, pour le jugement des appellations des Sentences de ses Juges inférieurs, & desquelles Tables de Marbre, les appellations se releveront dans quarante jours, sous le Sceau de Sa Majesté, aux Cours de Parlement; & les appellations des Juges inférieurs, pardevant les Juges de la Table de Marbre, dans pareils temps, sous le Sceau de l'Amiral: qu'en effet, l'Amiral s'étant oppofé à l'Edit de 1696, pour ce qui regardoit les Amirautés, l'établissement n'a eu lieu dans aucunes des Amirautés du Royaume, & elles n'ont pas été nommées dans les Déclarations des 11 Septembre 1697, 6 Mai 1698, 20 Mars 1708, & autres données depuis pour l'exécution de cet Edit, quoique toutes les autres Jurifdictions y soient rappellées : & ces Déclarations portent précisément que la création & l'établissement du droit de Scel des Sentences & autres actes judiciaires, ne doit avoir lieu que dans les Jurisdictions qui sont exercées an nem du Roi, & ce qui prouve, sans réphque, que cet établissement n'a pas eu lieu dans les Ami-

rautés, est l'Edit du mois de Mai 1711, par lequel le Roi, à cause des besoins pressans de l'Etat, & du confentement de l'Amiral, a créé dans toutes les Amirautés du Royaume, un Lieutenant Criminel, Confeiller, Garde-Scel, auxquels il a attribué différens droits pour le Scel des Sentences & actes judiciaires émanés des Amirautés; & par cet Edit, il. a été dérogé à tous Edits contraires. Cependant nonobitant toutes ces raisons, le Commis du Fermier au Département de la Rochelle, a obtenu, le 3 Décembre 1722, une Ordonnance du fieur Amelot de Chaillou, portant que le droit de Petit-scel seroit perçu dans le Siege de l'Amirauté de la Rochelle, de la même maniere qu'il l'est dans les autres Jurisdictions Royales, fuivant & conformément à la Déclaration du 29 Septembre précédent, ce qui oblige ledit fieur Amiral de requérir qu'il plaife à Sa Majesté, sans s'arrêter à l'Ordonnance dudit fieur Amelot de Chaillou, dudit jour 3 Décembre dernier, le maintenir dans le droit & possession de faire sceller de son Sceau, toutes les Sentences, Jugemens, Ordonnances & autres actes émanés des Jurifdictions des Amirautés, avec défenses au Fermier des droits de Petitfcel, ses Procureurs, Commis ou Proposés, de troubler les Greffiers des Amirautés dans leurs fonctions & droits, à peine de mille livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts. Vu ladite Requête & les pieces y enoncées, le Mémoire fourni par Pierre d'Estabeau. Fermier-général des droits de l'etits-scels, employé pour réponte à la Requête ci-dessus, par lequel il convient que dans le Siege des Amirautés, la justice s'exerce au non de l'Amiral. & que les fruits lui en appartiennent, de inême que la nomination aux Offices vacans; mais que comme les Officiers qui rendent la jutuce font royaux, la provision appartient au Roi, qui par conféquent est en droit d'établir dans ses Jurisdictions, les nouveaux Oshciers qu'il juge nécessaires, & de leur attribuer des droits dont ils doivent jouir , fans que l'Amiral y puisse rien prérendre ; que la contufion que les Greffiers des Amirantes affectent de faire des droits de Chancellerie avec les droits de Petits-feeaux des actes judiciaires, est aifée à démêler, parce que les premiers se percoivent sur les lettres de reliefs d'appel, anticipations défertions. rescisions, & autres samblables qui s'expédient en Chancellerie; su lieu que les derniers le perçoivent fur les Sentences, Jugemens & actes d'une Jurisdiction insérieure, qui ne sont en aucune maniere sujets au droit de la Chancellerie, & ne font point partie des droits qui

Tome I.

peuvent appartenir à l'Amiral ; que la preuve de ce fait est solidement établie dans l'Edit donne par Charles IX, en 1568, qui porte en termes précis que les droits de Petit-scel seront établis dans les Amirautés; & en conféquence les attibue aux Officiers Gardes-scels royaux, créés par le même Edit, avec injonction de fceller avec un Sceau au coin & armes de Sa Majesté, d'où il faut nécessairement conclure que ces droits n'ont jamais appartenn à l'Amiral, qu'ils font domaniaux d'anciens établiffement, & que c'est une marque d'autorité que les Rois ont voulu se conserver dans toutes les Jurisdictions du Royaume, sans aucune exception; que cet ancien Edit n'est pas le seul qui affujettiffe les Amirantés au droit de Petit-scel, puifqu'elles sont nommément comprises dans l'Edit de 1 696, dans lequel on a inféré l'article XV, particuliérement pour les Amirautés, qui porte, que vacation arrivant des Offices de Conseiller-garde-scel, la nomination en appartiendra à l'Amiral de France, ainsi que des autres Offices de l'Amiranté, & la provision à Sa Majesté; que c'est sans sondement que les Greffiers soutiennent que l'établissement de 1696 ne devoir avoir lieu que dans les Justices qui s'exercent au nom du Roi, puisque les difpositions de l'Edit sont contraires à ce raisonnement, & que par la Déclaration de 1697, il est ordonné que les Gardes-scels seront établis, non-seulement dans toutes les Jurisdictions exercées sous le nom du Roi, mais encore dans celles qui font exercées fous le nom des Maires, Echevins des Villes & Communautés, fans aucune exception, lequel terme générique, renferme, sans difficulté, les Amirantés, avec d'autant plus de raifon qu'elles étoient nommément comprises dans l'Édit de 1696 : qu'ensin l'Edit du mois de Mai 1711 décide absolument la question en ce qu'il supprime tous les Offices

ci-devant créés dans les Amirautés qui n'avoient point été levés, tels que les Gardes-scels établis par l'Edit de 1696, & créé de nouveaux Gardes-scels avec attribution des droits dont les acquéreurs de ces Offices jouissent actuellement : c'est donc une alliénation des droits de Petit-scel, faite par Sa Majeste, qui se trouve incontestablement dans le cas de la révocation générale, portée par la Déclaration du 29 Septembre 1722, sur lesquels moyens requéroit ledit d'Estrabeau, qu'il plût à Sa Majesté, sans s'arrêter à la Requête des Greffiers des Amirautés, ni à celle dudit fieur Amiral, ordonner que la Déclaration du 29 Septembre 1722, fera exécutée. Le Mémoire, en forme de réplique. fourni par ledit fieur Amiral, contenant que toutes les raisons déduites par le Fermier, ne peuvent rien conclure contre les titres rapportés par ledit fieur Amiral, qui portent que la Justice des Amirautés sera rendue au nom de l'Amiral. ce qui emporte nécessairement le droit de sceller de son Sceau tous les Jugemens, & autres actes qui en font émanés ; droit d'autant plus authentique, qu'il a été suivi & l'est encore de la posfession actuelle dans laquelle est ledit fieur Amiral, de faire appofer son Sceau sur tous les Jugemens & Ordonnances des Amirautés; enforte qu'il ne lui reste qu'à persister dans ses conclusions. Oui le rapport du fieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleurgénéral des Finances : LE ROI EN SON CONSEIL, sans s'arrêter à l'Ordonnance du fieur Amelot de Chaillou, du 3 Décembre 1722, a débouté ledit Pierre d'Estabeau de sa demande à fin d'établissement des droits de Petit-scel dans les Amirautés, FAIT au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles, le sixieme jour de Septembre mil fept cent vingt-trois. Signé, RANCHIN, avec paraphe, & à côté est écrit, Collationné, avec paraphe.

## ARTICLE III.

UI appartiendra aussi de donner les congés, passe-ports, commissions & sauf-conduits aux Capitaines & Maîtres des vaisseaux équipés en guerre & marchandises.

L n'y a encore là rien de nouveau dans les droits que cet article atribue à lacharge d'Amiral. De tout temps l'Amiral en a joui, comme le prouvent l'ancien mémoire inféré dans Fontanon art. 5. Les Ordonnances de 1420, art. 3, de 1517, art. 2, 20 & 22; de 1543, art. 18 & 48; de 1684, art. 30; de

67

1629, art. 455, 20 M ii & 28 Novembre 1645, la Déclaration du Roi du pré-

mier Février 1650, art. 7, & le Réglement de 1699, aussi art. 7.

Congés. Tout vaisseau équipé en guerre ou marchandise, a donc besoin d'un congé de l'Amiral pour mettre en mer; & s'il sortoit de quelque poit du Royaume sans congé, il seroit sujet à la confiscation, suivant la disposition de l'art. 1 du tit. 10 ci-après.

Les congés qu'il faut prendre de l'Amiral, regardent les étrangers comme les François; mais il ne font nécessaires à l'égard des étrangers que pour la fortie

des ports, & nullement pour l'entrée.

Passe-port. On confond assez communément le passe-port avec le congé; ces termes néanmoins ne sont pas synonymes, même à l'égard de M. l'Amiral. Les congés qu'il donne n'ont pour objet que la permission de sortir d'un port du Royaume & de naviger jusqu'au lieu de la destination, & il n'y a que lui qui les donne.

A l'égard des passe-ports, ceux qui sont nécessaires pour naviger dans les lieux prohibés ou aux ennemis, pour venir dans un port du Royaume en temps de guerre; c'est le Roi seul qui les accorde avec l'attache de M. l'Amiral. V.

infrà l'art. 1, tit. 10 des congés.

Commissions. La commission me se donne que pour l'armement en guerre, autrement en course sur les en emis ; & c'est de l'Amiral qu'il saut la pren-

dre aussi-bien que le congé.

De même qu'on ne peut mettre en mer sans congé, de même on ne peut armer en guerre sans commission spéciale à ce sujet. Mais il est permis d'équiper un navire en guerre & marchandise tout ensemble; & alors avec une commission aussi en guerre & marchandises, on n'a pas besoin d'un congé particulier. Il sera parlé de ceci encore plus au long, tant sur le titre des congés que sur celui des prises.

Le Sauf conduit est pour les ennemis. Autrefois l'Amiral accordoit les saufconduits, par le droit de sa charge, aussi-bien que tous passe-ports. A présent c'est le Roi qui les donne; mais les passe-ports ne sont délivrés qu'avec l'atta-

che de l'Amiral.

#### ARTICLE 1V.

Ourra établir le nombre nécessaire d'interpretes, & des maîtres de quai dans les ports: & où il n'y aura pas lieu d'établir des maîtres de quai, commettra, si besoin est, des personnes capables pour veiller au lestage & délestage des bâtimens de mer, & à l'entretien des feux, tonnes & balises.

L & S anciennes Ordonnances ne font point une mention expresse des droits attribués à l'Amiral par cet article; il est vrai de dire néanmoins qu'ils y sont implicitement compris comme étant une suite naturelle & une dépendance immédiate de son droit de jurisdission & de police en tout ce qui

Ιi

concerne la navigation; prérogatives aussi anciennes que l'établissement de

fa charge.

En effet par le droit de sa jurisdiction, ayant toujours eu le privilege de nommer tous les Officiers qui l'exercent; où dont le ministere y a du rapport; il est évident qu'il a pu aussi dans tous les temps, commettre des interpretes, des courtiers conducteurs de navires, des apothicaires & chirurgiens, tant pour la visite des bâtimens suspects de contagion, que pour l'examen des chirurgiens qui se présentent pour s'embarquer sur les vaisseaux, & des dro-

gues destinées au foulagement des gens de l'équipage.

Et par son droit de police générale, sur les ports, rades & greves de la mer, il a toujours eu aussi de tout temps le pouvoir d'instituer des maître de quai pour veiller à la sûreté des ports & havres, & au bon ordre qui doit être observé, dont l'inspession sur le lestage & délestage fait partie; comme aussi de préposer, par lui ou par ses Officiers, des personnes pour veiller sous leurs ordres à la garde des côtes, les avertir des désordres qui pourroient s'y commettre, de même que des naussrages; empêcher les pillages & travailler provisionnellement au sauvement des essets jettés par la mer sur les greves. Tout cela evoit été aussi formellement reconnu lui appartenir par Arrêts du Conseil des 15 Octobre 1658 & 6 Septembre 1661, avec désenses à tous Gouverneurs, Seigneurs &c. de l'y troubler à peine de 1500 livres d'amende.

Du même droit dérive encore celui de faire des Ordonnances ou Réglemens par lui-même ou par ses Officiers, soit pour le maintien de cette police, soit pour la fixation des droits qui peuvent être légitimement perçus à

l'occasion de la navigation.

C'est ainsi que l'Amiral de Montmorency rendit une Ordonnance sévere en 1620, contre ceux qui navigeoient sans congé ou commission de sa part; que le Cardinal de Richelieu le 2 Janvier 1627, arrêta le taris des sommes qui lui seroient payées à l'avenir pour ses droits de congé; qu'en 1641 il fixa les vacations des Officiers de l'Amirauté, & que ses successeurs, quand ils l'ont jugé à propos, ont fait expédier des ordres, pour être exécutés dans toutes les Amirautés.

C'est ainsi tout de même que les Officiers de l'Amirauté ont sait des Réglemens en différens temps, pour la police du Havre, sur la maniere de rendre le service par les pilotes-côtiers ou lamaneurs, & pour fixer les droits qui leurs seroient payés, de même qu'aux maîtres de barques & d'al-

léges, aux comptenrs de poisson, &c.

Et où il n'y aura pas lieu d'établir des maîtres de quai, commettra .... pour veiller au lessage & délessage. C'est qu'en esset, il ne doit y avoir de maître de quai, que dans les principaux ports, & que où il y a un maître de quai, c'est une de ses sontiens de veiller au lestage & délessage des vaisseaux. Article 5 du titre qui le concerne, & art. 8, tit. 4, liv. 4 ci-après. Cela n'empêche pas néanmoins que M. l'Amiral n'ait droit de désunir la commission pour le lessage & délessage de celle de maître de quai, & d'en pourvoir une autre personne; auquel cas tout ce qui est enjoint par cette Ordonnance au maître de quai par rapport au lestage déléssage, ne regarde que la personne chargée spécialement de cette commission.

Il sera parle du lestage & délestage, sur le titre qui y est destiné : il suffira d'observer ici que M. l'Amiral n'a pas seulement l'inspection sur cette partie de la police des ports & rades; mais qu'il en réfulte encore un droit qui se leve

à son profit, pour la permission de lester & délester.

Quant à l'entretien des feux, tonnes & balifes, précautions nécessaires pour avertir les navigateurs des écueils qu'ils ont a éviter, la dépense qu'exi je cet entretien, est à la charge de ceux qui en perçoivent les droits; car M. l'Amiral n'en jouit pas par-tout, comme il sera observé sur l'art. 11 ci-après, quoiqu'ils lui aient été attribués par l'art. 78 de l'Ordonnance de 1584 : mais dans les endroits mêmes où ces droits ne sont pas levés à son profit, il n'en a pas moins le droit de faire veiller par ses officiers, a l'entretien des feux, tonnes & balifes, en vertu du préfent article, qui, en ce qui coucerne la police, ne peut fouffrir aucune restriction absolument.

Il est à observer néanmoins, que excepté les interpretes, M. l'Amiral ne jouit point à Bourdeaux du bénéfice de cet article. V. l'article 6. du titre suivant.

#### ARTICLE V.

VIIItera ou fera visiter par telles personnes qu'il voudra les ports, côtes & rades de notre Royaume.

Eci est une suite naturelle du droit de police générale attribuée à l'Amiral sur les ports, côtes & rades du Royaume.

Aussi en a-t-il usé dans tous les temps pour ordonner en conséquence de ses visites, ce qui paroissoit de plus expédient pour la sûreté de la navigation le long des côtes, aux embouchures des rivieres, & dans les passages difficiles, en réglant le nombre des tonnes & balises nécessaires, la manicre de lester & délester, afin d'entretenir les ports & rades dans le meilleur état qu'il fût possible; en un mot, en portant les Réglemens les plus utiles relativement aux circonstances.

#### ARTICLE VI.

Ommandera la principale de nos armées navales, fuivant les ordres que nous lui en donnerons.

C'Est précisément pour l'équipement & le commandement des armées navales, que la charge d'Amiral a été créée dans l'origine, comme celle de Connétable l'a été pour le commandement des troupes de terre.

Aussi toutes les anciennes Ordonnances lui ont-elles assuré ce privilege. Ordonnance de 1400, art. 20; de 1517, art. 14 & 23; de 1543, art. 1 & 14, &

de 1584, art. 1, 26 & 81.

En cette qualité de chef & commandant de toutes les forces maritimes, il

avoit non-seulement la surintendance de la construction & du radoub des vaisfeaux, & de tout ce qui concernoit leur armement & avitaillement; mais encore la nomination entiere & absolue de tous les Officiers de guerre & de finance servans dans la marine, avec droit de régler les dépenses de la marine & d'en arrêter les états.

Et comme un pouvoir aussi étendu, n'avoit pas moins d'inconvéniens que celui du Connétable, c'est ce qui donna lieu ensin à la suppression de cette charge, en même temps que de celle de Connétable, par Edit du mois de

Janvier 1627.

C'est aussi par cette raison, & comme s'en exprime l'Edit du mois de Novembre 1669, pour éviter les inconvéniens qui avoient sait supprimer ces deux charges, que le Roi, Louis XIV, d'immortelle mémoire, en rétablissant celle d'Amiral, avec le titre & dignité d'office de la Couronne, se réserva tout ce qui est porté par l'article 14, ci-après.

Quant au droit de commander les forces maritimes, il le réduisit au pouvoir de commander une des armées navales, au choix de l'Amiral, en lui laissant néanmoins la faculté en ce cas, d'ordonner des finances à l'exemple

des Généraux des armées de terre.

Cet article porte seulement que l'Amiral commandera la principale des armées navales du Roi, suivant les ordres qui lui en seront donnés par Sa Majesté. De sorte que ce qui étoit autresois un attribut essentiel de sa charge, c'est à-dire le commandement absolu des armées navales, n'est plus qu'une faculté qui ne peut être exercée que de l'agrément du Roi, ou plutôt sans un ordre exprès du Roi.

Parmi les anciens droits de l'Amiral étoient encore, suivant l'article 16 du mémoire inséré dans Fontanon, sol. 1616, & l'art. 27 de l'Ordonnance de 1584, le privilege d'avoir le vaisseau que le Roi avoit monté, avec tout ce qui en dépendoit. Il n'est point parlé de ce privilege dans le Réglement du 12 Novembre 1669, ni dans aucune autre Ordonnance, soit pour le conserver à

l'Amiral, foit pour le supprimer.

Plus anciennement encore l'Amiral prétendoit avoir le reste des vituailles & munitions de guerre, tant des vaisseaux du Roi que de ceux des sujets au désarmement des navires; mais par l'art. 6 de l'Ordonnance de 1400, ce droit lui sut ôté comme n'étant pas sondé; & à l'égard de ce qui étoit pris sur les ennemis, il lui en sut simplement attribué le dixieme par l'article 17; confirmé par la trente-neuvieme de l'Ordonnance de 1543.

#### ARTICLE VII.

LE vaisseau que l'Amiral montera, portera pavillon quarré blanc au grand mât & les quatre fanaux.

A Nciennement tout navire François étoit obligé de porter la bannière de l'Amiral, & lui avoit droit de porter telles bannières, étendarts ou enfeignes qu'il jugeoit à propos. Mémoire des droits de l'Amiral inféré dans Fon-

tanon, art. 3 fol. 1616. Ordonnance de 1543, art. 15, & de 1584, art. 28. Ici est réglé que le vaisseau qu'il montera, portera le pavillon quarré blanc

au grand mât, avec les quatre fanaux.

L'Amiral étant en personne sur la flotte, son vaisseau seul aura le pavillon quarré au grand mât; le Vice-Amiral l'aura au mât d'avant, & le Contre-Amiral au mât d'artimont. Art. 1, tit. 2, liv. 3 de l'Ordonnance du mois, d'Avril 1689.

Mais en cas d'absence de l'Amiral, le pavillon quarré restera au grand mât pendant la campagne, sous le commandement du Vice-Amiral ou autre Officier

général qui commandera l'armée. Art. 4.

Le privilege des quatre fanaux n'est pas tellement attaché à la personne de l'Amiral, qu'il ne passe à tout Officier général commandant en chef une escadre de vingt vaisseaux de guerre. De ces quatre fanaux, trois doivent être sur la pouppe, & le quatrieme à la hune. Art. 12. Tout cela avoit déja été ainsi pres-

crit par le Réglement du 9 ou 12 Juillet 1670.

Les pavillons des vaisséaux marchands sont réglés par le titre 3 de la même Ordonnance. L'article 1 porte, relativement audit Réglement de 1670, & à l'Ordonnance du 9 Octobre 1661, que l'enseigne de pouppe sera bleue avec une croix blanche traversante, & les Armes de Sa Majesté sur le tout. L'art. ajoute néanmoins ou telle autre distinction qu'ils jugeront à propos, pourvu que leur enseigne de pouppe ne soit pas entiérement blanche.

Les articles 2 & 3 contiennent une exception en faveur du Commandant des

vaisseaux qui feront le commerce en Espagne, ou qui iront en flotte.

Par l'art. 4, il est réglé que les vaisseaux marchands pourront, les jours de sêtes & de rejouissance, être parés de slammes & autres ornemens de toutes couleurs, excepté le blanc. Le Réglement déja cité du 9 ou 12 Juillet 1670, & ladite Ordonnance du 9 Octobre 1661, avoient aussi déja déclaré que le pavillon blanc étoit réservé pour les seuls vaisseaux de Roi. Cependant l'usage du pavillon blanc a toujours continué dans les navires marchands, & actuellement on n'y en voit pas d'autre.

Par Ordonnance du 23 Février 1692, il est permis aux pataches & autres bâtimens préposés pour veiller à la conservation des droits du Roi, de porter

pavillon blanc fur l'arriere.

La police du havre de la Rochelle est que chaque jour de Dimanche & Fête les vaisseaux du port, soit François ou étrangers, doivent avoir leur pavillon. & être pavoisés. On l'ordonne aussi, même avec des ornemens extraordinaires aux jours de réjouissance publique. Ordonnance de ce Siege au sujet de la naissance de Monseigneur le Dauphin, du 19 Septembre 1729, d'après plusieurs autres exemples.



#### ARTICLE VIII.

ORSQU'IL sera près de notre personne, les ordres que nous envoicrons à nos armées navales lui seront communiquées.

C'Est la confirmation de la disposition de l'article 9 du Réglement du 12 Novembre 1669, à cela près qu'il n'est pas ajouté ici, que l'Amiral pourra joindre aux ordres du Roi ses lettres, pour en donner avis, parce qu'en effet cela seroit superslu.

Et voilà tout ce qui est resté à l'Amiral de l'autorité qu'il avoit autresois sur les armées navales, dont il dirigeoit les opérations, & qu'il commandoit en personne ou par ses Lieutenans; toutesois sous les ordres du Roi, dont il étoit

seul le Ministre en cette partic.

Pour ce qui est des ordres du Roi concernans les Amirautés, ils sont encore aujourd'hui a'ressè à l'Amiral comme ils l'ont été de tout temps pour les faire exécuter; à l'esse de quoi il y met son attache avec injonstion aux Officiers de l'Amirauté de s'y conformer & de tenir la main à leur exécution; ce qui n'empêche pas néanmoins que le plus souvent, ces mêmes ordres ne leur soient aussi intimés directement de la part du Ministre & Secretaire d'Etat ayant le département de la marine.

Ce n'est pas au reste, aux seuls Officiers de l'Amirauté que l'Amiral enjoint de faire exécuter les ordres du Roi, les Arrêts du Conseil, les Ordonnances particulieres & les Réglemens; il fait les mêmes injonctions, suivant la nature des ordres, aux Intendans de la marine & aux Commissaires aux classes, & lorsqu'il s'agit de déclaration de guerre, l'injonction s'étend alors à toutes les

personnes dont les fonctions ont du rapport à la marine.

#### ARTICLE IX.

E dixieme de toutes les prises saites en mer ou sur les greves sous commission & pavillon de France, appartiendra à l'Amiral avec le dixieme des rançons.

L'Amiral, ou pour mieux dire, c'est un émolument attaché à sa charge dans l'instant même de sa création. Servin, tome 1 de ses plaidoyers, pag. 507, en attribue l'origine à une vieille coutume des Saxons, treres de nos premiers François.

Alors, long-temps encore après, excepté les amendes, l'Amiral ne retiroit pas même d'autre émolument de sa charge, comme il résulte de l'art. 15

de l'Ordonnance de 1400.

Auffi

Aussi ce droit a-t-il été confirmé dans tous les temps pour aider l'Amiral à soutenir sa dignité & les dépenses considérables auxquelles elle l'engageoit; car ses appointemens n'éxcédoient pas anciennement la somme de 13000 livres.

La transaction du pénultieme Août 1377, dont il a été parlé sur lart. 1 cidessus, est une preuve qu'il avoit perpétuellement joui de cet attribut, de même que l'ancien mémoire inséré par Fontanon à la suite du titre de l'Amiral art. 2, & depuis ce temps-là toutes les Ordonnances concernant la charge d'Amiral l'ont consirmé à l'envi.

A celle de 1400 déja citée, on peut joindre celles de 1517, art. 3, & 13; de 1543, art. 38, de 1584, art. 54; le Réglement du 12 Novembre 1669, art. 5; cette présente Ordonnance; celle de 1689, liv. 22, tit. 2, art. 9 & titre

3, art. 4, avec tous les Réglemens intermédiaires & postérieurs.

De forte que ce droit de l'Amiral n'a jamais souffert la moindre interruption ni diminution, excepté vers la fin de la derniere guerre, que M. le Duc de Penthievre voulut bien d'abord le modérer, ensuite le relâcher en vue de favoriser & d'encourager les armemens en course; en considération de quoi Sa Majesté par retour, s'obligea de le dédommager des profits de sa charge, dont il se privoit par un abandon aussi généreux, comme il sera observé sur l'arricle 32 du titre des prises. Depuis à l'occasion de la présente guerre, M. l'Amiral a bien voulu faire le même sacrifice pour le bien de l'Etat. Article premier de la Déclaration du 15 Mai 1756. Et quoiqu'il fût à présumer que cela ne tireroit pas à conséquence pour l'avenir, ce même droit si ancien & si souvent confirmé, a néanmoins été supprimé à perpétuité par Edit du mois de Septembre 1758, avec attribution toutesois aussi à perpétuité, à la charge d'Amiral, à titre d'indemnité annuelle d'une somme de 150000 livres, affignée sur les Fermes Générales unies & payables chaque année, à compter du premier Janvier 1759. Cet Edit sera rapporté fur ledit art. 32 du tit. des prifes, à la fuite des autres monumens, qui après avoir perpétuellement confirmé ce même droit, n'avoient fait encore qu'en fuspendre l'exercice.

Comme ce droit, tant qu'il n'étoit que suspendu, n'en subsissant pas moins, il m'avoit paru indispensable de rappeller en détail de quelle manière il avoit été autorisé & pratiqué dans tous les temps. Depuis sa suppression j'ai hésité sie conserverois ce détail, ou si je le retrancherois: mais ayant fait part de mon embarras à des personnes extrêmement judicieuses & éclairées, leur sentiment a été que je devois le laisser, & qu'on le verroit avec plaisir, du moins comme

un trait historique.

En me conformant à cet avis, j'observe donc qu'aux termes de cet article, ce droit de dixieme étoit dû de toutes les prises légitimement faites en mer ou sur les greves, sous commission & pavillon de France, ce qui s'entendoit aussibien des prises faites par les vaisseaux du Roi que de celles saites par les particuliers; & ce qui ne permet pas d'en douter, c'est l'Ordonnance de 1689, ci-dessus citée.

Il en étoit de même des prises faités par les Galeres du Roi, le dixieme en appartenoit également à l'Amiral, à l'exclusion du Général des Galeres. Déclaration du Roi du 26 Février 1558. Les provisions d'Amiral du Levant, accordées le 29 Janvier 1573, au Maréchal de Tavanes, y sont consormes, de Tome I.

même que le Jugement du 23 Août 1696, au sujet du vaisseau le Vangarsion, & celui du 5 Octobre 1702, concernant le vaisseau de guerre Hollandois,

nommé la Licorne; tous deux vaisseaux pris par les Galeres du Roi.

Il n'y a cu d'exception à cela que par rapport aux vaisseaux de guerre que le Roi retient pour son service du nombre de ceux pris par ses vaisseaux, avec leurs apparaux, artillerie & munitions. C'est-à-dire que M. l'Amiral n'avoit point le dixieme de leur estimation, mais il le prenoit sur les marchandises trouvées sur ces mêmes vaisseaux; ce qui comprend l'argent monnoyé, les pierreries, &c. & généralement sur tout ce qui se vend de ces prises. Cela sut ainsi réglé en 1703, entre le Roi & seu M. le Comte de Toulouse, par un droit nouveau; car auparavant le dixieme de l'estimation de tout ce qui étoit retenu pour le service du Roi, étoit payé à M. l'Amiral, pour la raison que les Ordonnances ne sont aucune distinction. Réponse de M. le Comte de Toulouse, du premier Juillet 1703, à un mémoire qui lui sut présenté pour établir son droit & sa possession à ce sujet.

Mais cela ne regardoit que les vaisseaux de guerre, & nullement les slûtes & bâtimens de charge, dont le dixieme étoit dû à l'Amiral, quoique le Roi les retint pour son service. Lettres de M. de Pontchartrain du 9 Janvier 1704; au sieur de Barilly, Commissaire-Contrôleur de la Marine au Port de l'Orient; & autre Lettre du même à M. le Comte de Toulouse, du 9 Avril de la même année. L'exception n'étoit pas non plus pour les simples Corsaires armés par les particuliers, parce que ce ne sont pas des vaisseaux de guerre, de sorte que le dixieme en étoit dû indistinstement à M. l'Amiral, quoique le Roi les retûnt pour son service. Il y en a eu en ce Siege quelques exemples durant

la derniere guerre.

Il y a eu aussi une exception en faveur de la Compagnie des Indes connue auparavant sous le nom de Compagnie des Indes Orientales; exception sondée sur ce que par l'Edit de son établissement du mois d'Août 1664, confirmé par la Déclaration du Roi du mois de Février 1685, Sa Majesté lui avoit accordé tous les droits utiles de souveraineté & tous droits de Justice & d'Amirauté dans les pays de sa concession, avec déclaration que les prises faires par ses vaisseaux au delà de la ligne lui appartiendroient, & seroient jugées par les Juges qu'elle auroit établis sur les lieux, & en cas

d'appel, par le Conseil souverain de Pondichery.

Mais cette exception n'a eu lieu que pour les prises faites au delà de la ligne, & nullement pour celles faites en deçà de la ligne, pour raison desquelles la Compagnie étoit sujette au dixieme de M. l'Amiral conformément à la présente Ordonnance. Ainsi jugé par Arrêt du Conseil d'Etat du 26 Novembre 1707. C'étoit un des chets du procès qui subssistoit depuis plus de vingt ans entre seu M. le Comte de Toulouse, Amiral, & les Directeurs de la Compagnie. Ils succomberent en plein sur les deux autres chess, concernans l'exemption qu'ils s'attribuoient de prendre des congés de M. l'Amiral pour leurs vaisseaux qu'ils envoyoient des ports de France dans les pays de sa concession, ou des commissions pour ceux qu'ils armoient en guerre; & le privilege en vertu duquel ils prétendoient que les Capitaines de leurs vaisseaux n'étoient point obligés à leur arrivée de faire leur rapport au Gresse de l'Amirauté, ni leurs écrivains d'y remettre les minutes des inventaires,

testamens, informations & autres procédures qu'ils auroient faites durant

le voyage.

Depuis cet Arrêt du Conseil, il est intervenu une Déclaration du Roi du 3 Septembre 1712, qui a rendu à M. l'Amiral son droit de dixieme sur les prises sans aucun parrage avec ladite Compagnie, ni exception en sa faveur, dès que le temps du privilege de sa concession seroit expiré, & cela quoiqu'elle obtint dans la suite le renouvellement de son privilege. Cette Dé-

claration est trop honorable à la charge d'Amiral, & trop intéressante,

pour la passer ici sous silence.

## DECLARATION DU ROI,

Portant que la Compagnie des Indes Orientales jouira pendant le temps qui reste à expirer de son privilege, du dixieme des prises dans les pays de sa concession, après lequel temps, ce droit appartiendta à l'Amiral de France.

#### Donnée à Fontainebleau le 3 Septembre 1712.

L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces présentes lettres verront : Salut. La charge d'Amiral de France a toujours été regardee, tant lors de son premier établissement que depuis, comme une des principales & des plus importantes charges de la Couronne: c'est pourquoi les Rois, nos prédécesseurs, par leurs Ordonnances, Edits & Déclarations, notamment des 6 Novembre 1411, Octobre 1480; des mois de Juillet 1517 & 1543; Mars 1584 & Mars 1586; & Nous à leur exemple par nos Edits & Réglemens du mois de Novembre 1669, pour le rétablissement de la charge d'Amiral, & par Ordonnance de la Marine du mois d'Août 1681, avons rétabli & confirmé les titres. prérogatives, fonctions & droits de lad. charge d'Amiral, de la maniere qui nous a paru la plus folide & la plus convenable au bien de notre service, à la dignité de ladite charge, & à l'intention que nous avons toujours eu de faire connoitre à tout le monde que les fonctions, droits & pouvoirs de ladite charge, doivent être reconnus & exercés non-seulement dans toutes les mers & pays maritimes foumis à notre domination; mais encore dans toutes les autres mers & peuples plus éloignés où peuvent & pourront à l'avenir pénétrer nos vaisseanx & ceux de nos fujets, armés & navigeans fous commission & pavillon de France en corps d'armée ou autrement pour quelque entreprise & expédition que ce puille être, soit de guerre, foit de commerce, & c'est sur ce fondement &

fur ces principes que nous avons toujours foutenu & favorisé les droits & fonctions de ladite charge d'Amiral contre les entreprises des particuliers qui prétendoient l'usurper ; c'est pourquoi nous avons défendu par notre Ordonnance de 1681, à tous Seigneurs riverains & autres, de se dire Amiraux patrimoniaux dans leurs terres, & par Arrêt du Conseil du 14 Mars 1695, nous avons fait défenses au Gouverneur, Lieutenant Général, & à tous autres Officiers des Colonies de l'Amérique de donner à l'avenir des commissions pour venir en mer, ni exiger sous ce prétexte, le dixieme des prises faites ou à faire sur les ennemis de l'Etat en vertu desdites commissions ou autrement; mais la Compagnie des Indes Orientales nous ayant repréfenté, qu'en vertu de son don d'établissement du mois d'Août 1664, les vaisseaux qu'elle emploie à faire le commerce dans les pays de sa concession, ont été exemptés de tous droits d'Amirauté, & que dans cette exception générale il y avoit lieu de comprendre l'exemption particuliere du dixieme qui est dû à l'Amiral de France, sur toutes les prises saites sous commandement & pavillon de France; ladite Compagnie nous ayant de plus sait représenter le mauvais état de ses affaires & l'impossibilité de continuer son commerce si elle étoit assujettie à payer ce droit de dixieme, nous lui en aurions accorde l'exemption par l'Arrêt de notre Conseil du sept Novembre 1707, sur toutes les prifes faites ou à faire dans les pays de sa concession, & durant le temps de son privilege. Depuis elle nous auroit encore supplie d'ordonner que cette decharge du dtoit de dixieme auroit également lieu pour les prifes faites & à faire par les vaisseaux de ceux avec lesquels elle a traité de la permission d'armer & naviger en fon lieu & place dans les mers & pays de sa concession, & elle nous auroit à cet effet présenté sa Requête, dont ayant ordonné la communication à l'Amiral de France, il nous auroit repréfenté qu'étant comme il a toujours été prêt de l'acrifier ses biens & sa personne à tout ce qui peut contribuer au bien de notre service & de l'Etat, il consent trèsvolontiers pour ce qui regarde son intérêt particulier & personnel à la grace que demande la Compagnie des Indes Orientales, nous suppliant feulement pour l'intérêt & l'honneur de la charge d'Amiral que nous lui avons confiée, de lui donner en cette occasion & au public, de nouvelles marques & affurances que notre intention n'est & n'a jamais été de restreindre ni diminuer l'étendue des droits du dixieme que nous déclarons appartenir à la charge d'Amiral de France, en vertu des Ordonnances de nos prédécesseurs Rois & des nôtres fur toutes les prifes qui le font par nos vailleaux ou ceux de nos fujets en quelque occasion, par qui & en quelque lieu que ce toit; & comme fur le même prétexte d'exemption, attribuée à ladite Compagnie dans ce même Edit, elle auroit en différentes occasions prétendu qu'elle, ou au moins ceux qui lui est permis de nommer & présenter pour être commis à l'exercice des fonctions de Juges, peuvent, sans avoir pris la nomination de l'Amiral, connoître des caufes maritimes, ce qui est entiérement opposé aux dispositions précifes desdites anciennes Ordonnances, Edits, Déclarations, & à notre intention. A CES CAUSES & autres, à ce nous mouvans, de l'avis de notre Confeil qui a vu lesdites Ordonnances, Edits & Déclarations donnés par les Rois nos prédécesseurs & nous, concernant tant la charge d'Amiral de France, que l'établissement de la Compagnie des Indes Orientales, les Arrêts de notre Conseil des 14 Mars 1695 & 26 Novembre 1707, le premier contre le Gouverneur des Isles de l'Amérique, & le fecond en faveur de la Compagnie des Indes Orientales; de notre certaine science, pleine puissance & antorité royale, nous avons par ces présentes signées de notre main, dit & déclare, difons & déclarons, voulons & nous plait, que l'Amiral de France continue de jouir, comme il a jusqu'à présent, bien & duement joui ou dû jouir de tous les hon-

neurs, prérogatives, droits & fonctions attribnés à sa charge d'Amiral, ce faisant qu'à l'avenir les Juges qui seront nommés pour exercer la Justice dans les établissemens des Indes Orientales, ne pourront connoître des causes maritimes sans en avoir pris à cet effet la nomination de l'Amiral de France, conformément au Réglement particulier, qui fera fait fur ce sujet ; qu'à l'égard du droit de dixieme, il appartiendra, comme il a toujours appartenu, à l'Amiral de France, sur toutes les prises & rançons qui se feront en quelques mers, ports & autres lieux que ce puisse être dans l'étendue ou hors l'étendue de notre domination par nos vaisseaux ou ceux de nos sujets, armés ou équipés sous commission & pavillon de France, fans qu'à l'avenir aucun particulies ni aucune compagnie établie & à établir, puisse prétendre l'exemption dudit droit de dixieme ni alleguer les Edits & Déclarations faits sur ce fujet, auxquels nous avons dérogé & dérogeons, & moins encore prétendre que cette exemption de dixieme puisse être comprise dans les termes généraux d'exemption des droits d'Amirauté, dans lesquels nous déclarons que les droits particulièrement attachés à la charge d'Amiral, notamment celui du dixieme, ne doivent jamais être réputés compris, comme nous n'avons jamais entendu les y comprendre, voulons néanmoins, & ce du consentement de l'Amiral de France, que la Compagnie des Indes Orientales jouisse pour le temps qui reste à expirer de fon privilege, tant pour le passé que pour l'avenir & dans les pays de sa concession feulement, de l'exception desdits droits de dixieme des prises qui y ont été & seront faites au delà de la ligne par les vaisseaux qui seront armés, foit par ladite Compagnie, foit par ceux auxquels elle a cédé ou pourra ci-après céder le droit & privilege d'équiper, armer & naviger pour elle dans les domaines & pays de sa concession, même que ladite Compagnie jouisse & profite du dixieme des prises qui ont été ou seront faites par lesdits vailleaux, & ce pourvu que lesdits vaiifeaux soient partis avant la fin du mois de Mars 1715, lequel temps passé, déclarons ladite décharge & exemption du droit de dixieme, & la faculté d'en jouir & profiter nulle & de nul effer : déclarons que par ces termes d'exemption de droit d'Amirauté compris dans l'Edit du mois d'Août 1664, non plus que par l'Arrêt de notre Conseil du 26 Novembre 1707, nous n'avons entendu déroger à ce qui est porté par les Ordonnances, Edits & Déclarations des Rois nos prédécesfeurs & de nous; en ce qui regarde le droit

de dixieme appartenant à l'Amiral de France, & que la décharge dudit droit accordée par ces prélentes à ladite Compagnie des Indes Orientales du consentement dudit Amiral, ne pourratirer à conséquence pour aucune autre compagnie établie & à établir, pas même pour ladite Compagnie des Indes Orientales en cas de renouvellement ou de prorogation de son privilege au delà du temps porté par notre Edit du mois d'Août 1664: Si donnons en mandement à nos amés & féaux les Conseil-

lers, les gens tenans notre Cour de Parlement de Paris, que ces préfentes ils aient à faire regifterer, & le contenu en icelle garder & observer felon leur forme & teneur. Car tel est notre plaisir; en témoin de quoi nous avons fair mettre notre Scel à cesdites présentes. Donnée à Fontainebleau le troiseme jour de Septembre, l'an de grace 1712, & de notre regne le foixante-dixieme. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, PHELYPEAUX.

Ou fur les greves. Les prises sur les greves, s'entendent non-seulement des vaisseaux ennemis qui s'échouent à dessein d'éluder la poursuite & la chasse qui leur est donnée; mais encore les prises qui se tont à terre en cas de descente de quelque nature que soient les essets, & des vaisseaux pris, faiss

& ariêtés dans les ports du Royaume.

Par rapport aux prises qui se sont en cas de descente, soit par voie de siege ou autrement, nul doute, puisque c'est une conquête saite à la suite, & en conséquence d'une expédition maritime, & que l'art. 5 du Réglement de 1669, sait à l'occasion du rétablissement de la charge d'Amiral, énonce précisément les conquêtes saites à la mer, d'après l'Ordonnance de 1543, art. 38, & celle de 1584, art. 54. Dispositions auxquelles le présent article se resserve essentiellement.

Aussi cela n'a-t-il jamais sait aucune difficulté, & en conséquence par jugement du 29 Juin 1696, le dixieme de tous les essets enlevés du sort de Gambie pris par le sieur de Gennes, sut adjugé à M. l'Amiral. Pareil Jugement du 25 Octobre 1697, au sujet des essess provenans de la prise de la ville de Carthagene par M. de Pointis, esses qui valoient environ douze millions, & dont

le dixieme fut aussi adjugé à M. l'Amiral.

Quant aux vaisseaux ennemis arrêtés dans les ports du Royaume & conssiqués ensuite, quoiqu'il y est ce semble lieu de douter que le dixieme en apparts à M. l'Amiral, ne s'agissant pas d'une expédition maritime faite sous commission & pavillon de France, il lui a néanmoins été attribué par Jugemens des 13 Février 1697 & 31 Octobre 1703. Par Arrêt du Conseil du 25 Janvier 1699, les Juges & Consuls de Bourdeaux ayant pris connoissance de la saisse du navire le Soleil d'Amsterdam, faite dans le port de Bourdeaux, l'affaire sut évoquée au Conseil & renvoyée devant M. l'Amiral & les Commissaires établis pour le jugement des prises; ce qui étoit préjuger la question en faveur de M. l'Amiral.

La raison de cette derniere décision est sans doute, que ces sortes de saisses qui ont trait à confiscation, ne se sont jamais que par représailles, & qu'il est de regle que le dixieme des prises qui se sont en vertu de lettres de représailles,

est du à l'Amiral tout comme des prises faites en pleine guerre.

C'est la disposition formelle de l'Ordonnance du mois d'Août 1582, & en cela elle n'attribua pas un droit nouveau à l'Amiral, elle ne sit que déclarer que ce droit lui avoit toujours appartenu. Les termes dans lesquels elle est conçue ne permettent pas d'en douter, les voici: Et d'autant que ci-devant plusieurs ont voulu révoquer en doute les droits appartenans audit état d'Amiral,

combien qu'ils soient assez suffisamment déclarés; nous déclarons de nouveau, pour ôter toute ambiguité, que de toutes les prises bien & duement faites sur mer, & même de toutes les prises faites en exécutant nos Lettres-patentes en forme de repré-failles, octroyées ou à octroyer, le dixieme en appartiendra à nottedit beau-

frere . . . . . tout ainsi que des autres prises faites en guerre.

Aussi Honorat de Savoie, Marquis de Villars, Amiral de France, étoit-il en possession de ce droit sur les prises faites par représailles, même avant cette Ordonnance du mois d'Août 1582; comme il résulte de l'enrégistrement fait à l'Amirauté de Paris d'une quittance par lui donnée le 13 Février 1574, au sieur René Ladomer, Capitaine des vaisseaux du Roi dans la Marine du Ponent, pour raison du dixieme d'une prise faite par ledit sieur Ladomer, sur les Portugais, en vertu de Lettres de représailles.

Mais savoir si le dixieme est dû des prises faites en conséquence de Lettres de représailles que le Roi accorde aux particuliers pour leur intérêt personnel?

V. le titre des repréfailles , infrà , art. 5.

Le dixieme étoit aussi dû à M. l'Amiral, dans le tiers du droit de recousse. Pour entendre ceci, il faut observer qu'aux termes de l'article 8, du tit. des prises, si un vaisseau François pris par les ennemis n'est repris sur eux qu'après vingt quatre heures, il est de bonne prise au prosit de celui qui l'a repris; mais si c'est dans les vingt quatre heures, alors celui qui l'a repris n'y peut prétendre que le tiers pour droit de recousse. Or, c'est de ce tiers qu'il revenoit le dixieme à l'Amiral, puisque e'est un prosit procédant réellement d'une prise

faite sur l'ennemi à qui on a fait lâcher prise.

Par cette raison le dixieme étoit dû quoique la reprise sût faite par un vais-seau du Roi; mais comme en pareil cas Sa Majesté qui ne veut pas profiter du malheur de ses sujets, est dans l'usage de rendre toute la prise aux propriétaires sans en rien retenir, M. l'Amiral usoit aussi de la même généro-sité pour son dixieme; mais eusin c'étoit une grace dont il étoit absolument le maître, & au surplus elle n'influoit jamais sur les reprises saites par les particuliers, attendu qu'à leur égard c'est un profit qu'ils sont sur les propriétaires du vaisseau repris, & qu'ainsi ils ne pouvoient avoir ce profit provenant de la course, qu'à la charge d'en payer le dixieme à l'Amiral. V. l'art. 8, tit. des prises.

Au reste le dixieme étoit dû à M. l'Amiral aussi-bien des prises menées aux Isles Françoises de l'Amérique que de celles qui étoient amenées dans les ports du Royaume, sans que les Gouverneurs généraux des Isles y pussent rien prétendre, ni donner aux Armateurs aucune commission en guerre. Ainsi jugé contre M. le Comte de Blenac, par l'Arrêt du Conseil du 14 Mars 1695, déja cité sur l'art. 1 du présent titre, avec désenses audit sieur Comte de Blenac & tous autres Gouverneurs & Officiers desdites Isles d'y prétendre aucun droit d'A-

miranté, sous quelque prétexte & pour quelque cause que ce sût.

Des rançons. Quelquefois une prise embarrasse, ou parce qu'elle ne vaut pas la peine d'être conduite dans un port, ou parce qu'en la gardant elle gêneroit la course; alors on la rançonne de concert avec le Capitaine pris, moyennant une somme qu'il promet payer, & dont il donne sa promesse par écrit qui s'appelle billet de rançon, avec un ôtage pour répondre du paiement, & en même temps le Capitaine preneur lui délivre un certificat de

rançon à la faveur duquel il continue fon voyage sans pouvoir ensuite être repris.

Ces rançons étoient donc sujettes au dixieme de l'Amiral comme les prises, parce qu'en effet les rançons tiennent lieu de la valeur des vaisseaux pris & les

représentent.

Il y a aussi la rançon des prisonniers de guerre pour le rachat de leur liberré, le dixieme en étoit dû tout de même à l'Amiral; art. 18 de l'Ordonnance de 1400; art. 3 de celle de 1517; art. 5 de celle de 1543, & art. 56 de celle de 1584. Pour la maniere d'exercer le dixieme de la part de M. l'Amiral, voir l'art. 32 du titre des prises.

Commissions. Si une prite étoit faite sans commission en guerre, quoique sous pavillon François & avec congé pour naviger, au lieu du dixieme, la prise appartiendroit pour le tout à l'Amiral, sans que le preneur y eût aucune part; les preuves de cette décision seront rapportées sur l'art. 1 du titre des

prifes.

Il est singulier qu'à l'occasion du dixieme de l'Amiral sur les prises, le Commentateur ait rappellé, d'après l'auteur de la Jurisdiction de la Marine page 535 ou 449, l'exemple d'Abraham qui offrit à Melchisedech le dixieme du butin qu'il avoit sait sur ses ennemis; des Romains qui en saisoient offrande à leurs faux Dieux, & des anciens Gaulois qui l'offroient au Dieu Mars; car ensin

quel rapport tout cela a-t-il avec le dixieme dû à l'Amiral?

Voici une anecdote qui mérite de trouver place ici. Jacques second, Roi d'Angleterre, détrôné par le Prince d'Orange son gendre, ayant trouvé un asyle en France, donna à quelques uns de ses sujets, des commissions en guerre qui firent des prises. Il s'éleva à cette occasion une difficulté par rapport au dixieme de ces prises; M. l'Amiral prétendant qu'il lui étoit dû comme ayant feul le droit de délivrer dans le Royaume des commissions en guerre. Sur les représentations qu'il fit au Roi à ce sujer, Sa Majesté ne voulut point décider alors; mais on en parla au Roi d'Angleterre, qui cessa dès-lors de donner de ces commissions. Cependant la difficulté subsistoit toujours pour le dixieme des prises faites. L'affaire portée au Conseil on se trouva embarrassé, & l'on prit le parti, par Arrêt du Conseil du 6 Mai 1694, d'ordonner que le dixieme seroit mis en séquestre ; mais le Roi d'Angleterre insistant toujours sur ce que le dixieme lui appartenoit, attendu que les prises avoient été faites en vertu de ses commissions; Sa Majesté, par Arrêt définitif du 22 Novembre audit an 1694, adjugea au Roi d'Angleterre le dixieme de la prise qui étoit en contestation. Sur quoi M. l'Amiral, pour prévenir une pareille décision sur les autres prises, sit demander à l'Agent du Roi d'Angleterre un mémoire de ses autres prises, & consentit que le dixieme lui en sût remis sans nouvelle décision.

#### ARTICLE X.

UI appartiendront aussi toutes les amendes adjugées aux Sieges particuliers, & la moitié de celles qui seront prononcées aux Tables de Marbre.

L'Attribution des amendes à l'Amiral, est d'aussi ancienne date que celle du dixieme des prises; & dès le commencement, la distinction que fait cet article entre les amendes adjugées dans les Sieges particuliers, & celles prononcées aux Tables de Marbre, a été admise sans qu'elle ait souffert depuis aucune variation. Ancien mémoire des droits de l'Amiral inséré dans Fontanon, fol. 1616, art. 7; Ordonnance de 1400, art. 15; de 1517, art. 12; de 1543, art. 4, & de 1584, art. 12; disposition confirmée par l'art. 4 du Régle-

ment du 12 Novembre 1669, & par le présent article.

Cependant notre Ordonnance reconnoît des Sieges généraux d'Amirauté qui ne font pas Table de Marbre; ( car il n'y en a que deux de cette espece, favoir, celui de Paris & celui de Rouen; celui qui avoit été établi à Bourdeaux par Edit du mois d'Avril 1691, ayant été supprimé par un autre Edit du mois de Janvier 1692, & celui qui avoit été établi tout de même à Rennes ayant été aussi supprimé par l'Edit du mois de Mai 1711 ) & ces Amirautés générales sont distinguées des particulieres pour la réception des Officiers par l'article 2, titre 3, ci-après. Notre article néanmoins ne dit rien des amendes qui y feront prononcées, fur quoi on peut demander si elles doivent appartenir pour le tout à l'Amiral, ou pour moitié seulement, à l'exemple de celles qui font adjugées aux Tables de Marbre; mais il faut répondre fans héfiter, qu'il en est à cet égard comme des Amirautés particulieres, n'y ayant d'exception absolument que pour les Tables de Marbre. Ce qui est conforme au reste aux anciennes Ordonnances qui viennent d'être citées, principalement à celles de 1543 & de 1584, qui adjugent à l'Amiral les amendes en plein prononcées dans les Sieges de premiere instance, en un mot autres que les Tables de Marbre.

Au surplus, à cela près uniquement que les Officiers des Amirautés générales, doivent être reçus au Parlement, ce qui est indispensable, puisque les appellations de leurs jugemens sont portées directement au Parlement, ces Amirautés ne disferent en rien des Amirautés particulieres, & n'ont aucun avantage sur elles. Aussi aux termes de l'article 1 du titre 13, leurs jugemens ne sont-ils exécutoires que pour la même somme, & de la même maniere que le sont ceux des Amirautés particulieres, avec lesquelles elles sont consodues dans ledit article comme dans celui-ci. Ainsi nulle distinction à faire tout

de même pour les amendes qui y sont prononcées.

Il y a plus, & il est vrai de dire même, à la vue de l'Edit de 1711, qu'il n'y a plus d'Amirautés générales que les deux Sieges de Table de Marbre, & que toutes les autres Amirautés ne sont que des Sieges particuliers, avec cette seule différence

différence, que de ces Amirautés les unes relevent nuement au Parlement, & les autres aux Tables de Marbre de leur ressort. Si l'on peut y ajouter quelqu'autre prérogative, c'est que le premier Officier des unes a droit de se dire Lieutenant-général, & que celui des autres ne prend que la qualité de Lieutenant fimplement, ou de Lieutenant particulier; mais la distinction est vaine & frivole dès qu'il n'y en a aucune dans le pouvoir & l'autorité, excepté l'adresse des lettres de rémission, infrà, article 12 du titre suivant.

Une observation importante à faire, est que cet article ne fait point mention des confications, tandis que l'article 4 du Réglement de 1669 les sait marcher d'un pas égal avec les amendes: ce qui fait naître deux questions; la premiere. si l'omission saite dans cet article a pu donner atteinte au droit de confiscation acquis à l'Amiral, tant par ledit article 4 du Réglement, que par l'article 30 de l'Ordonnance du mois de Mars 1,84. La seconde, si en interprétation dudit article 4; la confifcation ne doit appartenir pour le tout à l'Amiral que lorsqu'elle est prononcée dans une Amirauté particuliere, ou à l'occasion d'un délit commis dans une Amirauté particuliere.

La premiere question est facile à décider. 1º. une simple omission dans une loi postérieure, n'est pas capable d'enlever à quelqu'un un droit qui lui est formellement acquis par une loi antérieure; il faudroit pour cela une dérogation à ce droit, finon expresse, du moins générale. Or on ne voit point qu'il soit déclaré dans tout ce titre de l'Ordonnance, que l'Amiral ne jouira pas d'autres

droits que ceux qui y font exprimés.

2°. Si cet article ne parle pas de confiscation, l'omission est réparée par l'art. 1 du titre 10 ci-après, qui ordonne précifément la confiscation de tout vaisseau qui fortira d'un port du Royaume fans congé de l'Amiral. Or cette confiscation ne pouvant être qu'au profit de l'Amiral à raifon du mépris de l'autorité attribuée à fa charge; il est évident que cette Ordonnance loin d'avoir dérogé tacitement au droit de confiscation acquis à l'Amiral par l'article 30 de l'Ordonnance de 1584, & par l'article 4 dudit Réglement de 1669, l'a confirmé au contraire, finon de la maniere la plus formelle, au moins équivalemment, à joindre que la confication est une suite & une dépendance du droit de Jurisdiction.

A l'égard de la seconde question, l'article 4 du Réglement de 1669, ne décide pas affez clairement qu'il en sera des confiscations comme des amendes, pour qu'on en doive conclure, que les confications prononcées aux Tables de Marbre n'appartiendront que pour moitié à l'Amiral, au préjudice de l'art. 30 de l'Ordonnance de 1584 & de l'art. 1 du titre 10 ci-après, qui en ne parlant d'aucun partage du profit de la confifcation, l'attribue évidemment en

entier à l'Amiral.

Au surplus ce qui leve tout doute sur ces deux questions, ce sont les déci-

fions intervenues depuis notre Ordonnance.

La premiere est un Arrêt du Conseil du 13 Décembre 1687, portant que conformement à ce Réglement de 1669, l'Amiral jouira des confiscations adjugées pour cause dont la connoissance appartient aux Juges de l'Amirauté, & qui en conséquence adjugea à l'Amiral les onze cens sequins confisqués, avec les amendes en entier qui avoient été prononcées.

La seconde est un autre Arrêt du Conseil du 29 Juillet 1702, confirmé par

Tome 1.

Lettres-patentes du 7 Septembre audit an 1702; lequel Arrêt a ordonné pareillement qu'à l'avenir dans toutes les affaires de la compétence des Juges de l'Amirauté, en quelque Jurisdission que le renvoi en soit sait pour être jugées, les amendes & confisations seront prononcées au profit de l'Amiral, comme lui appartenant à cause de sa charge. Ces deux Arrêts infirmatiss des Jugemens rendus au préjudice du droit de M. l'Amiral, par M. le Bret, Intendant de Provence, en vertu d'Arrêts d'attribution. Dans l'espece du dernier, il étoit question de deux cens cinquante écus transportés en fraude par un Marchand de Marseille, à Smirne.

La troisieme est encore un Arrêt du Conseil du 20 Mars 1703, d'autant plus remarquable qu'il a été rendu contradictoirement entre les Officiers de l'Amirauté de Calais & les Juges des Traites de la même Ville. Il s'agissoit d'un boucaud de muscade déchargé d'un navire, & entré en fraude, qui avoit été sais par les uns & les autres, & il su ordonné que la Sentence de l'Amirauté qui consisquoit ce boucaud au profit de M. l'Amiral, seroit exécutée

selon sa forme & teneur.

La quatrieme & derniere est aussi un autre Arrêt du Conseil du 23 Janvier 1706, qui a adjugé à M. l'Amiral la consissation d'une prise faite sans commission en guerre de sa part, sans avoir égard à la réclamation qui en étoit saite au prosit de sa Majesté par le Procureur du Roi.

Il s'agissoit du vaisseau le Succès, de Lima, richement chargé La confiscation en avoit été ordonnée en faveur de M. l'Amiral au Conseil des prises; le Procureur du Roi en fait appel prétendant que c'étoit au Roi que la consis-

cation appartenoit.

Une circonstance extrêmement intéressante à ce sujet, c'est que l'Arrêt alloit passer contre M. l'Amiral; mais le Roi étant informé qu'à une voix près les avis étoient partagés, jugea en faveur de M. l'Amiral. Ce n'est pas la premiere sois que ce grand Prince a décidé contre ses propres intérêts, dès qu'il voyoit que son droit sousser de la difficulté & qu'il éprouvoit de la contradiction,

il donnoit aussi-tôt gain de cause à sa partie.

De tout ceci ils'ensuit, non seulement que la confiscation ordonnée par l'art. 1 du tit. 10 ci-après, ne peut regarder que M. l'Amiral; non-seulement aussi que la confiscation d'une prise faite sans commission en guerre de l'Amiral lui appartient tout de même plutôt qu'au Roi; mais encore que toute confiscation prononcée dans une cause de la compétence de l'Amirauté, est également au prosit de l'Amirauté sénérale ou particuliere, ou par une commission avec Arrêt d'attribution, même sans y appeller les Officiers d'Amirauté; parce qu'il sussi que l'affaire ou le délit soit réellement de la compétence de l'Amirauté. De maniere qu'en cette partie il n'est point quession de se régler sur la loi portée au sujet des amendes pour attribuer la moitié de la confiscation au Roi sous prétexte que l'affaire seroit de la compétence de l'Amirauté, cette dissinction n'ayant lieu que pour les amendes.

Il est pourtant vrai que les Lettres-patentes du 7 Septembre 1702, n'ont été enrégistrées au Parlement le 16 Mars 1703, qu'avec cette restriction: à la charge que la moitié des amendes & confiscations prononcées dans les Sieges des Tables de Marbre appartiendra au Roi, Mais, par rapport aux confiscations,

la réserve est à bien dire superflue, puisqu'il ne peut naturellement y avoir lieu à la confiscation que pour un délit commis dans une Amirauté particuliere, autre en un mot qu'une Table de Marbre, dont par conséquent la Table de Marbre ne sauroit connoître en premiere instance, ni par appel, la matiere devant être poursuivie à l'extraordinaire.

Et cela s'entend, foit que la confiscation ait pour cause une contravention aux Ordonnances & Réglemens concernans l'Amirauté & la navigation, soit qu'elle intervienne pour raison de marchandises de contrebande introduites par mer dans quelque port du Royaume, ou de marchandises prohibées embarquées sans permission du Roi, ou enfin d'un commerce sait dans un pays où il

n'est pas permis d'aller.

Tout cela se faisant parmer, ce sont autant de délits de la compétence des Juges de l'Amirauté, comme il sera prouvé sur le titre suivant, art. 10, ce qui suffit pour sonder le droit de M. l'Amiral, quelque commission que le Roi établisse pour faire le procès aux prévaricateurs. Ces commissions au reste n'ont plus lieu qu'à la charge de juger avec les Officiers de l'Amirauté, ce qui con-

firme en même temps leur droit de Jurisdiction.

Cependant par un arrangement postérieur à toutes ces décisions, les amendes & confiscations en cas de saisse de marchandises prohibées, n'appartiennent plus à M. l'Amiral, le Roi s'en est réservé le produit, & l'a appliqué à son prosit, ou à l'adjudicataire de ses sermes, par l'art. 2 de l'Arrêt du Conseil du 25 Mai 1728; mais c'est à la charge par cet adjudicataire des fermes, de payer à M. l'Amiral pour indemnité & par forme d'abonnement, la somme de 20000 l. tous les ans, le premier Janvier de chaque année, conformément à la disposition de l'article 9, qui ajoute, & sans qu'à cette occasion le Fermier puisse prétendre aucun droit sur les confiscations qui seront prononcées par les Officiers d'Amirauté, dans toutes affaires, de quelque nature que ce puisse être, qui ne regarderont pas directement les marchandises de contrebandes ou prohibées, & la conservation des droits des Fermes. De forte que dans les affaires de la compétence de l'Amirauté, toutes les amendes & confilcations autres que celles concernant la contrebande, appartiennent comme auparavant à M. l'Amiral, & qu'à l'égard de celles-ci, il en reçoit l'équivalent au moyen de la compofition suivant laquelle l'adjudicataire des fermes lui paie annuellement la somme de vingt mille livres.

Il y a encore pourtant une sorte de confiscation qui a été jugée dévolue au Roiseul à l'exclusion de M. l'Amiral; c'est celle des essets échoués ou naustragés appartenans aux ennemis de l'Etat. V. instrà l'art. 26 du titre des naustrages

in fine.

Le paiement des amendes se fait directement entre les mains du Receveur de M. l'Amiral, les Jurisdictions de l'Amirauté étant exceptées de la création des Offices de Receveurs & Contrôleurs des amendes, aussi-bien que des épices, avec décharge de droits y attribués. Arrêt du Conseil d'Etat du 8 Février 1710, consirmé par autre du 6 Novembre 1714. V. suprà, article 2.



# A R R E S T DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

Portant que conformément au Réglement du 12 Novembre 1669, Monsseur le Comte de Foulouse, Amiral de France, jouira des amendes & constitutions, & de tous autres droits de Justice dans tous les Sieges particuliers d'Amirauté, & de la moitié de ceux des Tables de Marbre; & qu'en conséquence onze cens Sequins conssigués & les amendes prononcées contre le Dou & Reyne, seront payées audit seur Amiral, comme aussi les consistations & amendes adjugées depuis le jour de ses provisions.

Du treizieme Décembre 1687.

#### EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT.

SUR la Requête présentée au Roi étant en fon Conseil, par Louis-Alexandre de Bourbon, Cointe de Touloule, Amiral de France; contenant que les nommés le Dou & Reyne s'étant exposés à faire un commerce de Sequins d'un faux coin & faux alloi, le Conful de la nation Françoise en Chypre, auroit sait saisir 1100 Sequins trouvés dans un bâtiment abordé à Chypre: de quoi le Procureur de Sa Majesté au Siege de l'Amirauté de Marfeille ayant eu avis, il en auroit porté les plaintes an Lieutenant dudit Siege & à Sa Majesté, laquelle auroit ordonné au fieur Morant, pour lors Intendant de Justice, Police & Finances en Provence, de prendre connoissance de cette affaire, & ensuite au sieur le Bret qui lui a succédé, lequel a rendu un Jugement audit Siege de l'Amirauté avec ledit Lieutenant & le nombre des Gradués porté par les Ordonnances, sur les conclusions dudit Procureur de Sa Majesté du 9 Septembre dernier, par lequel lesdits onze cens Sequins ont été acquis & confifques, & lefdits le Dou & Reyne condamnés à des amendes au profit de Sa Majesté; ce qui auroit obligé Nicolas Leglife, chargé du recouvrement des droits du Suppliant en Provence & Languedoc, de présenter Requête audit sieur le Bret, tendante à ce que lesdits onze cens Sequins lui foient délivrés, & les amendes confignces par lesdits le Don & Reyne, èsmains dudit Siege de l'Amirauté lui foient payées, laquelle Requête ledit fieur le Bret a renvoyé à Sa Majesté, pour expliquer ses intentions, en forte que ledit Suppliant, pour

foutenir les droits attribués à la charge d'Amiral, est obligé de représenter à Sa Majesté à l'égard de l'affaire particuliere, qu'elle est purement de la compétence de l'Amirauté privativement à tous autres Juges, suivant la difposition de toutes les Ordonnances, & nommément par l'article 10 du titre de la compétence des Juges de l'Amirauté, de l'Ordonnance de la Marine de l'année 1681, lequel porte que tous crimes & delits commis fur mer, les ports, havres & rivages, feront jugés par les Officiers de l'Amirante, celle dont est question y a été instruite & jugée à la diligence du Procureur de Sa Majesté audit Siege de l'Amirauté de Marfeille; & pour la jouissance des confiscations & amendes, le Réglement du 12 Novembre 1669, fait par Sa Majesté sur les pouvoirs, fonctions, autorités & droits de la charge d'Amiral de France, rétablie par Edit dudit mois, porte entr'autres choses, que le pourvu de la charge d'Amiral jouira des amendes, confiscations & tous autres droits de Justice dans tous les Sieges particuliers d'Amirautés, & de la moitié dans ceux des Tables de Marbre : ce qui a été confirmé par l'Ordonnance de la Marine de ladite année 1681, à l'égard des amendes; & quoique le mot de confifcation ne soit point exprimé, celui d'amende emporte consication, & Sa Majesté n'a pas prétendu deroger par cette Ordonnance audit Réglement du 12 Novembre 1669, puisque le feu fieur Comte de Vermandois, pourvu de cette charge, en a joui jusqu'à son décès, & que dans les committions qui ont été expédiées

au fieur le Fouyn pour faire la recette des droits de ladite charge d'Amiral pour ledit seu sieur Comte de Vermandois & le Suppliant, les amendes & confiscations y sont exprimées, ce qui l'oblige d'avoir recours à Sa Majesté, à ce qu'il lui plaife ordonner qu'il jouira conformement audit Réglement du 12 Novembre 1669, des amendes, confiscations, & tous autres droits de Justice dans tous les Sieges particuliers d'Amirautés, & de la moitié de ceux de la Table de Marbre; en conséquence, que les onze cens Sequins confisqués, & les amendes prononcées contre lesdits de Dou & Reyne, par le Jugement rendu par ledit fieur le Bret, audit Siege de l'Amirauté de Marseille, le 9 Septembre dernier, seront payés audit Leglise, à ce faire les dépositaires contraints comme pour les deniers & affaires de Sa Majesté, à la charge par ledit Leglise d'en remettre le sonds ès-mains de fon Tréforier; & à l'égard des confiscations & amendes adjugées pour causes dont la connoisfance appartient aux Juges de l'Amirauté depuis le jour des provisions de ladite charge d'Amiral, ordonner qu'à la diligence de ses Procureurs, les Particuliers qui en ont fait le recouvrement. feront tenus d'en compter pardevant les fieurs Intendans & Commissaires départis, & d'en remettre les fonds ès-mains de son Trésorier. Vu ladite Requête, & Pieces y attachées, & oni le rapport du Sr. Pelletier, Conseiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur-général des Finances, LE ROI ÉTANT EN SON CONSEIL à ordonné & ordonne conformément au Réglement du 12 Novembre 1669, que le fieur Comte de Toulouse, Amiral de France, jouira des amendes,

confiscation & de tous autres droits de Justice dans tous Sieges particuliers d'Amirantes, & la moirié de ceux des Tables de Marbre, & en conféquence, que les onze cens Sequins configués, & les amendes prononcées contre lesdits le Dou & Reyne, par le Jugement rendu par ledit fieur le Bret, au Siege de l'Amirauté de Marfeille. le 9 Septembre dernier, feront payées audit Leglise, à ce faire les Dépositaires contrains comme pour les deniers & affaires de Sa Majesté, & moyennant ledit paiement ils en demeureront bien & valablement déchargés, à la charge par ledit Leglise de remettre le sonds ès-mains du Trésorier dudit sieur Comte de Toulouse : & à l'égard des confications & amendes adjugées pour causes dont la connoillance appartient aux Juges de l'Amirauté, depuis le jour des provisions dudit sieur Comte de Toulouse, ordonne Sa Majesté, que les Particuliers qui en ont fait le recouvrement, seront tenus dans un mois du jour de la fignification du présent Arrêt, de remettre ès-mains des fieurs Intendans & Commillaires départis dans les Provinces & Généralités où ils font demeurans, des Etats certifiés véritables, aux peines de l'Ordonnance, des sommes qu'ils ont reçues, & des paiemens qu'ils ont faits ; à ce faire contrains par les voies ci-dessus, pour être lesdits Etats envoyés audit fieur le Pelletier , & fur le rapport qui en sera par lui fair à Sa Majesté, être ordonné ce qu'il appartiendra, FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Verfailles le treizieme jour de Décembre mil fix cens quatre-vingt-fept.





# ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT

DU ROI,

#### ET LETTRES-PATENTES SUR ICELUI.

O v 1 reglent la compétence des Officiers de l'Amirauté du Royaume, & confirment le droit de l'Amiral de France sur les Amendes & Confiscations provenantes des affuires qui sont de la compétence desdits Officiers, en quelques surisdictions qu'elles puissent être renvoyées & Jugées.

Du 29 Juillet & 7 Septembre 1702.

#### EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT.

V U par le Roi étant en son Conseil les Requetes respectivement présentées en icelui par Louis-Alexandre de Bourbon, Comte de Toulouse, Pair & Amiral de France, & le Fermier-général des Domaines de Sa Majesté; celle dudit fieur Amiral, contenant que le nommé François Michel, Marchand de la Ville de Marfeille, ayant fait transporter en fraude deux cens cinquante écus au coin & armes de France, & les ayant pour cet effet cachés dans une caisse de cochenille chargée fur un vaisseau destiné pour Smirne, le Conful de Smirne auroit fait faifir le tout, & renvoyé à Marseille lesdits deux cens cinquante écus, avec la procédure par lui faite, fur laquelle par Arrêt du Confeil du 8 Octobre dernier, le Sr. le Bret, Intendant en Provence, auroit été commis pour avec les Officiers de l'Amirauté de Marseille, ou le nombre des Gradués requis par l'Ordonnance, faire & parfaire le procés aux coupables du transport defdites especes, & les juger en dernier ressort; en exécution duquel Arrêt ledit fieur le Bret auroit appellé avec lui des Gradués au lieu des Officiers de l'Amirauté, & par son Jugement du 19 Janvier aussi dernier, il auroit entr'autres choses condamné ledit Michel en six mille livres d'amende, confisqué les deux cens cinquante écus, & la caisse de cochenille faisse, & condamné le nommé Gaspard Concordan, Commiffionnaire dudit Michel, en trois cens livres d'amende, le tout applicable moitié au profit du Roi, & l'autre moitié au profit des Hôpitaux de la Ville de Marfeille; que le Receveur des droits dudit fieur Amiral à Marfeille ayant eu connoissance de ce Jugement, il s'y feroit oppoté en ce qui regarde la destination desdites

confifcations & amendes, & auroit demandé que le tout lui sût délivré, comme appartenant audit fieur Amiral feul, à caute du droit de sa charge, laquelle demande ayant été communiquée au Fermier du Domaine, & sa réponse vue par ledit fieur le Bret, il auroit par son Ordonnance du 4 Février dernier, délaissé les parties à se pourvoir au Conseil; les choses en cet état le fieur Amiral se trouve obligé pour la conservation des droits de sa charge, de repréfenter que Sa Majesté, à l'exemple de ses prédécesseurs, a toujours attribué à l'Amiral de France, comme feul Seigneur Haut-Justicier de la mer, rades, ports, havres, quais & rivages, rant & si loin que le grand flot de Mars se peut étendre, les amendes, confiscations & autres droits de Justice; savoir, en entier dans les Sieges particuliers de l'Amirauté, & de moitié seulement dans ceux des Tables de Marbre; ce droit est établi par toutes les anciennes & nouvelles Ordonnances, portant Réglement pour la compétence, jurisdiction & droits, tant des Juges des Amirautés, que de la charge d'Amiral de France, & quoiqu'il ait été apporté en disférens temps plufieurs changemens dans l'étendue de ladite charge, notamment par la suppression qui en a été saite en 1626, & par l'Edit de son rétablissement du mois de Novembre 1669, on lui a toujours réfervé & confervé les confifcations & amendes, & autres droits de Juftice, comme les mieux établis & les plus inféparables de l'Office d'Amiral de France, le Réglement attaché sous le contre-scel dudit Edit du 12 dudit mois de Novembre 1669, porte en termes exprès art. IV que l'Amiral jouira, comme il est dit ci-deffus, des amendes, confications, &

de tous autres droits de Justice, dans tous les Sieges particuliers de l'Amirauté, & de la moitié de ceux des Tables de Maibre ; les provisions qui en ont été expédiées depuis ; favoir, en 1669, au profit du feu fieur Comte de Vermandois, & depuis en 1683, au profit dudit sieur Comte de Toulouse, les unes & les autres registrées au Parlement de Paris, portent en termes exprès, que l'Amiral jouira de son Oshice avec les profits, revenus & émolumens mentionnés en l'Edit & au Réglement qui ont été faits concernans les pouvoirs & fonctions de ladite charge au mois de Novembre 1669; l'Ordonnance de la Marine de l'année 1681 qui est postérieure, n'y a dérogé en rien, au contraire elle confirme les principaux droits & les principales fonctions de la charge d'Amiral, aussi sa possession tant avant que depuis ledit Edit de 1669, & l'Ordonnance de 1681 est incontestablement établie par une infinité de Jugemens dont les Greffes des Amirautés font remplis, sans que l'on puisse en justifier aucune interruption; au contraire toutes les fois qu'il y a été troublé, il y a été maintenu par des Arrêts folemnels da Conseil, par lesquels ses droits ont été coi firmés en pleine connoissance de cause; il y en a plufieurs exemples confidérables, mais un des principaux & des plus décifits dans la question dont il s'agit aujourd'hui est l'Arrêt du Confeil du 13 Décembre 1687, rendu au rapport du fieur le Pelletier, lors Contrôleur Général des Finances; il s'agissoit d'un Jugement rendu par le même fieur de Bret, Intendant de Provence, commis par un Arrêr du Confeil pareil à celui du mois d'Octobre dernier, pour faire & parfaire le procès aux coupables du transport de onze cens Sequins que quelques particuliers avoient envoyés en Chypre; par le Jugement rendu en exécution de cet Arrêt par ledit sieur le Bret, les amendes & les consiscations par lui prononcées sont appliquées & destinées de la même maniere que celles prononcées par son Jugement du mois d'Octobre dernier; favoir, moitié au profit du Roi, & l'autre moitié au profit des Hôpitaux. L'Amiral s'étant pourvu au Conseil contre cette disposition du Jugement du sieur le Bret, est intervenu l'Arrêt ci-dessus, du 13 Décembre 1687, par lequel conformément aux titres de la charge d'Amiral, & particuliérement au Réglement de 1669, il est dir, que l'Amiral jouira des amendes & confiscations, & de tous autres droits de Justice dans tous les Sieges particuliers d'Amirauté, & de moitié de ceux des Tables de Marbre ; & en consequence, ordonne que les onze cens Sequins confiqués & les amendes prononcées, feront remis en entier au Receveur des droits dud. fieur Amiral, à ce faire les dépositaires contraints, ce qui a eu son entiere exécution. Le même Arrêt porte que ceux qui ont fait le reconvrement des confilcations & amendes adjugées pour causes dont la connoillance appartient aux Juges de l'Amirauré depuis le jour des provisions dudit sieur Comte de Toulouse, seront tenus de remettre dans un mois ès-mains des ficurs Intendans un état de la recette & dépenfe qu'ils en ont faite, pour être ledit état envoyé au Confeil, & fur icelui être ordonné ce qu'il appartiendra. Sur cet état autre Arrêt du Confeil du 14 Avril 1688, portant que les dépositaires des deniers & effets en provenans. feront remis ès-mains des Receveurs dudit fieur Amiral, ce qui a eu son entiere exécution partout le Royaume; depuis, en 1688 il y a eu par les mêmes raifons & fur le même fondement. ordre du Roi de remettre au Receveur des droits du sieur Amiral à Toulon, le prix d'un vaisseau qui y avoit été confiqué au profit de Sa Majefté, pour avoir navigué avec un faux congé. En 1689 le Conseil avant envoyé aux Officiers de l'Amiraeré de Caudebec la connoissance d'une faifie faite par les Commis de Domeigue de cent dix-sept ballots de marchandises, meubles, & enti'autres de vaisselle d'argent que des Religionnaires faisoient sortir du Royaume, le tout a été confisqué au profit dudit fieur Amiral. Cette longue suite de titres qui établissent invinciblement le droit & la possession de l'Amiral, lui font espérer que Sa Majesté ne trouvera aucune difficulté à lui en accorder aujourd'hui, en tant que de befoin, la confirmation. A CFS CAUSES, requéroit qu'il plut à Sa Majesté. faisant droit sur le renvoi porté par l'Ordonnance du sieur le Bret du 4 Février 1702, sans s'arrêter à son Jugement du 19 Janvier précédent, en ce qui concerne l'application desdites confiscations & amendes; ordonner qu'elles seront incessamment remises entre les mains du Receveur de ses droits sur les heux, comme à lui teul appartenant à cause de sa charge d'Amiral de France, qu'à ce faire tant les dépotitaires des deniers & effets provenans detdites confications & amendes, que ceux qui pourroient les avoir exigés, ou ceux qui ont été condamnés, feront contraints comme pour fes deniers & atfaires de Sa Majesté; quoi faisant ils en demenreront valablement déchargés . & qu'à l'avenir dans toutes les affaires qui feront de la competence des Officiers de l'Amirauté les amendes & confifcations, quelque part qu'elles foient jagées, seront prononcées au profit de l'Amiral de France, comme à lui seul appartenance, a

cause de sa charge, & qu'à cet effet toutes lettres sur ce nécessaires seront expédiées. Celle du Fermier du Domaine, contenant que par tout ce qui est ci-dessus rapporté, & produit de la part dudit fieur Amiral, il ne peut au plus prétendre la jouissance des amendes & confiscations que quand les Jugemens qui les ordonnent font rendus dans les Amiraurés & Sieges de Tables de Marbre, parce que pour lors la Juttice s'y exerce en fon nom, & que les Jugemens en sont intitulés; mais que dans les cas pareils à celui dont il s'agit ici, c'est-à-dire d'un Jugement rendu par un Intendant de Province avec des Gradues, & non avec des Juges d'Amirautés, ledit fieur Amiral n'y a aucun droit, puisque la Justice s'y exerce pour lors au nom du Koi, que c'est par la raiton de cette diftérence que l'Arrêt du 13 Décembre 1687 a été rendu au profit dudit fieur Amiral, parce qu'il s'agilloit d'un Jugement rendu par le fieur le Bret avec les Juges de l'Amiranté, au lieu qu'il s'agit ici d'un Jugement par lui rendu avec des Gradués. D'ailleurs il s'agistoit d'un commerce de Sequins qui sont une monnoie étrangere, au lieu qu'il s'agit ici d'especes fabriquées dans le Royaume, aux coin & armes de Sa Majesté, ce qui est en quelque façon un crime de fausle Monnoie, & par conféquent un cas privilégié dont la connoissance ne peut appartenir aux Officiers de l'Amirauté, leur compétence & leur Jurisdiction ne s'étendant uniquement que sur les affaires purement maritimes, & nullement fur les entrées & forties des marchandifes de contrebande, moins encore fur le fait particulier des Monnoies dont la connoissance appartient aux Officiers des Justices Royales, comme Cours des Monnoies, Bailliages & Préfidiaux, à l'exclusion de tous autres; & enfin que par toutes les Ordonnances & Déclaration concernant les monnoies, & notamment par celles qui en détendent le transport hots du Royaume, les amendes & confifcations en provenant doivent appartenir à Sa Majesté. Par ces raisons requéroit le Fermier du Domaine, qu'il plût à Sa Majesté ordonner l'exécution du Jugement dudit ficur le Bret, en ce qui regarde l'application des confiscations & amendes par lui prononcces, ce faifant débouter ledit sieur Amiral de fa demande. La réplique dudit fieur Amiral contenant que la diffinction que fait le Fermier du Domaine entre les Jugemens rendus par, on avec de Gradués conjointement avec les fieurs Intendans, dans des cas particuliers d'attribution faite par des Arrêts du Conseil, est entièrement illutoire & frivole, puitque le droit de l'Amiral, pour jouir des confications & amen-

des, est fondé sur deux principes incontestables, & auxquels ces Arrêts d'attributions particulieres n'apportent & ne peuvent apporter aucun changement. Le premier comme il a déja été dit, que l'Amiral est seul Haut-Justicier de la mer. ports, havres, rades, quais & rivages, étant dans l'étendue des Jurisdictions des Amirautés. Le second que les affaires dont il s'agit font de la compérence des Officiers de l'Amirauté, & ne changent point en cela de nature, lorsqu'il plait au Roi par des raisons particulieres, commettre les fieurs Intendans pour les juger avec les Officiers des Amirautés ou le nombre des Gradués requis par les Ordonnances; ces termes bien loin de détruire, confirment la Jurisdiction & la compétence des Officiers des Amirautés, parce que les uns & les autres ne font que représenter l'Amiral au lieu & place duquel ils jugent, & fi le raisonnement du Fermier du Domaine avoit lieu, il s'ensuivroit, que dans ces cas d'attributions particulieres, ce ne feroit pas par la volonté, & par l'autorité expresse de Sa Majesté, que l'Amiral jouiroit des amendes & confications, ou qui en seroit privé, mais que ce feroit par la pure volonté des fieurs Intendans, selon qu'il leur plairoit de juger avec les Officiers de l'Amirauté ou avec des Gradués, pour priver l'Amiral de son droit, ou l'en laisser jouir, ce que l'on ne présumera jamais être en nul cas l'intention de Sa Majesté, & en effet, c'est une Jurisprudence univertellement établie dans tout le Royaume, que dans tous les cas particuliers d'attribution, d'évocation & de renvoi d'une Justice à une autre, les Jugemens, fur-tout pour la disposition des amendes & confifcations, out le même effet que s'ils avoient été rendus dans la Jurisdiction naturelle d'où il a été évoqué. Ce que dit le Fermier du Domaine sur l'incompétence des Amirautés pour connoître de l'entrée & fortie des marchandises de contrebande, & entr'autres des matieres d'or & d'argent monnoyées ou non monnoyées, est encore plus mal-fondé; toutes les anciennes Ordonnances à commencer par celle de 1398, & successivement jusqu'à présent fans aucune interruption, attribuent fi diflinctement & si amplement aux Officiers des Amirautés la connoissance de la contrebande, qu'on n'a jamais douté que ce ne fût là un des principaux articles de leur compétence & de leur Jurisdiction, & des mieux établis, car outre que ces Ordonnances portent formellement que les Officiers de l'Amirauté connoîtront du tranfport des marchandifes à l'exclusion des maitres des ports & de tous autres Officiers, elles portent encore à l'égard de ceux qui, par permif-

fion

fion ou autrement, chargent des marchandises de contrebande, qu'ils seront tenus de donner caution aux Officiers de l'Amirauté, elles ajoutent des défenses très-expresses à tous les bâtimens de sortir sans souffrir les visites des Officiers de l'Amiranté, pour voir s'il y a on non des marchandises de contrebande; & il est dit que s'il s'en trouve, il sera procédé par les Officiers de l'Amirauté, par amende, confiscation, punition corporelle ou autrement : il est inutile au Fermier du Domaine de vouloir ici faire diftinction des matieres d'or & d'argent, des especes monnoyées ou non monnoyées, & de celles qui sont de fabrique du Royaume, ou de fabrique étrangere ; car toutes les Ordonnances , notamment celle du mois de Mars 1600, enjoignent aux Officiers des Amirantés d'empêcher le transport de l'or & de l'argent, comme de toutes les autres marchandises de contrebande, mais d'ailleurs on n'a jamais douté que ce terme de contrebande ne tombe particulièrement sur les matieres d'or & d'argent monnoyées ou non monnoyées de fabrique du Royaume ou de fabrique étrangere, & toutes les Ordonnances particulieres pour la défense du transport de l'or & de l'argent, ne sont jamais descendues dans le détail de ces distinctions qui sont absolument inutiles, le transport de toutes ces différentes especes, est également défendu avec la même rigueur & fous les mêmes peines. Pour ce qui est du dernier moyen du Fermier du Domaine, qui est que par ces Edits & Déclarations portant défenses du transport de l'or & de l'argent, les amendes & confifcations doivent appartenir au Roi; cela est vrai pour les affaires qui font de la compérence des Justices ordinaires; mais non pas pour celles qui font de la compétence des Amirautés, n'y ayant rien dans tous ces Edits & Déclarations qui déroge directement ni indirectement à ceux qui ont été ci-dessus rapportés, & qui établissent les droits de l'Amiral & des Officiers des Amirautés, partant le sieur Amiral persiste dans les conclutions par lui ci - devant prifes. Vu austi les Extraits joints à la présente Requête des Ordonnances de 1398 & autres années suivantes, l'Edit du mois de Novembre 1669, portant rétablissement de la charge d'Amiral de France,

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut. Notre rrès-cher & très-amé Fils, Louis-Alexandre de Bourbon, Comte de Toulouse, Pair & Amiral de France, Nous a représenté que par toutes les anciennes & nouvelles Ordonnances de Nous & des Rois

Tome 1.

& le Réglement du douzierne du même mois attaché fous le contre-scel d'icelui, les provisions de ladite charge d'Amiral expédices en faveur du feu sieur Comte de Vermandois, le 12 dudit mois de Novembre 1669, & régistrées au Parlement le 24 Mars 1670, l'Ordonnance de la Marine du mois d'Août 1681. Autres provifions de ladite charge d'Amiral expédices en faveur dudit fieur Comte de Toulouse du 23 Novembre 1683, auffi régistrées au Parlement le 22 Décembre audit an, les Arrêts du Confeil des 13 Décembre 1687, 14 Avril 1688, 15 Janvier & 15 Août 1699, plusieurs Sentences rendues en différens Sieges d'Amirantés, l'Arrêt du Confeil du 8 Octobre 1701, & le Jugement rendu en conséquence par le sieur le Bret le 19 Janvier aussi dernier : Oui le rapport du fieur Fleuriau d'Armenonville, Conseiller ordinaire au Conseil Royal, Directeur des Finances, tout vu & considéré. LE ROI EN SON CONSEIL, faifant droit fur le renvoi porté par l'Ordonnance du fieur le Bret, du 4 Février 1702, fans s'arrêter à fon Jugement du 19 Janvier précédent, en ce qui concerne l'application des confifeations & amendes, a ordonné & ordonne que les amendes & confifcations feront inceflamment remifes en entier an Receveurs des droits dudit fieur Comte de Toulouse. comme à lui appartenantes à cause de s'a charge d'Amiral de France, à ce faire tant les dépositaires des deniers & effets provenans desdites eonfiseations & amendes, que ceux qui pourroient les avoir exigées, & ceux qui y ont été condamnés, contraints comme pour les deniers & affaires de Sa Majesté, quoi faisant, ils en demeureront bien & valablement déchargés. Ordonne Sa Majesté qu'à l'avenir dans toutes les affaires qui feront de la compétence des Officiers de l'Amirauté, en quelque Jurifdiction qu'elles puissent être envoyées & jugées, les amendes & confilcations feront prononcees au profit dudit fieur Amiral, comme à lui appartenantes à cause de sa charge, & seront à cet effet expédiées toutes lettres sur ce nécessaire. FAIT au Confeil d'Etar du Roi , Sa Majeste v étant , tenu à Versailles le vingt-neuvieme jour de Juillet mil fept eent deuv.

Signé, PHELYPEAUX,

nos prédécesseurs , à lui seul par le droit de sa charge d'Amiral de France, & comme teut beigneur Haurt-Juffcier de la mer, ses quais , perts , havres , rades & rivages , tant & si loin que le grand flot de Mars peut s'écendre , appartiennent les amendes & considerations & autres droits de Justice pour toutes les carées dont la connoissance est attribuée aux Officiers de l'Amirauté, favoir en entier dans les Sieges particuliers, & de moitié dans ceux des Tables de Marbre, que néanmoins il y auroit été troublé en différentes occasions par les Fermiers de nos Domaines & autres droits, même par les Juges tant de premiere instance que d'appel, fur-tout par les fieurs Intendans & Commillaires départis, lorsque dans certains cas & par des raifons particulieres, il nous auroit plu leur attribuer la connoissance de quelques - unes de ces affaires pour les juger avec les Officiers de l'Amirauté, ou avec le nombre des Gradués requis par les Ordonnances; que tous les moyens des prétentions des uns, & les motifs des Jugemens des autres, sont principalement fondés sur une différences que l'on veut faire entre les Jugemens rendus dans les Amirautés, parce qu'ils sont intitulés du nom de l'Amiral, & ceux qui ne portent pas ce caractere quelque part ailleurs, & par quelques Juges qu'ils foient rendus, foit d'atttibution, de premiere instance, ou d'appel, n'y ayant à ce que l'on prétend que les amendes & confications provenantes des premiers Jugemens qui puissent appartenir à l'Amiral, l'on ajoute que la compétence des Officiers de l'Amirauté doit être restreinte, soit dans le civil, soit dans le criminel, aux affaires purement maritimes, & qui arrivent seulement entre les perfonnes qui sont particuliérement attachées au service ou commerce de la mer; on dit encore que pour la contrebande cette compétence ne comprend tout au plus que ce qui regarde le transport à l'ennemi ou à l'étranger des bleds, plomb, poudre, armes & autres munitions de bouche & de guerre ; mais qu'elle ne peut s'étendre aux marchandifes, dont l'entrée & la fortie font tantôt permises & tantôt défendues, felon les différentes conjonctures des besoins de l'Etat & du commerce, moins encore au transport de l'or & de l'argent, fur-tout des especes monnoyées, puisque c'est en quelque façon un crime de fausse monnoie réfervé à nos Cours des Monnoies, Bailliages ou Préfidiaux, à l'exclufion de tous autres Juges; mais que toutes ces railons font plus spécieuses que folides; puisqu'elles ne sont appuyées sur aucun titre qui déroge aux anciennes & nouvelles Ordonnances de Nous & des Rois nos prédécesseurs, portant formellement & précisément tout le contraire, la compétence des Officiers de l'Amirauté étant univertelle pour toutes fortes d'affaires civiles & criminelles qui arrivent dans l'étendue de sa Jurildiction, & entre quelques personnes que ce soit, on ne trouve dans toute la suite de ces Ordonnances, aucune réserve, exception ni

restriction pour certaines especes particulieres d'affaires plutôt que pour d'autres, ou pour le caractere & la qualité des perfonnes entre lefquelles elles arrivent, au contraire elles portent noramment celles des mois de Février 1534 & 1543, que les Officiers de l'Amirauté connoîtront de toutes les affaires civiles & criminelles qui arriveront fur mer & dans les havres, ports & quais, & les Arrêts du Parlement qui en ont ordonné l'enrégistrement, ajoutent même entre personnes privées & non autrement sujettes à l'Amiral; beaucoup d'autres Ordonnances tubféquentes s'expliquent en mêmes termes, l'Arrêt de notre Confeil du 31 Octobre 1686, donné fur l'avis des deux Intendans de Justice & de la Marine à Dunkerque, regle sur ce piedlà les fonctions des Officiers de l'Amirauté & du Magistrat de Dunkerque; & enfin notre Déclaration du trente-un Janvier 1694, registrée au Parlement le 20 du mois suivant, porte les mêmes dispositions & les mêmes termes que les Ordonnances de 1534 & 1543, la compétence des Juges de l'Amirauté pour connoître de l'entrée & sortie de toutes marchandises désendues, particuliérement de l'or & de l'argent & des especes monnoyées, même aux coin & armes de France, est également bien établie; les Ordonnances à commencer depuis celles de 1398, & successivement jusqu'à présent, portent que les Officiers de l'Amirauté connoîtront (à l'exclufion des maîtres des ports & de tous autres Juges ) du transport par mer des marchandises de contrebande, empêcheront le transport de l'or & de l'argent, comme de toutes les autres marchandifes de contrebande, avec injonction de punir les contrevenans par peines afflictibles, la possession des Officiers de l'Amirauté dans l'exercice de leur Jurisdiction, n'est pas moins constante & continuelle que les Ordonnances fur lesquelles elle est fondée, sont formelles & précifes, il n'y a aucune distinction à saire des Jugemens rendus par les Officiers & dans les Sieges des Amirantés, avec ceux qui font rendus dans d'autres Sieges & par d'autres Juges d'attribution de premiere instance ou d'appel, puisque ces derniers ne sont que juger au lieu & place de l'Amiral & de ses Officiers qu'ils représentent; enforte que les amendes & confiscations qui en proviennent, doivent également appartenir à l'Amiral, aussi quoiqu'en différens temps il ait été apporté plusieurs changemens dans les pouvoirs & droits de la charge d'Amiral, notamment par la suppression qui en fut faite en mil fix cent vingt-fix, & par notre Edit de son rétablissement en mil six cent soixante-neuf, on lui a toujours réservé les amendes &

confiscations & autres droits de Justice, nos Réglemens & Edits du mois de Novembre 1669, les provisions de cette charge qui ont été expédiées la même année à feu notre très-cher & très-amé Fils le Comte de Vermandois, & depuis en 1683, à notredit Fils le Comte de Toulouse, le tout enrégistré où besoin a été le portent formellement, sans que depuis il y ait été dérogé par notre Ordonnance de la Marine de 1681, ni par aucune autre, & c'est aussi ce qui a fervi de fondement à différens Arrêts solemnels de notre Confeil, par lesquels nous avons maintenu l'Amiral dans la jouissance & possession de ces droits toutes les fois qu'il y a été troublé, & entr'autres à ceux des 13 Décembre 1687, 14 Avril 1688, & enfin à celui du 29 Juillet dernier, qui portent que toutes Lettres sur ce nécessaires seront expédiées, lesquelles notredit Fils le Comte de Toulouse, nous auroit très-humblement supplié de lui accorder, afin que notre volonté & la Jurisprudence sur ce point, soient connues & suivies dans tous les Tribunaux. A CES CAUSES, & autres, à ce nous mouvans, de l'avis de notre Conseil, en confirmant & interprétant en tant que besoin seroit ledit Arrêt ciattaché sous le contre-scel de notre Chancellerie. Nous avons dit & déclaré, disons & déclarons par ces présentes signées de notre main, voulons & nous plait que les amendes & confications foient incessamment remises en entier aux Receveurs des droits de l'Amiral, comme à lui feul appartenans à cause de sa charge d'Amiral de France, à quoi faire, tant des dépositaires des

deniers & effets provenans desdites confiscations & amendes, que ceux qui pourroient les avoir exigées, & ceux qui y ont été condamnés, feront contraints comme pour nos deniers & affaires, quoi faifant, ils en demeureront bien & valablement déchargés ; voulons que dans toutes les affaires qui sont de la compétence des Officiers de l'Amirauté, en quelque Jurisdiction qu'elles puissent être renvoyées & jugées, soit par attribution en premiere instance ou par appel, les amendes & confiscations soient prononcées au prosit de l'Amiral de France, comme à lui seul appartenantes à cause de sa charge. Si donnons en mandement à nos amés & téaux Confeillers, les Gens tenant notre Cour de Parlement à Bourdeaux, que ces présentes ils aient à enrégistrer, & le contenu en scelles, garder & observer selon leur forme & teneur, commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'entiere exécution dudit Arrêt, & des présentes, toutes sommations, contraintes & autres actes sur ce nécessaires, & fera ajouté soi aux copies dudit Arrêt, & des préfentes duement collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secretaires, comme aux originaux. Car tel est notre plaisir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre (cel à cesdites présentes. Donné à Versailles le septieme jour du mois de Septembre, l'an de grace mil sept cent deux; & de notre regne le soixantieme. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, PHELYPEAUX. Et scellées du grand sceau de cire jaune.

## ARREST DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,

Qui confirme les Officiers des Amirautés du Royaume dans la connoissance des matieres concernant les marchandises de contrebande, & l'Amiral de France dans la jouissance des amendes & confiscations.

Du 20 Mars 1703.

#### EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT.

V u au Conseil d'Etat du Roi, le Procèsverbal fait le 25 Juillet 1700; par les Officiers de l'Amirauté de Calais, de l'échouement attivé le vingt-quatre du même mois devant le pott de la ville de Calais, du vaisseau la Pa-

tience, venant de Roterdam & allantà Nantes, chargé de marchandries pour le compte des Marchands François. Autre procès-verbal du vingt-fixieme du même mois, contenant la déclaration des marchandries dont ledit vaiffeau étoit chargé. Autre procès-verbal fait le vingt-huitieme du même mois de Juillet 1701, de l'ouverture de plufieurs boucaux, caisses & bateaux de différentes marchandifes, pour avoir été mouilles d'eau de mer, & entr'autres d'un boucau de muscades, dans le milieu duquel s'est trouvé cent trente pieces d'étofles des Indes, nommées Atlas qui avoient été cachées dans ledit boucau de muscades pour les faire pasfer en fraude, comme si ledit boucau n'eût contenu que des noix de muscades, ledit Procès-ve:bal portant qu'aufli-tôt après la découverte de ces cent trente pieces d'étoffes des Indes, les Officiers de l'Amirauté auroient mandé le fieur Savarry de Boffon, Infpecteur des Manufactures étrangeres, & le Receveur des Traites, en prétence desquels il a été mis à chacune des pieces d'étoftes le plomb des Manufactures étrangeres, & contenant aufli les précautions prifes pour conferver letdites marchandifes & empêcher leur entier dépériffement. Procès - verbal de taifie desdites cent trente pieces d'étoffes des Indes, tait par le Receveur & Contrôleur des Traites, à la Requête de Maître Thomas Templier, Adjudicataire gépéral des Fermes de Sa Majesté, comme leidites marchandises étant prohibées dans le Royaume, & la fraude qu'en avoit envie de faire pour les introduire étant manifeste. Exploit de fommation faite le 13 Août 1701, à la Requête dudit Templier au Gresse de l'Amirauté & autres Dépositaires desdites cent trente pieces d'étoffes des Indes, de les remettre au Greffe des Traites, pour en être la confiscation ordonnée par le Juge des Traites. Sentence rendue le 27 Septembre 1701, par les Officiers de l'Amirauté de Calais, portant, fans avoir égard à la réclamation faite defdites marchandites dont le Réclamateur est débouté, confiscation desdites cent trente pieces d'étofies des Indes, conformément à l'ordre du 7 Juin 1700, contenant les intentions de Sa Majeste, & à l'Arrêt du Confeil, du treize Juillet audit an, ce faifant est ordonne qu'à la diligence du fieur Savarry de Bosson, Inspecteur des Manufactures étrangeres, lesdites étories teront brûlées vis-à-vis le péron de l'Auditoire Royal de la ville, en présence du Lieutenant de l'Amirauté, les Commis de Templier duement appellés, & à l'égard du boucau de mufcades qui a fervi à la fraude, il est pareillement déclaré acquis & confisqué au profit du sieur Amiral, en conféquence est ordonné que les muscades feront vendues en la maniere accoutumée , pour les prix en provenans être remis au Receveur des droits de l'Amirauté, à la deduction des

frais de fauvement & de Justice, & des droire d'entrée dus aux Fermes de Sa Majesté, ledit Réclamateur condamné en trois mille livres d'amende au profit dudit fieur Amiral, conformément aux Arrêts de Confeil du 13 Décembre 1687 & 13 Juillet 1700; & afin que les Commis dudit Templier, Adjudicataire général des Fermes de Sa Majesté, ne prétendent cause d'ignorance des droirs du fieur Amiral, fur les confitcations & amendes, & de la compétence attribuée aux Officiers des Amirantés, est ordonné qu'à la diligence du Procureur du Roi, les Arrêts du Confeil des 13 Décembre 1687, 5 Août 1699 & 17 Août 1700; enfemble ladite Sentence lui seront signifiés. Acte fignifié au Receveur des droits de l'Amirauté le 13 Octobre 1701, à la Requête du Marchand qui avoit réclamé les marchandifes, par lequel il déclare qu'il est appellant de ladite Sentence. Autre Sentence rendue le 5 Septembre 1701, par les Juges des Traites de Calais, portant confiscation des cent trente pieces de Damas & Satin des Indes, pour être brûlées devant la grande porte de la Douane de la ville, le tout suivant & conformément à la Requête du fieur Savarry de Bosson, & à l'égard du boucau de muscades, pareillement confiscation au profit du Fermier de S. M. & après qu'il est apparu que le Maitre dudit Navire n'a pu avoir aucune connoissance parfaite de ce qui étoit dans le boucau de muscades, il a été déchargé de l'amende, fauf les droits & actions du Fermier contre les Propriétaires. Arrêt du Conseil du 29 Juillet 1702, portant entr'autres chofes, qu'à l'avenir dans toutes les affaires qui feront de la compétence des Officiers de l'Amirauté, en quelque Juritdiction qu'elles puissent être renvoyées & jugées, les amendes & confifcations feront prononcées au profit dudit fieur Amiral comme à lui appartenantes à cause de sa charge. Lettres - patentes de Sa Majesté expédiées le 7 Septembre 1702, pour l'exécution desdits Arrêts, & les mémoires respectivement fournis, tant de la part du Receveur des droits appartenans au fieur Amiral, que de la part de l'Adjudicataire des Fermes de Sa Majesté, tendans; favoir, les mémoires fournis par le Receveur des droits appartenans au fieur Amiral, à ce qu'il plût à Sa Majesté ordonner que la Sentence rendue par les Officiers de l'Amirauté, sera exécutée selon sa forme & teneur. & les mémoires préfentés par ledit Adjudicataire des Fermes de Sa Majesté, tendans à ce qu'il plût à Sa Majesté ordonner que contormément à la Sentence du Juge des Traites de Calais, le boucau de muscades en question demeurera confisqué au prosit du Fermier de Sa Majesté. Le tout vu & considéré: Oui le rapport du fieur Chamillart, Conseiller ordinaire au Conseil Royal, Contrôleur général des Finances. Le ROI EN SON CONSEIL, faisant droit sus les demandes respectives desdites Parties, sans s'arrêter audit acte d'appel signisse ledit jour 5 Octobre 1701, ni à lad te Sentence rendue par le Juge des Traites de Calais, le 5 Septembre précédent, a ordonné & ordonne que la Sentence rendue le 27 du même mois de Septembre 1701, par les Olficiers de l'Amirauté de Calais, sera exécutée selon sa forme & teneur. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le vingtieme jour de Mars mil sept cent trois. Collationné.

Signé, GOUJON.

# ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT

DU ROI,

Portant confirmation d'un Jugement du Conseil des prises, qui a confisqué au profit de l'Amiral une prise, saute à l'Armateur d'avoir pris sa commission; & que les rançons qui seront saites au delà de la somme portée par les Ordonnances, & les prises suites par les Armateurs qui auront tiré le coup de semonce ou d'assurance sous pavillon étranger, seront consisseus au profit de l'Amiral.

Du 23 Janvier 1706.

#### EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT.

V U par le Roi, étant en son Conseil, les Requêtes respectivement présentées, la premiere par Bertrand Gabarus, Capitaine du vaisseau la Suzanne, tendante à ce qu'il plaise à Sa Majesté le recevoir appellant du Jugement rendu le 12 Octobre 1702, par lequel le vaiffeau Anglois le Succès de Lime, & les marchandifes de son chargement ont été déclarés de bonne prise au profit de Sa Majesté; faisant droit fur fon appel, ordonner que ce vaisseau lui demeurera en propriété : ladite Requête contenant, qu'étant parti de la ville de Bayonne pour aller à Cadix, il auroit dans son retour augmenté son équipage, pour se mettre en état de défente contre les ennemis de l'Etat, & qu'ayant rencontré sur sa route un bâtiment Anglois, il s'en est rendu le maître & l'a conduit dans le port de la ville de Bayonne, & quoique ladite prise lui dût appartenir, puisqu'il a exposé sa vie & son vaisseau pour s'en rendre le maître; cependant M. l'Amiral, par son Jugement du 21 Octobre 1702, l'a adjugée au Roi: ce qui l'oblige à se pourvoir par appel dudit Jugement. La feconde Requête prétentée par le Procureur du Roi en la Commifsion des prises, tendante à ce qu'il plaise à Sa Majesté le recevoir appellant du Jugement rendu au Confeil de Marine le 8 Février 1703,

par lequel le vaisséau le Succès de Lime, a été adjugé au sieur Comte de Toulouse, Amiral de France, faute par Gabarus, qui s'en est rendu le maitre, d'avoir obtenu une Commission; faifant droit fur fon appel ordonner que ledit vaisseau dumeurera confisque au profit de Sa Majesté; ladite Requête portant que, quoique le Conseil de Marine eût reconnu par un premier Jugement du 12 Octobre 1702, que la prile le Succès de Lime, ne pouvoit appartenir qu'an Roi, cependant le même Confeil ayant délibéré une seconde fois sur cette affaire, fous prétexte que le premier Jugement n'avoit pas été figné, a adjugé cette prife au fieur Comte de Toulouse par un second Jugement du 8 Février 1703. Que Gabarus ayant interjetté appel du premier de ces deux Jugemens, il le trouve obligé de le plaindre du fecond, que ses moyens d'appel sont fondés fur la disposition du droit des Gens, & sur les décifions des Loix Romaines, qui affurent à l'Etat les confifcations des biens des ennemis, comme une espece de réparation des dépenses que la guerre lui cause, & des perres qu'elle lui attire : maxime qui est encore plus constante , fuivant les Loix & l'Usage du Royaume. Que sur le fondement de cette maxime, les vaisseaux des ennemis trouvés dans les ports de France,

au moment de la Déclaration de la Guerre, sont confilqués au profit du Roi; & que par une suite du même principe, Sa Majesté a declaré par un Arrêt du Conseil du 10 Mars 1691, que les effets des ennemis qui échouent aux côtes de fon Royaume, lui appartiennent à lui feul, & qu'ils dowent être distingués de ces esfets que le tlot y apporte en temps de paix, dont Sa Majesté a attribué moitié à l'Amiral de France, par la disposition de l'Ordonnance de 1681. Que la confilcation des effets pris en mer fur les ennemis n'étant pas d'une nature différente, doit aussi être réglée par le même principe. Qu'il est vrai que le Roi voulant exciter ses Sujets à interrompre le commerce des peuples avec leiquels Sa Majesté est en guerre, abandonne aux Armateurs le profit des prifes qu'ils font en mer, pour les dédommager des frais de leur armement ; mais que cet abandonnement n'étant fait que dans la vue de ce dédommagement, n'a point de lieu lorsque celui qui s'est rendu maître d'un vaisseau ennemi, a équipé son vaisseau pour son commerce, & non pas en vue de la guerre & au nom de l'Etat, parce qu'en ce cas, l'Etat & le Prince qui le représente, ne lui doit aucune indemnité. Que Gabarus qui n'a pas équipé fon vaiffeau en vue de la guerre & au nom de l'Etat; mais pour son commerce particulier, étant dédommagédes frais qu'il a faits, par le fret qu'il a recu, n'est pas en droit de prétendre aucun dédommagement contre le Roi, en sorte qu'il est absolument mal-fondé dans la prétention qu'il a fur cette prife; qu'on n'a pu, fans une irrégularité encore plus grande, l'adjuger au fieur Comte de Toulouse qui y avoit bien moins de droit, puisque le Réglement de 1669, & l'Ordonnance de 1681, ne lui ont attribué que le dixieme de toutes les prises, conquêtes & rançons faites à la mer; fans aucune distinction. La troisieme Requête présentée par ledit sieur Comte de Toulouse, Amiral de France, tendante à ce qu'il plaise au Roi, en confirmant le Jugement du 8 Février 1703, qui déclare la prise le Succès de Lime, confiquée à son profit, le recevoir oppofant à l'exécution des Réglemens des 2 Décembre 1693 & 17 Mars 1696, en ce qu'ils adjugent à Sa Majesté les prifes ou parts en prifes & les rançons confifquées fur les Armateurs qui y contreviennent, & en conféquence & conformément aux Arrêts des 13 Décembre 1693 & 29 Juillet 1702; ordonner qu'à l'avenir lesdites confifcations feront prononcées à son profit, & que celles qui ont été par le passé adjugées au Roi, lui teront remifes. Ladite Requête & les mémoires y attachés, portant que toutes les confifcations qui se prononcent dans les affaires de la

compétence des Amirautés lui appartenant tant parce qu'il est Seigneur Haut-Justicier de la mer, que parce que ces confications lui ont été attribuées par les anciennes & nouvelles Ordonnances, les confiscations des prises, dont la connoissance appartient à ces Tribunaux ne lui peuvent être contestées. Que sur ce sondement l'Ordonnance de 1517, porte que les venditions & départemens du butin se feront devant l'Amiral, & qu'au cas que les preneurs le fassent autrement, leur part du butin fera confifquée au profit de l'Amiral; & que les Ordonnances de 1543 & de 1584, ont fait défenses aux maîtres qui font des prifes, de les amener dans un autre port que celui d'où ils font partis, sous peine de perdre tout le droit qu'ils y auroient, qui est appliqué à l'Amiral, & que far le même principe l'Ordonnance de 1681, fait défense aux maîtres de vaisseau de sortir des ports du Royaume sans congé, à peine de confilcation de leur vaisseau, qui appartient en ce cas, fans contestation, à l'Amiral de France. Que celui qui fait une prife fans commission contrevient aux Ordonnances, de la même maniere que celui qui fort fans congé, qui pille une prife, ou qui l'amene dans un autre port que celui d'où il est parti; & que par conféquent la confiscation prononcée dans tous ces différens cas, doit appartenir également à l'Amiral; qu'il y a même une raison particuliere pour adjuger à l'Amiral de France les prifes saites par celui qui a négligé d'obtenir une commission, puisque ce défaut est un attentat à l'autorité de la charge, & que Gabarus étant coupable de ce délit, le Jugement intervenu au Conseil de Marine ne pouvoir priver l'Amiral de cette confifcation. Que les mêmes principes établissent le droit de l'Amiral sur les prises qui sont faites par les Armateurs qui tirent le coup de semonce ou d'affurance sous pavillon Anglois, & sur les rançons qui excedent la somme, jusqu'à concurrence de laquelle les Ordonnances ont permis de rançonner, puisque ces prises & ces rançons sont configuées fur les Armateurs qui ont contrevenu aux Ordonnances. Que les Réglemens des 2 Décembre 1693 & 17 Mars 1696, qui réfervent au Roi ces prifes & ces rançons, ont été faits fans qu'il ait été entendu, & sans qu'il ait expliqué les raisons qu'il avoit de s'y opposer; que cependant loin de demander à être reçu opposant à ces Réglemens, à mesure qu'ils ont été rendus, il les a exécutés avec le respect qui leur est dû, dans la crainte de satiguer le Roi de ses plaintes; & qu'il les exécuteroit encore aujourd'hui, s'il ne s'etoit point présenté une occasion d'expliquer à Sa Majesté les prérogatives de sa charge, & de lui demander qu'il lui plaise de les

confirmer. La quatrieme Requête présentée par le procureur du Roi, tandante à ce qu'il plaife à Sa Majesté, sans s'arrêter à la Requête présentée par le fieur Comte de Toulouse, & à l'opposition qu'il a sormée aux deux Réglemens des 2 Décembre 1693, & 17 Mars 1696, ordonner que ces Réglemens feront exécutés. Ladite Requête contenant, que quoiqu'on ne puisse disputer audit fieur Comte de Toulouse les confiscations qui font de la compétence des Amirautés. il n'est cependant pas en droit de prétendre celles qui sont l'objet de l'opposition qu'il a formée; qu'en effet on doit distinguer deux sortes de confiscations; la premiere qui est la peine des crimes ordinaires, qui se prononce en vertu des Ordonnances du Royaume, après une instruction judiciaire, qui étant un fruit de Justice, appartient aux Seigneurs Justiciers dans l'étendue de leur ressort, & au sieur Comte de Tonlouse dans les Tribunaux de l'Amirauté; la feconde, qui ne s'applique qu'aux effets des ennemis de l'Etat. qui a lieu de plein droit, suivant les Loix de la guerre & par la disposition du droit des Gens, sans que le ministere du Juge soit nécessaire, qui n'est point un fruit de la Justice, mais un droit de la fouveraineté, & à laquelle les Seigneurs-Justiciers n'ont jamais prétendu : que les prifes qui sont faites par les Armateurs qui contreviennent aux Ordonnances, ou en titant le coup de femonce fous pavillon étranger, ou en exigeant des rançons d'une somme plus considérable que celle qui est prescrite par l'Ordonnance, sous des confiscations de la seconde espece ; qu'en effet ces prifes & ces rançons font confiquées fur l'ennemi par les Loix de la guerre, & non sur l'Armateur qui a contrevenu aux Ordonnances, qui n'y a jamais acquis aucun droit; que le Roi n'abandonne aux Armateurs le droit qui lui appartient sur les prises qu'ils sont en mer, que sous la condition de l'observation des Loix de l'Etat.

suivant la disposition de l'Ordonnance de 1629,

& que l'inexécution de cette condition empêche que ces Armateurs ne puissent acquérir pour euxmêmes, & arrête l'effet de la grace qui leur étoit accordée, enforte que dans aucun temps ils ne font propriétaires de ces prifes, qu'ils ne peuvent par conféquent être confiquées sur eux, & que le Roi acquiert par son sujet, dans le moment même de la prife, de la même maniere que le pere ou le maître pouvoit acquerir chez les Romains, par fon fils on par fon esclave. Vu aussi la procédure faite en l'Amirauté de Bayonne fur la prise dudit vaisseau Anglois, le Succès de Lime, & le Jugement rendu le 8 Février 1703, enfemble tout ce qui a été remis respectivement par les Parties : Oni le rapport du fiei r Comte de Pontchartrain, Secretaire d'Etat, ayant le Département de la Marine, & tout confidéré. LE ROI ETANT EN SON CONSEIL, fans avoir égard aux Requêtes dudit Gabarus & du Procureur de Sa Majesté en la Commission des prises, a ordonné & ordonne, que le Jugement du 8 Février 1703, sera exécuté selon sa forme & teneur; & faitant droit fur la Requête du fieur Comte de Toulouse, Amiral de France, l'a reçu opposant aux Réglemens des 2 Décembre 1793 & 17 Mars 1696, en ce qu'ils adjugent à Sa Majesté les rançons qui excedent la somme prescrite par les Ordonnances, & les prises faites par les Armateurs qui ont tiré le coup de semonce & d'affurance sous pavillon étranger; & en conséquence ordonne qu'à l'avenir seulement & fans aucune restitution du prix, lesdites prises & rançons appartiendront en entier à l'Amiral de France, à l'exception seulement des portions des équipages des Armateurs qui ont tiré le coup de semonce sous un autre pavillon que celui de France, que Sa Majesté leur a remis par son Ordonnance du 18 Juin 1704. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majeste y étant, tenu à Versailles le 23 Janvier 1706.

Signé, PHELYPEAUX.

#### ARTICLE XI.

J Ouira des droits d'ancrages, tonnes & balises, & du tiers des effets tirés du fond de la mer, ou jettés par le flot à terre, dans les cas prescrits par la présente Ordonnance.

"Ancrage. L'article 6 du Réglement déja cité plus d'une fois, du 12 Novembre 1669, porte que l'Amiral jouira aussi du droit d'ancrage, ainst qu'il est réglé par les Ordonnances, & que les précédens Amiraux en ont joui, ce qui se rapporte tout à la fois, & aux Lettres-patentes du 21 Mai 1600, où Henri IV, parlant de ce droit qu'il vouloit rétablir, dit que c'étoit un des plus anciens de l'Amirauté; & à la maniere usitée de le percevoir, qui de tout temps a soussert tant de variations, que même encore aujourd'hui il dépend ab-

folument de l'utage de chaque port.

Ce droit, royal de sa nature, puisqu'il a pour sondement la permission de jetter l'ancre dans les ports & rades, laquelle permission ne peut être accordée que par le Souverain; jus anchoragii, est jus jacendi anchoras in alterius littoribus, quum illas absque consensu principis & concessione, alienis littoribus injicere non liceat. Sypmannus ad jus maritimum parte 34. cap. 2°. n°. 14°. sol. 615. Ce droit, dis-je, dont l'origine est inconnue, est essectivement très-ancien, & la preuve en résulte de ce que Charles VI, par des Lettres-patentes de l'an 1383, en déchargea, aussi-bien que des droits de bris, naustrages & autres, les maîtres de navires marchands Castillans venans trassquer dans les ports du Royaume.

On attribue l'établissement aux Anglois, du temps qu'ils étoient en posfession de la Guyenne, des côtes de Normandie & du port de Calais; mais ils l'avoient eux-mêmes trouvé établi dans la mer Baltique, où l'on prétend qu'il

étoit en ufage de toute ancienneté.

Nos Rois étant rentrés en possession de la Normandie & de la Guyenne, devoient naturellement faire lever à leur profit le droit d'ancrage que les Anglois y avoient perçu; mais soit négligence des Commis, soit la facilité que trouverent les Seigneurs, à la faveur des troubles, ou à s'emparer de ce droit, de même que de celui de bris & nausrage, & de tant d'autres vraiment réguliers, ou à en extorquer des concessions; il arriva que ce droit d'ancrage en particulier ne sut réellement perçu au nom du Roi qu'en fort peu d'endroits, & encore avec si peu d'attention, qu'en 1600, il étoit regardé comme abandonné, n'étant plus guerre connu qu'au port de Calais, où les Anglois qui avoient possédé cette ville durant plus de deux cens ans, l'avoient si bien assermi que la perception en continua par habitude.

Cependant la négligence à le faire percevoir ailleurs, donnoit un grand avantage aux étrangers sur le commerce maritime du Royaume, en ce que les étrangers ne payoient point dans la plupart de nos ports, tandis que nos navigateurs y étoient affujettis dans tous les ports des Princes voisins, &

cette

cette considération jointe à ce que ce droit étoit des plus anciens de l'Amirauté, engagea Henri IV à le rétablir par Lettres-patentes du 21 Mars 1600. Il ordonna en conséquence qu'à l'avenir tous bâtimens étrangers de quelque port & grandeur qu'ils sussent, qui entreroient dans les ports, rades & embouchures des rivieres du Royaume, paieroient le droit d'ancrage, qu'il fixa pour lors à trois sols tournois par tonneau plein, & à 18 den. par tonneau vuide.

Mais ce Réglement pour la quotité du droit, n'ayant pour objet que les ports où elle n'étoit pas certaine, & d'ailleurs ne concernant pas ceux de l'intérieur des rivieres, l'ufage qui y étoit établi subfista comme auparavant, & c'est sur ce pied-là que la recette en sut ou dût être faite au profit du Roi, excepté les

endroits où les Seigneurs en étoient en possession.

La charge d'Amiral ayant été supprimée, & celle de Grand-maître ches & Surintendant de la navigation & du commerce de France, y ayant été substituée, mais sans attribution de gages; Louis XIII, pour y suppléer, sit don de ce droit d'ancrage au Cardinal de Richelieu pour en jouir sa vie durant seulement, par Lettres-patentes du 18 Décembre 1628, qui ne surent entérinées à la Chambre des Comptes le 16 Février 1629, qu'à condition que le Cardinal de Richelieu ne percevroit le produit de ce droit que par les mains du Trésorier de l'épargne, dédustion faite des charges ordinaires qui y avoient été imposées, & qu'il en seroit compté à la Chambre des Comptes.

Un enrégistrement aussi limité n'étant pas du goût du Cardinal, il obtint des lettres du jussion le 3 Octobre de la même année 1629, pour l'enrégistrement pur & simple; & en conséquence l'enrégistrement sut fait le 28 dudit mois d'Octobre, avec cette restriction simple, que les Receveurs du droit en comp-

teroient à la Chambre, pour mémoire seulement.

Dès le 23 Mai précédent, il étoit intervenu un Arrêt du Conseil, portant que ce droit qui n'étoit encore pas perçu en certains ports, seroit levé dans tous ceux du Ponent sens exception, sur le pied sixé par l'Edit du 21 Mars 1600, & comme ce même droit avoit été compris dans quelques baux des traites foraines & autres revenus de la Couronne, il en sut distrait par le même Arrêt & déclaré remis ou réuni à l'Amirauté.

Il sut question ensuite d'examiner les titres en vertu desquels les Seigneurs qui étoient en possession de percevoir ce droit, prétendoient s'y faire maintenir; & c'est ce qui donna lieu à un Arrêt du Conseil du 19 Juin 1633, par lequel il leur sut enjoint, & à tous autres prétendans le droit d'ancrage, de produire leurs titres au Conseil dans le terme de deux mois, sinon le temps passé, qu'ils demeureroient déchus dudit droit, la provision néanmoins adjugée au Cardinal de Richelieu.

Mais comme l'Arrêt du 23 Mai 1629 ne parloit que des ports du Ponent, & que c'étoit dans ceux du levant que les Seigneurs avoient fait le plus d'ufurpations; ces Seigneurs, pour éluder les poursuites du Cardinal de Richelieu, excepterent que l'ancrage dans les ports du levant ne le regardoit en rien, puisque son don étoit limité au droit d'ancrage dans les ports du Ponent.

Pour faire cesser cette exception, le Roi, par Lettres-patentes du mois de Septembre de la même année 1633, déclara qu'il avoit entendu donner au Cardinal de Richelieu, le droit d'accrage aussi-bien dans les ports du levant que dans ceux du Ponent, au moyen de quoi la difficulté sut levée; mais les

Tome I.

Scigneurs en géneral n'en furent pas plus dociles, l'Arrêt qui leur enjoint de produire leurs titres, quoique fuivi de plusieurs autres conformes, n'ayant

produit son effet que par des gradations fort lentes.

Il y en eut même qui n'avoient pas encore fatisfait du temps de M. le Comte de Toulouse, ce qui lui fit obtenir, pour les y contraindre, deux nouveaux Arrêts du Conseil en date des 27 Septembre 1687 & 14 Avril 1688; ce dernier rendu contre les Seigneurs de Gien, Agay & Cavalaire, par lequel il leur sut enjoint de procuire leurs ittres dans quinzaine pour tout délai, & cependant il sur ordonné, que ledit droit d'ancrage & tous autres d'Amirauté, seroient perquis par les Greffiers des Amirautés les plus prochaines des lieux, pour en compter à qui seroit ordonné par Sa Majesté.

Depuis ce temps là nul Seigneur, ou autre prétendant le droit d'ancrage, n'en a confervé la poileshon, qu'autant qu'il a prouvé par des tirres tuffisans qu'elle

étoit légitime.

Après la mort du Cardinal de Richelieu, le Duc de Brezé fut pourvu de la charge de Grand-maître de la navigation; & comme le motif qui avoit engagé le Roi à faire don au Cardinal du droit d'ancrage, étoit le même pour le Duc de Brezé; c'est-à-dire, que ce droit lui devoit tenir lieu de gages & d'appointemens, il su expressément compris dans ses provisions datées du 5 Décembre 1642, avec Déclaration que le Roi lui en faitoit don pour en jouir comme avoit fait le Cardinal de Richelieu.

La Chambre des Comptes ayant refusé l'enrégistrement des provisions à cause du don du droit d'ancrage, le Roi déclara par Lettres - patentes que ce droit n'étoit donné au Duc de Brezé que sa vie durant, & qu'aucun autre qui seroit pourvu dans la suite de la même charge n'en pouvoit jouir, moyennant quoi

l'enrégittrement fut fait le 15 Mars 1643.

Mais cette clause restrictive devint inutile, parce qu'après le décès du Duc de Brezé, la charge sut donnée à la Reine Mere, & que dans ses provisions du 4 Juillet 1646, il sut dit qu'elle jouiroit de tous les droits attachés à ladite charge, nommément de celui d'ancrage, au moyen de ce qu'il tenoit lieu de gages, duquel droit elle jouiroit dans tous les ports tant du levant que du Ponent sans aucune exception. On n'avoit garde d'entreprendre de restreindre le don fait à la Reine qui étoit en même temps Régente du Royaume.

Dès-lors le droit d'ancrage fut regardé comme attaché irrévocablement à la charge de Grand-maître de la navigation; aussi passa-t-il sans la moindre contradiction au Duc de Vendôme pourvu de ladite charge le 12 Mai 1650, sur la démission de la Reine Mere, & après lui au Duc de Beaufort son suc-

cesseur.

Delà vint aussi que lors du rétablissement de la charge d'Amiral en 1669, dont celle de Grand-maître n'étoit que la représentation, le droit d'ancrage sut compris tout uniment & sans aucune nouvelle déclaration de don, au rang des droits attachés & inhérens à ladite charge d'Amiral, & ce même droit ayant folemnellement été confirmé par le présent article, il n'a pu être considéré depuis que comme étant uni & incorporé à ladite charge, avec le même esse les mêmes prérogatives que ceux qui y ont été attribués dès le temps de sa premiere institution ou création.

Il est à remarquer à ce sujet que Louis XIV, ayant commis le sieur Cossin le

31 Octobre 1688, pour faire la recette des droits de la charge d'Amiral, attendu la minorité de M. le Comte de Toulouse, & cette commission n'ayant été enrégistrée à la Chambre des Comptes, qu'à la charge par ce Receveur de compter du droit d'ancrage, en ladite Chambre, le Roi par Arrêt de son Confeil du 10 Décembre 1697, déchargea le Receveur de M. le Comte de Toulouse de cette obligation, nonobstant la clause inscrée dans l'Arrêt d'enrégistrement, sur lequel Arrêt surent expédiées des Lettres-patentes du 18 du même mois; depuis lequel temps il n'a plus été question de compter de la recette de ces droits à la Chambre des Comptes, pas plus que des autres droits dépendans de la

charge d'Amiral.

Il y a pourtant cette dissérence entre les droits anciens & primitifs de cette charge & celui-ci, que l'Amiral jouit des premiers sans exception & à l'exclufion de tous Seigneurs; au lieu que de celui-ci il n'en jouit pas par-tout, y
ayant des ports, à la vérité en petit nombre, où les Seigneurs ont été maintenus dans la possession de le percevoir. Durant un certain temps il y avoit aussi
des ports où la recette s'en faisoit au prost du Roi, malgré le don général &
sans restriction qui en avoit été fait en 1628 au Cardinal de Richelieu, confirmé
depuis en saveur de ses successeurs; mais cet usage a cessé peu à peu, de maniere
que par-tout où ce droit étoit perçu au nom du Roi, la recette s'en fait aujourd'hui au prost de M. l'Amiral Ensin il y avoit des ports où il ne se payoit point
du tout. Les plus considérables de ceux-ci étoient Dunkerque & Marseille qui
en avoient été exceptés, l'un en 1662, & l'autre en 1669; mais cette exemption a ensin été supprimée, par rapport aux étrangers, par Arrêt du Conseil
du 4 Mai 1745.

Si cette diversité, tant qu'elle a subsisté, avoit droit de surprendre, on doit être bien plus étonné de celle qui regne encore aujourd'hui dans la perception de ce droit, qui est telle que d'un port à l'autre, le plus souvent & dans la même Amirauté elle se fait remarquer, de sorte que tout dépend de l'usage

à cet égard.

La cause de cette bigarrure n'est pas facile à assigner, à moins qu'on ne veuille l'attribuer en partie à la différence des ports plus ou moins fréquentés, & en partie à l'inattention des préposés à la recette de ce droit dans l'origine.

Quoi qu'il en foit, rien de plus varié que la maniere de percevoir ce droit; & cela est d'autant plus surprenant, que le Réglement sait par M. le Duc de Brezé le 27 Décembre 1643, auroit dû conduire à l'uniformité, sans autre distinction que celle des ports de mer & des ports en rivieres; distinction ad-

mise de tout temps.

Par ce Réglement il sut ordonné que l'ancrage seroit payé à raison de cinq sols par tonneau, tant piein que vuide, de tout bâtiment François ou étranger qui entreroit dans les rivieres de Garonne, Dordogne, Gironde, la Dour & Midoux, Seudre, Boutonne, Charente & Sévre à Marans; & à l'égard des ports de mer, il sut prescrit, conformément à l'Edit du 21 Mars 1600, qu'il ne seroit payé que par les étrangers, & cela sur le pied de 3 s. par tonneau, lorsqu'ils entreroient ou sortiroient chargés, & 18 den. seulement lorsqu'ils n'auroient chargé ni déchargé aucunes marchandises. Il est arrivé néanmoins que ce Réglement, non-seulement n'a pas été pratiqué ailleurs, mais



Nii

encore qu'il n'a pas été suivi exactement dans les lieux mêmes qui y sont

désignés.

Il y a plus, par Edits des mois de Mars & de Décémbre 1654, & du mois de Mars 1655, le Roi ayant ordonné que le parifis, autrement cinq fols pour livre seroit payé sur tous les droits généralement quelconques appartenans à la Couronne, il ordonna tout de même par Arrêt du Conseil du 27 Juin 1657, que le parifis seroit levé aussi fur les droits d'ancrage & de congé, pour les deniers en provenans être employés par les ordres du Grand - maître de la navigation. En conséquence de cet Arrêt, le parisis a été perçu essectivement avec le droit d'ancrage en quelques endroits, & il s'y leve encore actuellement; mais dans les autres ports, qui sont le plus grand nombre, il y est inconnu.

En général le droit d'ancrage en riviere, se paie à raison de cinq sols par tonneau tant plein que vuide, & tant par les François que par les Etrangers; Rouen est peut-être le seul port en riviere où il n'est payé que trois sols.

Dans les ports de mer, en général aussi, il ne se prend que sur les Etrangers, & il n'est que de trois sols le plus communément, sans distinction du vuide & du plein pour éviter les dissicultés; mais à Calais il est de six sols trois den. & se paie tant par les François que par les Etrangers. Lorsqu'ils ne sont qu'y relâcher, sans charger ni décharger, il n'y a que demi-droit.

A Saint-Valery en Somme, il est de trois sols avec le parisis, ce qui fait trois sols neuf deniers; il ne se paie que par les Etrangers, & il n'est rien dû pour

fimple relâche.

À la Rochelle & dans les autres ports de cette Amirauté, l'on suit le Réglement du Duc de Brezé, du 27 Décembre 1643; mais aux cinq sols pour l'ancrage en riviere, on joint le parisis, le sol & six deniers pour livre. En l'Isle-de-Ré, le parisis, le fol & six deniers pour livre appartiennent aux successeurs de Monsieur du Terron, en vertu d'une concession particuliere à lui faite à titre onéreux.

A Bourdeaux le droit est de cinq sols pour les François sans parisis, & de six

sols trois deniers pour les Etrangers à cause du parisis qu'ils paient.

Ailleurs, on distingue les François des Etrangers, les bâtimens qui chargent ou déchargent de ceux qui ne sont que relâcher, soit pour payer moitié droit dans ce dernier cas, soit pour ne rien payer du tout. En un mot, c'est d'un endroit à l'autre une variété étonnante. Un plus grand détail sur ce sujet ne

pourroit être que superslu.

Pour saire cester cette diversité, Louis XIV ordonna par un Arrêt du Conseil du 24 Février 1700, qu'il sût procédé à un Réglement général qui établit partout l'unisormité de ce droit, de même que de ceux des seux, tonnes & balises, lestage & délestage & autres; mais les difficultés qui se rencontterent empêcherent l'exécution de ce projet. Ce même projet repris depuis, en différens temps, a été tout de même abandonné chaque sois pour laisser subsister l'usage de chaque port.

Le feul changement qui foit arrivé en dernier lieu, au moyen de l'Arrêtdu Confeil du 4 Mai 1745, c'est qu'il a été ordonné que ce droit seroit levé au profit de M. l'Amiral, dans tous les ports, havres, rades & embouchures des rivieres du Royaume où il n'avoit encore point eté perçu, même dans les ports de Marseille & de Dunkerque qui en avoient été formellement déclarés exempts;

& cela sur tous les navires & bâtimens étrangers qui y aborderoient à l'avenir, à raison de trois sols par tonneau plein, & d'un sol six deniers par tonneau vuide, conformément aux Lettres-patentes du 21 Mars 1600. Du reste Sa Majesté a déclaré qu'elle n'entendoit rien innover ni changer dans aucun cas à la perception qui s'étoit faite de ce droit dans les ports où il avoit été perçu précédemment, & notamment dans les ports de Calais & de Bourdeaux, dans lesquels il continueroit d'être levé au prosit de M. l'Amiral comme par le passé.

Suit la teneur de cet Arrêt qui contient les motifs de l'extension du droit

dans les ports où il n'avoit pas encore été perçu.

# ARREST DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,

Qui ordonne qu'à l'avenir & à commencer du jour de la publication d'icelui, le droit d'ancrage fera levé & perçu au profit de M. le Duc de Penthievre, en fa qualité d'Amiral de France, sur tous les navires, barques & autres vaisseaux étrangers qui aborderont dans tous les ports & havres, rades & embouchures des rivieres du Royaume où ledit droit n'a pas encore été perçu jusqu'à présent, même dans les ports de Marseille & de Dunkerque, à raison de trois sols par tonneau plein, & d'un sol six deniers par tonneau vuide; & que dans les ports & havres, rades & rivieres où il a été perçu précédemment, notamment dans les ports de Bourdeaux & Calais, il continuera d'y étre levé, ainsi & de la même maniere qu'il l'a été jusqu'à présent.

#### Du 4 Mai 1745.

#### EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT.

S Un ce qui a été représenté au Roi étant en fon Conseil, par Louis-Jean-Marie de Bourbon, Duc de Penthievre, Amiral de France, que par Lettres-patentes du vingt- un Mars mil six cent, il a été expressement ordonné que toutes sortes de navires, barques & vailleaux étrangers qui aborderoient aux ports & havres, rades & embouchures des rivieres du Royaume, seroient tenus de payer le droit d'ancrage, à raison de trois sols tournois par tonneau plein, & moitié par tonneau vuide. Que depuis, par différens Arrêts & aune-Règlemens sur ce intervenus, la perception de ce droit a été attribuée à la charge d'Amiral de France, & notamment par les Arrêt du Conteil des vingt-huit Mai mil six cent vingt-neul, onze Août mil six cent quarante-

quatre, trente Mai mil fix cent quarante-huit. onze Mars mil fix cent cinquante-cinq, & vingtcinq Juillet mil sept cent deux; encore par l'Edit du mois de Novembre mil fix cent toixante-neuf, & l'article 11 du titre I de l'Ordonnance de la Marine du mois d'Août mil fix cent quatre-vingtun. Que cependant il n'est point perçu dans les ports de quelques Provinces du Royaume, ce qui ne peut être regardé que comme un abus, en ce que ce droit ayant été établi de route anciennete comme un droit royal & domanial, à cause de la propriété des côtes de la met qui appartient à S. M. feul, il est impreteriptible & inalienable par fa nature & qu'aucun ulage, aucun sitte, ni auci ne possession contraire ne peuvent Iervii de prétexte pour s'en affranchir, ni pour en priver l'Amiral de France, auquel il a été attribué. Que d'aillleurs il est d'autant plus juste qu'il soit perçu fur tous les navires étrangers qui abordent dans les différens ports du Royaume, que les vaisseaux François font affujettis à payer dans les ports étrangers, lorsqu'ils y abordent, des droits plus confidérables. Pourquoi mondit fieur le Duc de Penthievre auroit requis qu'il plût à S. M. fur ce lui pourvoir: & Sa Majesté voulant maintenir l'exécution des Réglemens concernant la perception qui doit êrre faite au profit de l'Amiral de France, du droit d'ancrage sur tous les navires étrangers abordans dans les ports du Royaume; vu leidits Arrêts & Réglemens susdatés : Oui le rapport, LE ROIETANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne qu'à l'avenir, & à commencer du jour de la publication du présent Arrêt, le droit d'ancrage sera levé & perçu au profit de M. le Duc de Penthievre, en sa qualité d'Amiral de France, dans tous les ports & havres, rades & embouchures des rivieres du Royaume où ledit droit n'a point été perçu juiqu'à présent, même dans les ports de Maricille & de Dunkerque, sur tous les navires, barques & autres vaisseaux étrangers qui aborderont auxdits ports & havres, rades & embouchures des rivieres de quelque port & grandeur qu'ils foient, & sur le pied de trois fols par tonneau plein, & d'un fols fix deniers par tonneau vuide, conformément auxdires Lettres-patentes du vingt-un Mars mil fix cent. N'entend au surplus Sa Majesté rien innover ni changer dans aucun cas à la perception qui s'est faite du droit d'ancrage dans ceux des ports & havres, rades & embouchures des rivieres du Royaume où il a été perçu précédemment, & notamment dans les ports de Calais & de Bourdeaux, dans lesquels il continuera d'être levé & perçu au profit de l'Amisal de France, ainsi & de la même maniere qu'il l'a été jusqu'à présent. Mande Sa Majesté à mondit fieur le Duc de Penthievre, Amiral de France, & enjoint aux fieurs Intendans & Commissaires départis dans les Provinces maritimes du Royaume, de même qu'aux Officiers des Amirautés dans les ports, de tenir chacun en droit soi la main à l'exécution du présent Arrêt, qui sera lu, publié & affiché par-tout où besoin sera, & enrégistré aux Greffes des Amirantés, pour être exécuté felon sa forme & teneur; dérogeant Sa Majesté pour cet effet à tous Arrêts & Réglemens, & autres choses à ce contraires. FAIT au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Verfailles le quatre Mai mil fept cent quarante-

Signé, PHELYPEAUX.

L'instruction envoyée à la suite de cet Arrêt, par ordre de M. l'Amiral à ses Receveurs, le 3 Juillet de la même année 1745, pour les guider dans la perception de ce droit d'ancrage porte:

10. Que dans les lieux où l'on étoit en possession de le percevoir, il continuera d'y être perçu sur le même pied, ainsi qu'il est ordonné par l'Arrêt.

2º. Qu'à l'égard des ports où l'ancrage n'avoit point lieu avant ledit Arrêt, on le percevra à raison de trois sols par tonneau plein, & de moitié par tonneau vuide.

3°. Que ce n'est que dans le seul cas où le bâtiment entre lege & fort lege, qu'il n'est dû que demi-droit, & que c'est ce qu'on entend par cette différence

de tonneau plein ou tonneau vuide.

4°. Soit que le bâtiment entre lege ou forte chargé, foit qu'il entre chargé ou forte lege; dans l'un ou l'autre cas on doit percevoir le droit en plein, c'està dire, à raison de trois sols par tonneau de toute la portée du bâtiment.

5°. Un bâtiment qui aura pris partie de fon chargement dans un port de France, & qui aura acquitté le droit d'ancrage, allant prendre le reste de son chargement dans un autre port de France, doit y acquitter de nouveau le droit en plein, le droit étant dû de port en port autant de sois que ce bâtiment charge ou décharge de la marchandise, & qu'il est tenu de se munir d'un nouveau congé.

6°. A l'égard des bâtimens qui ne font que relâcher dans les ports par vens'

contraires, & qui ne chargeront ou déchargeront aucunes marchandiles, S. A. S. veut bien qu'on ne leur fasse rien payer pour l'ancrage. It en sera fait de même pour les bâtimens leges qui relâcheront dans le port, si par les expéditions du bord il demeure constant que le port où ils auront entré n'est pas celui de leur dessination, & qu'ils n'y sont effectivement que pour relâche : mais s'ils y chargent des marchandises, ils seront obligés d'acquitter le droit en plein, par la même raison qu'ils doivent s'y munir d'un congé.

7°. Enfin, tout bâtiment qui portera autre pavillon que celui de France, doit payer l'ancrage, & il n'y a point d'exception en faveur d'aucune nation. On observe même que les traités de commerce dont on pourroit entreprendre de se prévaloir, n'ont d'application qu'aux seuls droits qui se levent au prosit du Roi, & non aux droits attachés à la charge d'Amiral.

Ainsi, quoique par des traités, il soit stipulé que les étrangers avec lesquels ils sont conclus, seront traités de la même maniere que les François; ces étrangers ne peuvent se désendre du paiement du droit d'ancrage, ni d'aucun autre dû à M. l'Amiral, sous prétexte qu'il y a des ports où les François en sont exempts en tout ou partie.

Tonnes & balifes. Il n'est point parlé ici des seux, comme dans l'article quatre ci-dessus; mais c'est une simple omission qui ne peut tirer à conféquence, au moyen dudit article quatre auquel celui-ci est censé se rap-

porter effentiellement.

Et qu'on ne dise pas que dans l'article quatre il n'est question que d'un droit de police & d'inspection, par rapport à l'entretien des seux, tonnes & balises; car outre qu'en cette partie l'inspection sur les seux & le droit de les entretenir, moyennant la rétribution due à ce sujet s'identissent; outre encore que le droit des seux & celui des tonnes & balises sont analogues, puisque les seux sont pour la nuit ce que les tonnes & balises sont pour le jour, & qu'ainsi la concession du droit de tonnes & balises emporte de nature de chose, l'attribution de celui de seux; c'est que par l'Ordonnance de 1584, article 78, ces droits sans distinction ont été reconnus appartenir à l'Amiral, sous la dénomination de soyers, balises, boueës & adresses; n'étant pas douteux que ce mot soyers ne désigne les seux, & que ceux-ci boueës & adresses n'indiquent les tonnes.

Sous prétexte que le présent article a passé les seux sous silence, on ne peut donc pas plus en contester le droit à M. l'Amiral que celui de tonnes & balises qui y est formellement exprimé. Aussi est-il vrai qu'il en jouit en plusieurs ports, & s'il ne le perçoit pas en d'autres, il en est de même aussi du droit de tonnes & balises, & de celui de lestage & délestage. Cette différence au reste ne peut être attribuée qu'à la négligence de ses commis dans l'origine; & cependant il en est résulté un usage qui fait loi aujourd'hui & qui subsistera jusqu'à ce qu'il plaise au Roi de rendre à la charge d'Amiral la plénitude des droits qui y ont été attachés.

Ces droits de feux, tonnes & balises, different des antres dépendans de la charge d'Amiral, en ce qu'ils ne font dus qu'à condition d'entretenir convenablement les seux, tonnes & balises qui en sont le principe & la cause efficiente; au lieu que les autres sont acquis par un titre purement lucratif.

On peut apprendre dans les Dictionnaires ce que c'est que les seux; tonnes & balises relativement à la navigation. L'entretien des unes & des autres de ces marques qui font la sûreté des navigateurs, est d'une nécessité indispensable, & l'on ne sauroit y veiller avec trop de scrupule. Ce soin regarde spécialement les Officiers de l'Amirauté.

Les feux sur-tout, méritent une attention extraordinaire, parce que la nuit, ils avertissent de loin les navigateurs, des côtes & des dangers qu'ils doivent éviter, & qu'ils n'éviteroient guere sans cela. Cependant cet objet est la partie du service où il y a le moins d'exactitude en certains endroits. On ne manque point à la vérité d'allumer le feu à l'entrée de la nuit, mais faute de l'entretenir comme il est de regle, toute la nuit, il s'éteint assez souvent au bout de quelques heures; ce qui met les navires en plus grand danger quelquesois, que s'ils n'avoient point du tout vu de seux. Heureusement que ce reproche ne regarde pas les commis de M. l'Amiral.

Nos feux avec cela ne sont peut-être pas assez multipliés; s'ils le sont trop en Angleterre, & si par cette raison les droits qu'il faut payer à ce sujet sont exhorbitans, on a du moins l'avantage de naviger sur les côtes de ce Royaume

avec autant de sûreté la nuit que le jour.

Les tonnes & balifes servent à marquer le jour, l'entrée des ports & des rivieres, & les écueils qu'il y a à éviter. Il est beaucoup plus aisé de veiller à leur entretien qu'à celui des seux : aussi les plaintes sont-elles aussi rares d'un

côté qu'elles font fréquentes de l'autre.

On conçoit que la quantité des feux, tonnes & balises doit dépendre de la disposition de chaque port qui exige plus ou moins de ces marques ou signaux nécessaires à la navigation. Pour ce qui est de la quotité du droit elle est communément, pour celui de seu, de six deniers par tonneau, & en quelques

endroits d'un fol.

Dans l'Amirauté de la Rochelle, il n'y a pas d'autre seu que celui de la côte des Baleines de l'Isle-de-Ré. Ci-devant, il n'y avoit qu'un fanal avec un seu à l'huile, & comme il n'étoit pas sussifiant, sur les demandes des navigateurs & des principaux commerçans, il sut ordonné par Arrêt du Conseil du 24 Mai 1733, qu'il y seroit substitué un seu de charbon, à l'estet de quoi il seroit construit une nouvelle lanterne propre à l'établissement d'un tel seu, pour la construction de laquelle & son entretien, ainsi que du seu, il sut imposé au prosit du Roi, un sol par tonneau de chaque navire François ou étranger qui aborderoit aux côtes des Isles-de-Ré & d'Oléron, & qui mouilleroit dans les rades de la Rochelle, ou entreroit dans les rivieres de Seudre, Charente & Marans, à l'exception toutesois des bâtimens qui commerceroient d'un port à l'autre de la Généralité de la Rochelle en dedans des Pertuis, & des barques de pêcheurs de poisson frais & de coquillage-

Au bout de cinq ans, la perception de ce sol par tonneau ayant rempli la dépense que ce nouvel édifice avoit occasionnée, & n'étant plus question que de son entretien & du seu, l'imposition sut réduite à six deniers par tonneau, par autre Arrêt du Conseil du 7 Juin 1738, dont l'exécution depuis n'a sous-

fert aucune variation.

Vis-à-vis ce feu de la tour des Baleines est celui de la tour de Chassiron en l'Isle l'îste d'Oleron qui est de l'Amirauté de Marcnnes; & non loin de là est le feu de la tour de Cordouan à l'entrée de la riviere de Bourdeaux.

La tour de Cordouan commencée sous Henri II, ne sut achevée que sous Henri IV. Celles de Chassiron & des Baleines n'ont été construites que sous Louis XIV.

Ce qui y donna lieu, fut le risque que coururent, en 1672, les vaisseaux du le Roi, le Lys & le Fleuron, commandés par M. le Marquis de Grancey & M. de Burette: ces vaisseaux venant de Brest à la Rochelle & voulant entrer dans le Pertuis d'Antioche, toucherent sur les rochers des Baleines & penserent

y périr.

La tour de Chassiron sut achevée la premiere, & par Arrêt du Couseil du 30 Avril 1685, il sut réglé que pour raison du seu qui y seroit entretenu, il seroit payé, à commencer du 1 Juin suivant, par tous les vaisseaux tant François qu'étrangers qui entreront dans les rades de la Rochelle, Ré & Oleron, savoir, par ceux de 60 à 100 tonneaux 40 sols; par ceux de 100 à 200 tonneaux, 4 liv. & par ceux au dessus de 200 tonneaux 6 liv. 10 sols.

Après que la tour des Balcines cût été achevée, il n'y eut point de droit de feu particulier établi à son occasion; de sorte que celui qui avoit été imposé par l'Arrêt de 1685, sut réputé commun aux deux tours. Une anecdotesinguliere à ce sujet, c'est que la dépense de l'entretien du seu de cette tour des Balcines qui alloit à 1400 livres par an, demeura, on ne sait comment, à la charge de M. l'Amiral durant plus de vingt ans, sans qu'il pût prendre part au produit du droit établi par ledit Arrêt de 1685, & que ce ne sut qu'en 1708 qu'il réussit à se débarrasser de cette charge absolument onércuse.

Alors, & long-temps encore après, il n'y avoit qu'un seu à l'huile, comme il a été observé; ce n'est que depuis 1733 qu'on y entretien un seu de charbon : pour raison de quoi il a été établi un droit distinct & séparé de celui dù pour la tour de Chassiron, qui se paie toujours sur l'an-

cien pied.

A l'égard du droit de tonnes & balifes, il est réguliérement de dix sols par tonne ou balife, payable par chaque navire, sans distinction de son port pour chaque tonne ou balise qu'il emprunte; c'est-à-dire, près de laquelle il

passe pour mouiller l'ancre.

La fixation de ce droit de tonnes ou balises à 10 sols, a été faite dans l'origine pour la Rochelle, par M. de la Thuillerie, Intendant de cette Généralité & de la Marine. Son Réglement à cet égard est du 22 Septembre 1631, confirmé d'abord par M. le Cardinal de Richelieu le 12 Août 1632, puis par M. le Duc de Vendôme le premier Novembre 1660, qui en fit un Réglement général.

Cela n'empêche pas néanmoins qu'en divers endroits le droit ne se paie sur un autre pied; par exemple, à Saint Valery en Somme où le Seigneur s'en est emparé; à Calais & à Dieppe où le maître de quai en jouit; à Bourdeaux & à Bayonne où les Jurats en sont en possession; à Cette, &c. de sorte que

tout dépend encore sur cela de l'usage de chaque port.

Dans l'Amirauté de la Rochelle le droit de balife fe leve au profit de M. l'Amiral, & il est de dix fols conformément au Réglement ci-dessus; mais les maîtres & capitaines des bâtimens du port de la Rochelle en sont exempts

Tome I.

par une possession très-ancienne, de même que ceux des lieux où les balises

font placées.

Dans la riviere de Charente, il y a des tonnes au lieu de balifes, & les droits en font perçus au profit du Roi; de même que ceux des feux des tours de Chaisiron & des Baleines, & de la tour de Cordouan à l'entrée de la Garonne.

Et du tiers des effèts.... dans les cas prescrits par la présente Ordonnance; cette clause finale indicative ou restrictive, ne tombe que sur le tiers des effets sauvés des naufrages ou échouemens, dont il est parlé au titre 9 du livre 4, article 27 & 29, elle est étrangere aux droits d'ancrage, tonnes & balises, qui font le sujet de la premiere partie de cet article, & qui sont accordés à M. l'Amiral, sans aucune limitation, n'y ayant rien dans le surplus de notre Ordon-

nance qui en restreigne l'exercice.

Au reste, le droit de M. l'Amiral n'est pas borné précisément au tiers des essets sauvés des nausrages ou jettés par le flot sur le rivage, à désaut de réclamation, le produit de ces essets, dédustion faite des frais de sauvement & de Justice, se partage par moitié entre le Roi ou les Seigneurs auxquels Sa Majesté a cédé son droit, & M. l'Amiral, suivant les articles 26 & 36 du même titre des nausrages, qui en cela n'ont pas accordé un droit nouveau à l'Amiral; en esset, la même chose avoit déja été réglée par les Ordonnances de 1543, art. 11 & 12, & de 1584, articles 20 & 21, en déterminant le sens de l'article 27 de l'Ordonnance de 1517, qui sans autre explication avoit décidé simplement, que l'Amiral jouiroit du droit de nausrage, de la maniere dont ses prédéceseurs avoient accoutumé d'en jouir.

On voit par-là, que ce droit de naufrage & d'épaves de mer fait partie de ceux qui de tout temps ont été attachés à la charge d'Amiral. S'il n'en est pas de même de ceux d'ancrage, seux, tonnes & balises, puisqu'on en voit l'origine, ils n'en sont pas moins respectables & légitimes, étant fondés également sur des concessions Royales, que l'on doit même regarder comme n'ayant pas été accordées à titre purement gratuit & lucratif, attendu que le droit d'ancrage, ainsi qu'il a été observé ci-dessis, n'a été attribué à la charge d'amiral que par forme d'indemnité ou de remplacement des gages qui y étoient anciennement annexés; & qu'à l'égard des droits de seux, tonnes & balises, ils imposent l'obligation étroite d'entretenir ces mêmes seux, tonnes & balises.



#### ARTICLE XII.

POURRA établir en chaque Siege d'Amirauté un Procureur ou Receveur, pour la délivrance des Congés, & la perception de ses droits.

P Rocureur ou Receveur. Ces termes ne sont pointici vraiment synonymes; ils désignent bien à la vérité tous deux le porteur de la procuration ou de la commission de M. l'Amiral, pour désivrer les Congés, faire la Recette de ses droits, pourvoir à l'entretien des seux, tonnes & balises: en un mot, représenter l'Amiral & veiller à la conservation de ses droits; mais sices titres de Procureur & de Receveur se consondent dans la partie relative à la Recette & à la conservation des droits de M. l'Amiral; celui de Procureur n'en n'est pas moins réellement distinct, en tant que cette qualité donne le pouvoir au Receveur d'intenter & de poursuivre au prosit de M. l'Amiral toutes les actions

dépendantes du récouvrement de ses droits.

On a prétendu autrefois élever quelques doutes à ce sujet, sur le sondement de cette maxime: que le Roi seul plaide en France par Procureur; mais on ne prenoit pas garde à l'exception introduite en faveur des Seigneurs Justiciers, dont les Procureurs-d'office sont autorisés à poursuivre tous les droits des Seigneurs qui les ont institués, pardevant leurs Juges. Or si un Seigneur a droit de plaider dans sa Jurisdiction par le ministere & sous le nom de son Procureur-d'office, à plus forte raison l'Amiral, qui par le titre éminent de sa charge a tout droit de Haute-Justice sur la mer, ses ports, havres & rivages, peut-il instituer un Procureur, avec faculté à ce Procureur de sormer toutes les instances convenables aux intérêts de M. l'Amiral, tant qu'il ne sera question de plaider que dans les Jurisdictions de l'Amirauté.

Siéroit-il même à M. l'Amiral de plaider personnellement dans ces Amirautés; où la Justice ne peut être rendue qu'à son nom; ou voudroit-on qu'il

fût Juge & Partie en même temps?

Par cette considération donc, & plus encore à raison de la dignité de sa charge, il convenoit absolument que l'Amiral eût droit d'établir un Procureur & Receveur pour le recouvrement & la poursuite de ses droits; aussi cette faculté dont on ne voit point la première concession à cause de son ancienneté, lui avoit-elle été confirmée par l'Ordonnance de 1543, article 3 renou-

vellée par celle de 1584, article 7, & enfin par le présent article.

Depuis ce temps - là, il y a une infinité d'exemples où les Receveurs de M. l'Amiral, tant par instance directe & primitive, que par intervention, ont poursuivi ou réclamé ses droits en Justice, sans que jamais l'on ait prétendu qu'il y cût irrégularité dans les procédures, sous prétente qu'elles n'étoient pas faites sous le nom précisément de M. l'Amiral: d'où il s'ensuit qu'il y auroit de la témérité à soutenir aujourd'hui, qu'il n'a pas droit de plaider par Procureur, c'est-à-dire, par le ministere de ses Procureurs & Receveurs, tant dans

Эij

les Amirautés générales ou particulieres, qu'aux Tables de Marbre. Cela n'empêche pas néanmoins que le Procureur du Roi de l'Amirauté ne prenne fouvent des conclusions pour le paiement des droits de M. l'Amiral, sans attendre les poursuites du Receveur, sur-tout lorsqu'il y a contravention aux Réglemens, & qu'outre les droits de M. l'Amiral, il échoit de prononcer quelqu'amendes ou la confiscation contre les contrevenans.

Dans chaque Siege d'Amirauté, aux Colonies Françoises comme dans le Royaume, il y a un Receveur de M. l'Amiral, article 1, titre 2 du Réglement du 12 Janvier 1717; & ce Receveur a des Commis dans tous les ports obliques, qui lui comptent de leurs recettes particulieres qu'il emploie dans

fon compte général.

Le Receveur établi à la Rochelle, fait aussi la recette dans l'Amirauté des Sables d'Olonne, de même que dans celle de Marennes, quoique ce soit une Amirauté générale.

Pour les fonctions & les obligations du Receveur, voir le titre VI, ci-

après.

Il y a un dernier Réglement général de M. le Compte de Toulouse, en date du 13 Juin 1709 pour la régie & perception uniforme des droits de M. l'Amiral dans toutes les Amirautés du Royaume, de même que pour la forme

dans laquelle les comptes des Receveurs doivent être rendus.

Par respect pour M. l'Amiral, il n'est pas permis aux Officiers de l'Amirauté de prononcer une condamnation par corps contre son Receveur. Arrêt du Conseil d'Etat, du 3 Février 1661, qui le leur désent à peine de 1500 liv. d'amende, d'interdiction & de répondre des droits dont ils auront ainsi ordonné la restitution.

## ARTICLE XIII.

AISONS défenses à tous Gouverneurs de nos Provinces, Lieutenans-Généraux, Gouverneurs particuliers des Places, & autres Officiers de guerre, de donner aucun Congés, Passe-ports & Saus-conduits, pour aller en mer, & à tous Gentils-hommes & Seigneurs de se dure & quahsier Amiraux dans leurs terres, d'exiger sous ce prétexte, aucun droit, & de ne rien entreprendre sur la charge d'Amiral.

L les Amiraux jouissent , étoit trop peu respectable en France, pour que les Amiraux jouissent tranquillement de la plénitude des droits attachés à cette charge dès l'instant de son établissement & par la nature même de son institution.

La Normandie & teute l'Aquitaine foumifes aux Anglois, la Bretagne aux Dues de cette Province, & les côtes de la Mediterranée aux Comtes de Toulouse & de Provence; l'Amirauté de France sut long-temps bornée aux côtes

de Picardie, de Boulongne & d'une petite partie de la Flandre.

Dans cet état, l'Amiral de France n'étoit pas assez puissant pour empêcher ou réprimer les entreprises des Seigneurs voisins de la mer, encore moins des Gouverneurs & Commandans des Places maritimes; il fallut qu'il eût recours

à l'autorité royale & qu'il y revint plus d'une fois.

Le premier exemple que nous en avons est dans la Transaction du 30 Août 1377, dont il a déja été parlé ci-dessus, que l'on trouve dans le recueil de Fontanon, tome 3, au commencement du titre de l'Amiral; par laquelle Transaction ayant sorce de loi, comme ayant été faite sous les yeux du Roi, & ayant été homologuée au Parlement, le Comte & la Comtesse d'Eu furent obligés de se désister des droits d'Amirautés qu'ils avoient tentés d'usurper sur les côtes de leur Terre d'Eu & de Saint Valery.

Le second monument est l'Arrêt du 6 Juillet 1399, cité par le Commentateur sur cet article, rendu contre le Seigneur de la Tremouille, qui se

prétendoit Amiral dans ses terres voisines de la mer.

Depuis ce temps là sont intervenues les Ordonnances de 1480, de 1517, article 20; de 1543, article 48, de 1584, article 31, de 1629, article 450 & 451; toutes conformes au présent article, ou plutôt sur lesquelles cet article a été dreffé. Il a encore pour fondement les Arrêts du Conseil des 13 Décembre 1629 ; 7 Mai 1644; 5 Mai & 6 Juin 1647 ; 14 Octobre 1650; 4 Mars 1654, & 6 Septembre 1661 qui prononçoient même une amende de trois mille livres contre les réfractaires, & l'Ordonnance du 28 Mars 1633, rendue contre le Sieur de Launay, Gouverneur de l'Islede-Ré. Cet article enfin a été renouvellé & confirmé par l'article 2, titre 4 du Réglement du 12 Janvier 1717, concernant les Amirautés des Colonies Françoifes,

Il y a de pareilles défenfes pour les naufrages, dans l'article 30, titre 9,

livre 4, ci après.

#### ARTICLE XIV.

DÉCLARONS au surplus que nous nous sommes réservé le choix & la provision des Vice-Amiraux, Lieutenans-Généraux, & Chefs d'Escadres; des Capitaines, Lieutenans, Enseignes & Pilotes de nos Vaisseaux, Frégates & Brûlots, des Capitaines & Officiers des Ports & Gardes - Côtes, des Intendans, Commisfaires, Contrôleurs-généraux & particuliers, Gardes-Magafins & généralement de tous autres Officiers de Guerre & de Finance, ayant emploi & fonction dans la Marine; ensemble tout ce qui peut concerner les constructions & Radoubs de nos Vaisseaux, l'achat de toute sorte de marchandises & munitions pour les Magasins & Armemens de Mer, & l'arrêté des états de toutes les dépenses faites par les Trésoriers de la Marine.

E Roi s'étant déja réfervé ces mêmes droits par l'article 10 du Régle-ment du 12 Novembre 1669, attaché fous le Contre-scel de l'Edit du

même mois portant rétablissement de la charge d'Amiral.

On comprend par l'étendue du pouvoir attaché à cette charge avant que ces droits en fussent désunis, de quelle importance elle étoit; c'est austi ce qui l'a fit supprimer par Edit du mois de Janvier 1627, sur la démission que Henri de Montmorency en avoit donnée au mois d'Octobre 1626. Ainsi le Roi, en la rétablissant, ne pouvoit pas manquer d'en distraire ces droits pour se les réserver. Cela n'empêche pas néanmoins que cette charge ne soit encore une des plus belles & des plus importantes charges de la Couronne & de l'Etat.

La plus confidérable de toutes les commissions que M. l'Amiral ait confervée, est le droit de conférer celle de Secretaire générat de la Marine.

Les fonctions de ce Secretaire, sont d'affister aux Conseils tenus pour les affaires de la Marine; d'opiner lors des Jugemens qui y font rendus sur les prifes, &c. au nom de M. l'Amiral; de contre-figner tous les Congés &c. Passe-ports, avec les commissions en guerre qui doivent être délivrées aux Capitaines, & généralement tous les ordres adressés aux Officiers de l'Amirauté & autres personnes, de la part de M. l'Amiral. Tous les détails enfin de la charge d'Amiral lui sont confiés : c'est à lui qu'il faut s'adresser pour cela, & ce ne sont que les affaires extraordinaires & importantes qu'il faut porter directement à M. l'Amiral.

Il n'a besoin, pour exercer les sonctions de cette place, que de la Commission de M. l'Amiral qui tient lieu de provisions, étant notifiée aux Officiers de chaque Amirauté; & l'enrégistrement en doit être fait au Greffe, fans aucune formalité. Quoique ce ne foit qu'une Commission, cette place y est qualifiée Charge, pour la distinguer des autres Commissions.

Le sieur Louis Matharel sut nommé à cette charge par M. le Duc de Vendôme, le 31 Octobre 1658; avant lui elle avoit été exercée successivement par les sieurs de Loynes, Laboulaye & Chapelain, & autres avant eux encore.

Après le fieur Matharel, le fieur Fouin en fut pourvu en 1673; & après le décès de celui-ci, le Roi Louis XIV y nomma M. Jean-Baptifte-Henri du Trouffet, Ecuyer, Sieur de Valincour, le 21 Octobre 1688 en attendant le majorité de M. le Comte de Toulouse. M. le Comte de Toulouse étant devenu majeur, lui en accorda les provisions le 2 Janvier 1695.

A M. de Valincourt à succédé le 25 Janvier 1730, M. Michel-René l'Enfant, fur la démission duquel, pour ses infirmités, M. François de Romieu de la Grange, a été nommé à cette place le 2 Mai 1738, il l'a remplie durant près de vingt ans, d'une maniere distinguée, qu'il a justifié parfaitement le choix du grand Prince qui l'y avoit appellé. Son âge, & plus encore la foiblesse de sa vue, ne lui ayant pas permis de continuer d'avantage l'exercice d'une charge

LIV. I. TIT. I. de l'Amiral, ART. XIV.

aussi pénible, sur-tout pendant la guerre; S. A. S. a bien voulu agréer sa démission en lui donnant des marques sensibles de la satisfaction qu'elle avoit de ses services. Il a été heureusement remplacé par M. Germain Pierre Blanche-Barbe, Sieur de Grand-Bourg, Conseiller du Roi en ses Conseils, Maître ordinaire en sa Chambre des Comptes, Grand-Maître Enquêteur, & Général Résormateur honoraire des Eaux & Forêts de France. Ses provisions sont du 3 Octobre 1757.

Anciennement le Secretaire-général de la Marine avoit voix délibérative lors du Jugement des prises. Cette prérogative avoit été suspendue à l'occasion de l'établissement, en 1672, d'une commission pour le Jugement des prises, sous prétexte qu'il avoit été réglé que le Secretaire-général de la Marine signeroit les Jugemens. Et quoique cette commission eût été supprimée en 1695, pour rendre à M. le Comte de Toulouse, devenu majeur, le droit de juger les prises, comme l'avoient exercé les Amiraux ses prédécesseurs, le Secretaire-général de la Marine ne recouvra pas en même-temps la voix délibérative qu'avoient aussi eu ses prédecesseur. Ce ne sut que par Arrêt du Conseil du 13 Août 1707 qu'elle lui sut rendue, & depuis ce temps-là, ses successeurs en ont constamment conservé le droit. Voyez l'article 21 du titre des prises, qui est le titre 9, livre 3.





# TITRE SECOND. DE LA COMPÉTENCE DES JUGES DE L'AMIRAUTÉ.

UTREFOIS il n'y avoit pour Juges d'Amirauté que les Lieutenans de M. l'Amiral, & autres Officiers par lui nom-

Cet ordre subsista jusqu'à l'Edit du mois d'Avril 1554, par lequel Henri II, sans préjudicier au droit de nomination de l'Amiral, érigea en titre d'Office les charges de Judicature de l'Amirauté, depuis lequel temps les Officiers de cette Juris-

diction ont été & font encore, tout à la fois Officiers Royaux & Officiers de M. l'Amiral.

Mais dans le temps de cette création, il y avoit alors peu de Sieges d'Amirauté. Ils ont été depuis affez multipliés en différens temps, notamment en 1691, & le nombre des Officiers a été aussi augmenté par l'Edit du mois de Mai 1711. Enfin, par le Réglement du 12 Janvier 1717, il en a été établi dans toutes les Colonies Françoises. Pour tout ceci, voyez les articles 1 & 2 du titre précédent.

#### ARTICLE PREMIER.

Es Juges de l'Amirauté connoîtront privativement à tous autres, & entre toutes personnes de quelque qualité qu'elles soient, même privilégiées, François & Etrangers, tant en demendant qu'en désendant, de tout ce qui concerne la construction, les agrêts & apparaux, avitaillement & équipement, ventes & adjudication des vaisseaux.

És qu'il y a eu un Amiral en France, il y a eu des Juges d'Amirauté, pour connoître privativement à tous autres Juges, des causes maritimes, tant au criminel qu'au civil, & entre quelques personnes que ce sût.

C'est ce que prouvent toutes les anciennes Ordonnances, à la tête desquelles on peut mettre la Transaction du 30 Août 1377, dont il a déjà été parlé plusieurs fois sur le titre précédent.

11

S'il y a eu quelque variation ou explication dans la fuite, ce n'a pas été fur le fond de la Jurisdiction; mais seulement pour déclarer quelles causes étoient ou n'étoient pas de la compétence de l'Amirauté.

Mais il n'y a jamais eu de contestation par rapport aux objets exprimés dans cet article qui concernent, la construction, les ag éts & apparaux, aimement,

avitaillement & équipement, vente & adjudication des vaisseaux.

Et en effet, quelle seroit l'attribution des Juges de l'Amirauté, s'ils ne con-

noissoient pas de ces sortes de causes ?

Non-seulement pour tout ce qui est exprimé dans cet article, mais encore pour les autres cas énoncés dans les articles suivans, & indistinctement pour toutes les causes déclarées de la compétence de l'Amirauté, les Officiers de cette Jurissidiction sont sondés à en connoitre comme Juges privilégiés, privativement à tous autres Juges, & à leur exclusion, avec droit d'évoquer celles de ces causes qui seront portées devant d'autres Juges, & de faire désenses aux Parties de plaider ailleurs que pardevant eux, à peine d'amende & de nullité des procédures; cependant voyez instrà, article 15.

La condition & la qualité des personnes n'y sont rien, dès que la cause est de la compétence de l'Amirauté, c'est-là qu'elle doit être traitée. Arrêt d'enré-

gistrement de l'Ordonnance du mois de Février 1543.

Entre toutes personnes mêmes privilégiées; c'est-à-dire, entre nobles & roturiers, laïques ou ecclésiastiques, seigneurs ou tenanciers: & cela sans avoir égard au renvoi qui pourroit être requis pardevant d'autres Juges, soit de la Jurisdiction Consulaire, soit du Conservateur, tant des privileges de l'Université que de ceux des Foires de Lyon, ni à aucunes lettres de committimus, ou autres évocatoires. Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 19 Avril 1750, qui, sans s'arrêter à l'Arrêt du Parlement de Paris, du 20 Janvier de la même année, ni de la Sentence des Requêtes du Palais du 24 Octobre de l'année précédente 1749, a ordonné que la présente Ordonnance seroit exécutée selon sa forme & teneur; en conséquence a renvoyé les Parties à se pourvoir pour le fait en question, au Siege de l'Amirauté de la Rochelle, avec désenses de faire ailleurs aucunes poursuites, à peine de nullité, cassation des procédures & de tous dépens, dommages & intérêts.

Il s'agissoit d'un sixieme d'intérêt que le sieur Jean le Maître de la Martiniere, Trésorier général des Fortisications, avoit pris dans l'armement d'un navire du sieur Jean Vivier, pour raison de quoi y ayant eu contestation à l'Amirauté, ledit sieur de la Martiniere s'étoit pourvu aux Requêtes du Palais, en vertu de son committimus. Cet Arrêt du Conseil a pour base, l'article 26, titre 4 de l'Ordonnance du mois d'Août de 1669, concernant les committimus.

François ou étrangers, fans excepter même les Consuls, qui faisant commerce, ne peuvent se servir du privilege du Consulat pour décliner la Jurisdiction. Article 12, titre des Consuls, ci-après. Il seroit singulier, en effet, que des étrangerts puissent demander justice en France contre des sujets du Roi, & que ceux-ci n'eussent pas le même avantage contre les étrangers commerçans dans le Royaume. Au surplus, il s'ensuit de-là, qu'un étranger peut tout de même poursuivre un autre étranger pour fait maritime devant les Juges de l'Amirauté du lieu où l'engagement a été contracté; argument de l'article 18, titre 12 de l'Edit du Commerce, du mois de Mars 1673. Jurisdiction de la Marine,

Tome I.

article 2. Ordonnance de 1584, article 3, & non s'il a été contracté hors le Royaume. Arrêt du Parlement d'Aix du 22 Avril 1695, au profit de Villereal pere & fils, marchands Juiss de Livourne, contre des marchands Arméniens.

Tant en demandant qu'en défendant, sans qu'il soit question de donner caution, judicatum solvi, parce qu'en sait de commerce tous les hommes sont regardés comme s'ils étoient de la même nation; & sans que le désendeur puisse demander son renvoi devant le Juge de sa nation ou de son domicile, parce que c'est la nature de la cause qui fonde la Jurisdiction lorsqu'elle est privilégiée. Cela s'entend néanmoins, saus le privilege du Consulat; sur quoi voir, ci-après, l'article 12 du titre des Consuls.

J'ai dit d'abord que dès qu'il y a eu un Amiral en France, il y a eu des Juges d'Amiranté; il faut pourtant en excepter la Bretagne, où les Sieges d'Amiranté n'ont été établis que par Edit de 1691. Auparavant c'étoient les Juges ordinaires qui connoissoient des matieres maritimes: & delà vient qu'avant cette époque, les ordres concernans l'Amiranté, qui regardoient les Officiers de Justice, étoient conçus en ces termes, enjoint aux Officiers de l'Amiranté & Juges compétens, connoissant des causes maritimes seu lieu que depuis il n'a plus

été parlé que des Officiers de l'Amirauté.

Il saut aussi excepter les ssles & Colonies Françoises, où les Sieges d'Amirauté n'ont été établis que par le Réglement du 12 Janvier 1717, revêtu de Lettres-patentes du même jour, enrégisfrées au Parlement le 12 Mai de la même année. La compétence de ces Amirautés est la même que celle des Amirautés de France; article 4, titre 1 dudit Réglement. Chacun de ces Sieges n'est composé que d'un Lieutenant, d'un Procureur du Roi, d'un Gressier & d'un ou deux Huissiers; article 5 du même Réglement.

# ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT

DU ROI,

Qui maintient les Officiers des Amirautés dans le droit de connoître en première instance, & privativement à tous autres Juges, des cas dont la compétence leur est attribuée par l'Ordonnance de la Marine, du mois d'Août 1681, & qui fait désenses de procéder ailleurs que devant les officiers d'Amirauté, à peine de nullité, cassation de procédures, & de tous dépens, dommages & intérêts.

Du 19 Avril 1750.

#### EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT.

SUR la Requête présentée au Roi en son Condu, par us as Jean-Marie de Bourbon, Duc de Penthievre, Amual de France; contenant qu'il est obage par le devoir de sa charge de se pourvoir a Sa Majelte, contre un Arrêt da Parlement de Paris, rendu sur l'avis du Parquet se 20 Janvier dernier, qui autorife l'exercice du droit de Committimus fur les matieres qui ont exprellèment comprifes dans la Juridifétion & compèrence des Sieges d'Amirauté, par l'Ordonnance de la Marine du mois d'Août 1681: le fait ett, que le fieur Jean Vivier, Négociant

à la Rochelle, avant fait armer audit port, en l'année 1749, un navire nommé le Saint-Charles, destiné pour la traite des noirs, le sieur Jean le Maître de la Martiniere, Trésorier général des Fortifications, accepta dans ledit armement un fixieme d'intérêt, à compte duquel il fit payer une somme de six mille livres : Que ledit sieur Vivier étant venu à décéder pendant que le navire étoit en rade, divers créanciers formerent opposition aux scellés mis sur ses effets, & s'étant pourvus devant les Officiers de l'Amirauté de la Rochelle, pour obtenir la vente du navire, ses agrêts & apparaux, il sut procédé à cet effet de l'autorité de cette Jurisdiction; Que sur deux oppositions formées à cette vente, à la requête du fieur le Maître de la Martiniere, il fut ordonné ensuite de la premiere, que la vente auroit lieu, sous la réserve de ses droits; & à l'égard de la feconde, que l'acquéreur du navire en remettroit le prix à la caisse de la Direction ; Que le fieur de la Martiniere ayant enfuite, en vertu de son privilége de Committimus, fait assigner la veuve du fieur du Vivier aux Requêtes du Palais, pour le paiement de la fomme de six mille livres par lui réclamée, il forma en mêmetemps, devant la même Jurifdiction, une inflance de préférence contre les autres créanciers; Que la veuve du Vivier déclina cette Juridiction, demandant son renvoi devant les Officiers de l'Amirauté de la Rochesle, & qu'elle en sut déboutée par Sentence des Requêtes du Palais, du 24 Octobre de l'année derniere, dont elle interjetta appel, comme de Juges incompétens, au Parlement de Paris, où elle réitéra la demande du renvoi devant l'Amirauté de la Rochelle; Que le fieur le Maître de la Martiniere déclara alors qu'il n'entendoit point être intéressé dans l'armement du navire le Saint-Charles, pour la fomme de fix mille livres qu'il avoit fournie au fieur Vivier, & qu'il fe restreignoit à réclamer le paiement de ladite fomme, avec intérêt du jour de la demaude, voulant, à la faveur de cette déclaration, convertir fon action en une simple créance qu'il estimoit devoir être étrangere à la Jurisdiction de l'Amirauté ; sur quoi est intervenu l'Arrêt du Parlement de Paris, du vingt Janvier dernier, rendu fur l'avis du Parquet, par lequel la Sentence des Requêtes du Palais contre la veuve du fieur Vivier auroit été confirmée, & ladite veuve déboutée du renvoipar elle demandé devant l'Amirauté de la Rochelle; les moyens proposés par le suppliant contre ledit Arrêt, confistant en premier lieu, en ce qu'il est directement contraire aux dispositions portées par l'article premier, titre deu-

xieme, au Livre premier de l'Ordonnance du mois d'Août 1631, qui attribue aux Juges de l'Amirauté, privativement à tous autres, & entre toutes perfonnes de quelque qualité qu'elles soient, même privilegiées, François & Étrangers, tant en demandant qu'en défendant, la connoissance de tout ce qui concerne la construction, armement, avituaillement & équipement, vente & adjudication des vaiffeaux; à l'article deux du même Titre, qui déclare de leur compétence, toutes actions procédant de Chartes-parties, Connoissemens ou Police de chargement, frêt ou nolis, & généralement de tout contrat concernant le commerce de la mer, nonobstant toutes soumissions & privileges à ce contraires, & à l'article quinze du fufdit Titre; qui fait défenfes à tous Juges, même aux Requêtes de l'Hôtel du Palais, & au Grand Confeil, de prendre aucune connoiffance des cas ci-dessus, circonstances & dépendances, & à tous négocians & autres d'y procéder pour raison de ce, à peine d'amende arbitraire; d'où il réfulte que l'exclusion des privileges étant spécialement portées dans le cas où fe trouvoit le fieur de la Martiniere, il n'a pas pu faire valoir le sien aux Requêtes du Palais. s'agiffant, dans le fonds de fa demande, d'une affociation dans l'armement dudit navire, en conséquence de laquelle il avoit payé à compte la fomme de fix mille livres, qu'il a ensuite réclamée. Les autres moyens rapportés dans la Requête du Suppliant, confiftent en ce que le Sr. le Maître de la Martiniere n'a pas pu, pour parvenir à user de son privilege, changer la nature de son action, & la convertir en une simple créance, en éludant ainsi le déclinatoire de la veuve Vivier; qu'il n'étoit pas en son pouvoir d'être, on de ne pas être affocié à l'armement du navire, que quoique la vente en eût été faite, il éroit représenté par les deniers qui en proviennent ; que s'il y avoit de la perte, le sieur le Maître devoit y participer pour son fixieme, de même qu'il auroit profité du bénéfice, s'il y en avoit eu; que quand même il s'agiroit de savoir s'il devoit être considéré comme affocié ou non à l'armement, ou s'il pouvoit renoncer à cette affociation, la question ne pourroit être portée ailleurs que devant les Officiers de l'Amirauté, parce qu'elle rouloit toujours fur l'exécution que devoit avoir un contrat concernant le commerce de mer ; requéroit à ces caufes, le Suppliant, qu'il plût à Sa Majesté casser & annuller la Sentence des Requêres du Palais du 24 Ostobre de l'année derniere, & l'Arrêt du 20 Janvier dernier, comme contraires aux articles un, deux & quinze, du titre deuxieme, ou Livre premier de l'Ordonnance de la Marine, du mois d'Août 1681, ordonner que les dispositions portées par les dits articles seront exécutées felon leur forme & teneur ; en conféquence, que les Parties seront tenues de se pourvoir, pour le fait dont il s'agit, circonstances & dépendances, pardevant les Juges de l'Amirauté de la Rochelle, & leur fait défense de faire aucune poursuite ailleurs, à peine de nullité, cassassion de procédures, & de tous dépens, dommages & intérêts. Vu ladite Requête, les articles I, II & XV, an titre II du Livrre premier de l'Ordonnance de la Marine, du mois d'Août 1681: un cahier de copies de Lettres, qui établissent que le sieur le Maitre de la Martiniere étoit intéressé pour un fixieme; avec le fieur du Vivier, dans l'armement du navire le Saint-Charles; la Sentence de l'Amirauté de la Rochelle, du 8 Juillet 1749, qui ordonne la vente dudit navire, les Affiches & le Procèsverbal de vente, les Aifignations données à la Requête du sieur le Maitre de la Martiniere, à la veuve Vivier & aux Créanciers de la succesfion, devant les Requêtes du Palais, en vertu de son privilege de Committimus : Vu aussi la Sentence des Requêtes du Palais du 24 Octobre 1749, & l'Arrêt du Parlement de Paris, du vingt Janvier dernier : Sa Majesté étant en son Conseil, sans s'arrêter à l'Arrêt du Parlement de Paris, du 20 Janvier dernier, ni à la Sentence des Requêtes du Palais du 24 Octobre précédent, qu'elle a cassés & annulles, a ordonné & ordonne, que les articles 1, Il & XV, du titre II, au Livre premier de l'Ordonnance de la Marine, du mois d'Août 1681, seront exécutés selon leur forme & teneur; en conféquence, veut & entend Sa Majesté, que les Parties soient tenues de se pourvoir, pour le fait dont il s'agit; circonstances & dépendances, au Siege de l'Amirauté de la Rochelle, leur faisant défenses de faire aucunes poursuites ailleurs, à peine de nullité, cassation de procédures, & de tous dépens, dommages & intérêts. Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le dixneuvieme Avtil mil fept cent cinquante.

Signé, Routlé

## REGLEMENT

Concernant les Sieges d'Amirauté que le Roi veut être établis dans les Ports des Isles & Colonies Françoises, en quelque partie du Monde qu'elles soient situées.

Du 12 Janvier 1717.

E Roi s'étant fait teprésenter l'Ordonnance rendue par le feu Roi en l'année 1681, sur le sait de la Marine, pour être gardée & observée dans son Royaume, Terres & Pays de son obéissance, ce qui n'a point eu lieu jusqu'à préfent, attendu qu'il n'y a point encore d'Amirautés établies dans les Colonies de l'Amérique ni des Indes Orientales, ce qui donne occasion à toutes fortes de Juges & de Praticiens de s'attribuer la connoissance des affaires maritimes, sans aucune capacité ni connoissance des Ordonnances, ce qui cause un préjudice considérable au commerce & à la navigation, que les Rois, prédécesseurs de Sa Majesté, ont toujours regardées comme affaires très-importantes, & qui ne pouvoient être bien administrées que par des Ordonnances particulieres, & par des Jurifdictions établies exprès pour les faire observer; Sa Majesté, de l'avis du Duc d'Orléans son oncle, Régent, à résolu le présent Réglement.

#### TITRE PREMIER.

Des Juges de l'Amirauté & de leur compétence.

#### ARTICLE PREMIER.

Il y aura à l'avenir dans tous les ports des Isles & Colonies Françoises, en quelque partie du Monde qu'elles soient situées, des Juges pour connoître des causes Maritimes, fous le nom d'Officiers d'Amiranté, privativement à tous autres Juges, & pour être par eux lesdites caufes jugées suivant l'Ordonnance de 1681, & autres Ordonnances & Réglemens touchant la Marine.

11. La nomination detdits Juges appartiendra à l'Amiral, comme en France, fans toutefois qu'ils puissent exercer qu'après avoir sur ladite nomination obtenu une Commission de Sa Majesté au grand Sceau, laquelle Commission sera révocable ad Nutum.

III. Ils pourront être choifis parmi les Juges des Jurisdictions ordinaires, sans être obligés de prendre des lettres de compatibilité; rendront la justice au nom de l'Amiral, contormément à l'Ordonnance de 1681, & au Réglement de 1669; & les appels de leurs Sentences seront relevés en la manière prescrite par ladite Ordonnance, & ainsi qu'il tera expliqué ci-après; ils ne pourront en même-temps être Juges de l'Amirauté & Officiers des Conseils Supérieurs.

IV. Leur Compétence sera la même qui est expliquée par l'Ordonnance de 1681, Livre pre-

mier titre II, & par l'Édit de 1711.

V. Il y aura dans chaque Siege d'Amirauté, un Lieutenant, un Procureur du Roi, un Greffier & un ou deux Hussilers, suivant le besoin, avec les mêmes sonctions qui leur sont attribuées dans l'Ordonnance de 1681.

VI. Les Lieutenans & les Procureurs du Roi, feront reçus au Tribunal où fe porteront les appels de leurs Sentences; les Greffiers & les Huisliers feront reçus par les Officiers de leur

Siege.

VII. Les Lieutenans & les Procureurs du Roi ne pourront être reçus qu'ils ne foient âgés de vingt-cinq ans; feront difpenfés d'être gradués pourvu toutefois qu'ils aient une connoislance suffifante des Ordonnances & des affaires maritimes, sur lesquelles ils feront interrogés avant que d'être reçus.

VIII. Les Lieutenans rendront la Justice & tiendront des Audiences dans le lieu où se rend la Justice ordinaire, & on conviendra des jours & des heures, afin que cela ne fasse point de

confusion.

IX. En cas d'absence, mort, maladie ou récusation d'aucun desdits Officiers, ses sonstions feront faites par le Juge ordinaire le plus prochain, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu, lequel Juge sera tenu de faire mention expresse dans ses Sentences & procédures de la Commission.

X. Le Greffier fera tenu de se conformer exactement à l'Ordonnance de 1681, pour ce qui regarde ses sonctions; & en cas d'absence, mort ou maladie, il y sera commis par le Lieutenant jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu.

XI. Les Huissiers seront reçus & exploiteront contormément à l'Ordonnance de 1681, excepté pour ce qui regarde la visite des bâtimens dont les Officiers d'Amirauté sont chargés par l'Édit de 1711, & qui se sera en la maniere expliquée ci-après.

XII. Les Procureurs du Roi & les Gressiers feront obligés de tenir des Registres, ainsi qu'il est present par l'Ordonnance de 1681, & si ces Officiers font choisis parmis ceux des Jurisdictions ordinaires, ils tiendront leurs Registres distincts & séparés pour chaque Jurisdiction & lans que les affaires de l'une soient contondues avec celles de l'autre.

#### TITRE II.

Du Receveur de l'Amiral.

#### ARTICLE PREMIER.

Dans tous les lieux ou il y aura des Officiers de l'Amirauté, l'Amiral pourra établir un Receveur pour délivrer les congés & faire les fonctions prescrites au titre VI, Livre premier de l'Ordonnance de 1681.

#### TITRE 111.

Des Procédures & des Jugemens.

#### ARTICLE PREMIER.

Les affaires de la compétence de l'Amirauté feront infruites & jugées conformément à l'Ordonnance de 1681, & les appels feront portés au Confeil fupérieur, où reflortit la Justice ordinaire du lieu.

Les demandes pour le paiement de partie ou du total de la cargaifon d'un vaiifeau prêt à faire voile pour revenir en France, feront jugées fommairement & exécutées nonobîtant l'appel & fans préjudice d'icelui, & les dérempteurs defdites marchandifes contraints par la vente de leurs effets, même par corps s'il est befoin, à en acquitter le prix; lorsqu'il ne s'agira que d'un paiement non contesté, & s'il y a quelque queftion incidente, la Sentence de l'Amirauté fera toujours exécutée par provision, nonobîtant l'appel & sans préjudice d'icelui en donnant caution.

#### TITRE IV.

Des Congés & Rapports.

#### ARTICLE PREMIER.

Aucun vaisseaune sortira des ports & Havres desdites Colonies & Établissemens François, pour faire son retour en France ou dans quelqu'autre Colonie; ou pour aller directement en France ou dans les autres Colonies, sans Congé de l'Amiral, enregistré au Gresse de l'Amiral

rauté du lieu de fon départ, à peine de confifcation du vaisseau & de son chargement.

II. Fait, Sa Majesté, désenses à tous Gouverneurs desdites Colonies, on Lieutenans-Généraux particuliers des Places, & autres Officiers de guerre de donner aucun Congés, Passe-ports & saus-conduits pour aller en mer; & à tous Maitres, Capitaines de vaisseaux d'en prendre, sous peine, contre les Maitres & Capitaines qui en auront pris, de confiscation du vaisseau & marchandises, & contre ceux qui auront donné les distres des confiscations de vaisseaux d'entre ceux qui auront donné les distres des dommages & ittérêts de ceux à qui ils en auront fait prendre.

III. Ne feront néanmoins, les Maitres, tenus de prendre aucun Congés pour retourner au port de leur demeure, s'il est situé dans l'étendue de l'Amirauté où ils auront fait leur décharge.

IV. Lorsque les Gouverneurs-Généraux ou particuliers, auront à donner à quelques Maitres ou Capitaines de vaisseau des ordres dont l'exécution sera importante pour le service de Sa Majesté, ils les mettront au dos du Congé de l'Amiral, signé d'eux, & suivant la formule qui sera

mile ci-après.

V. Les Maitres des bâtimens dont la navigation ordinaire confifle à porter des fucres ou autres marchandifes, d'un port à l'autre, dans la
même ifle, comme auffi ceux qui navigueront
d'ifle en ifle; & iront de la Martinique aux ifles
de la Guadeloupe, Grenades, Grenadins, Tabaco, Marie-Galande, Saint-Martin, SaintBarthelemi, Saint-Vincent, Sainte-Alouzie &
la Dominique, & ceux qui iront de l'ifle de
Cayenne à la province de Guyanne, & de la
côte de Saint-Domingue à l'ifle de la Tortue,
prendront des Congés de l'Amiral, lesquels leur
feront donnés pour un an.

VI. Ceux qui font leur commerce ordinaire à l'fise Royale de port en port, ou qui iront aux isles adjacentes, isles de Sable, à celle du Golfe Saint-Laurent, & aux côtes dudit Golfe, prendrontaoffi des Congés de l'Amiral, lefquels leur feront donnés pour un an, mais s'ils viennent à Quebec ils y prendront un nouveau Congé,

VII.Les Maitres desditis bâtimens, avant de recevoir leur Congé, feront au Gresse leur soumits de n'alter dans aucune isle ou côte étrangere, à peinz de consiscation du vaisseau & marchandises & de 300 livres d'amende, dont ils donneront caution.

VIII. Les Maitres des bâtimens qui navigueront dans le fleuve & golfe de Saint-Laurent, prendront aufli des Congés de l'Amiral, lefquels leur feront donnés pour un an, lefquels Congés pour un an, seront toujours datés du premier Janvier de l'année où ils seront délivrés.

Ceux qui de Quebec iront à l'isle Royale; feront tenus d'en prendre pour chaque voyage.

IX. Les Congés pour les vaifeaux qui doivent retourner en France, ne pourront être délivrés par le Receveur, ni enrégitrés à l'Amirauté qu'après en avoir averti le Gouverneur de la Colonie, & ne pourront les dits vaisseaux ramener aucun passager ni habitant, sans la permission expresse des dits Gouverneurs.

X. Les Congés pour la pêche ne pourront être délivrés que du confentement des Gouyerneurs, qui auront attention à empêcher qu'on en abufe pour faire le commerce avec les étrangers.

XI. Tous les Maitres ou Capitaines de navires arrivant dans les Colonies & autres établiffemens François, foront tenus de faire leur rapport au Lieutenant de l'Amirauté, vingtquatre heures après leur arrivée au port, à peine d'amende arbitraire.

XII. Excepté seulement ceux qui arrivant à l'isse Royale, pour la pêche, entreront dans les ports ou havres où il n'y aura pas d'Amirauté, auquel cas, ils seront seulement tenus de faire leur rapport à l'Amirauté la plus prochaine, dans un mois, au plus tard, du jour de leur arrivée

fous les mêmes peines.

XIII. Diípenée, Sa Majeflé, les Maîtres des bâtimens énoncés dans les articles III, V & VI. du préfent titre, de faire leur rapport; ils feront feulement tenus de faire vifer par le Greffier de l'Antirauté leur Congé à chaque voyage, fi ce n'est qu'ils aient trouvés quelque débris, vu quelque Flotte ou fait quelque rencontre confidérable à la mer, dont ils feront leur rapport aux Officiers de l'Amirauté qui les recevront fans frais.

XIV. Défend, Sa Majesté, aux Maîtres de décharger aucunes marchandises avant que d'avoir fait leur rapport, si ce n'est en cas de péril éminent, à peine de punition corporelle contre les Maitres, & de contiscation des marchandises déchargées.

XV. Le Procureur du Roi de chaque Siege d'Amirauté fora tenu, à la fin de chaque année, d'envoyer à l'Amiral un État des Officiers de fa Jurisdiction & de ce qu'il s'est passé de plus confidérable, comme ausii la liste des bâtimens qui y feront arrivés, avec le jour de leur arrivée & de leur départ, suivant la formule qui lui en sera donnée.

XVI. Il est défendu à tous Marchands, Maîtres, Capitaines & autres gens de mer naviguans dans les mers de l'Amérique, d'y faire aucun commerce avec les étrangers, & d'aborder dans ce dessein aux côtes ou illes de leurs établissemens; fous peine, pour la premiere fois, de confiscation des vailleaux qui y auront été, & de leur chargement; & des galeres, en cas de récidive, contre le Maitre & les Matelots qui

auront fait cette navigation.

XVII. Les Maitres & Pilotes, en faifant leur rapport, repréfenteront leur Congé, déclareront le temps & le lieu de leur départ, le port & le chargement de leurs navires, la route qu'ils auront tenue, les hazards qu'ils auront courus, les défordres arrivés dans leurs vaisseaux, & toutes les circonstances de leur voyage; représenteront aussi leur journal de voyage qui leur sera remis, s'ils le déstrent, par les Officiers de l'Amtrauté au bout de huit jours, & s'ans frais, après qu'ils en auront extrait les choses qui pourront servir à assurent sont ser les choses qui pourront servir à assurent sont ser le control de l'Amiral tous les trois mois.

XVIII. Les Capitaines & Maîtres des vaiffeaux arrivant des Colonies Françoifes dans les ports de France, feront tenus en faifant leur rapport de déclarer comme ils ont été reçus dans les Colonies; de quelle manière s'y rend la Inftice, quels frais & quelles avaries ils ont été obligés de payer depuis leur arrivee jufqu'à leur départ; Enjoint, Sa Majetté, aux Olficiers d'Amirauté d'interroger exaétement les Maitres & Capitaines fur ces articles; de recevoir les plaintes des paflagers & matelots qui en auront à taire, & d'en dresser un procès-verbal qu'ils feront tenus d'envoyer à l'Amiral de France.

# TITRE V. De la Visite des Vaisseaux. ARTICLE PREMIER.

A l'arrivée des vaisseaux, la visite sera faite par les Officiers de l'Amirante, suivant l'Edit de 1711. Ils observeront de quelles marchandites ils feront chargés, quel est leur équipage, quels passages ils amenent, & feront mention du jour de l'arrivée du vaisseau, & en dresseront leur

procès-verbal.

II. La visite des vaitseaux destinés à retourner en France, se tera avant leur chargement par les Officiers d'Amiraure avec un Charpentier nommé, & en presence du Maitre qui sera tenu d'y affister sous peine d'amende arbitraire, pour examiner si le vaisseau est en état de faire le voyage; tera faite aust la visite des agrèrs & apparaux en présence d'un ou deux Capitaines nommis par les Officiers d'Amiraute, à l'esset de voir s'ils sont sussitions pour le voyage, &

feront tenus les Maîtres qui se préparent à charger le vaisseau, d'en avertir les Officiers d'Amirauté, deux jours avant de commencer, sous peine, contre les contrevenans, de les faire décharger & recharger à leurs dépens.

III. Ils prendront la déclaration du Maitre & de l'Ecrivain ou du Dépenfier, de l'état, qualité & quantité des vituailles, pour juger fi elles font convenables & fuffiantes pour la longueur du voyage & le nombre de l'Équipage & des paslagers: & ne pourra la quantité des vituailles être moindre de soixante rations, & de deux tiers de barrique d'eau pour chaque personne.

IV. Si les deux tiers de l'équipage fontiennent contre la déclaration du Maitre & de l'Écrivain ou Dépensier que les vituailles ne sont pas de bonne qualité, ou qu'il n'y en a pas la quantité portée par la déclaration, les Officiers d'Amirauté en feront la vérification, & en cas que la déclaration se trouve fausse, le Maitre & l'Écrivain feront condamnés chacun en cent livres d'amendes, & à prendre les vituailles ainfi qu'il fera ordonné, ce qui fera exécuté à la diligence du Procureur du Roi, & de celui des marelots que les deux tiers de lÉquipage nommeront ; le prix desdites vituailles sera pris sur le corps du vaisfeau, & même fur le chargement dont on pourra vendre juiqu'à la cencurrence du prix desdites vituailles, fauf à être supportée ladite dépense par qu'il appartiendra, ce qui sera régle par les Officiers d'Amirauté du lieu où le vaitleau fera ton retour.

V. Sera par lesdits Officiers d'Amirauté, dressé un procès-verbal de l'état du vaisseau, des agrêts & apparaux & des vivres, duquel procès-verbal il sera délivré aux Maitres une copie, qu'ils seront tenus de représenter à l'Amirauté du lieu de leur retour, sous peine d'a-

mende arbitraire.

Pour ce qui est des frais de Justice, expéditions des Congés, & autres procédures, ils feront reçus par les Officiers de l'Amirauté fur le même pied qu'ils ont été reçus julqu'à présent par les Juges ordinaires; & s'il arrivoirquelqua difficulté à cet egard, elle fera reglée par provifion par le Conteil superieur, se rétervant. Sa Majesté, de les régler particulierement & en detail par un Tarif exprès qu'Elle fera arrêter en son Conteil, sur les avis & instructions que les Officiers des Conseils supérieurs, Intendans, Négocians, & autres que Sa Majeité jugera à propos de confulter, auront ordre d'envoyer incessamment; lequel Tarif, ordonné par Sa Majesté, sera imprimé & exposé dans le lieu le plus apparent du Greffe, afin que tout le monde puille y avoir recours.

Mande & ordonne, Sa Majesté, à Monsieur le Comte de Toulouse, Amiral de France, de tenir la main à l'exécution du présent Réglement, de le saire publier, afficher & enregistrer par-tout où besoin sera.

FAIT à Paris, le douzieme jour de Janvier mil sept cent dix-sept. Segné LOUIS. Et plus bas, PHELIPEAUX.

Registrées, oui & ce requérant le Procureur-général du Roi, pour être exécutées selon leur forme & teneur, & copies collationnées envoyees aux Sieges de l'Amirauté du ressort, pour y être lues, publiées & enregistrées: Enjoint aux Substituts du Procureur-général àu Roi d'ytenir la main & d'en certister la Cour, dans un mois, suivant l'Arrêt de cejour. A Paris en Parlement le douzieme jour de Mai mil sept cent dux-sept. Signé Dongois.

#### ARTICLE II.

ÉCLARONS de leur Compétence toutes Actions qui procédent de Charte-parties, Affrétemens ou Nolissemens, Connoissemens ou Polices de Chargement, Frét ou Nolis, engagement ou loyer de Matelots, & des Vituailles qui leur seront sournies pour leur nourriture par ordre du Maître, pendant l'équipement des Vaisseaux; ensemble des Polices d'Assurances, Obligations à la grosse Aventure, ou à retour de voyage; & généralement de tous Contrats concernant le Commerce de la Mer, nonobstant toutes soumissions & privileges à ce contraires.

E toutes les Jurisdictions rivales de l'Amirauté, il n'en est point dont

elle ait plus à se garantir que de celle des Juges-Consuls.

Les limites qui féparent la Jurisdistion de celle de la Police ou Justice ordinaire, du Bureau des Finances, des Traites & même des Eaux & Forêts, sont aisées à reconnoître. Il n'en est pas toujours de même à l'égard de la Jurisdistion Consulaire, il est des contrats ou engagemens qui participent tout à la fois du commerce maritime & du commerce de terre; & à cette occasion il y a souvent lieu de douter de la compétence, à examiner les choses de bonne soi & sans partialité.

Mais la prévention pour l'ordinaire a bientôt levé le doute. L'intérêt de la Jurissission préoccupe tellement, que sans donner la peine de balancer les raisons pour & contre, on s'attribue de part & d'autre la Compétence, avec

un étonnement réciproque de se la voir contester.

De-là ces conflits de Jurisdiction, qui en même-temps qu'ils font pitié, nonfeulement arrêtent le cours de la Justice, & font payer cher aux Plaideurs la rivalité des Jurisdictions; mais encore fomentent entr'elles des divisions qui

les rendent irréconfiliables.

Ces fâcheux inconvéniens & ces indécentes dissentions cesseroient pour toujours, si les Juges contens de la portion d'autorité que le Roi a bien vou-lu leur confier, s'appliquoient à en connoître les bornes pour s'y renfermer exactement, & ne s'occuper que du soin de servir le public selon les intentions du Prince, qui n'a ainsi multiplié & distingué les Jurisdictions, qu'en vue de procurer à ses peuples une Justice plus prompte & plus sûre.

Entre

LIV. I. TIT. II. de la Compétence, A RT. II. 121

Entre toutes les Jurisdictions, la Consulaire est celle qui devroit ce semble moins entreprendre sur les autres, & cependant c'est tout le contraire. Je veux croire qu'il n'y a pas en cela un dessein formé de la part des Juges-Consuls; mais ils y concourent du moins en ne réprimant pas l'avidité de leurs Huissicrs qui portent journellement devant eux des causes qui sont de la compétence de la Jurissission ordinaire ou de celle de l'Amirauté sous prétexte qu'ils poursuivent l'exécution des Jugemens Consulaires, abusant de la maxime qui rend tous les Juges compétens de connoître de l'exécution de leurs Jugemens.

L'abus, en cette partie, est allé si loin, que l'on a été tenté plus d'une sois de commettre quelqu'un pour afsister aux Audiences de cette Jurisdiction, avec pouvoir de revendiquer les causes qui ne seroient pas de sa com-

pétence

Ce qui entretient encore des abus, au préjudice fur-tout de la Jurisdiction de l'Amirauté, c'est, comme il a été observé, qu'il y a des causes où le commerce de terre se trouve mêlé avec celui de mer. Alors les Juges & Consuls qui se croient Juges d'une partie de la cause, la retiennent en entier, sans examiner si la partie maritime est plus considérable que l'autre; si elle ne fait point un objet à discuter à part, ou si elle est principale ou incidente : toutes circonstances essentielles.

D'un autre côté, faignant d'ignorer que la Justice de l'Amirauté est pour le moins aussi prompte que la leur dans les causes provisoires, & qu'il s'y fait aussi bien moins de frais, lorsqu'il n'y a point lieu à appointer, ils se laissent aisément persuader que c'est rendre service aux Parties que de ne pas renvoyer les affaires devant les Juges qui en doivent naturellement connoître.

Peut-être enfin regardent-ils la Jurisdiction de l'Amirauté comme leur ayant enlevé la connoissance de plusieurs matieres qu'ils étoient en possession de juger avant la présente Ordonnance, & inferent-ils delà que c'est un démembrement de leur ancien pouvoir, qu'il leur est permis d'éluder. Mais si cela est, ils ne prennent pas garde que la Jurisdiction de l'Amirauté est de toute autre ancienneté que la leur; que toutes les causes déclarées de la compétence de l'Amirauté par cette Ordonnance, en sont évidemment de nature de chose; & qu'ainsi s'ils ont connu de quelques-unes ci-devant, ce n'avoit pu être qu'en vertu d'une attribution sur laquelle on n'avoit pas sait assez de résexion lorsqu'elle leur sut accordée.

On comprend qu'il est ici quession de l'article 7 du titre 12 de l'Ordonnance

du mois de Mars 1673, appellée l'Edit du Commerce.

Comment concevoir en effet que sans surprise les Juges Consuls eussent pu être autorisés à connoître des différens, à cause des assurances, grosses aventures, promesses, obligations, contrats concernans le Commerce de la mer, le siet en nau-

lage des vaiffeaux.

Aussi, à peine cette Ordonnance sut-elle publiée, que M. le Comte de Vermandois, alors Amiral de France, se pourvut au Conseil d'Erat du Roi par requête en opposition contre cet article; opposition fondée sur ce que de tout temps ces sortes de causes avoient été de la compérence de sa Juris-diction, & qu'elle seroit ruinée si cet article subsistoit.

Sur cette requête qui avoit aussi pour motif particulier la cassation d'une Sentence des Juges-Consuls de cette Ville de la Rochelle, du 16 M ii audit an

Tome I.

1673, par laquelle ils s'étoient avisés de condamner Pierre Coutant, Procureur de la Sénéchaussée, en cinquante livre d'amende, pour avoir signé une requête présentée au Juge de l'Amirauté, au nom de Jacques Gobert, maître de barque, & le nommé Loisy, sergent, en pareille amende, pour avoir signifié cette requête; intervint Arrêt le 28 Juin suivant, rendu au Conseil d'Etat du Roi, tenu au camp devant Massricht, qui ordonna que dans un mois les Officiers de l'Amirauté rapporteroient ès-mains du seur Colbert, Contrôleur-général des Finances, les Edits & Déclarations, Ordonnances & Arrêts, en vertu desquels ils prétendoient avoir droit de connoître des assurances, grosses aventures promesses, obligations & contrats concernant le commerce de la mer, le fret & le naulage des vaisseaux; pour iceux, vus & examinés, & à son rapport au Confeil, leur être sait droit ainsi qu'ils appartiendroit.

Et cependant Sa Majesté à sursis & sursoit à l'exécution de l'article 7 du titre 12 de l'Ordonnance du mois de Mars dernier. Ordonne en conséquence que les Officiers des Amirautés continueront l'exercice de leur Charge & connoîtront du com-

merce de la mer, comme ils failoient auparavant.

Fait défenses aux Juges & Consuls de leur donner aucun trouble ni empêchement, à peine de tous dépens, dommages & intérêts, & a déchargé & décharge lesdits Coutant & Loisy des amendes contr'eux prononcées par lesdits Juge-Consuls, & c.

Au sujet de ces mots; comme ils saijoient aupatavant: outre les anciennes Ordonnances, les Edits & Arrêt de Réglement, qui étoient communs à toutes les Amirautés du Royaume; les Officiers de l'Amirauté de la Rochelle, avoient encore l'avantage d'une décision particuliere rendue en leur faveur contre les Juge-Consuls de la même ville: ce qui prouve, pour le dire en

passant, qu'ils ont toujours été disposés à étendre leur Jurisdiction.

Cette décision étoit un précédent Arrêt du Conseil du 28 Séptembre 1657, qui en réprimant l'entreprise des Juges & Consuls, avoit renvoyé devant les Officiers de l'Amirauté l'instance portée mal à propos en la Jurisdistion Contulaire, par Paul Boucher, Charles Salomon & la veuve Lortie, contre Louis Damas, en paiement de deniers qu'ils lui avoient prêtés à la grosses aventures, avec désenses aux Parties de procéder ailleurs à peine de 3000 liv. d'amende, & aux Juges & Consuls, & à tous autres de prendre connoissance des causes civiles & criminelles concernant la mer, & trasse sur les les des causes civiles & criminelles concernant la mer, & trasse sur les les des causes civiles & criminelles concernant la mer, & trasse sur les les des causes civiles & criminelles concernant la mer, & trasse sur les devants de la concernant la mer, & trasse sur les devants de la concernant la mer, & trasse sur les devants de la concernant la mer, & trasse sur les devants de la concernant la mer, & trasse sur les devants de la concernant la mer, & trasse sur les devants de la concernant la mer, & trasse sur les devants de la concernant la mer, & trasse sur les devants de la concernant la mer, & trasse sur les devants de la concernant la mer, & trasse sur les devants de la concernant la mer les de la concernant la me

Revenons à l'Arrêt du Conseil du 28 Juin 1673. Quoique cet Arrêt eût surfis l'exécution de l'article 7 du titre 12 de l'Ordonnance du mois de Mars de la même année, avec désenses aux Juges & Consuls d'entreprendre sur la Jurisdiction de l'Amirauté, ils ne laisserent pas de continuer de connoître des causes maritimes; ce qui donna lieu, en attendant la décision dond, à un fecond Arrêt du Conseil du 23 Juillet suivant; par lequel désenses furent faites aux nommés Thevenin & Guillen, & à tous autres de procéder pardevant les Juges & Consuls, pour differens mus & à mouvoir, pour raison du commerce de la mer. Désenses furent aussi faites en même-temps, aux Juges & Consuls de la Rochelle, & à tous autres de contrevenir à l'exécution de l'Arrêt dudit jour 28 Juin, qui sut ordonné d'abondant.

Enfin le fond de la contessation entre les Officiers de l'Amirauté & les Juges & Consuls, étant en état d'être jugé, sur les productions respectives des Parties, & malgré tous les efforts des Juges & Consuls de la Rochelle.

à cux joints les Prieur, Juges & Consuls de Rouen, ceux de Paris, Marseille, Bourdeaux, Bayonne & Dieppe, Arrêt définitif intervint le 13 Avril 1679,

conçu en ces termes :

Le Roi en son Conseil, faisant droit sur les Requêtes respectives des Parties, sans s'arrêter à l'opposition des Juges & Consuls, ordonne que les Arrêts du Conseil d'Etat des 28 Juin & 23 Juillet 1673, seront exécutés selon leur forme & teneur, ce faisant a maintenu & gardé définitivement les Juges de l'Amirauté, même ceux de l'Amirauté de Rouen, au droit & possession de connoître des disférens procédans des assurances, grosses aventures, promesses, contrats & obligations touchant le commerce de la mer, le fret & le naulage des vaisseaux, comme ils auroiene pu faire avant l'article 7 du titre 12 de l'Ordonnance du mois de Mars 1673, même comme auparavant le consentement du fieur Duc de Joyeuse & la modification apposée en conséquence de l'enrégistrement de l'Edit du mois de Mars 1584, par l'Arrêt du Parlement de Rouen, du 17 Avril audit an. Fait défenses aux Juges & Consuls de les y troubler à peine de nullité, cassation de procédures & de tous dépens, dommages & intérêts. Sur cet Arrêt furent expédiées des Lettres-patentes du 29 Juillet suivant, enrégistrées au Parlement le 7 Août de la même année.

On a cru devoir remarquer ceci, pour faire voir que ce n'est pas par une faveur particuliere pour M. l'Amiral que la présente Ordonnance a attribué à la Jurisdiction de l'Amirauté la connoissance des objets compris dans ledit article 7, titre 12 de l'Ordonnance de 1673 ; quoiqu'après tout, quand cela seroit, il ne saudroit pas moins s'y conformer, le Roi étant le maître d'étendre ou de resserrer le pouvoir des Jurisdictions comme il lui plait.

Mais enfin, au fond ce n'est point une faveur accordée aux Amirautés, c'est seulement une restitution qui leur a été faite du droit dont elles avoient joui ou dû jouir de tous temps, & bien des siecles avant l'établissement des Jurisdictions Consulaires, droit néanmoins qu'elles n'avoient pas pu empêcher ces Jurisdictions, alors si entreprenantes, d'abord de leur disputer, & ensuite d'usurper, à l'aide d'un consentement donné inconsidérément par l'Amiral Duc de Joyeuse, à la modification que le Parlement de Rouen avoit jugé à propos d'apporter à l'enrégistrement de l'Ordonnance du mois de Mars 1584,

comme il résulte de l'Arrêt du Conseil ci-dessus, du 13 Avril 1679.

Pour faire révoquer en pareilles circonstances & malgré une opposition soutenue pendant plus de cinq ans, de la part de presque toutes les Jurisdictions Consulaires du Royaume, l'article de l'Ordonnance de 1673, dont il s'agit, il falloit qu'il fût bien évident que les objets qu'il renferme étoient de la compétence de l'Amirauté. Et en effet, s'il en étoit autrement, quelles seroient les causes dont elles auroient droit de connoître? Combien donc étoit injuste l'opposition opiniâtre des Jurisdictions Consulaires? Etoit-ce l'amour du bien public qui les guidoit? ou si elles se conduisoient par un autre esprit, leur conduite actuelle est-elle propre à persuader qu'elles aient changé?

Tous les objets énoncés dans ledit article 7 de l'Ordonnance de 1673, révoqué par ledit Arrêt du Conseil du 13 Avril 1679, font nommément compris dans le présent article 2 de cette Ordonnance de la Marine; ainsi sous

aucun prétexte la connoissance n'en peut être disputée à l'Amirauté.

Les autres causes qu'il déclare également de la compétence de cette Juris-

distion, sont celles qui concernent les demandes et exécution de charte-parties, de connoissemens ou polices de chargemens, d'ergagement ou loyer de matelots, & en paiement des vituailles qui leur seront sourne pour leur nourriture, par ordre du maître pendant l'équipement des vaisseaux, parce que tout cela appartient essentiellement à la navigation & au commerce de la mer, ou dépend des contrats maritimes, dont les Juges de l'Amirauté ont perpétuellement eu droit de connoître par la nature & le motif de leur institution.

Il ne faut pour s'en convaincre que jetter les yeux sur les anciennes Or-

donnances rendues sur le fait de l'Amirautés.

Celle de 1400, article 3, dit: connoissance & Jurisdiction de tous les saits de la mer, & des dépendances, criminellement & civilement. L'article 20 ajoute, des choses dépendantes de la mer. De même l'Ordonnance de 1480, qui ajoute ausst des matieres de la mer.

L'article 15 de l'Ordonnance de 1517, donne à l'Amiral la connoissance, Jurissliction & désinition de tous délits & disserns, tant pour raison des contrats qu'autres choses quelconques, qui concerneront, toucherout & dépendront du fait

de la mer, & autre que lui n'en peut & doit connoître.

Voilà donc, dès ce temps-là, les contrats maritimes déclarés de la compétence de l'Amirauté. Tous ceux que nous connoissons aujourd'hui n'étoient pas à la vérité en usage alors; mais il sussit que ce soient des contrats maritimes, pour avoir été dès-lors soumis à la Jurisdiction de l'Amirauté.

A cette Ordonnance de 1517, font conformes celles du 27 Janvier 1534; de 1543, article 1; du 12 Février 1576; 6 Août 1582; du mois de Mars 1584,

article 2; de 1629, articles 450 & 451.

Ces deux dernières Ordonnances parlent même distinctement des charteparties, comme celle de 1582, qui énonce de plus les connoissemens & polices

d'assurances.

Il est aussi fait mention des affrétemens, de même que des loyers des matelots, dans celle de 1555. Ensin l'Auteur de la Jurisdiction maritime, ouvrage imprimé la premiere sois, environ trente ans avant l'Ordonnance de 1673, a fait de tous ces objets autant d'articles dépendans essentiellement de la compétence de l'Amirauté.

Comment donc, encore une fois, la connoissance de ces mêmes objets avoit-elle pu être attribuée à la Jurisdiction Consulaire par l'Ordonnance de 1673? Et si ce n'avoit pu être que par erreur, il est donc vrai, comme on l'a déja observé, que l'Antirauté n'a rien acquis de nouveau par cet article, &

qu'elle n'a fait que renirer dans ses anciens droits.

D'où il s'ensuit que pour juger de sa compétence, ce n'est pas aux seuls objets énoncés dans le même article qu'il faut se fixer. On ne doit les considérer que comme des exemples des contrats maritimes, dont la connoissance lui est attribuée sans limitation; & sous ce point de vue qui est invariable, on sera forcé de conclure, que tout ce qui appartient aux contrats maritimes est nécessairement de sa compétence.

Ainsi nul doute que les demandes en paiement de billets de prime d'assurance, de sommes dues pour vente d'intérêt dans un navire, dans une cargailon, dans une facture de marchandises au voyage, ou dont les retours ne sont pas saits; nul doute, dis-je, que toutes ces demandes & autres de pareille nature, ne doivent être portées devant les Juges de l'Amirauté, quoique les

Juges-Consuls se croient autorisés à en connoître.

Cela peut d'autant moins faire de difficultés, que l'Edit du mois de Mai 1711, en vue d'assurer l'état des Officiers de toutes les Amirautés du Royaume, & d'éviter toutes contessants au sujet de la compétence desdits Officiers, a ordonné, en expliquant & interprétant, en tant que besoin, le présentarticle 2, que toutes actions & contessants qui naîtront entre Marchands, Négocians & autres, pour raison & en exécution des contrats, sociétés & autres actes passés pour des entre-prises concernant le commerce de la mer & de la navigation, soient de la compétence des Juges desdites Amirautés; comme aussi celles qui naîtront au sujet des ventes, achats & autres contrats concernans les marchandises qui seront tirées, transportées ou envoyées par la voie de la mer, entre personnes associées pour en partager les pertes ou les prosits.

Il faut pourtant convenir que tout n'est pas décidé par là, & qu'il est des affaires où il y a estectivement lieu de douter, si elles sont de la compétence de la Jurisdiction de l'Amirauté, plutôt que de la Jurisdiction Consulaire. De ce nombre sont les billets à ordre, valeur en prime, les achats d'ancres, de mâts, d'agrêts & apparaux, & d'autres choses à l'usage des navires; les achats de marchandises venues par mer, les sociétés pour fait de commerce mari-

time, &c.

Quant aux billets à ordre, valeur en prime; la compétence peut se régler par une distinction bien simple. Où il s'agit d'une prime déja gagnée, ou d'une qui ne l'est pas: au premier cas, c'est à la Jurisdiction Consulaire à en connoître, parce que la prime étant gagnée, c'est tout comme si le billet étoit valeur reçue comptant; au second, l'Amirauté est seule compétente, parce que c'est à elle seule à juger si la prime est gagnée ou jusqu'à quelle quotité, les parties n'en convenant pas.

Pour ce qui est des achats d'ancres, &c. il faut aussi distinguer: où toutes ces choses ont leur destination pour un armement, prochain ou éloigné, il n'importe; ou elles n'en ont pas. Au premier cas, l'exécution du marché est de la compétence de l'Amirauté; & au second, de la Jurisdistion Consulaire, parce que ce n'est plus qu'une marchandise vendue & achetée à terre.

De même de l'achat des marchandises venues par mer, si elles sont à terre; mais si elles sont encore dans le navire, c'est à l'Amirauté à connoître de l'exécution & des suites du marché; du moins c'est ainsi que je voudrois

trancher ces sortes de questions.

Quant aux sociétés ayant pour objet le commerce maritime, il y a aussi une distinction à faire. Où il s'agit d'une société d'armement de vaisseau en commun, d'une pacotille confice à un Capitaine de navire, ou tout autre embarqué sur un vaisseau, pour la vendre à condition que le principal de la pacotille prélevé, les profits seront partagés par moitié entre le donneur & le preneur; où il n'est question que d'une société contractée pour un commerce à faire hors du pays, quoiqu'il ne puisse saire que par mer. Au premier cas, le compte à rendre à l'Armateur à ses Intéresses, ou par le Capitaine, ou autre à qui la pacotille a été confiée, est constante de la compétence de l'Amirauté, puisque c'est-là un engagement maritime contracté par le comptable; mais au second, c'est autre chose; car quoique le commerce qui a cté

l'objet de la fociété n'ait pu se faire que par mer, il n'en résulte pas néanmoins aucun changement maritime entre les associés, ce sont seulement les marchandises qu'ils ont conjointement ou séparément envoyées & reçues par mer, pour en supporter en commun la perte ou en partager les prosits; & alors il importe peu que l'envoi en ait été sait par mer ou par terre. D'où il s'ensuit que ce n'est au sond qu'une société ordinaire de commerce, dont par conséquent les Juges & Consuls doivent seuls connoître.

On pourroit sur cela pousser le raisonnement beaucoup plus loin; mais cela seroit superflu après la décision solemnelle rendue au Parlement d'Aix, le 21 Janvier 1727, Président M. le Bret, contre les Officiers de l'Amirauté de

Marseille, en faveur de la Juritdiction Consulaire de la même ville.

Il est aussi des affaires compliquées où le commerce de terre se trouve mêlé avec celui de la mer, au moyen des demandes respectives des parties, en paiement ou compensation. Dans ces occasions, il seroit de la regle, que la Jurisdiction faisse légitimement de la demande principale, en se réservant le droit de la juger, & toutes les autres demandes incidentes de sa compétence, renvoyât les autres chess dans l'autre, pour y être fait droit en cas de contestation sur le fond; car on comprend que sans contestation, il n'y auroit pas matiere à renvoyer.

S'il s'agissoit d'un compte à régler, & que la partie de la compétence de l'Amirauté sitt la plus considérable, il seroit de la regle pareillement que l'affaire y sit renvoyée étant portée en la Jurissicion Consulaire, & vice versa; sauf toujours le renvoi nécessaire, ou la retenue des objets litigieux & contestés au sond, & sauf à renvoyer ensuite les mêmes objets après leur réglement, dans la Jurissicion en droit de connoître de l'apurement du compte.

pour entrer en compensation.

Si de part & d'autre on savoit se rendre ainsi justice, on n'entendroit plus

de plaintes sur les entreprises d'une Jurisdiction sur l'autre.

Dans la vue de les faire cesser entièrement, il sut rendu un Arrêt au Confeil d'Etat du Roi le 18 Octobre 1729, qui otdonna que dans trois mois les Officiers des Amirautés & les Juges-Consuls de toutes les villes du Royaume où ils sont établis, représenteroient au Bureau du Commerce les titres contenant la compétence de leurs Jurisdictions; mais cet Arrêt n'a point eu de suite. Il seroit impossible en esset de prévoir tous les cas par un Réglement quelqu'é-

tendu qu'il fût.

Les causes de la compétence de l'Amirauté sont tellement affectées à cette Jurisdiction, qu'aux termes de l'article précédent, ils en doivent connoître privativement à tous autres Juges, & entre toutes personnes privilégiées ou non; ce qui est encore confirmé par la clause finale du présent article, qui ajoute aussi: nonoblant toutes soumissions contraires, & cela avec raison & par une conséquence nécessaire, non-feusement parce que suivant la judicieuse observation du Commentateur, il n'est pas libre aux parties de se donner d'autres Juges que ceux auxquels la loi les soumet; mais encore parce que quand bien même ce point de Jurisprudence ne seroit pas aussi fûrement établi, on conçoit aisément qu'une soumission à d'autres Juges, si ce n'est à des arbitres en cas de société, ou de police d'assurace, ne vaudroit pas où nul privilege ne pourroit rien opérer. Or, aux termes de cet article & du précédent, il n'y a point

LIV. I. TIT. II. de la Compétence, ART. II. 127 de privilege, soit de committimus ou tout autre, capable de dépouiller la Ju risdiction de l'Amirauté, des causes qui sont de sa compétence.

Sur ces mots: nourriture par ordre du maître pendant l'équipement des vaisseaux;

il convient d'observer.

1°. Que s'il s'agissoit d'une action à former contre des matelots pour nourriture à eux sournie pendant l'équipement du navire, elle ne devroit pas moins être portée dans la Jurisdiction de l'Amirauté, quoique la nourriture n'eût pas été sournie par ordre du maître; cette condition n'étant pas mise pour sonder la Jurisdiction de l'Amirauté, mais seulement pour insinuer que le maître ne seroit pas tenu de la payer ni l'armateur.

2°. Que l'ordre ou le consentement du maître, toujours sussissant pour l'assujettir au paiement de la nourriture sournie à ses matelots, ne l'est pas toujours de même pour obliger l'armateur de lui en saire raison ou tenir compte; sur quoi, voyez ce qui sera observé sur l'article 9, titre 12, ci-après; & sur

l'art. 14, titre 1 du livre 2.

Au reste, tous les objets compris dans cet article ont chacun leur titre particulier dans la présente Ordonnance, sur chacun desquels aussi il sera fait des observations convenables.

#### ARTICLE III.

Onnoîtront aussi des prises faites en mer, des bris, naufrages & échouement, du jet & de la contribution, des avaries, & des dommages arrivés aux vaisseaux & aux marchandises de leur chargement, ensemble des inventaires & délivrance des essets délaissés dans les vaisseaux de ceux qui meurent en mer.

Ette attribution à l'Amirauté pour les prises, est encore d'aussi ancienne date que celle de l'établissement de sa Jurisdiction. Ordonnance de 1400, article 4 & suivans; de 1517, art. 3 & suivans; de 1543, article 20; & de

1584, article 33.

Si l'on n'en peut pas dire autant des bris, naufrages & échouemens, de jet & de la contribution, c'est qu'il avoit paru supersu d'en faire une mention expresse, tout cela faisant partie des faits de la mer. Mais enfin il y sut pourvu par l'article 22 de l'Ordonnance de 1584, qui est formel pour l'attribution à l'Amirauté en cette partie, relativement à l'Edit du 12 Février 1576, & aux Lettres-patentes du 2 Août 1582. Ce qui a été consirmé depuis par l'Ordonnance de 1629, & par les divers Arrêts du Conseil indiqués sur l'article 13 du titre précédent. Cette attribution, au reste, est la même de quelque nature que soient les marchandites sauvees, prohibées ou non. Ainsi jugé par Arrêt du Conseil du 4 Août 1699, par rapport à un boucau de labac naufragé à la côte de Frontignan.

Avaries. Par la même raison, il en a dû toujours être aussi de même des

avaries. Et cela s'entend, foit en cas d'abordage de navires ou de toute autre maniere; & quoiqu'il s'agisse de l'abordage d'un vaisseau du Roi avec un navire marchand. Sur quoi, voyez l'article 11, titre des avaries instrà qui est le 7 du livre 3.

Pour ce qui est de l'inventaire & délivrance des esfets des gens morts en mer; c'est la disposition expresse de l'art. 76 de ladite Ordonance de 1374.

Tous ces objets ont encore chacun un titre particulier dans la présente

Ordonnance, ubi vide notata.

Ce qui est à observer seulement ici d'avance, au sujet de l'inventaire qui, aux termes de cet article, doit être borné aux essets délaissés par le défunt dans le vaisseau; c'est que si le Commentateur a raison de dire, que l'inventaire des autres essets trouvés ailleurs, doit être fait par les Juges ordinaires, sans que les Officiers de l'Amirauté puissent par droit de suite en prendre connoissance; cela ne doit s'eutendre néanmoins que des essets que le désunt n'auroit pas eus avec lui dans le navire, autrement & s'ils eussent été tirés du navire avant ou depuis son décès, nul doute que les Officiers de l'Amirauté sussent fondés à les comprendre dans leur inventaire par droit de suite. Voyez insta, l'article 36 du titre des naufrages, qui est le neuvieme du livre 4.

#### ARTICLE IV.

Uront encore la connoissance des droits de congé, tiers, dixieme, balises, ancrage & autres appartenans à l'Amiral, ensemble de ceux qui seront levés ou prétendus par les Seigneurs ou autre particuliers voisins de la mer, sur les pêcheries ou poissons, & sur les marchandises ou vaisseaux sortant des ports ou y entrant.

Es Officiers de l'Amirauté ont aussi connu de tout temps des droits utiles & lucratifs dus à M. l'Amiral. Conservateurs nés de ces droits, d'autant plus précieux & respectables, qu'ils sont tous droits Royaux & de la Couronne, comme s'en expliquent les Ordonnances d'après celle de 1480; ils sont aussi attentifs à les faire payer exactement qu'à veiller à ce qu'il ne s'en fasse pas d'extension, en obligeant les Receveurs de se rensermer dans les bornes qui leur sont prescrites pour leur perception.

Quant aux droits dus aux Seigneurs & autres particuliers, ou par eux prétendus, foit fur les greves de la mer, foit fur les navires & marchandifes à l'entrée ou à la fortie des ports : comme ce font des droits maritimes, il étoit de la fuite, tout de même que la connoissance en appartînt aux Juges

de l'Amirauté.

Toutes les causes de cette nature sont donc de leur compétence, soit pour décider si ces droits sont légitimement acquis ou non, soit pour condamner au paiement ceux qui en sont redevables.

Depuis 1739, il y a une commission établie pour la vérification des titres, en vertu desquels, les droits maritimes sont prétendus de quelque nature qu'ils soient;

foient; ainsi dans l'état actuel des choses, les Officiers de l'Amirauté ne sont plus Juges du sond de ces droits; en cette partie leur compétence n'est pas supprimée ou révoquée; elle n'est que suspendue. Du reste, tous les jugemens émanés de cette commission, soit pour supprimer ou pour confirmer certains droits, leur sont adressés pour tenir la main à leur exécution; nouvelle preuve de leur compétence à cet égard, comme par le passé. Cela n'a pas changé non plus, depuis que les résultats de cette commission sont portés au Conseil du Roi, pour y être statués par Arrêt, en conséquence de l'Arrêt du Conseil du 24 Janvier 1756.

Pour empêcher qu'il ne se leve sur le public des droits dont la perception ne seroit pas autorisée, la regle est que les droits légitimes soient inscrits dans nn tableau rendu public, tant au Greffe de l'Amirauté que dans le lieu de leur récette instra, article 14, titre du Greffier, & article 19, titre des ports & haveves. Cela avoit déja été prescrit par l'Ordonnance de 1584, article 94, confirmée par celle de 1629, article 445, afin que les Officiers de l'Amirauté sustent en état de réprimer les exactions qui pourroient être commises à ce sujet.

#### ARTICLE V.

A connoissance de la pêche qui se fait en mer, dans les étangs salés & aux embouchures des rivieres, leur appartiendra : comme aussi celle des parcs & pêcheries, de la qualité des rets & silets, & des ventes & achats de poisson dans les bateaux, ou sur les greves, ports & havres.

Tout cela, & tout ce qui est porté dans les articles suivans est encore dépendant du fait de la mer, & par conséquent est de la compétence primitive & naturelle de la Jurisdiction de l'Amirauté. Cependant il y a une exception à cet article en faveur des Jurats de la ville de Bourdeaux. Voyez

l'article suivant.

L'exercice de la police, par rapport à la pêche, appartient en plein à l'Amirauté, non-seulement sur celle qui se fait en plaine mer, dans les parcs & pêcheries, & fur tout le rivage que la mer couvre & découvre, & jusqu'où le grand flot de Mars peut s'étendre : article 1, titre 7 du livre 4, ci-après; ce qui est conforme à l'article r de l'ancien mémoire des droits de l'Amiral inséré dans Fontanon, & à l'article r du traité intitulé Jurisdiction de la marine, page 377 : ) mais encore sur celle qui se fait dans les étangs salés, & aux embouchures des rivieres affluentes à la mer, jusqu'au lieu où le flux & le reflux cesse de se faire sentir. Delà le droit, par conséquent, de visiter les rets & filets fervans à la pêche, pour juger s'ils sont de la qualité & de la maille fixées par les Ordonnances & Réglemens, & de connoître tant des contraventions de toute espece qui peuvent se commettre au fait de la pêche, que des querelles, excès & crimes qui en peuvent être la fuite, les événemens s'étant passés sur les barques, bateaux ou autres bâtimens de mer, ou fur les greves, ports ou havres. Tome 1. R

Ouoique tout ceci soit sans difficulté, les Offic ers des Mai des des Eaux & Forêts n'en disputent pas moins une partie à cats de l'Amirauté.

Voici comme s'exprime à ce sujet l'Auscur des Loix Forestieres, ou du Commentaire fur l'Ordonnance des Eaux & Foiêts, tome 2, page 127. Edit

de 1753.

» Depuis plufieurs années il s'est élevé des contestations de compétence : » entre les Amirautés & les Maîtrifes, fur les limites de la pêche maritime & » de la pêche en riviere; & quoique l'Ordonnance maritime combinée dans » toutes fes parties, les attributions aux Officiers des Eaux & Forêts & plu-» fieurs Arrêts, entr'autres ceux de Bourdeaux en 1702, & de Rouenen 1722, » pussent être regardés comme décisifs sur cette matiere en faveur des Maîtri-» fes; nous nous abstiendrons d'en parler ici, parce que cela fait actuellement

» une question qui attend une décision du Roi. »

Il observe néanmoins ensuite, & c'est assurément donner bien affirmativement son avis » que si les prétentions des Amirautés leur étoient allouées. » elles produiroient au moins une nouveauté, c'est qu'elles renverseroient » l'établissement & la Jurisdiction de toutes les Maîtrises; qu'au surplus M. » l'Amiral, dans fa Requête, fur laquelle est intervenu l'Arrêt du Conseil du » 13 Décembre 1687, à déterminé lui-même le fens de l'Ordonnance de 1681, » en bornant la compétence de l'Amirauté, aux crimes & délits commis sur mer, » ses ports, havres & rivages. »

Ces contestations n'ont pour objet que l'étendue de la riviere qui reçoit les eaux de la mer, & jusqu'où le flux & reflux se fait sentir. Cette partie de la riviere est-elle de la compétence de l'Amirauté ou de la Jurisdiction des

Eaux & Forêts?

Je ne fache pas qu'entre ces deux Jurisdictions il y ait d'autre question, fi toutefois c'en est une; & si effectivement la difficulté se borne là, peut-on bien dire, pour rendre odieute la prétention des Officiers de l'Amirauté, qu'elle tend à renverser l'établissement & la Jurisdiction de toutes les Maîtrises ? Les Officiers de l'Amirauté auroient-ils bonne grace à extorquer l'argument, comme ils le pourroient contre ceux des Eaux & Forêts?

Mais du moins les Officiers de l'Amiranté ont tort, si M. l'Amiral a reconnu en 1687, que leur Jurisdiction ne s'étendoit qu'aux crimes & délits commis sur

la mer, ses ports, havres & rivages.

Réponse. En supposant que M. l'Amiral ait fait cet aveu, les Officiers des Eaux & Forêts entendent-ils en faire réfulter, que leur Jurisdiction sur les rivieres affluentes à la mer, ne s'arrête qu'à l'embouchure précisément de ces mêmes rivieres? Mais si cela est, pourquoi ne revendiquent-ils pas les ports d'Amiranté établis fur ces rivieres, tels que font en Annis celui de Marans; fur la Sévre, & ceux de Charente & de Rochefort sur la Charente? L'existence de ces ports est donc une preuve que la Jurisdiction de l'Amirauté s'é tend au delà du rivage de la mer, puitqu'ils font fur rivieres, jusqu'à une, deux & quatre lieues de distance de la mer. Or, si l'Amirauté a la police de ces ports, elle l'a aussi par une conféquence nécessaire sur le cours de ces mêmes rivieres, au moins à prendre depuis chaque port en descendant jusqu'à la mer. L'argument tiré de la prétendue reconnoissance de M, l'Amiral n'est donc d'aucun mérite.

On dit prétendue reconnoissance, parce qu'en esset elle est chimérique. Lors de l'Arrêt du 13 Décembre 1687, il s'agissoit d'une confiscation de onze cens sequins, prononcée au profit du Roi, par M. le Bret, Intendant de Provence, pour cause de commerce prohibé, laquelle confiscation M. l'Amiral réclamoit, comme étant la peine d'un délit maritime, les onze cens sequins ayant été saiss dans le vaisseau durant le cours de sa navigation, & en conséquence la poursuite du délit ayant été saite au Siege de l'Amirauté de Marfeille. L'affaire en esset été de la compétence de cette Jurisdiction aux termes de l'article 10, ci-après, qui porte que tous les crimes & délits commis sur la mer, ses ports, havres & rivages seront jugés par les Officiers de l'Amirauté.

Voilà tout ce que l'on trouve à ce sujet dans l'Arrêt en question; sur quoi on laisse à penser, si c'est là reconnoître que cet article 10 borne la Jurisdiction de l'Amirauté au rivage de la mer, avec exclusion absolue de connoître

des délits commis en riviere.

Lorsque pour prouver qu'un délit est de la compétence d'une Jurisdiction, l'on produit une loi qui le décide formellement & de la maniere la plus précise; est-ce donc avouer que cette même Jurisdiction ne puisse connoître que de pareils délits ? une conséquence de cette nature n'est pas réstéchie.

Mais s'il étoit question de ce prévaloir de ces aveux supposés implicites, quel avantage ne pourroit-on pas tirer de celuique fait notre Auteur lui-même

à la fin de la page précédente, en ces termes.

"Ce titre de l'Ordonnance de 1669, n'a pour objet que la pêche dans les "rivieres, c'est-à-dire dans les eaux douces par elles-mêmes. Il y a des Ré-"glemens particuliers pour les pêches maritimes, qui ne sont pas de notre "fujet.

Selon notre Auteur, la compétence de la Jurisdischion des Eaux & Forêts; par rapport à la pêche dans les rivieres, ne regarde que les eaux douces; partout où la mer monte dans les rivieres, l'eau n'est plus douce; la pêche qui s'y

fait n'est donc pas du ressort de la Maîtrise, mais de l'Amirauté.

On veut bien néanmoins ne pas prendre droit de cet aveu, puisque l'Auteur l'a regardé comme sans conséquence, de la maniere qu'il s'est expliqué aussi tôt après sur la question.

Il faut donc pour sa décision examiner si la compétence de l'Amirauté est véritablement bornée, par ledit article 10, aux délits commis sur nier, ses

ports, havres & rivages.

Et d'abort, quand cela seroit, on ne pourroit en tout événement exclure l'Amirauté de l'exercice de toute Jurisdiction dans les rivieres affluentes à la mer, puisqu'elles y ont constamment des ports & havres, & que cet article 10 leur attribue la connoissance des délits commis dans les ports d'Amirauté, fans distinguer s'ils sont en rivieres ou sur le bord de la mer; ce qui entraîne nécessairement la police de ces mêmes ports. Ainsi du moins faudroit-il laisser les Officiers de l'Amirauté tranquilles dans leur possession.

Mais est-il vrai que tout le droit des Amirautés soit rensermé dans cet article 10? Pour en juger il n'y a qu'à jetter les yeux sur celui-ci, sur le sui-

vant, & fur le huitieme du présent titre.

Cet article-ci leur attribue la connoissance de la pêche dans les étangs salés; & aux embouchures des rivieres. Cela n'est pas décisif, à la bonne heure; mais

que répondre à la vue de l'article saivant, qui leur attribue de même la connoissance des dommages causés par les bâtimens de mer, aux pêcheries construites, reme dans les rivieres navigables, & de ceux que les bâtimens en recevront, en mble des chemins dessinés pour le hâlage des vaisseaux venans de la mer; & en ore à la vue de l'article 8, qui, en parlant de la levée des corps noyés, trouves sur les greves ou dans les ports, ajoute: même de la submersson des gens de mer etant à la conduite de leurs bâtimens dans les rivieres navigables.

Des textes auffi clairs n'ont pas besoin de commentaire pour prouver que la Jurissition de l'Amirauté ne s'arrête pas au rivage de la mer, & qu'elle s'étend au contraire dans les rivieres navigables, jusqu'où le flux, qui s'y fait sentir.

peut porter ses bâtimens de mer.

Si apres tout il pouvoit rester quelque doute sur le sens de ces articles, il seroit aisé de le lever en recourant aux anciennes Ordonnances, sur lesquelles

ils sont tondes, & aux Réglemens postérieurs qui les ont confirmés.

Par l'Ordonance du 27 Février 1534, il est dit: » à l'Amiral & ses Ossi-» ciers seulement, appartient de connoître de tous les crimes, excès, délits » perpetrés en la mer, ports, havres & rivages, & rivières navigables, côtes » & rivages que la mer couvre & découvre, & tant que le grand flot de Mars » peut s'étendre, orême entre personnes privées, & non autrement sujettes » à l'Amiral & à les Officiers. »

On trouve une pareille disposition dans l'Ordonnance du 12 Février 1576, qui parle tout de même des rivieres navigables. L'Arrêt du Conseil du 14 Mars 1654, en parle aussi, & ajoute : tant que le grand flot de la mer peut

s'étendre.

Depuis notre Ordonnance, il y a l'Arrêt du Conseil du 31 Décembre 1686, pour le port de Dunkerque. Il porte en termes exprès que les Officiers de l'Amirauté a connoîtront de toutes les matieres tant civiles que criminelles & a de potice, concernant la marine, navigation & commerce maritime, cira constances & dépendances, & de tous cas arrivés ou à arriver sur la mer, a quais, ports & greves, eaux, rivieres ou canaux & rivages tant que le flot de mars peut s'etendre. a C et Arrêt du Conseil a été suivi d'une Déclaration du Roi, consorme, en date du 31 Janvier 1694, pour toutes les Amirautés du Royaume, euregistrée au Parlement le 20 Février de la même année.

A rout cela on n'a à opposer que deux Arrêts, l'un du Parlement de Bourdeaux, & l'autre du Parlement de Rouen. Celui de Bourdeaux, l'Auteur, tome 1, pag 33, le date du 3 Mars 1702, & selon lui il a été fait désenses aux Officiers de l'Amirauté » de connoître d'aucuns saits de pêche, épaves, & autres » faits d'Eaux & Forêts sur les rivieres de Gironde, Dordogne & Garonne, » jusqu'à l'embouchure de la mer. » A l'égard de celui de Rouen, qu'il indique simplement de l'année 1722, sans autre date, & sans énoncer sa décision; il y a apparence qu'il n'est plus savorable aux Officiers des Eaux & Forêts; & de là il n'y a rien de positif à en conclure, parce qu'il y a deux manieres d'entendre ce que signifient ces mots jusqu'à l'embouchure de la mer.

Au surplus ce n'est point sur ces Arrêts qu'il faut se régler pour juger de l'étendue de la jurisdiction que le Roi a entendu donner respectivement aux Officiers de l'Amirauté & à ceux des Eaux & Forêts; non-seulement parce que c'est au Roi qu'il appartient spécialement de s'expliquer sur toute attribution

de Jurisdiction, mais encore parce que ces mêmes Arrêts sont en contradiction avec d'autres: & c'est par cette double raison que par Arrêt du Conseil d'Erat du 13 Juillet 1728, » Sa Majesté a évoqué en son Conseil toutes les contestantes mues & à mouvoir, pour raison de la compétence entre les Officiers » des Eaux & Forêts & ceux de l'Amirauté, circonstances & dépendances, » & a nommé des Commissaires pour donner leurs avis sur le tout, & être » ensuite statués par Sa Majesté ce qu'il appartiendra. »

C'est sans doute cet Arrêt d'évocation qui a fait dire à l'Auteur que la décision étoit instante au Conseil du Roi, cependant elle n'a pas encore paru.

Si elle intervient dans la fuite, & qu'elle foit fondée sur l'Ordonnance de la Marine (comme l'Auteur que je combat à regret, par la haute estime que m'ont inspiré pour lui ses rares talens, sa prosonde érudition & ses vues vraiment philosophiques, reconnoît lui-même que cela doit être, puisqu'il invoque les dispositions de la même Ordonnance.) Je doute fort qu'il ait cu raison de dire que cette Ordonnance combinée dans toutes ses parties, est décisive en saveur des Officiers des Eaux & Forêts. Il me semble que l'intérêt de sa Jurisdiction l'a trop préoccupé pour lui laisser la liberté de porter un jugement impartial. Il est vrai que l'on peut me supposer la même prévention en saveur de la Jurisdiction de l'Amirauté; mais après ce qui vient d'être exposé,

l'affaire est assez entendue pour que le public puisse nous juger.

Par rapport à la riviere de Charente, où est établi le port de Rochesort, jamais les Officiers des Eaux & Forêts n'ont prétendu y exercer leur Juris-dicton au préjudice des Officiers de l'Amirauté, soit de la Rochelle soit de Marennes; mais sous prétexte que le port de Charente, qui est à une lieue audessus de celui de Rochesort & du même côté de la riviere, est de l'Amirauté de Marennes, parce qu'il est en Saintonge, les Officiers de cet Amirauté prétendirent autresois, que le port de Rochesort devoit également relever d'eux, sans prendre garde que Rochesort est de l'Aunis. Aussi par Arrêt du Conseil du 18 Décembre 1684, sut-il jugé » que la Jurisdiction des Assaires d'Amirauté » audit port de Rochesort, appartenoit aux Officiers de l'Amirauté de la Romchelle, avec désenses à ceux de Marennes de les troubler, quant à ce, dans » l'exercice de ladite Jurisdiction.

Depuis, ces Officiers de Marennes, ont encore prétendu connoître de tout ce qui arrive sur la même riviere de Charente, depuis Rochesort jusqu'à la mer; & il a été décidé par M. l'Amiral que la riviere est des deux Jurisdictions par moitié; de maniere que la partie voisine de la Suintonge, jusqu'au milieu de salargeur, est de l'Amirauté de Marennes, & l'autre moitié de l'Amirauté de la Rochelle. Voyez sup, à, article 2 du titre précédent, un autre Réglement de M. de Vendôme, pour les prises conduites dans la riviere de Charente.



## ARREST DU CONSEIL D'ETAT. D U R O I.

Du 31 Décembre 1686.

#### EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT.

V U par le Roi, étant en fon Conseil, l'Arrêt rendu en icelui le 31 Janvier dernier, par lequel Sa Majesté auroit ordonné que par les fieurs Defmadris, Intendant de la Justice, Police & Finance de la ville de Dunkergue, & de Clouzeaux, lors Commissaire - Général de la Marine, auport & arcenal de ladite ville, il feroit pris connoissance des différens & contestations mues entre les Officiers de l'Amirauté & ceux du Magistrat de la ville pour raison de leurs fonctions, & le procès - verbal desdits Sieurs Detmadris & Clouzeaux . contenant les dires & défenses desdits Officiers de l'Amiranté & du Magistrat, ensemble l'avis desdits Sieurs Commillaires: Et tout confidéré, Sa Majesté étant en son Conseil, consormément à l'avis desdits fieurs Defmadris & de Clouzeaux, a maintenu & maintient les Officiers de l'Amirauté de ladite ville de Dunkerque, dans la connoissance & Jurisdiction de toutes les matieres, tant civiles que criminelles & de police, concernant la Marine, navigation & commerce maritime, circonstances & dépendances, & de tous cas arrivés ou à arriver fur la mer, quais, ports, greves, eaux, rivieres ou canaux & rivages, tant & si loin que se peut étendre le flot de Mars, à l'exception néanmoins de canaux faits de main d'homme, & qui sont fermés par des écluses; comme aussi dans la faculté de recevoir les maitres & conducteurs de navires, belandres & autres vaisseaux, les pilotes-côtiers & hauturiers, les charpentiers, calfars & tous autres artifans fervans aux fonctions de la Marine & navigation, & dans la connoissance de tous leurs faits pour les fonctions de leurs maîtrifes; ordonne que le Franc, vendeur établien la ville de Dunkerque, continuera fes fonctions ordinaires, comme il se pratique dans les autres villes de Flandre, & dans celle de Calais; voulant néanmoins que s'il arrive que que différent de paroles , excès & voies de fait fur le quai , entre les marchands & autres particuliers dans le temps

que ledit Franc, vendeur procédera à la vente des marchandifes, lesdits Officiers de l'Amirauté en prennent connoillance, que le Lieurenant-Général & les Gens du Roi du Siege de l'Amirauté, jouissent de l'exemption du logement des gens de guerre, conformément au Réglement du 4 Novembre 1651, & soient pareillement exempts aussi bien que tous les Officiers dudit Siege des droits de ladite ville, & accifes des boillons qu'ils consomment dans leurs familles; & d'autant que lesdits Officiers n'ont aucun lieu pour tenir la Justice : veut Sa Majesté que le Magistrat leur prête une chambre dans l'Hôtelde-Ville, jusq'uà ce qu'autrement par Sa Majesté il en ait été ordonné. A l'égard du géolier il continuera de prêter ferment feulement devant les Officiers dudit Magistrat, comme par le passé, & sera néanmoins également obligé de répondre des prisonniers qui lui seront remis par ordre detdits Officiers de l'Amirauté.

Quant à la cloche qui est dans la tour du quai, lesdits Officiers de l'Amirauté la pourront faire fonner quand ils l'estimeront à propos, soit pour l'exécution de leurs fentences, foit pour la publication des Ordonnances du Roi qui leur feront adressées ; à l'effet de quoi sera le gardien de la tour odligé d'obéir à leurs Ordonnances, & au furplus, feront les Officiers dudit Magistrat tenus d'enregistrer les lettres de provisions de ceux de l'Amirauté lorsqu'elles leurs seront portées par leurs Greffiers, fans qu'il foit besoin que lesdits Officiers s'y présentent eux-mêmes; & quant au rang & Preféance dans les cérémonies publiques, les Officiers dudit Magistrat précéderont comme par le passé, ceux de l'Amirauté, en cas qu'ils s'y trouvent ; enjoint Sa Majesté audit fieur Desmadris & au sieur Patours, Intendant de la Matine, de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt. FAIT au Conseil d'Etat du Roi. Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le trenteun jour de Décembre 1686.

Signé, COLBERT.

# LETTRES PATENTES DU ROI, EN FORME DE DÉCLARATION,

Portant que les Officiers des Amirautés connoîtront des matieres tant civiles que eriminelles contenues dans l'Ordonnance de 1681; ensemble des cas qui pourront arriver sur la mer, les ports, havres & rivages, & sur les quais, même entre particuliers & personnes privées.

Du 31 Janvier 1684.

Registrées au Parlement le 20 Février 1694.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces presentes Lettres verront , Salut. Sur ce qui nous a été représenté que souvent il s'élevoit des contestations entre les Juges des Amirautés & les Juges ordinaires des lieux, touchant la connoifsance & Jurisdiction des matieres, tant civiles que criminelles & de police, & de tous cas arrivés fur les quais; à quoi voulant pourvoir, & interprétant en tant que besoin seroit les Ordonnances de 1430, 1543 & de 1681, par lesquelles Nous & les Rois nos prédécesseurs aurions attribué aux Juges des Amirautés la connoissance & définition des choses quelconques survenantes à la mer & par les greves d'icelles. A CES CAUSES, & autres a ce nous mouvant, Nons avons déclaré & déclarons par ces présentes signées de notre main, voulons & nous plait, conformément à l'Arrêt rendu en notre Conseil d'Etat, Nous y étant, le 31 Décembre 1686, pour le port de Dunkerque, que les Juges de l'Amiranté connoissent des matieres tant civiles

que criminelles, contenues en notre Ordonnance de 1681, ensemble des cas qui pourront arriver fur la mer, les ports, havres & rivages, & fur les quais, même entre particuliers & perfonnes privées, sans que lesdits Officiers puisfent y être troublés par nos Juges ordinaires ni par les Juges des Seigneurs particuliers, leurs faifant défenses de s'immiscer dans la connoissance des cas qui arriveront ès-lieux ci-dessus expliqués, à peine de nullité. Si donnnons en mandement à nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenant notre Cour de Parlement à Paris, que ces Présentes ils aient à faire régistrer, & le contenu en icelles garder & obierver felon fa forme & teneur : CAR tel est notre plaisir ; En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à ces Présentes. Donné à Versailles le trente-unieme Janvier, l'an de grace mil fix cens quatre-vingtquatorze; & de notre regne le cinquante-unieme. Signé, LOUIS; Et fur le repli: Par le Roi, PHELYPEAUX. Et Scellées du grand Sceau de cire jaune.



# ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT

Qui évoque au Conseil les Procès, Différens & Contestations entre les Officiers des Eaux & Foréis & ceux de l'Amirauté, & qui les renvoie pardevant les Commissaires y dénommés.

Du 13 Juillet 1728.

#### EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT.

L E ROI étant informé qu'il arrive fouvent des contestations entre les Officiers des Eaux & Forêts & ceux des Amirantés, au sujet de leur compétence sur l'embouchure des rivieres qui se jettent dans la mer; que ces contestations ayant été portées en divers Parlement du Royaume, ont été jugées d'une maniere dans les uns, & d'une autre maniere dans les autres; que ces différens jugemens établissent une variété de jurisprudence dans une matiere où elle doit être uniforme & générale dans toute l'étendue de son Royaume ; Sa Majesté à cru qu'il étoit nécessaire d'y parvenir par un Réglement général, & de nommer pour cet effet des Commisfaires de son Conseil, sur l'avis desquels il pût être rendu, en connoissance de cause; Oui le rapport du fieur le Pelletier, Confeiller d'Etat ordinaire, & au Conseil Royal, Contrôleur Général des Finances, Le Roi en son Conseil, a évoqué à foi & à fon Confeil tous les procès,

différens & contestations mus & à mouvoir pour raison de la compétence des Officiers des Éaux & Forêts & ceux de l'Amirauté, circonstances & dépendances; même les Requêtes en cassation, qui ont été ou qui pourront être présentées contre les Arrêts qui ont jugé les contestations qui ont été portées devant eux, concernant la compérence des deux Juritdictions des Eaux & Forêts & de l'Amirauté, nonobstant le laps de temps, duquel Sa Majesté les a relevés, & les a renvoyés devant le fieur Fagon, Dormesson, Machault & de Baudry, Conseillers d'Etat; pour au rapport du sieur de Vanolles, Maître des Requêtes, & après qu'il en aura eté communiqué à l'Inspecteur du Dommaine, donner leur avis, & être par Sa Majesté statué ce qu'il appartiendra. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le trezieme Juillet mil fept cent vingt-huit. Collationné.

Signé GUYOT.

Les Officiers de l'Amirauté connoissent tout de même des dissérens nés à l'occasion des ventes en gros, de poisson, faites dans les mêmes endroits que désigne notre article; mais hors delà, c'est aux Juges ordinaires de la Police des villes à en connoître. Lettre de M. le Procureur-Général, Joly de Fleury, du 14-Octobre 1726. C'est aussi à ces derniers qu'il appartient de permettre le débit du poisson en public, qu'il s'agiste de l'exposer à la cohue ou de la vendre dans les barques comme il arrive toujours au sujet des sardines fraîches; & ensin de mettre le prix au poisson vendu en détail dans les lieux où l'usage en est établi.

Au sujet des parcs & pêcheries qui ont leur titre particulier dans la préfente Ordonnance, la commission dont il à été parlé sur l'article précédent a aussi pour objet l'examen des titres en vertu desquels les Seigneurs & les autres particuliers s'attribuent la propriété des parcs & pêcheries dont ils sont en possession. Ainsile droit qu'ont toujours eu les juges de l'Amirauté de con-

noître

noître du droit d'avoir ces pêcheries est également suspendant comme au préjudice des désenses expresses portées par cette Ordonnance, de bâtir à l'avenir aucuns parcs sur les greves de la mer, des Seigneurs se sont avisés de temps à autres de concéder à des particuliers des terreins dans la mer, pour y établir des pêcheries; & que des particuliers se sont même ingérés d'en prendre de leur autorité; toutes les sois que ces entreprises sont venues à la connoissance du Procureur du Roi, il s'est pourvu & a fait ordonner la démolition de ces nouveaux parcs. De sorte qu'il n'y a de soumis au jugement de la commission que le point de savoir, si ceux dont les parcs, écluses ou bouchots sont d'ancienne construction, toutesois postérieure à l'année 1544, en conserveront la propriété & possession ou non, ou à quelles conditions.

Il est vrai que la commission a aussi à juger, si les Scigneurs qui ne craignent point de s'attribuer la propriété du rivage & des greves de la mer, & par-là le droit d'établir des pêcheries à leur gré, sont sondés ou non; mais outre que cette prétention est absurde, si elle n'est appuyée d'une concession spéciale du Roi, c'est qu'en tout cas les désenses expresses de l'Ordonnance autorisent les Juges de l'Amirauté à s'opposer par provision à toute innovation. Si en estet ils n'eussent pas été aussi attentis, la côte seroit actuellement toute hérissée de ces pêcheries qui priveroient le public de la pêche du coquillage, objet extrêmement important pour la subsistance de plusseurs milliers d'hommes, sans compter les périls auxquels la navigation est expo-

fée par le moyen de ces parcs.

Quelquefois dans la recherche de ces nouvelles pêcheries, il est arrivé qu'on a confondu dans la liste quelques-unes des anciennes, & c'est de celles-là seulement que l'Amirauté s'est abstenue de connoître, en sauvant aux parties à se pourvoir pardevers la commission; ce qui n'a pas empêché qu'en

même-temps il n'ait toujours été fait défenses d'innover.

L'état d'indécision où l'on est, depuis tant d'années, par rapport à une quantité très-considérable de parcs, qui surement ne seront pas conservés en définitive, fait souhaiter avec impatience qu'il intervienne ensin une décision générale, par le moyen de laquelle on fache à quoi s'en tenir à cet égard. Alors les parcs étant en petit nombre, il seroit plus aisé aux Officiers de l'Amirauté d'y exercer la police, & par-là de prévenir la perte du petit poisson, même du fray qui s'y prend journellement. Voyez instra l'article 4, titre 3 du livre 5.



#### ARTICLE VI.

Onnoîtront pareillement des dommages causés par les bâtimens de mer, aux pêcheries construites, même dans les rivieres navigables, & de ceux que les bâtimens en recevront; enfemble des chemins destinés pour le halage des vaisseaux venans de la mer, s'il n'y a réglement, titre ou possession contraire.

Os pêcheries sont de deux sortes; les unes sont appellées parcs ou écluses, dont la construction se sait avec de fort grosses pierres; les autres sont appellees bouchots, qui se sont avec d'assez gros pieux ensoncés dans la vate

jusqu'à une certaine profondeur.

De maniere ou d'autre, ces pêcheries sont bien plus capables de faire du dommage aux bâtimens de mer, que ceux-ci de leur en causer, même aux bouchots, à moins qu'il ne sût question de gros navires; mais il n'est guere possible qu'ils les abordent, étant comme nécessairement échoués sur la plage, avant que d'y arriver. Ainsi cet article qui suppose un dommage réciproque, ex même un dommage causé seulement par les bâtimens de mer, ne peut regarder naturellement, dans cette Amirauté, que les bouchots pratiqués vers l'embouchure de la riviere de Sévre.

Quoiqu'il en foit, que le dommage soit arrivé au bâtiment ou à la pêcherie, comme la présomption est de droit que le navire y aura été porté par la violence du vent ou par quelqu'autre accident, il ne peut être confidéré que comme une avarie à supporter en commun par le bâtiment & la pêcherie, & cela sans examiner si la pêcherie a été légitimement établie ou non, suffisant qu'elle subsiste, pour que le maître du bâtiment n'ait rien à dire, comme n'étant pas partie capable pour contester le droit du possessire de la pêcherie.

Il faut supposer néanmoins que la pêcherie ne se trouve pas à 200 brasses près du passage ordinaire des vaisseaux; autrement le propriétaire d'une telle pêcherie répondroit seul de tout le dommage. Voyez infrà, article 11, titre 3 du livre 5. De même du propriétaire d'une madrague, s'il avoit manqué d'y mettre des hoirins, bouëes ou gaviteaux, conformément à l'article 3,

titre 4 du même livre 5.

La compétence de l'Amirauté a lieu, aux termes de cet article, aussi bien pour les pêcheries construites dans les rivieres navigables, que sur celles pratiquées sur les greves de la mer; mais il ne saut entendre par là que la partie de la riviere jusqu'où le slux & teressux de la mer se fait remarquer, comme il a été observé sur le précédent article. La partie supérieure de la riviere dépend de la Jurisdistion des Eaux & Forêts, jusqu'à l'autre partie où la riviere cesse d'être navigable, laquelle derniere partie releve des Seigneurs Hauts-Justiciers, sur le territoire desquels elle coule. Telle est la distinction qu'il faut faire, en conciliant la maxime qui attribue au Roi les rivieres navigables, avec celle qui accorde aux Seigneurs Hauts-Justiciers la propriété des autres rivieres.

Pour ce qui est des chemins nécessaires pour le halage des vaisseaux dans une riviere, jusqu'à l'endroit où cesse le flux de la mer, il étoit naturel tout de même que l'Amirauté en eût la direction à l'exclusion de tous autres Juges, cette partie de la riviere étant foumife à sa Jurisdiction; cependant l'article excepte, s'il n'y a réglement, titre ou possession contraire. Je ne tache pas qu'aucun Seigneur foit dans le cas de l'exception dans l'Amirauté de la Rochelle.

Mais à Bourdeaux, c'est autre chose à l'égard des Jurats. Non-teulement pour cet objet, mais encore pour ce qui concerne le lestage & délestage, & en général l'exercice de la Justice, tant civile & criminelle que de la police, fur la riviere, le port & havre de la ville, ils l'ont conservé au préjudice des Offi-

ciers de l'Amirauté.

Dès le 8 Octobre 1681, les Jurats avoient déclaré nul & incompétemment rendu un Jugement de l'Amirauté, pour le délestage. Les 12 Août & 20 Octobre 1682, ils leurs avoient fait défenses de se mêler de faire la visite des vaisfeaux, d'exercer aucun acte de Justice ou de police sur la riviere & le port; défenses réitérées en 1685 & 1686 : malgré cela néanmoins, les Officiers de l'Amirauté, fondés sur la présente Ordonnance, prétendant toujours se maintenir dans le droit à eux attribués, il intervint enfin un Arrêt du Confeil du 6 Juillet 1687, qui mit fin aux contestations & au conflit de Jurisdiction.

Cet Arrêt est remarquable, il est conçu en ces termes :

» Le Roi, conformément à l'avis du fieur de Rix, a reçu lesdits Maires & " Jurats opposans à l'exécution de l'Ordonnance de 1681, art. 4, tit. 1, liv. " 1; aux art. 5, 8, 10, 11 du tit. 2; aux art. 7 & 22, tit. 1 du liv. 4; aux art. " 1, 2, 5 du tit. 2, & aux art. 1, 3, 8, tit. 4 du même liv. 4; ce faisant, or-» donne Sa Majesté que lesdits Maires & Jurats exerceront eux-mêmes, les » fonctions de maîtres de quais, fans être obligés de prêter ferment pardevant » le Juge de l'Amirauté, & auront soin de l'entretien des tonnes, balises, les-» tage & délestage; de faire ranger & amarrer les vaisseaux dans le port, veil-» ler à la police des quais, & dudit port & havre, & indiquer les lieux pour » chauffer les bâtimens, goudronner les cordages & travailler aux radoubs » & calfetage; qu'ils connoîtront de la vente & achat du poisson dans les ba-" teaux & fur les greves, ports & havres de ladite ville; comme aussi de la » levée des corps noyés, & crimes qui fe commettront dans l'étendue de la-» dite Jurisdiction; à l'exception toutefois de tous les endroits où le flot de la » mer s'étend, dans lesquels la Jurisdiction de l'Amirauté sera exercée; que » lesdits Jurats recevront les maîtres charpentiers, calsateurs, cordiers & » voiliers; tiendront la main à l'exécution des att. 7 & 22 du tit. 1 du liv. » 4, portant défenses aux marchands, facteurs ou commissionnaires de laisser » fur les quais leurs marchandifes plus de trois jours, aux peines y conte-" nues, & auront soin de l'entretien des grilles de fer, des egouts de la ville » de Bourdeaux, quais & ponts qui ont leur décharge dans le port, nonobstant » ce qui est porté par ladite Ordonnance de 1681, à laquelle Sa Majesté dé-» roge pour ce regard, tans tirer à conféquence. A l'égard des autres deman-» des & prétentions formées par lesdits Jurats, Sa Majesté les en a déboutés » & déboute, & ordonne que le droit d'ancrage, tonnes & balifes, sera percu » au profit du sieur Amiral, leur faisant très-expresses inhibitions & défenses " d'en prendre connoissance ni d'en faire la levée, à peine d'être contraints » à la restitution; voulant seulement qu'ils continuent de recevoir les rapports
» de la quantité de lest que les maîtres de navires auront, & qu'ils débarque» ront. Enjoint Sa Majcsté au sieur Commissaire départi en la Généralité de
» Bourdeaux de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt. Fait au Conseil
» d'Etat du Roi, &c. Par-là la Jurisdiction de l'Amirauté est extrêmement
» resservée à Bourdeaux ».

Le chemin pour le halage des vaisseaux est sixé par les anciennes Ordonnances à vingt-quatre pieds de large. C'est donc cet espace le long des rivieres navigables jusqu'où le slux de la mer se sait sentir, qui est de la compétence de l'Amirauté; mais savoir s'il en doit être de même d'un pareil espace le long du rivage de la mer. Voyez instà, sur l'art. 2, titre 7, livre 4.

#### ARTICLE VII.

Onnoîtront encore des dommages faits aux quais, digues, jettées, palissades & autres ouvrages faits contre la violence de la mer, & veilleront à ce que les ports & rades soient conservés dans leur prosondeur & netteté.

A compétence de l'Amirauté en cette partie n'a jamais été révoquée en doute, ni, par une conféquence inévitable, le droit de contraindre les particuliers en possession des quais, & de percevoir à ce sujet des droits de calage & amarrage, aux réparations ordinaires & à l'entretien de ces quais en bon état, puisque ce n'est qu'à cette condition que ces droits de quais leur ont été concédés pour en faire la perception sous l'autorité de l'Amirauté qui seule a droit d'en connoître.

Quant à la reconstruction à neuf des quais & au nettoiement du bassin & des avenues du port, comme ce sont des ouvrages publics qui ne peuvent se faire qu'avec le secours des deniers levés sur le public à cette fin, ce en 'est qu'à ceux qui ont le maniement de ces deniers, qu'il convient de diriger ces ouvrages; mais ces ouvrages une fois saits & achevés, la police de l'Amirauté rentre dans tous ses droits pour veiller à leur conservation & entretien.

Du reste, quoique l'inspection sur ces ouvrages ne lui appartienne point pendant leur construction, elle n'a pas moins l'exercice de la police dans tous les endroits où se font les travaux, que dans le reste du port & de ses dépendances,

pour maintenir le bon ordre & punir ceux qui y contreviennent.

L'attribution à l'Amirauté des cas énonces tant dans cet article que dans les deux articles précédens, renouvellée & confirmée, d'abord par Arrêt du Confeil du 31 Octobre 1686, pour Dunkerque, l'a ensuite été pour toutes les Amirautés du Royaume, par Lettres-patentes en forme de Déclaration du Roi, en date du 31 Janvier 1694, registrées au Parlement le 20 Février suivant. Il y est dit expressément que les Juges des Amirautés connoîtront des matieres tant civiles que criminelles, contenues dans la présente Ordonnance; ensemble des cas qui pourront arriver sur la mer, ses ports, havres & rivages, & sûr les

LIV. I. TIT. II. de la Compétence, ART. VII.

quais, même entre particuliers & personnes privées, sans que les dits Officiers y puissent être troublés par les Juges ordinaires, ni par les Juges des Seigneurs particuliers, auxquels désentes sont saites de s'immiscer dans la connoissance des cas qui arriveront ès-lieux ci-dessus expliqués, à peine de nullité.

#### ARTICLE VIII.

Feront la levée des corps noyés & drefferont procès - verbal de l'état des cadavres trouvés en mer, fur les greves ou dans les ports; même de la fubmersion des gens de mer, étant à la conduite de leurs bâtimens dans les rivieres navigables.

E Xception en faveur des Jurats de Bourdeaux. Voyez fuprà, article 6. Ce n'est pas seulement des corps noyés trouvés dans les endroits désignés par cet article, que l'Amiral a droit de faire la levée par privilege exclusif; c'est encore des corps de ceux qui ont été tués dans les mêmes endroits, pour en user à cet égard de la maniere prescrite par l'Ordonnance de 1670, titre 4; faire la recherche des meurtriers & les pourfuivre.

A l'égard des corps noyés, dès que l'Amirauté en est insormée, le Lieutenant se transporte sur le lieu avec le Procureur du Roi, le Greffier & l'un des Chirurgiens de l'Amirauté. Là se fait la visite du cadavre, avec procèsverbal de l'état où il se trouve. S'il n'a aucune blessure ou contusion capable de faire présumer que sa mort n'a pas été fortuite & accidentelle; en un mot, s'il n'a que les symptomes d'un homme simplement noyé; après s'être informé des affissans, qui sont ordinairement en grand nombre, de son nom, de sa prosession & de sa demeure, on le livre à ceux de ses parens ou amis qui le réclament pour lui faire donner la sépulture; & à défaut de réclamation, on prie le Curé du lieu de la lui saire donner, ce qu'il ne peut resuser, même dans le cas où il ne se trouve dans les habits du cadavre aucune marque de catholicité, parce que dans le doute, la présomption est en faveur de la catholicité. Voyez instà, art. 34, titre des naustrages.

Si le contraire étoit prouve, la sépulture auroit lieu seulement dans le lieu

désigné pour l'inhumation des étrangers, sans cérémonie.

Alors les choses en demeurent là. Mais si le cadavre se trouvoit blessé, après avoir pourvu tout de même à lui faire donner la sépulture, il seroit fait une information à la maniere ordinaire, pour tâcher de découvrir les auteurs & les complices de ce tragique événement.

Rivieres navigables. Voir à ce sujet ce qui a été dit sur les articles 5 & 6,

ci - dessus.

Au furplus, la levée des corps noyés dans les rivieres appartiendroit tout de même à l'Amirauté, quoiqu'il ne s'agiroit pas de gens de mer, mais simplement des passagers ou autres personnes qui par occasion seroient alles au navire. L'article en ne parlant que des gens de mer en cet endroit, n'a

fait qu'exprimer le cas ordinaire, fans exclusion des autres personnes. Et en esset c'est le lieu où le cadavre est trouvé qui décide de la compétence du Juge pour la levée du corps, sans égard à la qualité & condition de la personne. Aussi le commencement de l'article ne fait - il aucune dissinstitue. Arrêt conforme de Rouen, du 9 Mars 1696, sur constit entre le Sénéchal de Fescamp & les Officiers de l'Amirauté dudit lieu, au sujet d'un cadavre trouvé au pied de la falaise.

De même, c'est le lieu où le crime est commis qui décide de la compétence de l'Amirauté, de quelque qualité que soient les coupables. Déclaration du Roi, du 31 Janvier 1694.

#### ARTICLE IX.

A Shifteront aux montres & revues des Habitans des paroisses fujettes au guet de la mer, & connoîtront de tous dissérens qui naîtront à l'occasion du guet, comme aussi des délits qui seront commis par ceux qui feront la garde des côtes tant qu'ils seront sous les armes.

E Commentateur distingue, mal-à-propos, le guet de la mer, de la garde des côtes, puisque c'est absolument la même chose. D'ailleurs la garde ne se sait réellement qu'en temps de guerre ou suspect, & jamais en temps de paix, si quelqu'incident n'y donne lieu.

Originairement le guet de la mer, ou la garde de la côte se faisoit par les ordres & sous le commandement de l'Amiral. Ordonnance de 1517, art. 29; de 1543, article 8; & de 1584, article 17. Aujourd'hui c'est autre chose,

comme il sera observé, ci-après, titre 6 du livre 4, article 1.

Anciennement aussi, quoique le guet ne se sit point en temps de paix, ceux qui y étoient sujets, n'étoient pas moins tenus de payer à M. l'Amiral, le droit de guet, au taux accoutumé. En temps de guerre le droit n'étoit pas sû à cause que le guet se faisoit réellement; mais ceux qui y manquoient, payoient le droit avec l'amende du désaut. Même Ordonnance de 1517, article 30; de 1543, article 9, & de 1584, article 18. Il y a long-temps qu'il ne se paie plus aucun droit de guet à l'Amiral; cependant ce droit se percevoit encore lors de la Déclaration du Roi, du 31 Octobre 1647, comme il résulte du préambule de ladite Déclaration. Il se payoit aussi encore en Normandie en 1659, comme le prouve l'Arrèt du Conseil du 11 Juillet audit an 1659. Ensin il se payoit encore en 1687. Voyez sur l'article 1, titre 6 du livre 4, ci-après, les raisons de la cessation du paiement de cette redevance.

Pour ce qui est des montres ou revues des hommes sujets au guet de la mer; dont il est parlé dans cet article; l'Amiral avoit droit de les saire deux sois l'an en temps suspect de guerre, aux termes de l'article 28 de l'Ordonnance de 1517, & du 7 de l'Ordonnance de 1543; mais en temps de paix il ne le pouvoit que de deux ans en deux ans. Article 16 de l'Ordonnance de 1584.

14

Cette distinction ne subsiste plus. Voyez ce qui sera observé sur l'article 3,

titre 5 du livre 4, ci-après.

Par cet article, confirmé par ledit article 3 & par les Réglemens postérieurs, noramment par celui du 28 Janvier 1716, article 4 du titre 2, les Officiers de l'Amirauté, comme représentans en cette partie M. l'Amiral, sont Inspecteurs

nés de cette Milice garde-côte.

Outre cela il leur est donné de connoître de tous dissérens qui naîtront à l'occasion du guet; comme aussi des délits qui seront commis par les Gardescôtes, tant qu'ils seront sous les armes; c'est-à-dire, en faisant le guet, ou pendant le temps de la revue, comme le porte l'article 1 dudit Réglement de 1716, & de tout ce qui a rapport à la garde-côte; autrement & hors de là, ce seroit aux Juges ordinaires à connoître des délits, relativement à l'article 1, titre 1 de l'Ordonnance de 1670.

#### ARTICLE X.

Onnoîtront pareillement des pirateries, pillages & désertions des équipages, & généralement de tous crimes & délits commis sur mer, ses ports, havres & rivages.

Voyez suprà, article 6, pour l'exception en saveur des Jurats de Bourdeaux.
Tous ces cas sont autant de délits maritimes, dont en général la connoissance a été attribuée à l'Amirauté dès le temps de son institution, comme il résulte des anciennes Ordonnances citées sur l'article 2, ci-dessus. Ainsi cet article n'a rien ajouté à l'ancienne compétence de cette Jurisdiction.

Mais elle ne s'étend pas aux délits commis fur les vaisseaux du Roi ou dans ses ports, par les Officiers ou soldats de la Marine. C'est au Conseil de guerre de chaque département qu'appartient d'en connoître précisément, suivant le titre 1 du livre 4 de l'Ordonnance de 1689, où la procédure qu'il convient de

faire à ce sujet est tracée.

C'est à ce Conseil de guerre tout de même que les Déserteurs doivent être jugés & punis; mais il n'y a pas encore de désertion de la part des Officiers mariniers & matelots, loriqu'ils ne sont que se cacher & s'absenter, au lieu de se présenter, sur les avis qui leur en ont été donnés par la publication des rôles de la sême Ordonnance, veut qu'ils soient poursuivis simplement pardevant les Officiers de l'Amirauté pour être condamnés en vingt livres d'amende. L'article ajoute qu'au cas qu'ils continuent dans leur désobéssance, ils teront pris & arrêtés, & conduits au port de l'armement des vaisseaux pour y être détenus prisonniers pendant un mois, & obligés ensuite d'en servir six sans solde.

A l'égard de ceux de la Classe de service qui se trouveront sur les bâtimens marchands, c'est aussi pardevant les Ossiciers de l'Amiranté qu'ils doivent être poursuivis, pour subir les peines qu'ils auront encourues. De même les François qui se trouveront sur les bâtimens étrangers, seront remis aux Ossiciers de

l'Amirauté pour leur faire & parfaire le procès, conformément à l'Edit du mois d'Août 1673, articles 12 & 13, titre 5, livre 8 de la même Ordonnance de 1689.

Il fera parlé des pirateries & pillages sur le titre des prifes.

Quant à la désertion des équipages des bâtimens marchands & à la peine qui y est attachée, voir l'article 3 du titre des matelots ci-après, qui est le septieme du livre suivant; & pour la désertion des équipages des vaisseaux armés en course, voir les Ordonnances qui seront rapportées sur l'article 2

du titre des prises, aussi ci-après.

De tous crimes & délits, &c. Au rang des délits maritimes est le transport des marchandises de contrebande par mer; c'est-à-dire, des marchandises & effets, dont l'entrée dans le Royaume ou la fortie est interdite; & de tout temps les Juges de l'Amirauté en ont eu l'attribution privativement à tous autres. On peut voir sur cela les Ordonnances de 1398, article 6; 1498, article 2; 1517, article 16; 1543, article 41; 1584, article 57; la Déclaration du Roi du 24 Mars 1600; l'Arrêt du Confeil du 9 Août 1605; celui du 24 Janvier 1619, cité par Cleirac, Jurisdiction de la Marine, article 7, nombre 4, pages 404 & 405; l'Ordonnance du Cardinal de Richelieu, du 22 Septembre 1638; celle de M. le Duc de Vendôme, du premier Août 1650; les Arrêts du Conseil des 26 dudit mois d'Août & 18 Novembre 1658; les Ordonnances du Roi, des 28 Juillet 1660, 28 Juin 1661, & 12 Avril 1681; l'article 5, titre 5, ci-après, qui enjoint aux Huissiers visiteurs de s'opposer au transport des marchandises prohibées; de les faisir & d'en faire leur rapport au Juge, à peine de trois cens livres d'amende & de punition exemplaire. C'est aussi pour cela en partie que ces Huissiers ont été établis dans l'origine avec commission & ordre de visiter les navires, leurs équipages & cargaisons. Enfin l'article 18, titre 9 des naufrages, livre 4; veut qu'en cas de naufrages de navires où il y aura des marchandises de contrebande, les Officiers de l'Amirauté s'affurent des hommes, vaisseaux & marchandises.

Cela n'a pas empêché néanmoins, qu'en différentes occasions, cette compétence si ancienne & si autorisée, n'ait été disputée depuis aux Officiers de l'Amirauté, tant par les Fermiers Généraux que par les Juges des Traites & autres; mais la connoissance de ces sortes d'affaires a toujours été renvoyée aux Juges d'Amirauté. Arrêts du Conseil des 15 Janvier 1689, 15 Août 1600,

17 Août 1700, 29 Juillet & 7 Septembre 1702, & 20 Mars 1703-

L'Arrêt du 27 Août 1700, est d'autant plus remarquable qu'il s'agissoit d'une saisse faite à la requête du Templier, Adjudicataire du bail des cinq grosses fermes, & qu'à cette occasion il y eut constit entre le Parlement de Bourdeaux & la Cour des Aides. L'Arrêt renvoya l'affaire à l'Amirauté de Guyenne, sauf

l'appel au Parlement.

Depuis ce temps-là, il n'y a plus eu de contestation en Justice sur ce point; mais il est survenu un changement, au moyen duquel, sans toucher au sond de la compétence de l'Amirauté en cette partie, les Officiers de cette Jurisdiction ne peuvent plus juger seuls ces sortes d'affaires, si ce n'est dans l'abfence des Intendans: voici ce que c'est.

Les Fermiers Généraux, toujours attentifs à étendre leurs droits, & bien per-

fuadés

LIV. I. TIT. II. de la Compétence; ART. X.

fuadés que les amendes & confifcations réfultantes des faisses pour cause de contrebande, leur rapporteroient un produit beaucoup plus considérable que celui qu'elles donneroient à M. l'Amiral, proposerent une espece d'abonnement, au moyen duquel ces amendes & confiscations leur appartiendroient, à la charge par eux suivant leurs offres, de payer à M. l'Amiral pour son indemnité, une somme de 20000 livres tous les ans, & le premier Janvier de chaque année.

M. l'Amiral ayant accepté la proposition, les Fermiers Généraux obtinrent un Arrêt du Conseil en sorme de Réglement, le 15 Mai 1728, portant entre

autres choses:

Article premier, que la connoissance des contraventions sur les vaisseaux & dans les ports, rades, côtes & rivages du Royaume, sur le fait des marchandises de contrebande ou prohibées, à l'entrée ou à la sortie, appartiendra aux sicurs Intendans conjointement avec les Officiers de l'Amirauté, saus l'appel au Conseil en matiere civile, & en dernier ressort en matiere criminelle; en appellant pour les matieres criminelles, si besoin est, des Gradués pour compléter le nombre requis par l'Ordonnance; Sa Majesté leur en attribuant toute Cour, Jurisdistion & connoissance, & icelle interdisant à ses autres Cours & Juges, & les jugemens seront intitulés du nom desdits sieurs Intendans & Officiers de l'Amirauté.

Par l'article 2, le produit des amendes & confiscations est attribué par un droit nouveau à Sa Majesté ou à l'adjudicataire de ses Fermes, à la requête & aux frais duquel seront saites toutes les poursuites, sans que l'Amiral de France

y puisse rien prétendre sous quelque prétexte que ce soit.

À la charge néanmoins, aux termes de l'article 9, que pour indemniser l'Amiral de la privation, à l'avenir, de ses amendes & consiscations, il lui sera payé tous les ans, au premier Janvier de chaque année, par l'adjudicataire des Fermes, la somme de 20000 liv. & sans qu'à cette occasion le Fermier puisse prétendre aucun droit ni connoissance sur les consiscations qui seront prononcées par les Officiers de l'Amirauté dans toutes les affaires de quelque nature que ce puisse être, qui ne regarderont pas directement les marchandises de contrebande ou prohibées, & la conservation des droits des Fermes.

Ce Réglement conservoit bien le sond de la compétence à l'Amirauté par rapport aux saisses & instances concernant les marchandises de contrebande; mais il laissoit subsister des difficultés sur ce sujet qui pouvoient saire naître de nouvelles contestations entre les Amirautés & les Fermiers Généraux; & c'est ce qui donna lieu à un nouvel Arrêt en interprétation, en date du 14 Septembre de la même année 1728, qui est la loi subsistante à cet égard, conjointement avec l'Arrêt précédent pour tout ce qui n'y a pas été dérogé par

celui - ci.

Il y est décidé, art. 1, que les procès-verbaux des commis des Fermiers & des Huissiers visiteurs & les autres pieces & procédures seront déposées aux Gresses des Amirantés.

Article 2, que la répétition des procès-verbaux & l'instruction des procès feront faites par les fieurs Intendans, lorsqu'ils feront sur les heux (avec faculté néanmoins d'en faire le renvoi au siege de l'Amirauté) singn & en cas d'absence, par le Lieutenant de l'Amirauté ou son représentant, le tout à la

Tome I.

requête & aux frais du Fermier demandeur, qui pourra requérir la jonction du Procureur du Roi.

L'article 3 porte que les Officiers de l'Amirauté pourront juger seuls lesdits procès en cas d'absence de l'Intendant, après néanmoins qu'ils l'auront informé des affaires qu'ils auront à juger, & qu'ils auront pris son agrément pour juger en son absence. L'article ajoute que dans les villes où lesdits sieurs Commissaires départis résident, ils présideront à tous les jugemens, lesquels seront

rendus chez eux en matiere civile, & à l'Amirauté en affaires criminelles.

Aux termes de l'article 4, chaque Greffier de l'Amirauté tiendra la plume dans toutes les instructions & jugemens des procès, délivrera tous les actes & Sentences, & les minutes demeureront déposées au Greffe pour y avoir

recours en cas de besoin.

L'article 5 concerne les Huissiers visiteurs & leur ordonne de continuer leurs fonctions, conformément à l'art. 5, titre 5, de la présente Ordonnance, sauf au Fermier à se prévaloir de leurs procès - verbaux, s'il juge à propos de s'en servir, &c.

L'article 6 ordonne pour le furplus l'exécution des Ordonnances & Réglemens, notamment des Ordonnances de 1670, 1680 & 1687, & de l'Arrêt ci-

dessus du 25 Mai 1728.

Telle est la regle établie sur cette matiere, & qui a toujours été exactement suivie depuis ce temps - là, de quelque nature que sussent les marchandises de contrebande ou prohibées comprises dans les saisses, sans distinction de celles soumises à des baux particuliers, de celles dépendantes du bail général.

### ARREST DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,

Portant Réglement au sujet des contestations entre l'Amirauté de France & les Fermiers Généraux, sur la Compétence des matieres de la contrebande & du Commerce prohibé qui se fait tant en mer & dans les ports, havres & rivages du Royaume, qu'aux Isles & Colonies Françoises de l'Amérique.

#### Du 25 Mai 1728.

#### EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT.

V U par le Roi, étant en son Conseil, les Mémoires présentés en icelui, tant par l'Amital de France que par l'Adjudicataire des Fermes genérales unies, au sujet des contestations qui sont survenues jusqu'à présent entre l'Amitauté de France & les Fermiers Généraux, su la compétence des matieres de la contrebande & du commerce prohibé qui se tait pamer, & dans les ports, havres & rivages du Royaume, & à l'Amérique, & sur l'application

des amendes & confifcations qui proviennent des faites qui y font faites des marchandifes de cette espece, qui ont donné lieu jusqu'à ce jour à différens consiits de Juritdiction entre les Juges des Amirautés & les Juges des Traites: Et Sa Majesté, pour terminer ces contestations, & prévenir celles qui pourroient suvenir, ayant rétolu de déterminer par un Réglement quels tont les droits qui doivent appartenir aux uns & aux autres: Oui le rapport du sieur le Pele-

tier, Conseiller d'Etat ordinaire & au Conseil Royal, Controleur Général des Finances, Sa Majesté, étant en son Conseil, a ordonné & ordonne ce qui suit.

#### ARTICLE PREMIER.

La connoissance des contraventions qui seront découvertes en France sur les vaisseaux, & dans les ports, rades, côtes & rivages de la mer, fur le fait des marchandises de contrebande ou prohibées à l'entrée ou à la fortie, appartiendra aux fieurs Intendans & Commissaires départis dans l'étendue des Provinces & Généralités du Royaume, conjointement avec les Officiers des Amirautés, fauf l'appel au Conseil en matieres civiles, & en dernier ressort en inatieres criminelles; en appellant pour les matieres criminelles, s'il est besoin, des Officiers ou Gradués pour composer le nombre requis par l'Ordonnance, Sa Majesté leur en attribuant toute Cour, Jurisdiction & connoissance, & icelle interdifant à ses autres Cours & Juges : & les jugemens seront intitulés du nom desdits fieurs Intendans & Officiers des Amirautés à ce commis par le présent Arrêt.

11. Le produit des amendes & confications appartiendra à Sa Majesté, ou à l'Adjudicataire de ses Fermes, à la requête & aux frais duquel feront faites toutes les poursuites, sans que l'Amiral de France y puisse rien prétendre sous

quelque prétexte que ce foit.

III. Les Officiers des Amirautés connoîtront, en premiere instance, des contraventions sur le fait du commerce étranger, tant en matieres civiles que criminelles, & des marchandises de contrebande ou prohibées qui seront découvertes sur les vaisseaux & dans les ports, rades, anses, côtes & rivages de la mer, dans les Isles & Colonies Françoises, fauf l'appel au Conseil supérieur; à l'exception des contraventions portées par le titre 5 des Lettres - patentes du mois d'Octobre 1727, dont la connoissance appartiendra aux Intendans & aux Officiers d'Amirauté : en appellant en outre, s'il est besoin, le nombre des Gtadués ou Officiers requis par l'Ordonnance, dans le cas où il échéra de prononcer une peine afflictive.

IV. Le produit des amendes & confications provenant des confications qui feront découvertes par les Commis du Domaine d'Occident dans les ports, anfes, côtes & rivages de la mer aux I fles & Colonies Françoifes, fera remis à la Caiffe du Domaine, & appartiendra moitié à Sa Majefté ou à l'Adjudicataire de fes Fermes, moitié aux Dénonciateurs & Employés

du Domaine qui auront contribué à la capture & découverte.

V. La connoissance des contraventions qui feront découvertes à terre par les Employés du Domaine auxdites Isles & Colonies, appartiendra aux Intendans, fauf l'appel au Confeil; à l'exception de celles où il échéra de prononcer une peine afflictive, auquel cas la connoissance en dernier ressort sera attribuée auxdits sieurs Intendans, en appellant le rombre des Gradués ou Officiers requis par l'Ordonnance; Et le produit des amendes & confifcations qui en proviendra, tant en matiere civile que criminelle, fera remis à la Caisse du Domaine, & appartiendra moitié à Sa Majesté ou à l'Adjudicataire de ses Fermes, moitié aux Dénonciateurs & Employés du Domaine qui auront contribué à la capture & découverte.

VI. Le produit des amendes & confifcations qui proviendra des prifes faites en mer par les Pataches ou Commis du Fermier, munis de commílions de l'Amiral de France nécefaires pour faire la courfe, fera remis à la Caiffe du Domaine, & appartiendra (le dixieme de l'Amiral déduit) moitié à Sa Majefté ou à l'Adjudicataire de fes Fermes, moitié aux Déponciateurs & Employés du Domaine qui au-

ront contribué aux prifes.

VII. Les amendes & confications, foit dans les affaires actuellement indécifes en France & à l'Amérique, foit dans les affaires jugées fur lefquelles le Fermier est en instance pour raison du partage, appartiendront à Sa Majesté ou à l'Adjudicataire de ses Fermes, conjointement aux articles IV, V & VI, du présent Réglement.

VIII. Les effets & marchandifes făifis, tant en France qu'aux files & Colonies Françoifes, par les Commis de l'Adjudicataire des Fermes, ne pourront être dépofés que dans fes Bureaux; & dans le cas des prifes faites en courfe où il échoit le dixieme à l'Amiral de France, l'Adjudicataire ou fes Commis feront tenus de les enfermer fous deux clefs différentes, dont une demeurera aux Officiers de l'Amirauté, & l'autre au Receveur des Fermes dépositaire, jusqu'à jugement définitif.

TX. Et pour indemnifer l'Amiral de France des droits qu'il a prétendu lui appartenir, tant fur la contrebande en France que fur le fait du commerce étranger aux Illes & Golonies Françoifes, & pour mettre fin au procès que cette rétention a fait naître, il lui fera payé tous les ans, au premier jour de chaque année, par l'Adjudicataire des Fermes, à commencer de la préfente année 1728, la fomme de vingt mille livres; fans qu'à l'avenit l'Amiral de France ou

fes fuccesseurs puissent avoir les mêmes prétentions, ni demander une plus forte indemnité fous quelque prétexte que ce soit; & sans qu'à l'occasion du présent Réglement, le Fermier puisse prétendre aucun droit ni connoissance sur les confications qui seront prononcées par les Officiers d'Amirauté, dans toutes les affaires de quelque nature que ce puisse être qui ne regarderont pas directement les marchandises de contrebande ou prohibées, & la conservation des droits des Fermes.

X. Le Fermier, sous prétexte de la conservation des droits de Sa Majesté & service de ses Fermes, soit pour la voiture des sels & empêcher la contrebande, ou quelqu'autre raiton que ce puisse être, ne pourra mettre, avoir ni tenir aucun bâtiment à la mer, de quelque grandeur que ce foir, tans congé ou commission de l'Amiral de France, enrégistré à l'Amiranté du lieu dudit bâtiment, sous les peines portées par l'Ordonnance de 1681, à l'exception néanmoins des fimples canots servant à la visite des bâtimens dans les ports & rades : Et seront les congés des bâtimens destinés à la voiture des sels, pris pour chaque voyage; & à l'égard des bâtimens & pataches qui sont continuellement en mer pour le fervice des Fermes de Sa Majesté, le congé fera délivré pour un an.

X1. Sera permis à l'Adjudicataire des Fermes de tenir en mer & aux embouchures des rivieres des vaisseaux, pataches ou chaloupes armés, à la charge par lui de mettre de six mois en six mois au Gresse de l'Amirauté de la Province un état certifié de lui, ou de son commis général, des noms & surnoms de ceux qui y seront employés.

XII. Lui fera auffi permis pour composer ses équipages de choifir tels matelots qu'il voudra, pourvu qu'ils ne soient pas retenus pour le service de la Marine.

t XIII. Il lui fera délivré un congé de l'Amiral de France pour les bâtimens ou pataches qu'il jugeta à propos d'armer fur les côtes du Royaume, lequel fera pour un an, & il fera ten ti de le renouveller à fon échéance, fous les peines portées par l'Ordonnance de 1681.

XIV. Et pour ce qui est des pataches, bateaux ou autres bâtimens que le Fermier jugera à propos d'armer aux slies de l'Amérique, pour faire la course dans l'étendue prescrite par les Réglemens sur les bâtimens faisant le commerce étranger, il fera tenu de prendre une commission de l'Amiral de France, ainsi qu'il est ordonné par l'art. V des Lettres-patentes du mois d'Ostobre 1727, Jaquelle commission sera délivrée pour un an.

XV. S'il arrivoit qu'un bâtiment faisant le commerce étranger aux côtes des Isles de l'A-mérique, stût attaqué en même temps par un Armateur ayant commission de l'Amiral de France, & par un bâtiment armé par le Fermier sous pareille commission, la prise sera partagée entr'eux suivant la force des équipages & le nombre des canons, consormément à l'Ordonnance de 1687.

XVI. Ne fera rien innové sur les prises & contraventions concernant le faux sel & le faux tabac, dans les ports, côtes & rivages du Royaume, dont la compétence demeurera aux Officiers des Gabelles & autres Officiers qui en doivent connottre suivant les Réglemens, qui seront exècutés selon leur forme & teneur, en ce qui n'est point dérogé par le présent Arrêt.

XVII. Seront au furplus les Lettres-patentes du mois d'Octobre 1727, & autres Réglemens concernant les marchandises de contrebande ou prohibées, exécutés felon leur forme & teneur. Enjoint Sa Majesté aux sieurs Intendans & Commissaires départis dans les Provinces & Généralités du Royaume & esdites Isles & Colonies Françoifes, de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt, qui sera exécuté nonobstant oppositions ou autres empêchemens quelconques, dont si aucuns interviennent, Sa Majesté s'en est & à son Conseil, réservé la connoissance, & icelle interdit à toutes ses Cours & autres Juges. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le vingt-cinq Mai mil fept cent yingt-huit.

Signé, PHELYPEAUX.



## ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT

DU ROI,

En interprétation de celui du 25 Mai dernier, qui regle les contessations d'entre l'Amirauté de France & les Fermiers Généraux, sur la compétence des matieres de contrebande.

Du 14 Septembre 1728.

#### EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT.

LE ROI s'étant fait représenter en son Con-seil l'Arrêr rendu en icelui le 25 Mai dernier, portant Réglement au sujet des contestations entre l'Amirauté de France & les Fermiers Généraux, sur la compétence des matieres de la contrebande & du commerce prohibé qui se fait tant en mer que dans les ports, havres & rivages du Royaume, qu'aux Isles & Colonies Françoifes de l'Amérique : Et Sa Majesté étant informée que l'exécution dudit Réglement pourroit donner lieu à quelques difficultés entre l'Amirauté de France & les Fermiers Généraux, à quoi Sa Majesté voulant pourvoir. Oui le rapport du fieur le Peletier, Conteiller d'Erat ordinaire, & au Confeil Royal, Contrôleur général des Finances, Sa Majesté, étant en son Conseil, en interprétant en tant que befoin les difpositions de l'Arrêt dudit jour 25 Mai dernier. a ordonné & ordonne ce qui fuit.

#### ARTICLE PREMIER.

Les procès verbaux des Commis du Fermier & des Huissiers visiteurs, & les autres pieces & procédures, feront déposés aux Gresses des Amirautés.

II. La répétition des procès-verbaux, & l'inftruction des procès feront faires par les fieurs Intendans & Commillaires départis lorsqu'ils ferront fur les lieux, avec faculté néanmoins d'en faire le renvoi au Siege de l'Amirauré; finon & en cas d'absence par le Lieutenant général de l'Amirauré; & en cas d'empéchement légitime par les autres Juges ou Avocats du Siege, suivant Tordre du tableait, le tout à la requêre & aur frais du Fermier, seulement dans les cas où il aura formé les demandes; & il sera permis audit Fermier de requérir l'adjonction du Procureur du Roi,

111. Les Officiers d'Amirauté pourront juger feuls les dits procès en cas d'absence des dits sieurs. Commissaires départis, après néanmoins qu'ils les auront informés des affaires qu'ils auront à juger, & qu'ils auront pris leur agrément pour les juger en leur absence. Veut néanmoins 5 a Majetté, que dans les Villes où les lis sieurs. Commissaires résident, ils président à tous les jugemens, que le Siege se uonne chez eux dans les affaires civiles, & à l'Amirauté pour le jugement des affaires criminelles.

IV. Chaque Greffier de l'Amiranté tiendra la plume dans toutes les instructions & jugemens des procès, délivrera tous les actes & Sentences, & les minutes demeureront déposées au Greffe de chacune desdites Jurisdictions, pour y avoir recours en cas de besoin.

V. Les Huissiers visiteurs des Sieges de l'Amirauté continueront leurs fonctions, conformément à l'article 5 du titre 5 de l'Ordonnance de la Marine de 1681, fous les peines y portées, fauf au Fermier à prendre le fait & caufe, s'il les trouve fondés , à l'effer de quoi lesdirs Huisfiers visiteurs lui remettront fur le champ un double de leurs procès-verbaux, pour avouer ou délavouer la poursuite; & en cas de désaveu, ledit l'ermie ne participera ni aux frais ni au profit des jugemens qui feront rendus. Vent Sa Majesté, que lesdites astignations soient données, & les fignifications des Sentences & Jugemens faites par letdits Huitliers visiteurs lorique les faifies feront de leur fait; & lorfqu'elles feront du fait des Commis, letdits Commis auront la faculté de donner les aflignations lors de la confection de leurs procès-verbaux, & en ce cas le Fermier pourra se servir des Huitsiers des Fermes & aurres Huiffiers royaux, ainfi qu'il est autorifé par les Ordonnances & Réglemens.

VI. Lesdits sieurs Intendans & les Othciers

d'Amirauté se conformeront au surplus aux dispositions des Ordonnances & Réglemens, & notamment aux Ordonnances de 1670, 1680 & 1687, & à l'Arrêt du 15 Mai dernier, qui sera exécuté selon sa forme & teneur. Enjoint Sa Majesté, aux sieurs Intendans & Commissiers départis dans les Provinces & Généralités du Royaume, esdites liles & Colonies Françoises, de tenit la main à l'exécution du prétent Arrêt, qui sera exécuté nonobstant oppositions ou autres empêchemens quelconques, dont, si aucuns interviennent, Sa Majesté se

réserve & à son Conseil, la connoissance; icelle interdisant à toutes ses Cours & autres Juges. MANDE & ordonne, Sa Majesté, à Monssieur le Comte de Toulouse, Amiral de France, de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt, qui sera enrégistre aux Gresses des Amiraurés. FAIT au Conteil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Fontainebleau, le quatorzieme jour de Septembre mil sept cent vingt-huit.

Signé, PHELYPEAUX.

Au surplus les Officiers d'Amirauté jugent sans épices ces sortes d'affaires;

conformément aux Réglemens.

L'évasson des Religionnaires ou des nouveaux Convertis, est aussi un crime dont la connoissance appartient aux Officiers de l'Amirauté, aux termes des Ordonnances, Edits & Déclarations des mois d'Août & 2 Octobre 1669; 10 Octobre 1681, 18 Mai 1682, 30 Avril, 30 Juin, 18 & 31 Octobre, 5 & 20 Novembre 1685, & 25 Juin 1686; & c'est en conséquence que l'Ordonnance du 15 Avril 1689, assure la déclaration à l'Amirauté ceux qui envoient leurs enfans en Angleterre, Hollande, & c. pour apprendre les langues étrangeres & se persectionner dans le commerce. Sur quoi voir l'article 10, titre

des matelots, ci-après.

La Déclaration du Roi du 13 Septembre 1699, parut d'abord avoir changé cette attribution & l'avoir transportée aux Juges Royaux ordinaires; mais par une autre Déclaration du 5 Décembre de la même année, l'Ordonnance du 23 Juin 1686 ayant été confirmée, sans aucune restriction ni modification, il est résulté de ces deux Déclarations une distinction toute naturelle, savoir que les Juges de l'Amirauté avoient droit de connoître, comme par le passé, de l'évasion par mer, & les Juges ordinaires de l'évasion par terre. Aussi depuis ce temps-là les Officiers de l'Amirauté ont-ils essetivement continué de connoître de l'évasion par mer. Entr'autres preuves de ce fait, il y a Arrêt du Parlement de Bourdeaux du 26 Avril 1704, rendu sur l'appel d'une Sentence de l'Amirauté de Bayonne; il est vrai qu'il insirma cette Sentence, mais ce ne sut qu'à cause qu'elle n'avoit pas adjugé la consiscation à M. l'Amiral.

Et rivages. Le rivage pour la compétence de l'Amirauté se prend jusqu'où le grand slot de Mars peut s'étendre. Art. 1, tit. 7, liv. 4, ci-après, relativement aux anciennes Ordonnances des 27 Février 1534 & 12 Février 1576, & aux Arrêts du Conseil des 14 Mars 1654 & 31 Décembre 1686, confirmés par Lettres-patentes en forme de Déclaration du Roi du 31 Janvier 1694, registrées

au Parlement le 20 Février de la même année.

Quid. Des rivieres navigables affluentes à la mer, vidè fuprà art. 5 & 6. L'Amirauté pour l'exercice de sa justice criminelle, n'ayant point de prisons en propre ou particulieres, a toujours eu droit de se fervir des prisons royales

pour la détention de ses prisonniers.

Il y a plus, comme à l'occasion des naufrages & des pillages qui en sont ordinairement la suite, des visites des côtes & des filets de pêche; enfin des désordres qui se commettent sur les bords de la mer; les Officiers de l'Amirauté obligés de se transporter sur les lieux, peuvent se trouver dans le cas de décréter sur le champ, ou d'ordonner la main mise sur les délinquants & prévaricateurs, en attendant leur translation dans les prisons royales; il leur est permis aussi de les déposer tant dans les prisons des Seigneurs voisins de la côte, que dans les châteaux & places fortes.

C'est ce qu'a entendu l'Ordonnance de 1400, art. 19, en disant art. 20,

que l'Amiral pourra prendre prison & faire justice.

Celle de 1517, plus expresse, art. 14, exige seulement que les Officiers de l'Amirauté en avertissent les Capitaines & Gouverneurs des lieux, auquel cas

ils ne peuvent ni ne doivent refuser lesdites prisons.

L'Ordonnance de 1543, en confirmant ceci, art. 5, ajoute: & feront tenus les Capitaines & Officiers leur préter prison en payant raisonnablement les dépens, (c'est-à-dire, la nourriture) des prisonniers. De même l'Ordonnance du mois d'Août 1582, & celle de 1584, art. 13, & l'art. 9 de l'ancien Mémoire des droits de l'Amiral, inséré dans Fontanon, sol. 1616.

L'art. 31, tit. 9, liv. 4, infrà, va même plus loin. Il enjoint en cas de naufrage aux Gouverneurs & Commandans des places maritimes, de donner mainforte aux Officiers de l'Amirauté, quand ils en feront par eux requis, & d'en-

voyer pour cet effet des Officiers & foldats dont ils répondront.

Au surplus, de même qu'au civil, l'Amirauté connoît des causes de sa compétence, entre quelques personnes que ce soit, sans aucune exception; de même elle connoit des délits aussi de sa compétence, par qui que ce soit qu'ils aient été commis; & c'est ce qu'exprime l'Ordonnance du 27 Février 1534, en ces termes, même entre personnes privées & non autrement sujettes à l'Amiral & à ses Officiers. Pareille disposition dans la Déclaration du Roi du 31 Janvier 1694, & cela est de droit; le lieu, la nature du délit forment la compétence.

#### ARTICLE XI.

Recevront les maîtres des métiers de Charpentiers de navires, Calfateur, Cordier, Trevier, Voilier & autres ouvriers travaillant seulement à la construction des bâtimens de mer & de leurs agrêts & apparaux, dans les lieux où il y aura maîtrise; & connoîtront des malversations par eux commises dans leur art.

Ette décision a été renouvellée pour Dunkerque, par Arrêt du Conseil du 31 Décembre 1686.

Les metiers dont il s'agit ici, étant supposés en maîtrise & jurande, il étoit tout naturel que la réception des maîtres sut attribuée aux Officiers de l'Amirauté, comme ayant la police de tout ce qui appartient à la construction & au radoub des navires destinés à naviger sur la mer & sur les rivieres navigables qui y assument. Il y a pourtant une exception en fayeur des Jurats de Bourdeaux. Voyez suprà, art. 6.

Mais ici, de tous ces métiers, il n'y a en maîtrife que celui de cordier; & parce que les ouvrages des cordiers ne font pas bornés au feul usage de la navigation, ce n'est point l'Amirauté qui les reçoit maîtres, ce sont les Juges .

de la police ordinaire.

Cependant quoique ce métier ni les autres ne soient pas soumis à l'Amirauté; si à l'égard des charpentiers & autres ouvriers travaillant à la construction ou au radoub des vaisseaux, il y avoit une action à former contr'eux pour raifon de la défectuofité de leurs ouvrages ; & de même fi on vouloit fe plaindre de la mauvaise qualité des cordages fournis par un cordier, ce seroit sans difficulté en la Jurisdiction de l'Amirauté qu'il faudroit se pourvoir, comme il sera observé sur l'art. 1, tit. 9, livre 2, ci-après.

Sur la recommandation de M. le Comte de Maurepas, tous ces maîtres ont été déclarés exempts de la taxe du joyeux avénement. Lettre de ce grand

Ministre, du 30 Mars 1726.

#### ARTICLE XII.

Es rémissions accordées aux roturiers pour crimes, dont la connoissance appartient aux Officiers de l'Amirauté, seront adresfées & jugées ès Sieges de l'Amirauté ressortissans nuement en nos Cours de Parlement.

Uoiqu'il paroisse d'abord extraordinaire que les Juges royaux qui ont droit de connoître du fond du crime, n'aient pas celui de connoître de l'entérinement des lettres de rémissions, de pardons ou de graces accordés

aux conpables, il n'y a pourtant en cela rien de nouveau.

En effet, il est décidé par les anciennes Ordonnances renouvellées par celle de 1670, tit. 16, art. 12, que l'adresse des Lettres de cette nature, obtenues par les Gentilshommes, ne pourra être faite qu'aux Cours de Parlement, chacune suivant sa Jurisdiction & la qualité de la matiere, sauf toutesois les Préfidiaux, fi la compétence y a été jugée, porte l'art. 14; & par l'art. 13, il est dit que l'adresse des Lettres obtenues par les roturiers sera faite aux Baillis & Senéchaux des lieux où il y a Siege Présidial, ou, à défaut de Présidial, aux Juges ressortissans nuement au Parlement, & non autres, à peine de nullité des Jugemens.

Les raifons qu'en rend Bornier, sur-tout par rapport aux nobles, ne sont rien moins que concluantes; mais enfin c'est un point décidé, & cela suffit.

On ne doit donc plus être furpris de voir dans cet art, que les Juges d'une Amirauté particulière, n'ont pas droit de connoître de l'entérinement d'aucune de ces Lettres, & que celui des Amirautés générales soit borné aux Lettres obtenues par les roturiers. C'est même une attribution nouvelle qui leur est faite en cette partie, par dérogation audit art. 13 de l'Ordonnance de 1670, ou du moins par extension; attendu qu'il ne pouvoit naturellement s'entendre que des Juges ordinaires : mais aussi cette même Ordonnance avoit ôté à l'A-

miral

LIV. I. TIT. II. de la Compétence, ART. XII. 153 miral le droit qui lui étoit attribué par l'art. 6 de celle de 1584, de connoître indistinctement de l'entérinement des Lettres de rémission qui servient accordées pour délits maritimes. De sorte que la présente Ordonnance, par le tempérament qu'elle a pris, n'a rendu à la Jurisdiction de l'Amiral qu'une petite

partie du droit dont elle jouissoit anciennement.

Mais si l'adresse des Lettres en matiere criminelle, ne peut être saite absolument aux Juges des Amirautés particulieres, ni même à ceux des Amirautés générales que lorsqu'il s'agit des roturiers; il en est autrement des Lettres de rescission, qu'elles soient obtenues par des nobles ou par des roturiers, incidemment ou en demande principale. Dès que la matiere est de la compétence de l'Amirauté, c'est là que des Lettres doivent être adressées, sans distinguer si l'Amirauté est générale ou particuliere; & cela peut d'autant moins faire de difficulté, lorsqu'elles sont incidentes, qu'en pareille hypothése, non-seulement les Juge-Consuls, mais encore les Juges subalternes sont en droit d'en connoître.

#### ARTICLE XIII.

Es Officiers des Sieges généraux de l'Amirauté aux Tables de Marbre connoîtront, en premiere instance, des matieres tant civiles que criminelles contenues en la présente Ordonnance, quand il n'y aura pas de Sieges particuliers dans le lieu de leur établissement & par appel, hors les cas où il échéroit peine afflictive, auquel cas sera notre Ordonnance de 1670, exécutée.

I L en est à cet égard comme des Jurisdictions ordinaires qui en reconnoifent une supérieure, quoiqu'elle ne puisse juger elle-même qu'à la charge

de l'appel.

Cette Jurisdiction supérieure connoit en premiere instance des matieres civiles & criminelles de son district naturel, quand il n'y a pas de Juge particuliers pour en connoître; mais quand il y en a, elle n'en peut connoître que par appel; savoir indistinctement en matiere civile, si l'appel ne vient d'un Siege Royal, & en matiere criminelle que lorsqu'il n'y a pas lieu à peine

afflictive.

Telle est la supériorité des Amirautés des Tables de Marbre, sur les Amirautés particulieres qui en relevent, que toutes les causes civiles absolument y doivent êtres portées en cas d'appel, quoique ces Tables de Mirbre ne jugent tout de même que saus l'appel au Parlement. Il n'est donc pas permis de porter ailleurs qu'aux Tables de Marbre, les appels des Sentences renduces dans les Amirautés particulieres qui en relevent, & cela avoit été ainsi jugé antérieurement à cette Ordonmance par deux Arrêts du Parlement de Paris, l'un du 17 Avril 1635, & l'autre du 22 Juin 1668; ce dernier à peine de 1001, d'amende.

Mais en matiere criminelle, l'appel des Sentences rendues par les Amirautés particulières n'est porté à la Table de Marbre qu'autant qu'il n'échoit pas Tome I. V

de peine afflictive; autrement suivant l'article premier du tit. 26 de l'Ordon-

nance de 1670, il est dévolu directement au Parlement.

Anciennement on avoit prétendu que l'Amiral n'avoit pas droit de ressort, sur cette fausse idée que le ressort étoit une marque de souveraineté, sans faire attention qu'il y avoit quantité de Seigneurs, même peu considérables, avec droit de ressort. Cela avoit effectivement été jugé contre l'Amiral par Arrêt du 16 Juillet 1380, cité par du Tillet & par Guenois, qui toutefois le date de l'an 1399; mais ces Auteurs avouent eux-mêmes que cela fut changé depuis; & en effet cel i fut changé par l'Ordonnance de 1543, art. 2, confirmée par celle de 1584, art. 7, fauf l'appel au Parlement.

#### ARTICLE XIV.

P Ourront évoquer des Juges inférieurs , les caufes qui excéderont la valeur de trois mille livres , lorsqu'ils seront saiss de la matiere par l'appel de quelque appointement, ou interlocutoire donné en premiere instance.

Es quatre Ordonnances anciennes que le Commentateur cite pour appuyer cet article, il n'y en a qu'une qui y foit relative; c'est celle de

1584, dont l'article 11 est conçu en ces termes :

» Les Officiers de la Table de Marbre, ne connoîtront que des causes » d'appel, & n'en pourront évoquer des Jurisdictions insérieures, si elles » n'excedent la valeur de mille écus ou qu'elles ne fussent de grand prix. » Dans la Conférence de Guenois, il y a dix écus, au lieu de mille écus,

c'est une faute de conséquence.

A raison de la prodigieuse augmentation de la valeur des especes, depuis cette Ordonnance de 1584, il est bien extraordinaire que les causes sujettes

à évocation n'aient pas été mifes à plus haut prix par cet article.

Il est donc permis aux Juges de la Table de Marbre d'évoquer des Sieges d'Amirauté particuliere, les causes qui excedent la valeur de 3000 livres. Il faut néanmoins pour cela qu'ils foient faisis de la marière par l'appel de quelque appointement ou interlocutoire; mais rien n'est plus facile; & alors rien ne pouvant empêcher l'évocation, puisque l'article n'exige pas, comme fait l'Ordonnance de 1667, tit. 6, art. 2, que ce soit à la charge de juger définitivement à l'Audience & fur le champ, par un feul & même Jugement ( en quoi les Osficiers de la Table de Marbre ont un privilege que n'ont pas même les Cours Souveraines ) c'est leur donner un moyen bien simple d'attirer à eux toutes les causes importantes des Amirautés particulieres de leur ressort, atten lu que ces causes ne peuvent naturellement être jugées sans quelque appointement préparatoire ou interlocutoire.

Ces évocations néanmoins font affez rares; & cela vient sans doute de ce que les parties aiment mieux instruire leurs affaires devant les Juges accoutumés à juger ces fortes de matieres, où, pour le bien décider, il faut joindre. la pratique & la théorie, & avoir quelques notions du commerce maritime,

#### ARTICLE XV.

Aisons désenses à tous Prévôts, Châtelains, Viguiers, Baillis, Sénéchaux, Présidiaux & autres Juges ordinaires, Juges-Confuls, & des soumissions, aux gens tenant les Requêtes de notre Hòtel & du Palais, & à notre Grand-Conseil, de prendre aucune connoissance des cas ci-dessus, circonstances & dépendances; & à nos Cours de Parlement d'en connoître en premiere instance; même à tous Négocians, Mariniers & autres, d'y procèder pour raison de ce, à peine d'amende arbitraire.

Es bornes de chaque Jurisdiction une sois posées, & leur compétence respective bien déterminée, il n'est pas permis à l'une d'entreprendre sur les droits de l'autre; chacune doit se rensermer dans ses limites, & respecter l'attribution & les prérogatives des autres; de maniere que de droit & de nature de chose, il leur est défendu réciproquement de se troubler dans l'exercice de leurs sonctions.

Ainsi les défenses expresses portées par cet article à l'exemple de celles contenues dans l'article 14 du titre 1 de l'Ordonnance du 13 Août 1669, en faveur de la Jurisdiction des Eaux & Forêts, pour les matieres de sa compétence, seroient en quelque sorte superslues, si elles ne servoient à marquer d'une manière plus précise l'attention du Législateur à préserver de toute atteinte les

droits & privileges attachés à cette Jurisdiction.

Ces défenses, au reste, ayant déja été prononcées anciennement par les Ordonnances de 1517, art. 18; de 1543, art. 46; de 1584, art. 74, & renouvellées par Arrêts du Conseil des 14 Octobre 1650 & 6 Septembre 1661, contre les Juges ordinaires, avec désenses à eux d'y contrevenir, sur peine de 1500l. d'amende; il avoit paru naturel sans doute de les rappeller pour leur donner une nouvelle vigueur en les étendant à toute sorte de Juges par le présent article, dont l'exécution a été encore consirmée depuis peu par Arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 19 Avril 1750, qui a cassé un Arrêt du Parlement de Paris, du 20 Janvier audit an, & une Sentence des Requêtes du Palais, du 24. Octobre précédent. Il en a été fait mention sur l'art. 1 du présent titre, où cet Arrêt a été rapporté.

Il a même été défendu par les anciennes Ordonnances à tous Huissiers de donner aucunes assignations en matiere maritime ailleurs que pardevant les Juges de l'Amirauté, sur peine de dix écus d'amende, payable par corps & nonobstant l'appel. Ordonnances du 6 Août 1582, & de 1629, art. 448 Justidiction de la Marine, art. 44, page 461; désenses renouvellées par Arrêt du Conseil du 14 Mars 1654, & par Sentence de l'Amirauté de la Table de Marbre de Paris, en date du 3 Août 1693, sous pareille peine de trente livres d'a-

mende.

A peine d'amende arbitraire. L'amende étant réglée contre les Huissiers, celle;

ci, qui est arbitraire, ne peut regarder que les Parties auxquelles les Juges de l'Amirauté, dans les matieres de leur compétence, sont en droit conformément au présent article, de saire désenses de se pourvoir & plaider ailleurs que pardevant eux, sur peine de telle amende. Il ne leur appartient pas néanmoins de saire désenses en même-temps aux Juges, devant qui l'affaire a été portée, d'en connoître, s'ils ne sont Juges subalternes, encore moins d'ajouter la peine d'amende. Ce seroit s'attribuer sur eux un droit de supériorité qu'ils n'ont pas. Il en est de même de tous Juges autres que Souverains; & encore ceux-ci ne peuvent-ils user de désenses qu'à l'égard de leurs inférieurs, relevant d'eux.

Il n'est pas plus permis aux Commissaires, aux Intendans ni aux Commissaires Ordonnateurs de la Marine, d'entreprendre de connoître d'aucune affaire de l'Amirauté. Ordre de M. le Comte de Toulouse, du 6 Juillet 1715, aux

Officiers de l'Amirauté d'y veiller.

Le Commentateur fait mention, fur cet article, d'une Déclaration du Roi du mois de Janvier 1682 contre l'ulage de prononcer des amendes pour trans-

port de Jurifdiction.

Cette Déclaration est celle que l'on trouve dans le recueil de Néron, tom. 2. sol. 162, en date du 28 Janvier 1682. Elle a véritablement abrogé cet usage; mais l'on pourroit observer à ce sujet, 1° qu'elle n'exprime que le cas où deux parties se pourvoient pour un même fait en deux dissérentes Cours indépendantes l'une de l'autre, & où elles sont respessivement prononcer la nullité de l'exploit de l'autre partie, avec amende de part & d'autre pour transport de Jurisdiction. 2°. Qu'elle paroît ne concerner que les Juges ordinaires, & nullement les Juges de privilege, autorisés par une loi particuliere, à connoître de certaines matieres à l'exclusion de tous autres Juges, avec pouvoir de désendre aux parties de se pourvoir ailleurs que devant eux sur peine d'amende, tels que sont les Juges de l'Amirauté, par la disposition de cet article, & les Juges des Eaux & Forêts par l'article 14, titre premier de l'Ordonnance de 1669.

Avec la même distinction, l'on pourroit écarter également l'autorité de l'Arrêt de réglement, du Parlement de Paris, en date du 7 Août 1698, rapporté par le Continuateur de Bornier fur l'art. 2, tit. 2 de l'Edit du commerce de 1673, pag. 735, édition de 1729, & inféré dans le cinquieme tom. du Journal des Audiences, puifqu'il n'a été rendu qu'entre le Prévôt de Paris & les Juge & Confuls de la même ville; à quoi l'on pourroit ajouter, qu'à supposer que les défenses qui y sont faites au Prévôt de Paris & à tous autres Juges de prononcer aucunes condamnations d'amende, pour distraction de Jurisdiction, tant contre les parties que contre les Huissiers & Sergens qui auront donné ou fait donner ces affignations devant les Juge & Confuls fussent extensibles naturellement, aux autres Juges en général; elles ne regarderoient point, en tous cas, les Juges de l'Amirauté, fondés dans la disposition du présent article, attendu que cet Ariêt n'auroit pas eu le pouvoir d'y déroger; encore moins pour or onne l'exécution de l'article 15, titre 12 de l'Ordonnance de 1673, au préjudice de ce même article de notre Ordonnance, qui, dans les défenses qu'il contient, y soumet nominativement les Juges & Consuls.

Cependant lorsqu'on résléchit sur les motifs de la Déclaration du Roi, cidessus citée, du 28 Janvier 1682, on ne peut se dispenser de reconnoître que LIV. I. TIT. II. de la Compétence; ART. XV. 157

l'intention du Législateur a été de proscrire indistinctement l'usage de pro-

noncer des amendes pour transport ou distraction de Jurisdiction.

Ces motifs en effet ont été de remédier à l'inconvénient résultant des condamnations d'amendes prononcées contre les Parties, par différens Juges, se prétendant respectivement sondés à connoître de la même affaire, d'où il arrivoit que ces amendes étant exigibles, de la part du Fermier du Domaine, contre les deux parties, celle qui avoit raison étoit obligée de payer par provision l'amende qui lui étoit inffligée, tout comme celle qui avoit tort,

& qui succomboit dans l'instance en réglement de Juges.

Or, cet inconvénient étant comme inévitable, parce qu'en laissant subfisser l'usage de condamner à l'amende la partie qui ne voudroit pas reconnoître la compétence du Juge qui prononceroit le premier l'amende, l'autre Juge, qui se croit compétent de son côté, ne manqueroit pas de condamner tout de même à l'amende l'autre partie qui resuscion aussi de le reconnoître pour Juge; il est naturel de conclure, que l'abolition ou suppression de cet usage, regarde absolument tous les Juges; ceux de privileges comme les Juges ordinaires, & par conséquent ceux de l'Amirauté; d'autant plutôt que la Déclaration du Roi étant postérieure à la présente Ordonnance, elle est censée y avoir dérogé de plein droit en cette partie, les raisons de l'abrogation de l'usage étant les mêmes, aussi bien à l'égard des Juges sondés dans une loi particuliere à prononcer de pareilles amendes, que de ceux qui n'avoient pour eux que le simple usage.

Ainsi il paroît vrai de dire avec l'Auteur du nouveau Commentaire sur l'Ordonnance de 1673, art. 15, tit. 12, pag. 366 & 367, qu'à l'égard des Juges & Consuls, lorsqu'ils retiennent des causes qui ne sont pas de leur compétence, ce qui ne leur est que trop ordinaire, il n'y a pas d'autre voie à prendre que celle de se pourvoir par appel de leurs Sentences comme de Juge incompétent, & qu'il n'est plus permis aux Juges qui se prétendent sondés à connoître des causes portées en la Jurististion Consulaire, de prononcer aucunes amendes, soit contre les Parties, soit contre les Huissiers, pour distraction de Jurissierion; encore moins d'évoquer ces causes, saus à les revendiquer par le ministere public, & à se pourvoir ensuite en réglement de Juges, en cas de déni de renvoi. Et ce qui est dit ici par rapport aux Juges & Consuls, est applicable tout de même à tous autres Juges non subordonnés à ceux qui ont droit

d'évoquer.

Au reste, la revendication a lieu de la part du Procureur du Roi ou du Seigneur, aussi bien dans les cas où les deux Parties consentent de plaider en la Jurisdiction Consulaire ou tout autre non e mpétente, que dans celui où le désendeur a requis son renvoi; par la raison qu'il n'est pas libre aux Parties de se donner les Juges qu'il leur plaît de chossir, & d'en reconnoitre d'autres que

ceux qui ont droit de les juger.

Tout ceci néanmoins n'empêche pas ce semble le ministère public qui revendique une caute, de prendre des conclusions contre les Parties pour se voir faire détentes de plaider, pour raison du sait en question, ailleurs qu'en sa Jurisdiction sur peine de telle amen le, pourvu qu'ils s'abstitennent de faire déclarer l'amende encourue. Et c'est ainsi qu'il en a toujours été usé à l'Amirauté de cette ville, en conformité des instructions données aux Officiers de cette Jurisdictions de la part de M. l'Amiral.

158 ORDONNANCE DE LA MARINE.

Par là, en estet, l'ordre établi par la Déclaration du 28 Janvier 1682 n'est point troublé: c'est seulement préparer la voie aux condamnations d'amende & autres peines que cette même Déclaration veut qui soient prononcées contre ceux qui se trouvant mal sondés, auront donné lieu, mal-à-propos, au Réglement de Juges; ce qui regarde les Juges comme les Parties. C'est aussi quoi l'on ne sauroit trop exactement tenir la main, pour diminuer, par la crainte de l'événement, le nombre des entreprises que sont certains Juges sur la Jurisdistion d'autres, par orgueil, par jalousse & par esprit d'indépendance; en reprises auxquelles ils ne se porteroient pas si volontiers, s'ils avoient à appréhender, en succombant dans le constit de Jurisdistion, de supporter en plein la peine que méritent les téméraires Plaideurs.





#### TITRE III.

Des Lieutenans, Conseillers, Avocats & Procureurs du Roi aux Sieges de l'Amirauté.

L est question ici des qualités conditions requises pour la réception des Officiers de l'Amirauté, de leurs privileges, de leurs devoirs & obligations.

Dans les Amirautes générales, le premier Officier a droit de prendre le titre de Lieutenant-Général, de même qu'aux Tables de Marbre; mais dans les Amirantés particulieres, il ne peut

se qualifier que de Lieutenant seulement, ou de Lieutenant-Particulier.

#### ARTICLE PREMIER.

Es Lieutenans, Conseillers, & nos Avocats & Procureurs aux Sieges généraux & particuliers de l'Amirauté, ne pourront être reçus qu'ils ne soient Gradués, n'aient fréquenté le Barreau pendant le temps porté par nos Ordonnances, & ne soient âgés, savoir les Lieutenans des Sieges généraux, de vingt-sept ans, & ceux des autres Sieges, & nos Avocats & Procureurs de vingt-cinq.

Jusqu'à ce que les Officiers de l'Amirauté eussent été faits Officiers royaux, l'Amiral les nommoit, & instituoit à son gré qu'ils sussent lettrés ou non. Depuis l'élection de ces Offices en Offices royaux, il a bien conservé le droit de les nommer & présenter au Roi, avec faculté de recevoir au serment par ses Officiers aux Tables de Marbres, ceux des Amirautés particulieres qui en relevent: mais depuis l'Esti du mois de Mars 1551, & l'Ordonnance de Blois, de 1579, art, 107, il n'a pu staire choix que de sujets gradués, âgés de vingteinq ans, & ayant fréquenté le Barreau pendant trois ans.

Le Parlement de Rouen, lors de l'enrégistrement de cette Ordonnance de Blois, ordonna sur cet article 107, qui ne parle que des Conseillers, qu'ils auront lieu tout de même pour les Avocats Procureurs du Roi, & cela a fervi de regle dans la fuite.

Aussi notre article en cette partie, ne met - il aucune différence entre les

Lieutenans & Conseillers, & les Avocats & Procureurs du Roi.

Il n'y en a qu'à l'égard des Lieutenans des Sieges généraux, qui doivent avoir vingt-sept ans accomplis, au lieu qu'il sussit de vingt-cinq ans à ceux des autres Sieges; de même qu'aux Conseillers, Avocats & Procureurs du

Roi des uns & des autres Sieges.

Dans le temps de cette Ordonnance, en conséquence de plusieurs Edits & Déclarations du Roi, pour être reçu Conseiller en quelqu'autre Juridistion que ce sût, il falloit vingt-sept ans. Ainsi cet article admettoit une exception en faveur des Amirautés; mais par l'Edit du mois de Novembre 1683, il a été établi pour regle générale, conformément à l'Ordonnance de Blois, que l'âge de vingt-cinq ans, suffiroit désormais pour être reçu Conseiller, même aux Cours souveraines.

Dire qu'il faut être gradué & avoir fréquenté le Barreau, c'est dire qu'il faut nécessairement être Avocat; car ce n'est qu'à ce titre qu'on est censé fréquenter le Barreau. Au surplus il est décidé par quantité d'Édits & Déclarations que sul ne pourra être pourvu d'un Office de Judicature qu'il n'ait été reçu Avocat: on a même prétendu qu'il y a plusieurs années qu'il falloit avoir été reçu Avocat en Parlement; mais seu Monsieur le Chancelier Daguesseau, décida que la qualité d'Avocat suffisoit en quelque Tribunal qu'on est été reçu.

Aux termes de notre article, ce n'est pas assez encore d'être Avocat; il faut de plus avoir fréquenté le Barreau pendant le temps porté par les Ordonnances; ce qui se rapporte à l'article 107 de l'Ordonnance de Blois,

qui a fixé ce temps à trois ans.

L'Edit du mois de Mai 1711, portant création de plusieurs Offices dans les différentes Amirautés du Royaume, en confirmant la regle par rapport aux Lieutenans Criminels, Commissires Enquêteurs & examinateurs; & aux Conseillers dans les Sieges Généraux ès Tables de Marbre, y donna atteinte pour les Offices des Conseillers des Sieges particuliers; à l'égard desquels il sut permis à tous Marchands, Négocians & gens entendus au fait du commerce & de la navigation, de les acquérir & exercer sans aucune incom-

patibilité.

Je ne sais si dans les autres Sieges ces Charges ont été levées par des Négocians : ici cela n'est point arrivé , il n'y en a eu même aucune de levée en conséquence de l'Edit , le Lieutenant de l'Amirauté les ayant toutes réunies à la sienne , suivant la faculté qui lui en étoit accordée par le même Edit. A Marseille , le Lieutenant a réuni tout de même ; mais ces Charges de Confeiller , qui sont les seules qu'on y connoisse , n'en sont pas moins exercées séparément par des sujets qu'il présente à cette sin , auxquels M. l'Amiral donne des Commissions , en vertu desquelles ils entrent en sontion , sans qu'il soit besoin d'obtenir des provisions du Roi , ni de réception au Parlement ; au lieu qu'à la Rochelle il n'y a point à l'Amirauté d'autre charge de Confeiller exercée à part , que celle qui avoit été créée long-temps avant cet Edit ; c'est-à-dire , par un précédent Edit du mois d'Avril 1691. Celui qui en

LIV. I. TIT. III. des Lieutenans, &c. ART. I.

est revêtu actuellement n'étoit que gardué lorsqu'ils se présenta en 1739, pour obtenir ses provisions, & l'on exigea qu'il se sit recevoir Avocat. Peut-être qu'il en auroit été ainsi, quand bien même la charge auroit été de nouvelle créaion; les motifs de l'Edit ne subsistans plus, il auroit été convenable en esset de revenir à la regle d'autant plutôt que le Conseiller dans l'absence du Lieutenant, ayant droit de le représenter, il répugnoit qu'il cût cet avantage, n'étant pas gradué & Avocat. Et c'est ce qui me séroit penser, que si dans quelques Sieges il y avoit des Conseillers non grudués, jamais ceux-là ne pourroient représenter le Lieutenant au préjudice des Conseillers gradués, ou à leur désaut de l'Avocat. & Procureur du Roi, ni en aucun cas assister au jugement des procès criminels.

Mais la diffiiculté de trouver dans les Colonies des Gradués, a fait passer par dessus la regle; & en conséquence il a été statué par le Réglement du 12 Janvier 1717, portant établissement des Sieges d'Amirauté dans tous les ports des siles & Colonies Françoises, que le Lieutenant & le Procureur du Roi pourroient être reçus quoique non gradués, moyennant qu'ils fussent âgés de vingt-cinq ans , & qu'ils eussent une connoissance suffisante des Ordonnances & des affaires maritimes , sur lesquelles ils subiroient examen. C'est la disposition de l'art. 7 du tit. 1. Il n'y a pas lieu de s'en étonner après tout, puisque même actuellement il y a des Conseillers aux Conseils supérieurs qui ne sont pas gradués. Cependant depuis quelque temps on a soin de préser les gradués pour toutes les charges de judicature. Au reste les Officiers d'Amirauté dans ces mêmes Colonies peuvent être choiss parmi les Officiers des Jurisdictions ordinaires, sans être obligés de prendre des Lettres de compatibilité. Art. 3 dudit Réglement. Aussi rien n'est plus commun que de voir la Jurisdiction ordinaire & celle de l'Amirauté y être exercées par les mêmes personnes.

Cet article & les trois suivans ne se trouvent point dans l'Ordonnance de 1684 concernant la Bretagne. C'est que dans ce temps-là il n'y avoit pas encore de Sieges d'Amirauté dans cette Province, où ils n'ont été établis qu'en conséquence de l'Edit du mois de Juin 1681. Depuis ce temps-là, il est vrai de dire qu'ils ont dû y avoir leur exécution comme dans les Amirautés des autres

Provinces.

#### ARTICLE. II.

Es Lieutenans Généraux & Particuliers, les Conseillers & nos Avocats & Procureurs ès Sieges ressortissans nuement en nos Cours, seront reçus en nos Cours de Parlement, & les Lieutenans & nos Avocats & Procureurs aux Sieges Particuliers se on reçus en ceux des Tables de Marbre.

Pour la réception des Officiers, il n'y a point de différence entre ceux des Tables de Marbre & ceux des Amirautés reffortissantes nuement au Parlement, tous doivent être reçus au Parlement, & cela ne pouvoit être autrement en effet, n'y ayant que la Cour supérieure qui ait droit de recevoir les Officiers de la Jurisdiction inférieure.

Tome I.

Quant aux Officiers des Amirantés particulieres dont les appellations refforrissent au civil, à la Table de Marbre, c'est là qu'ils doivent être reçus aux termes de cet article, quoiqu'en matiere criminelle l'appel foit porté direchement au Parlement, lorsqu'il échoit peine afflictive.

Au reste, la réception des uns & des autres, quelque part qu'elle se fasse, est toujours précédée d'un examen sur la Loi, & d'une information de vie, mœurs & religion; en un mot, de toutes les formalités usitées à l'égard des

autres Officiers de Judicature.

Dans les Amirautés des Colonies, où il n'est pas nécessaire d'être Gradué, l'examen ne roule que fur la connoissance de l'Ordonnance & des affaires maritimes: art. 7, tit. 1 du Réglement du 12 Janvier 1717. Ils sont reçus au Tribunal où se portent les appels de leurs Sentences, art. 6; & ce Tribunal est le Conseil-Supérieur, où ressortit la Justice ordinaire du lieu, suivant l'art. 1 du tit. 3.

#### ARTICLE III.

Uront, les Lieutenans, Conseillers & nos Avocats & Procureurs aux Tables de Marbre, leurs causes commises aux Réquêtes du Palais de nos Cours de Parlement, dans le ressort desquelles ils se trouveront établis; & ceux des Sieges particuliers; devant nos Baillis & Sénéchaux, & pourront, comme les autres Juges Royaux, mettre à exécution les Arrêts de nos Cours de Parlement, & toutes Commissions de Chancellerie concernant les affaires de leur compétence.

Es Droits & Privileges portés par cet article ont été confirmés en plein par l'Edit du mois de Mai 1711.

Il a été ajouté la Préséance aux assemblées & cérémonies publiques & particulieres sur les Officiers des Elections, Greniers à Sel, Eaux & Forêts, Juges des Traites & ceux des Seigneurs; de maniere que les Juges de l'Amiranté ne penvent être précédés que par les Juges Royaux ordinaires. L'art. 12 de l'Ordonnance de 1584, portoit simplement qu'ils précéderoient les Juges des Hautes Juffices non royales.

Il y a encore été ajoute en faveur des Offices nouvellement créés, l'éxemption de Tutelle & Curatelle, Guet & Garde, logement de gens de guerre & autres charges publiques, relativement à l'Edit du mois d'Avril 1691, confirmé en cette partie par celui du mois de Janvier 1692, pour les Amirautés de Guyenne en particulier, même de la Taille pour les Lieutenans Criminels, mais ces exemptions ont cessé au moyen de l'Edit du mois d'Août 1615, la finance de toutes ces Charges étant au dessous de 10000 livres.

Cependant cela n'a pas touché aux Privileges attribués aux anciennes Charges de l'Amirauté. Or, parArrêt du Confeil du 4 Mai 1637, les Officiers de l'Amiranté, comme étant réputés Officiers Militaires & du Corps de LIV. I. TIT. III. des Lieutenans, &c. ART. III. 163 la Gendarmerie; ce qui les rend par conséquent Officiers d'épée aussi bien que de robe, ont été déclarés exempts de Tailles, Aides Ostrois Emprunts, Impôts, Logement de gens de guerre, Taxes des Officiers des Villes & Villages du Plat-pays, & devoir jouir de toutes les autres exemptions & franchises dont jouissent les autres Officiers Militaires. Voyez l'Arrêt du Conseil du 31 Octobre 1686, pour Dunkerque.

Autre Arrêt du Conseil du 14 Avril 1703, qui les a déchargés aussi de la taxe de l'Ustensile, & qui en conséquence a ordonné que les noms des Officiers de l'Amirauté de la Rochelle qui avoient été imposés l'année précédente, seroient rayés & bissés des rôles de l'Ustensile, avec désenses de les y com-

prendre à l'avenir.

Dans l'Ordonnance du 25 Juin 1750, ils n'avoient pas été compris dans l'énumération des personnes exemptes du logement des gens de guerre; mais la lettre de M. le Comte d'Argenson à M. de Blair de Boisemont, Intendant lors de la Rochelle, du 22 Mars 1751, porte que l'intention du Roi est que le premier Ossiere du Siege de l'Amirauté & le Procureur du Roi du même le premier des en soient exempts consormément au Réglement de Poitiers du 4 Novembre 1651, & à l'Ordonnance du 30 Janvier 1687. Ce Réglement du 4 Novembre 1651, avoit déja été consirmé pour Dunkerque, par Arrêt du Conseil du 31 Décembre 1686.

Un autre Privilege des Amirautés, toujours subsistant encore, est qu'elles ne sont jamais comprises dans les Edits & Déclarations du Roi concernant en général les Justices Royales, & qu'elles ne sont point sujettes, conséquemment; aux Droits établis dans les Justices Royales, si elles n'y sont expressément dé-

nommées. Voyez, suprà, article 2, titre 1.

Il est aussi d'usage, lorsque le Roi veut créer quelque nouveaux Offices dans les Sieges d'Amirauté, de le faire toujours par des Edits particuliers. l'Edit du

mois de Mai 1711, en est le dernier exemple.

La Préséance, attribuée anciennement, par l'Ordonnance de 1584, art. 12, aux Officiers de l'Amirauté comme Juges-Royaux, fur les Officiers des Jurifdictions subalternes & autres Juges ordinaires & non Royaux, a été confirmée folemnellement par Arrêt du Parlement de Touloufe, de 23 Avril 1758, qui a maintenu les Officiers de l'Amirauté de Montpellier & Cette, au droit d'avoir rang & féance en toutes Assemblées & Cérémonies publiques & particulieres avant les Officiers de la Justice de M. l'Evêque d'Agde, à Cette; & en conséquence a ordonné que le banc desdits Officiers de l'Amirauté seroit remis & plac é dans l'endroit le plus honorable, dans la nef de l'Eglife paroiffiale dudit lieu de Cette, & au côté droit, près où l'on monte au cœur de ladite Eglise, d'où il avoit été déplacé; qu'à cet effet les Officiers du Seigneur céderoient la place dans huitaine après la fignification de l'Arrêt, finon permis auxdits Officiers de l'Amirauté de faire ôter le banc des Officiers du Seigneur, à leurs frais & dépens, & d'y faire placer le leur, fauf aux Officiers du Seigneur à en faire placer un pour eux à la suite & dans une place inférieure, avec défenses à eux d'apporter aucun trouble auxdits Officiers de l'Amirauté, à peine de cir q cens livres d'amende. Cet Arrêt est d'autant plus remarquable qu'il a été rendu fars avoir égard à l'intervention de M. l'Evêque d'Agde, Seigneur, haut justicier, de Cette, qui avoit pris le fait & cause des Officiers. Xii

#### 164 ORDONNANCE DE LA MARINE.

L'Arrêt avoit porté la même décision contre les Maire & Consuls de ladite Ville de Cette, excepté toutefois la Préséance dans les Assemblées concernant la police & les assaires du Corps de Ville. Mais comme c'étoit par désaut contr'eux, ils y formerent opposition, & ils la soutinrent avec beaucoup de vivacité; ce qui ne les empêcha pas de succomber par l'Arrêt définitif qui intervint le 21 Mars 1739, qui, en les déboutant de leur opposition, ordonna que le premier du 21 Avril de l'année précédente sortiroit son plein & entier effet, & feroit exécuté selon sa forme & teneur avec augmentation de l'amende, qui, en cas de trouble ou empêchement sut porté à 3000 livres.

Dans le dernier Arrêt est visé celui du Conseil du 16 Novembre 1699, en

faveur des Juges de l'Amirauté de Marennes.

Le premier Arrêt, en ce qui concerne les Officiers haut-justiciers non Royaux de Cette, est une décision sûre & qui doit être admise par-tout; mais il ne saut pas compter sur le second, en ce qu'il donne la préséance à l'Amirauté sur les Maire & Consuls, qui sont ce qu'on entend sous le nom d'Officiers municipaux. En cette partie, il faut suivre les Réglemens particuliers saits pour chaque lieu, & prendre garde sur-tout aux endroits où il y a des Juges ordinaires qui soient Royaux; parce que dans ces mêmes endroits la regle est que les les Maire & Echevins sigurent avec les Juges Royaux lesquels ayant sans contredit la Préséance sur les Officiers de l'Annirauté, ceux-ci, par conséquent ne peuvent marcher qu'après les Officiers municipaux. Le second Arrêt de Toulouse, ne peut donc avoir d'application qu'aux lieux où il n'y a pas des Juges ordinaires Royaux. Alors c'est aux Officiers de l'Amirauté, prendre la droite, comme représentant les Juges ordinaires Royaux qui manquent. Voyez L'Arrêt du Conseil, du 31 Octobre 1686, pour Dunkerque.

Je n'ai pas observé ceci, au reste, pour relever le lustre des Charges de l'Amirauté; c'est seulement pour prévenir, s'il est possible, ces pitoyables disputes qui s'élevent sur la préséance, sans autre mois qu'un orgueil ridicule; rien n'étant plus sacile que de s'entendre en gardant chacun le rang qui lui est assigné par la volonté du Prince, qui est la seule regle qu'il faut suivre, le Roi étant maître de fixer, comme il lui plaît, le rang entre les Officiers & sujets.

#### EXTRAIT de la Lettre écrite par M. d'Argenson, à M. de Blair de Boisemont, Intendant de la Généralité de la Rochelle, le 22 Mars 1751.

Es Officiers des Amirautés étant d'une ancienne création & beaucoup antérieure à l'ej oque de 1689, ils ne peuvent être dans le cas de la révocation de l'Edit de 1715; ils ont même eté exceptés par cette raison de l'Edit d'Août 1705, & comme ils sont Officiers Royaux, le principal Officier du Siege de l'Aminaux & le Procureur du Roi du même Siege doivent être exempts du logement de gens de

guerre, conformément au Réglement de Poitiers & à l'Ordonnance du 30 Janvier 1687.

A l'égard des Receveurs des droits de l'Amiranté, comme ces droits appartiennent au Roi dans leur principe, ils doivent être mis au rang des autres Receveurs des droits du Roi ou des Fermes exprimées dans les articles 83 & 84 de l'Ordonnance du 25 Juin 1750.

# ARREST DU PARLEMENT DE TOULOUSE,

Qui maintient les Officiers de l'Amirauté au Siege de Montpellier & Cette, au droit d'avoir rang & séance en toutes Assemblées publiques & particulieres, avant les Officiers de la Justice de M. l'Evêque d'Agde, à Cette, & avant les Maire & Consuls de la Ville.

Du 21 Avril 1738.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France L & de Navarre, au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, comme sur le plaidoyer judiciellement fait en notre Cour de Parlement de Toulouse, le 21 Avril 1738, en l'inftance y pendante entre Me. François Pouget, notre Conseiller & Lieutenant Général en notre Amirauté au Siege de Monspellier & Cette, Demandeur en la cause renvoyée en jugement par Arrêt du 6 Mai 1704, & impétrant Lettres des 29 Avril 1719 & 17 Juillet 1723, pour être reçu à faire affigner en notredite Cour les Officiers Bannerets de la Justice de Cette, & les Confuls dudit Cette, pour voir maintenir l'Impétrant au droit d'avoir rang & féance tanr à l'Eglife qu'ailleurs, en toutes Assemblées & Cérémonies publiques & particulieres avant lesdits Officiers & Confuls, conformément à l'Ordonnance & à l'Edit du mois de Mai 1711, ce saifant, voir ordonner que le Banc de l'Impétrant fera placé dans l'Eglife paroiffiale dudit Cette, au côté droit de la net, près les dégrés par où l'on monte au chœur, prétérablement & avant celui desdits Officiers & Consuls, auquel effet ils feront tenus d'en céder la place à l'Impétrant, & de retirer le Banc qu'ils y ont placé; autrement qu'il lui fera permis de le faire ôter, fauf aux Officiers & Confuls de le placer au defleus de celui de l'Impétrant, avec défente de lui donner aucun trouble ni empêchement en la jouissance des droits de pretéance, à peine de mille liv. & de contravention enquis avec dépens d'une part, & les Officiers Bannerers affignés Défendeurs, & letdits Contuls auffi affignés défaillans, d'autre Ouis Guilhemette, pour ledit Me. Pouget, Guilhot, pour ledit Seigneur Evêque d'Agde, entemble, Sager pour noire Procureur Général: notredite Cour viidant le renvoi à elle fait par l'Arrêt du Confeil, du 17 Septembre 1736, & faifant droit fur

toutes les demandes, fins & conclusions des Parties & causes renvoyées en jugement, déclarant le défaut levé contre les Maire & Confuls de Cette , bien & duement poursuivi & entretenu, adjugeant l'utilité d'icelui, fans avoir égard aux fins de non-valoir & de non-recevoir propofées par la Partie de Guilhot, dont elle l'a démis & demet, maintenu & maintient définitivement celle Guilhemette en la qualité que procede, ensemble les autres Officiers de l'Amirauté au Siege de Montpelher & Cette, au droit d'avoir rang & séance dans la ville de Cette, dans toutes les Assemblées & Cérémonies publiques & particulieres autre que celle toutefois concernant la Police, les affaires du Corps de Ville avant les Officiers de la Justice de la Partie de Guilhot, & avant les Maire & Confuls du lieu : ordonne que le banc des Officiers de l'Amiranté sera remis & placé dans la nef de l'Eglise paroisfiale dudit Cette, au côté droit, près où l'on monte au chœur de ladite Eglise, d'où il fut déplacé; auquel effet ordonne notredite Cour, que les Officiers de la Partie de Guilhot, & les Maire & Confuls dudit Cette, céderont la place dans huitaine après la fignification du pretent Arrêt, aux Officiers de l'Amirauté; autrement, permet, notredite Cour, à la Partie de Guilhemette & autres Officiers de l'Amiranté, de faire ôter le banc des Officiers de ladite Partie de Guilhot, & des Maire & Confuls dudit Cette. de ladite place, à leurs frais & dépens, & d'y faire placer celui des Officiers de l'Amirauté, fauf aux Officiers de ladite Partie de Guilhot, & Maire & Confuls de Cette, de mettre & placer leur banc au destous, & en une place inférieure : faifant défenfes, tant à ladite Partie de Guilhot, à fes Juges, Maire & Confuls, de à ce donner aucun trouble aux Officiers de l'Amirante, à peine de cinq cens livres d'amende, & d'en être enquis; & moyennant ce, fur les demandes en rejection, dommages & intérêts, respectivement demandes par les Parties, autres demandes, fins & conclutions d'icelles, les a mises hors de Cour & de procès: condamne néanmoins la Partie de Guilhot aux dépens la concernant, envers celle de Guilhot aux dépens la les didits Maire & Consuls de Cette, défaillans, aux dépens aussi les concernant, la taxe réservée. A ces causes, à la réquisition dudit M. Ponget, nous te mandons & commandons, bien & duement intimer & fignifier le présent Arrêt, selon fa forme & teneur: auquel effet, faire pour l'entiere exécution d'icelui tous exploits requis & nécessaires: ce faisant, contraints par toutes

voies dues & raifonnables, le Seigneur Evêque d'Agde, ensemble les Maire & Consuls dudit Cette, désaillans, à payer & rembourser incontinent, & sans délai, audit Ms. Pouget, ou à son certain mandement, la somme de trenteneur livres dix sols, à laquelle reviennent les frais de l'expédition & sceau du présent Arrêt. Donné à Toulouse, en notre Parlement, le vingr-unieme jour du mois d'Avril, l'an de grace mil sept cent trente-huit, & de notre regne le vingt-trosseme; par la Cour, Carbon, signé, collationné J. Serres; signé, collationné, Carriere, signé, scellé le 30 Avril 1738, Carbon, signé,

# AUTRE ARREST DU PARLEMENT DE TOULOUSE,

Qui démet les Maire & Consuls de Cette, de l'opposition qu'ils avoient formée au précédent Arrêt du vingt-unieme Avril mil sépt cent trente-huit, concernant le droit de préséance des Officiers de l'Amirauté, & en ordonne l'exécution.

#### Du 21 Mars 1739.

L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre; au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, comme en instance pendante en notre Cout de Parlement de Toulouse, entre les Maire, Consuls & Communauté de notre Ville de Cette, suppliant par Requête en jugement du 6 Juin 1738, en cassation droit par ordre le rétractement de l'Arrêt de notredite Cour du 21 Avril précédent, suivant les moyens qui seront par eux libellés avec inhibition & défense à Me. André-François Pouget notre Conseiller, Lieutenant de l'Amirauté de notredite Ville, & tous autres qu'il appartiendra, de le mettre à exécution, & de rien faire ni attenter en vertu d'icelui, à peine de mille livres d'amende, nullité & cassation, & de tous dépens, dommages & interêts, avec dépens d'une part, & ledit M°. Pouget intimé avec dépens d'une part , vu &c. ensemble les conclusions de notre Procureur Général, par son Arrêt pronoucé le 21 Mars 1739, a rejeté & rejete du procès, les certificats & lettres remifes par lesdits Maire, Confuls & Communauté de Cette, dans leur continuation de production, sous cote, lettre T,

Saremejeanne, faisant droit définitivement sur les demandes, fins & conclusions des Parties, fans avoir égard au rétractement demandé par lesdits Maire, Consuls & Communauté envers fon précédent Arrêt du 21 Avril 1738, dont les a démis & démet, ordonne que le susdit Arrêt fortira son plein & entier effet, & sera exécuté felon sa forme & teneur : ce faisant a maintenu & maintient ledit Pouget, en la qualité de Conseiller & Lieutenant Général de l'Amirauté, civil & criminel au Siege de Cette; ensemble les autres Officiers du Siege, au droit d'avoir rang & féance dans l'Eglife de Cette, dans toutes les Affemblées & cérémonies publiques & particulieres, autres toutesois que celles qui seront tenues concernant la police & affaires du Corps de Ville avant les Officiers municipaux : & en conféquence, ordonne notredite Cour que le banc des Officiers de l'Amirauté, sera remis & placé à l'endroit le plus honorable de la nef de l'Eglise paroissiale dudit Cette, & au côté droit près des degrés par où l'on monte au chœur, auquel effet, ordonne que les Officiers municipaux seront tenus de céder & rendre la place libre pour le rem;

placement du banc des Officiers de ladite Amirauté, dans huitaine après la fignification du présent Arrêt, passé lequel délai notredite Cour permit & permet audit Pouget & Officiers dudit Siege de l'Amirauté, de saire ôter le banc desdits Officiers municipaux aux frais & dépens defdits Maire, Consuls & Communauté, & d'y faire placer leur banc, fauf auxdits Officiers municipaux de faire placer leur banc au defious & dans une place inférieure; faifant notredite Cour inhibitions & défenses auxdits Maire, Consuls, & à tous autres qu'il appartiendra de donner audit Pouget, & autres Officiers de ladite Amirauté en la jouissance desdits droits, rangs, seances, prérogatives, aucun trouble ni empêchement, à peine de trois mille livres d'amende & des contraventions enquis pardevant le premier notre Magistrat requis sur les lieux; condamne lesdits Maire, Consuls, & Communauté aux dépens de l'instance envers ledit Pouget, taxe d'iceux demeurant réservée. Nous, à ces causes, à la Requête & supplication dudit Pott-

get, te mandons & commandons mettre le préfent Arrêt à due & entiere exécution, suivant fa forme & teneur, auquel effet faire tous exploits requis & nécessaires, & en cas de contravention, commettons & députons le premier notre Magistrat pour enquérir & informer, pour l'information faite & rapportée, être ordonné ce qu'il appartiendra : en outre , commandons au fusdit Huissier, contraindre lesdits Maire, Confuls & Communauté, à payer audit Pouget la fomme de fix cens vingt-une livres quatre fols fix deniers, tant pour le rapport des conclufions, vérifications, rapports intervenus au présent Arrêt, que frais de l'expedition & sceau d'icelui : Mandons en outre à tous nos autres Officiers & Sujets, ce faifant obéir. Donné à Toulouse en notredit Parlement le vingt-troifieme jour de Mars, l'an de grace mil tept cent trente-neuf, & de notre regne le vingt quatrieme. Par la Cour, signe Fraisse, collationné, figné J. Series, collationné, Lavedan, figné, icellé le 25 Mars 1739, Fraissé signé.

#### ARTICLE IV.

Es Liéutenans Particuliers tiendront les Audiences & feront tous Actes requis & nécessaires en cas d'absence, maladie ou récusation des Lieutenans - Généraux ou Principaux, lesquels ne pourrout commettre des Avocats pour faire les sonctions de leurs Charges au préjudice des Lieutenans - Particuliers ou Conseillers.

I Len est de même de toute autre Jurisdistion. Le premier Officier hors d'état de remplir ses sonctions par maladie, récusation, absence ou autrement, est remplacé de plein droit par celui qui le sait dans l'ordre du tableau, sans qu'il puisse commettre un autre, & encore moins un Avocat pour saire les sonctions de sa Charge. L'article dit simplement au prépudice des Lieutenans-Particuliers ou onseillers; mais il saut ajouter, & du Procureur du Roi, par une conféquence naturelle de l'art. 6, qui veut que le Procureur du Roi soit appellé au jugement des affaires où il n'a pas de conclusions à donner, preserablement aux Avocats & Praticiens des sieux.

Ainsi, au défaut du Lieutenant Général ou Principal, c'est le Lieutenant Particulier qui le représente pour tout ce qui dépend de sa Charge: & au défaut de l'un & de l'autre, c'est le plus ancien Conteiller; ainsi du reste, survant l'ordre de réception. Au défaut d'eux tous, c'est à l'Avocat du Roi, s'il y en a, à faire les sonctions de Juges, sinon au Procureur du Roi, & alors s'il n'y a pas de Substitut en titre, c'est à l'arccien Avocat de la Barre, à ture celle du Procureur du Roi, à l'exclusion des Procureurs du Roi de toutes autres

Jurisdictions; même du Procureur du Roi du Présidial, quoiqu'il se regarde

comme le premier Substitut de M. le Procureur Général.

Il y a environ vingt-cinq ans que cela fut ainfi décidé, contre le Procureur du Roi de la Sénéchaussée de cette Ville de la Rochelle, qui, fondé sur une commission qu'il avoit obtenue de M. le Procureur Général, du 31 Mai 1734, s'étoit ingéré de faire les sonctions du Procureur du Roi de l'Amirauté, au pré-

judice du Doyen des Avocats qui s'étoit présenté à cette fin.

Cette proposition que le Procureur du Roi de l'Amirauté, au désaut du Lieutenant & de tous les Conseillers du Siege, a droit de saire les sonctions du Juge, en laissant celles de sacharge à exercer au plus ancien Avocat de la Barre, est une conséquence qui se tire tout de même de la disposition de l'article 6 qui vient d'être cité. En esset, si, aux termes de cet article 6, le Procureur du Roi doit être appellé au jugement des affaires présérablement aux Avocats & Praticiens des lueux; il est évident que s'il n'y a pas de Juges ou des Conseillers en état de connoître de l'affaire & d'appeller le Procureur du Roi au jugement, c'est à ce même Procureur du Roi que la décision est dévolue par présérence, aussi, aux Avocats & Praticiens des sieux, celui qui doit être appellé pour juger, étant nécessairement désigné pour juger en chef, dès que les Officiers qui le précédent ne sont pas en termes de connoître de l'affaire, ou que leurs charges sont vacantes.

Ce privilege, au reste, du Procureur du Roi de l'Amirauté, ne lui a point été attribué comme un droit nouveau, par cette Ordonnance, elle n'a fait que le confirmer dans la possession où il étoit déja depuis long-temps de l'exercer. Les preuves en résultent, entr'autres, de 2 Sentences de l'Amirauté générale de Paris, en date des 10 Janvier 1662, & 16 Décembre 1667, toutes deux fai-sant désenses à tous Avocats & Praticiens de troubler le Procureur du Roi de l'Amirauté des Sables d'Olonne, dans le droit de faire les sonctions du Juge de ladite Amirauté, en cas d'absence, vacance ou autre empêchement, à peine

de tous dommages & intérêts, & de cinq cens livres d'amende.

Par rapport à l'Amirauté de la Rochelle, les preuves de cette même possession, antérieure à notre Ordonnance, se trouvent dans les Registres du Gresse, & l'on comprend bien que depuis elle n'a pas discontinué. Ensin, c'est actuellement l'usage universel des Amirautés, & il y auroit d'autant plus de témérité à l'attaquer, qu'il est non-seulement soutenu de la décision formelle d'un Arrêt du Parlement d'Aix, en date du 2 Août 1718, rendu en saveur du Procureur du Roi de l'Amirauté de Toulon, contre Me. Charles Cordier, Avocat, qui prétendoit saire les sonctions du Juge de l'Amirauté, au préjudice du Procureur du Roi; mais, encore qu'il est avoué de M. l'Amiral qui a déclaré, plus d'une sois qu'il entendoit qu'il sût maintenu. Sa derniere lettre, sur ce sujet, est du 22 Avril 1733.



#### ARTICLE V.

Os Procureurs aux Sieges de l'Amirauté seront tenus de faire incessamment la recherche & poursuite des délits de leur compétence & d'en donner avis à nos Procureurs-Généraux, à peine de suspension de leurs Charges pour la premiere sois, & de privation en cas de récidive.

I L n'y a rien là qui ne foit commun à tous les Procureurs du Roi des autres Jurisdictions, & même aux Procureurs d'office des Justices seigneuriales. C'est la disposition des Ordonnances, & la raison est que s'il en étoit autrement, les Substituts du Procureur-Général pourroient laisser sans poursuite des crimes ou délits dont la punition importe au Public.

#### ARTICLE VI.

Prendront conclusions en toutes affaires où Nous, l'Amiral, le Public, les Mineurs ou Absens auront intérêt; & seront en cas de besoin appellés, comme Gradués au jugement des autres affaires présérablement aux Avocats & Praticiens des lieux.

A Insi les fonctions du Procureur du Roi de l'Amirauté sont les mêmes dans sa Jurisdiction, que celles des autres dans la leur; & il a de plus droit de prendre des conclusions dans toutes les causes où l'Amiral a intérêt, soit pour lui procurer le paiement des droits qui lui sont dus légitimement; soit

pour veiller à ce qu'il ne s'en fasse pas d'extention.

Comme presque toutes les causes de l'Amirauté dépendent de l'éxécution des Ordonnances & Réglemens, quelques-uns ont eru qu'il étoit sondé à en connoître indistinctement, à raison de l'intérêt que le Public peut y prendre; mais cette idée m'a toujours parue sausse. Dans les Jurisdictions ordinaires sous prétexte qu'une cause dépend des loix, d'un point d'Ordonnance on de coutune, le Procureur du Roi n'a pas droit, pour cela seul, d'y donner des conclusions? & il ne peut pas dire que le Public y a intérêt, s'il ne s'agit d'un fait de Police: il en doit donc être de même à l'Amirauté, & il n'y auroit que la cupidité qui pût persuader le contraire.

Je trouve même dans cet article la confirmation de mon avis, en tant qu'il veut que le Procureur du Roi toit appellé en cas de besoin au Jugement des autres affaires, présérablement aux Avocats & Praticiens des lieux; car il est de regle que les Gens du Roi ne peuvent connoître comme Juges, des affaires où ils doivent prendre des conclusions. Ainsi cet article supposant des affaires

Tome I.

où le Roi, l'Amiral, le Public, les Mineurs ou les absens n'ont pas d'intérêt; & voulant qu'au besoin les Procureurs du Roi soient appellés pour les juger, c'est décider bien nettement qu'il ne peuvent pas y donner leurs conclusions.

Le ministere du Procureur du Roi étant nécéssaire dans les affaires criminelles, ce n'est donc qu'au jugement des affaires civiles qu'il peut être appellé comme Gradué; mais cela dépend; uniquement du Lieutenant, puisqu'il a la faculté de juger seul. Ce qui ne lui est pas permis seulement, c'est d'appeller pour juger avec lui, un Avocat ou un Praticien au préjudice du Procureur du Roi.

Il a été dit sur l'article 4, qu'au désaut du Lieutenant & des Conseillers, le Procureur du Roi, par une conséquence nécéssaire du présent article, avoit droit, en quittant ses sonctions, de remplir celles du Lieutenant & de le représenter en tout, mais ce n'est également qu'au civil; par cette même raison que son ministere étant essentiel & indispensable dans les matieres criminelles.

il ne lui est pas permis d'y renoncer pour se rendre Juge.

l'ajouterai ici que le droit qu'a le Procureur du Roi, de représenter le Juge & d'en faire les sonctions, me paroît si naturelle que je ne le crois nullement borné à la Jurisdiction de l'Amirauté, & qu'au contraire je pense qu'il est extensible à tout Procureur du Roi de quelque Jurisdiction que ce soit, à l'effet qu'il puisse représenter le Juge de sa Jurisdiction, de même que le Procureur du Roi de l'Amirauté dans la sienne.

#### ARTCILE VII.

Eront tenus de dresser chacun mois un état des appellations qui leur auront été signifiées, des Jugemens auxquels Nous, l'Amiral ou le Public auront intérêt; lequel état ils envoieront incessamment à notre Procureur aux Sieges & Cours où elles ressortiont, avec un mémoire instructif.

Es appellations sont trop rares pour que le Procureur du Roi soit dans le cas de l'éxécution de cet article. Elles ne sont rares au surplus, qu'à cause que le le Procureur du Roi, qui est la Partie dans ces sortes d'affaires, ne les entreprend qu'autant qu'elles lui paroissent sondées sur les Ordonnances &

les Réglemens.

Ce n'est pas dans la matiere où le Public est intéressé; c'est-à-dire, dans celle de la Police, qu'il peut y avoir lieu à l'appel par caprice ou mutinerie; & alors le devoir du Procureur du Roi est d'envoyer sans différer l'acte d'appel au Procureur du Roi de la Table de Marbre, ou à M. le Procureur-Général, suivant la qualité du Siege avec un mémoire instructif.

Au criminel, il doit se conformer à l'Ordonnance de 1670.

#### ARTICLE VIII.

Uront quatre registres, dont le premier contiendra leurs conclusions tant préparatoires que définitives, le deuxieme, l'état de tous les échouemens, bris, naustrages, & généralement de toutes épaves trouvés en mer ou sur les greves, ensemble des ventes, adjudications ou main levées, & des frais faits à l'occasion des naustrages; le troisieme, le rôle des amendes adjugées sur leurs conclusions, l'état des titres à eux communiqués concernant les droits d'ancrage, pêche, varech & autres, les oppositions formées entre leurs mains, & les assignations données aux étrangers; & le quatrieme contiendra les dénonciations qu'ils feront signer aux Dénonciateurs, s'ils savent signer, sinon à leurs Procureurs.

Es quatres registres énoncés dans cet article, il n'y a que le premier & le dernier qui soient d'usage actuellement. Les deux autres ont été négligés comme superflus; savoir, le second au moyen des déclarations qu'il faut saire au Gresse en cas d'épaves, de nausrages ou d'échouemens, & des Procès-verbaux indispensables à ce sujet; & le troisseme parce que, 1°. le Gressier est obligé de délivrer au Receveur de M. l'Amiral une expédition en forme, de chaque Jugement portant condamnation d'amende; 2°. Depuis plusieurs années il y a une Commission établie à Paris, où les Seigneurs tous autres prétendans jouir de quelque droit maritime, sont dans l'obligation de représenter leurs titres, qui de cette maniere ne passent pas par les mains du Procureur du Roi; 3°. Ensin les oppositions qui peuvent être formées entre les mains, & les assignations qui peuvent lui être données pour les Etrangers sont si rares, qu'il n'y a pas plus à en tenir un état que des appellations dont il est question dans le précédent article.

En effet, ces oppositions & assignations ne peuvent avoir lieu qu'en cas de saisse de navire sur un étranger, suivant l'art. 3, tit, 14, ci-après; & alors il est enjoint au Procureur du Roi d'en donner incessamment avis à Monsseur

le Procureur-Général.

Quant aux dénonciations, il faut rapprocher cet article du fixieme, titre 3 de l'Ordonnance criminelle de 1670, pour en observer exactement les dispositions respectives.



#### ARTICLE. 1X.

Aisons désenses à tous Officiers d'Amirauté d'exiger des Pêcheurs, Mariniers & Marchands de poisson ou autres marchandises, même d'en recevoir sous prétexte de paiement de leurs droits, à peine d'interdiction & de cinq cens livres d'amende.

DE pareilles défenses sont superflues pour des Officiers qui ont des sentimens, & qui dans l'exercice de leurs fonctions ne perdent jamais de

vue les regles de l'honneur & de la probité.

Sont-elles injurieuses à la Magistrature, ou font-elles sa honte, en ce qu'elles supposent des Officiers capables de s'oublier sur un point aussi important? c'est un problème qu'il ne saut pas donner à résoudre au Public soupçonneux & malin.

Quoi qu'il en foit, elles ont toujours leur utilité par rapport à ceux qui en font l'objet; ils s'absfirendront du moins par la crainte des peines de ce que

la loi du devoir leur prescriroit en vain de s'interdire.

Que des Officiers ne soient point affez lâches pour exiger rien au delà de ce qui leur est attribué par leurs droits, il n'y a rien là d'extraordinaire; mais tous se désendent-ils également de la tentation de recevoir, ou si l'on veut de la complaisance de ne pas resuser quelques petits présens, sur-tout le

poisson qui leur est offert par des pêcheurs?

C'est donc contre ceux-là que ces désenses sont faites, pour les affermir dans leur devoir & les mettre par là dans une pleine liberté de punir les prévarications journalicres des Pêcheurs, sur lesquelles ils seroient obligés de fermer les yeux, s'ils recevoient d'eux des présens. Sans cela, en effet, ils s'exposeroient à des reproches d'autant plus humilians qu'ils seroient plus mérités; car enfin ces sortes de gens ne peuvent faire que des présens intéressés.

Est-il même quelqu'un, à bien dire, qui donne gratuitement? Et s'il s'en trouvoit, la reconnoissance n'engageroit-elle pas l'obligé à des complai-sances incompatibles avec l'austérité des regles de la Justice? Et voilà pourquoi les Ordonnances ont désendu si rigoureusement à tous Juges d'accepter

aucun présent de ceux qui ont affaire à eux.

Le prétente de prendre ces présens en paiement des droits dus, ne doit pas non plus être admis; l'excuse seroit trop suspecte, & par conséquent trop dangereuse. Dans une matiere aussi délicate le moindre relâchement conduiroit bientôt à franchir toutes les bornes; & malheur aux Juges qui se mettent au hasard d'en faire la funcsée épreuve.

Cet article, au reste, dit : tous Officiers, ce qui comprend également les

Greffiers & même les Huitsiers de l'Amirauté.

Apres ces mots: marchand de poisson, il devroit naturellement y avoir ceuxei, du poisson; on bien au lieu de poisson, il faut lire du poisson, &c. pour

LIV. TIT. III. des Lieutenans, &c. ART. X.

la régularité de la construction, & mettre une virgule après le mot marchands; de maniere qu'au lieu de marchands de poisson, on lise: marchands; du poisson, &c.

#### ARTICLE X.

Eur faisons pareillement désenses de prendre directement ou indirectement par eux ou par personnes interposées, aucune part ni intérêt dans les droits de tonnes, balises, ancrages & autres dont la connoissance leur appartient, à peine de privation de leurs Charges, & de mille livres d'amende.

I Leur est également désendu par l'article 34 du titre des prises de se rendre Adjudicataires, directement ou indirectement, des vaisseaux, marchandises & autres essets provenans des prises, à peine de confiscation, de mille cinq cens livres d'amende & d'interdiction de leurs Charges; & par l'art. 16 du titre des naufrages, de se rendre Adjudicataires des essets naufragés, à peine de restitution, du quadruple & de privation tout de même de leurs Charges.

Les motifs de ces défenses sont faciles à concevoir, & il n'y a rien là, après tout, qui ne soit commun à tous les autres Juges, à qui il est parcillement défendu de se rendre Adjudicataires des biens qui se vendent sous leur autorité, & de prendre intérêt dans les baux de toute espece qui se sont devant eux.

La qualité des personnes à qui les biens appartiennent, ni de celles qui y ont intérêt à titre de créance, ni ensin de celles qui se présentent pour enchérir n'y fait rien; parce que, ce que les Juges ne pourroient obtenir d'autorité, ils le pourroient du moins, & plus sûrement peut-être, par insinuation & par manege.

Et c'est pour cela que je ne doute nullement que ces désenses ne s'étendent aussi au Gressier & aux Huissiers employés actuellement à ces sortes d'opérations; de peur que les Juges n'eussent la lâche complaisance de les savorifer. Voyez, instrà, l'article 34, du titre des prises, & l'article 16 du tittre

des naufrages.

Mais, par là est-il désendu aux Ossiciers de l'Amirauté de saire le commerce maritime directement ou indirectement, par cux-mêmes ou par associés ? Kuricke diatriba de assec. sol. 831, prétend qu'ils ne peuvent assurer, & par une conséquence naturelle, il entend que tout autre commerce maritime doit aussi lui être interdit; mais ce sentiment ne me paroît pas soutenable à la vue de l'Edit du mois de Mai 1711, qui a permis aux négocians & armateurs d'acquérir & exercer des Ossices de Conseillers aux Sieges d'Amirautés sans aucune incompatibilité.

Rien n'empêche donc qu'un Officier d'Amirauté ne prenne intérêt dans un armement de navire; qu'il ne prête à la groffe aventure; qu'il ne donne des marchandifes en pacotille à vendre à moitié profit; qu'il ne fouserive

des polices d'assurances; en un mot qu'il ne s'engage dans tout le commerce maritime, sans même être obligé de s'abstenir de connoître de certaines causes, où il se présenteroit des cas, dans lesquels il auroit pu se trouver; pourvu que dans le temps, il n'ait pas pareille question à discuter personnellement:
& en effet, pourquoi les Officiers d'Amirauté seroient-ils traités autrement
que les les Juges Consuls en cette partie? Seroit-ce parce qu'ils son pourvus à
vie, & que les Juges & Consuls changent de temps à autre? mais on n'ignore pas l'influence qu'un Juge-Consul peut avoir sur l'esprit de son succesfeur; & cependant on n'en craint pas les suites.

En ceci, au reste, je n'ai point envie de justisser aucun Officier d'Amirauté, car je n'en connois point qui sasse le commerce, soit qu'ils le croient incompatible avec leur état, soit qu'ils aient adopté les maximes de la

nobleste.





# TITRE IV.

# Du Greffier.



AR Edit du mois de Mai 1711, tous les Greffiers des Amirautés du Royaume ont été supprimés, & par le même Edit, il a été créés de parcils Offices, dans les mêmes Sieges, avec titre de Conseiller du Roi, Greffier en Chef dans les Amirautés générales, & de Greffiers-Commis, dans les Amirautes particulieres.

Depuis, Monsieur l'Amiral a obtenu du Roi la réunion de tous ces Offices de Greffiers, de maniere que la propriété des Greffes lui appartient, & que les Greffiers n'en perçoivent les émolumens qu'en qualité de ses Fermiers.

La vente & adjudication de tous ces Offices de Greffiers sut faite à seu M. le Comte de Toulouse, le 22 Décembre 1713, par MM. les Commissaires du Conseil députés par le Roi à cet esset, moyennant la somme de 550300 liv. savoir, 273000 liv. pour être le prix desdits Offices 27300 pour les deux sols pour liv. & 250000 pour être employées au remboursement des Greffiers desdites Amirantés, supprimées par l'Edit ci-dessus du mois de Mai 1711.

# ARTICLE PREMIER.

Es Greffiers des Sieges généraux & particuliers feront âgés de vingt-cinq ans, & reçus après information de leur vie, mœurs & Religion.

E Commentateur a raifon de dire, que cette disposition est commune à tous les Greffiers de routes les Justices du Royaume; ce qui s'entend

aussi-bien des Jurisdictions subalternes que des Royales.

Et rien n'est plus juste en esset, puisque le Gressier est dépositaire des archives du Gresse, & que le secret de toutes les assaires tant criminelles que civiles lui est consié. Il faut donc, pour remplir ce poste, un homme qui ait atteint l'âge de majorité, qui est celui de vingt-cinq ans, & dont les vie, mœurs & Religion, puissent garantir la probité.

Non-seulement le Greffier en chef, mais encore le Commis-Greffier avec Commission de M. l'Amiral, ne peut être reçu qu'après information de vie, mœurs & Religion, & qu'à la charge de faire serment de s'acquitter de ses

fonctions avec fidélité & exactitude.

Ainti reçu, il est Officier public, & toutes les expéditions qu'il délivre font foi. L'un ou l'autre travaillant avec le Juge en quelque occasion que ce soit, n'a pas besoin de prêter de nouveau serment pour chaque acte, puisqu'il a ce qu'on appelle Serment en Justice. La prestation de serment n'est nécessaire que de la part de celui que le Juge prend pour Commis Gressier, encas d'absence ou indisposition du Gressier ordinaire, ou du Commis reçu & installé. Et alors il n'y a point d'information de vie & mœurs à faire, parce que le temps presse, & qu'il ne s'agit que d'un seul acte. Le choix du Juge sussi; mais il saut toujours que celui qu'il emploie pour Commis-Gressier ad hoc, soit également âgé de 25 ans, à peine de nullité.

La Religion, au reste, dont il est parlé dans cet article, est la seule Religion Catholique; & cela s'entendoit tout de même dès lors: Car quoique l'Edit de Nantes ne sut pas encore révoqué, il y avoit déja du temps néanmoins que ceux de la Religion prétendue resormée, étoient déclarés exclus de toutes

Charges & Offices tant de Judicature que de Finances & autres.

#### ARTICLE II.

Vant que les Greffiers puissent faire aucun exercice du Grefse, il sera sait, par le Lieutenant, en présence de nos Procureurs ou Avocats, inventaire ou récollement de tous les Registres, Minutes & Papiers qui se trouveront au Gresse.

Ela est tout simple. Il est juste qu'il y ait un titre contre le Gressier pour l'obliger de représenter le dépôt qui lui est confié; & il est pareillement juste qu'il ait pardevers lui une piece qui l'exempte de représenter rien au de-là de ce dont il aura été chargé

Il y a donc nécéssité de faire un inventaire ou récollement de tous les registres, minutes & papiers du Gresse, avant qu'il entre en exercice; duquel inventaire de lui signé, il est fait gardien par un procès-verbal dressé à cette sin.

Cet inventaire, au furplus, doit être fait avec le Receveur de M. l'Amiral, attendu que la propriété du Greffe lui appartient depuis la réunion qui en a été faite à fa Charge en 1711 & 1713.



#### ARTICLE 111.

Es Minutes des Procès-verbaux, Inventaires, Enquêtes, Informations, Récolemens, Déclarations & autres semblables Actes, seront écrits par les Greffiers ou par leurs Commis qui auront serment en Justice, & ne pourront les Greffiers s'en dessaisir que par Ordonnance de Juge, à peine d'amende arbitraire & des dommages & intérêts des parties, même d'interdiction.

C'est encore là une loi commune à tous les Gressiers. Il saut qu'ils écrivent eux-mêmes les minutes qu'ils signent, sans pouvoir se servir à cet esset du ministere d'un clerc ou commis, eût-il même serment en Justice. Il en est de même du commis reçu en sorme, & encore du Commis-Gressier choisi par le Juge dans l'absence du Gressier en titre ou Commis; tout doit être écrit de sa main absolument.

Mais pour ce qui est des grosses & expéditions, le Gressier en ches a droit de les signer quoiqu'il ne les ait pas écrites, de quelque main que soient les

minutes.

· Quant aux défenses de se dessaisir des minutes, elles sont la suite naturelle de sa qualité de dépositaire public : ainsi il n'y a que le Juge qui puisse l'en dispenser; ce qui ne peut arriver au reste que très rarement, & qu'à condition du retour de ces minutes au Gresse.

#### ARTICLE IV.

S Eront tenus d'écrire au pied des expéditions qu'ils délivreront les épices & vacations des Officiers & les droits du Greffe, à peine de restitution du double & de cinquante liv. d'amende.

L n'y a pas non plus ici rien de particulier pour le Greffier de l'Amirauté; il importe extrêmement qu'un homme public donne quittance des droits qu'il reçoit, & qu'il en exprime la qualité & la quantité, afin qu'on puisse yérisser s'il se renserme ou non dans les bornes prescrites.



#### ARTICLE V.

Njoignons au Greffier d'avoir sept registres cotés & paraphés en chacun seuillet par le Juge, & d'y écrire tous les Actes de suite sans y laisser aucun blanc, à peine de cinq cens livres d'amende & de punition exemplaire s'il y échoit.

TL n'y a point de Jurisdiction où le Greffier soit obligé d'avoir autant de

L différens registres qu'à l'Amirauté.

Le Commentateur a pensé mal-à-propos, que par l'Ordonnance de 1584; le Greffier n'étoit assujetti qu'à tenir deux registres, l'un pour les congés, l'autre pour les rapports. Il est bien vrai que l'article 15 de ladite Ordonnance, lui avoit enjoint de tenir deux registres séparés pour les congés & pour les rapports; mais il ne s'ensuit nullement delà qu'il ne dût pas avoit d'autres registres: & en esset, pour juger de la méprise du Commentateur, il ne faut que jetter les yeux sur l'article 47 de la même Ordonnance, & sur le 26 de celle de 1517.

Tous les registres doivent être cotés & paraphés par le Juge pour en assurer l'état & prévenir les interpolations, ou les soustractions de feuilles. Les actes doivent aussi être écrits de suite & sans aucun blanc, de peur qu'à la faveur des blancs, le Gressier ne donnât à des actes une date antérieure à

celle qu'ils devroient avoir, ou n'y ajoutât d'autres actes à son gré.

#### ARTICCE VI.

E premier servira pour les causes d'Audience, & le second pour les Jugemens rendus sur procès par écrit.

A U lieu d'un registre pour les causes d'Audience, il y en a deux, l'un pour les causes ordinaires, & l'autre pour les extraordinaires & provisoires,

& les foumissions de caution.

Quant aux procès par écrit, il y a aussi deux registres, non pour y transcrire les Sentences, attendu que devant être écrites de la main du Juge aux termes de l'Ordonnance de 1667, art. 8, titre 26, il n'échoit que de le mettre en hasses; mais sur l'un de ces registres, le Gressier se charge du dépôt des sacs produits par les Procureurs, & sur l'autre les Procureurs en retirant leurs sacs en donnent leurs décharges au Gressier.



#### ARTICLE VII.

L troisieme servira pour l'enrégistrement des Edits, Déclarations, Ordonnances, Arrêts, Provisions, Commissions & Installations d'Officiers, réceptions des Maîtres & Pilotes & des titres de ceux qui prétendent quelques droits sur les vaisseaux, marchandises & pêcheries.

Le registre dont il s'agit ici, est celui qu'on appelle le registre de Sa Majeste, où s'enrégistrent non-seulement les Edits, Déclarations, Ordonnances & Arrêts, les ordres de M. l'Amiral, & du Ministre de la Marine, les Provisions, Commissions & installations d'Officiers, & les titres de ceux qui prétendent quelques droits sur les vaisseaux, marchandises & pêcheries, conformément à cet article; mais encore les déclarations des negres, les sociétés ou polices d'assuraces, les contrats de prêt à la grosse, d'achat de navires; les sastures, billets, lettres de change, & autres pieces qu'on veut envoyer à l'Amérique, (depuis que l'enrégistrement en est permis, sans qu'il soit besoin de faire contrôler ces pieces; sur quoi voir les observations sur le préambule de cette Ordonnance, vers la fin,) & généralement tout ce qui est sujet à enrégistrement concernant la Jurissission.

Pour ce qui est des réceptions des maîtres & pilotes, & des chirurgiens autres que les jurés, l'enrégistrement ne s'en fait point, on les met simplement en liasse de même que les procès-verbaux de leur examen, & tous les autres procès-verbaux, en distinguant seulement les liasses qui leur conviennent.

# ARTICLE VIII.

E quatrieme contiendra les Congés, & le cinquieme les rapports des Capitaines & Maîtres de navires, ensemble les Déclarations des prises, naufrages & épaves de mer, & de tous les actes faits en conséquence.

Ly a depuis long-temps deux registres pour les congés, & deux autres pour les rapports. Sur l'un de ces registres concernant les congés, on enrégistre en entier ceux des vaisseaux qui vont au voyage de long-cours; l'autre qui est imprimé, pour la plus prompte expédition, parce qu'il n'y a que quelques blancs à remplir sur chaque article, l'enrégistrement ne se faitant que par extrait, est uniquement destiné pour les congés des bâtimens qui ne sont que le cabotage. L'un des registres, pour les rapports ou déclarations des maîtres de navires, ne sert qu'aux rapports des voyages de long-cours, & à ceux où il y a à faire quelques déclarations d'avaries ou protestations.

L'autre qui est imprimé, est destiné aux petits rapports des maîtres saisant le cabotage, lorsqu'il n'y a point de protestations à faire pour cause d'avarie ou autrement.

Outre cela il y a un autre registre aussi imprimé pour l'enrégistrement des

congés qui font délivrés aux étrangers; il ne fert qu'à cela.

Il y a de plus un registre à part pour les soumissions que doivent faire les armateurs qui envoient des navires aux Isses de l'Amérique & aux Colonies Françoises, de faire revenir chaque vaisseu faire sa décharge & son défarmement dans le lieu de l'armement, à peine de 10000 liv. d'amende conformément au Réglement du Roi du 4 Mars 1716, & à l'art. 2 des Lettrespatentes du mois d'Avril 1717. Le Roi en certains cas, permet à un armateur de saire désarmer son navire dans un autre port, & alors cette dispense du Roi, est enrégistrée en marge de l'acte de soumission pour la décharge de l'armateur.

En ce qui concerne les déclarations des prifes, l'usage a été de tout temps de les mettre en liasses sans les enrégistrer; mais les déclarations des naufrages

& épaves de mer sont couchées sur le registre des rapports.

#### ARTICLE IX.

È sixieme servira pour le dépôt de tous les Procès qui seront produits, & de tout ce qui sera consigné au Gresse.

L a été parlé sur l'article 6 du registre pour le dépôt au Gresse des procès, où il a été observé qu'il y a un autre registre pour le resiré des Sacs, quoiqu'à dire vrai, le premier suffiroit, en prenant la précaution de faire mettre, par les Procureurs, la décharge en marge de chaque acte de produit.

Il n'y a point de registre à part pour les autres dépôts & les confignations qui se sont au Gresse, les actes en sont couchés sur le registre extra-

ordinaire

A raison de tous ces dépôts, registres & papiers dont le Greffier de l'Amirauté est chargé, il est exempt du logement des gens de guerre. Ordonnance consorme à M. le Comte de Gacé, Commandant à la Rochelle, du 26 Août 1699, portant désenses aux Maire & Echevins, de lui envoyer aucuns Soldats pour loger chez lui. C'est qu'à la Rochelle le Greffe de l'Amirauté est dans la maison du Greffier.



#### ARTICLE X.

E septieme contiendra le Rôle des Maîtres, Matelots, Pêcheurs & Mariniers étant dans le ressort du Siege, avec le nombre, port & fabrique des vaisseaux, appartenans aux bourgeois demeurans dans son étendue.

Uoique le registre ordonné par cet article, soit devenu en quelque sorte inutile, depuis l'arrangement mis dans les Classes de la Marine, le Greffier ne laisse pas de le tenir. Il y inscrit aussi les noms des compteurs de poisson, & de tous ceux dont les sonctions sont relatives à la navigation du port & du commerce maritime.

Il oft encore un registre qu'on appelle le registre des morts, sur lequel le Greffier se charge des inventaires des effets des gens morts en mer, en con-

féquence du Réglement du 23 Août 1739.

Ensin il y a un dernier registre pour les actes d'affirmation; car au moyen de l'Arrêt du Conseil du 25 Juillet 1690, \* qui a exempté les Amirautés des droits du Greffe des affirmations, c'est au Greffe de l'Amirauté où plaident les parties, qu'elles doivent faire l'affirmation de leurs voyages.

#### ARTICLE XI.

Aisons défenses au Greffier de communiquer les Charte-Parties, Connoissemens, Lettres d'adresses, & autres Papiers trouvés dans les vaisseaux pris ou échoués, ni les Procès-verbaux, informations, interrogatoires, & autres procédures & instructions secretes concernant les prises & échouemens, si ce n'est par Ordonnance du Juge, à peine de trois cens livres d'amende & des dommages & intérêts des Parties, même d'être procédé extraordinairement contr'eux.

N fent de quelle importance il est que cet article soit ponstuellement exécuté, pour éviter les surprises qui pourroient être faites de la part de ceux qui auroient ainsi connoissance de ces pieces & instructions secretes

concernant les prises ou échouemens.

Par la même raison le Juge ne doit qu'avec une grande circonspection; permettre au Gressier de les communiquer, & d'en délivrer des expéditions; ou plutôt il doit attendre lui-même les ordres de M. l'Amiral ou du Ministre, pour l'autoriser à accorder cette permission au Gressier, pour laquelle il faut au surplus le consentement du Procureur du Roi; parce qu'il peut avoir des raisons pour s'y opposer.

<sup>\*</sup> V. art. 2, tit. de l'Amiral.

En matiere purement civile, il est aussi des actes secrets, tels que sont les déclarations & les dépôts que les Négocians sont au Gresse pour leur intérêt personnel & pour leur sûreté. De ces sortes d'actes qui ne sont pas de nature à être rendus publics, non-seulement le Gresser ne doit pas faire la communication à quiconque; mais même le Juge ne doit pas la permettre sous prétexte de compulsoire ou autrement, si ce n'est en connoissance de cause: à l'esset de quoi il faut que le Négociant qui a intérêt au secret de ces pieces soit appellé pour répondre à la communication requise. Arrêt du Conseil du 15 Juillet 1693, qui, au surplus, a confirmé la disposition du présent article.

# ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT

DU ROI,

Qui fait désenses aux Officiers des Jurisdictions de l'Amirauté de permettre à l'avenir que leurs Greffiers communiquent à quelques personnes que ce puisse être, aucunes déclarations ou autres actes secrets que les Négotians sont à leur Grefse sous présexte de compulsoire ni autrement.

Du 15 Juillet 1693.

#### EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT.

EROI étant informé qu'il se délivre dans L les petites Chancelleries des Compulsoires pour obliger les Officiers des Jurisdictions de l'Amirauté à souffrir qu'on prenne des copies des Déclarations & autres actes secrets, que les Négocians font au Greffe pour la fûreté & la commodité de leur commerce, ce qui est sujet à plusieurs abus, ces Compulsoires étant presque roujours donnés sans connoissance de cause, & cet usage étant d'ailleurs contraire à la disposition de l'Ordonnance de la Marine de 1681, qui défend aux Greffiers de communiquer aucuns des papiers trouvés dans les vaisseaux pris ou échoués, sans une Ordonnance du Juge; ce qui doit à plus forte raison avoir lieu à l'égard des Déclarations & autres actes qui contiennent le fecret de la navigation & du commerce de ceux qui les font. A quoi étant nécessaire de pourvoir; Sa Majesté étant en son Conteil, a fait & fait très-expresses

inhibitions & défenses aux Officiers des Jurifdictions de l'Amirauté, de permettre à l'avenir que leurs Greffiers communiquent à quelques perfonnes que ce puisse être, aucunes déclarations ou autres actes fecrets que les Négocians font à leur Greffe, sous prétexte de Compulsoire ni autrement, avant d'avoir ordonné que lesdirs Négocians y seroient appellés, pour consentir ou contredire la communication qui sera demandée, ordonne Sa Majesté aux Officiers de l'Amirauté de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, qui sera publié & enrégistré dans tous les Sieges de l'Amirauté, à la diligence des Procureurs de Sa Majesté; à eux enjoint d'en certifier dans le mois le Secrétaire d'Etat ayant le département de la Marine. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Marli le quinzieme Juillet mil fix cens quatre - vingttreize.

Signé, PHELYPEAUX.

Hors delà & toujours au civil, les actes du Greffe étant des pieces publiques, il est permis à toutes personnes d'en prendre connoissance & de s'en faire délivrer des expéditions, moyennant toutesois qu'elles y aient une sorte

183

d'intérêt qu'elles font tenues de déclarer, finon le Greffier peut & doit les refuser jusqu'à ce qu'elles soient munies d'une Ordonnance du Juge; & en général c'est la précaution qu'il lui convient de prendre, dès qu'il s'agit d'autre chose que de l'expédition des actes ordinaires du Greffe.

En ce qui concerne les affaires criminelles, c'est à l'Ordonnance de 1670

qu'il faut se conformer.

#### ARTICLE XII.

S Eront tenus d'envoyer au commencement de chacune année au Greffe des Jurisdictions où ressortissent les appellations de leur Siege, l'extrait de leurs registres criminels, & d'en donner avis à nos Procureurs.

CET article se rapporte au 19 du titre 6 de l'Ordonnance de 1670.

#### ARTICLE XIII.

S Eront pareillement tenus de délivrer au Receveur de l'Amiral, tous les six mois, le rôle des amendes qui auront été adjugées au Siege.

L Greffier n'attend pas le délai de six mois porté par cet article, pour instruire le Receveur de M. l'Amiral des amendes prononcées au Siege; il a soin de lui délivrer promptement des expéditions des Jugemens portant amendes pour le mettre en état d'en tirer exécution; car c'est à sa diligence que ce sait le recouvrement des amendes, le ministere du Procureur du Roi en cette partie étant fini, dès qu'il a fait prononcer chaque amende.

Toutes amendes, au reste, n'ont pas seur esset. S. A. S. M. l'Amiral a la générosité d'en accorder assez souvent la remise ou la modération; ou plutôt elle n'y manque jamais pour peu que le cas soit susceptible d'excute ou d'indusgence; sur quoi elle est dans l'usage de demander à ce sujet l'avis des

Officiers d'Amirauté.



#### ARTICLE XIV.

E Greffier sera aussi tenu de mettre dans le lieu le plus apparant du Grefse, un tableau dans lequel seront écrits les droits de chaque expédition.

A même obligation est imposée à tous les Greffiers des différentes Justices du Royaume. Il est juste que le public sache quels sont les droits dus pour chaque expédition; & afin qu'on puisse vérifier si le Greffier ne passe point les bornes, l'art. 4 ci-dessus lui enjoint de marquer au pied de chaque expédition la somme qu'il reçoit.

Îl en est de même du Receveur de M. l'Amiral pour les droits de congé instra, art. 5, tit. 6; & en général de tous les Receveurs publics de droits; ce qui avoit déja été prescrit au sujet de tous droits maritimes par l'art. 94 de l'Ordonnance de 1584. Vide ci-après l'article 17 du titre 9, & l'art. 19,

titre premier du liv. 4.

#### ARTICLE XV.

Es Greffiers fortant d'exercice & leurs veuves & héritiers, feront tenus à l'avenir de remettre au Greffe leurs registres & minutes avec les autres papiers dont ils auront été chargés; à quoi faire ils pourront être contraints par toutes voies, même par corps.

L n'y a là tout de même rien de particulier pour les Greffiers des Amirautés. Les registres & papiers d'un Gresse font au dépôt à la conservation duquel, dans son intégrité, le public est extrêmement intéressé. Ainsi le Greffier sortant d'exercice par vente, par destitution ou par mort, il faut nécessairement que lui ou ses héritiers, ou ayant cause, remettent ou rétablissent le dépôt en entier. Et cela s'entend non-seulement des registres, minutes & autres papiers dont il a été chargé en entrant en exercice; mais encore de tous les actes saits durant son exercice, sans que lui ni ses héritiers en puissent retenir valablement aucuns; par la raison qu'ils ne lui ont jamais appartenu en propre, & qu'ils ne peuvent être considérés que comme l'accessoire du premier dépôt qui lui avoit été consié. De sorte qu'il n'en est pas à cet égard comme de la pratique d'un Notaire, dont par abus on laisse asserte souvent la disposition à sa veuve & à ses héritiers, sur-tout à la campagne.

LIV. I. TIT. IV. du Greffier; ART. XV. 185

Je dis par abus, car quoique les actes qui en dépendent appartiennent à l'Office du Notaire; au fond ils appartiennent plus particulièrement au public; ainsi à moins que le Notaire n'ait promptement un successeur qui se charge du dépôt de ces actes, il est du devoir du ministere public, de veiller à leur conservation, en les faisant apporter au Gresse de la Justice du lieu, pour en charger ensuite le successeur du Notaire après son installation.

En fait de Greffe, il n'y a point de distinction à faire, ni de délai à observer. Comme tous les actes qui en dépendent sont essentiellement & uniquement au public, le dépôt n'en peut être trop promptement vérissé & mis en état, à la diligence du Procureur du Roi conjointement avec le Receveur de M. l'Amiral, lorsqu'il s'agit d'un Greffe d'Amirauté, par la raison qui en a

été rendue sur l'art. 2, ci-dessus.

Mais au rang des papiers du Greffe, il ne faut pas comprendre les mémoires & manuscrits que le Greffier aura faits pour son instruction particuliere, quoique relatifs à la Jurisdiction.

A l'égard de la contrainte par corps, prononcée par cet article pour parvenir au rétablissement du dépôt, elle est de droit & sans aucune dissiculté contre

le Greffier, par sa qualité de dépositaire public.

Quant à la veuve, même en acceptant la Communauté, & à ses héritiers, sous prétexte que l'article ne distingue pas, je ne pense point comme le Commentateur, que la contrainte par corps ait lieu également contr'eux, s'il n'y a preuve ou présomption suffishate, qu'ils soient en possession des papiers qui manquent, & qu'ils les retiennent ou recelent; parce qu'il est de regle que l'obligation par corps, contractée par quelqu'un, ne passe point à sa veuve ni à ses héritiers.

Sur ce principe la veuve & les héritiers d'un Greffier, ne peuvent donc être contraignable par corps au rapport des papiers du Greffe, qu'autant qu'il y aura en cela du personnel de leur part; c'est-à-dire, qu'autant qu'ils auront eu réellement en leur possession des papiers qu'ils auront resusé de remettre, ou qu'ayant eu connoissance des endroits où ils étoient, ils aient manqué de le déclarer; mais aussi alors la contrainte par corps sera inévitable, même à l'égard de la veuve, quoique par l'Ordonnance de 1667, les semmes & les filles ne soient contraignables par corps que pour cause de stellionat, ou si elles ne sont marchandes publiques. La raison est que la retenue de ces actes & papiers est un véritable désit qui intéresse l'ordre public, à raison de quoi non-seulement il doit y avoir lieu à la contrainte par corps, mais encore à des poursuites à l'extraordinaire.





# TITRE

Des Huissiers - Audienciers, Visiteurs & autres Sergens de l'Amirauté.



Epuis l'Edit du mois de Mai 1711, il y a en chaque Siege d'Amirauté, même dans les Amirautés, particulieres, un premier Huistier, deux ou quatre Huistiers Audienciers, & autant de Sergens, le tout outre les Huissiers - Visiteurs qui font particuliers à la Jurisdiction de l'Amirauté, & dont les fonctions ont commencé en même-temps que celles des Juges d'Amirauté.

## ARTICLE PREMIER.

Es Huissiers-Audienciers, Visiteurs, & autres Sergens de l'Amirauté, ne pourront être reçus qu'ils ne soient âgés de vingtcinq ans, & qu'il n'aient été examinés sur les Articles de l'Ordonnance, concernant les fonctions de leurs Charges, information préalablement faite de leurs vie, mœurs & religion, & seront tenus de donner caution de trois cens livres, qui fera reçue avec notre Procureur pardevant le Lieutenant.

Xcepté les Huissiers - Visiteurs, il n'y a rien là de particulier aux Amirautés. Dans toutes les Jurisdictions, les Huissiers & Sergens ne peuvent être reçus, comme dans les Amirautés, qu'ils ne soient âgés de vingt-cinq ans, qu'après avoir subi un examen sur les Ordonnances concernant les sonctions de leurs Charges, qu'après information de leurs vie, mœurs & religion; & qu'à la charge de donner caution, jusqu'à une certaine somme, pour répondre de l'abus de leurs fonctions.

Il n'est point parlé ici du serment qu'ils doivent également faire de remplir fidellement les obligations de leurs Offices; mais cette condition étant prefcrite par les Ordonnances générales du Royaume à l'égard de tous Huisliers &

LIV. I. TIT. V. des Huissiers, &c. ART. I.

Sergens, ceux de l'Amirauté ne peuvent en être exceptés, aussi aucun n'en

est-il dispensé dans l'usage & la pratique.

Pour ce qui est de la caution que notre article exige jusqu'à la somme de 300 liv. tandis que dans les autres Jurisdictions Royales elles n'est que de 200 l. je ne sai si le Commentateur a eu raison de dire qu'en cette partie notre article n'étoit guere en usage. Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'il est des Jurisdictions d'Amiranté où il est pratiqué, & s'il en étoit autrement ailleurs ce ne pourroit être qu'un abus dont il faudroit revenir, les Ordonnances étant saites pour être exécutées.

Les Huissiers-Visiteurs ne sont connus que dans les Sieges d'Amirautés, il y en a réguliérement deux en chaque Siege. Leurs fonctions sont marquées dans les articles suivans. Elles sont privatives à celles des autres Huissiers-Audienciers, qui partagent néanmoins avec eux; de maniere qu'ayant tous les droits des Huissiers-Audienciers, pour les exercer concurremment avec eux, ils jouissent, à part & par privilege, de ceux attachés au titre de Visiteur, à l'exclusion des autres.

Ces Officiers font très-anciens: la preuve en réfulte des articles 16 & 17 de l'Ordonnance de 1517; du 41 de l'Ordonnance de 1543; du 31 & du 57 de

celle de 1584.

Dans l'origine ce n'étoit que des Commissions de l'Amiral, ou de ses Officiers, érigées depuis en titre, par Arrêt du Conseil du 2 Novembre 1634; ils ont toujours été à la nomination de M. l'Amiral, comme tous les autres Officiers de l'Amirauté. Quant à la réception de ceux qui en sont pourvus, elle se sait dans chaque Siege, général ou particulier, pour lequel ils ont été créés, par le Lieutenant ou son représentant, sur les conclusions du Procureur du Roi conformément à cet article.

Le privilege d'exploiter par-tout le Royaume, sans visa ni pareatis, n'appartient en général, dans les Jurisdictions ordinaires, qu'au premier Huissier-Audiencier; mais dans les Amirautés, il est étendu aux autres Huissiers-Audienciers, aux Huissiers-Visiteurs & aux Sergens, tant de nouvelle que d'ancienne création, avec faculté de mettre à exécution toutes Lettres-patentes, Jugemens & autres actes de Justice, de quelques Juges qu'ils soient émanés, même ceux passés sous le seel du Châtelet de Paris. Edit du mois de Mai 1711, consirmatif en cette partie

des Ordonnances qui leurs avoient déja attribué cette prérogative.

Avant cet Edit, le Parlement de Bourdeaux ayant jugé, par quatre Arrêts de 1691, 1692, 1694, & 1695, que les Huissers & Sergens des Amirautés n'avoient droit de mettre à exécution que les Jugemens & Sentences de l'Amirauté; & en conséquence leur ayant sait désenses de saire aucunes significations, faisses ni contraintes en vertu d'autres actes de Justice: sur la Requête de seu M. le Comte de Toulouse, ces quatres Arrêts surent cassés par Arrêt du Conseil du 20 Mars 1697, qui maintient les litts Huissers & Sergens dans leur ancien droit & possession, avec désenses de les y troubler à peine de 1000 livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts. Cet Arrêt du Conseil est rapporté par Brillon. Verbo Amiral, n. 3, sol 180, col. 2.

Après une décifion aussi formelle, confirmée encore par Edit du mois de Mai 1711, il n'étoit plus possible de méconnoître le droit des Huissiers & Sergens de l'Amirauté : mais le sieur le Comte, Lieutenant - Criminel du Bailliage de Coutances, entreprit dans la suite d'y donner atteinte par une voie singuliere, en voulant les assuiter, sur le sondement de quelques Arrêts du Parlement de Rouen, à prêter serment devant lui avant que de pouvoir saire aucuns exploits ni autres actes de Justice en maticre criminelles; avec désenses d'y contrevenir, à peine d'interdiction & de 500 livres d'amende: ce qui ayant donné lieu à S.A.S. M. le Duc de Pentievre de se pourvoir au Conseil, intervint Arrêt le 12 Juillet 1738, par lequel Sa Majesté, sans s'arrêter à l'affignation donnée aux Huissiers de l'Amirauté de Grandville, à la requête dudit sieur le Comte, a maintenu & gardé les Huissiers & Sergens des Amirautés dans le droit & possession d'exploiter par tout le Royaume, & de mettre à exécution toutes Lettres-Patentes, Arrêts Sentences & Jugemens, & tous Actes de Justice de quelques Cours & Jurissictions qu'il soient émanés, & ce en vertu du serment par eux prété dans les Sieges d'Amirauté où ils ont été reçus, avec désenses audit sieur le Comte & à tous autres de les y troubler à peine de 1000 livres d'amende & de tous dépens, dommages & intérêts.

# ARREST DU CONSEIL D'ETAT

DU ROI,

Qui maintient les Huissiers & Sergens des Amirautés dans le droit & possessions d'exploiter par-tout le Royaume, & de mettre à exécution toutes Lettres-patentes, Arrêts, Sentences & Jugemens, & tous actes de Justice de quelques Cours & Jurisdistions qu'ils soient émanés, & ce en vertu du serment par eux prêté dans les Sieges d'Amirauté où ils ont été reçus; avec désenses de les y troubler à peine de mille livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts.

Du 12 Juillet 1738.

#### EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT.

S Ur la Requête présentée au Roi, étant en son Confeil, par Louis-Jean-Marie de Bourbon, Duc de Penthievre, Amiral de France: contenant que de tout temps les Huitliers des Amirautes ont en le pouvoir d'exploiter par-tout le Royaume, en conféquence de leur réception, & du ferment par eux prêté aux Sieges de l'Amiramé: l'Edit du mois de Mai 1572, portant créa. tion d'un Office d'Huissier en l'Amiranté de Guienne, au Siege de la Table de Marbre à Paris , lui attribue pareil & femblable privilege , pouvoir, faculté & autorité, pour toutes exécutions & contraintes indifféremment, qu'aux Huithers de la Chambre des Compres, & du Tréfor, Connétablie & Maréchauslée de France; par autre Edit portant création d'un pareil Office "Huisher en l'Amirauté de France & Guienne,

il est donné pouvoir à cet Huissier d'exécuter toutes Sentences, Arrêts, Lettres de Chancelleries, Obligations, & autres Mandemens de tous Juges : conformément à ces dispositions le Parlement de Paris a , par Arrêt du 29 Janvier 1609, cassé une Ordonnance du Prévôt de Paris, qui fait defentes à Conflant Huissier de lAmirauté, d'exécuter les Jugemens & contraintes du scel du Châtelet de Paris, & l'a maintenu dans la faculté qui lui est attribuée par son Edit de création : les Huishers à cheval du Châtelet de Paris s'étant pourvus au Confeil en cassation de cet Ariêt, ils furent déboutés de leur requête, & condamnés au - d-pens par Ariêt du Conteil du premier Avril 1609. Le Roi I ouis XIII ayant crée, par Edit du Mois d'Août 1637, sept Sieges d'Amirauté dans la Province de Languedoc, éréa, par le même Edit, des Offices d'Huissiers en ces différens Sieges, avec pouvoir à ces Huisliers d'exploiter par-tout le Royanme tous Acttes de Justice de quelques Cours & Jurisdictions qu'ils fussent émanés. L'Arrêt du Confeil du 2 Décembre 1634, portant qu'il feroit établi des Huissiers Audienciers dans tous les Sieges généraux & particuliers de la Marine, en confequence des Edits de 1587, 1589, 1606, ordonne que ces Huissiers jouiront pleinement & paifiblement du pouvoir d'exploiter par-tout le Royaume, tous Arrêts, Jugemens & Sentences de quelques Juges que se soit, & tous autres Actes de Justice; l'Edit du mois d'Août 1640, portant établissement de sept Sieges d'Amiranté dans la Province de Bretagne, attribue ce même droit aux Huistiers établis dans ces Sieges. Le Parlement de Bourdeaux ayant fait des défenses aux Huistiers de l'Amiranté, par quatre Arrêts du 29 Novembre 1691, 21 Janvier 1692, 22 Mai 1694, & 23 Juin 1695, de faire aucunes fignifications, faifies ni contraintes en vertu de Jugemens émanés d'autres Jurifdictions que celle de l'Amirauté, M. le Comte de Toulouse fe pourvut au Conseil en cassation de ces Arrêts, & après un premier Arrêt qui ordonna l'envoi des motifs, Sa Majesté, par autre Arrêt du 20 Mars 1697, fans s'arrêter aux Arrêts du Parlement de Bourdeaux, qu'elle cassa & annulla, ordonna que les Huisliers & Sergens des Amirautés du Royaume, continueroient d'exploiter, donner toutes affignations, & mettre à exécution, par-tout le Royaume, toutes Lettres-patentes, Arrêts, Sentences, Jugemens & Ordonnances, & généralement tous actes de Justice, de quelques Cours & Jurifdictions qu'ils fullent émanés, conformément aux Edits, Déclarations & Arrêts du Confeil. Enfin, l'Edit du mois de Mai mil fept cent onze, portant création de divers Offices, entr'autre de premiers Huiffiers Audienciers, & Sergens dans toutes les Amirantés du Royaume, porte expresiément que ces Huissiers jouiront de la faculté d'exploiter dans tout le Royaume, & de mettre à exécution toutes Lettres-patentes, Arrêts, Sentences, Obligations, Jugemens, & autres Actes de Justices, de quelques Juges qu'ils toient émanés, même ceux passés sous le scel du Chàtelet de Paris ; au prejudice d'un droit ii anciennement & fi folidement etabli , le fieur le Comte, Lieutenant - Criminel du Bailliage de Coutances, prétend aflujettir les Huisliers de l'Amirauté à prêter ferment devant lui, fondés fur quelques Arrêts du Parlement de Rouen, qui enjoignent à tous Huissiers & Sergens de prêter ferment devant les Lieutenans - Criminels,

avant que de pouvoir faire aucuns exploits ni autres actes de Justice en matiere criminelle, avec défenfes d'y contrevenir, à peine d'interdiction, & de cinq cens livres d'amende & for le fondement de ces Arrêts, il a fait afligner, à fa requête, le 10 Mai dernier, au Siege du Bailliage Criminel de Coutances, Noel Beufle & Pancrace Ducheine, Huissiers en l'Amirauté de Grandville, pour s'y voir condamner aux peines & amendes portées par ces mêmes Arrêts, pour avoir fait, fans droit ni qualité (ce font les termes de l'exploit ) les fonctions d'Huissiers dans les affaires Criminelles dépendantes du Bailliage Criminel dudit Courances, & voir dire que défenses leur feront faites de faire aucunes tonctions dans l'étendue dudit Siege. Comme la prétention de cet Officier est formellement contraire aux Edits & Arrêts du Con'eil que l'on vient de citer, que les Arrêts du Parlement de Rouen, fur lesquels il se sonde, ne peuvent avoir d'application aux Huissiers d'Amirauté qui n'y sont point dénommés, & dont le droit se trouve établi sur des titres si authentiques; que d'ailleurs ces Arrêts sont antérieurs à celui du Conseil du 20 Mars 1697, & à l'Édit du mois de Mai 1711, qui confirment si expressément le droit des Huitliers de l'Amirauté, auquel le Lieutenant-Criminel de Coutances entreprend de donner atteinte: le Duc de Penthievre ne peut se dispenser de réclamer l'autorité de Sa Majesté, contre une entreprise si contraire à ses droits & à ceux des Huisliers de l'Amirauté, dont la nomination lui appartient en qualité d'Amiral. Requéroit à ces caufes, qu'il plût à Sa Majesté, sans s'arrêter à l'assignation qui a été donnée à la requête du Lieutenant-Criminel de Coutances, auxdits Noel Beuft & Pancrace Ducheine, ni à tout ce qui pourroit s'en être enfuivi , garder & maintenir les Huitfiers & Sergens des Amirautés, dans le droit & poslession d'exploiter par-tout le Royaume, & de mettre à execution toutes Lettres-patentes, Arrèts, Sentences & Jugemens, & tous actes de Juffice de quelques Cours & Jurifdictions qu'ils foient emanés, & ce en vertu du ferment par eux prêté dans les Sieges d'Amiranté où ils auront eté reçus, avec défenses audit fieur le Comte, & à tous autres de les y troubler, à peine de mille livres d'amende & de tous dépens, dommages & intérêts. Vu ladue requêre, & les pieces y énoncces, justificatives du contenu en icelles : Oui le rapport, Sa Majerlé étant en son Confeil, sans s'arrêter à l'assignation qui a eté donnée à la requête dudit fieur le Comte, Lieutenant-Criminel au Baillrage de Coutances, auxdits Noel Beuil & Pancrace Ducheine, Huitfiers en l'Amirauté de Grandville, ni à tous ce qui pourroit s'en être ensuivi ; a mantenu & garde les Huisliers & Sergens des Amirautés dans le droit & possession d'exploiter par-tout le Royaume, & de mettre à exécution toutes Lettres-Patentes, Arrêts, Sentences & Jugemens, & tous actes de Justice de quelques Cours & Jutislications qu'ils foient émanés, & ce en vertu du ferment par eux ptêté dans les Sieges d'Amirautés où ils ont été reçus; fait Sa Majeffé,
défensés audit fieur le Comte. & àtous autres,
de les y troubler, à peine de mille livres d'amende, & de tous dépens, dammages & intérêts
Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majeffé y
étant, tenu à Compiegne, le douze de Juillet
mil sept cent trente-huit. Signé Phelippaux.

#### ARTICLE 11.

Es Huissiers-Visiteurs feront incessamment la visite des vaisseaux lors de leurs arrivée & de leur départ, & en délivreront leurs procès-verbaux aux Maîtres, à peine de tous dépens, dommages & intérêts procédans du retardement.

Ar l'Ordonnance de Philippe II, Roi d'Espagne, du mois d'Ostobre 1565, art. 11, il devoit y avoir dans chaque port trois Officiers-Visiteurs qui seroient nommés l'un par le Roi, le second par l'Amiral, & le troisieme par le Corps-de-Ville, pour visiter les navires & les marchandises de leur chargement, sauf aux marchands chargeurs, à en commettre un quatrieme pour veiller au chargement & au déchargement des marchandises. Du reste, on trouve dans la même Ordonnance le sond de ce qui est porté par cet article & par ceux qui suivent.

La visite du navire, dont il est ici question, roule sur plusieurs objets;

c'est pour s'assurer,

1º. Si le navire est François ou Etranger, ce qui fait une différence considé-

rable à bien des égards.

2°. Le navire étant François, s'il n'y a point des Etrangers au delà du tiers de l'équipage; ou le navire étant étranger, s'il n'y a point des François dans l'équipage, ce qui est également défendu.

3º. Le navire étant armé en guerre, voir avant le départ s'il est en état & étanché, pourvu d'hommes, d'armes & de vituailles convenables, art. 13

de ladite Ordonnance de Philippe II.

4°. S'il est équipé en marchandise, voir tout de même s'il est en bon état, si l'équipage est conforme au rôle, si les autres expéditions nécessaires ont été prises, & s'il n'y a dans le chargement aucunes marchandises prohibées; dernier objet qui regarde aussi la visite au retour du navire.

5°. Enfin, fi le Maure du navire n'est point en contravention à aucunes

des regles & des formalités établies sur le fait de la navigation.

Tout cela doit se faire & s'observer de la part des Huissiers-Visiteurs, sans perte de temps, au départ & à l'arrivée de chaque navire, qu'ils en soient requis ou non par les Maîtres ou Capitaines; parce qu'ils ne doivent pas partir, ni à leur retour decharger aucunes marchandises que cette visite n'ait été faite. Et comme tout retardement en ce genre seroit nuisible, c'est la raison pour laquelle notre article, assujettit ces Huisiers-Visiteurs, aux dépens,

LIV. I. TIT. V. des Huissiers, &c. ART. II.

11. 191

dommages & intérêts réfultans de leur négligence, relativement à l'article 18 de la même Ordonnance de Philippe II, déja citée.

Quant aux procès verbaux de leurs visites, qu'il leur cst aussi enjoint de délivrer aux Maîtres, conformément aux art. 14 & 16 de ladite Ordonnance de Philippe II, cela ne s'est jamais entendu que de simples certificats de visite, à moins qu'il ne sût question de quelque procès-verbal de saisse du navire ou des marchandises, auquel cas il a toujours été de la regle d'en délivrer sur le champ une copie au Saiss.

Les certificats ne se délivrent plus même aujourd'hui, & depuis 1716, aux Capitaines, ou Maîtres, parce que depuis ce temps-là, les congés rensermant par une clause expresse la condition nécessaire de la visite du navire, la déli-

vrance qui s'en fait au Capitaine, vaut certificat de la visite.

#### ARTICLE III.

Bserveront, en saisant leur visire, de quelles marchandises les vaisseaux sont chargés, quel est leur équipage, quels passagers ils menent, & seront mention, dans leurs procès-verbaux, du jour de l'arrivée ou départ du bâtiment, & de ce qui leur aura été payé pour leur salaire.

Ela est encore consorme aux mêmes articles 14 & 16 de ladite Ordonnance de Philippe II, excepté qu'ici il est ordonné de plus qu'il sera fait mention des passagers, aussi-bien que du jour de l'arrivée ou du départ du bâtiment; & que là, il est enjoint d'exprimer la quantité des munitions avec la grandeur & le port du navire; ce qui est néanmoins sous-entendu de part & d'autre.

L'obligation imposée, aux Huissiers-Visiteurs, de marquer ce qui leur aura été payé pour leur salaire, n'a rien d'extraordinaire pour eux, c'est une loi commune à tous les Huissiers ou Sergens, de quelque Jurisdiction que ce soit

Les salaires de ces Huissiers-Visiteurs ont été fixés par l'article 18 du Réglement du 28 Mars 1673, & par l'article 18 aussi du Réglement du 20 Août de la même ennée. Les Pêcheurs de poisson frais, & les pilotes lamaneurs, en sont exempts à leur retour.



#### ARTICLE IV.

Iendront un registre coté & paraphé, en chaque page, par le Lieutenant du Siege, dans lequel sera fait mention sommaire du contenu aux procès-verbaux de visite; & le registre sera clos par le Juge, à la fin de chaque ennée.

'Article 14 de l'Ordonnance de Philippe II, les assujettit tout de même à tenir un registre suivi de leurs visites, & notre article n'a fait qu'ajouter la formalité du paraphe & celle de la clôture du registre, à la sin de chaque année.

# ARTICLE V.

S'Opposeront au transport des Marchandises déprédées ou de contrebande, les saissiront & en seront rapport au Juge, à peine de trois cens livres d'amende & de punition exemplaire.

E scroit en vain que les Huissiers-Visiteurs seroient chargés de visiter les marchandises en même temps que le corps du navire & ses agrêts & apparaux, s'ils n'étoient pas autorisés à s'opposer au transport des marchandises déprédées; c'est-à-dire, provenant de pillage ou vol sait sur quelque navire ami ou ennemi de bonne prise ou non; de même que des marchandises de contrebande dans toute la force de ce terme, & s'ils n'avoient pas dtoit de les saiss & d'en dresser leur procès-verbal pour en faire leur rapport au Juge de l'Amirauté, Juge naturel & compétent de ces sortes de cas; sur quoi voir l'article 10 du tit. 2 ci-dessus.

Mais non-seulement ils sont autorisés, par cet article, à en user da la sorte; mais encore cela leur est extrêmement enjoint, à peine de trois cens livres d'a-

mende, & de punition exemplaire.

Pour ce qui est des estets déprédés, l'occasion d'exercer ces sortes de faisses ne peut guere se rencontrer que sur un vaisseau armé en course; & comme en parcil cas le Capitaine & les Gens de l'équipage ont grand soin de mettre en quelqu'endroit écarté de la côte, le butin dont ils veulent frustrer l'armateur,

une faisse de cette nature ne peut avoir lieu que très-difficilement.

Les occasions de saisir des marchandises de contrebande ne sont pas, à beaucoup près, si rares, mais la vigilance extrême des Commis des Fermes, ne laisse guere, aux Huissiers-Visiteurs, le moyen d'exercer leur zele en cette partie. Mais enfin, il peut arriver absolument qu'ils préviennent ces Commis des Fermes, & alors leur procès-verbal de saise servira de base à la procédure qu'il conviendra de saire en conséquence, aux termes de l'Arrêt du Conseil du 14 Septembre 1728, article 5, qui renouvelle la disposition de celui-ci.

Parmi

LIV. I. TIT. V. des Huissiers; &c. ART. V.

Parmi les marchandises prohibées sont, & au premier rang, les armes & munitions de guerre. La sortie du Royaume en a toujours été désendue; sans une permission expresse du Roi, & ces désenses ont été renouvellées en 1717.

Lettre de M. l'Amiral, du 18 Avril audit an.

De ce nombre sont celles qui ont été prises sur des François. Quelque part qu'elles aient été achetées, chez l'ennemi ou en pays neutre, il est également désendu aux François & aux Etrangers de les apporter & vendre dans le Royaume, sous quelque prétexte que ce soit, sur peine de confiscation, non-seulement des mêmes marchandises, mais encore des navires & des autres

effets qui y auront été chargés.

Il est pareillement désendu à quiconque, d'acheter ces marchandises apportées dans le Royaume, sur peine de confiscation & d'amende de 10000 livres, pour la premiere sois, & de punition corporelle pour la seconde. Le tiers de ces confiscations & amendes est attribué au Dénonciateur; & si ceux sur qui ces marchandises ont été prises se présentent pour les réclamer, sur la preuve qu'ils en produiront, les deux tiers doivent leur en être restitués, l'autre tiers demeurant toujours au Dénonciateur. Il y a pourtant une exception en faveur des marchands sur lesquels les marchandises auront été prises, c'est à-dire, qu'il leur est permis de les racheter ou faire racheter hors le Royaume, & de les y rapporter pour en disposer à leur gré.

Telles sont les dispositions de la Déclaration du Roi, Louis XIII, du 22 Septembre 1638, dont le motif est d'ôter aux ennemis le moyen de se désaire aussi avantageusement de leus prises qu'ils le pourroient, si l'entrée des marchan-

dises en provenant & leur débit dans le Royaume étoient libres.

En exécution de cette Déclaration que l'on trouve dans Clairac, page 437, qui est toujous en vigueur, le sieur Batini, réclamateur des marchandiles apportées dans le Royaume, qui lui avoient été prites par les ennemis, obtint dans ses sins, contre les sieurs Meyere & Pepin, par Arrêt du Parlement d'Aix.

du 7 Février 1750.

Mais comme la raison n'est pas la même pour les navires, & que d'ailleurs les loix pénalles ne soussierent point d'extention, il faut dire qu'il en doit être autrement des navires aussi pris sur les François, & en conséquence que les navires peuvent librement être achetés & amenés dans les ports du Royaume, tant par les François que par les Etrangers, sans aucun danger de conssection ni d'amende. Ainsi jugé à Marseille le 27 Mai 1757, par Sentence de l'Amirauté, rendue par M. Emerigon avec M. Richard, en saveur du Capitaire Alexandre de Tertia, commandant la barque la Marie, contre ceux qui étoient propriétaires de cette barque au temps de la prise, lesquels surent deboutés de leur demande en confiscation de la barque. M. Emerigon m'a marqué que cette décision avoit été approuvée par M. de Montelar, Procureur-Général du Parlement d'Aix.

Dans l'espece de cette Sentence, la barque avoit été achetée à Malte par un Maltois, & ensuite frétée pour Marseille, au Député de la Chambre de Commerce de la même Ville, résident à Malte; mais je ne doute point que la décisson n'eût été la même, quand le bâtiment auroit été acheté par un François.

Tome I. B b

#### ARTICLE VI.

Mpêcherons les Maîtres de faire voile sans congé de l'Amiral bien & duement enregistré, & de décharger aucunes marchandises s'ils n'ont fait leur raport.

IL est désendu à tout Capitaine ou Maître de navire de sortir des ports du Royaume, sans congé de l'Amiral duement enregistré au Greffe de l'Amirauté du lieu du départ, à peine de confiscation, art. 1 du tit. 10 ci-après.

Il lui est défendu tout de même de décharger aucunes marchandises à son arrivée, qu'après avoir fait son rapport au Gresse de l'Amirauté. si ce n'est en cas de péril imminent, à peine de punition corporelle & de confiscation des marchandises, art. 9 du même titre.

Dans l'un ou l'autre cas, il est donc du devoir des Huissiers-Visiteurs de veiller aux contraventions, de les empêcher si la chose est dans leur pouvoir.

& de donner avis du tout aux Officiers de l'Amirauté.

Ils le doivent avec d'autant plus d'attention, que M. l'Amiral se repose fur leur vigilance pour la conservation de ses droits en cette partie, n'entretenant plus, comme autresois, des pataches commandées par ses porteurs d'ordres, pour aller au-devant des navires & en faire la visite.

#### ARTCILE VII.

Es Maîtres, Capitaines & Patrons seront tenus de souffrir la visite de leurs bâtimens, à peine d'amende arbitraire.

Es Ordonnances de 1517, art. 16, de 1543, art. 41, & de 1584, art. 57; ajoutent même à l'amende la punition corporelle, ou telle autre suivant l'exigence du cas; & il ne saut pas s'imaginer qu'il y ait été dérogé par cet article. En estet, si un Capitaine ou Maître de navire s'opposoit absolument à la visite de son bâtiment & des marchandises de sa cargaison, de maniere qu'il l'empêchât par violence, il n'en seroit pas quitte pour une simple amende puisque ce seroit une rébellion à justice. L'amende dont notre article paroît se contenter ne peut donc regarder que le cas où le Maître aura simplement esquivé la visite en levant l'ancre pour ne pas se laisser aborder, ou en précipitant le chargement ou le déchargement de ses marchandises, de saçon qu'il n'ait pas été possible d'en faire la visite convenablement, & nullement le cas d'un resus s'eté possible d'en faire la visite; ou du moins s'il ne pouvoit être question alors que d'une amende, elle devroit être assez considérable pour empêcher que l'exemple de la désobéissance ne devînt contagieux.





# TITRE VI.

Du Receveur de l'Amiral.



La été parlé sur l'article 12 du titre premier, du droit qu'a M. l'Amiral d'établir dans chaque Amirauté, un Receveur de ses droits, lequel est en même-temps son Procureur, avec faculté de poursuivre en Justice, en cette qualité de son Procureur, toutes les actions tendantes au paiement ou à la conservation de ses droits. Par cette raison, il ne sera question ici que

du Receveur, confidéré précifément dans sa qualité restreinte de préposer à la recette des droits de M. l'Amiral, abstraction faite de la qualité de son Pro-

cureur qui y est naturellement jointe.

Comme les droits attachés à la charge d'Amiral, font de leur nature, droits Royaux; c'est la raison pour laquelle ceux qui sont préposés pour en faire la recette, sont mis au rang des Receveurs des droits du Roi ou des sermes, & en cette qualité doivent jouir de l'exemption du logement de gens de guerre. Lettre de M. le Comte d'Argenson, Ministre de la guerre, à M. de Blaire de Bossemont, Intendant de la Rochelle, du 22 Mars 1751, portant que telle est l'intention du Roi, en interprétation de l'Ordonnance du 25 Juin 1750,

## ARTICLE PREMIER.

E Receveur de l'Amiral sera tenu de faire enregistrer sa Commission au Gresse du Siege de l'Amirauté où il sera établi, & d'y prêter serment.

A Commission de M. l'Amiral par laquelle il établit quelqu'un pour son Receveur, ne suffit pas aux termes de cet article; & avant que celui qui en est pourvu puisse en exercer les sonctions, il saut qu'il la sasse enregistrer au Gresse de l'Amirauté du lieu de son établissement, & qu'il prête devant le Juge, le serment auquel est assujett tout aussicier public. Alors il est en regle, & sa qualité ne peut être méconnue.

Ab ij

#### ARTICLE II.

L sera aussi tenu d'avoir un registre coté & paraphé par le Juge dans lequel il enregistrera les congés.

Utre le registre que cet article l'oblige d'avoir, le Réglement du 13 Juin 1709, lui impose l'obligation d'en tenir huit autres tous également cotés & paraphés par le Juge de l'Amirauté; de forte qu'il en doit avoir neuf en tout.

Le premier est pour la recette & distribution des congés, ainsi que des

commissions en guerre.

Le second pour le droit d'ancrage.

Le troisieme pour les droits de lestage & délestage. Le quatrieme pour ceux des seux, tonnes & balises.

Le cinqueme pour le produit des naufrages. Le fixieme pour les amendes & confifcations

Le septieme pour les sequestres.

Le huitieme pour le dixieme des prifes & rançons. Et le neuvieme pour la recette du droit annuel.

Par rapport à ce droit annuel, vulgairement appellé la Paulette, & au moyent duquel les Officiers qui ont foin de la payer à M. l'Amiral, confervent leurs Charges à leurs veuves & heritiers, le bureau pour en faire le paiement à l'égard des Officiers de l'Amiranté, est chez son Receveur & demeure ouvert depuis le 15 Novembre jusqu'au dernier Décembre inclusivement de chaque année; à l'estet de quoi le Receveur est tenu de faire poser des affiches, tant sur la porte du Palais que sur celle de sa demeure, pour avertir de l'ouverture du bureau.

Le même Réglement lui present la maniere de tenir ses registres, le temps de rendre ses comptes, avec la forme qu'il y doit garder; & dans un grand dé-

tail tous ses engagemens envers M. l'Amiral.

En ce qui concerne la réception de ses comptes; autresois il falloit qu'ils pasfassent à la Chambre des Comptes, du moins pour les articles concernant le droit d'ancrage; mais depois l'Arrêt du Conseil du 10 Decembre 1697, il n'a plus été question de compter de la recette de ce droit à la Chambre des Comptes, non plus que des autres droits attachés à la charge d'Amiral, comme il a été observé sur l'article 11, du titre premier. C'est à M. l'Amiral que son Receveur rend ses comptes direstement; & des qu'ils sont approuvés &z arrêtés par S. A. S. il ne faut rien de plus pour sa Charge.



## ARTICLE III.

E Receveur sera appellé, à la diligence de notre Procureur, à la confection de l'inventaire des effets sauvés des nautrages ou pris sur nos ennemis, sans qu'ils puissent prétendre aucun droit pour son assistance.

Intérêt qu'à M. l'Amiral aux effets sauvés des naufrages est sensible, puifqu'à désaut de réclamation dans l'an, il lui en revient le tiers ou la moitié suivant les circonstances; sur quoi voir les articles 26 & 27 du titre des naufrages ci-après; & à l'égard des effets pris sur les ennemis, le dixieme lui en appartient, tant par l'article 9 du titre premier, ci-dessus, que par l'article 32, du titre des prises. Il est donc juste & naturel d'appeller son Receveur, non-seulement à l'inventaire comme le prescrit cet article; mais encore à toutes les autres opérations qu'il convient de faire à ce sujet. C'est aussi ce qui a été recommandé aux officiers de l'Amirauté, dans tous les Réglemens postérieurs à cette Ordonnance relative à ces objets; & en dernier lieu, en ce qui concerne les nausrages par le Réglement du 23 Août 1739.

Mais dans ces occasions le Receveur n'a aucuns droits à prétendre pour son assistance; il n'a que l'expectative de ce qui pourra en revenir à M. l'Amiral pour se payer sur le produit du droit de recette qui lui est accordé en cette

partie.

Et c'est par cette raison que M. l'Amiral paie son Receveur, de maniere que son assistance ne cause aucun préjudice aux Armateurs en course, qu'il a été décidé que ces mêmes Armateurs n'étoient pas sondés à porter en dépense contre M. l'Amiral, les frais de Commission qu'ils paient à leurs Correspondans des lieux où les prises sont amenées. Voyez, instà, les observations sur l'article 31, du titre des prises.

#### ARTICLE IV.

Ui feront communiquées les Requête à fin de main-levée des effets fauvés des naufrages, ou provenus des prifes, & toutes autres auxquelles l'Amiral aura intérêt.

Ci cft une suite naturelle de l'article précédent. Dès qu'il s'agit de quesque Requête ou autre demande à laquelle M. l'Amiral peut avoir interêt de s'opposer, il est de la regle de la communiquer à son Receveur, pour y répondre, quoique le Procureur du Roi à qui elle doit nécessairement être communiquée aussi, soit chargé, par état de veiller à la conservation des droits de M. l'Amiral lorsqu'ils lui paroissent fondés.

Par là, ce sont deux surveillans pour un qu'a M. l'Amiral; car enfin la

communication est également indispensable à son Receveur, comme partie qui peut avoir des raisons valables à opposer. C'est ce qu'a fort bien compris le Commentateur; mais on ne peut lui pardonner ce qu'il ajoure contre le texte précis de l'article & du précédent, savoir qu'il n'y a point de communication à faire des Requêtes à sin de main-levée des essets des nausrages, en supposant, contre toute vérité & contre tout bon sens, que M. l'Amiral ne peut y avoir aucun intérêt.

## ARTICLE V.

E Njoignons au Receveur de l'Amiral de tenir son Bureau ouvert & d'y être chaque jour pour la delivrance des congés & passeports, depuis huit heures du matin jusqu'à onze, & depuis deux heures après midi jusqu'à cinq, & d'écrire au bas de chaque congé qu'il délivrera ce qu'il aura reçu, à peine de cinquante livres d'amende au prosit de l'Hôpital du lieu de son établissement.

E même, l'article 10 du titre 10, ci-après, veut que le Greffe de l'Amirauté soit ouvert en tout temps, le matin depuis huit heures jusqu'à onze heures, & après midi, depuis deux heures jusqu'à six, pour l'enregistrement des congés & la réception des rapports.

C'est que fort souvent ces sortes d'expéditions sont extrêmement pressés; & qu'il est des circonstances où le moindre retardement pourroit causer un

préjudice considérable à un Maître ou Capitaine de navire.

Il faut donc, pour l'intérêt de la navigation & du commerce maritime, que fans exception des jours de Fêtes & Dimanches, tout Capitaine puisse être expedié au besoin, & qu'à cet esset les Bureaux où il doit prendre ses expéditions sui soient ouverts aux heures marquées par cette Ordonnance.

C'est à quoi aussi les Receveurs de M. l'Amiral & les Greffiers des Amirautés sont fort attentis; ils ont même la complaisance de se prêter suivant l'occurence, à l'expedition des Maîtres ou capitaines, hors les heures indiquées & d'obligation; mais ces facilités extraordinaires ne sont pas un titre contreux; ils sont en regle & à couvert de tout reproche, dès qu'ils se tiennent assuemnt à leur Bureau ou à leur Greffe aux heures qui leur sont prescrites.

Quant à l'injonction faite au Receveur d'écrire au bas de chaque congé qu'il délivrera, ce qu'il aura reçu pour les droits, c'est une obligations qui lui est commune avec tous ceux qui levent des deniers sur le Public, ou qui sont autorisés à persevoir des droits ou salaires, asin que l'on puisse vérifier s'ils n'ont point excédé les bornes qui leur sont prescrites; & c'est pour faciliter cette vérification que dans tous les Burcaux de recette & dans les Gresses, il doit y avoir des tableaux exposés, contenant l'énumération des différens droits qui sont dûs. Voyez l'article 14 du titre 4, ci-dessus; l'article 17 du titre 9; ci-après & l'article 19, titre premier du livre 4.

Par l'art. 4 du titre 4, concernant le Greffier, il lui est ordonné tout de même, de mettre le reçu des droits au pied de chaque expédition, sous pareille peine de cinquante livres d'amende, mais sans une application marquée, au moyen de quoi elle ne peut être dans une Amirauté particuliere, qu'au prosit de M. l'Amiral, au lieu qu'ici l'amende est applicable à l'Hôpital Général, sans qu'on en voie la raison; car celle qu'en donne le Commentateur ne fatissfait nullement, ou si elle étoit bonne, il s'ensuivroit que toutes les autres amendes prononcées par cette Ordonnance, auroit dû être tout de même au prosit de l'Hôpital-Général, dès qu'elles servient encourues par d'autres que des Officiers en titre; cependant celle-ci est la seule qui ait cette destination.

L'objet de notre article, qui est la prompte expédition des navires, seroit mal rempli si les congés ne pouvoient être délivrés qu'au Bureau du domicile du Receveur de M. l'Amiral. Dans les ports obliques de chaque Amirauté, où le cabotage n'est guere moins fréquent que dans le port principal, quelle surcharge de frais & quelle perte de temps les Maîtres, tant François qu'Etrangers, n'essuieroient-ils point, s'il leur salloir venir prendre leurs

congés au Bureau du Receveur dans le lieu de fon établissement?

Pour remédier à ces inconvéniens, le Receveur nomme des Commis dans chaque port oblique de son département, pour délivrer des congés néces-faires aux Maîtres des navire qui en ont abordé, de même que pour recevoir d'eux les droits qui sont dûs; & par les mêmes motifs; il y a dans les mêmes ports obliques, des Commis Greffier pour recevoir les déclarations ou rap-

ports d'arrivée & de relâche, & pour enregistrer les congés.

Il n'y a d'exception à cela, par rapport aux congés, que pour les voyages de long cours, qui ne peuvent effectivement être délivtés qu'au Bureau principal du Receveur; & à l'égard des rapports ou déclarations, que lorsqu'il y a des avaries ou d'autres circonstances particulieres à y insérer; lesquelles Déclarations alors ne peuvent être faites qu'au chef-lieu du Gresse de l'Amirauté, comme il sera observé sur l'article 5 du titre 10, ci-après. Mais cela n'apporte pas de retardement à l'expédition des Maîtres ou Capitaines, parce que d'un côté les armemens pour le long cours ne sont permis, que dans les principaux ports, & que d'un autre côté, lorsqu'il y a matiere à un grand rapport, le Capitaine est naturellement dans le cas de rester quelque temps pour en saire utage & s'en prévaloir.

Les Commis du Receveur n'ont affaire qu'à lui pour la redition de leurs comptes. Lui feul rend compte à M. l'Amiral, lequel compte il forme tant de leur recette dont ils lui ont compté que de sa recette particuliere; de maniere néanmoins que son compte est dresse tout comme s'il eût sait par lui-même la recette en entier, parce qu'il est garand de la gestion de ses Commis; à raison de quoi il n'en nomme aucun qu'à la charge de lui sournir caution jusqu'à une

certaine fomme.

S'il y avoit matiere à condamner le Receveur de M. l'Amiral à la restitution de droits induement perçus en tout ou partie, les Officiers de l'Amirauté ne pourroient prononcer contre lui qu'une condamnation pure & simple, sans y ajouter la contrainte par corps, cela leur étant désendu par l'Arrêt du Conseil du 3 Février 1661, cité sur l'article 12 du titre premier, ci dessus.

Ce titre ne se trouve point dans l'Ordonnance de la Marine du mois de Novembre 1684, saite pour la Bretagne, parce qu'alors c'étoit le Gouverneur de cette province qui y percevoit les droits d'Amirauté. Mais depuis que l'Amirauté de Bretagne a été jointe à celle de France, de maniere qu'il n'y a plus qu'un Amiral dans le Royaume, & qu'en contequence M. l'Amiral a établi des Receveurs de ses droits en Bretagne, comme dans les autres provinces maritimes; nul doute que les dispositions des différens articles de ce titre ne doivent être observées en Erctagne, comme par-tout ailleurs,







# TITRE VII.

Des Interpretes, & des Courtiers-Conducteurs des Maîtres de Navires.

OUT Maître ou Capitaine de Navire étranger qui ignore la langue du pays où il vient commercer, a besoin d'un interprete pour se faire entendre, pour saire dans les bureaux les déclarations auxquelles il est tenu, pour vendre ses marchandises & en acheter d'autres pour son retour, en un mot, pour faire son commerce.

D'un autre côté, qu'il fache la langue du pays; mais qu'il ignore, faute d'habitude dans le lieu, les usages des bureaux, les formalités qu'il y a à observer & les moyens de se procurer une prompte & sûre expédition; qu'il ne puisse pas ensin, ou qu'il ne veuille pas se charger de tout ce détail, comme il arrive souvent aux nationaux mêmes, il a besoin d'un Courtier-Conducteur, pour l'introduire & le guider dans toutes ses opérations.

. Il a donc fallu dans tous les temps des Interpretes & des Courtiers-Conducteurs des Maîtres de navires, & à leur défaut se servir des personnes instruites dans ce genre, pour en faire les sonctions. Mais n'y ayant point encore de regles établies à ce sujet, & les Interpretes & Courtiers sans caractere, qui n'étoient pas liés par la religion du ferment, ajoutant à l'infidélité de leurs services l'exaction d'un salaire excessif, les plaintes des Maîtres de navires se multiplioient à mesure que le commerce maritime prenoit de nouveaux accroiffemens.

Dans la vue de remédier à ces abus, par Edit du mois de Décembre 1657, Louis XIV créa, en chaque Siege d'Amirauté, deux Offices de Courtiers Jurés-Cenfaux, Affréteurs & Conducteurs à la nomination de M. l'Amiral, fous la réferve de la premiere finance; mais excepté un petit nombre de Sieges d'Amirauté où ces Charges furent levées, l'Edit demeura fans exécution; & par Ordonnances des 30 Décembre 1661 & 24 Janvier 1662, fuivies d'un Arrèt du Confeil du 27 Octobre 1663, le droit de nommer à ces places fut attribué ou plutôt confirmé à l'Amiral en la personne de M. le Duc de Vendôme, avec détenfes à tous Maîtres de navires de se se se fe servir d'autres Courtiers que de ceux qui auroient de lui Commission suffisante.

Je dis, que ce droit lui fut confirmé plutôt qu'attribué, parce que s'agissant Tome I. C c

ici de fonctions relatives à la navigation & au commerce maritime, la faculté d'y commettre lui étoit naturellement acquise par le titre de sa Charge, de même qu'a toutes celles qui dépendent de son droit de Jurisdiction & de police générale sur la mer, ses rades, ports & havres.

Aussi en avoit-il déja usé avant ce temps-là, & depuis il a commis régulièrement à ces places, dans tous les Sieges où elles ne sont pas en titre d'Office, & à l'égard de ces mêmes Offices, c'est lui qui y nomme comme aux autres Charges de l'Amirauté; de manière que ce n'est que sur sa nomination que les pro-

visions du Roi sont expediées.

Il n'y a vraisemblablement aucun port où il y ait autant de Courtiers qu'à Marseille, puisqu'ils ont été portés au nombre de quarante-six, en conséquence de l'Edit du mois de Mai 1692; & que depuis, en 1709 & 1752, il y en a été ajouté quatorze autres, ce qui fait soixante en tout; & ce qu'il y a de singulier encore, c'est que chacune de ses Charges a coûté dans le principe la somme de 4000 livres. Les dernieres Charges ont même été vendues un prix beaucoup plus considérable. Cela donne l'idée d'un commerce extrêmement étendu. Il et pourtant vrai que ces Courtiers servent au commerce de terre comme à celui de la mer; ce qui n'empêche pas qu'ils ne soient tous obligés de sc faire recevoir au Siege de l'Amirauté. Avant la création de ces Offices, c'étoit le Corps-de-Ville qui y commettoit, par usurpation, au moins pour la partie relative aux sonctions maritimes.

Quoique les Interpretes & les Courtiers-Conducteurs des Maîtres de navires foient compris & réunis dans ce titre, leurs fonctions n'ont cependant rien de commun, & la distribution des articles de ce même titre en fournit la preuve. On peut donc être Interprete sans être Courtier & vice versa; c'est la commission

qui en décide suivant les termes dans lesquels elle est conçue.

Celui qui n'est qu'Interprete, outre le privilege exclusif de translater les pieces sujettes à traduction, ne peut que servir de truchement aux Maîtres de navires étrangers, sans pouvoir saire les déclarations pour eux & prendre leurs expéditions, quand bien même les Maîtres se présenteroient en personne, pour agir par eux mêmes aidés de leur truchement, parce qu'autrement il entreprendroit sur les sonctions des Courtiers. Ceux-ci, à leur tour, quoiqu'ils sachent la langue du Maître ou Capitaine étranger, s'ils ne sont pas en même temps nommés Interpretes, ne peuvent servir de truchement à ce Maître ou Capitaine, & à plus sorte raison translater aucune piece, il faut avoir recours à l'Interprete juré.

On comprend qu'à en user de cette maniere les Maîtres auroient à payer toutà-la fois, les droits de courtage & ceux de l'Interprete-truchement. Pour remédier à ces inconvéniens, l'usage s'est introduit de ne plus donner de commission d'interprete sans y joindre le droit de faire en même-temps les fonctions de Courtier-Conducteur; mais cette faculté ne regarde naturellement que les Maîtres étrangers qui parlent quelqu'une des langues pour lesquelles l'Interprete est nommé; il ne peut l'exercer à l'égard des autres Maîtres si sa Commission de Courtier n'est entiere, & dans des termes qui excluent toute idée de limitation

ou restriction.

& qu'ils n'aient fait expérience de leur capacité, & prêté serment devant le Lieutenant du Siege.

I L n'est question ici . & dans les cinq autres articles qui suivent, que des Interpretes privativement aux Courtiers-conducteurs.

Avant de pouvoir entrer en tonction, en conféquence de leurs Commiffions, que M. l'Amiral a scul droit de donner, il faut qu'il les fassent enregistrer au Greffe de l'Amiranté du lieu de leur établissement; qu'ils aient fait expérience de leur capacité; ce qui se reduit aujourd'hui, comme à l'égard des Courtiers, à un certificat de quatre Negocians au moins, portant attestation que l'afpirant Interprete, entend convenablement les langues pour lesquelles il a obtenu la Committion, & enfin qu'ils promettent avec ferment, devant le Lieutenant de l'Amirauté, de s'acquitter fidellement de leur emploi.

Ils devroient être tous Catholiques, fuivant l'intention de Louis XIV, expressément marquée dans une lettre de M. de Pontchartrain, aux Officiers des Amirautés, en date du 23 Mars 1707 : elle est en termes si précis & si éner-

giques, que j'ai cru devoir la transcrire ici.

» Messieurs, le Roi a été informé qu'il a été reçu, à Honsleur, pour Inter-» prete, un homme faifant profession de la Religion prétendue résormée, & » appréhendant que le même abus ne se soit introduit dans d'autres ports, Sa » Majesté m'a commandé de vous écrire que son intention est que les Interpretes & autres gens de cette qualité, qui ont ferment en justice, soient de » la Religion Catholique; elle defire que vous teniez la main à ce que cela soit » exécuté, à peine d'en répondre en votre propre & privé nom. Je suis, Mes-» fieurs, &c. »

Telle est la regle; mais la difficulté de trouver des Catholiques versés dans les langues étrangeres, qui voulussent accepter ces sortes de places, à obligé de s'en écarter & d'admettre à ces emplois, quelque important qu'ils soient par rapport à la foi publique, des Luthérien, des Calvinistes, même des Juiss.

Comme le Roi n'accorde point de provisions pour aucun Office, que ce ne foit à la charge d'une information de vie, mœurs & profession de la religion Catholique, cette difficulté de trouver des Catholiques, pour faire les tonctions d'Interprete, est sans doute la raison pour laquelle, de ces Charges créées par Edit du mois d'Avril 1691, & Janvier 1692. Il y en a eu fi peu de levées, & que celles qui ne l'avoient pas été en 1717, furent supprimées par autre Edit du mois de Mai de la même année.

#### ARTICLE 11.

Nterpréteront dans les Sieges d'Amirauté, privativement à tous autres, les déclarations, charte-parties, connoissemens, contrats & tous actes dont la traduction sera nécessaire.

A Commission d'Interprete seroit inutile, si elle ne donnoit pas le privilege d'Interpreter & translater tous les contrats maritimes dont la traduc-

tion est nécessaire, à l'exclusion de toutes autres personnes.

Ainsi, soit en fait de prise, soit en cas de discussion en Justice, au sujet de quelqu'acte écrit en langue étrangere, il y a nécessité de se servir pour la traduction, du ministere de l'Interprete juré, & les Juges de l'Amirauté n'en peuvent nommer d'autres si l'Interprete n'est légitimement récusé.

#### ARTICLE III.

Erviront aussi de Truchement à tous Etrangers, tant Maîtres de navires, que Marchands, Equipages de vaisseaux & autres personnes de mer.

E même les étrangers marchands, ou gens de mer, s'ils ont besoin de Truchement pour faire entendre leurs raisons ou prétentions dans la Jurisdiction de l'Amirauté, sont obligés de se servir de l'Interprete Juré; & ils ne servient pas écoutés s'ils empruntoient une autre organe, à moins aussi qu'il n'y eût matiere à récuser l'Interprete, auquel cas ce servit au Juge à choisir le Truchement ou Interprete, pour entendre l'Etranger par sa bouche, après lui avoir fait prêter serment de rendre, avec infidélité, les discours & les réponses de l'Etranger; formalités du serment qui ne se pratique pas à l'égard de l'Interprete, à cause qu'il a serment à Justice précisément sur le sait de la traduction.

## ARTCILE IV.

Es traductions ne feront foi que lorsque les Parties auront convenu d'interpretes, ou qu'ils auront été nommés par les Juges.

Eci regarde les traductions de l'Interprete juré, aussi-bieu que celles de tous autres Interpretes; soit parce que l'article ne distingue point, soit à cause qu'une traduction non ordonnée en Justice doit naturellement parostre officieuse, &, comme telle, peut être présumée fautive; sans attaquer ni intéresser même la probité de l'Interprete. Or, elle est officieuse en ce que l'In-

LIV. I. TIT. VII. des Interpretes, Oc. ART. IV.

205

terprete prévient l'Ordonnance du Juge, & dès-là on a droit de la foupçonner de n'être pas exacte, en ce qu'il se peut, ou que l'Interprete n'ait pas donné à la piece toute l'attention qu'il y auroit apportée s'il eût pensé que sa version dût faire regle, ou qu'on lui ait présenté une autre piece que celle qui fait le sujet de la contessation. En un mot, une traduction, en pareil cas, n'est qu'une piece privée, & non juridique, qui par conséquent ne doit pas saire foi.

Je ne pense pas néanmoins que pour avoir déja traduit d'office, ce soit un moyen de récusation contre l'Interprete Juré, à l'effet de l'exclure de donner en forme de la traduction qui fera ordonnée par le Juge. Ainfi, ni dans ce cas, ni à plus forte raison, lorsqu'il n'aura paru aucune traduction des pieces en litige, il ne s'agit point que les parties conviennent d'Interpretes, ni que le Juge en nomme au défaut de l'un ou de l'autre, comme on en use au sujet des visites & estimations d'Experts; il n'échoit alors que d'ordonner que la traduction fera faite par l'interprete-juré avec une autre dont les Parties conviendront ou qui sera nommé d'office par le juge; & ce ne seroit qu'autant qu'il y auroit matiere à récuser l'Interprete juré, que l'on pourroit avoir recours à d'autres, à moins toutefois que la partie qui refuseroit d'acquiescer à la traduction, ne la foutint réellement vicieuse & infidelle. En ce cas, il seroit question de la faire vérifier par d'autres Interpretes, convenus par les Parties ou nommés par le Juge, conformément à cet article. Mais aussi alors la traduction étant reconnue sincere & véritable, la Partie qui l'auroit attaquée ne seroit pas quitte pour payer les frais de la vérification, & l'Interprete juré feroit fondé à se pourvoir contre-elle pour la faire condamner en ses dommages & intérêts, & à une amende arbitraire, pour l'injure qu'elle lui auroit faite.

Au reste, comme notre Ordonnance parle toujours des Interpretes au plurier, elle suppose qu'il y en a plusieurs pour chaque langue étrangere, quoique régulierement il n'y en ait qu'un en chaque Amirauté. Cependant, s'il y en avoit réellement plusieurs, ce seroit alors que la traduction devroit se faire aux termes de notre article; & supposé qu'un des Interpretes eût déja donné une traduction d'office, il seroit de la regle, en ce cas, d'ordonner que la traduction en sorme, seroit faite par deux autres; mais s'il est seul, c'est à lui à faire la traduction par le privilege que lui attribue l'article ci-dessus & tout ce que l'on peut faire, c'est de nommer une autre personne pour travailler à la traduction avec lui, qui s'entend toujours, saus la récusation pour cause juste & légitime.

Mais si les Interpretes jurés sont des Interpretes nécessaires; c'est-à-dire, qu'on ne peut se dispenser d'employer dès qu'il est question de traduction; cela n'est vrai que dans les Jurisdictions pour lesquelles ils ont été établis. Dans les autres Jurisdictions, il est libre aux Parries & aux Juges d'en choisir ou nommer d'autres, parce qu'à leur égard les Interpretes jurés, sont sans titre, & qu'ils ne peuvent être considérés que comme des Experts, parmi lesquels

il est permis de choisir.

## ARTICLE V.

Es Interpretes, convenus ou nommés, se chargeront au Gresse des pieces dont la traduction sera ordonnée après qu'elles auront été paraphées par le juge, & seront tenus de les rapporter avec les traductions dans le temps qui leur sera prescrit, sans qu'ils puissent exiger, ni prendre plus grands salaires que ceux qui leur seront taxés.

L s'ensuit delà qu'il doit être dressé un procès-verbal des pieces sujettes à traduction, lors duquel procès verbal, qui sera fait Parties présentes, ou duement appellées, le Juge paraphera chacune de ces pieces; & le tout sera déposé au Gresse. Après cela les Interpretes convenus ou nommés, serment préalablement sait à la maniere accoutumée, s'ils ne sont Interpretes jurés, prendront les pieces des mains du Gresser lui en donneront leur récépissé, par lequel ils se soumettront de les rapporter avec leurs traductions dans le temps qui leur aura été prescrit par le Jugement qui aura ordonné les traductions; ou s'il n'y a pas eu de délai marqué, lorsqu'il en seront requis & sommés, ou dans celui qui leur sera fixé par le Juge. Du reste, quoique l'article n'en dise rien, si les Interpretes ne sont pas jurés, leur traduction sera sujette à affirmation, dont il sera également dressé procès-verbal; mais s'ils sont Interpretes jurés, leur certificat au pied de chaque traduction vaudra affirmation

Tout ceci, au surplus, n'est que pour le cas où les Parties resusant de s'en rapporter à la traduction de l'interprete juré, demanderont, ou l'une d'elles, que la traduction soit saite dans toutes les regles; mais cela même ne peut se

rencontrer que très-rarement : je n'en ai même pas vu d'exemple.

Cela ne regarde aussi que le civil. S'il s'agissoit du criminel, il faudroit alors se conformer à l'Ordonnance du mois de Juillet 1737, concernant le faux & la

reconnoissance des écritures.

En matiere de prise tout est simple à ce suiet. Le Juge sait le triage des pieces dont la traduction paroît nécessaire ou utile; il les paraphe avec le Capitaine du vaisseau pris, & il en dresse un procès-verbal. Il remet ensuite les pieces entre les mains de l'interprete juré, s'il y en a sinon il nomme pour luterprete un homme qui entend la langue dans laquelle les pieces sont écrites; & après avoir pris son serment, il le charge des pieces pour en faire la traduction. La traduction achevée, l'Interprete rapporte les pieces avec leur traduction qu'il certisse & affirme dans un avenant mis au pied du procès-verbal.

Dans tous les cas de traduction, il est entendu que l'Interprete n'est pas le maître de la taxe de son salaire ou de la rétribution qui lui est dûe à ce sujet : c'est au Juge à la fixer, & il n'est pas permis à l'Interprete de rien exiger ou recevoir au delà; ce seroit de sa part une prévarication qui l'assujettiroit à une amende arbitraire; & s'il étoit Interprete juré, la récidive emporteroit

la suspence ou privation de son emploi.

## ARTICLE. VI.

Pourront aussi servir de Facteurs aux Marchands étrangers dans les affaires de leur commerce.

E n'est-là qu'une faculté accordée aux Interpretes, de servir de Fasteurs ou Aides aux Marchands étrangers, qui parlent les langues pour lesquelles ils sont institués Interpretes; & non-seulement en cela il ne leur est pas attribué un privilege exclusif, comme à l'égard des traductions & du droit de servir de Truchement; mais même ils ne peuvent user de cette faculté au préjudice des Courtiers-Condusteurs, s'ils ne sont en même temps nommés Courtiers par leur Commission; & cela quoique les Maîtres à qui ils serviroient de Facteurs seroient présens pour agir par eux-mêmes avec leur aide, dans toutes les opérations relatives au courtage, comme il a été observé ci-dessus & c'est ainsi qu'il faut entendre l'article 14, ci-après, qui permet à tous Maîtres de navires & aux Marchands, qui voudront agir par eux-mêmes, de se passer d'Interpretes & de Courtiers.

## ARTICLE VII.

A Ucun ne pourra faire fonction de Courtier-conducteur de Maître de navire, qu'il n'ait été immatriculé au Greffe de l'Amirauté, sur l'attestation que quatre notables Marchands du lieu donneront de sa capacité & probité.

C Et article ne regarde que les Courtiers-Conducteurs des Maîtres de navires; mais ceux qui suivent leur sont communs avec les Interpretes.

Il est intéressant pour l'ordre & le bien public, qu'il y ait des personnes préposées pour aider & diriger les Maîtres de navires, soit François ou étrangers, dans les affaires relatives à leur navigation & à leur commerce, lorsqu'ils ne seront pas en état ou d'humeur d'agir par eux-mêmes.

Delà il s'ensuit qu'il faut que ces personnes non-seulement soient connues publiquement pour être entendues dans ces sortes d'opérations; mais encore qu'elles aient un caractere qui les autorise à s'en mêler, & qui leur donne

créance dans le public.

Aux termes de cet article, il suffiroit, pour être reçu Courtier-conducteur d'être immatriculé au Greffe de l'Amirauté, sur une attestation de capacité & de probité donnée par quatre notables Marchands du lieu; mais comme le même articlen'a pas entendu priver M.l'Amiral de la faculté de commettre à ces places de Courtiers, faculté qui lui est acquise par le titre de sa Charge, comme

étant une dépendance de son droit de Jurisdiction, & d'ailleurs le droit d nommer les Courtiers, étant une suite naturelle de celui de nommer les Interpretes, qui lui est formellement attribué & reconnu par l'article 4 du titre premier, ci-dessus. L'usage a toujours été, depuis cette Ordonnance comme auparavant, de ne recevoir personne à l'Amirauté, en qualité de Courtierconducteur, qu'en vertu d'une commission de M. l'Amiral, sujette à enrégiftrement, comme toutes les autres commissions; lequel enrégistrement ne se fait toutefois relativement à cet article que fur un certificat des quatre notables Marchan is ou Négocians, portant attestation que l'Aspirant est d'une exacte probité & qu'il à la capacité & les qualités requifes pour faire les fonctions de Courtier.

Du reste les Courtiers ne sont admis, comme les interpretes, qu'à la charge de prêter serment de remplir fidellement leurs fonctions, & tous devant être Catholiques, suivant la lettre de M. de Pontchartrain, ci-dessus citée, parce que ce sont là des fonctions publiques, on n'en recoit point d'autre pour les Maîtres ou Capitaines François, ni même pour les navires étrangers, à moins que dans le nombre des Courtiers en exercice, il n'y en ait aucun qui fache parler les langues étrangeres; auquel cas, lorsqu'il y a nécessité de prendre pour Interpretes des gens d'une autre Religion que la Catholique, la faculté de faire le courtage leur est accordée en même temps pour les Maîtres qui parlent les langues à l'occasion desquelles ils sont nommés Interpretes.

Par une police particuliere, qui concilie les intérêts des Courtiers avec ceux du Public, on veille dans le port où le nombre des Courtiers n'est pas réglé, à ce qu'il n'en foit point établi au delà du nombre nécessaire pour le fervice du commerce. On a observé même de leur faire faire bourse commune. autant que cela est possible, & d'avoir un bureau sur le port où l'on puisse trouver en tous temps quelqu'un d'eux. Par là le fervice se fait éxactement & fans délai, tandis que les Courtiers retirent de leur emploi des émolumens qui leurs procurent une honnête subsistance. Cela sert à les entretenir dans des tentimens d'honneur & de probité, propre à servir d'exemple & d'instruction à ceux qui aspirent à les remplacer dans la suite.

Ce seroit nécessairement toute autre chose, s'il étoit permis à quiconque de faire les fonctions de Courtiers conducteurs; c'est pour cela aussi que notre article en exclud tous ceux qui ne sont pas reçus en cette qualité à l'Amirauté.

Ce n'est pourtant pas june loi nouvelle qui a porté en cela même, puisque tant par Ordonnance du 24 Janvier 1662, que par Arrêts du Confeil des 10 Février & 7 Mars de la même année, il avoit deja été fait défenfes sur peine même de 500 livres d'amende, à tous Maîtres de navires de se fervir d'autres Courtiers que des Courtiers jurés; c'est-à-dire, que de ceux qui étoient immatriculés à l'Amirauté. Le dernier de ces Arrêts défend même aux Commis des Fermes de recevoir aucunes déclarations des Maîtres ou Capitaines, s'ils sont assissée d'autres Conducteurs, ou plutôt s'ils ne font accompagnés des Courtiers jurés.

Ces Courtiers ayant donc un privilege exclusif; si quelqu'un entreprend sur leurs fonctions, ils sont sondés à se pourvoir en dommages & intérêts, & pour faire prononcer des défenfes avec amende, tant contre le Capitaine

que contre celui qui lui aura fervi de Conducteur.

LIV. I. TIT. VII. des Interprete, &c. ART. VII.

A l'égard de ce dernier, cela est évident puisqu'il trouble les Courtiers dans leurs fonctions, & que ceux - ci ont intérêt de s'y faire maintenir. Et pour ce qui est du Maître ou Capitaine, cela n'est pas moins sur, nonobstant la disposition de l'article 14, ci-après, parce qu'autre chose est de se passer des Courtiers jurés, & autre chose est de prendre ailleurs un Courtier. Alors ce n'est pas agir par soi-même, & cependant ce n'est que dans ce cas qu'on est dispensé de se servir des Courtiers jurés. Après tout, ce n'est pas le Capitaine qui a le plus de tort dans ces occasions, c'est celui qui lui prête un ministere qui lui est défendu d'exercer; aussi l'usage est-il de n'attaquer que ce dernier, en laissant le

Maître on Capitaine à l'écart.

Ces fortes de discussions ne sont pas rares, sur-tout lorsque le Maître étranger ou François, est adressé à un Commissionnaire, ou que quelque Marchand du lieu a des marchandites chargées pour fon compte dans le navire. Dans l'un ou l'autre cas le Commissionnaire ou le Marchand, se croit en droit de faire la déclaration pour le Capitaine en même-temps qu'il fait la sienne pour ce qui le concerne ; mais ce prétendu droit de concomitance , n'a jamais été goûté , & dans toutes les occasions les Courtiers jurés ont perpétuellement été maintenus dans leur privilege. Entr'autres préjugés, il suffira d'indiquer celui du fieur Chabot, fils ainé. Par Jugement de l'Amirauté de cette Ville, du 7 Juin 1738, sur les conclusions des Courtiers, il lui sut fait désenses, & à tous autres, d'entreprendre à l'avenir sur leurs fonctions, pour les Déclarations des Capitaines ou Maîtres, tant au Greffe de l'Amirauté qu'au Bureau des Fermes, ou de toutes autres manieres, à peine de tous dépens, dommages & intérêts. Le fieur Chabot ayant interjetté appel de ce Jugement, il fut confirmé à la Table de Marbre, par autre du 22 Décembre de la même année, duquel ayant encore déclare appel au Parlement, par Arrêt du 15 Mars 1740, il fut débouté de son appel, avec amende & dépens, & ordonné que l'un & l'autre Jugemens feroient exécutés felon leurs formes & teneurs.

Depuis ce temps-là, des Marchands ayant encore entrepris, en différentes occasions, sur les sonctions des Courtiers, ceux-ci y ont été maintenus tout de même, autant de sois qu'ils se sont pourvus en Justice, & notamment par Jugemens des 13 Août & 20 Décembre 1755, dont il n'y a point en appel.

Ceci reviendra encore sur l'article 14, où sera résutée une autre exception

fondée sur les Traités d'Utrecht & autres.

Le Commentateur a raison d'appliquer aux Courtiers d'Amirauté, la disposition de l'article 3 du titre 2 de l'Ordonnance de 1673, & en esset tous ceux qui ayant obtenu des lettres de répit ont passé quelque concordat avec leurs Créanciers, sans les avoir satisfaits en entier, se sont présentés pour être reçus Courtiers-Condusteurs, ont constamment été resusés. Pour remplir des sonstions publiques, ou des emplois de consiance, il faut des gens à couvert de tous reproches.



## ARTICLE VIII.

Es Interpretes & Courtiers auront un Registre coté & paraphé en tous les feuillets par le Lieutenant de l'Amirauté, dans lequel ils écriront les noms des Maîtres & des navires, pour lesquels ils seront employés; le jour de leur arrivée, le port & la cargaison des vaisseaux, avec l'état des droits & avaries qui auront été payés, & des salaires qu'ils auront reçus à peine d'interdiction; & sera le tout arrêté & signé sur le Registre par les Maîtres.

Ln'y a pas la même comparaison à faire entre les Agens ou Courtiers de Change & les Courtiers de l'Amirauté, par rapport à la tenue des livres & registres. Les premiers sont chargés de presque toutes les négociations de papier qui se sont dans les places de commerce; & souvent il est d'une extrême importance, même après plusieurs années, de savoir comment certaines négociations ont été faites. Le Public a donc un intérêt sensible à ce que les Agens & Courtiers de Change tiennent exactement des registres pour y inscrire leurs négociations suivant l'obligation qui leur est imposée par les articles 2 & 4 de l'Ordonnance de 1673, puisque ce n'est que par eux que les doutes peuvent être levés sur la réalité & la sincérité des négociations que les circonstances où la malignité peuvent faire regarder comme suspectes.

Le Registre, au contraire, que doivent tenir, aux termes de cet article, les Interpretes & Courtiers de l'Amirauté, n'intéresse point le Public; il ne peut fervir qu'à eux-mêmes pour justifier leur conduite avec les Maitres de navires

qu'ils ont employés.

Afin qu'il pût être utile au Public, il faudroit que ce fût là que l'on dût chercher les preuves de l'arrivée des navires dans le port, & de leur fortie; du nom de chaque Maître, du port de son bâtiment, de sa cargaison, des droits payés, &c. Et c'est tant du Gresse de l'Amirauté que du Bureau des Fermes que doivent partir ces preuves, on n'en reconnoît point d'autres.

Cependant nos Interpretes & Courtiers tiennent effectivement un registre consormément à cet article, & comme ils font ici bourse commune, l'utilité qui en résulte est qu'il sert à régler leurs comptes entre-eux pour le partage de

leurs droits.



#### ARTICLE XII.

Aisons défenses aux Interpretes & Courtiers d'employer dans leurs états autres ni plus grands droits que ceux qu'ils auront effectivement payés, & de faire payer ou souffrir être payé par les Maîtres qu'ils conduiront, autre chose que les droits légitimement dûs, même sous prétexte de gratification, à peine de restitution & d'amende arbitraire.

A seule observation qu'il y ait à faire sur cet article regarde la désense faite, tant aux Courtiers qu'aux Interpretes, de toussirir qu'il leur soit payé, par les Maîtres de navires, rien au delà de ce qui leur est dû légitimement pour leurs droits, quelqu'offre qui leur soit faite d'un excédant, par

gratification on reconnoissance.

C'est assurées eu reposité à une trop rude épreuve. Qu'il ne leur soit pas permis de ménager une gratisseation, & de la stipuler avec les Maîtres de navires, sous prétexte d'une plus prompte expédition, & que sans cela ils les serviroient nonchalamment; cela est de toute évidence, puisqu'alors ils prévariqueroient dans leur ministere qu'ils doivent remplir avec zele & sidélité. Mais il est des soins & des attentions extraordinaires qu'on ne peut exiger d'eux; & si par là, sans aucune convention, sans autre titre en un mot que la reconnoissance des Maîtres qu'ils ont ainsi obligés, ceux-ci leur offrant, de leur plein gré, une petite gratisseation, peuvent-ils la recevoir sans se rendre coupables tout de même de prévarication.

Le motif de la loi est juste, tant la cupidité est ingénieuse à se procurer des prosits illégitimes; mais dans l'application il est juste aussi d'avoir égard aux circonstances. Or, tout Maître qui ayant fait une gratification à son Courtier, ne se plaint pas qu'elle lui ait été en quelque sorte arrachée, disculpe le Courtier qui l'a reçue; & ce ne seroit qu'en cas de plainte du Maître que l'on pourroit condamner le Courtier à la restitution & à une amende arbitraire; mais aussi alors ils n'éviteroient pas cette humiliation & cette peine, quelqu'offre qu'il tît d'affirmer par serment d'avoir seçu la gratification sans l'avoir exigée,

le seul fait deposeroit contre lui.

Quant aux drois, ceux des Interpretes ne pouvant être fixés, puisqu'ils dépendent de la nature de leur travail, qui est plus ou moins long, suivant le volume des pieces à traduire; c'est au Juge à leur taxer chaque sois leur salaire;

& ils seroient punissables s'ils exigeoient rien de plus.

A l'égard des droits de Courtiers, il font réglés par un tarif, suivant le port des vaisseaux, avec la dissérence qu'il y est marquée, & quoiqu'il y ait des navires d'un même port qui donnent beaucoup plus de peine que d'autres, il n'est pas permis aux Courtiers de rien demander au-dessus de la taxe, sans quoi elle deviendroit arbitraire.

Ddij

#### ARTICLE X.

S Eront tenus de fournir pour les Maîtres qui les emploieront les déclarations nécessaires aux Gresses & Bureaux établis pour les recevoir, à peine de répondre en leur nom des condamnations qui interviendront contre les Maîtres, faute d'y avoir satisfait.

Our l'exécution de cette article, où font tracés les devoirs des Courtiers envers les Maîtres qui les emploient, il faut que ces Maîtres leur mettent en main, à leur arrivée, leurs charte-parties, lettre de mer, connoissemens, factures de cargaison & autres pieces nécessaires pour dresser leurs déclarations au vrai, suivant la décision de l'Arrêt du Conseil du 7 Mars 1662.

Cela fait, c'est au Courtier choisi par le Maître, à faire avec lui ou pour lui; car cela est égal, les déclarations nécessaires tant au Gresse de l'Amirauté qu'au Bureau des Fermes du Roi, & cela dans le temps & avec les formalités qui sont d'ordonnance ou d'usage, sur peine de répondre en son nom propre & privé des contraventions qui pourroient être imputées au Maître, & de le garantir des condamnations qui pourroient intervenir contre lui à ce sujet.

Rien n'est plus juste puisque les Courtiers sont établis expresséennt pour guider & servir les Maîtres de navires dans toutes les opérations qui dépendent de leur navigation & de leur commerce, & que ce n'est qu'à ce titre, & sous

ces conditions, qu'il leur a été attribué des droits.

Par une suite naturelle, mais non nécessaire de leur emploi, ils travaillent aussi à procurer aux Maîtres la vente de leur cargaison, l'achat des marchandises dont ils ont besoin, un fret pour leur retour; à l'effet de quoi ils dressent & ouvrent les charte-parties. En un mot il est d'usage qu'ils les aident dans leur commerce en tout ce qui dépend d'eux; mais ils sont déchargés de ces soins extraordinaires, lorsque les Maîtres, comme il arrive le plus souvent, sont adresses à des Commissionnaires. C'est précisément lorsque les Courriers rendent ces services, en quelque sorte de surérogation, que les Maîtres leur donnent quelques légeres marques de reconnoissance; à quoi il n'y a rien à dire si cela se sait avec une pleine liberté.

## ARTICLE XI.

Aisons en outre désenses à peine de 30 liv. d'amende aux Courtiers & Interpretes d'aller au-devant des vaisseaux, soit aux rades soit dans les canaux ou rivieres navigables pour s'attirer les Maîtres, Capitaines ou Marchands, qui pourront choisir ceux que bon leur semblera.

Arcilles défenses sont faites, & sur peine d'une amende de trente livres, tout de même que l'article 10, titre 3, livre 4, ci-après, aux Pilotes Iamaneurs ou locmans, d'aller au-devant des navires & d'y monter contre le gré

Tes Maîtres pour ne pas laisser la liberté qu'ils ont de choisir parmi les lamaneurs comme dans le nombre des Courtiers, ceux que bon leur semble.

Mais à ce motif de laisser aux Maîtres de navires la liberté du choix, se joint une raison de Police qui exige que l'ordre soit maintenu entre les Courtiers aussi bien qu'entre les locmans, pour empêcher que les uns n'entreprennent sur le service des autres, & que par souplesse ou par insinuation ils ne s'attirent les Maîtres, Capitaines ou Marchands, comme notre article s'en exprime.

Il s'en trouve néanmoins qui sans aller au-devant des navires, ont l'adresse de se faire donner la présérence, soit par les Maîtres de navires accoutumés à se servir d'eux qui leur en adressent d'autres, soit par les relations qu'ils savent se procurer par ailleurs; d'où naissent des jalousies, des discussions & des inimitiés, qu'on ne vient à bout de faire cesser, qu'autant que l'on peut les engager, à faire bourse commune, mais ces sociétés ne durent pas toujours & c'est souvent à recommencer.

## ARTICLE XII.

F Eront résidence dans les lieux de leur établissement, à peine de privation de leur commission.

L'établissement, & s'il en étoit autrement, les Capitaines & autres qui auroient besoin du ministere des Interpretes & des Courtiers, ne pourroient se procurer leurs secours, ni à temps, ni sans une augmentation de dépense.

Dans la navigation & le commerce maritime, il est des momens précieux où il faut presser les opérations qui exige l'assistance des Interpretes ou des Courtiers. Il est donc exrêmement intéressant que leur secours puisse être réclamé

avec succès à chaque instant, d'où suit la nécessité de leur résidence.

L'article dit: à peine de privation de leur commission, ce qui signisie que de plein droit, M. l'Amiral peut donner à un autre une nouvelle commission pour remplacer l'absent, sans qu'il soit besoin de lui enjoindre de résider & de faire rendre contre lui un Jugement comminatoire; c'est-à-dire, qu'il lui soit sait injonction de résider sur peine de déchéance de sa commission: cela peut en esser faire d'autant moins de difficulté, que toutes les commissions de M. l'Amiral sont révocables à volonté, toutes portant cette clause restrictive: tant qu'il vous plaira.

Si l'Interprete ou Courtier est en titre d'office au lieu d'exercer par commission, il faudra alors pour le priver de son emploi, observer à son égard les formalités ustrées pour la destitution des Officiers munis de provision, son absence seule n'étant pas capable d'opérer cet esset: ce qu'elle opérera, seulement, & de même, si n'étant pourvu que par commission, M. l'Amiral ne juge pas à propos de le révoquer, c'est tant que durera son absence il sera privé de son emploi; dans ce sens qu'il ne sera plus recevable à se prévaloir de son privilege exclusif, ni à se plaindre que d'autres, en faisant ses sonctions entre-

prennent fur ses droits; par cette raison que devant faire son service dans le lieu de son établissement, il ne peut pas exiger qu'on aille le chercher ailleurs, Mais cette privation n'étant occasionnée que par le seul sait de son absence; elle cessera par son retour dans le lieu de son établissement, de maniere qu'il rentrera de plein droit alors dans l'exercice de ses fonctions comme avant son ablence.

#### ARTICLE XIII.

L Es Interpretes & Courtiers ne pourront faire aucun négoce pour leur compte, ni même acheter aucune chose des Maîtres qu'ils serviront à peine de confiscation des marchandises & d'amende arbitraire.

TL en est de même des autres Courtiers & des Agens de Change par les arti-Les 1 & 2, tit. 2. de l'Ordonnance de 1673. Les raisons de ces défenses deja portées par l'Ordonnance de 1629, art. 416 relativement aux Ordonnances de Charles VII, du 19 Septembre 1439, & d'Henri III, au mois de Septembre 1576, se présentent d'elles-mêmes, & le Commentateur les a fort bien rendues d'après Bornier. Voyez, infrà, l'art. 68, titre des Assurances.

Cependant ces mots: aucun négoce, ne doivent s'entendre que d'un négoce relatif à celui que font les Maîtres & Capitaines de navires, ou à l'occasion du quel ils puissent recevoir quelque préjudice, & nullement d'un commerce qui leur soit totalement étranger ou indifférent. Mais pour cela il faut que l'Interprete ou le Courtier n'achete ni ne revende aucunes marchandises de la qualité de celle dont les Maîtres & Marchands qui ont affaire à eux, puissent avoir besoin. Car la desense qui leur est faite par cet article, d'acheter aucune chose des Maîtres qu'ils servent, emporte nécessairement celle de leur vendre aussi aucune chose, la raison étant absolument la même; c'est - à - dire, la crainte qu'ils n'abusent de la confiance des Maîtres & qu'ils ne les trompent en achetaut d'eux à bas prix, & en leur vendant au contraire à un prix excessif, sur quoi il pourroit leur être également facile de leur en impofer.

Il est pourtant vrai que ces sortes de surprises sont beaucoup moins à craindre aujourd'hui qu'autrefois, foit parce que le prix des marchandifes est genéralement affez connu, foit parce que les Maîtres de navires qui ne font pas au fait du commerce du lieu, sont presque toujours adressés à des Commissionnaires. Malgré cela néanmoins il convient de tenir la main à l'exécution de notre article; & s'il étoit avéré que, sous couleur d'un achat de marchandises qui paroitroit faire d'une tierce personne, un Courtier eût vendu ses propres marchandifes au Maître qui l'auroit employé, il n'est pas douteux que ces marchandifes ne fussent sujettes à confiscation, & que le Courtier ne dût être condamné à une amende arbitraire, fans examiner la léfion que le Maître auroit souffert par-là, à moins que ce ne fût pour faire supporter au Courtier

une amende plus confidérable.

Des Maitres qu'ils serviront. Donc qu'ils peuvent acheter de ceux qu'ils ne fervent pas, à moins qu'ils ne faffent bourfe commune; parce qu'alors tous font censés servir à la fois, quoiqu'un seul paroisse servir tel & tel Maître.

## ARTICLE XIV.

Es Maîtres & Marchands qui voudront agir par eux-mêmes, ne feront tenus de se servir d'Interpretes ni de Courtiets.

l'interprétation & l'exécution de cet article n'auroient jamais fait naître de contestation, sans l'avidité ou la jalousie des Marchands Commissionnaires & autres ayant des relations avec des Maîtres de navires, qui, sous couleur de les servir utilement & de leur épargner quelques frais, ont cherché trop souvent à appliquer à leur profit les droits des Interpretes & des Courtiers, en entrepenant sur leurs sonctions. En effet, cet article ne permettant aux Maîtres de navires & aux Marchands, de se passer d'interpretes & de Courtiers, qu'à condition d'agir par eux-mêmes, il est évident que ne pouvant ou ne voulant pas agir par eux-mêmes, ils sont obligés de se servir du ministere des Interpretes & Courtiers jurés, sauf à choisir entreux ceux que bon leur semblera, aux termes de l'article 11, sans pouvoir absolument en employer d'autres, puisque par les articles 1 & 7, nul ne peut en faire les sonctions qu'il n'ait été reçu à l'Amirauté en conséquence d'une commission de M. l'Amiral.

Il ne s'agit plus, après cela, que de savoir ce que c'est qu'agir par soi-même de la part d'un Maître de navire ou d'un Marchand. Or, on conçoit que ce n'est pas en assistant simplement aux opérations qui sont à faire pour les déclarations, tant au Gresse de l'Amirauté qu'au Bureau des Fermes; qu'il ne sussit pas, en un mot, qu'il se présente en personne dans les endroits où doivent se traiter les assaires relatives à son voyage & à son commerce; mais qu'il faut qu'il sasse personnellement sans Truchement ni aucun autre Aide, tout ce qui est à faire à ce sujet.

Ainsi, si étant étranger, il ne se fait pas parler la langue françoise, il n'est pas évidemment en état d'agir par lui-même, ayant nécessairement besoin d'Interprete pour lui servir de Truchement; & cet Interprete ne peut être autre que l'Interprete juré. Dans ce même cas il lui saut aussi un Courtier, & il ne peut

le prendre ailleurs que dans le nombre des Courtiers jurés.

D'un autre côté, si, entendant la langue Françoise, il ne peut ou ne veut pas se charger des détails nécessaires pour ses déclarations & autres expéditions, ce n'est pas non-plus de sa part agir par lui-même; & alors encore il est obligé de se servir d'un Courtier juré, & nul autre ne peut être par lui chossi pour en faire les fonctions. Quoiqu'il assiste, lui, à toutes les opérations, il ne peut pas être censé agir par lui-même, dès qu'il a recours au ministere d'un tiers.

En cette partie, au reste, il n'y a point d'exception à saire en saveur des Commissionnaires auxquels les Maîtres de navires sont adressés, pour dire que ces Commissionnaires ont droit de les représenter, à l'esse que les déclarations qu'ils seront pour les Maîtres & les Marchands soient regardées comme si elles étoient faites par eux-mêmes. En matiere de privilege il ne se sait point

d'extension d'un cas à un autre, ni d'une personne à une autre. Or ce n'est que par privilege que les Maîtres & les Marchands peuvent se passer d'Interpretes & de Courtiers, en agistant par eux-mêmes; ils ne peuvent donc pas se saire représenter par qui que ce soit dans ces occasions. D'ailleurs, & ceci ne soussire aucune réplique, c'est que ces représentans seroient sans caractere comme n'étant pas reçus à l'Amirauté, & qu'ils entreprendront par là-sur les sonctions des Interpretes & des Courtiers jurés.

Il n'y a pas non plus d'exception à faire pour le cas où les Commissionnaires auroient eux-mêmes des déclarations à faire personnellement, pour raison des marchandises qui leur seroient adressées ou qui seroient venues pour leur compte; tout leur droit se borneroit à agir par eux-même pour les objets qui les concerneroient en particulier, & il ne seur seroit pas moins désendu de met-

tre les Maîtres de navires en déclarations.

Tel est le sens de notre article combiné avec le premier & avec le septieme portant désenses à quiconque de saire les sonctions d'Interprete ou de Courtier qu'il n'ait été reçu à l'Amirauté, & telle a toujours été aussi la maniere de

la pratiquer.

Cependant on a tenté plus d'une fois de l'éluder, sur-tout depuis les Traités d'Utrecht & autres Traités de commerce conclus avec les Anglois, les Hollandois & autres Nations, sous prétexte qu'il a été stipulé par ces Traités, & notamment par l'article 12 du Traité de commerce conclu à Utrecht avec l'Angleterre; le 11 Avril, 1713, & qui a servi de base aux posterieurs, » Que les » Capitaines & Marchands pourroient dans tous les lieux de France, traiter » leurs assaires par eux-mêmes ou en charger qui bon leur sembleroit, & pu'ils ne servient tenus de se servir d'aucun Interprete ou Fasteur, ni de leur payer aucun salaire, si ce n'est qu'ils voulussent s'en servir. »

On a prétendu que par-là il avoit été derogé à la préfente Ordonnance, & que les Sujets des Puissances avec lesquelles ces Traités ont été faits, avoient acquis le droit de se passer absolument d'Interpretes & de Courtiers, sans être obligés d'agir par eux mêmes, comme le veut cet article; de manière qu'ils pouvoient faire faire leurs déclarations tant au Gresse de l'Amirauté qu'au bu-

reau des Fermes, par qui ils jugeoient à propos.

Mais on ne prenoit pas garde, que ces Traités n'avoient eu pour objet que les actes de commerce ordinaires ou extraordinaires, qu'il a paru juste de laisser aux étrangers la liberté de faire dans le Royaume, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées à leur choix, sans être obligés pour la vente de leurs Marchandises ou par l'achat de celles dont ils auroient besoin, de se servir du ministere des Interpretes & des Courtiers jurés, afin de rendra leur condition égale en cette partie à celles des François. On ne prenoit pas garde, dis-je, que c'étoit à cela que se horneroient les Traités, sans aucune influence fur les actes ju iciaires & authentiques, relatifs à la navigation & au commerce maritime, tels que sont les supports ou déclarations à faire au Greffe de l'Amiranté, au Bureau des Fermes & par-tout ailleurs, où il s'agit de prendre judiciairement les réponses des Maître des Navires ou des Marchands.

Et de cela il y a deux raifons également tenfibles & folides. La première est que, par ancun Traité, de quelque nature qu'il foit, les étrangers ne peuvent pas, en France, être de meilleure condition que les François. Or, lorique les

Maîtres

maîtres de navires François ne veulent pas agir par eux-mêmes aux termes de cet article, ils sont obligés de se servir des courtiers jurés, sans pouvoir faire seire leurs déclarations par d'autres. Les étrangers ne peuvent donc pas en user d'une maniere différente, autrement ils seroient plus avantagés que

les François, ce qui répugne.

La seconde raison est que s'agissant ici d'actes judiciaires & authentiques, où la forme est essentielle, avec assirmation par serment; il saut nécessairement que ces déclarations & affirmations soient saites en personne par les maîtres de navires, & pour cela qu'ils sachent la langue Françoise; sans quoi ne pouvant se faire entendre que par truchement, ils doivent indispensablement se fervir des interpretes jurés, sans pouvoir être reçus à produire pour interprete & truchement qui ils jugeront à propos. Il ne seroit pas naturel en esset que les Officiers de l'Amirauté & autres, devant lesquels les déclarations doivent être faites, reconnussent pour interpretes des gens sans caractere & qui n'ont pas serment en Justice; encore moins des gens produirs par les parties intéressées, par conséquent, dispotés à favoriser & à déguiser la vérité dans les déclarations autant que cela pourroit leur convenir.

En un mot, ce n'est que de la bouche des Officiers publics établis pour saire entendre ou pour saire les déclarations des Capitaines & des marchands, que l'on doit recevoir celles des étrangers qui ne savent pas le François, ou qui le fachant, ne peuvent ou ne veulent pas faire eux-mêmes leurs déclarations, attendu que s'il en étoit autrement rien ne seroit plus facile que d'en imposer

dans ces déclarations.

Il n'est donc pas vrai que par les traités dont il s'agit, la disposition de notre article ait été abrogée en saveur des étrangers compris dans ces traités. Tout ce qui en résulte, c'est que ces étrangers peuvent commercer librement en France, acheter & vendre toutes marchandises non prohibées comme les François; mais pour ce qui est des déclarations à faire à l'Amirauté ou ailleurs en forme juridique & avec serment, nul doute que le présent article ne soit resté dans toute sa force, & qu'il ne doive être observé par ces mêmes étrangers, comme il l'est par les François, lorsque comme cux ils ne peuvent ou ne veulent pas agir par eux-mêmes. C'est aussi de cette maniere qu'on en a toujours usé & que l'on en use encore actuellement à l'Amirauté, Les preuves en sont rapportées sur l'art. 7 ci-dessus.

#### ARTICLE XV.

Aisons défenses aux Courtiers & Interpretes de meure prix aux marchandises & denrées qui arrivent au port de leur résidence, à peine de punition exemplaire.

E motif de cet article est le même que celui du 13°, portant pareillement défenses aux interpretes & aux Courtiers d'acheter aucune chose des maitres de navires qu'ils serviront. C'est la crainte des surprises qu'ils pourroient faire par-là aux maîtres de navires & aux marchands,

Tome I.

Le danger seroit même beaucoup plus grand dans l'espece de cet article; puisque par ce moyen ils se rendroient les maîtres du prix des marchandises &

denrées, ce qui seroit de la derniere conséquence.

Qui arrivent au port de leur résidence. Il s'ensuit delà qu'ils le pourroient en d'autres ports; mais de quel droit, si par Justice ils n'étoient nommés à cette sin comme experts? Car ces mots, mettre prix, ne veulent pas dire simplement ici, offrir un prix des marchandises à vendre, laissant à quiconque la liberté d'enchérir; mais ils signifient précisément, sixe le prix auquel les marchandises & denrées pourront être vendues & distribuées au public. Or c'est ce que les courtiers ni aucuns marchands ne peuvent faire sans mission de la part du Juge de Police, à qui seul appartient le droit de taxer les denrées sujettes à la taxe.

'Ainsi l'abus des contraventions à cet article, qui est applicable aux courtiers de toute espece, n'est à craindre que par des voies sourdes & détournées, si familieres aux gens à monopole, tels que sont presque tous les marchands de bled, nos courtiers & marchands acheteurs d'eaux-de-vie sur-tout, qui par un mystere jusqu'ici impénétrable, se sont mis en possession de faire hausfer ou baisser à leur gré le prix de cette denrée, autresois la principale ressource de cette province, & maintenant devenu la ruine des propriétaires

de vignobles.

Je sais qu'on ne manque pas d'en chercher & en indiquer la cause ailleurs; mais ces monopoleurs trouvent trop leur compte dans cette variation continuelle du prix des eaux-de-vie, pour qu'on pût espérer qu'ils changeassent de conduite s'il arrivoit que l'introduction des eaux-de-vie étrangeres dans le royaume, sût ensin prohibée, ou qu'elle ne sût permise qu'à la charge du paiement d'un droit considérable, comme la faine politique l'exige absolument. Cependant il en résulteroit du moins cet avantage, que cette liqueur n'étant plus en aussi grande abondance dans le royaume, on seroit forcé d'y mettre un prix moins disproportionné avec les dépenses inséparables de la culture des vignes.

Ce titre ne se trouve pas non plus dans l'Ordonnance de 1684, concernant la Bretagne, & l'on n'en voit du tout point la raison, car quoique le Gouverneur de Bretagne n'y étendit pas ses droits d'Amirauté, jusqu'à nommer ces interpretes & courtiers, rien n'empêchoit que leurs droits & leurs fonctions ne dussent être réglés par les dispositions contenues dans les différens articles de ce titre, comme cela s'est observé depuis que l'Amirauté de Bretagne a

cessé d'être exercée séparément.





# TITRE VIII.

# Du Professeur d'Hydrographie.

YTTE Hydrographie oft à la navigation, ce que la taclique & la

chorographie font à l'art militaire.

Il faut connoître les plages & les mers qu'on a à parcourir, pour arriver ou l'on se propose d'aller; il saut aussi manœuver avec intelligence pour éviter les dangers qui sont sur la route; & c'est ce qu'apprend la science de l'hydrographie.

L'hydrographie est donc prise ici dans un sens plus étendu que n'indique son étimologie. Elle signifie dans l'esprit de notre Ordonnance, l'art de na-

viger par regles & par principes.

La navigation est très-ancienne; mais comme jusqu'à la découverte de la boussole, & à l'estime ou approximation de la longitude, on ne perdoit presque jamais la terre de vue, l'art étoit rensermé dans un cercle sort étroit de connoissances relatives à cet objet; il sufficit d'être pratique des côtes que l'on avoit a ranger, de savoir les courans & les écueils des parages bornés que l'on fréquentoit. A cela se joignoit une manœuvre peu intelligente; & c'étoit là toute la science de la navigation.

Pour se hazarder de voyager en pleine mer & d'aller à la découverte des pays dont on soupçonnoit l'exissence; il fallut des hommes extraordinaires qui, à un courage intrépide joignissent des notions que la force de leur génie

& la profondeur de leurs refléxions leur avoient rendu propres.

Ces notions leur parurent affez claires pour qu'ils crussent pouvoir s'y sier: mais en même-temps elles étoient trop peu débrouillées pour être apperçues par d'autres que par eux. Il n'y avoit donc que le temps qui pût accourumer les esprits à des idées si nouvelles, & c'est ce qui retarda encore les progrès de la navigation.

La prévention ce dissipa enfin, & peu à peu le hazard secondant l'intelligence, ce qui avoit paru d'abord impraticable & une entreprise chimérique,

ne fut plus considéré que comme difficile & périlleux.

Delà par des fuccès plus rapides qu'on n'auroit ofé l'espérer, la navigation prit des accroissemens qui inspirent à toutes les nations le désir de s'y exercer.

. Les François ne furent pas les derniers à se distinguer Par leur émulation E e ii en ce genre, mais leur navigation dans les mers éloignées n'étoit encore que le partage du petit nombre; & avec cela, dans ce petit nombre, la plupart se conduisoient plutôt par instinct & par audace, que par principes & avec méthode. En un mot la science de l'hydrographie étoit encore au berceau. Cependant il s'agissoit de la cultiver & de la persectionner, pour assurer &

multiplier la navigation.

On fongea donc sérieusement à l'étudier & à la réduire en regles & en préceptes: mais trop vaste par le concours des autres sciences qui y sont analogues, pour être à portée de tous ceux qui voudroient s'y appliquer, il fallut la borner à des points fixes, qui, sans embrasser tout ce qu'il étoit utile d'apprendre, donnassent au moins ce qu'il étoit nécessaire de savoir : d'où s'ensuivirent enfin les écoles d'hydrographie, qui depuis ont formé tant d'habiles pilotes & de capitaines de navires d'une expérience consommée dans toutes les parties de la navigation maritime.

## ARTICLE PREMIER.

Oulons que dans les villes maritimes les plus confidérables de notre Royaume, il y ait des professeurs d'hydrographie, pour enseigner publiquement la navigation.

Ouis XIII, par son Ordonnance du mois de Janvier 1629, article 434, avoit déja ordonné la même chose; mais par une fatalité attachée à cette Ordonnance, quoique incomparablement plus belle que toutes celles qui avoient paru jusques-là; & par la vaste érudition qui s'y fait remarquer dans la multitude de points de droit qui y sont résolus, & par la sagesse des Réglemens de police qu'elle renferme ; enfin par la profondeur des vues politiques qu'on y admire & qui depuis ont servi de guide pour une quantité d'utiles établissemens: par une fatalité, dis-je, attachée à cette Ordonnance respectable à tous égards, elle tomba avec le crédit du Chancelier qui l'avoit dressée. La disgrace de l'Auteur entraina celle de son ouvrage. On appella par dérission Code Micheau, une collection de loix qui faisoit tant d'honneur au chef de la Justice. C'est qu'il ne l'étoit plus, & que son successeur. qui n'avoir pas d'intérêt à le venger, ne pressa pas l'enrégistrement. Il sut donc refusé au Parlement de Paris, aussi-bien qu'en plusieurs autres; & ceux qui enrégistrerent l'Ordonnance ne le firent qu'avec des modifications & des restrictions arbitraires: conduite dont Louis XII I, & son Ministre ne daignerent pas s'appercevoir. Ils craignoient vraisemblablement d'autoriser une Ordonnance qui auroit pu faire un contraste avec la disgrace de son Auteur.

Tel a été le fort de cette riche compilation de loix, qui, privée de l'autorité dont elle méritoit d'être revêtue, n'a conservé, à l'exemple des loix Romaines, que celle que donne la droite raison sur des cœurs amis de la vérité

& de la Justice.

Il n'est pas étonnant après cela, quelque utile que sût l'établisement d'une école d'hydrographie dans chaque port considérable du Royaume, qu'il ait

LIV. I. TIT. VIII. du Prosesseur d'Hydrographie. ART. I. 221 fallu une nouvelle Ordonnance pour le faire exécuter. Ce qui surprend seu-lement, c'est que ce projet important n'ait pas été repris avant la présente

Ordonnance.

Mais si son exécution a été dissérée si long-temps, elle n'en a été dans la suite, que plus rapide & plus constante. En effet les écoles d'hydrographie surent formées par-tout où il convenoit, presque aussi-tôt après notre Ordonnance, & elles ont été depuis toujours réguliérement entretenues, non-seulement dans les ports de marine royale, mais encore dans ceux de commerce.

A l'égard de ceux-ci, ce qui n'y a pas peu contribué, c'est l'arrangement suivant lequel, les deniers d'octroits des villes maritimes, ont été affectées au paiement des appointemens des professeurs d'hydrographie; arrangement dont l'avantage s'est fait plus ou moins sentir suivant que les officiers municipaux ont été plus ou moins attentifs à chercher les moyens, ou en état de procurer une instruction toute gratuite à ceux qui se destinent à la science de la navigation.

On conçoit en effet que l'instruction gratuite est la voie la plus sûre, pour

attirer des éleves & foutenir leur ardeur.

L'école d'hydrographie, n'a eté qu'un peu tard, folidement formée à la Rochelle, parce que le Corps-de-Ville, supprimé en 1628, n'y sut rétabli qu'en 1694, & que long-temps encore après son rétablissement, ses revenus suffisiont à peine au paiement de ses charges ordinaires & indispensables.

La ville devenue presque en même temps place de guerre, chargée par conséquent d'un état major & du logement des troupes; il fallut songer à bâtir des casernes & à faire des sonds pour subvenir aux autres dépenses qu'exige nécessairement l'entretien d'une garnison. Ce n'étoit donc pas le temps de s'occuper du soin de gager un professeur d'hydrographie, ni de procurer au public d'autres avantages à peu près semblables.

D'ailleurs le voifinage de Rochefort, où depuis bien des années le Roi avoit déja établi une école d'hydrographie, rendoit encore moins pressant

l'établissement d'une pareille école à la Rochelle.

Cependant comme la navigation au long cours & le commerce maritime de cette ville, prenoit chaque jour, de nouveaux accroissemens, le pilotage y fut enseigné avant même le rétablissement du Corps-de-Ville.

Ce ne sut qu'en 1707, que la ville se trouva en état de payer des gages au prosesseur. Elle lui accorda alors 500 livres d'appointemens, à condition d'instruire gratuitement au pilotage, huit jeunes gens qui seroient nommés

chaque année par les Maire & Echevins.

Les choses resterent sur ce pied là jusqu'à l'année 1732, que par Arrêt du Conseil du 18 Octobre, confirmatif d'un traité conclu entre le Corps-de-Ville & les PP. Jésuites, l'école d'hydrographie sut réunie au college, à la charge par les Jésuites de sournir l'instruction gratuite à tous ceux qui se présenteroient indistinctement pour apprendre l'hydrographie, sans autre retribution que la pension de 500 livres qui étoit payée à l'ancien professeur.

Les motifs de cette réunion font indifférens au sujet; il suffit d'observer, qu'au commencement de l'année 1757, un nouveau prosesseur nommé par son Provincial, s'étant présenté pour se faire recevoir en cette qualité, les

Officiers de l'Amirauté, toujours attentiss à la conservation des droits & des prérogatives de M. l'Amiral, jugerent à propos de surseoir, jusqu'à ce qu'ils eussent reçu à ce sujet les ordres de S. A. S.

Ce qui les engagea à prendre ce parti, c'est qu'il leur parut que cette réunion n'avoit pu se faire au préjudice du droit de M. l'Amiral, sans son con-

sentement ou sa participation.

Il est vrai que notre Ordonnance ni aucune autre loi antérieure ou postérieure, n'a pas attribué formellement à l'Amiral la faculté de nommer le professeur d'hydrographie; mais il sussit que ce soit un emploi relatif à la navigation, au commerce & à la police maritime, pour que le droit d'y commettre soit regardé comme lui étant dévolu essentiellement par le titre de sa charge; & aussi essicament que s'il étoit expressément compris dans l'énumération des autres places sujettes à sa nomination. La raison en esset la même, & l'on ne sauroit en assigner aucune différence capable de former une exception par rapport à l'emploi d'hydrographic.

Si pour juger du droit de nomination de M. l'Amiral aux places qui ont du rapport à l'Amirauté, il falloit ne faire attention qu'à notre Ordonnance, il s'ensuivroit qu'il ne pourroit donner des commissions qu'aux interpretes, & aux maîtres de quai, & aux personnes chargées de veiller au lestage & délessage des navires; & à l'entretien des seux, tonnes &

balifes.

Il est constant néanmoins qu'il nomme les jaugeurs & les courtiers conducteurs des maîtres de navires, comme les interpretes. Il est certain tout de même que c'est de lui que tiennent leurs commissions, les deux chirurgiens & les deux apothicaires jurés, établis en chaque Amirauté pour la réception des chirurgiens qui servent sur les vaisseaux marchands, & pour la visite des costres de remedes & instrumens de chirurgie qu'on embarque sur les niêmes vaisseaux. Il nomme pareillement les chirurgiens qui doivent visiter les navires suspects de contagion.

De ce que l'Ordonnance ne lui attribue pas spécialement la faculté d'inftituer le professeur d'hydrographie, on ne peut donc pas conclure qu'il n'a pas droit de le nommer, puisque le même silence de l'Ordonnance, n'empêche pas qu'il ne nomme les courtiers, les jaugeurs, les apothicaires & les

chirurgiens jurés de l'Amirauté.

Pour tout dire en un mot, il n'y a que les places de Consul & de Chancelier de la nation Françoise dans les pays étrangets, auxquelles M. l'Amiral n'a pas droit de nommer, & cela uniquement parce que le Roi s'en

est formellement réservé la nomination.

L'instruction du professeur d'hydrographie appartient donc essentiellement à M. l'Amiral par le titre de sa charge, de même que la nomination à tous les autres emplois relatifs à la navigation marchande & à la police maritime. Aussi est-il certain que S. A. S. est en possession actuellement & depuis longtemps, de pourvoir aux places d'hydrographie qui viennent à vaquer, dans tous les ports, autres que ceux de marine royale; & cela aussi-bien dans les lieux où les villes & communautés paient les gages ou appointemmens de l'hydrographie, qu'ailleurs.

Il n'y a eu d'exception absolument que pour quelques villes, où comme

LIV. 1. TIT. VIII. du Professeur d'Hydrographie, ART. 1. 223 laRochelle, la classe d'hydrographie a été réunie à des Colleges. Mais on comprend que ces réunions, ayant été faites sans son aveu, elles n'ont pu lui

faire perdre fon droit.

Aufii S. A. S. s'est-elle déterminée sans héster, à se pourvoir pour saire révoquer ces réunions; cependant, comme en attendant la décision qui doit intervenir pour le rétablissement de la regle & la conservation des droits de M. l'Amiral, le public auroit trop foussert d'une plus longue interruption de l'enseignement du pilotage à la Rochelle, S. A, S. a bien voulu permettre au prosessement actuel nommé par son provincial, d'exercer par interim & jusqu'à nouvel ordre.

La preuve du droit de M. l'Amiral en cette partie, se tire encore de l'article 8 du présent titre, & cela par un argument qui paroît invincible. En esset si l'hydrographie ne peut s'absenter sans le congé de l'Amiral, il est évident qu'il ne peut entrer en exercice que sur sa nomination ou de son

agrément.

## ARTICLE II.

Es Professeurs d'hydrographie sauront dessiner & l'enseigneront à leurs écoliers, pour les rendre capables de figurer les ports, côtes, montagnes, arbres, tours & autres choses servant de marques aux havres & rades, & de faire les cartes des terres qu'ils découvriront.

UE les professeurs d'hydrographie sachent le dessein & tout ce qui appartient à la science de la navigation, cela est dans la regle, sur-tout dans les écoles royales établies pour la marine militaire, où les exercices ne regardent pas seulement les éleves, mais encore s'étendent à ceux qui ont déja acquis de l'expérience, dans la vue de perfectionner leurs connoissances & leurs talens. Mais dans les écoles ordinaires d'hydrographie, avec un peu moins de science, on peut être un fort bon professeur, puisque les exercices communs s'y bornent à former des éleves capables de prendre hauteur en mer, d'estimer la route, de regler la manœuvre jusqu'à un certain point, suivant les diverses circonstances qui peuvent se rencontrer, & par-là de servir de pilotins ou aides-pilotes, en attendant que l'expérience, qui ne peut s'acquérir que par la pratique, en ait fait de véritables pilotes.

Le dessein entre autres connoissances, ne peut guere convenir qu'à ces génies heureux & privilégiés, tels qu'il s'en trouve toujours dans chaque art, mais qui ne sont jamais en assez grand nombre pour que les leçons extraordinaires qui seroient à leur portée sissent le sujet d'une instruction com-

mune & générale.

D'ailleurs les objets pour lesquels notre article recommande l'instruction du dessein ne pourroient être intéressans aujourd'hui qu'en cas de nouvelle découverre, & tout le monde n'est pas propre à en faire. L'honneur en est réservé à ces hommes de mer également habiles & audacieux, que les dissiduités & les dangers aiguillonnent plutôt qu'ils ne les rebutent; & ceux-sa

ne forment point de telles entreprises qu'ils ne sachent beaucoup plus que le

dessein outre la navigation.

Pour les autres, sans savoir dessiner ils apprendront aisément, avec le secours de nos cartes marines & de l'expérience, les ports, côtes, montagnes, arbres, tours & autres choses servant de marques aux havres & rades; & au moyen de ces mêmes cartes il seront à couvert de la tentation d'en faire de nouvelles. Tout ce qu'ils peuvent espérer, c'est de faire quelques observations propres à les rectisser ou perfectionner, si leurs observations se trouvent justes.

#### ARTICLE 111.

I lendront quatre jours au moins de chaque semaine leurs écoles ouvertes dans lesquelles ils auront des cartes, routiers, globes, spheres, boussoles, arbalètes, astrolabes & les autres instrumens & livres nécessaires à leur art.

Es instructions qui ne se suivent pas d'affez près & entre lesquelles on met trop d'intervalle, sont presque aussi inutiles que celles qui sont trop multipliées. Les traces des premiers s'effacent aisément, par la légéreté de l'esprit qui s'évapore en courant aux objets frivoles faute d'application soutenue. Dans les autres, l'esprit fatigué se rebute, on les idées n'ayant pas le

temps de mûrir se brouillent & se consondent.

Pour prévenir ces inconvéniens, notre Ordonnance a pris un juste milieu, en fixant à quatre jours par semaine la tenue & l'ouverture des écoles. Elle ne dit pas soir & matin, d'où il s'ensuit qu'elle n'a entendu l'exiger qu'une sois le jour. Cela n'empêche pas néanmoins que les professeus attentis & zelés ne donnent des leçons surnuméraires, tant pour ceux des écoliers dont l'esprit tardis ne peut suivre les progrès des autres, que pour ceux qui, par les heureuses dispositions, laissent le gros de la classe trop en arrière. Ceux-là ont besoin d'être aidés dans leur marche, & ceux-ci méritent qu'on les soutiennent dans l'élévation de leur vol.

Mais ce sont là des instructions de surérogation, d'autant plus dignes d'éloge,

qu'on ne peut raifonnablement les exiger.

Il sembleroit résulter de ces mots, chaque semaine, que l'enseignement de l'hydrographie devroit être continue & sans aucunes vacances. L'usage est néanmoins dans les écoles où le prosesseur est gagé, usage approuvé par le Ministre de la marine, que le prosesseur puisse prendre chaque année trois mois pour ces vacances. Si les prosesseurs sans gages en usent autrement, c'est que leur intérêt les y invite.

Un devoir essentiel, commun à tous les professeurs d'hydrographie, c'est d'avoir dans la classe les choses énoncées dans cet article, & généralement tous les instrumens & livres nécessaires à l'art de la navigation, d'expliquer à leurs éleves les propriétés & l'usage de chacane de ces choses; de leur montrer à s'en servir, à faire des regles qui mennent à la sûreté de lanaviga-

tion

LIV. I. TIT. VIII. du Prosesseur d'Hydrographie, ART. III. 225 gation, autant qu'elle peut dépendre de l'industrie de l'homme, à connoître tout ce qui appartient à la sphere, les rumbs de vent, & la route qu'il saut tenir en conséquence; en un mot tout ce qui est nécessaire pour sormer un bon pilote dès qu'il aura joint la pratique à la théorie; car sans la pratique toute l'habileté d'un maître d'hydrographie seroit inutile; & de même sans théorie la pratique ne seroit jamais qu'un matelot, ou tout au plus un pilote-côtier.

On voit par-là que la science d'hydrographie embrasse bien des objets, &

qu'elle est d'une extrême conséquence pour la grande navigation.

Les fonctions du professeur d'hydrographie sont marquées un peu plus en détail dans l'Ordonnance du 15 Avril 1689; l'art. 3, tit. 1 du liv. 19 porte, qu'il divisera ses écoliers en dissérentes classes pour régler ses leçons suivant leurs dispositions & leur capacité: mais cela n'étant que de police arbitraire, on peut s'en écarter suivant les circonstances. En tout cas cela ne peut être d'obligation que dans les écoles royales, à cause que l'article 4 veut que l'hydrographe enseigne aux commençans l'arithmétique, lorsqu'ils ne la favent pas, & les définitions des termes du pilotage: ce qui ne se pratique point dans les écoles ordinaires, où l'on n'admet que ceux qui sont suffiamment versés dans l'arithmétique & qui ont appris les principales définitions des termes de la navigation; à l'effet de quoi on leur donne à étudier des abrégés qui contiennent les élemens de la navigetion.

L'avantage qui réfulte delà, c'est que le professeur d'hydrographie, n'ayant au commencement de chaque cours, que des écoliers à peu près de la même volée, est en état de leur donner à tous des leçons plus longues & par conféquent plus utiles que s'il étoit obligé de les diviser en dissérentes classes. D'ailleurs, entre plusieurs rivaux qui courent la même carriere, l'émulation est bien plus capable d'opérer son esset. Ensin comme il a déja été observé, les professeurs attentifs ont soin de donner des leçons surnuméraires à ceux

dont les progrès sont plus tardifs.

L'art. 5 de la même Ordonnance de 1689, qui enjoint au professeur d'hydrograpgie d'enseigner à ses écoliers, » l'abrégé de la sphere, la nature & l'u» sage des différentes cartes, la division des temps, le nombre d'or, le cycle
» solaire, l'épaste, les courans & marées, l'usage du compas, & les princi» pes de la boussole, « n'a rien qui ne soit commun à tout professeur de cette
ceience dans les écoles ordinaires, de même que ce qui est indiqué dans l'art.
6 concernant » les instrumens qui servent à observer les astres, & les moyens
» de faire une bonne estime, la dérive d'un navire, la variation de la boussole,
» & la maniere de l'observer & la corriger.

Il en faut encore dire autant de l'art. 7 qui parle » du calcul des routes par » le quartier de réduction, » Tout cela & tout ce qui est accessione est du devoir essentiel de chaque professeur d'hydrographie sans distinction. Mais ce qui est particulier aux professeurs des écoles royales, c'est l'injonction qui leur est faite par le même art. 7 » de prendre une heure particuliere pour » apprendre aux Ossiciers, on Garde-marines qui auront plus d'ardeur & de « dispositions, la géométrie, les mathématiques & autres sciences propres à

» les rendre plus capables ».

Ce qu'il y a encore de particulier pour les écoles royales d'hydrographie;

c'est que les pilotes entretenus dans le port, sont obligés d'assister au nombre de deux, à toutes les leçons qui se donnent, tant pour en profiter que pour aider le professeur à enseigner les Officiers & Garde-marines, aussi bien que pour faire faire les regles d'arithmétique aux écoliers les moins avancés, & leur apprendre à se servir des instrumens de leur profession. C'est ce qui est prescrit par l'art. 8 du titre déja cité, & par l'art. 8 aussi tit. 8 du liv. 12.

Il feroit à fouhaiter que tout cela fût réguliérement exécuté, de même que les art. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 dudit tit. 1. liv. 19; tous articles

pareillement relatifs à l'art de la navigation.

## ARTICLE IV.

Es Directeurs des hôpitaux des villes où il y aura école d'hydrographie, feront tenus d'y envoyer étudier annuellement deux ou trois des enfans qui s'y trouveront renfermés, & de leur fournir les livres & inftrumens nécessaires pour apprendre la navigation.

Ans le temps de cette Ordonnance, notre marine n'étoit pas à beaucoup près au point de perfection où le gouvernement se proposoit de la porter. On étoit tout occupé des moyens de parvenir à ce but; & entre ces moyens, celui de tirer des hôpitaux le plus grand nombre de jeunes garçons qu'il se pourroit, devoit paroître d'autant plus naturel, qu'il en résultoit en même temps l'avantage de procurer à ces maisons de charité, des facilités pour se débarrasser des sujets dont elles pourroient être surchargées.

C'étoit donc là un double avantage pour l'Etat. On foulageoit les hôpitaux & l'on augmentoit par-là le nombre des sujets propres au service de la marine.

Tels ont été, dans le principe, les motifs de cet article, aussi-bien que de l'article. 6 tit. 1 & de l'article 4 tit. 9 du livre suivant, par rapport aux apprentifs charpentiers & aux mousses, avec cette dissérence néanmoins que ces deux autres articles sont purement en saveur des directeurs des hôpitaux, avec pleine saculté d'en user ou de ne pas s'en prévaloir, & que pour l'école d'hydrographie, c'étoit tout-à-la-sois une grace, & une obligation imposée aux directeurs d'y envoyer chaque année deux ou trois ensans de leurs hôpitaux.

La raison de cette obligation étoit, comme il a été observé, le besoin qu'on avoit alors d'un plus grand nombre de gens qui se formassent à la science du pilotage, d'où dépend la sûreté de la navigation. Et comme ce besoin ne sut plus le même dans la suite, au moyen des ensans des navigateurs qui embrassoient à l'envie la profession de leurs peres, on négligea l'exécution rigoureuse de cet article, quoiqu'elle eût été recommandée de nouveau par l'article 21, titre 5, livre 8, de l'Ordonnance de 1689, aux Commissaires aux Classes, avec injonction de poursuivre pardevant les Officiers de l'Amirauté, les Directeurs qui manqueroient de s'y conformer. On négligea, dis-je, d'inquiéter sur ce sujet les Directeurs des hôpitaux, tandis qu'eux de leur côté, ne se mirent plus en peine de prositer du sou-lagement qu'on avoit voulu leur procurer par-là; peut-être parce que les

LIV. I. VIII. du Professeur d'Hydrographie, ART. IV.

jeunes gens à qui ils avoient ainsi fait apprendre le pilotage, ne trouvoient

pas aisement l'occasion de servir en qualité de pilote.

Cependant la loi subfistant toujours, on voulut il y a quelques années en reprendre l'exécution ; sur quoi M. le Comte de Maurepas, ayant été consulté, ce grand ministre, dont l'affabilité se prétoit avec une sorte de complaisance aux besoins de ceux qui avoient recours à ses lumières, répondit que fa lettre du 14 Novembre 1734. « Que le motif de la loi avoit « cessé, parcequ'il y avoit actuellement dans la marine plus de pilotes qu'il " n'en falloit pour la navigation, & qu'il convenoit micux que ceux qui » apprenoient le pilotage fullent des enfans de gens de mer que des sujets » tirés des hôpitaux. D'où ce fage Ministre concluoit, que si l'on entrepre-» noit d'obliger les Directeurs des hôpitaux à l'observation de cet article, » ce feroit les inquiéter pour une chose qui n'étoit plus nécessaire au bien « de l'état, & à l'avantage de la navigation; & qu'ainfi il étoit plus ex-» pédient de leur laisser la faculté d'en user comme d'une grace simplement, » à l'exemple des privileges à eux accordés, au sujet des mousses & des apprentifs charpentiers, que s'il n'en usoient pas, il salloit croire qu'ils » trouvoient à placer ailleurs les jeunes gens de leurs hôpitaux ; que par » ces confidérations il convenoit de les laisser dans leur usage, d'autant » plus qu'on ne manquoit pas d'enfans de gens de mer qui s'appliquoierz » aux différens métiers relatifs à la navigation, & que dans la concurrence, » il étoit naturel même de leur donner la préférence, foit par principe » d'équité en confidération du fervice de leurs parens, foit parce qu'on » devoit les supposer plus propres à réusir dans un métier, où s'engageant » par inclination & par habitude dès l'enfance, ils avoient encore le fecours » des instructions & des exemples de leurs peres; au lieu que les autres jennes » gens destinés peut-être contre leur gré au pilotage, n'y pourroient faire que « des progrès lens , & s'en dégoûteroient dès le premier ou le fecond voyage, » comme il étoit arrivé plus d'une fois. »

De cette décision respectable à tous égards, il s'ensuit que la disposition de cet article, n'est plus de rigueur aujourd'hui & qu'elle ne pourroit le redevenir dans la suite, qu'autant que la disette des pilotes engageroit le Roi à renouveller l'ordre de l'exécuter, ce qui heureusement ne paroît pas à craindre.

Mais si les Directeurs des hôpitaux ne peuvent plus être contraints d'envoyer chaque année à l'école du pilotage deux ou trois jeunes gens de leurs hôpitaux, ils n'ont pas meins la faculté d'y en envoyer ce nembre; nême dans les écoles où l'instruction n'est pas gratuite; en remplissant les conditions presentes par ce même article, qui sont de sournir à chacun deces jeunes gens, les livres & les instrumens nécessaires pour apprentre la navigation; car quoique, aux termes de l'art, précédent le prosesseur d'hydrographie doive avoir dans sa classe, tous les instrumens propres de l'art, les éleves ne sont pas moins obligés d'en avoir certains en leur particulier, tels que sont l'arbalète, le compas avec le quartier de rédussion, & un recueil de cartes—marines, pour faire leurs opérations séparément, & les répeter hors de la classe, d'où les instrumens ne sortent point & où ils ne servent que pour l'instruction commune à tous.

## ARTCILE V.

Es professeurs d'hydrographie examineront avec soin les journaux de navigation déposés au Grefse de l'Amirauté, du lieu de leur établissement, & les corrigeront en présence des pilotes qui auront erré dans leur route.

Les journaux de navigation déposés au Gresse de l'Amiramté. C'est le pilote qui est chargé de faire ce dépôt par l'article 5, titre 4 du livre suivant, & cela au retour de chacun de ses voyages de long cours, à peine de 50 livres d'amende: mais il y a long temps que cette disposition n'est plus d'usage, comme il sera observé sur ledit article. Cela n'empêche pas néanmoins que les pilotes en général ne remettent leurs journaux aux professeurs d'hydrographie pour en faire l'examen; au moyen de quoi l'objet du présent article se trouve rempli.

La raison pour laquelle il veut que les journaux de navigation soient examinés avec soin par les professeurs d'hydrographie; est pour vérisier si les pilotes n'ont point erré dans leur route, & au cas que cela soit arrivé, pour

leur faire remarquer leurs erreurs & les corriger en leur présence.

Il y a encore une autre raison, c'est pour savoir si dans le voyage, il n'a point été découvert quelque nouvelle vigie, ou autre chose digne de remarque, afin que le professeur d'hydrographie en informe le Ministre qui en fera l'usage que sa prudence lui suggerera pour la vérification du fait.

#### ARTICLE VI.

E pourront retenir plus d'un mois les journaux qui leur feront communiqués par les Greffiers, auxquels nous enjoignons de le faire sans frais, à peine d'interdiction.

L dépôt des journaux de navigation ne se faisant plus au Gresse de l'Amirauté, les Gressers ne sont plus par conséquent dans le cas d'en refuser la communication, ou de ne la faire que moyennant rétribution. D'un autre côté le professeur d'hydrographie, n'étant pas en termes d'exiger à la rigueur, des pilotes, la communication de leurs journaux pour en faire l'examen; il est de son intérêt de ne pas les garder trop long-temps, lorsque les pilotes veulent bien les lui remettre en main, de peur de les dégouter par ses délais & leur saire perdre l'habitude qu'ils ont encore de soumettre leurs opérations à sa censure. Il est pourtant vrai qu'il seroit aisé d'y remédier, en remettant en vigueur le précédent article.

On conçoit au reste, la raison pour laquelle l'Ordonnance veut que les

LIV. I. TIT. VIII. du Professeur d'Hydrographie. ART. VI. 229 journaux soient rendus aux pilotes, après avoir été corrigés en leur présence. C'est que ces journaux peuvent leur être utiles pour les guider en d'autres opérations semblables qu'ils auront à saire, & qu'avec cela ils sont des preuves de leur service maritime.

## ARTICLE VI 1.

DECLARONS les professeurs d'hydrographie enseignant actuellement, exempts de guet & garde, tutele & curatele & de toutes autres charges publiques.

E que le Commentateur a observé ici touchant les privileges que les Romains avoient accordés aux gens de mer, il l'a tiré des notes de Clairac sur l'art. 49 de la jurisdiction de la marine; mais tout cela nous est indifférent, parce que nous ne reconnoissons d'exemptions ou franchises que celles qui sont fondées sur les Ordonnances, Edits & Déclarations de nos Rois.

Les gens de mer n'y ont pas éré oubliés, non plus que ceux dont les fonctions sont relatives au service maritime. Et cela étoit juste en effet, eu

égard à l'importance des avantages qu'ils procurent à l'Etat.

Les privileges des matelots, terme générique, qui comprend tout navigateur, l'officier comme le subalterne, seront indiqués sur le titre qui les regarde. Ceux des capitaines & soldats de la garde-côte, le seront aussi sur

l'article 6, titre 5 du livre 4 ci-aprés.

Ici il s'agit des privileges du professeur d'hydrographie. Ils sont flateurs & de la nature de ceux qui ont été attachés en divers temps à certaines charges de nouvelle création, dans la vue d'engager par cet attrait à les lever Mais il y a cette disserence entre les privileges anciens ou attribués par les Ordonnances, ceux dépendans des Offices créés dans les besoins pressans de l'Etat, que les premiers, toujours favorables comme justement mérités, sont perpétuels & exempts de toute variation; au lieu que les autres, comme étant à charge au public, sans aucune utilité qui en fasse la compensation, sont sujets à être suprimés dès que les besoins qui leur ont donné l'existence ont cessé. Il y en a un exemple mémorable dans l'Edit du mois d'Août 1715.

## ARTICLE VIII.

Eu R ai sons désenses de s'absenter du lieu de leur établissement sans congé de l'Amiral, ou des Maires & Echevins qui les gageront, à peine de privation de leurs appointemens.

IL en devoit être effectivement de l'école d'hydrographie, comme des autres écoles publiques, où l'instruction, telle qu'elle a été reglée dans le principe, ne sauroit être interompue, sans troubler l'ordre & sans manquer l'objet que l'on s'est proposé en les établissant.

On conçoit d'ailleurs que le moindre relâchement dans ce genre retireroit à conféquence, & auroit nécessairement avec le temps, des suites fâcheuses.

für tout dans les écoles gratuites.

Il étoit donc de la regle de défendre au professeur d'hydrographie de s'abfenter du lieu de son établissement; ce qui s'entend, non-seulement durant le cours des leçons d'hydrographie, mais encore après le cours de chaque année sinie; de maniere que quoiqu'il ne toit point obligé d'enseigner tous les mois de l'année, il n'y a pas néanmoins de vacances pour lui à l'effet de s'absenter; & cela tant à cause de l'obligation qui lui est imposée par l'article 5 ci-dessus d'examiner & vérisser les journanx des pilotes qui peuvent arriver de moment à autre; que parce que c'est à lui à interroger & éprouver les pilotes & capitaines qui se présentent pour être reçus à l'Amirauté, conformément à l'article premier, titre premier, & à l'article premier aussi, titre 4 du livre suivant; examen qui peut tout de même se trouver à faire en tout temps & qui, en certaines occasions ne sauroit être disséré sans faire beaucoup de tort au récipiendaire.

Notre article dit, sans congé de l'Amiral, ce qu'il faut prendre à la lettre, si l'absence doit être un peu longue; mais s'il n'est question que d'une absence de quelques jours, les Officiers de l'Amiranté, comme teprésentans en cette partie M. l'Amiral, peuvent en donner la permission, en observant néanmoins les regles de la prudence; s'esse à de ne point accorder cette permission durant le cours de la classe, à moins en tout cas que le professeur d'hydrographie n'eût un suppléant à présenter, en état de le remplacer & de continuer les leçons avec fruit; & hors du cours, qu'autant qu'il n'y auroit rien d'instant

qui exigeat la présence du professeur.

L'article ajoute, ou des Maire & Echevins qui les gageront, sur quoi il est à observer.

1°. Que quoique la particule ou préposition ou, soit disjonstive de sa nature, elle ne l'est pas néanmoins ici; elle est au contraire conjonstive, & copulative; de maniere que la permission des Maire & Echevins ne suffiroit pas sans celle de l'Amiral ou des Officiers de l'Amirauté, & vice versà. La vaison est que le professeur d'hydrographie dont les sonstions intéressent si fort le public, est comptable de sa conduite & aux Officiers de l'Amirauté, comme chargés de la police maritime, & aux Maire & Echevins qui le gagent, & qui par-là ont droit de veiller à ce que le service pour lequel ils paient ainsi des gages, soit sait exactement.

2°. Qu'il en est autrement, à l'égard des Maire & Echevins, si les appointemens du professeur d'hydrographie ne sont pas à leur charge, parce qu'alors ils n'ont plus un intérêt direct à la chose. C'est aussi ce qui résulte précisement de ces mots de notre article, qui les gageront. Si donc ils ne payoient pus les gages, il ne seroit plus question que de la permission de l'Ami-

rauté.

Quand à la peine de la privation des appointemens, elle s'entant proportionnellement au temps de l'absence prise sans congé ou permission. Cependant une premiere absence ne seroit naturellement subir cette peine au professeur qu'autant qu'il en seroit résulté quelque inconvénient assez notable. Hors delà il en seroit quitte pour une monition; mais en cas de récidive;

LIV. I. TIT. VIII. du Prosesseur d'Hydrographie. ART. VIII. 231' non-seulement il encourreroit la peine; mais même il pourroit être mulché

d'amende & suivant les circonstances, être révoqué.

Son remplacement alors se devroit faire de la meme maniere que son institution, qui de droit appartient à M. l'Amiral, à l'exclusion des Maire & Echevins, quoiqu'ils paient les gages comme il a été observé sur l'article premier ci-dessus. A l'égard des places d'hydrographie réunies à des colleges, le sujet nommé par son supérieur pour remplacer celui qui auroit été révoqué, ne pourroit non plus être admis à l'Amirauté, qu'après qu'il auroit obtenu l'agrément de M. l'Amiral, comme il a été aussi observé dans le même endroit.





# TITRE IX

Des Consuls de la nation Françoise dans les pays étrangers.



ES Romains n'avoient pas de Consuls de cette espece, parce qu'ils n'avoient aucun commerce réglé avec les nations étrangeres qu'ils appelloient barbares; ils ne traitoient avec elles que par des légats ou envoyés. De Cormis, tom. 2, pag. 1313. Targa, pag. 380. Dans le statut de Marseille, pag. 67, il y a un chapitre de consultatus extrà Massiliam, constituendis.

L'inflitution des Consuls en général a eu pour motif l'avantage, l'agrandissement, la sûreté & la police du commerce des nations les unes chez les

autres.

On conçoit par-là que cet établissement n'appartient point au droit des gens, qu'il est du droit purement politique, & par conséquent qu'il dépend essentiellement des capitulations, des traités; en un mot des conventions particulieres arrêtées entre les Souverains, chacun d'eux étant fondé, à empêcher tout commerce étranger dans ses Etats ou a ne le permettre qu'à certaines conditions.

Et comme le droit de commercer librement dans un pays & celui d'y nommer des Consuls, sont deux choses très-différentes à cause des privileges attachés au Consulat; il s'ensuit que la faculté accordée à un Prince pour le négoce de ses sujets chez une nation étrangere, n'emporte nullement le

pouvoir d'y établir des Confuls sans une convention particuliere.

Il y a plus, & malgré la concession de la faculté de nommer des Consuls, nul ne peut en excercer les sonctions sur la nomination de son Souverain, qu'il n'en ait obtenu la permission de celui du lieu de son établissement par des lettres, qu'on appelle exequatur. Il faut outre cela en France que le Conful étranger prenne l'attache de M. l'Amiral, & qu'il sasse chregistrer le tout au gresse de l'Amirauté; ce que l'on sait observer sans doute, par réciprocité, à nos Consuls dans les pays étrangers. V. instrà art. 3.

Les premiers Confuls ont été ceux du Levant & des côtes de Barbarie. Inflitués pour favorifer & protéger le commerce de France dans ces pays-là, les François ont été affez long-temps les feuls qui jouissoient de cette prérogative, & cependant l'établissement n'en est pas fort ancien, parce que le

goût du commerce a été assez tardif en France.

Depuis

Depuis ce temps-là les Anglois, les Hollandois & quelques autres peuples ont obtenu aussi la faculté d'y commercer & d'y avoir des Consuls. Auparavant ils ne pouvoient apporter des marchandises que sous la banniere Françoise, & quelquesois encore depuis ont eu besoin de ce secours, suivant les circonstances, parce que nos capitulations avec le Grand-Seigneur n'ont ja-

mais soussert ni variation ni atteinte.

Dans l'origine c'étoient les maîtres & patrons des vaisseaux qui choisssoient les Consuls. Ils les prenoient indisséremment dans le nombre des marchands établis dans chaque lieu où ils faissoient leur principal commerce, à condition par ces Consuls de les aider de leurs conseils & de leur crédit; de leur procurer la vente de leurs marchandises & l'achat de celles dont ils avoient besoin pour leur retour; de les désendre sur-tout des avanies qui pourroient leur être faites dans le pays; en un mot de les protéger en implorant pour eux l'autorité des Puissances contre toute oppression de la part, tant des étrangers que des naturels du pays, le tout moyennant une certaine rétribution.

On comprend que nommés de cette maniere, ces Consuls pouvoient être

révoqués ou destitués par la même voie.

Mais cela même, fit que cet ordre ne subsista pas long-temps, les Consuls pour se maintenir dans leur poste, s'étant pourvus pardevers Sa Majesté. Depuis ce temps-là le Roi a toujours nommé à ces places & en a fait expédier

les commissions par le Secrétaire d'Etat.

Ce qui surprend le plus à ce sujer, c'est qu'aussi-bien avant ce temps-là que depuis, des postes aussi importans sussent confiés non-seulement à des gens de métier, mais encore le plus souvent à des étrangers. D'où il arrivoit que le commerce des François manquoit d'une protestion suffisante, ou parce que ces Confuls, pris parmi le bas peuple, étoient sans aucune considération auprès des puissances, de même que sans talens pour y suppléer par la force des raisons; ou parce qu'en qualité d'étrangers, ils ne s'intéressoient que médiocrement pour la nation Françoise, ne se tervant guere de leur pouvoir que pour commettre impunément envers les négocians & les marchands François, des exactions & des concussions.

Ces défordres qui duroient encore du temps que M. le Duc de Vendôme exerçoit la charge de Grand Maître & Sur-Intendant de la navigation & du commerce de France, donnerent lieu à former un projet tendant à ce qu'il plût au Roi, en retirant les commissions accordées à tous les Confuls, moyennant le remboursement de la finance payée par chacun d'eux, créer en titre d'office formé, l'état & office d'Intendant & Contrôleur général des Confulats, avec pouvoir & faculté à celui qui en scroit revêtu, de rembourser tous les Confuls alors en place, & d'y substituer des Gentilshommes ou autres personnes de condition honnête, tous sujets du Roi, & d'une capacité reconnue, dont l'exercice toutefois ne dureroit que trois ou cinq ans, sans préjudice du droit de les révoquer avant ce temps, en cas de malversation, & qu'ils n'auroient d'autres droits & émolumens que ceux qui étoient autorisés alors.

Ce projet étoit accompagné d'offres de payer annuellement au tréfor royal une fomme de 100000 liv. à commencer un an après le nouvel établiffement.

Les avantages que l'on s'en prometroit étoient.

1°. Que les Confuls étant tous François, s'interesseroient plus particulière-Tom, I. ment au bien & à l'avantage du commerce de France que des étrangers.

2°. Que n'étant plus de la lie du peuple comme auparavant, ils auroient & plus de lumières pour faire valoir les droits des commerçans, & plus de crédit pour les appuyer auprès des puissances.

3°. Que tous les actes nécessaires seroient écrits en langue François; ce qui seroit cesser les surprises & les infidélités qui étoient saites aux François,

les actes étant écrits en langue étrangere.

4°. Que l'Intendant & Contrôleur-général, veilleroit à ce que les Consuls n'exigeassent pas d'autres droits que ceux qui leur étoient légitimement acquis; bornes dans lesquelles il seroit d'autant plus facile de les contenir, que leur exercice étant limité à 3 ou 5 ans, & même pouvant sinir par revocation avant ce temps-là, ils auroient intérêt de se comporter de maniere à mériter d'être continués dans leurs sonctions.

5°. Enfin que par ce nouvel arrangement, le Roi étant mieux instruit des opérations du commerce de ses sujets dans tous les pays de Consulat, seroit plus en état de remédier aux abus qui pourroient s'y glisser, & aux atteintes

qui pourroient etre données à la liberté de la nation.

Mais ce projet, en corrigeant certains abus, auroit nécessairement donné ouverture à d'autres peut-être encore plus grands; & c'est sans doute ce qui le sit échouer, quelque avantageux qu'il parût au premier coup d'œil.

Ce qui en réfulte d'utile néanmoins, c'est que depuis ce temps-là tous nos Consuls ont été François; & s'ils n'ont pas tous été gentilshommes, parce que la naissance ne sussit pas pour faire un Consul, & que les nobles, par un misserable préjugé, dédaignent un peu trop le conmerce pour s'appliquer à y puiser les connoissances sans lesquelles on ne sauroit faire valoir les droits & les intérêts des commerçans; ils ont du moins été d'un rang à faire honneur à la nation, & d'une capacité telle qu'on pouvoit le désirer pour l'avantage de son commerce.

Du reste, tant par cette Ordonnance, que par des Réglemens antérieurs & postérieurs, il a été pris des précautions pour limiter leur pouvoir & en

prévenir les abus.

Les privileges des Consuls dépendent ou des traités faits entre les états respectifs, ou de l'usage auquel il n'a pas été dérogé par les traités parriculiers; lequel usage dérive selon toute apparance des capitulations conclues entre nos Rois & les Empereurs Turcs.

Les principaux de ces privileges, outre celui de jurisdiction sur les nationaux, dont il sera parlé ailleurs, principalement sur lart. 12 ci-après, sont.

1°. Celui de ne payer aucunes taxes ni impôts. Art. 16 & 22, de la capitulation arrêtée entre Henry IV & le Sultan Achmet ou Amat le 20 Mai 1604, relative aux précédentes & renouvellée par celle du 5 Juin 1673,

conclue avec Louis XIV. Art. 14 & 22.

2°. De ne pouvoir être emprisonnés pour quelque cause que ce soit, sauf à demander justice contr'eux a la Porte. Art. 19 de la premiere capitulation, & 17 de la derniere. On observera ici par occasion que ce mot la Porte, qui est celui dont on se sert pour indiquer la Cour du Sultan ou Empereur Turc, est un terme d'abréviation, par lequel les Empereurs Turcs entendent que leur Cour est la porte de sélicité. (Expression que l'on trouve dans l'article

43, de la capitulation du 5 Juin 1673, ) autrement l'entrée d'un lieu de sûreté & de bonheur pour ceux qui y sont admis. Delà cette sublime Porte, & tant de titres sastueux que ces Empereurs affectent de prendre dans l'énumé-

ration de leurs qualités.

Les droits & émolumens de nos Consuls ne sont pas les mêmes par-tout; ils sont au contraire extrêmement variés, même dans les différentes Echelles du Levant. Ils ont été réglés pour ces pays-là, & pour les côtes d'Afrique, par Arrêts du Conseil des 31 Juillet & 24 Novembre 1691; 27 Janvier & 8 Septembre 1694. Pour Lisbonne par Arrêts des 24 Mai 1656, 20 Janvier 1660, & 22 Mai 1671. Ce dernier a réduit les droits à un quart pour cent au lieu de deux pour cent, qui se payoient auparavant; & pour Cadix par Ordonnance du 24 Mai 1728, article 2, 3, 4 & 5. Ailleurs ils dépendent de l'usage. La taxe ordinaire est de deux pour cent de la valeur de smarchandises chargées ou déchargées, dans le lieu du Consulat. Savari Tom. Ier, liv. 5, ch. 2, pag. 705.

Ces droits ne sont dûs que sur les navires portant pavillon François, & sur les marchandises qui y sont chargées, soit pour aller, soit pour le retour; mais il y a une distinction entre les marchandises adressées aux François &

celles qui le sont à des étrangers.

Au surplus par un droit nouveau, les capitaines, maîtres & patrons sont tenus du paiement des droits de Consulat en leur nom & par corps, en Espague, à peine de 1000 liv. d'amende, saus leur recours contre les propriétaires ou armateurs de leurs bâtimens. & contre les chargeurs des marchandises, avec lesquelles c'est à cux à prendre d'avance les précautions qu'ils jugeront convenables, pour assurer le remboursement desdits droits Consulaires. Ordonnance du 21 Juillet 1736, en explication de celle du 2 Ostobre 1728, qui avoit sait désentes aux capitaines de signer les connoissemens que les droits des Consuls ne sussente payés sur peine d'en répondre.

En faveur du commerce de France dans les Etats du Grand-Seigneur, il y a diverses Ordonnances qu'il importe de connoître, entr'autres celles qui

fuivent.

Ordonnance du 4 Août 1688, qui en défendant aux François de prêter leurs noms pour favoriser le commerce des étrangers en Egypte, à peine de confiscation & de 3000 liv. d'amende, ordonne au Consul du Caire d'informer contre les contrevenans & de les envoyer en France, avec les informations & autres preuves, pour être leur procès extraordinairement fait par

les commissaires qui seront à cet esset nommés.

Autre Ordonnance du 7 Janvier 1689, portant défenses à tous François négocians en Egypte d'y faire aucun commerce & décharger aucunes marchandises, soit pour leur compte ou celui des autres nations, sur des bâtimes étrangers & qui ne porte point pavillon de France, sur pareille peine de confiscation & de 3000 liv. d'amende: Ordonnance renouvellée par autre du 5 Avril 1713, & rendue commune pour toutes les Echelles du Levant, & l'une & l'autre renouvellées encore avec extension aux Echelles de Earbarie & aux ports d'stalie, par une derniere Ordonnance du 10 Juillet 1719.

Autres Ordonnances des 23 Avril 1692 & 29 Avril 1693, faifant aufii défenses aux François de potter dans le Levant aucunes draperies d'Angleterre

Ggij

& de Hollande, à peine de confication qui fera prononcée par le Conful. dont un quart pour lui, un autre quart pour le dénonciateur; & la moitié

restante au profit de la Chambre du commerce de Marfeille.

Et pour éviter toute fraude à cet égard, aussi bien que pour soutenir la réputation des draperies de France; autre Ordonnance du 23 Septembre 1699, qui veut que toutes pieces d'étoffes de France qui ne seront pas marquées de la marque des Echevins & de l'Inspecteur de Marseille, soient renvoyées par les Confuls avec les Procès-verbaux qu'ils en auront dressés, auxdits Echevins, pour y être par eux statué conformément aux Réglemens.

Autres Ordonnances encore des 21 Octobre 1685 & 3 Novembre 1700. portant défenses à tous marchands & autres François de s'embarquer pour le Levant à dessein de s'y établir, qu'aprèe avoir été examinés & reçus par la Chambre du commerce de Marseille, qui n'en doit recevoir aucuns qui n'aient

l'âge de 25 ans.

On conçoit par-là & par différens articles de ce titre, que Marseille est le centre & l'entrepôt du commerce de France dans le Levant; & cela est vrai aussi, tant pour les marchandises qui sont envoyées aux Echelles, que pour celles qui en viennent; sur quoi voir l'Arrêt du Conseil du 10 Juillet 1703, avec les Edits, Ordonnances & autres Arrêts qui y font énoncés: mais l'auteur des questions sur le commerce des François dans le Levant, ouvrage imprimé à Marseille chez Cara Patria en 1755, a pensé que ce privilege exclusif attribué à la ville de Marseille, s'opposoit au progrès de notre commerce dans ces pays-là; ce qui lui a fait fouhaiter que la liberté de faire ce commerce fût donnée à tous les autres ports du Royaume. Son aveu a enfin été rempli par Arrêt du Conseil du 15 Janvier 1759. L'auteur propose aussi quantité d'autres réformes à faire pour rendre ce commerce plus florissant. V. le Journal de Trévoux, Octobre 1755, pag. 2362.

Une derniere Ordonnance du Roi, qu'il importe encore de connoître; est celle du 6 Juillet 1649, par laquelle défenses sont faites à tous François, Consuls & autres, réfidens dans les Echelles du Levant & de Barbarie, d'y acquérir aucuns biens fonds, parce que ces acquifitions pourroient les attacher en Turquie & éloigner leur retour dans le Royaume. Cette Ordonnance en 7 articles, se trouve dans le Journal Historique du mois de Septembre 1749,

pag. 233 & 234.

# DEPARLEROI.

S A Majesté étant informée qu'il arrive sou-vent des démêlés entre les Maîtres & les matelots des vaisseaux & autres bâtimens de mer de ses Sujets qui vont dans les Pays étrangers, & qu'ils se font appeller les uns les autres pardevant les Officiers de la Justice des lieux, qui les ruinent en frais, & qui n'étant point instruits des contumes du Royaume, & des Ordonnances de Sa Majesté n'y ont aucun égard dans leurs Jugemens, & se donnent souvent la liberté de dispenser les matelots d'achever les voyages qu'ils ont commencé avec les maitres contre lefquels ils ont procès : ce qui porte un préjudice très-confidérable au commerce de ses sujers. Et étant nécessaire d'y pourvoir: Sa Majesté a fait & fait très-expresses inhibitions & défenses à tous maitres & matelors des Navires de ses sujets qui vont dans les pays étrangers, de se pourvoir pour raisan des différens qu'ils pourront avoir entr'eux dans lesdits pays, pardevant les Juges

des lieux, à peine de désobeissance : voulant qu'ils s'adressent aux Consuls de la Nation Françoise, qui sont établis dans les dist Pays auxquels Elle enjoint de rendre auxdits maitres & mate-

lots la plus prompre, & la plus fommaire Justice qu'il se pourra, & sans frais. FATT à Vertailles le vingt-huitieme jour de Février mil fix cens quatrevingt-sept. Signé LOUIS, & plus bas Colbert.

# ORDONNANCE DU ROI,

Qui en exécution de celles des 7 Janvier 1789, & 3 Avril 1713, fait défenses à tous ses Sujets résidens ès Echelles du Levant, Barbarie & Ports d'Italie, de charger aucunes marchandises sur des bâtimens étrangers, & qui ne portent point le Pavillon de France.

A Paris le 10 Juillet 1719.

# DEPARLEROI.

S A Majesté s'étant fait représenter l'Ordon-nance du 7 Janvier 1689, portant désenses à tous François Négocians en Egypte, d'y faire aucun Commerce, ni d'y charger aucunes Marchandises, soit pour leur compre ou celui des autres Nations, sur les bâtimens étrangers & qui ne portent point pavillon de France, à peine de confiscation & de trois mille livres d'amende, & celle du 5 Avril 1713, qui ordonne pour les causes y contenues, que ladite Ordonnance du 7 Janvier 1689, foit commune pour toutes les Echelles de Levant, & renouvelle les mêmes défenses tant aux négocians François qui y résident, qu'à ceux résident en Italie, sous les mêmes peines; & étant informée que les Négocians des Echelles de Barbarie, sous prétexte que celles deces Pays ne sont point dénommées dans lesdites Ordonnances, pourroient y contrevenir sans craindre d'être assujettis aux peines qu'elles imposent; à quoi jugeant nécessaire de pourvoir, Sa Majesté, de l'avis de Monsieur le Duc d'Orléans son oncle Régent, a ordonné & ordonne, veut & entend, que les Ordonnances des 7 Janvier 1689, & 5 Avril 1713, soient communes, tant pour les Echelles du Levant, que celles de Barbarie & les Ports d'Italie, & qu'elles y soient exécutées selon leur forme & teneur: En conséquence elle a fait & fait très-

expresses inhibitions & défenses à tous ses Sujets réfidens ésdites Echelles du Levant, de Barbarie & Ports d'Italie, de charger aucunes Marchandises, soit pour leur compte, soit pour celui des autres Nations, fur les batimens étrangers & qui ne portent point pavillon de France, à peine de confiscation & de trois mille liv. d'amende pour chacune contravention, & de plus grande en cas de récidive. Permet néanmoins Sa Majesté à sesdits Sujets de recevoir les commisfions & Marchandises des Etrangers, pourvu qu'elles leur soient adressées sur des Batimens François. Enjoint Sa Majesté au Sr. Marquis de Bonnac, son Ambassadeur à la Porte Ortomane, & aux Consuls, tant desdites Echelles du Levant, de Barbarie & Ports d'Italie, de faire publier & enrégistrer la présente Ordonnance, par-tout où besoin sera, de dresser des Procès-verbaux de faisse, & tous Actes nécessaires contre les contrevenans, & de les envoyer on bonne & due forme aux Officiers de l'Amirauté, pour proceder fur iceux, fuivant la disposition de la présente Ordonnance: Mande auxdits Officiers de l'Amirauté de la faire pareillement publier & enrégistrer, & tenir la main à son exécution. Fait à Paris le dixieme jour de Juillet mil sept cent dix-neuf. Signé LOUIS, Et plus bas, Fleuriau.



# ORDONNANCE DU ROI.

Servant de Réglement pour le Consulat de la Nation Françoise à Cadix.

Du 24 Mai 1728.

# DE PAR LE ROI.

S A Majesté étant informée des contestations furvenues entre le Consul & les négocians François établis à Cadix, tant pour raison des droits Consulaires, & de ceux destinés pour les dépenses qui sont particulieres à la nation, que sur ce qui regarde l'exercice du Consulat, & les députés de la nation; & ayant jugé à propos de faire cesser leurs distérens & règler par une seule & même Ordonnance ce qui doit être par eux observé, elle a arrêté le présent Réglement, qu'elle veut être exécuté selon fa forme & teneur.

#### ARTICLE PREMIER.

Le Conful de France établi à Cadix continuera de percevoir des marchands, capitaines, maîtres & patrons de navires & bâtimens portant pavillon de France, le droit appellé communément d'ancrage, à raison de dix piastres & demie ( y compris deux piastres destinées pour son Vice-Consul, ) par chaque Navire qui charge ou décharge des marchandifes dans ledit port; & cinq piashes & un quart seulement, (y compris une piastre destince pour son Vice-Conful, ) par chaque Tartane, ou autre petit bâtiment non ponté : sans qu'il puisse exiger ledit droit d'ancrage des navires & bâtimens qui n'auront chargé ni déchargé aucunes marchandises, ainsi qu'il est porté par l'article XI, du titre IX des Confuls, de l'Ordonnance de 1081.

II. Il fera payé à l'avenir pour les marchandifes fines & emballées, venant fur lefdits navires & bâtimens portant pavillon de France, à la confignation des François établis à Cadix & qui feront déchargées dans ledit port, un Réal de plat par Ducat de onze Réaux du montant du fret dù pour lefdites marchandifes, & deux Réaux de plat par tonneau pour les marchandifes de gros volume, & non-ambalees; duquel Réai de plat payable pour les marchandifes fines, il en appartiendra moitié

au Consul pour son droit appellé de demi-Réal consulaire, & l'autre moitié appellée communément le demi-Réal des Pauvres, au Corps de la nation, pour être employée en la maniere qui sera ci-après ordonnée, au soulagement des pauvres François. Veut pareillement Sa Majesté que des deux Réaux par tonneau, payables pour les marchandises de gros volume & non-emballèes, il en appartienne les deux tiers au Consul, & l'autre tiers au corps de la nation, pour être de même employé aux usages ci-après mentionnés.

III. Il ne sera perçu à l'avenir sur les marchandises sines & emballées venant sur lesdits navires & bâtimens portant pavillon de France, à la confignation des étrangers, & qui seront déchargées dans ledit port, que deux Réaux de plat par ducat, du montant du fret dû pour lesdites marchandises, & quatre Réaux de plat par tonneau pour celles de gros volume & nonemballées; desquels deux Réaux de plat par ducat, & quatre Réaux par tonneau, il en appartiendra les deux tiers au Consul, & l'autre tiers au corps de la nation.

IV. Les Droits, qui fe perçoivent pour les sucres & les Cacaos venant des ssles Françoises de l'Amérique, sur les navires & bâtimens portant pavillon de France, à droiture à Cadix, pour y être déchargés, demeureront sixés à un quart de Réal de plat par ducat du montant du fret dû pour lessdites marchandises, dont les deux tiers appartiendront au Consul & l'autre

tiers au corps de la nation.

V. Le droit anciennement appellé de la Chapelle de Saint Louis, continuera à être payé par les marchands, capitaines, matires & patrons de navires & bâtimens portant pavillon de France, à raifon de deux piaîtres par chaque navire, & d'une piaître feulement par Tartane ou autre bâtiment non ponté; & fera le produit de ce droit employé à l'entretien de la Chapelle nationale de Saint Louis, & autres dépenées qui la concernent, ainfi qu'il feta ci-après ordonné,

VI. Les marchandises venant sur des navires & bâtimens portant pavillon de France, à la confignation des François établis à Cadix, pour raison desquelles les droits tant Consulaires que nationaux, mentionnés dans les précédens articles, auront été payés, & qui, au lieu d'être déchargées dans ledit port, seront pour la commodité des acheteurs transportées sur lesdits navires & bâtimens dans les ports de Sainte Marie, San Lucar ou Seville, ne feront affujetties à aucuns Droits qu'à celui d'ancrage dû aux Vice-Consuls établis dans lesdits ports, à l'exception néanmoins des droits de la Chapelle de Saint Louis ou des pauvres, si aucuns font perçus dans lesdits ports; Sa Majesté n'entendant rien révoquer à cet égard.

VII. Fait Sa Majesté désenses, tant audit Consul qu'au corps des négocians François établis à Cadix de percevoir sous quelque prétexte que ce soit, d'autres ni plus grands droits que ceux mentionnés dans les articles ci-dessus, à

peine de concustion.

VIII. Et néanmoins, pour mettre le corps des négocians François en état d'acquitter les dettes contraêtées jufqu'à préfent pour les affaires communes de la nation, permet Sa Majetté aux députés de ladite nation en exercice, de continuer à percevoir sur les Marchandises fines venant à la confignation des François, le demi-Réal appellé nationnal, qui se perçoit actuellement sur lesdites marchandises, pour être uniquement employé au paiement desdites dettes; après lequel ledit droit demeurera sup-

primé.

IX. Veut pareillement Sa Majesté, pour accélérer le paiement desdites dettes communes de la nation, qu'au lieu des deux Réaux par tonneau, payables pour les marchandises de gros volume venant à la confignation des François, des deux Réaux de plat par Ducat pour les marchandises fines, & des quatre Réaux par tonneau pour celles de gros volume venant à la confignation des étrangers, ordonnés par les Articles II & III ci-dessus les droits continuent à être perçus fur le pied qu'ils le font actuellement, de trois Réaux par tonneau pour les marchandifes de gros volume à la confignation des François, de trois Réaux par Ducat pour les Marchandises fines, & de six Réaux par tonneau pour les Marchandises de gros volume venant à la confignation des étrangers, dont les deux tiers appartiendront au Conful, & l'autre tiers au corps de la nation, pour être par les députés en exercice uniquement employés en l'acquit desdites dettes ; après le quel, lesdits droits demeureront réduits sur

le pied fixé par lessits Articles II. & III. cidestin, & parragés entre ledit Consul & le corps de la nation, en la maniere prescrite par lessits Articles.

X. Et pour connoître les fommes de deniers actuellement dues par le corps de la nation, ordonne Sa Majeste que dans trois mois, à compter du jout des présentes, il en sera dressé un etat signé du Consul, des deux députés en exercice, & des quatre plus anciens & principaux négocians établis à Cadix, pour être envoyé par ledit Consul au Secrétaire d'Etat ayant

le département de la marine.

XI. Si pour le bien général du Commerce ou des affaires communes du corps de la nation, il est nécessaite d'emprunter à l'avenir quelques fommes de deniers, ledit emprunt ne pourra être fait qu'en vertu d'une deliberation prife dans une assemblée générale de la nation, qui fera à cet effet convoquée par le Consul, & dont le réfultat contiendra les caufes & la nécessité de l'emprunt: Et pour fournir au rembourfement des fommes ainfi empruntées, il fera arrêté dans la même assemblée un Rôle de la fomme pour laquelle chaque négociant faifant partie du corps de ladite nation, devra contribuer par forme de cotifation; lequel Rôle fera exécuté fur les Mandemens du Conful; fans que, sous prétexte de satisfaire à de pareils emprunts, ou à quelques dépenses extraordinaires pour le corps de la nation, il puisse être imposé, ou par le Consul ou par le corps de la nation assemblée en sa présence, aucuns droits sur les navires & bâtimens portant pavillon de France, ou sur les marchandises dont ils feront chargés, venant soit à la confignation des François ou des étrangers, fans y être autorifés par un ordre exprès de Sa Ma-

XII. Les droits attribués au Consul seront perçus par le Receveur par lui propofé à cet effet, en la maniere accoutumée; & ceux attribués au corps de la nation, foit pour être employés au foulagement des pauvres, à l'entretien de la Chapelle Saint Louis, ou aux affaires communes de la nation, feront reçus par les députés en exercice, auxquels les capitaines & patrons des navires & bâtimens I rançois, feront tenus de remettre une copie fignée d'eux de leur manifeste & déclaration, & ne pourra le Chancelier du Confulat délivrer les expéditions nécessaires auxdits capitaines & patrons, qu'en rapportant par eux le reçu des droits qui auront été payes par eux auxdits députés ; lesquels reçus resteront dans la Chancellerie, pour être repréfentés lorsque les députés rendront compte de leur administration en

quittant la députation.

XIII. Le produit de demi-Réal appellé communément des pauvres, fera uniquement employé au foulagement des pauvies François valides & invalides, foit en aumônes réglées, dont à cet effet il sera fait tous les trois mois un état figné du Conful , & des deux Députés en exercice, contenant le nom & le lieu de la demeure de chacun des François que la nation affistera, soit en aumônes extraordinaires, dont il fera pareillement fait un état à mesure signé du Conful & desdits députés: Et à l'égard des pauvres malades qui feront envoyés dans les hôpitaux, les billets pour les y faire recevoir, seron t fignés par le Consul & par l'un des députés en exercice. Permet néanmoins Sa Majesté qu'en cas d'absence du Consul ou des deux députés, ou d'une nécessité pressante, lesdits billets soient signés seulement par l'un d'eux, en avertiffant dans les vingt-quatre heures celui qui se sera trouvé absent, pour qu'il soit tenu une note exacte de l'ordre qui aura été délivré, pour être lesdits états & billets ci-dessus repréfentés par lesdits députés lors de la réddition de leurs comptes.

XIV. Veut pareillement Sa Majesté, que le produit du droit appellé de la Chapelle de Saint Louis, mentionné en l'Article V. ci-dessus, foit par préférence employé au frais de l'entretien annuel de ladite Chappelle en la maniere accoutumée, & aux dépenfes ordinaires pour la célébration de la Fête de Saint Louis, dont il fera fait un état figné du Conful & desdits députés. L'argenterie, les pavillons, les tableaux & tous les autres ornemens destinés au fervice de ladite Chapelle, ou pour la célébration des fêtes nationnales, resteront en dépôt dans la maiton du Conful , lequel s'en chargera au pied de l'inventaire qui en sera fait, & par

lui remis aux députés de la nation. XV. Et à l'égard du produit du demi-Réal national mentionné en l'Article VIII. ci-dessus, & des autres droits attribues au corps de la nation, conformément à l'Article IX. destiné à acquitter les fommes dues jusqu'à ce jour par ladite nation, l'emploi en fera uniquement fait au rembourfement desdites dettes; & seront les députés en exercice tenus de repréfenter tous les trois mois dans une Assemblée générale de la nation, qui fera à cet effet convoquée par le Conful, un état figné d'eux des fommes qu'ils auront acquittées pendant ledit temps, dont il fera envoyé par le Coniul une copie en forme au Sécretaire d'Etat ayant le département de la Marine, ce qui fera execute jufqu'au parfait paiement desdites dettes, après lequel lesdits droits demeureront supprimés, sans qu'il puisse en être perçu d'autres au profit de la nation, que ceux qui lui font attribués par les Articles II & III. ci-dessus, dont le produit fera employé par les députés en exercice aux affaires communes de ladite nation, ou aux dépenses extraordinaires qu'elle sera obligée de faire, après y avoir été autorifés par des délibérations prifes dans les affemblées générales de la nation,

XVI. Il fera tous les ans dans la femaine après la fête de Saint Louis, convoqué par le Consul une assemblée générale de la nation, dens laquelle fix anciens négocians feront nommés pour choisir de concert avec le Consul quatre fujets capables d'être élus députés à la place de ceux qui devront alors fortir d'exercice, dont la liste sera par eux signée.

XVII. La liste de quatre sujets éligibles pour la députation, fera lue par le Consul dans une assemblée générale de la nation, qu'il convoquera à cet effet deux jours après la premiere, pour procéder à l'élection de deux nouveaux députés qui fera faite en écrivant le noin de chacim des quatre sujets choisis sur quatre billets féparés qui leront mis & roulés duns un vafe, dont deux seront tirés par un des plus jeunes négocians de la nation, & présentés au Conful qui les ouvrira publiquement, les fera voir à l'affemblée, & fi l'élection est jugée valide, il déclarera députés de la nation les deux négocians dont les noms se trouveront écrits dans les deux billets ainfi tirés au fort ; il confirmera leur élection, & leur fera à l'instant prêter ferment d'exécuter les Ordonnances.

XVIII. Nul ne pourra être élu député de la nation, s'il n'est François naturel ou naturalisé, & ses Lettres de naturalité duement enrégistrées dans la Chancellerie du Consulat de l'Ordonnance du Coniul, ni en faire les fonctions s'il n'a été élu par la forme preserite par le précédent article.

XIX. Les François naturels ou naturalifés qui auront époufé des femmes nées Espagnoles sans la permittion du Roi, ne pourtont être élus

députés de la nation.

XX. Le temps des députés en exercice êtant expiré, & leurs fucceffeurs élus dans la forme preserite par LArticle XVII ci-dessus, les anciens députés feront tenus quinzaine aprés de préfenrer au Conful le compte de l'administration qu'ils auront eus de deniers & affaires communes de la nation, avec des pieces juffificatives de leur recette & dépense; lequel compte, après avoir été par eux assirmé veritable devant ledit Conful, fera par lui examiné en y appel-

lant les nouveaux députés en exercice, & fix anciens négocians du corps de la nation, pour l'appofiller & arrêter; lequel atrêté fera, pour la décharge des rendans, figné par le Conful & par ceux qui auront avec lui examiné ledit

compte.

XXI. Les deniers dont les députés fortis d'exercice se trouveront redevables envers la nation après l'appurement de leur compte seront par eux remis en présence du Consul & des deux nouveaux députés en exercice, dans un cosfre déposé dans la Chancellerie du Consulat, fermant à deux clefs, dont l'une restera entre les mains du Consul, & l'autre en celles du premier député en exercice; à quoi faire les distanciens députés seront contraints par Ordonance du Consul, comme pour les propres affaires de Sa Majesté.

XXII. Si par l'arrêté du compte rendu par les anciens députés ils fe trouvoient en avance, il fera aufli-tôt pourvu à leur rembour/ement par un mandement figné par le Consul & par les deux députés en exercice, sur les fonds apparenans au corps de la nation, qui se trouveront dans le costre déposé dans la Chancellerie: & au cas que les dits sonds ne fussent pas suffisans, il y sera pourvu dans une assemblée de la nation, qui sera à cet effet incessament convo-

quée par le Conful.

XXIII. Les dépurés en exercice seront chargés comme Procureurs généraux de la nation, de proposer dans les assemblées, & de représenter au Consul ce qu'ils estimeront convenable tant pour le bien général du commerce & du corps de la nation, que pour la conservation de ses privileges, & de l'accompagner dans les fonctions publiques & particulieres du Consulat,

loríqu'il les en requerera.

XXIV. Les affemblées générales & particulieres de la nation ne pourront être convoquées ni tenues que par le Conful qui y prélidera; & en cas d'abfence ou de maladie du Conful, lefdites affemblées (eront tenues dans la maifon Confulaire par le premier des deux deputés en exercice, fur une permiffion expresse de Conful, dont sera fait mention dans le Procès-Verbal de ladite affemblée.

AXV, Il fera tenu tous les trois mois une affemblée genérale de la nation, pour y traite des affaires qui intérellerour le connuerce ou le corps national, & plus fouvent s'il est ainti jugé nécessaire par le Conful, ou s'il en est requis par les deputés en exercice au nom de la nation.

XXVI. Tous les négocians, marchands & Tom. I.

autres François qui ont droit d'affifter auxdires assemblées, y seront soigneusement appellés par le Consul; & faute par eux de s'y trouver à l'heure marquée sans excuse légitime, ils seront déférés par le Consul à l'assemblée, & condamnés en sinquante livres d'amende chacun, laquelle sera payée sans déport par les contrevenans, & remise entre les mains des députés en exercice, pour être par eux employée aux besoins des pauvres l'ancois, ainsi qu'il est persont par l'Ordonnance du 26 Décembre 1708.

XXVII. Tout François naturel ou naturalité qui aura refusé d'exécuter les Ordonnances, ou de se foumettre aux ordres du Roi qui lui auront été notifiés par le Consul, sera par lui déféré à l'assemblée de la nation, & déclaré exclus du corps national, sans qu'il puisse y rentrer dans la suite que par un ordre exprés

de Sa Majesté.

XXVIII. Il fera tenu par le Chancelier du Confulat un Registre en torme, coté & paraphé par le premier & dernier feuillet par le Conful & les deux députés de la nation en exercice, sur lequel seront écrites les délibérations prites dans les assemblées: Et sera le Procès-Verbal de chaque assemblée rédigé sur le champ par le Chancelier, & signé avant la séparation de ladite assemblée, tant par le Consul que par ceux qui y auront assistité.

XXIX. Le Chancelier délivrera aux députés en exercice, toutes les fois qu'il en fera requis, des copies des délibérations prifes dans les affemblées, de lui certifiées, & légalifées par le

Consul en la maniere ordinaire.

XXX. Des délibérations prifes dans les aflemblées générales de la nation, teront valables & exécutées fur les Mandemens du Conful, lorfqu'elles auront été fouscrites par les deux tiers de ceux qui y auront affithé; sans que ceux qui auront resuré d'y contentir, puislent être dispensés des y foumettre sous qué,que présexte

que ce foir.

XXXI. Tous François, négocians, paflagers, capitaines, maitres, partens & matelois de navires & bâtimens François qui se trouveront dans les poits, rades ou villes d'endant du Consulat de Cadix, ne pourront se pourvoir pour raison des dadérens & contestacions & procés qui se viendront entreux, par-devant aucun autre Juge que le Contral, les par-devant par lui Jugés en la torme purson te pa. l'Cuonnance de 1681. Ne pourroir pa estement les francois passer entreux au s'Acte par les notaires publics des da l'acte, n'is a trancoi pardevant le Chanceller du Conta. Le passe de

nullité desdits Actes: Et sera tenu le Chancelier de recevoir lesdits actes & contrats, de collationner & certifier toutes les pieces & actes qui lui seront présentés, tant par lesdits députés en exercice, que par lesdits François, négocians, passagers, capitaines, maîtres, patrons & matelots, & de leur en délivrer des expéditions en bonne forme.

XXXII. ¿Les Actes passés par les François, ou autres dans l'étendue du Département de Cadix, ne pourront faire foi dans le Royaume, s'ils ne sont légalifés par le Consul, ainsi qu'il

est prescrit par l'Ordonnance de 1681.

XXXIII. Ordonne Sa Majesté, que dans trois mois, à compter du jour despresentes, il sera par le Consul, de l'avis des deux députés en exercice & de quatre des plus anciens & principaux négocians du corps de la nation, dressé un tarif des droits des actes & expéditions de la Chancellerie du Consular, Jequel sera signé par le

Consul, lesdits deux députés & quatre anciens négocians; & le tableau en sera exposé au lieu le plus apparant de la Chancellerie, dont il sera envoyé par le Consul une expédition en sorme au Secrétaire d'Etat ayant le département de la Marine.

XXXIV. Ordonne au surplus Sa Majesté; que les articles du tirre IX. de l'Ordonnance de la Marine de 1681, concernant les Consuls de la nation Françoise, & celle du 4 Janvier 1713, qui regarde la Jurisdiction Consulaire, seront exécutés selon sa forme & teneur, & ce qui n'y est pas dérogé par cesprésentes, qui seront publiées & enregistrées dans la Chancellerie du Consulat, & à l'exécution desquelles Sa Majesté enjoint au Consul de tenir exactement la main. FAITÀ Versailles le vingt-quatre Mai mil sept cent vingt-huit. Signé LOUIS. Et plus bas, PHELIPEAUX.

# ORDONNANCE DU ROI,

Portant que les Droits Consulaires & Nationaux, dûs sur les Marchandises chargées sur les Bâtimens François destinées pour Cadix, seront payés à bord sur le pied sixé par l'Ordonnance de Sa Majesté, du 24 Mai dernier, servant de Réglement pour le Consulat de France à Cadix.

Du 2 Octobre 1728.

## DE PAR LE ROI.

A MAJESTÉ s'étant fait représenter son Ordonnance du vingt-quatre Mai dernier, par laquelle, en réglant les contestations survenues entre le Consul de France, & les négocians François, établis à Cadix, elle auroit jugé à propos de fixer les droits Consulaires, & ceux destinés pour les dépenses particulieres de la nation, qui doivent être perçus, tant sur les navires & bâtimens portant pavillon François, à leur arrivée dans le port de Cadix, que fur les Marchandises dont ils seroient chargés, foit à la confignation des François qui y sont établis, soit à celle des étrangers : & étant informée que les contestations qui pourroient naître à l'occasion du paiement de ces droits, en retardant l'expédition des navires, & le débarquement des marchandises à leur arrivée dans ledit port, causeroient un préjudice considérable au commerce s'il n'y étoit pourvu; SA MAJESTÉ a ordonné & ordonne que ladite

Ordonnance du 24 Mai dernier sera exécutée felon sa forme & teneur; & en conséquence. a fait & fait très-expresses inhibitions & défenses à tous capitaines, maîtres & patrons de navires & bâtimens François, de figner à l'avenir aucuns connoissemens pour les marchandifes chargées sur leurs navires & bâtimens destinces pour Cadix, que sous la condition expresse que les droits Consulaires & nationaux, dûs sur lesdites marchandises, seront payés & acquittés sur leur bord, sur le pied sixé par ladite Ordonnance à peine par les capitaines, maîtres & patrons desdits navires & bâtimens, même par ceux qui y auront chargé lesdites marchandifos, de répondre en leur propre & privé nome de la valeur desdits droits, sans que sous quelque prétexte que ce soit, ils puissent en être ditpensés ni déchargés. Veut en outre Sa Majesté, que lors du départ desdits navires & bâtimens, tant des Ports du Royaume, que

de ceux des pays étrangers où ils chargeront pour Cadix, les expéditions ne puillent être délivrées auxdits capitaines, maîtres & patrons qu'en repréfentant par eux leurs connoillemens, fignés en la forme preferite par la préfente Ordonnance. Mande & ordonne Sa Majefté à Monfeigneur le Comte de Touloufe, Amiral de France, aux Intendans, Commiflaires généraux, Commiflaires de la Marine & des

Classes, aux Consuls de la nation Françosse; établis dans les pays étrangers, & autres Officiers qu'il appartiendra, de tenir la main, chacun en droit soi, à l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera lue, publiée & registrée par tout où besoin sera. Falt à Fontainebleau, le deux Octobre mil sept cent vingt-huit. Signé, LOUIS. Et plus bas, PHELIPEAUX.

# ORDONNANCE DU ROI,

Portant que les capitaines, maîtres & patrons des bâtimens François seront tenus à l'avenir de payer les droits consulaires & nationaux aux Consuls de France, établis dans les ports d'Espagne.

Du 21 Juillet 1736.

# DE PAR LE ROI.

SA MAJESTÉ étant informée des difficultés que les Confuls de France, dans les ports d'Espagne, trouvent depuis quelque temps dans la perception des droits qui leurs font attribués par les différens Réglemens & Ordonnances rendus à cet égard; & Sa Majesté voulant prévenir & faire cesser toutes contestations à ce fujet, Elle a ordonné & ordonne qu'à l'avenir tous capitaines, maîtres & patrons de navires & bâtimens portant pavillon de France, qui chargeront dans les ports du Royannie, dans ceux des colonies Françoifes de l'Amérique, on de quelque port étranger que ce foit, des marchandifes pour le compte & à la confignation, tart des négocians François, que des étrangers, de quelque nation qu'ils puissent êtie, seront tenus d'acquitter & de payer au Conful de France, résiden dans le port où ils déchargeront lefdites marchandifes, les droits Centulaires & nationaux, fixes par les Réglemens & tarifs qui leur seront représentés par le Consul, & qu'il a toujours été d'usage de payer, tant sur le corps des bâtimens Etrançois, que sur les marchandises qu'ils transporteront

dans lesdits ports; à peine d'y être contraints par corps, & de mille livres d'aniende, fans que ladite peine puisse être réputée comminatoire. Et pour justifier à leur retour en France, du paiement desdits droits, seront tenus lesdits capitaines, maitres & patrons d'en retirer une quittance fignée du Conful voulant & ordonnant Sa Majesté, qu'ils répondent en leur propre & privé nom, des droits qui n'auroient par été payés aux Confuls, fauf le recours desdits capitaines, mairres & patrons, contre les propriétaires & armateurs desdits bâtimens, & les chargeurs desdites marchandises, avec lesquels ils pourront prendre d'avance telles précautions qu'ils jugeront convenables, pour s'assurer du remboursement desdits droits Confulaires & nationaux. Mande & ordonne Sa Majesté à Monsr. le Comte de Toulouse, Amiral de France, de tenir la main à l'execution de la présente Ordonnance , qui sera luc , publiée & registrée par-tout où besoin tera. FAIT à Compiegne, le vingt-un Juillet mil fept cent trentefix. Signe LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX.



# ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT

Portant décisson sur l'exportation & importation du commerce du Levant

Du 15 Janvier 1759.

## EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT.

CUR le compte rendu au Roi, étant en fon Onseil, des différens qui se seroient élevés entre les Syndics & Négocians de la Province du Languedoc, la Chambre du Commerce de Marseille, & les négocians de la même Ville, au fujet du droit que les Négocians du Languedoc auroient prétendu avoir de charger & d'expédier de leurs ports directement au Levant, leurs navires avec toutes les marchandises, & même les draps fabriqués en Languedoc, dont ils jugeroient à propos de composer leurs cargaifons, comme auffi d'en recevoir directement les retours, fans qu'ils puissent être tenus, dans aucun cas, de faire passer leurs envois ou leurs retours à Marseille : Et Sa Majesté étant aussi informée que les Négocians de plusieurs autres ports du Royaume, notamment ceux de Rouen & des Etats de Bretagne, auroient pris part à cette contestation, & en adhérant à la prétention des Négocians du Languedoc, auroient fontenu que ceux de leurs ports respectifs devoient jouir de la même liberté pour l'exploitation du commerce du Levant foit d'entrée, foit de fortie: Sur quoi Sa Majesté jugeant nécessaire d'expliquer ses intentions. Vu les mémoires respectivement fournis, & les titres joints auxdits mémoires, notamment l'Edit de 1669, pour la franchise de Marseille, les Arrêts de 1703, 1706 & 1750, concernant le droit de vingt pour cent, les Arrêts des 18 Mars & 14 Octobre 1721, & autre de 1723, rendus sur le commerce du Levant par le port de Cette : Vu pareillement les avis des Chambres de Commerce des différentes Villes du Royaume, ensemble celui des députés au Bureau du Commerce. Oui le rapport, & tout considéré; le Roi étant en son Confeil a ordonné & ordonne que les Négocians du Languedoc & des autres Provinces & Ports du Royaume, pourront, comme ils ont toujours en droit de le faire, envoyer leurs

navires & marchandises directement dans les Echelles du Levant ; & en conséquence pourront les Négocians de Languedoc, comme ils ont toujours pu par le passé, expedier directement du port de Cette, à la destination des Echelles du Levant, les draps propres pour ce commerce ; à la charge toutes fois , conformément à l'Arrêt du Conseil du 18 Mars 1721, que lesdits draps seront préalablement conduits en la Ville de Montpellier, & dépofés dans le Bureau établi par l'Arrêt du 6 Mai 1714, pour être les qualités, matieres, aprêts, longueurs & teintures, vues, vifitées & examinées par l'Inspecteur & les Négocians à ce préposés; & après ladite visite, s'ils sont reconnus avoir été fabriqués, teints & aprêtés en conformité des Réglemens, les balles & ballots feront plombés par l'Inspecteur & les Négocians, qui en délivreront leur certificat. FAIT défenses Sa Majesté à tous Marchands, Négocians & autres personnes, de faire partir dudit port de Cette aucuns desdits draps, à peine de confiscation & de quinze cens livres d'amende, s'ils n'ont été vifités plombés & accompagnés du certificat dans la forme cideflus, lequel certificat fera vité par les Receveurs, Contrôleurs & Commis de ses Fermes, établis dans ledit port de Cette : Fait pareillement Sa Majesté desenses, sous les mêmes peines, à tous capitaines & autres maîtres defdits bâtimens, d'y recevoir aucuns desdits draps, qu'ils n'aient été visités & plombés en ladite Ville de Montpellier, & le certificat ne leur en foit délivré, pour êrre par eux repréfenté aux Confuls des Échelles du Levant, où lesdits draps feront débarqués. Et quant à ce qui concerne la liberté des retours, Sa Majesté se réferve de prendre de plus amples éclairciffemens, foit par rapport aux avantages & aux inconvéniens qui en peuvent réfulter pour le commerce, foit par rapport aux précautions à prendre pour la fanté; & cependant, par du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles provision, ordonne qu'à cet égard il en sera le quinze Janvier mil sept cent cinquante-neuf, usé comme par le passé. FAIT au Conseil d'Etat Signé, BERRYER.

# ARTICLE PREMIER.

A Ucun ne pourra se dire Consul de la nation Françoise dans A les pays étrangers, sans avoir commission de Nous, qui ne sera accordée qu'à ceux qui auront l'âge de trente ans.

CANS avoir commission de Nous. Cela étoit déjà usité long-temps avant cette Ordonnance, par abrogation de l'ancien usage, suivant lequel c'étoient les maîtres & patrons de vaisseaux qui choisissoieut les Consuls dans le Levant, comme il a été observé. Rien n'étoit plus mal établi, eu égard sur-tout au pouvoir que les Consuls ont eu de tout temps. Il n'appartient naturellement qu'au Roi ou à ceux à qui il a communiqué son autorité de conférer

de tels emplois.

L'âge de trente ans. La raison de la loi se fait sentir d'elle-même, dès que l'on considere qu'un Consul est le chef, le conseil & le protesteur de sa na. tion dans le lieu de fon établiffement. Un poste de cette conséquence ne peut donc convenir qu'à une personne d'un âge mûr & d'une prudence éprouvée; il n'est pas étonnant au reste que pour le remplir on exige 30 ans, puisqu'on ne veut pas que des gens au-dessous de 25 ans puissent aller s'établir dans le Levant, suivant les preuves qui viennent d'en être rapportées.

# ARTICLE II.

E Consulat venant à vaquer, le plus ancien des députés de la nation qui se trouvera en exercice, sera la fonction de Consul jusqu'à ce qu'il y ait été par nous pourvu.

L Es fonctions de Confulat étant d'une continuité nécessaire, la mort du Conful ne doit pas y apporter la moindre interruption : c'est pour cela que notre article veut, qu'arrivant la vacance du Consulat, le plus ancien des députés en exercice en fasse les fonctions, jusqu'à ce que le Roi y ait pourvu en nommant un autre Conful, & que le nouveau Conful ait rempli les formalités requises pour être reconnu tel.

Il n'y a que deux députés de la nation; l'élection s'en fait tous les ans dans la semaine après la fête de St. Louis. A cet effet le Conful convoque une affemblée générale de la nation, dans laquelle fix anciens négocians font nommés pour choifir de concert avec le Conful quatre sujets capables d'être élus

députés à la place de ceux qui doivent fortir d'exercice,

La liste de ces 4 sujets éligibles étant faite & signée, le Consul en fait la

lecture dans un autre assemblée générale convoquée deux jours après la presmiere. Là on écrit le nom de chacun des quatre sujets, sur quatre billets séparés qui sont roulés & mis dans un vase, deux desquels billets sont tirés par un des plus jeunes négocians de la nation, & présentés au Consul, qui les ouvre publiquement, les sait voir à l'assemblée, & déclare députés de la nation les deux négocians dont les noms se trouvent écrits dans les deux billets, ainstitrés au sont; il consirme en même-temps leur élection & leur fait prêter serment d'exécuter les ordonnances. C'est la disposition des articles 16 & 17 de l'Ordonnance du 24 Mai 1728, qui quoique saite directement pour le Consulat de Cadix, ne m'en paroît pas moins une loi générale pour tous les autres Consulats. Ce qui surprend seulement en ceci, c'est qu'on exige tout ce cérémonial, pour une élection qui vraisemblablement n'est que l'ouvrage du Consul.

Ce qui ne dépend pas de lui néanmoins, c'est de faire élire pour député quelqu'un qui ne soit pas naturel François ou naturalisé par Lettres duement enregistrées dans la Chancellerie du Consulat. Il ne peut pas non plus saire élire quelqu'un qui auroit épousé une semme du pays sans la permission du

Roi, art. 18 & 19 de la même Ordonnance.

Il n'est rien dit de l'élection des sujets propres à remplir le Consulat, parce que le Roi s'en est réservé l'entiere nomination; mais on comprend que Sa Majesté régle son choix à ce sujet sur la recommandation de son Ambassadeur, qui ne l'accorde naturellement qu'à quelqu'un qui soit agréable à la nation & qui ait été élu député.

# ARTICLE III.

ELUI qui aura obtenu nos Lettres de Consul dans les Villes & Places de commerce des états du Grand-Seigneur, apellées Echelles du Levant, & autres lieux de la Méditerranée, en sera faire la publication en l'assemblée des marchands du lieu de son établissement & l'enregistrement en la Chancellerie du Consulat; & aux Gresses, tant de l'Amirauté que de la Chambre du Commerce de Marseille, & prêtera le serment suivant l'adresse portée par ses provisions.

Tot il faut distinguer les Gonsulats des Echelles du Levant & des autres états du Grand-Seigneur, d'avec ceux des pays soumis à d'autres Souverains. Par rapport aux premiers, il sussit à l'égard des François que le Consul ait sait enregistrer sa commission aux Gresses, tant de l'Amirauté que de la Chambre du Commerce de Marseille, avec prestation de serment, suivant l'adresse portée par ses provisions; & qu'ensuite après en avoir fait la publication dans une assemblée générale des Marchands du lieu de son établissement, il l'ait sait enregistrer en la Chancellerie du Consulat, pour devoir être reconnu Consul par tous les François, avec plein pouvoir d'en exercer les sonctions sur eux. Mais en ce qui concerne le Gouverneur & autres Officiers du lieu, il est de

la regle qu'il leur notifie sa dignité, de même qu'à l'Ambassadeur de France à la Porte, avec lequel il doit entretenir des relations pour l'informer de tout

ce qui intéreffera le bien du commerce.

Pour ce qui est des Consulats des autres pays, tels que ceux d'Espagne, de Portugal & autres Etats de l'Europe; outre la publication de la commission du Consul dans une assemblée générale de la nation, & son enregistrement en la Chancellerie du Consulat, il faut des lettres d'exequatur de la part du Souverain du pays & l'attache de l'Amiral; & qu'ensuite le tout soit enregistre au Gresse de l'Amirauté du lieu, puisque nous en usons de même en France à l'égard des Consuls étrangers & que la réciprocité doit être entiere. C'est aussi ce qui se pratique ailleurs. Casa regis disc. 175, n. 33. dit à ce sujet, Nullam possunt exercere jurisdissionem nist accedat consensus principis illius loci in quo ipsi ressidere debent. Idem Targa, pag. 396 & de Commis t. 2, pag. 1315.

# ARTICLE IV.

NJOIGNONS aux Consuls d'appeller aux assemblées qu'ils convoqueront pour les affaires générales du commerce & de la nation, tous les marchands, capitaines & patrons François étant sur les lieux, lesquels seront obligés d'y affaster, à peine d'amende arbitraire, applicable au rachar des Captifs.

S'IL étoit libre aux Consuls de n'appeller aux assemblées convoquées pour délibérer sur les assaires générales du commerce & de la nation, que ceux qu'ils jugeroient à propos; il est évident qu'ils se rendroient les maîtres des délibérations, & que par-là ils s'arrogeroient un pouvoir despotique. Pour remédier à un abus aussi pernicieux, il lui est enjoint par cet article d'appeller aux délibérations tous ceux qui ont droit d'y assister, sans en excepter les capitaines, maîtres & patrons François qui se trouveront sur les lieux, sans quoi les délibérations seront nulles, & les Consuls seront coupables de prévarieation.

D'un autre côté il est enjoint à tous ceux qui sont convoqués d'affister à l'assemblée pour y donner leur avis, s'ils n'ont une exuse légitime, à peine d'amende arbitraire applicable au rachat des captiss, dit notre article. Mais par l'Ordonnance du 26 Décembre 1708, renouvellée par l'article 26 de celle du 24 Mai 1728; l'amende est sixée à 50 livres, qui doit être employée aux

besoins des François pauvres.

Cependant cela peut n'avoir rien changé à notre article, par rapport aux Echelles du Levant, & ce qui le feroit penser de la forte, c'est l'Ordonnance du 12 Avril 1702, qui applique tout de même au rachat des captifs, les amendes auxquelles seront condamnés par les Consuls, ceux qui resusent de comparoitre sur les assignations qui leur seront données pour déposer & rendre témoignage des faits sur lesquels ils doivent être interrogés pour la découverte des crimes. L'amende du premier défaut est de 20 livres, & en cas de contumace, elle peut aller jusqu'à 100 livres, le provenu desquelles amendes doit être rennis à la chambre de commerce de Marseille.

# ARTICLE V.

Es artisans établis dans les Echelles, ni les matelots ne seront admis aux assemblées.

Es artisans & des matelots ne sont pas propres à opiner, ils ne pourroient qu'apporter du trouble & de la consusion dans les assemblées. L'article 26 de l'Ordonnance du 24 Mai 1728, sait illusion à celui-ci, en prescrivant au Consul d'appeller soigneusement aux assemblées tous les Francois qui ont droit d'y assisse.

## ARTICLE VI.

Es résolutions de la nation seront signées de ceux qui y auront assisté & exécutées sur les mandemens des Consuls.

I L est de la regle que ceux qui assistent à une délibération, la signent lorsqu'elle a passé à la pluralité requise des voix; & ceux qui ont opiné disséremment, ne peuvent en justice reglée resuser de signer. Cela est d'Ordonnance, quoiqu'il s'agisse d'un jugement de mort. Ordonnance de 1670, tit. 25, art. 14. Dans la matiere dont il s'agit ici, l'obligation de signer de la part de ceux qui ne sont pas du même avis, n'est que de police ou de bienséance, sans contrainte; mais la déclaration n'en aura pas moins son esser contre les dissidens si elle est signée par les deux tiers de ceux qui ont assisté à l'assemblée. Alors elle est pleinement exécutoire sur les mandemens du Consul, & ceux qui ont resusé d'y consentir ne peuvent être dispensés de s'y soumettre, sous quelque prétexte que ce soit, ajoute l'art. 30 de l'Ordonnance déjà citée du 24 Mai 1728.

Au reste la signature de la part des deux tiers des assistans n'est suffisante qu'autant que tous les vocaux auront été duement appellés; & d'un autre côté elle est nécessaire pour constater une prepondérance de voix, que sans

cela le Consul pourroit supposer par abus de son autorité.

# ARTICLE VII.

Es Députés de la Nation seront tenus après leur temps expiré, de rendre compte au Consul du maniement qu'ils auront eu des deniers & affaires communes, en présence des Députés nouvellement élus & des plus anciens négocians.

A INSI les deux Députés sont les trésoriers des deniers de la Nation; & c'est ce que décide nettement l'art. 12 de la même Ordonnance du 24 Mai 1728.

Ilfaut

Il faut donc qu'ils en rendent compte de la maniere prescrite par cet article, auquel est conforme le 20 de ladite Ordonnance de 1728. Il ajoute à la vérité, qu'à l'examen & à l'arrêté de ce compte six des anciens négocians seront appellés avec les nouveaux députés; mais cela ne sait pas loi pour les Echelles du Levant, par argument de la Déclaration du Roi du 25 Mai 1722, qui sera rapportée sur l'article 13 ci-après.

Le trésor de la Nation est dans un coffre déposé dans la Chancellerie du Consulat. Ce coffre est sermé à deux cless, dont l'une reste entre les mains du Consul & l'autre en celle du premier député. C'est-là que les députés sortant d'exercice doivent remettre le débet de leur compte; à quoi ils penvent être contrains par ordonnance du Consul, comme pour les propres affaires de Sa Majesté.

Si au contraire ils se trouvent en avance par l'arrêté de leur compte, il doit aussi-tôt être pourvu à leur remboursement par un mandement du Consul & des deux nouveaux députés sur les sonds de la Nation étant dans le costre déposé à la Chancellerie : & si les sonds ne sont pas sussifissans, il y sera suppléé dans une assemblée de la Nation qui sera à cet effet incessamment convoquée par le Consul. Tout cela est ainsi décidé par les articles 21 & 22 de ladite Ordonnance de 1728.

Aux termes de l'art. 23, les députés en exercice, comme procureurs généraux de la Nation, ont droit de proposer dans les assemblées & de représenter au Consul ce qui leur paroît convenable, tant pour le bien général du commerce & du corps de la Nation, que pour la conservation de ses privileges, & ils doivent l'accompagner dans les sonctions publiques & particulieres du

Consulat, lorsqu'il les en requerera.

Du reste, quoique de droit il n'appartienne qu'au Consul de convoquer les assemblées générales ou particulieres, & d'y présider en cas d'absence ou maladie de sa part, les assemblées peuvent être tenues par le premier des deux députés, moyennant que ce soit dans la maison consulaire, & sur une permission expresse du Consul, dont sera fait mention dans le procès-verbal de l'assemblée. Article 24 de la même Ordonnance, qui sur-tout ceci doit servir de loi générale.

Le droit des Députés ne se borne pas là encore, & suivant l'article 25 ils sont fondés à requérir le Consul, au nom de la nation, & de convoquer les assemblées extraordinaires qu'ils jugeront convenables pour l'intérêt commun.

# ARTICLE VI,11.

E Consul envoiera de trois mois en trois mois au Lieutenant de l'Amirauté & aux Députés du Commerce de Marseille, copie des délibérations prises dans les assemblées, & des comptes rendus par les Députés de la nation, pour être communiqués aux Echevins, & par eux, & les Députés du Commerce débattus si besoin est.

Ect ne regarde que les Confulats des Echelles du Levant & des côtes d'Afrique. Dans les autres Confulats, c'est au Ministre de la Marine qu'il faut communiquer toutes les délibérations qui regarde le commerce & l'intone I.

térêt général de la nation. Art. 10, 15 & 33 de l'Ordonnance du 24 Mai 1728. A l'égard des comptes rendus par les Députés fortis d'exercice, c'est au Conful à les examiner & à les arrêter conjointement avec les nouveaux Députés, & avec six anciens négocians du corps de la nation. Article 20 de la même Ordonnance.

# ARTICLE IX.

Es Consuls tiendront bon & sidele mémoire des affaires importantes de leur Consulat & l'envoieront tous les ans au Secretaire d'Etat, ayant le département de la Marine.

C ELA est pour tous les Consulats.

# ARTICLE X.

AISONS défenses aux Consuls, d'emprunter au nom de la nation, aucunes sommes de deniers des Turs, Maures, Juiss, ou autres, sous quelque prétexte que ce puisse être, & même de cotiser ceux de la nation, si ce n'est par délibération commune qui en contiendra les causes & la nécessité, à peine de payer en leur nom.

Es défenses ont été renouvellées par l'article 11 de l'Ordonnance du 24 Mai 1728: du reste pour la contribution des marchandises Françoises aux avaries, ou pour le paiement des dettes & autres charges de la nation, voir l'Ordonnance du 25 Décembre 1685, & l'Arrêt du Conseil du 6 Octobre 1698.

# ARTICLE XI.

EUR défendons en outre, à peine de concussion, de lever plus grands droits, que ceux qui leur seront attribués, & d'en exiger aucun des Maîtres & Patrons de navires, qui mouilleront dans les ports & rades de leur établissement, sans y charger ni décharger aucunes marchandises.

Lus grands droits, on trouve aussi le renouvellement de ces justes défenses dans les articles 1 & 7 de l'Ordonnance du 24 Mai 1728; & cela sous quelque prétexte que ce soit; comme pour avoir rendu des services

LIV. I. TIT. IX. des Confuls, &c. ART. XI.

extraordinaires aux capitaines, &c. Sentence de l'Amirauté de Marscille du 11 Février 1749 au rapport de Mr. Emerigon, en saveur des sieurs Chamai Mousse, steres, contre le Sr. Nieulon, Consul François à Majorque. Les raisons ou les motifs ne manqueroient pas en esset dans ces occasions, s'il falloit entrer dans cet examen.

La raison pour laquelle les Maîtres & Patrons de navires qui ne font que mouiller dans les ports & rades, sans y décharger ni charger aucunes marchandises, ne doivent aucun droit de Consulat, c'est qu'alors ne profitant pas du commerce de la nation dans le lieu, il ne seroit pas naturel qu'ils en par-

tageassent les charges.

L'Arrêt du Conseil dont parle le Commentateur du 31 Juillet 1691, portant suppression des droits attribués aux Consuls, pour y substituer des appointemens, non-seulement n'étoit pas général; mais encore n'a eu qu'un esset momentané, comme il résulte des Arrêts subséquens, indiqués sur l'art. premier ci-dessus. Mais je crois qu'il subssite toujours quant aux désenses qui y ont été saites aux Consuls du Levant d'y faire aucun commerce par euxmêmes ou par leurs Officiers & domestiques directement ni indirectement, à peine de privation de leurs Consulats & de 3000 livres d'amende.

#### ARTICLE. XII.

T quant à la jurisdiction tant en matiere civile que criminelle, les Consuls se conformeront à l'usage & aux capitulations faites avec les Souverains des lieux de leur établissement.

E Consul en qualité de chef de la Nation dans le lieu de son établissement, n'a pas seulement la présidence dans les assemblées de la nation, le droit de faire exécuter les délibérations qui y ont été prises, la direction générale des assaires concernant le commerce, le bien & l'avantage du corps de la nation; il a encore aux termes de cet article, toute jurisdiction tant en matiere civile que criminelle, sur tous ceux qui sont soumis à son Consulat, ce qui emporte en même temps & nécessairement, l'exercice plein de la police & de la discipline sur eux.

Par rapport à ce droit de jurisdiction, on peut le distinguer de ce qu'il est en lui même, d'avec ce qu'il peut être, l'exercice extérieur y étant joint.

Considéré en lui-même, abstraction saite de tout exercice extérieur, il n'en est pas moins réel, plein & entier, à l'effer d'obliger les nationaux de reconnoître la jurssiètion du Consul & de se soumettre à ses décisions saus l'appel, fans pouvoir réclamer la justice du pays; parce qu'il doivent obéir à leur Souverain qui leur a donné pour Juge leur Consul, avec désenses d'en reconnoître d'autres.

Il arrivera alors que le Consul ne pourra pas saire mettre ces Ordonnances à exécution contre les réstractaires, parce qu'il n'aura pas le pouvoir coactif; mais ces résractaires n'en seront pas moins liés, & par conséquent coupa;

ļ1 1]

bles de désobéissance. Ils le seront encore plus, s'ils ont recours à une puis-

fance étrangere contre les défenses du Souverain.

Si à ce même droit de jurisdission se trouve réuni, l'exercice extéricur, il aura alors toute son activité & la voie de la contrainte suppléra au désaut de soumission. Mais cet exercice extérieur en portant contrainte, dépend uniquement de l'usage & des capitulations faites avec le Souverain du lieu de l'établissement du Consulat; parce que chaque Souverain a droit d'empêcher dans ses tout exercice de jurissission étrangere, s'il n'a dérogé à ce droit par une convention formelle, ou s'il n'y a renoncé tacitement en tolérant un usage contraire.

Cet usage néanmoins dont parle notre article, doit s'entendre d'un usage devenu en quelque forte de droit commun, par son ancienneté & l'uniformité de sa pratique, chez les nations en possession d'avoir des Consuls, relativement aux conventions originairement faites avec les Souverains, qui les prémiers ont admis des Consuls dans leurs Etats; & c'est cet usage qui fait loi

par tout s'il n'y a quelque convention particuliere qui le restreigne.

Or par les plus anciennes capitulations, qui sont celles qui ont été conclues entre les Rois de France & les Empereurs Ottomans, & par celles qui les out suivies, il a été perpétuellement permis aux Consuls François établis dans les Echelles du Levant & dans les autres Etats du Grand-Seigneur, d'exercer toute justice civile & criminelle sur les navigateurs & marchands François de leurs districts respectifs. Sans remonter sur cela à la première source, il sussina de recourir à la capitulation arrêtée entre Henri IV, & le Sultan Achmet ou Amat, le 20 Mai 1604, article 18 & 35; privileges renouvellés depuis par les articles 16 & 37 de la capitulation faite avec Louis XIV, le 5 Juin 1673.

Tel est le sondement de l'usage qui s'est introduit chez les Princes Chrétiens, par rapport au droit de jurisdiction des Consuls; & cela sans aucune stipulation entr'eux, du moins ne voit-on pas de plus ancien monument qui y ait du rapport, que le traité conclu en 1657, entre l'Espagne & l'Angleterre, rendu commun avec la France par l'article 6 du traité des Pyrénées; & encore ce traité de 1657, n'attribue-t-il pas formellement aux Consuls

l'exercice de la jurisdiction.

En effet l'art. 19, le seul qui concerne cette matiere, après avoir décidé que les sujets de l'une & l'autre des deux nations, commerçans dans les Etats de l'autre, ne pourront pour les discussions qui s'éleveront entr'eux réclamer la justice du pays sous quelque prétexte que ce soit; se contente d'ajouter que l'accommodement de leurs dissérens appartiendra au Consul de leur nation, en telle maniere que si quelqu'un ne se soumet pas à son arbitrage, il pourra en appeller à la justice ordinaire du pays où il est né.

On voit bien qu'il est défendu par-là aux étrangers commerçans de reconnoître la justice du pays, & qu'il leur est enjoint de recourir au Conful de leur nation; mais à son égard la qualité de Juge ne lui est pas donnée; mais

seulement celle d'arbitre & de conciliateur.

Cependant cela a fuffi pour en conclure que le Conful a tout droit de jurissicion sur ses nationaux dans l'étendue de son Consulat: & l'usage qui a confirmé cette interprétation en est le meilleur garant. De sorte qu'aujourd'hui nul doute que tout Consul n'ait effectivement droit de jurisdiction en vertu de l'usage passé en sorce de loi, s'il n'y a été dérogé expressement par le Souverain du pays.

Il est entendu néanmoins que pour faire mettre à exécution ses Ordonnances & ses Jugemens, dans les cas où il peut passer outre nonobstont l'appel, il a besoin de recourir à l'autorité des Officiers du Souverain du lieu, pour

en venir aux contraintes de rigueur en cas de résistance.

Mais que la jurisdiction du Consul soit plus ou moins étendue ou resserée par l'usage du lieu, ou par les trairés, que l'exercice extérieur y soit attaché ou non, elle n'est pas moins réelle, à l'esset, en tout cas, que les nationaux n'en puissent pas légitimement reconnoître aucun autre dans le lieu, sous

quelque prétexte que ce foit.

Et cela regarde non seulement les nationaux établis dans l'étendue du Consulat mais encore les maîtres & les matelots des navires qui y abordent pour leur commerce. C'est la décision expresse de l'Ordonnance du 18 Février 1687, suprà, de celle du 15 Avril 1689, liv. 8, tit. 1. article 26, de celle du 24 Mai 1728, art. 31, portant uniformément désenses aux capitaines & matelots de se pourvoir ailleurs que devant le Consul du lieu, pour raison de disserse qu'ils pourront avoir entr'eux, à peine de désobéissance, & injonction au Consul, de leur rendre la plus prompte & la plus sommaire justice qu'il se pourra.

Il ne faut point au reste distinguer les étrangers faisant partie de l'équipage d'un vaisseau, d'avec ceux de la nation du Consul, pour en conclure que ces étrangers du moins, ne sont pas obligés de reconnoître la jurisdiction du Consul, ni exclus de réclamer la justice du lieu. Ce seroit mal l'entendre, parce que ces étrangers en quelque nombre qu'ils soient, s'étant cngagés au service du vaisseau, se sont soumis par-là, de plein droit, au pavillon du vaisseau; ce qui emporte l'obligation de suivre les loix de ce pavillon, d'obéir au capitaine, & par une suite nécessaire de reconnoître le Consul de la nation pour juge de tout ce qui aura rapport à la navigation pour le voyage

entrepris, tout comme s'ils étoient réellement de la même nation.

Ainsi fous prétexte qu'ils en sont étrangers, les Juges du licu n'ont pas droit de connoître des démêlés qu'ils peuvent avoir avec le capitaine du navire ou entr'eux; il faut les renvoyer devant le Consul de la nation dont le navire porte le pavillon, même dans le cas où le Consul obuseroit manifestement de son autorité, parce qu'il n'est comptable qu'au Roi son maître de l'abus qu'il en peut faire. Les intérêts respectifs des Souverains l'exigent de la sorte; sans quoi tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre, les Juges du lieu trouveroient aisément le moyen de connoître des distérens que les gens de l'équipage auroient avec leur capitaine; d'où pourroient s'ensuivre des mutineries des gens de l'équipage contre leur capitaine, & un resus formel de continuer le voyage ou de retourner le navire au lieu de son départ, inconvéniens dont le moindre seroit le retardement de l'expédition du vaisseau.

Ce sont saus doute ces inconvéniens qu'il falloit éviter, qui ont fait intro. duire dans tous les Consulats, l'usage attributif de tout droit de jurisdiction à chaque Consul sur ses nationaux, & en cela au reste la souveraineté & l'autorité du Prince, dans les Etats duquel s'exerce cette jurisdiction, ne sont

nullement blessées puisqu'elle s'étend que sur des étrangers qui ne se trouvent dans le pays qu'accidentellement, ou fans esprit de perpétuelle demeure, & par conféquent sans liaison de société avec les sujets du pays.

Les Juges établis par le Souverain du lieu doivent donc se garder dans tous les cas de prendre connoissance des différens & des démêlés qui s'élevent entre les sujets des Princes qui ont des Consuls dans le pays; & quelques plaintes qui leur foient portées par les uns contre les autres, c'est à eux à les renvoyer devant leur Consul pour leur être fait droit, sans s'en mêler en aucuue maniere, s'ils ne veulent pas s'expofer aux dommages & intérêts qui en peuvent

réfulter & à quelque chose de plus fâcheux encore.

Dans le cas même qu'il n'y auroit pas de Consul sur le lieu, il faudroit les renvoyer devant les Juges de leur pays pour la décision de leurs dissérens . sans entreprendre d'en connoître, suivant la décisson du code des Wisigots. Lib. 11, tit. 3, leg. 2 en ces termes. Cum transmarini negociatores, inter se causam habuerint, nullus de sedibus nostris eos audire prasumat, nist cantummodo suis legibus audiantur, apud telonarios suos, vel à telonariis suis, ait glossa. Je n'admettrois d'exception que pour la main-forte qui feroit demandée par le Capitaine, au Juge, à défaut de Conful, à l'effet d'obliger son équipage à rendre le fervice au navire.

Mais les Confuls eux-mêmes en France, font justiciables des Officiers des jurisdictions du Royaume, s'ils sont commerce, à raison duquel ils aient contracté quelques engagemens. En ce cas ils peuvent être poursuivis dans les jurisdictions qui ont droit d'en connoître, sans pouvoir excepter du privilege du Consulat. D'où il s'ensuit que dans le même cas, la condamnation étant par corps , ils peuvent être constitués prisonniers à défaut de paiement. La faveur du commerce l'a exigé de la forte; c'est une réserve que le Roi ne manque jamais de faire dans les Lettres d'exequatur qu'il accorde aux Confuls étrangers.

## ARTICLE XIII.

Es jugemens des Consuls seront exécutés par provision en matiere civile en donnant caution, & définitivement & fans appel, en matiere criminelle quant il n'échera peine afflictive, le tout pourvu qu'ils soient donnés avec les Députés & quatre nobles de la Nation.

N voit par-là que le droit de jurisdiction des Consuls est bien étendu; puisque tous leurs jugemens en matiere civile sont exécutoires par provision norobilant l'appel, en donnant bonne & suffisante caution, par la partie qui a obtenu la condamnation, laquelle cantion doit être reçue par le Conful qui a rendu le jugement; & qu'en matiere criminelle leurs jugemens font fans appel, des qu'il n'échoit pas peine afflictive.

Mais il faut pour cela dans l'une & l'autre matiere, que ces jugemens aient été donnés ayec les deux Députés & quatre notables de la nation, sans quoi l'appel en suspendra l'exécution absolument, & il ne sera pas permis de pas-

ser outre quelque caution qu'il soit offerte.

La difficulté de trouver néanmoins dans la plupart des Consulats quatre notables marchands de la nation en état de donner leur avis sur les proces, ou du moins de les rassembler à cet esset auprès du Consul, a donné lieu à une Déclaration du Roi du 25 Mai 1722, portant qu'à l'avenir il suffira que les Consuls rendent leurs jugemens ou sentences en matiere civile, a vec les deux Députés de la nation, ou à leur défaut avec deux des principaux négocians, sans qu'ils aient besoin d'en appeller un plus grand nombre, & que moyennant cela les jugemens desdits Consuls seront exécutoires par provision en donnant caution, nonobstant ce qui est porté par cet article auquel il a été dérogé à cet égard seulement.

Sur quoi il convient d'observer que comme la Déclaration du Roi ne parle que des jugemens & sentences en matiere civile, ce n'est qu'en cette partie que les Consuls peuvent juger avec droit de saire exécuter leurs jugemens par provision, en y appellant seulement les deux députés de la nation, ou à leur désaut deux des principaux négocians François; & qu'à l'égard des matieres criminelles, les sentences ne seront en dernier ressort & sans appel, qu'autant qu'elles auront été rendues conformément à cet article, auquel il n'a

nullement été dérogé fur ce point.

Il sembleroit au reste que cette dispense par rapport au nombre des Juges qu'il saut appeller au jugement des affaires civiles ne regarderoit pas le Consulat de Cadix aux termes des articles 31 & 34 de l'Ordonnance du 24 Mai 1728, d'autant plutôt qu'à Cadix il est aussi facile de convoquer le nombre des Juges requis par notre arricle, qu'il est dissicle de trouver dans les autres Consulats. Cependant il est plus régulier de dire que cette déclaration de 1722, étant une loi générale, elle influe sur le Consulat de Cadix comme sur les autres Consulats, & que si dans l'Ordonnance de 1728, l'exécution de celle-ci a été ordonnée de nouveau, cela ne doit s'entendre que sauf les limitations & restitutions qui y ont été saites, tant par cette Déclaration de 1722, que par d'autres reglemens postérieurs à notre Ordonnance.

Décormis tom. 2, pag. 1314, prétend que les Confuls ne doivent connoître, que des causes sommaires qui exigent célérité & une prompte exécution, mais il se trompe. Toutes les affaires de commerce & de police entre les nationaux sont de la compétence du Consul; c'est sur ce principe, puissé dans notre Ordonnance, que par Arrêt du Parlement d'Aix, du 22 Avril 1742, une affaire de compte sur renvoyée devant le Consul d'Espagne, & que par Sentence de Marseille du 24 Mars 1750 au rapport de M. Émerigon, la reddition d'un compte sut renvoyée devant le Consul François à Constan-

tinople.



# DECLARATION DU ROI,

Pour autoriser les Consuls de la nation Françoise à rendre leurs Sentences en y appellant deux députés ou principaux négocians de la nation.

Donnée à Paris le 25 Mai 1722.

OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, Salut. Le feu Roi notre très-honoré Seigneur & Bisayeul, ayant prescrit par l'article XIII du titre IX de l'Ordonnance de la marine du mois d'Août 1681, que les jugemens des Confuls de la nation Françoife établis dans les pays étrangers, feront exécutés par provision en matiere civile en donnant caution, pourvu qu'ils soient donnés avec les députés, & quatre notables de la nation. Il nous a été représenté qu'il est impossible de rassembler dans la plûpart des Contulats ce nombre de personnes pour juger les différentes contestations & procès dont la connoissance appartient aux Consuls. Que dans la plus grande partie des ports où ils sont établis, il ne se trouve pas un pareil nombre de François capables de donner leur avis fur les procès ; que ce manque des Juges a souvent donné lieu à des contestations qui ont causé du préjudice à nos Sujets, & empêché la décision de leurs affaires, & que ledit article XIII ayant déterminé un plus grand nombre de Juges que dans aucune des jurisdictions subalternes du Royaume, il feroit nécessaire de réduire ces Juges au nombre de trois, & de déroger à cet effer à ladite Ordonnance de 1681. A ces causes, de l'avis de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc d'Orléans petit-Fils de France Regent ; de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc de Chartres premier Prince de notre Sang; de notre très-cher & trés-amé Coufin le Duc de Bourbon, de notre très-cher & très-amé Coufin le Conite de Charollois, de notre très-cher & très-amé Coufin le Prince de Conti, Princes de notre Sang; de notre très-cher & très-amé Oncle le Comte de Toulouse Prince légitimé, & autres grands & notables personnages de notre Royaume, nous avons par ces présentes fignées de notre main, dit & déclaré, disons & déclarons, voulons & nous plait, que les Consuls de la Nation Françoise établis dans les pays étrangers donnent à l'avenir leuts Sentences sur les affaires civiles dont la connoisfance leur est attribuée, en appellant à leurs jugemens les deux députés de la nation, ou à leur défaut deux des principaux négocians François, fans qu'ils aient befoin d'en appeller un plus grand nombre, dont nous les avons difpenfé, & dispensons. Ordonnons que les jugemens desdits Consuls seront exécutés par provision en donnant caution, pourvu qu'ils soient rendus avec lesdits deux députés, ou principaux négocians de la nation, & ce nonobstant ce qui est porté par l'article XIII du titre IX de l'Ordonnance de la Marine de 1681, auquel nous dérogeons à cet égard feulement. Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeillers les gens tenant notre Cour de Parlement à Paris, que ces Présentes ils aient à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles, garder, observer & exécuter selon leur forme & teneur, Car tel est notre plaisir, en témoin de quoi nous avons fait mettre notre Scel à cesdites Présentes. Donnée à Paris le vingt-cinquieme jour de Mai, l'an de grace mil fept cent vingt-deux, & de notre regne le septieme. Signe LOUIS. E: sur le repli; par le Roi, Le Duc d'Orleans Regent, présent FLERIAU. Et scellée du grand Sceau de cire



# ARTICLE XIV.

T où il écheroit peine atflictive, ils instruiront le procès & l'envoieront avec l'accusé dans le premier vaisseau de nos sujets faisant son retour en notre Royaume, pour être jugé par les Ossiciers de l'Amirauté du premier port ou le vaisseau sera sa décharge.

Ans les matieres où il échoit peine afflictive, ce qui dépend de la nature du crime dont l'accusé est prévenu, les Consuls n'ont droit que d'instruire le procès par informations, décret, interrogatoire, sécolement & constrontation, sans pouvoir le juger, soit pour condamner, soit pour absoudre; la raison est que pour juger des procès de cette nature il saut être gradué, & qu'il ne seroit pas possible de trouver dans les Consulats le nombre

de gradués requis par nos Ordonnances.

Quoiqu'il en soit, la Loi est écrite; les Consuls n'ont pas le pouvoir de juger les procès criminels où il échoit peine afflistive. Ils doivent alors se borner à l'instruction, & lorsqu'elle est achevée l'envoyer avec l'accusé s'il a pu être arrêté & constitué prisonnier, dans le premier vaisseau François faisant son retour en Françe, pour être le jugement rendu par les Officiers de l'Amirauté du premier port où le vaisseau fera sa décharge, que ce soit la le lieu de sa destination ou un autre, & non s'il ne fait qu'y relâcher. De sorte que c'est le port précisément où se fait la décharge qui donne l'attribution aux Juges de l'Amirauté; & en cette partie l'Amirauté de Marseille n'a pas d'attribution privilégiée, quoique l'affaire vienne des Echelles du Leyant.

Du reste comme l'article ne distingue point les crimes commis par des François domiciliés & établis dans les ports du Consulat, de ceux dont se feront rendus coupables, les maîtres & les gens des équipages des vaisseaux commerçans dans les mêmes ports; il faut dire que les Officiers de l'Amirauté ont droit d'en conneître aussi sans dissinction ni exception; les habitans François des pays de Consulat, étant à cet égard censés faire partie des navigateurs

qui fréquentent les mêmes pays.



## ARTICLE XV.

Ourront aussi les Consuls après information faite, & par l'avis des Députés de la nation, faire sortir des lieux de leur établissement les François de vie & conduite scandaleuse. Enjoignons à tous Capitaines & Maîtres de les embarquer sur les ordres du Conful, à peine de cinq cens livres d'amende applicable au rachat des Captiss.

E n'est ici qu'un fait de police, & voilà pourquoi sur une simple information contenant les preuves de la vie & conduite scandaleuse de quelqu'un des nationaux; le Consul avec l'avis des deux Députés de la nation, est autorisé à faire sortir du lieu, à expulser les scandaleux. Ce n'est pas tout, comme le simple changement de lieu neremédieroit pas au mal, parce que ce scandaleux porteroit ailleurs le trouble dans la société, par le mauvais exemple de ses désordres; le Consul autorisé à l'envoyer en France, & à cet esse des des nations de navire prêt à partir, est obligé de s'en charger & de le prendre sur son bord, aux premiers ordres du Consul, à peine de 500 livres d'amende.

Pour la régularité, il convient que sur l'information, il intervienne un jugement de la part du Consul & des deux Députés, portant la peine du bannissement du scandaleux; qu'en le remettant au Maître ou Capitaine qui est obligé de s'en charger sur les ordres du Consul, il lui soit délivré en mème temps une copie du jugement & du procès-verbal portant remise du banni entre ses mains, avec une note du tout à la suite de son rôle d'équipage.

Au reste, ces termes, vie & conduite scandaleuse, sont applicables à ceux dont l'humeur fâcheuse trouble la société par des querelles & des insultes fréquentes, que les punitions ordinaires ne peuvent réprimer, aussi-bien qu'à ceux dont la conduite licentieuse & débauchée est un sujet de scandale con-

tinuel.

Quant à l'application de l'amende, elle ne regarde que les Confulats des Echelles du Levant ou des côtes d'afrique & de Barbarie, comme il a été

observé sur l'article 4 ci-dessus.

Il n'est point parlé ici de l'indemnité du Capitaine ou Maître de navire pour les vivres qu'il aura à fournir au banni durant la travesée; cependant cette indemnité lui est due tant dans les principes du droit que par argument de l'article 28, tit. 1. du liv. 8, de l'Ordonnance du 15 Avril 1689, où il est question des matelots François étant dans les pays étrangers que les Capitaines de navires doivent embarquer leur étant présentés par les Consuls de la nation Françoise, sous pareille peine de 500 livres d'amende. Il y est dit « que » la dépense pour les vivres que les Capitaines fourniront aux matelots, leur « fera payée du jour de l'embarquement par les Intendans de Marine, sur les » certificats des Consuls. » Depuis ce temps-là, par Ordonnance du 25 Juillet 1719, cette indemnité du Capitaine a éte réglée à 6 sols par jour pour

chaque matelot, tant pour leur passage que pour leur nourriture pendant tout le temps qu'ils seront sur le navire, payable ladite indemnité ou rétribution par le Tresorier de la Marine, sur les certificats d'embarquement & de débar-

quement vifés par l'Intendant de la Marine.

Mais la dépense du passage des hommes chassés des Consulats en conséquence du présent article, ne doit pas être pour le compte du Roi, comme celle des matelots, s'ils n'ont pas de quoi y sournir. Elle ne peut être regardée que comme une avarie à supporter par le général de la nation, comme ayant intérêt d'être délivrée de la contagion du mauvais exemple de ces hommes dangereux.

Pour le nombre des matelots que chaque Capitaine est tenu de prendre dans les pays étrangers. Voir l'article 10 du titre des matelots ci-après, où feront rapportées les Ordonnances des 14 Février 1686, & 15 Juillet 1698,

avec celle déja citée du 25 Juillet 1719.

Les François naturels ou naturalifés qui auront refusé d'exécuter les Ordonnances, & de le soumettre aux ordres du Roi qui leur auront été notifiés par le Consul, ne sont pas précisément dans le cas d'être bannis & renvoyés en France; mais ils doivent être désérés par le Consul à l'assemblée de la nation, & déclarés exclus du corps national, sans pouvoir y rentrer dans la suite que par un ordre exprès de Sa Majesté. Article 27 de l'Ordonnance du 24 Mai 1728.

#### ARTICLE XVI.

Les Confuls commettront tant à l'exercice de la Chancellerie, que pour l'exécution de leurs jugemens & des autres actes de justice, telles personnes qu'ils en jugeront capables, auxquelles ils feront prêter le serment, & dont ils demeureront civilement responsables.

E droit attribué par cet article aux Consuls, de commettre à l'exercice de la Chancellerie, qui emporte tout à la fois le titre de Greffier & de Notaire public du Consulat, telles Personnes qu'ils en jugeroient capables, étoit une prérogative trop brillante & en même temps trop sujette à abus pour subtister toujours. Et c'est pour celu que par Edit du mois de Juillet 1720, le Roi s'est expressément réservé la faculté de nommer à l'avenir à la place de Chanceher dans tous les Consulats des Echelles du Levant & de Barbarie, avec désenses à toutes personnes de prendre la qualité de Chancelier n'y d'en saire les sonstions sans en avoir obtenu un brevet de Sa Majesté; taus en cas d'absense ou de mort du Chancelier, que le premier des Députés pourra le représenter & en faire ses sonstions, jusqu'à ce que le Roi y ait pourvu.

Quoique cet Edit ne parle que des Confulats des Echelles du Levant & de Barbarie, il n'est pas douteux que son effet ne s'étende aussi dans tous les autres Consulats établis chez les Princes Chrétiens; & s'il n'y a pas eté

Kkij

fait mention de ceux-ci, c'est vraisemblablement que le Roi étoit déjà en

polletion d'y nommer le Chancelier.

Au reste, l'Edit n'ayant pour objet que cette nomination, il a laissé sussifier notre article pour le surplus; c'est-à-dire, que le Consul a conservé le droit de recevoir le serment du Chancelier considéré soit comme Gressier, soit de comme Notaire, parce qu'il est réellement son juge: de même que le droit de commettre qui il lui plaira pour signifier ses jugemens & les mettre à exécution aussi-bien que les autres actes de justice, après leur avoir également fait prêter le serment ordinaire: à la charge toutesois de demeurer civilement responsable des prévarications qu'ils pourront commettre, puisque otte article le décide de la forte; ce qui pourtant ne peut regarder celles du Chancelier puisqu'il n'est plus du choix du Consul, & même paroît un peu rude par rapport à ceux qu'il prend pour servir de Sergens ou d'Huissiers, à moins en tout cas qu'il ne s'agisse de recouvrement de deniers qu'il les chargera de faire.

# ÉDIT DU ROI,

Portant que le Chancelier des Consulats des Echelles du Levant & de Barbarie feront pourvus de Brevets du Roi.

Donné à Paris au mois de Juillet 1720.

L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de Fran-ce & de Navarre: A tous préfens & à venir, Salut. L'expérience ayant fait connoître plusieurs inconvéniens dans l'exécution de l'article XVI. du titre IX de l'Ordonnance de 1681, par lequel il est dit que les Consuls commettront, tant à l'exercice de la Chancellerie, que pour l'exécution de leurs jugemens, telles personnes qu'ils jugeront capables, auxquelles ils feront prêter le ferment, & dont ils demeureront civilement responsables. Etant d'ailleurs informé que le nombre de nos sujets établis dans les Échelles du Levant & de barbarie, est considérablement augmenté : comme les Chanceliers font dépositaires des contrats des familles & des jugemens rendus par nos Consuls sur les contestations qui surviennent entre nosdits fujets, nous avons estimé qu'on ne pouvoit avoir trop d'attention au choix de ceux qui doivent en exercer les fonctions, & qu'il seroit plus convenable de nous en réferver la nomination, en ordonnant qu'à l'avenir aucun ne pourra être recu ni admis en qualité de Chancelier dans lesdites Echelles, sans en avoir été pourvu par brevets fignés de nous. A ces caufes, & autres confidérations à ce nous mouvans, de l'avis de notre très-cher & très-amé

Oncle le Duc d'Orléans, Petit-Fils de France Régent; de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc de Chartres, premier Prince de notre Sang; de notre très-cher & très-amé Coufin le Duc de Bourbon; de notre très-cher & trèsamé Cousin le Comte de Charolois, de notre très-cher & ttês-amé Coufin le Prince de Conty, Princes de notre Sang; de notre très-cher & très-amé Oncle le Comte de Toulouse Prince légitimé, & autres Pairs de France, grands & notables Personnages de notre Royaume, Nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces préfentes fignées de notre main, disons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plait, qu'à l'avenir aucune personne ne puisse prendre la qualité de Chancelier dans les Echelles du Levant & de Barbarie, ni en faire les fonctions, qu'elle n'ait été nommée par nous, & que nous ne lui ayons accordé un brevet signé de nous. En conféquence faisons défense aux Consuls desdites Echelles, de commettre à l'exercice de la Chancellerie de leur Confulat, & ce nonobstant l'article XVI du titre IX de l'Ordonnance de 1681. auquel nous avons dérogé à cet effet ; ordonnons qu'en cas d'absence ou de mort desdits Chanceliers, le premier député de la nation exerce les fonctions de Chancelier jusqu'à ce que

hous y ayons pourvu. Si donnons en mandement à nos amés & féaux Conseillers les gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, que ces Préfenres ils aient à faire lire, publier & enregiftrer, & le contenu en icelles garder & observer felon sa forme & teneur; aux copies desquelles collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers-Secrétaires, voulons que soi soit ajoutée comme aux Originaux : car tel est notre plaifir; & afin que ce soit chose serme & stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites Présentes. Donné à Paris au mois de Juillet, l'an de grace mil sept cens vingt, & de notre regne le cinquieme. Signé, LOUIS,

Et sur le repli, Par le Roi, LE Duc D'ORLEANS Régent, présent Fleuriau. V'sa, D'AGUESSEAU. Et scellé du grand sceau de cire verte, en lacs de soye rouge & verte.

Registrées, oui, & ce requérant le Procureur-Général du Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur, & copies collationnées euvoyées oux Sieges des Amirautés du ressort, pour y être lues, publiées & registrées. Enjoint aux Substituts du Procureur-Général du Roi d'y tenir la main , & d'en certifier la Cour dans un mois, suivant l'Arret de ce jour. A Paris en Parlement, le sixiemes Mars mil fept cent vingt-un. Signé, GILBERT

# ARTICLE XVII.

Les droits des actes & expéditions de la Chancellerie seront par eux réglés, de l'avis des députés de la nation Françoise & des plus anciens marchands; le tableau en sera mis au lieu le plus apparent de la Chancellerie, & l'extrait en sera envoyé incessamment par chaque Consul au Lieutenant de l'Amirauté & aux Députés du commerce de Marseille.

O UOLQUE ce ne foit plus aux Confuls à nommer à la place de Chancelier, ils n'ont pas moins le pouvoir en qualité de Juges, de régler les droits & émolumens de la Chancellerie, tant pour l'expédition des jugemens que des autres actes. Mais ce réglement, ils n'ont pas la faculté de le faire seuls, ils ne le peuvent que de l'avis des deux Députés & de quatre des plus anciens & principaux négocians du corps de la nation, suivant l'article 33 de l'Ordonnance du 24 Mai 1728, qui supplée au silence gardé par notre article au sujet du nombre des négocians qu'il faut appeller pour dresser le tarif des droits de la Chancellerie.

Ce tarif ainsi réglé doit être exposé dans le lieu le plus apparent du Bureau de la Chancellerie, afin que chacun puisse savoir ce qu'il a à payer pour chaque acte & expédition; & l'extrait, c'est-à-dire, une copie en forme de ce tarif, doit être envoyée, savoir pour les Echelles du Levant & des côtes d'Afrique & de Barbarie, au Lieutenant de l'Amirauté & aux Députés du commerce de Marseille, parce que c'est-là que correspondent tous les Consulats de ces pays; & pour les Confulats établis chez les Princes Chrétiens, au Secrétaire d'Etat ayant le département de la Marine, aux termes dudit article 33 de l'Ordonnance de 1728.

Ce n'est pas que le tarif une sois arrêté, ne puisse varier dans la suite par diminution ou augmentation des droits suivant les circonstances; mais il n'y pourra être fait aucun changement qu'avec les mêmes formalités prescrites par cet article, & qu'à la charge de la même notoriété.

Du reste, suivant l'obligation imposée en général à tous Greffiers de même qu'aux Receveurs publics, le Chancelier doit faire mention sur chacune de ses expéditions, de la somme qui lui aura été payée pour ses droits, asin qu'on puisse vérisser, s'il n'a rien exigé au delà de ce qui lui étoit dû. Vide suprà les articles 4 & 14 du tit, du Grefsier.

# ARTICLE XVIII.

Es appellations des jugemens des Consuls établis tant aux Echelles du Levant qu'aux côtes d'Afrique & de Barbarie, ressortiont au Parlement d'Aix, & toutes les autres au Parlement le plus proche du Consulat où les Sentences auront été rendues.

OUTES les Sentences des Confuls étant exécutoires par provision en matiere civile moyennant caution, il n'auroit pas été naturel que les

appellations en pussent être portées ailleurs qu'aux Parlemens.

En matiere criminelle, il n'y a pas lieu à l'appel à l'égard des Consuls; puisqu'ils jugent en dernier ressort dans les cas où il n'échoit aucune peine afflictive, & que dans ceux qui méritent peine afflictive ils n'ont pas le pouvoir de juger, n'ayant droit que de saire l'instruction, qu'ils doivent envoyer ensuite avec l'accusé, en France pour y être jugé par les Officiers de l'Amirauté sauf l'appel. Tout cela est ainsi réglé par les articles 13 & 14 ci-dessus.

Par celui-ci, qui n'a donc pour objet que les appellations des jugemens rendus par les Consuls en matiere civile, il est décidé qu'elles seront portées au Parlement d'Aix, par rapport aux Consulats établis tant aux Echelles du Levant qu'aux côtes d'Afrique & de Barbarie; & qu'à l'égard de tous les autres Consulats, les appels des jugemens qui y auront été rendus, seront

portés au Parlement le plus proche de chacun de ces Confulats.

La raison de cette attribution par préférence, au Parlement d'Aix, n'est pas qu'il soit précisément le plus proche de toutes les Echelles du Levant & des côtes d'Afrique & de Barbarie; celui de Toulouse pourroit l'emporter de ce côté-là, à certains égards; mais c'est que le commerce des François dans ces pays-là a commencé & s'est toujours soutenu par la correspondance de Marseille, ville qui est du ressort du Parlement d'Aix.

Nous n'avons guere de Consuls ailleurs qu'en Espagne & en Portugal.
Nous n'en avons point en Angleterre ni en Hollande, & ces Puissances n'en ont pas non plus en Frence. Cela a été ainsi stipulé réciproquement par les traités de Risvik & d'Utrecht; & cela par une nouvelle convention, le contraire ayant lieu auparavant, comme il resulte de l'article 34 du traité de commerce conclu à Nimegue avec les Etats généraux le 10 Août 1678.

Au reste nul Consul ne peut être établi chez un Prince étranger sans son consentement, ou si cela n'a été réglé par quelque traité; & encore malgré toute convention, le Consul nomme par son moître, est-il obligé de prendre l'exequatur du Prince dans les Etats duquel il doit exercer ses sonstions, l'attache de l'Amiral, & faire enrégistrer le tout au Gresse de l'Amirauté du

LIV. I. TIT. IX. des Confuls , &c. ART. XIX.

263

lieu de sa résidence, avant de pouvoir prendre cette qualité, comme il a été observé dans la présace de ce titre & sur l'article 3.

## ARTICLE XIX.

EN cas de contestation entre les Consuls & les Négocians tant aux Echelles du Levant, qu'aux côtes d'Afrique & de Barbarie, pour leurs affaires particulieres, les parties se pourvoiront au Siege de l'Amirauté de Marseille.

C'Est fans doute en considération de ce que le commerce de Marseille a sormé & toujours soutenu, celui des François tant aux Echelles du Levant qu'aux côtes d'Afrique & de Barbarie, que notre Ordonnance par un privilege bien flatteur pour l'Amirauté de Marseille, lui a attribué la connoissance des contestations qui pourroient s'élever entre les Consuls & les Négocians de ces pays-là pour leurs affaires particulieres.

Je dis que c'est-là un privilege bien flatteur; car ensin il pouvoit très-bien être ordonné que ces contestations seroient réglées ou dans une assemblée générale du corps de la nation, ou par un certain nombre de Commissaires nommés aussi dans une assemblée générale pour les juger, saus l'appel au

Parlement.

Il n'est point parlé des Vice-Consuls; mais la décisson de notre article y est applicable, parce que dans leurs Vice-Consulats, quoique subordonnés aux Consuls, ils ont la même autorité qu'eux, de sorte que s'ils ont des contestations avec des Négocians, c'est à l'Amirauté de Marseille tout de même qu'elles doivent être jugées.

A l'égard des Chanceliers, c'est autre chose, rien n'empêchant que les Confuls comme leurs juges naturels, n'ayant droit de juger leurs contestations,

avec des Négocians, tout comme les causes des autres particuliers.

Ces contestations au reste que suppose notre article, doivent s'entendre non-seulement de celles qui peuvent concerner les droits du Consul; mais

encore de toutes autres de quelque nature qu'elles puissent être.

Le privilege de l'Amirauté de Marseille ne se borne pas là encore, au sujet de ces Consuls des Echelles du levant & des côtes d'Atrique & de Barbarie; le Réglement du premier Mars 1716, veut qu'en cas de contravention de leur part aux dispositions des articles 9 & 10, le procès leur soit sait & parsait à l'Amirauté de Marseille, aux Officiers de laquelle la connoissance de ces sortes de délits est attribuée privativement à tous autres Juges; ce qui ne doit s'entendre néanmoins que saus l'appel au Parlement.



## ARTICLE XX.

E Consul sera tenu de saire l'inventaire des biens & effets de ceux qui décéderont sans héritiers sur les lieux, ensemble des effets sauvés des naufrages, dont il chargera le Chancelier au pied de l'inventaire, en présence de deux notables marchands qui le signeront.

Es dispositions de cet article, des deux suivans & du 24, seroient inu-tiles par rapport aux François qui décedent dans les pays de Consulat, fi leur succession étoit sujette au droit d'aubaine envers les Souverains des lieux; mais par les capitulations anciennes conclues entre nos Rois & les Empereurs Ottomans, renouvellées par celles du 20 Mai 1604, & du 5 Juin 1673, article 28, de l'une & de l'autre, il a constamment été stipulé que les François auroient toute liberté de rester dans les Etats du Grand-Seigneur, & que les biens qu'ils y laisseroient, mourans ab intestat, feroient recueillis par les Consuls, pour les faire passer à leurs héritiers; ce qui a depuis servi de loi chez tous les Princes Chrétiens, l'usage s'en étant établi par-tout d'un consentement unanime. De sorte que dès qu'un Souverain permet qu'il s'établisse un Consul dans ses Etats, il renonce tacitement au droit d'aubaine sur les biens tant de ce Consul, que de tous ses nationaux commerçans, qu'ils soient domiciliés dans le même lieu, ou qu'ils ne fassent qu'y trasiquer, sans intention de s'y fixer. Et c'est ainsi qu'il faut restreindre ce que disent nos Auteurs au fujet du droit d'aubaine sur les biens des Marchands étrangers établis en France qui y décedent. Toutefois cette exception n'a lieu que pour les meubles & effets comme il sera observé dans la suite.

Alors c'est au Consul ou à son représentant, à veiller à la conservation des biens du décédé de sa nation, sans que la justice du lieu ait droit de s'en mêler, non plus qu'en cas de naustrage, si son secours n'est imploré par le Con-

ful même.

Aux termes de notre article, le Consul ou à son désaut le premier des Députés en exercice, est obligé en ce cas de faire un inventaire sidele & exact des biens & esset de celui de sa nation qui est décédé sans héritiers sur les lieux; car s'il y a quelque légitime héritier sur le lieu, il est évident que le Consul n'a rien à faire, à moins qu'il ne soit requis de la part des créanciers

d'appofer les feellés fur les meubles & effets du défunt.

En cas de naufrage, c'est au Consul tout de même à travailler au sauvement des esses, en observant ce qui est present à ce sujet aux Officiers de PAmirauté dans le titre des naufrages ci-après; & l'inventaire qu'il est tenu d'en faire aussi-bien que des esses du désunt, pour être régulier, doit être suit avec le Chancelier qu'il chargera de la garde des esses en qualité de Greffier, & avec deux notables marchands qui figneront avec lui & avec le Chancelier, d'où il s'ensuit qu'il ne peut prendre pour témoins que des marchands qui fachent signer.

A Marfeille

A Marseille, en vertu de l'Edit du Port-Franc de 1669, tous marchands étrangers sont exempts du droit d'aubaine, qu'il y ait un Consul de leur nation, ou non. La même exemption a lieu pour les marchands étrangers établis à Lyon. Rousseau de Lacombe, recueil de Jurisprudence, verbo Aubaine, sest. 1, n. 9, sol. 48. Mais ce n'est que pour les meubles & nullement pour les immeubles & les rentes constituées. La raison est que l'exemption n'est sondée que sur la faveur du commerce & que des sonds employés en acquisition d'héritages ou de rentes, dans les pays au moins où elles sont immeubles, sont des objets étrangers au commerce. C'est aussi de cette maniere qu'il faux entendre l'exemption du droit d'aubaine à l'égard des marchands étrangers qui décedent dans un lieu où ils ont un Consul.

## ARTICLE XXI.

S I routefois le défunt avoit constitué un Procureur pour recueillir ses effets, ou s'il se présente un Commissionaire porteur du connoissement des marchandises sauvées, les effets leur seront remis.

L défunt ayant constitué un Procureur pour recueillir ses effets en cas de mort, il n'est plus question alors d'inventaire à faire de la part du Consul; son pouvoir ou son obligation cesse en ce cas, parce que le Procureur

réprésente le défunt ou ses héritiers.

Il en feroit de même si le désunt par son tessament avoit nommé un exécuteur tessamentaire, quoique celui-ci soit obligé de droit de saire un inventaire; parce que ce n'est point au Consul à examiner sa conduite, le désunt lui ayant donné sa confiance, & que d'ailleurs l'exécuteur tessamentaire peut faire l'inventaire par le Chancelier en qualité de Notaire sans l'intervention du Consul.

Mais ce seroit autre chose si le désunt n'eût point nommé d'exécuteur testamentaire, quoique par son testament il auroit fait quelqu'un du lieu son légataire universel. La raison est que le légataire n'est pas saisi des biens de la succession comme l'exécuteur testamentaire, & que son legs étant sujet à délivrance de la part de l'héritier, qui peut avoir des moyens pour contester le testament, il importe dans l'incertitude de veiller aux intérêts de l'héritier.

Dans ce cas donc, il est du devoir du Consul, sans s'arrêter au tessament d'apposer les scellés dans la maison du désunt, & de faire l'inventaire des essets

de la maniere prescrite par l'article précédent.

Quant aux effets sauvés du naufrage, non-seulement il est décidé tout de même dans le titre des naufrages ci-aprés, qu'ils seront remis & délivrés aux Commissionnaires porteurs des connoissemens des marchandises & d'autres pieces suffisantes pour justisser le droit des réclamateurs: mais encore l'article 17 porte que si lors de l'echouement les propriétaires ou Commissionnaires se présentent, &c. les Officiers de l'Amiranté teront obligés de se retirer & de leur laisser la liberté entière de sauver les esse sièces son qu'il convient de rapprocher du présent art, pour suppliéer à son silence à cet égard, & conclure que le Contul n'aura pas droit en ce cas de saire l'inventaire des effets qui seront sauvés.

Tome I.

## ARTICLE XXII.

ERA tenu le Consul d'envoyer incessamment copie de l'inventaire des biens du décédé & des effets sauvés des naufrages aux Officiers de l'Amirauté & aux Députés du Commerce de Marseille, auxquels nous enjoignons d'en avertir les intéressés.

POUR l'envoi qui doit être fait suivant cet article, aux Officiers de l'Amirauté & aux Députés du Commerce de Marseille; cela ne regarde encore que les Consuls des Echelles du Levant & des côtes d'Afrique & de Barbarie. Les Consuls des autres pays doivent envoyer les copies de ces inventaires au Secrétaire d'Etat ayant le département de la marine, qui ordonnera sur cela de faire les proclamations & perquisitions convenables, pour ayertir ceux qui auront droit de réclamer les effets.

Par cette Ordonnance & par les Réglemens posséricurs, il y a deux aus pour réclamer les successions, & un an seulement pour la réclamation des essets nausragés; mais il semble que dans le cas présent, ces délais ne doivent se compter que du jour que l'ouverture de la succession, ou l'accident du nausrage aura été rendu notoire en France. Après tout, il n'y a point de stalité attachée à ces délais. Vide insià les observations sur l'art. 36 du tit.

des naufrages.

## ARTICLE XXIII.

Ous Actes expédiés dans les pays étrangers où il y aura des Consuls, ne feront aucune foi en France s'ils ne sont par eux légalisés.

ETTE disposition a été renouvellée & confirmée par l'article 32 de l'Ordonnance du 24 Mai 1728; & en cela il n'y a rien de nouveau ni d'extraordinaire, le Chanceller étant tout-à-la fois Greffier & Notaire. Or les expéditions delivrées en France par les Greffiers ou les Notaires ne font foi par nos Ordonnances, ni hors du Royaume ni hors de leur district, qu'elles ne soient légalisées par le Juge ordinaire de leur domicile.

Dans les pays étrangers où il n'y a pas de Consul Juge ordinaire de la nation, il saut saire légaliser les actes par l'Ambassadeur, Résident ou Envoyé du Roi; ou si cela n'est pas praticable, par un certain nombre de notables

négocians de la nation.

On comprend que dans l'absence du Consul, le premier Député qui le représente peut légaliser les Actes, & que dans tous les cas il faut que la légalisation soit accompagnée du sceau public, dont on a accoutumé de se servir dans le lieu.

#### ARTICLE XXIV.

Es testamens reçus par le Chancelier dans l'étendue du Confulat, en présence du Consul & de deux témoins, & signés d'eux, seront réputés solemnels.

A INSI un testament revêtu de ces formalités est valable par-tout, quelque disposition que le testateur ait faite de ses biens, puisqu'il a toute l'authenticité qu'un testament peut avoir. Il est même plus solemnel que ne le sont les testamens ordinaires saits en France, puisque le Chancelier est Notaire en même temps que Greffier, & qu'ainsi deux témoins avec lui devroient suffire, sans la présence du Consul ou de son représentant.

Cependant puisque la loi est écrite, il faut s'y tenir, & dire en conséquence, que le testament ne seroit pas valable, s'il n'étoit pas fait en présence du Conful ou son représentant, quoique à sa place on auroit appellé un troisseme

témoin.

Du reste le Chancelier ne peut recevoir le testament que dans l'étendue de son Consulat; & comme l'article porte que le testament sera signé de deux témoins, aussi-bien que du Consul & du Chancelier, il s'ensuit contre le sentiment du Commentateur, qu'on ne peut y appeller que des témoins qui sechent signer & qui aient d'ailleurs les qualités requises par l'Ordonnance de 1735, art. 39 & suiv. Mais à l'égard du testateur, il n'est nullement nécessaire ni qu'il soit domicilié dans l'étendue du Consulat ni qu'il sache signer; il sussir de l'interpeller de signer, & de déclarer la cause pour laquelle il n'aura pas sigué comme on doit en user au sujet des testamens passés en France.

Encore une fois le testament sait aux termes de cet article est un vrai testament solemnel, d'une autre espece par conséquent que le testament d'un homme embarqué dans un vaisseau pour un voyage sur mer, qui sait avec moins d'authenticité, a aussi des esfets limités; insta liv. 3, tit 11, art. 2. Au lieu que celui dont il s'agit doit valoir pour tous les biens dont le testateur aura disposé quelque part qu'ils soient situés, si les coutumes des lieux de leur situation n'y forment pas quelque obssacle, en ordonnant la réduction des legs.

Et comme cet article ne parle point des formalités de disté, nommé, lu & rèlu il s'ensuit que leur omission n'empêchera nullement le testament de valider, puisque ce ne sont pas des formalités d'Ordonnance. Il sera bon néanmoins qu'il paroisse dans le testament que le testateur aura disté ses volontés au Chancelier, & que celui-ci en aura donné lesture; conformément à l'art. 23 de l'Ordonnance du mois d'Août 1735.

A l'égard du testament olographe, rien ne peut empêcher un François d'en faire un en pays de Consulat, au lieu d'un testament solemnel, si par la coutume ou la loi statuaire du pays, où il avoit son domicile avant de passer dans le lieu du Consulat, il a eu la faculté de tester de cette manière. Secus

à contrà.

## ARTICLE XXV.

Es polices d'assurances, les obligations à grosse aventure ou à retour de voyage, & tous antres contrats maritimes pourront être passés en la Chancellerie du Consulat, en présence de deux témoins qui signeront.

O N-seulement les contrats maritimes, mais encore tous autres contrats pourront être reçus entre les François, par le Chancelier du Consulat. Savari, liv. 5, chap. 2, pag. 705. Et non-seulement encore le Chancelier a le pouvoir de les recevoir; mais même il est désendu aux François de passer aucuns actes absolument pardevant les Notaires publics des lieux, à peine de

nullité desdits actes. Article 31 de l'Ordonnance du 24 Mai 1728.

Nouvelle preuve par conséquent que le Chancelier est tout-à-la sois le Notaire & le Gressier de la nation, & qu'il est autorisé à faire toutes les sonctions qui dépendent de l'un & de l'autre ministere; d'où il s'ensuit, comme le remarque sort judicieusement le Commentateur, aussi-bien que Decornis, tom. 2, pag. 1315, que les astes reçus par le Chancelier emportent hypotheque, & sont aussi exécutoires sur les biens des obligés, quelque part qu'ils soient sirués, que s'ils étoient passés pardevant des Notaires en titre d'office. Cela fait d'autant moins de difficulté, que les Chanceliers sont à présent à la nomination du Roi.

Sur ce plan il y a lieu d'être surpris de ce que dans l'article précédent la présence du Consul est requise pour la validité du testament sans se contenter

de l'affistance de deux témoins.

Du reste comme notre article exige tout de même la signature des deux témoins, on ne peut pas admettre cette restriction, s'ils savent signer. Ce n'est que pour les parties qu'il convient de la suppléer, parce qu'un homme ne peut pas être privé de la faculté de contracter sous prétexte qu'il ne sait pas signer. Mais la liberté des contrats n'est pas altérée ni gênée, en impossant la condition de n'y appeller que des témoins qui savent signer; & lorsque la loi s'en est expliquée nettement, il n'est pas permis de chercher à l'éluder. D'ailleurs il est très-sacile aujourd'hui de trouver par-tout des témoins qui sachent signer; & quand bien même notre article n'exigeroit pas la signature des deux témoins, il faudroit du moins, suivant nos Ordonnances, que l'un d'eux signât pour la validité de l'acte.

Observer encore que le pouvoir donné par cet article, au Chancelier, de recevoir les polices d'assurances & autres contrats maritimes, n'empêche nul-lement les parties de les passer sous signature privée, suivant la faculté que leur en accorde la présente Ordonnance, conformément au droit commun.



# ARTICLE XXVI.

Let par le Consul & par le plus-ancien des Députés de la nation, sur lequel il écrira toutes les Délibérations & les actes du Consulat, enregistrera les polices d'assurances, les obligations & contrats qu'il recevra, les connoissemens ou polices de chargement qui seront déposés en ses mains par les mariniers & passagers, l'arrêté des comptes des Députés de la nation & les testamens & inventaires des délaisses par les défunts ou sauvés des naufrages, & généralement les Actes & procédures qu'il fera en qualité de Chancelier.

TOUT cela est dans l'ordre & de regle générale, excepté qu'il est requis ici que le registre du Chancelier soit coté & paraphé tant par le Consul que par le premier des Députés en exercice; tandis que dans toutes les Jurisdictions, il sustit que les registres des Greffiers soient cotés & paraphés par le premier Officier du Siege. L'article 28 de l'Ordonnance du 24 Mai 1728, veut même que le registre dont il s'agit soit coté & paraphé par les deux Députés en exercice avec le Consul; ce qui est tout propre à saire croire que l'expérience a appris qu'il pouvoit y avoir de la collusion & de l'intelligence entre le Consul & le Chancelier, & qu'il étoit à propos d'y remédier.

D'un autre côté l'obligation imposée au Chancelier, non-seulement d'écrire fur fon registre les délibérations & les actes du Consulat; mais encore d'y enregistrer les polices d'affurances, les obligations de grosse aventure & autres contrats qu'il recevra, ensemble les connoissemens qui seront déposés entre ses mains par les mariniers & passagers, & tous autres actes, & une précaution sagement prise pour la sûreté publique, en ce qu'elle prévient la suppression, la supposition ou l'antidate, pourroit sans cela être faite, de ces actes au préjudice des parties intéressées; & certainement il seroit très à souhaiter qu'il en fût de même par-tout ; c'est-a-dire, que les Notaires sussent obligés d'écrire sur leur registre courant, tous les actes qu'ils reçoivent, excepté ceux qui font de nature à être expédiés en brevet; & qu'à l'égard des polices d'afsurances, des contrats de prêt à la grosse & des connoissemens; mais sur-tout des actes des deux premieres especes, qu'ils sussent sujets à être déposés & enregistrés au Gresse de l'Amirauté du lieu, où l'armement du vaisseau auroit été fait, pour éviter les surprises qui sont faites au public à cette occasion, & qui font bien plus communes qu'onne penfe, parce qu'elles n'éclatent que rarement.

Et qu'on ne pense pas que sur ce dernier objet, j'aie envue l'intérêt des Amirautés; car outre que dans mon idée les droits de dépôt & d'enregistrement ne devroient regarder que le Gressier; c'est qu'on pourroit les modérer, de maniere à n'être point à charge au commerce. Par Edit du mois de Décembre 1657, surent créés en chaque siege d'Amirauté, deux offices de Notaires-Gressiers, avec privilege exclusit de recevoir & passer tous contrats maritimes.

&c. & d'en tenir registre; mais cet établissement parut si dangereux qu'il demeura sans exécution; sur quoi voir l'article 2 du tit. des assurances ci-après. Je n'avois donc garde de proposer le renouvellement de ce projet; & si je me suis sixé à la formalité du dépôt & de l'enrégistrement au Gresse de l'Amirauté; c'est que ce parti, pourvu qu'il ne soit point question de contrôle ni de sceau, m'a paru le plus convenable à tous égards & le moins sujet à allarmer les négocians. Il ne pouvoit en tout cas exciter de plaintes que parmi ceux dont les démarches équivoques craignent la lumiere; & ceux-là ne méritent pas d'être écoutés. Voir l'art 68 du même titre des Assurances.

Dans les pays de Consulat, le Consul étant chargé de la regie des droits des invalides, il doit en tenir un registre en forme qu'il est obligé à son tour de faire coter & parapher par le Chancelier. Article 6, tit. 10 de l'Edit du mois de Juillet 1720, concernant les invalides. On le trouvera ci-après sur

le tit. des loyers des matelots.

# ARTICLE. XXVII.

Les maîtres qui abordent les ports où il y a des Consuls de la nation Françoise, seront tenus en arrivant, de leur représenter leurs congés, de faire rapport de leurs voyages & de prendre d'eux en partant un certificat du temps de leur arrivée & départ, & de l'état & qualité de leur chargement.

A Navigation de chaque nation étant affujettie à des regles & à des formalités générales & particulieres, il est de la suite que tout navigateur rende compte de sa navigation aux Officiers établis par son Souverain, pour tenir la main à l'observation de ses regles & sormalités, sans préjudice de celles qu'il doit aussi observer suivant les loix & les usages des différens ports

étrangers qu'il peut fréquenter.

Mais pour se borner ici à ce qui concerne les pays de Consulat; il est ordonné par cet article à tout maître, capitaine, ou patron de navire qui y abordera, de se présenter au Consul du lieu, de lui exhiber le congé qu'il a dû prendre à son départ de France, de lui faire le rapport de son voyage & de ses particularités, comme il le seroit ou devroit faire au Gresse de l'Amirauté, s'il étoit dans un port du Royaume; & à son départ de prendre un certificat du même Consul, contenant la déclaration du temps de son arrivée aussi-bien que de son départ, & l'état & qualité de son chargement.

Sous prétexte que ces certificats sont nécessaires aux maîtres des bâtimens; qui des pays de Consulat s'en retournent en France, quelques Consuls s'imaginerent que comme ils tenoient lieu en quelque sorte de congés ou passer ports, ils pouvoient essectivement les convertir en congés, & en conséquence ils se mirent en possession d'en délivrer. Mais comme en cela ils entreprenoient sur les prérogatives de la charge d'Amiral, ils ne tarderent pas à être avertis de leur méprise, au moyen de l'Ordonnance du 22 Décembre 1686, qui en consirmant M. l'Amiral dans le droit exclusif de donner les congés nécessaires

LIV. I. TIT. IX. des Confuls , &c. ART. XXVII

pour toute navigation, fit des défenses expresses aux Consuls du Levant & a tous autres, de délivrer aucuns congés ni passe-ports, sous quelque prétexte que ce sût à peine de punition; désenses renouvellées par le Réglement du premier Mars 1716, art. 10, qui a ajouté, à peine de destitution & de punition exemplaire.

Par l'article 16 du même réglement, les Maîtres de bâtimens doivent s'en retourner en France avec le congé qu'ils ont pris en partant du Royaume, en y joignant le certificat du Consul. Et afin d'éviter toute irréguliarité ou omifion dans les certificats que doivent donner les Consuls à ce sujet, il en a été dresse des formules que l'on trouve à la suite dudit Réglement. Voir au surplus pour ce qui regarde les Consuls les articles 9 & 19, du même Réglement

du premiers Mars 1716, rapporté sur l'art. 3 du titre suivant.

Dans les pays où il n'y a pas de Consul de la nation, ni de Vice-Consul, si un Capitaine François est dans le cas d'y faire un rapport, il doit le faire devant le Magistrat du pays; & s'il y manque, ce désaut ne peut être réparé. Casa regis disc. 1, n. 38. Ariêt du Parlement d'Aix du 27 Juin 1724, en saveur des assureurs sur le navire le Victorieux contre le sieur Sarrebourse & autres assurés, faute par le Capitaine d'avoir sait son rapport à l'isle de Prince, où

il avoit touché, devant le Commandant ou Juge Portugais.

De même, lorsque les marchandises provenant des lises & colonies Françoises, après avoir été mises en entrepôt dans le port du Royaume où elles ont été conduites, sont ensuite chargées pour l'étranger; il faut alors rapporter la preuve qu'elles ont effestivement été déchargées dans le pays étranger pour lequel elles ont été dessinées, par un certificat signé du Conful François s'il y en a dans le lieu, ou à son défaut, il y a obligation de rapporter un certificat des Juges des lieux ou d'autres personnes publiques, à peine de payer le quadruble des droits. Art. 16 des Lettres-patentes du mois d'Avril 1717.

Ce titre ne se trouve point non plus encore dans l'Ordonnance du 1684 concernant la Bretagne, sans doute parce que les Bretons ne sont pas le commerce du Levant. Cependant comme il y a des Consuls de la nation, ailleurs que dans le Levant, & qu'ainsi les Bretons, comme les autres navigateurs, peuvent se trouver dans le cas de communiquer avec les Consuls, & de prendre les ordres que ceux-ci sont autorisés en général à leur donner; il saut dire que ce titre les a regardés dans le principe, comme depuis qu'il n'y a plus

d'Amiral particulier pour la Bretagne.



# ORDONNANCE DU ROI

Portant désenses aux Consuls du Levant, de la côte de Barbarie, & tous autres, de donner aucuns congés ni passe-ports; & aux Officiers de l'Amirauté & Commis-préposés à la distribution des congés & passe-ports de M l'Amiral, d'en délivrer aux capitaines & patrons François que pour les vaisseaux sortans des ports de ce Royaume.

Du 22 Décembre 1686.

#### DEPARLE ROI.

S A Majesté ayant été informée que quelques Consuls des Echelles de Levant se sont ingérés, fous différens prétextes, de donner des congés & passe-ports aux capitaines & patrons de plusieurs vaisseaux, en vertu desquels ils ont négocié fous pavillon François, & prêté leur nom aux étrangers, même que des Officiers de l'Amirauté ont envoyé des congés à d'antres en des lieux hors du Royaume, pour des vaisseaux prétendus achetés des étrangers, quoique par l'Ordonnance du mois d'Août 1681. Sa Majesté ait réservé à M. l'Amiral feul la faculté de donner lesdits congés & passe-ports, & ordonné qu'ils ne seroient délivrés que pour les vaisseaux appartenans aux François, & montés d'équipages de la même nation fortans des ports du Royaume seulement: comme aussi que plusieurs capitaines François ont entrepris de monter des vailleaux appartenans aux étrangers, d'y arborer le pavillon de France pendant leurs voyages, & fait leurs déchargemens & chargemens au retour dans les villes & ports des Etats du Grand-Seignetr. de Parbarie, & autres Ports, ce que les Confuls & Agens de France ont fouffert, même les ont laissé jouir des privileges & avantages accordés aux teuls François; le tout nonobitant les défenses portées par ladite Ordonnance, & par celles des 22 Mars 1671 & 31 Octobre 1686, & par le Réglement du 24 Octobre 1681, au grand prejudice du commerce & de la navigation des Sujets de Sa Majesté. A quoi voulant pourvoir, Sa Majesté a ordonné & ordonne que lesdites Ordonnances & Réglemens feront exécutes selon leur sorme & teneur. Fait

très-expresses inhibitions & défenses auxdits Consuls du Levant, de la côte de Barbarie,. & tous autres de donner aucuns congés nu passe-ports, sous quelque prétexte que cepuisse être, à peine de punition ; & aux Officiers de l'Amiranté, & commis prépofés à la: distribution des congés & passe-ports de M. l'Amiral, d'en délivrer aux capitaines & patrons François que pour les vaisseaux sortans des ports de ce Royaume, & aux conditions portées par lesdites Ordonnances du mois d'Août 1781 & 31 Octobre 1686, à peine d'interdiction, & autre plus grande s'il y échet- Enjoint Sa Majesté au sieur Girardin, son Ambassadeur à la Porte, & auxdits Consuls, de faire ôter ledit Pavillon François des navires étrangers qui entreprendront de l'usurper, & de faire arrêter les capitaines & patrons François qui se trouveront avoir prêté leur nom, pour leur être le procès fait & parfait suivant la rigueur des Ordonnances. Mande & ordonne S. M. à Monfr. le Comte de Toulouse, Amiral de France, & aux Vice-Amiraux, Lieutenans-Généraux de ses Armées navales, Chefs-d'Escadres, Capitaines & autres Officiers commandans fes vaisseaux, de tenir la main à l'exacte observation de la présente Ordonnauce, qu'Elle veut être lue, publice, affichée, & enrégisteée en chacun des Sieges de l'Amiranté de France, & au Greffe des Consulats du Levant, côte de Barbarie, & autres, à ce qu'aucun n'en prétende caufe d'ignorance. Fait à Vertailles le vingtdeuxieme Décembre mil fix cent quatre-vingtfix. Signé, LOUIS, Et plus bas, COLBERT.





# TITRE X.

# Des Congés & Rapports.



E Congé dont il est ici question, est la permission que doit prendre de l'Amiral tout Capitaine de navire ou maître de bâtiment, avent de sortir d'un port du Royaume & de mettre en mer. On lappelle Bref ou Brieu en Bretagne.

Le rapport est la déclaration que doit aussi faire au Gresse de l'Amirauté, tout Capitaine ou maître de bâtiment, à son arrivée dans un port du Royaume, on l'appelle Consulat à Marseille & dans les autres ports de la Méditerranée.

Il ne s'agit que des congés dans les trois premiers articles de ce titre, les

autres concernent les rapports.

## ARTICLE PREMIER.

A Ucun vaisséau ne sortira des ports de notre Royaume pour aller en mer, sans congé de l'Amiral enregistré au Gresse de l'Amirauté du lieu de son départ, à peine de consiscation.

C'Es T un des plus beaux droits & privileges attachés à la charge d'Amiral, que celui en vertu duquel aucun vaisseau ne peut sortir des ports

du Royaume & mettre en mer fans un congé de sa part.

Du côté de l'ancienneté, il est vrai que ce droit ne se perd pas comme d'autres dans la nuit des temps, que son établissement est comm & qu'il se rapporte à l'Ordonnance de Charles VI, de 1400, article 3; mais l'umotifs qui le firent introduire doivent le faire regarder comme une dépendance

naturelle & immédiate de cette importante charge.

En effet ce furent d'une part les délits, excès & déprédations qui se commettoient en mer par des Armateurs de navires, & d'autres par le peu de soin que plusieurs Armateurs apportoient à l'équipement & à l'armement des vaisseaux; ce qui exposoit souvent le pavillon François à receveir des affronts. Test furent les motifs des césenses faites à toutes personnes d'arcter à l'avenir des navires sans congé de annural.

Tome 1.

Mm

Et comme de tout temps, la connoissance des crimes commis en mer & sur les greves lui avoit appartenu, de même que le commandement des Armées navales, avec inspection sur toutes sortes de bâtimens armés en guerre; il est tout naturel de conclure, que l'obligation imposée aux Armateurs, de prendre de lui un congé, de sostier la visite de leurs navires & de saire ferment entre ses mains; de ne porter aucuns dommage au sujet du Roi, amis & alliés, su moins un droit nouvellement attaché à sa charge que la consirmation de ses anciens privileges en cette partie, une sage précaution prise pour le mettre plus en état de connoître les Armateurs, d'arrêter leurs excès par la crainte de la punition, & de faire respecter le pavillon françois.

Ceux qui veuleut que nous n'ayons rien de bon dans notre police, comme dans notre jurisprudence, que nous n'ayons emprunté du droit romain, prétendent que c'est-là que nous avons puisé l'idée des congés qu'il faut prendre

à l'Amirauté, pour avoir la permission de naviger.

Ils citent à ce sujet la loi unique Cod. de littorum & itinerum custodià, la loi seconde de Naviculariis aussi au Code, la loi 21, Cod. Teodosiano eodem eitulo, & la loi quoties cod. de nausragiis.

Ils ajoutent que ces congés s'appelloient fecuritates, & que l'Officier qui les donnoit étoit nommé comes commerciorum, ce qui convient à la dénomi-

nation d'Intendant du commerce.

Ils se prévalent aussi de ce qu'il étoit désendu de naviger pendant l'hyver; c'est-à-dire, depuis le premier O&obre, jusqu'au premier Avril, durant lequel temps la mer étoit close & rapportent à cette occasion ce vers de Lucain.

### Hac eadem fuadebat hyems quæ clauserat æquor.

A quoi fait allusion ce que Ciceron écrivant à son frere Quintus lui disoit : « comme je ne recevois point de vos nouvelles je jugeois bien que la mer

» étoit encore fermée. &c.

Ils ajoutent encore qu'au retour du Printemps, qui rendoit la navigation libre, les Romains faisoient des jeux & des facrifices en l'honneur de Neptune, tandis que les Grecs offroient un vaisseau à Diane: c'est à dire, à la Lune qu'ils regardoient comme la Déesse de la mer; d'où il semble que les Vénitiens aient emprunté la cérémonie de leur Doge fait tous les ans d'épouser la mer, le jour de l'Ascension.

Tout cela est accompagné d'un passage d'Apulée tiré du livre 11, où l'on fait parler Diane en ces termes; » la religion des peuples m'a consacré de » tout temps ce jour heureux où les tempêtes & les orages sinissent avec l'hy» ver, où la mer oubliant sa fureur recommence à devenir navigable. C'est
» dans ce jour que mes prêtres me consacrent un vaisseau qui n'a jamais servi,
» comme les premices de toutes les navigations qui se doivent faire sur la
« mer.

Enfin ils citent d'Argentré sur l'article 56 de la Coutume de Bretagne, note premiere, n. 43, comme s'il infinuoit que c'est de là que procede la plus ancienne pratique des congés & des permissions de naviger, tandis qu'il fait honneur à sa province de l'établissement de cet usage, ce qui au fonds n'est pas mieux imaginé.

Mais tout cela est de l'érudition perdue; c'est tirer les choses de trop loin.

En effet outre la défense de naviger en hyver, tout ce qu'on trouve à ce fujet dans les loix Romaines, se réduit à la confiscation des marchandises prohibées, dont l'exportation étoit faite sans une permission expresse de l'Empereur ou de ses Officiers, à l'effet de quoi il falloit déclarer le lieu de la destination du navire. Or qu'est-ce que tout cela a de commun avec le congé de l'Amiral, qui, sans aucun rapport aux marchandises, est nécessaire pour toute

navigation légitime ?

Et à l'égard des bress ou brieux que Pierre de Dreux, dit Mauclet, s'engagea; par transaction avec St. Louis ( de l'an 1231, suivant Cleirac, page 543, & Pierre Garcie, dit Ferrande, dans son grand-routier composé en 1483, ( de faire délivrer à ceux qui voudront avoir la faculté d'entrer dans ses ports & havres, & de naviger dans ses parages sans danger de consissation; on ne voit là qu'un trait d'avarice de la part de ce Duc de Bretagne, qui ne confentit à faire cesser la criauté & la barbarie dont il usoit dans ses Etats en cas de nausrage, qu'à condition que les navigateurs prendroient de lui moyennant sinances, ces bress ou brieux, sans lesquels on ne pouvoit être jetté sur les côtes de Bretagne ou y aborder, qu'aux risques de perdre tout-à-la-fois les

biens & la liberté, & niême la vie.

A s'en rapporter néanmoins à d'Argentré sur l'article 56 de la Coutume de Bretagne loco cit. l'origine de ces bress ou brieux ne pourroit que faire honneur aux Ducs de Bretagne. Selon sui, parce que la côte de Bretagne est toute hérissée d'écueils, les Ducs par principe d'humanité, firent des désenses à tous navigateurs d'entrer dans aucun port de Bretagne ou d'en sorrir sans congés de leur part, & sans prendre des pilotes du pays, qui par une longue expérience étoient en état d'éviter les écueils & de prévenir les nausrages; par où il donne à entendre que le droit de bris & nausrages exercé contre les navigateurs n'étoit que la juste peine de leur négligence à se munir de ces bress & brieux. Mais cette idée qui lui a suggéré le désir d'excuser une Coutume aussi barbare, ne s'accorde nullement avec les bress de sauveté qu'il falloit prendre & payer bien cherement, pour se rédimer de la confiscation des effets en cas de nausrage, ni avec les deux autres bress appellés de conduite & de victuailles.

Quoqu'il en foit, il est toujours vrai que l'usage de prendre des congés de l'Amiral n'a point été emprunté ni des Romains, ni des Bretons, & que l'époque de son établissement qui est de l'année 1400, suivant l'Ordonnance de Char-

les VI, déjà citée article 3, n'a eu que des causes justes & légitimes.

Jusques-là néanmoins il n'étoit encore question que des navires armés en guerre on équipés en temps de guerre; mais parce que même, en temps de paix, il se commettoit de la part des François, des pillages & brigandages sur mer, tant à l'égard des sujets du Roi que des amis & alliés, désordres dont il étoit difficile d'avoir la preuve contre les coupables; François premier par son Ordonnance de 1517, en confirmant celle de 1400, ordonna article 22 que soit en temps de paix soit en temps de guerre, aucun navire ne pourroit aller à voyage lointain sans congé de l'Amiral & sans bailler caution juratoire de ne mésaire aux amis & alliés.

L'objet du législateur étoit, comme l'observe Carondas sur le code Henri; fol. 610, verso « que l'Amiral pût connoître les Armateurs des navies, &

« la cause de leur voyage, afin que sous prétexte d'icelui, ils ne commissene » larcins & pilleries, & ne devinssent corsaires & pirates pour piller les amis & » alliés de la France.

Juques-là encore, & long-temps après, il n'étoit aussi question que des voyages lointains, & la peine de la contravention étoit arbitraire; mais par l'article 31 de l'Ordonnance de Henri III, du mois de Mars 1584, l'obligation de prendre un congé de l'Amiral fut étendue à tout voyage même de port en port, & il sut ajouté que l'enregistrement en seroit sait au Greffe du lieu du départ du navire, le tout sur peine de confiscation du navire & desmarchandifes.

Depuis ce temps-là le droit de l'Amiral, dans la possession duquel l'Ordonnance de 1543, article 48, avoit déjà fait défenses à qui quiconque de le troubler, se trouvera si bien etabli, que l'Amiral de Montmorency sut autorisé à rendre une Ordonnance le 26 Janvier 1620, contre ceux qui navigeoient sans commission & congé de sa part, & contre les déprédeurs, portant que leur procés leur seroit fait par les Officiers de l'Amiranté à la requête de

Procureur du Roi.

Sur la démission de cet Amiral le Roi Louis XIII ayant jugé à propos de fupprimer cette charge dont le pouvoir étoit alors si étendu, & d'y substituer celle de Grand-Maître, chef & furintendant général de la navigation & commerce de France, qu'il créa en faveur du Cardinal de Richelieu; celui-ci ne tarda pas à faire un réglement daté à Paris du 2 Janvier 1627, par leguel il fixa les fommes qui lui feroient payées à l'avenir pour ses droits de congés, avec défenses à tous Capitaines & maîtres de navires, de sortir des ports & havres du Royaume sans congé, à peine d'être traités comme pirates & d'être procédé contr'eux suivant la rigueur des Ordonnances.

Le tarif porté par ce Réglement subsiste encore aujourd'hi sans-augmentation, quoigne la valeur des especes ait triplé depuis ce temps-là; mais aussi

la navigation a depuis considérablement augmenté.

Peu après intervint l'Ordonnance de 1629, qui, article 455, enjoignit de nouveau à tous navigateurs avant de mettre en mer, de prendre des congés du Grand-Maître & Surintendant de la navigation sur les peines portées par les Ordonnances.

· Quoique cette Ordonnance n'eût point été enrégistrée au Parlement de Paris ni dans celui de Rouen, le Cardinal de Richelieu, dont le droit étoit antérieur à cette Ordonnance ne craignit point d'en rendre un autre le 28 Octobre 1637, par laquelle défenses furent faites aux Officiers de l'Amirauté de laisser sortir aucuns vaisseaux sans congé de sa part, à peine de suspension

de leurs charges.

En 1641 le 23 Mars il fit aussi un réglement pour fixer les droits & vacations des Officiers de toutes les Amirautés du Royaume, tant pour l'enrégistrement des congés, que pour leurs autres fonctions; & ce réglement confirmé par Arrêts du Conseil des 7 Mai 1644, 14 Octobre 1650, & 6 Septembre 1661, à quelques petits changemens près, fait par les réglemens posterieurs des 28 Mars & 20 Août 1683, subsiste aussi encore aujourd'hui.

Au reste ce n'est pas parce qu'il étoit premier Ministre qu'il faisoit ainsi des Ordonnances & Réglemens sur le fait de l'Amirauté; c'étoit en vertu des prérogatives de sa charge de Grand-Maître & surintendant général de la navigation substituée à celle d'Amiral, en quoi il ne faisoit que suivre l'exemple des Amiraux ses prédécesseurs, qui de tous temps avoient réglé la police des Amirauté, nommé leurs Officiers & sixé les droits qu'ils étoient fondés à percevoir, quoiqu'ils sussent officiers royaux comme à présent.

Sans doute, que les défenses si souvent réitérées de laisser fortir des ports du Royaume aucuns navires sans congé de l'Amiral n'étoient pas ponétuel-lement exécutées, puisqu'elles furent encore renouvellées par deux Ordonnances des 20 Mai & 28 Novembre 1645, & par la Déclaration du Roi du 1 Février 1650 article 3 & 7, suivie d'une Ordonnance de Mr. de Vendôme

du 1 Août de la même année, & d'une du Roi du 20 Juin 1651.

Cependant cela ne regardoit pas encore la navigation aux lsles de l'Amérique; ce n'étoit point de l'Amiral qu'il falloit prendre les congés nécessaires pour y aller. Par Arrêt du Conseil du 22 Juin 1669, le Roi s'étoit réservé le droit de les donner, & il ne les accordoit que sur les certificats des Directeurs de la compagnie des Indes Occidentales qui avoient dans ce temps-là

le commerce exclusif de ces Isles.

Mais lorsque le Roi Louis XIV rétablit au mois de Novembre de la même année 1669, la charge d'Amiral, en faveur du Comte de Vermandois, il fit cesser cette dissérence ou exception, puisque dans l'énumération des droits que, par confirmation il attacha à cette charge, celui de délivrer des congés à tous les vaisseaux indissinctement fortant des ports du Royaume, se trouve formellement compris; & enfin il a été invariablement confirmé par cet article, qui loin d'avoir reçu la moindre atteinte depuis ce temps-là, a au contraire été étendu jusqu'aux vaisseaux du Roi, fretés ou prêtés à des particuliers, & aux navires marchands pris pour le service du Roi, toutesois avec quelque modification ou restriction.

Cett e restriction est pour le cas où le Roi paie & nourrit l'équipage & qu'il nomme le Capitaine. Hors delà qu'il s'agisse d'un vaisseau du Roi streté à quelque particulier ou à une compagnie, ou d'un vaisseau aussi du Roi armé en course pour le compte & risque des particuliers, ou enfin d'un navire marchand que le Roi a pris à fret : il est enjoint aux Capitaines qui montent & commandent ces vaisseaux ou autres bâtimens de prendre un congé de l'Amiral & de remplir les autres formalités auxquels sont sujets les Capitaines des navires marchands, avec désenses de sortir des ports sans congé & sans avoir payé les droits de l'Amiral, sur les peines portées par les Or-

donnances. Arrêt du Conseil d'Etat du 25 Juillet 1702-

Par rapport aux vaisseaux du Roi armés en course pour le compte & risque des particuliers, cela avoit dejà été décidé auparavant; & en conséquence dans la guerte de 1688, les sieurs de Nesmond & de Pointis avoient été obligés de prendre des commissions de l'Amiral, comme dans la guerre de 1700, surent aussi essujettis à en prendre, les sieurs de Beaubriant, de la Rue, Dugué Trouin, Herbin, Chauvel, Graton Echard, du Bocage, St. Pol & autres.

Durant plus de 25 ans, la Compagnie des Indes Orientales, aujourd'hui connue sous le nom de Compagnie des Indes, se prétendit exempte de prendre aussi des congés & des commissions en guerre de l'Amiral; mais par Ar-

rêt du Conseil du 26 Novembre 1707, les Capitaines & Ecrivains de ses vaisseaux y furent déclarés assujettis de même qu'à faire leurs rapports à leur retour aux Officiers de l'Amirauté, à leur remettre les papiers trouvés dans les prises, & les prisonniers pour en faire les procédures, & généralement à toutes les autres formalités prescrites pour tous les navires des sujets de Sa Majesté.

Depuis ce temps-là la regle n'a point varié & le présent article a toujours

eu sa pleine & entiere exécution.

Aux termes de cet article & du 7°. de la Déclaration du Roi du premier Février 1650, l'un & l'autre confirmés par l'article premier du réglement du 1°r. Mars 1716, il ne suffit pas même de prendre un congé de l'Amiral avant de mettre en mer; il faut encore que le congé soit enrégistré au greffe de l'Amirauté du lien du départ du vaisseau, le tout à peine de confiscation, laquelle est au profit de M. l'Amiral comme toutes les autres qui se prononcent dans les Amirautés pour contravention aux Ordonnances & Réglemens concernans l'Amirauté. Mais la confiscation des effets nausragés ou échoués appartenans aux ennemis de l'Etat a été jugée dévolue au Roi à l'exclusion de l'Amiral. Vide instrà, l'article 26, du tit. des nausrages.

Au reste il n'a rien été statué de nouveau par cet article. On a pu remarquer ci-dessus que cela avoit déja été ordonné par l'article 31 de l'Ordonnance de 1584, qui avoit même ajouté la confication des marchandises. Ce dernier objet ayant été omis dans le présent article, il sembloit que cette confication du chargement avoit été rejettée tacitement comme trop rigoureuse, l'obligation de prendre un congé de l'Amiral ne regardant pas naturellement les marchandises, mais seulement le vaisseau & l'objet de son voyage.

Cependant ce n'étoit au fonds qu'une simple omission qui n'avoit pu donner atteinte à l'Ordonnance de 1584; & la preuve en résulte de l'article premier du Réglement général dudit jour premier Mars 1716 qui prononce toute à-la-

fois la confiscation du vaisseau & de son chargement.

Quant à l'enrégistrement du congé, quoique cette Ordonnance de 1584 foit la premiere qui en ait parlé, il y a toute apparence néanmoins que la formalité étoit pratiquée auparavant, & même dès l'origine des congés,

puisque l'enrégistrement est la preuve spécifique du congé obtenu.

On confond affez souvent les termes de congé & de passe-port, pour défigner la permission de l'Amiral à l'effet de la navigation. L'on ne peut pas dire en rigueur que ce soit une méprise, puisque l'art. 3 du tit. premier ci-dessus emploie les mêmes expressions. Cependant aujourd'hui & depuis long-temps, le congé ne s'entend que de la permission de naviger de la part de l'Amiral, & le passe-port est la permission que le Roi accorde, soit à des étrangers sujets d'une puissance ennemie de venir dans nos ports en temps de guerre; soit aux François lorsque la navigation est interdite en certains lieux, soit enfin aux amis, alliés ou neutres, d'aller en certaines circonstances à nos colonies où tout commerce leur est étroitement défendu. Ces passe-ports tous extraordinaires sont toujours accompagnés de l'attache de M. l'Amiral; & c'est dans ce sens qu'on peut dire que ce sont les siens, en même-temps que ceux du Roi.

Le congé n'est donc proprement que la permission que l'Amiral accorde à

un maître de navire qui est dans un port du Royaume, d'en fortir pour aller dans un lieu désigné où la navigation & le commerce sont libres, de plein

droit ou par une permission particuliere du Roi.

Sans ce congé de l'Amiral, nul vaisseau ne peut mettre en mer qu'il ne soit sujet à confication; mais ce même congé ne donne pas droit au maître du navire d'aller dans un lieu prohibé, ou d'apporter dans le Royaume des marchandises non permises des pays étrangers. Il lui faut outre cela un passe-port ou une permission du Roi, parce que l'Amiral ne peut pas permettre de naviger dans des lieux que le Roi a désendus.

D'un autre côté le passe-port de la Cour ne tient pas lieu du congé de l'Amiral & ne dispense pas d'en prendre, parce que le Roi en permettant à un particulier d'aller dans un port prohibé, ne sait que lever les désenses à l'égard de ce particulier, & n'entend pas l'exempter des formalités éta-

blies pour la navigation en général.

Autrefois il n'étoit pas permis comme il a été observé, d'aller commercer aux Isles de l'Amérique sans un passe-port du Roi; & cet usage a subsisté jusqu'à l'Edit du mois de Février 1716. Cet Edit, que l'on trouvera ci-après, a fixé les cas dans lesquels il est nécessaire d'être muni de passe-port du Roi pour la sûreté de la navigation; mais depuis 1669 cela n'a jamais dispensé

de prendre en même temps un congé de l'Amiral.

En temps de guerre, que l'entrée de nos ports est interdite à l'ennemi, le Roi accorde aussi quelquesois des passe-ports à des Capitaines de navires ennemis, à la faveur desquels ils sont reçus dans nos ports, y déchargent & vendent leurs marchandises comme en temps de paix, sans danger de confiscation, pourvu toutes ois qu'ils se conforment exactement à la teneur des passe-ports du Roi, & que du reste ils se comportent comme s'ils étoient alliés & non ennemis; autrement le Procureur du Roi de l'Amirauté poursoit informer contr'eux & les saire punir suivant l'exigence du cas.

Mais comme ces passe-ports n'ont pour objet que d'affranchir les ennemis à qui ils sont accordés, de la rigueur des loix de la guerre, en leur permettant de venir dans nos ports & d'y décharger leurs marchandises, sans danger de la confiscation ni d'être fait prisonniers de guerre, leur esset aussi se borne là; & de peur qu'un même passe-port ne serve pour plus d'un voyage, il n'est accordé que pour un temps limité & sous le cautionnement de la personne à laquelle il est délivré. A l'expiration du délai, la caution doit le rapporter au bureau où elle a fait sa soumission, sur peine de l'amende stipulée, avec le certificat des Officiers de l'Amiranté du lieu où le navire a dû faire la décharge de ses marchandises & en prendre d'autres en retour, & un antre certificat des Officiers du lieu où il a dû porter ses marchandises de retour.

Quoi que ce passe-port qui, autre sois devoitêtre déposé à l'Amirauté, serve maintenant pour le retour comme pour l'aller, le maître du navire n'est pas moins obligé, suivant l'ancien usage, de prendre un congé de M. l'Amiral, pour s'en retourner chez lui comme en temps de paix; car il n'est pas douteux que cet article, consirmé par le Réglement du premier Mars 1716, art. 1817. ne regarde les vaisseaux étrangers comme les navirec François; c'est-à-dire, qu'ils ne soient obligés comme les François de prendre un

congé de l'Amiral pour fortir du port & mettre en mer soit pour s'en retourner chez eux, soit pour aller dans quelqu'autree ports du Royaume; & cela avoit été dejà décidé après tout, par Arrêt du Conseil du 19 Juillet 1645 en faveur du Duc de Brezé, Pair & Grand-maître, ches & Sur-Intendant général de la navigation & commerce de France, successeur du Cardinal de Richelieu; ce qui rend d'autant moins excusable la méprise du Commentateur, qui à pensé que l'obligation de prendre des congés de l'Amiral ne regardoit que les sujets du Roi.

Par le même Arrêt les capitaines étrangers furent déclarés aussi sujets comme les François, à faire leur rapport ou déclaration d'arrivée à l'Amirauté & à

souffrir la visite de leurs bâtimens.

Comme cet article n'impose aux capitaines & maîtres de navire la nécessité de prendre un congé de l'Amiral que pour la sortie des ports, il est évident qu'il n'en faut pas pour l'entrée. Ordonnance de 1543, art. 13, & de 1584, art. 57; mais comme à l'entrée il faut qu'ils représentent le congé en vertu duquel ils ont navigé en faisant leur ropport d'arrivée ou de relâche, il s'enfuit qu'à désaut de représentation du congé, leurs navires seront tout de même

sujets à confiscation tant par rapport aux étrangers qu'aux François.

En effet un François seroit convaincu alors d'avoir navigé sans congé, puisque son entrée duns un port suppose nécessairement sa sortie d'un autre, pour laquelle sortie il lui a fallu prendre un congé, & à l'égard de l'étranger, quoique en temps de paix il n'ait pas besoin d'un congé de l'Amiral pour entrer dans un port du Royaume venant directement de son pays; dès qu'il ne représenteroit pas le congé de l'Amirauté de sa nation, il seroit réputé venir d'un autre port de France, d'où il seroit sorti sans congé; ce qui par conséquent le soumettroit à la confiscation. Il y a plus, il seroit même justement soupçonné d'avoir navigé sans aucun congé, & alors il courroit encore plus de risques, étant sujet, pour se manquement, à être arrêté & traité comme sorban ou pirate, principe reçu chez toutes les nations.

Il ne s'ensuivroit pas delà néanmoins que pour cela seul, il dût être puni de mort; il saudroit pour mériter la peine du dernier supplice pronnoncée contre les pirates, qu'il eût réellement exercé la piraterie; autrement il en seroit quitte pour la confiscation de son navire & de tout son chargement, saus le, indices qui pourroient le saire soupçonner d'avoir en intention de commettre

des déprédations.

Au reste ce n'est pas seulement dans les ports du Royaume, qu'il est obligé de prendre un congé de M. l'Amiral; c'est aussi dans les ports des colonies Françoises, soit pour retourner en France ou autre lieu d'où il est venu, soit pour aller directement en France ou dans les autres colonies, à peine tout de même de consiscation du vaisseau & de son chargement. Article 1est it. 4 du Réglement du 12 Janvier 1717.

Pour les différentes fortes de congés de l'Amiral voir l'article 3 ci-aprés.



# ARTICLE II.

E seront néanmoins les maîtres tenus de prendre aucun congé pour retourner au port de leur demeure, s'il est situé dans le ressort de l'Amirauté où ils auront fait leur décharge.

TELLE est aussi la disposition de l'article premier du Réglement du premier Mars 1716, & l'on comprend qu'elle ne peut regarder que les François, puisqu'il n'y a qu'eux qui puissent avoir leur demeure dans l'Amirauté où ils ont fait leur décharge.

Il en est de même aussi par rapport aux vaisseaux qui partent de quelque port des colonies Françoises. Art. 3, tit. 4 du Réglement du 12 Janvier 1717.

Le cas de l'article le voici. Un maître de bâtiment François, de Marans, par ex. est venu avec son chargement à la Rochelle; dès qu'il a pris un congé à Marans, lieu de son chargement, pour venir en ce port, il est en regle. Apres sa décharge, il déclare qu'il s'en retourne à Marans, lieu de sa demeure, il n'est point sujet alors à prendre un congé pour s'en retourner, parce que

Marans est dans le ressort de cette Amirauté où il a fait sa décharge.

Mais par la raison contraire, si ce maître de bâtiment est parti de Marans, pour aller en Saintonge ou dans un autre Amirauté, & que là il ait pris un chargement pour venir en ce port de la Rochelle; non-seulement il lui a fallu prendre un congé à Marans pour al'er en Saintonge, un autre en Saintonge pour venir à la Rochelle; mais encore il a besoin d'un nouveau congé pour s'en retourner chez lui à Marans. Ainsi le Commentateur n'a pas pris le sens de cet article. Le congé ne sert pour le retour comme pour l'aller, qu'autant que le lieu du retour est dans le resort de la même Amiraute où le chargement a été pris & où la décharge a été faite. C'est l'identite ou la diversité d'Amirauté qui décide, si pour le retour il faut un nouveau congé ou non.

Au reste que le bâtiment de Marans mis en exemple, s'en retourne de ce port de la Rochelle chez lui, chargé ou vuide, c'est la même chose; il n'est pas plus obligé dans un cas que dans l'autre de prendre un congé pour son retour.

Mais austi, il faut prendre garde que l'exemption d'un nouveau congé n'est que pour le retour en droiture; car l'article dit simplement pour retourner; de sorte que si le maître du bâtiment au lieu de s'en retourner directement à Marans, passe à l'îsse de Ré, y décharge ou y charge des marchandises, quoique l'îsse de Ré soit aussi de cette Amirauté, il sera sujet sans difficulté à saire sa déclaration au bureau de l'Amirauté du lieu où il déchargera ou chargera des marchandises, & à prendre un congé pour aller ensuite à Marans même, ou ailleurs, parce qu'alors ce n'est pas un retour simple qu'il fait, mais un nouveau voyage, & que pour chaque voyage il faut un congé aux termes de l'article précédent qui ne reçoit d'exception par celui-ci, que pour le retour simple & à droiture dans le lieu de la demeure d'où l'on est parti, situé dans le resort de l'Amirauté où la décharge s'est faite.

Tom, 1.

Par identité de raison, si un navire étranger ou d'une autre Amirauté, qui pour s'en retourner chez lui a nécessairement besoin d'un congé, au lieu de s'en aller en droiture, touche aussi à l'isse de Ré, à Marans ou à quesqu'autre port de cette Amirauté pour y charger ou décharger des marchandifes, le maître est obligé tout de même de faire sa déclaration & de prendre un nouveau congé. En rigueur même le navire feroit sujet à confiscation; car c'est la même chose au fonds, de naviger sans congé ou de naviger différemment de la permission donnée par le congé. Mais les capitaines ou maîtres ne manquent jamais de s'excufer au moyen d'une déclaration de relâche qu'ils favent colorer aisément, & dont on veut bien se contenter.

Mais quoiqu'il en soit de la confiscation en ce cas, la déclaration est toujours de droit; & il y a nécessité de prendre un nouveau congé, attendu que c'est réellement un nouveau voyage que fait le navire, & que si le maître en partant de ce port eût déclaré qu'il vouloit aller à l'isle de Ré ou à Marans. il ne lui auroit été délivré de congé que pour cet endroit; ce qui l'auroit mis dans l'obligation d'y prendre un nouveau congé pour s'en retourner chez lui

ou s'en aller ailleurs.

A cette occasion il se commet fréquemment des fraudes contre les droits de M. l'Amiral. Les maîtres des bâtimens qui favent qu'en abordant quelqu'un des ports de l'isse de Ré, ils servient sujets à déclaration & à prendre un nouveau congé, ont soin de se tenir en rade, d'où leurs correspondans leurs envoient des barques ou alleges, soit pour verser des marchandises dans leurs navires, soit pour y en prendre & les porter à terre.

A la vérité ces correspondans & ces maîtres de barques seroient responsables des droits avec amende s'ils étoient ainsi surpris en contravention, suivant les Réglemens des 21 Mars 1680, 20 Juillet 1696, 26 Janvier 1770, & plusieurs autres rendus en conformité; mais ils savent si bien cacher leur ma-

nœuvre que c'est un grand hasard si l'on peut les en convaincre.

Il ne reste plus d'autre observation à faire sur cet article, si non que c'est le maître qui est spécialement chargé de prendre les congés nécessaires pour sa navigation; & que sa contravention emporte la confication du navire quoiqu'il ne lui appartienne pas, fauf le recours du propriétaire contre lui pour son indemnité.

# ARTICLE 111.

LE congé contiendra le nom du maître, celui du vaisseau, son port & sa charge, le lieu de son départ & celui de sa destination.

E qui est prescrit par cet article énonce tout ce qu'un congé en général doit contenir d'effentiel, lorsqu'il est donné pour un voyage soit de ca-

botage ou de long cours.

Mais à cela près, qui fait la base de tout congé, il en est de plusieurs sortes & de formes différentes que les commis à leur distribution doivent observer aux termes du Réglement du premier Mars 1716, confirmé par une Déclaration du Roi du 4 du même mois.

Il y a des congés pour les vaisseaux étrangers, & des congés pour les na-

vires François, le titre en marque la différence.

Les premiers ont leur emploi en temps de paix, & sont nécessaires pour tous les vaissaux étrangers qui veulent sortir de nos ports, soit pour s'en retourner chez eux, soit pour aller d'un de nos ports dans un autre; mais en temps de guerre, à cause de l'interdistion du commerce avec les ennemis, ils ne leur servent qu'autant qu'ils ont soin de se munir d'un passe-port de la Cour.

Les autres; c'est-à-dire, les congés François, sont ordinaires ou extraordinaires pour un voyage déterminé. Les premiers sont pour le cabotage, & peuvent être expédiés comme les étrangers par tous les commis des ports par-

ticuliers ou obliques de chaque Amirauté.

Les extraordinaires ne font que pour les voyages de long cours, ou pour amener dans un port du Royaume un vaisseau construit ou acheté en pays étranger; & non-seulement ils ne peuvent être expédiés qu'au bureau principal de chaque Amirauté, mais encore par rapport aux voyages de Guinée & aux isles de l'Amérique, ils ne peuvent l'être que dans les ports où il est permis

d'équiper & armer des navires pour ces sortes de voyages.

On comprend que les congés ordinaires font du plus grand usage, puisqu'ils fervent non-seulement au grand cabotage, mais encore au petit, de port en port, & qu'ils s'étendent jusqu'aux barques & alleges qui sortent du port pour aller aux navires étant hors des rades, soit pour y décharger des marchandises, soit pour y en prendre & les apporter dans le havre; pour chacun desquels voyages il faut un congé comme pour les voyages hors des Pertuis, avec cette différence seulement que les droits ds ces congés sont beaucoup plus modiques que ceux du grand ou du petit cabotage; mais dans les rades il n'y a point de congé à prendre par les maîtres de barques, ou alleges, allant aux navires en charge ou décharge.

Aux termes de l'article 2 du Réglement du 23 Janvier 1727, la navigation au petit cabotage comprend tous les ports depuis Bayonne jusqu'à Dunkerque inclusivement. Le grand cabotage par conséquent s'étend de toute autre navigation plus éloignée qui n'est pas déclarée voyage de long cours; sur quoi voir l'article 59 du tit. des Assurances instal. Voir aussi l'Ordonnance du 18 Octobre 1740, qui après avoir déterminé les voyages de long cours & ceux du grand cabotage, & avoir donné plus d'extention qu'auparavant à la navigation au petit cabotage, déclare dans l'article 4, que tous voyages non déclarés de long cours ou du grand cabotage seront censés & réputés au petit cabotage; mais sans donner atteinte pour cela aux droits dûs tant à M. l'Amiral qu'aux Officiers de l'Amirauté, suivant l'article 5.

Il y a aussi les congés pour la pêche journaliere du poisson frais; mais ceuxalà durent un an, suivant l'article 3, tit. 1, liv. 5 ci-aprês confirmé par l'article 7 du Réglement du 31 Août 1722. Cependant si un maître de barque pêcheur chargeoit des marchandises pour quelque endroit, il seroit sujet à déclaration & à prendre un congé particulier pour remettre en mer. En cette partie les fardines salées & les hustres sont au rang des marchandises; ainsi ceux qui les achetent des pêcheurs & qui les apportent vendre sont sujets aux droits comme

les autres maitres de bâtimens marchands.

Il faut observer qu'il n'y a que les bâtimens portant mât qui soient sujets à prendre des congés & à avoir un rôle d'équipage, suivant le Réglement ci-

dessus cité du 31 Août 1722.

Les maîtres des pataches & autres bâtimens au service des sermes du Roi, sont sujets à prendre un congé, comme ceux des autres bâtimens de mer, & cela sous les peines portées par la présente Ordonnance. Article 10 de l'Arrêt du Conseil du 25 Mai 1728. Ces congés durent un an, & il saut les saire renouveller chaque année sous les mêmes peines suivant l'article 13. Outre cela le fermier ou son préposé est obligé de remettre tous les six mois au Gresse de l'Amirauté un état de lui certisé des noms & surnoms de ceux qui y sont employés, aux termes de l'article 11 dudit Arrêt du Conseil; ce qui avoit déjà été ainsi prescrit par l'article 16, tit. 14 de l'Ordonnance du mois de Février 1687, portant réglement pour la police de la ferme. Cet Arrêt du 25 Mai 1728 a été rapporté sur l'article 10, tit. 2 de la compétence.

De même il y a nécessité de prendre un congé de l'Amiral pour tous les bâtimens employés par les entrepreneurs de la voiture des sels des gabelles; soit que les bâtimens appartiennent aux dits entrepreneurs, soit qu'ils soient par eux pris à fret. Des maîtres desdits bâtimens sont aussi obligés comme les autres, de faire leurs déclarations aux gresses de l'Amirauté, de souffrir la visite dans les ports de leur arrivée, & de payer les droits portés par les

tarifs- Arrêt du Conseil du 18 Octobre 1723.

En Bretagne il y a des congés particuliers pour la navigation de port en port dans la province, & ces congés durent aussi un an. Mais si les maîtres des bâtimens qui en sont porteurs vont dans une autre Amirauté charger ou décharger des marchandises, ils sont sujets aux droits ordinaires de la navigation en commerce, & à prendre un congé particulier pour s'en retourner. Il y a aussi des congés qui se délivrent dans les ports des colonies Françoises dont la durée est d'un an. Articles 5, 6 & 8 du Réglement du 12 Janvier 1717.

Autrefois les congés se délivroient en parchemin, aujourd'hui ils sont en papier, imprimé, tant pour les étrangers que pour les François, mais distingués par le titre. Tous sont au nom de M. l'Amiral, signés de lui, scellés de son sceau en cire rouge, & contre-signés par le Secrétaire général de la marine, depuis la Déclaration du Roi du 24 Mars 1670, renouvellée par Arrêt du Con-

feil du dernier Juillet 1687.

Tous les congés François servent en guerre comme en paix; mais avec un simple congé, si le maître ou capitaine du navire sait une prise il n'a aucune part à y prétendre. Il saut pour qu'il profite de la prise, qu'il ait obtenu de l'Amiral une commission pour faire la course, ce qu'on appelle une commission en guerre, qui l'oblige de donner caution jusqu'à 15000 liv instà article 2, tit. 9, liv. 3.

Cette commission, lorsqu'outre cela on veut saire le commerce, n'empêche pas qu'on ne prenne encore un congé à part, à moins que la commission ne soit tout à la sois en guerre & en marchandises, auquel cas elle vaut aussi congé. Ces commissions dans l'un & l'autre cas s'expédient toujours en parchemin.

Il y a eu en différent temps des regles établies pour la distribution des congés. Le Réglement du premier Mars 1716 qui est la loi subsistante à cet égard, les a réunies, & y en a ajouté quantité d'autres.

La premiere qui est générale & capitale, est qu'il n'en doit être délivré que pour des vaisseaux étant actuellement dans les ports du Royaume. Il n'y a d'exception que pour ceux qui auront été achetés ou construits dans les pays étrangers, à l'égard desquels il pourra être délivré des congés, mais pour trois mois seulement, sans qu'il en puisse être donné d'autres, si dans ce temps-là ils ne sont amenés dans les ports du Royaume. Cela avoit déjà été prescrit par les articles 2 & 3 du Réglement de Strasbourg; mais l'article 2 du Réglement du premier Mars 1716 ajoute que ces congés ne seront délivrés que sous la soumission des maîtres ou capitaines pour le retour du navire dans quelque port du Royaume dans ledit temps, à peine de 1500 liv. d'amende & de punition corporelle, s'il est vérissé qu'ils aient abusé du congé.

Cependant si les propriétaires François d'un vaisseau acheté ou construit en pays étranger avoient occasion de lui faire faire un voyage avantageux avant d'être amené en France les Officiers de l'Amirauté pourroient leur faire expédier un congé pour un temps proportionné, qui seroir fixé dans le congé, en faisant néanmoins soumettre l'armateur de rapporter les certificats des Confuls François des lieux, tant du départ du vaisseau que de celui où il sera permis d'aller, & de ramener le vaisseau en France dans le temps prescrit; le tout sous la même peine de 1500 liv. d'amende, dont il sera tenu de donner caution en recevant le congé, qui ne lui fera point délivré autrement. C'est encore ce que porte leditarticle 2 du Réglement de 1716, mais cela a été changé par la Déclaration du Roi du 24 Décembre 1726, portant qu'il ne sera délivré à l'avenir des congés pour les vaisseaux achetés ou construits dans les pays étrangers que pour le terme de trois mois seulement. à l'effet de revenir directement en France, sans que les capitaines, maîtres ou patrons puissent entreprendre aucune autre navigation, dérogeant quant à ce seulement, au Réglement du premier Mars 1716, lequel sera au surplus exécuté selon sa sorme & teneur.

Ce n'est pourtant pas le seul changement qui ait été sait à ce Réglement, & l'article 3 ne subsisse que par rapport à l'obligation imposée aux propriétaires de ces vaisseaux achetés ou bâtis en pays étranger, de déposer au gresse de l'Amirauté le rôle des équipages desdits vaisseaux, soit que ceux qui les composeront aient été engagés en France ou en pays étranger; & pour les désenses qui y sont saites de faire enregistrer de saux rôles sous peine des galeres & de consiscation de la part que le coupable aura dans le navire & son

chargement.

Du reste, au lieu de déposer ces rôles au gresse de l'Amirauté du lieu où les vaisseaux auront été construits ou achetés, c'est au gresse de l'Amirauté du lieu où le congé sera expédié qu'il faut les déposer, suivant ladite déclaration

du Roi du 24 Décembre 1726.

Et en ce qui concerne les personnes dont ces rôles doivent être composés, qui aux termes dudit article 3 doivent être tous François, sans qu'à l'avenir il pût y avoir aucun étranger (contre la disposition de l'article 8 du Réglement de Strasbourg qui permettoit d'y en employer jusqu'au tiers, moyennant que les Officiers sussent François); comme ce nouvel arrangement étoit préjudiciable au commerce; par Ordonnance du 20 Octobre 1723 la permission d'employer des étrangers jusqu'au tiers dans les rôles d'équipage sût réta-

blie, à condition néanmoins que tous les Officiers jusque & compris le maître au premier pilote, fussent tous François résidens actuellement en France, laquelle permission à été renouvellée & confirmée par ladite Déclaration du 24 Décembre 1726. Elle paroît exiger néanmoins que non-seulement le capitaine ou maître, mais encore tous les officiers mariniers & les deux tiers des mastelots soient François actuellement demeurans dans le Royaume; mais aussitelle n'a pour objet que les navires achetés ou construits en pays étranger; au moyen de quoi rien n'empêche que l'Ordonnance du 20 Octobre 1723 ne substité pour les équipages des navires armés & expédiés dans le Royaume. Voir l'article 10, tit. des matelots instrà.

Tous les autres articles dudit Réglement de 1716 sont restés dans leur force & vigueur, en conséquence, par rapport aux bâtimens François ou étrangers dont les capitaines ou maîtres se présentent pour prendre des congés, il ne doit leur en être délivré que sur un certificat du Lieutenant de l'Amirauté, que le navire est actuellement dans le port, avec sa déclaration s'il est François ou étranger, à cause de la différence des formules, & si c'est un vaisseau François pour lequel il y ait déjà eu un congé expédié, il en sera fait mention dans le certificat & du siege où il aura été expédié; afin que le commis à la distribution ait soin, comme il y est tenu, de retirer l'ancien & d'en faire mention dans le nouveau congé qu'il délivrera; & faute par le capitaine de représenter l'ancien congé, le vaisseau sera configué comme étant sorti sans congé du lieu de fon départ. Tout cela est ainsi réglé d'après l'Arrêt du Confeil du 31 Juillet 1687 par l'article 4 dudit Réglement, qui ajoute que si le navire a déjà été monté par un autre maitre ou capitaine, celui qui demandera le congé sera tenu de représenter le congé du précédent voyage, & le premier maître obligé de le lui remettre, sous peine d'amende arbitraire & de prison qu'il tiendra jusqu'à ce qu'il ait satisfait, ou qu'il ait fait voir ce qu'est devenu le congé, faute de quoi le vaisseau & son chargement seront confisqués comme ayant navigé sans congé.

Le certificat que doit donner le lieutenant de l'Amirauté sera délivré gratis & sur un papier commun, pour être remis au commis à la distribution des congés qui en seramention dans le congé; & après l'avoir empli & enregistré, il l'envoiera au Gresse de l'Amirauté pour y être enregistré par ordre de date & de numéro, article 5. Ce qui avoit déjà été ordonné par l'Arrêt du Conseil

du 31 Juillet 1687.

L'article 6 fait défenses aux Lieutenans d'Amiranté d'expédier aucuns certificats pour des François qu'à ceux qui auront été reçus Capitaines ou maîtres en la manicre prescrite par l'Ordonnance de 1681; à quoi il faut ajouter, & par l'Ordonnance de 1689, de même que par le réglement du 15 Août 1725. Voir à ce sujet les observations sur l'article premier, titre du Capitaine

infià.

Par l'article 7 il est aussi désendu aux commis à la distribution des congés d'en délivrer aucuns aux Capitaines ou maîtres qui en demanderont, & il leur est enjoint de les remettre au Lieutenant de l'Amirauté après en avoir reçu le certificat qu'ils seront tenus de garder pour leur décharge; comme aussi il leur est désendu de délivrer aucun congé en blanc, d'intervertir l'ordre des numéros, ni de délivrer pour les vaisseaux étrangers des seuilles du

modele destiné uniquement pour les vaisseaux François; le tout sur peine de

1000 d'amende & de plus grande s'il y échoit.

Ces articles 8, 11 & 12 concernant les François qui achetent ou qui font conftruire des vaisseaux dans les pays étrangers & ils sont conformes au réglement de Strasbourg, il en fait mention sur l'article premier liv. 2, tit. 8

des propriétaires des navires.

L'article 9 concernant les certificats qu'il faut prendre des Confuls au sujet des vaisseaux construits ou achetés en pays étrangers relativement audit réglement de Strasbourg, défend auxdits Consuls de donner de sausses attestations ni de favoriser en aucune sorte les fraudes des sujets du Roi & des étrangers à cet égard, sons peine de 1500 livres d'amende, d'être privés de leur Consulat, & déclarés indignes & incapables d'en posséder aucun à l'avenir:

à l'effet de quoi le procès leur sera fait & parfait à l'Amirauté,

Défenses pareillement par l'article 10 aux Consuls du Levant & de la côte de Barbarie & à tous autres, de donner aucun congé ou passe-port à aucun vaisseau pour quelque cause & sous quelque prétexte que ce soit, à peine de destitution & de punition exemplaire; enjoint à l'Ambassadeur de France à Constantinople & auxdits Consuls de faire ôter les pavillons François aux bâtimens étrangers qui entreprendront de le porter; de faire arrêter les Capitaines & patrons François qui se trouveront avoir prêté leurs noms, de les envoyer à Marseille avec les congés qu'ils auront surpris, pour leur procès leur être fait & parfait suivant la rigueur des Ordonnances par les Officiers de l'Amirauté, enfemble à ceux qui auront eu part à la délivrance desdits congés; attribuant à cet effet aux Officiers de l'Amirauté, de Marseille, privativement à tous autres, la connoissance de ces sortes de délits, sans exclure cependant lesdits Consuls du privilege d'admettre sous leur protection les bâtimens etrangers portant le pavillon de leur nation ou celui de Jerusalem, qui pourroient par ce refus fe mettre fous celle des Consuls des autres nations, en leur faifant payer les droits confulaires accoutumés suivant les capitulations & l'usage qui s'est toujours pratiqué.

L'article 13 fait encore défenses à tous sujets du Roi, capitaines, matelots & tous autres de faire aucun commerce des congés de l'Amiral & d'en vendre aux étrangers, sous peine des galeres, à laquelle seront pareillement sujets ceux qui leur auront servi pour Capitaines de pavillon. Et l'article 14 défend aussi aux maîtres ou capitaines d'employer des congés & passe-ports de l'Amiral pour faire naviger les vaisseaux étrangers sous pavillon François à peine de confiscation des vaisseaux & de leur chargement, de 1000 livres d'amende & des galeres tant contre les capitaines ou patrons que contre les marchands

& autres qui se trouveront y avoir contribué.

L'article 15 porte que les congés pour les vaisseaux qui vont faire un simple voyage dans le Levant, ne seront que pour un an au plus, si ce n'est aux termes de l'article 16, pour les vailleaux allans en caravanne, auquel cas les congés pourront être délivrés pour deux ans en payant doubles droits, &c.

L'article 17 enjoint à tous capitaines, maîtres ou patrons d'avoir une copie dudit réglement dans leur bord à peine de 1000 livres d'amende pour la premiere fois & de plus grande en cas de récidive. & défend aux Officiers de l'Amirauté d'en recevoir aucuns qu'après l'avoir interrogé sur ledit réglement

& avoir reconnu qu'il en fait les dispositions.

L'article 2 du réglement de Strasbourg vouloit que les congés fussent limités à un temps convenable pour le voyage, & qu'ils ne sussent expédiés au plus que pour 6 mois, excepté les voyages de long-cours, où toute-fois le congé ne pourroit servir que pour un an. Mais par la Déclaration du 17 Janvier 1703, confirmative de ce réglement, il y sut dérogé en cette partie, & ordonné que la durée des congés pourroit être prorogée dans les voyages de long cours jusqu'à deux ans pour le Levant & ses Indes Orientales.

Pour ce qui est de la navigation au petit cabotage, il ne doit être délivré aux maîtres ou patrons des rôles d'équipage que pour 3 ou 4 mois au plus, sans que lesdits maîtres ou patrons puissent excéder ce terme sous quelque prétexte que ce foit, à peine de 25 livres d'amende pour chaque mois excédant & de confication des bâtimens après une année expirée. Article 9 de l'Ordonnance du 18 Octobre 1740. L'article 10 défend de leur délivrer aucun congé qu'ils n'aient déposé au gresse de l'Amirauté un double de leur

rôle.

Observer que pour quelque temps que le congé soit accordé, il cesse & demeure sans effet dès que le voyage est fini; après lequel les Capitaines, maîtres ou patrons indiffinctement sont tenus de représenter leurs rôles d'équipage à l'Officier des Classes, & leurs congés aux Officiers de l'Amirauté du port où ils feront leur retour, avant d'obtenir de nouveaux rôles & congés, à peine de 200 livres d'amende contre les Capitaines au long-cours ou au grand cabotage, & de 50 livres pour ceux du petit cabotage. Article 11 de la même Ordonnance du 18 Octobre 1740.

# ARREST DU CONSEIL D'ETAT ROI,

Portant défenses à tous capitaines, maîtres & autres, commandans les vaisseaux; barques & autres bâtimens qui sont & seront ci-après dans les ports de France; même ceux de Sa Majesté qui auront été fretés aux particuliers, d'en sortir sans avoir pris les congés de l'Amiral de France & en avoir payé le droit aussi-bien que celui d'ancrage, à l'exception des vaisseaux & autres bâtimens appartenans aux particuliers dont Sa Majesté paiera & nourrira les équipages, nommera les capitaines qui en seront exempts.

# Du 25 Juillet 1702

### EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT.

Son Confeli, par Louis Alexandre de Bourbon, Comte de Toulouse, Amiral de France, que bien qu'il foit défendu par les Ordonnances

🗅 U 🛪 ce qui a été repréfenté au Roi étant en 🛮 & Réglement de la Marine , à tous capitaines & maîtres des vaisseaux & autres bâtimens de fortir des ports du Royaume fans prendre ses congés, & payer le droit d'ancrage attribué à la charge d'Amiral de France, quelques-uns ont voulu s'en exempter fous prétexte qu'ils ont fretés pout le fervice de Sa Majefté, ou que les bâtimens appartiennent à Sadite Majefté, & d'autant qu'il n'y a aucune exception en leur faveur dans lefdites Ordonnances, & que l'intention de Sa Majefté et que ledit Sr. Comte de Touloufe, jouisse de tous les droits & prérogatives attribués à ladite charge. Sa Majefté étant en son Conseil a fait très-expresse inhibitions & défensés à tous capitaines, maitres & autres, commandans les vaisseaux, barques & autres bâtimens, qui sont & feront ci-après dans les ports de son Royaume, même ceux qui, appartennant à Sa Majefté, autont été

fretés aux particuliers, d'en fortir sans avoir pris les congés de l'Amiral de France, & en avoir payé le droit, aussi-bien que celui d'ancrage, en la maniere & sous les peines portées par lesdits Réglemens & Ordonnances. Veut néanmoins Sa Majesté que les vaisseaux & autres bâtimens apparrennans aux particuliers, dont elle payera & nourrira les équipages, & nommera les capitaines, soient exempts desdits droits de congé & d'ancrage: Enjoint Sa Majesté aux Officiers de l'Amirauté de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le vingt-cinquieme Juillet mil sept cent deux. signé Phelypea UX.

# EXTRAIT

De l'Arrêt du Conseil d'Etat, du 26 Novembre 1707, rendu entre M. l'Amiral & la Compagnie des Indes Orientales, touchant les droits d'Amirauté.

V U au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, les mémoires respectivement présentés par Louis-Alexandre de Bourbon, Comte de Toulouse, Amiral de France d'une part, & les directeurs de la Compagnie Royale des Indes Orientales, & d'autres, &c. Oui le rapport du Sr. Comte de Pontchartrain, Secretaire d'Etat, ayant le département de la Marine. Le Roi étant en son Conseil, faisant droit fur le tout ayant aucunement égard aux demandes des parties, a ordonné & ordonne que l'Ordonnance de la Marine du mois d'Août 1681, sera exécutée selon sa forme & teneur, pour les vaisseaux de la Compagnie des Indes Orientales, & en conséquence que les capitaines, écrivains & autres Officiers desdits vaisfeaux, feront affujettis à prendre des congés & commissions en guerre, faire leurs rapports aux Officiers de l'Amirauté, leur remettre les papiers trouvés dans les prifes & les prifonniers pour en faire les procédures, & généralement

à ce qui est prescrit par ladite Ordonnance; ainti qu'il fe pratique pour tous les autres bâ→ timens des sujets de Sa Majesté, ayant égard à l'Edit du mois d'Août 1664, confirmé par la Déclaration du mois de Février 1685, elle a maintenu & confirmé ladite Compagnie des Indes Orientales, dans l'exemption du dixieme de l'Amiral, pour les prises qui ont par elle été ci-devant faites, ou qui se seront à l'avenir audelà de la ligne seulement; & à l'égard des prises qui ont été ou seront par elle faites à l'avenir au-deçà de la ligne, Sa Majesté les a déclarées sujettes audit droit, conformément à l'Ordonnance de 1681, du consentement de ladite Compagnie des Indes Orientales, que Sa Majesté a au sur-plus maintenu & confirmé dans les privileges & exemptions. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 26 Novembre 1707.

Signé PHELYPEAUX.



# ÉDIT DU ROI,

Qui décharge les Négocians de l'obligation de prendre des passe-ports de Sa Majessé, pour envoyer leurs vaisseaux dans les lieux où il n'y a point d'interdiction, pour la navigation ni pour le commerce, & qui explique les cas dans lesquels les dits passe-ports seront à l'avenir expédiés.

Donné à Paris au mois de Février 1716.

### REGISTRÉ EN PARLEMENT.

L OUIS par la grace de Dieu, Roi de Fran-ce & de Navarre: A tous préfens & avenir, Salut. Les négocians de notre Royaume nous ayant repréfenté que l'obligation à eux impofée de prendre, outre les congés de l'Amiral de France, des paile-ports expédiés en notre nom pour la navigation de leurs vausseaux, est trèspréjudiciable au commerce, non-seulement par la longueur inévitable de l'expédition de ces passe-ports; mais aussi par l'abus qui s'est introduit dans leur distribution & auquel il seroit impossible de remédier quelques sages précautions qui puissent être prifes; nous avons fait examiner avec foin, les Edits, Arrêts, Ordonnances & autres Réglemens rendus par le feu Roi de glorieuse mémoire, notre très-honoré Seigneur & Bilayeul, pour impofer aux négocians, la nécessité de prendre lesdits passeports, & nous avons reconnu qu'ils n'ont pour la plupart été rendus qu'à l'occasion du privilege, accordé en 1669, à la Compagnie des Indes Occidentales, de faire le commerce de l'Amérique exclufivement à tous autres, lequel privilege a été révoqué, par Edit du mois de Décembre 1674; & que ceux rendus depuis la révocation dudit privilege, n'ont eu pour motif, que des raisons particulieres qui ne subsistent plus, & que d'ailleurs l'obligation imposée aux négocians de prendre lesdits passe-ports, a été multipliée fans nécetfité & appliquée à beaucoup de navigations, où fuivant les termes précis des Ordonnances rendus pour la Marine, & notamment celle de 1681, les congés de l'Amiral de France doivent suffir. Et comme nous défirons procurer à nos fujets toutes les facilités convenables pour la navigation de leurs vaisseaux & le soutien de leur commerce; nous avons résolu de réduire l'obligation de prendre des passe-ports expédiés en notre nom, aux feuls cas où ils sont nécessaires, & de main-

tenir pour le reste l'usage établi par les Ordonnances rendues, concernant la Marine, de prendre seulement les congés de l'Amiral de France. A ces causes & autres considérations, à ce nous mouvans, de l'avis de notre très-cher & amé Oncle le Duc d'Orléans Régent, de notre très-cher & très-amé Cousin le Duc de Bourbon, de notre très-cher & très-amé Oncle le Comte de Toulouse, & autres Pairs de France, grands & notables personnages de notre Royaume & de notre certaine science, pleine puissance & autoité Royale, nous avons par le présent Edir perpétuel & irrévocable, dit, statué & ordonné, disons, statuons & ordonnos, voulons & nous plait.

#### ARTICLE PREMIER.

Que les capitaines & maîtres des vaisseaux qui seront envoyés par les négocians, en lieux où il n'y a point d'interdiction pour la navigation ni pour le commerce, soit obligé de prendre seulement des congés de l'Amiral de France, suivant l'usage, & dans les formes ordinaires.

II. Les capitaines & maîtres des vaisseaux François ou neutres, destinés pour porter des marchandises en pays ennemi, seront tenus de prendre des passe-ports de nous, avec l'attache de l'Amiral de France.

111. Quand pour des raisons particulieres; not pour lugerons à propos de permettre dans notre Royaume & Etats de notre obéissance, l'introduction des marchandises de pays ennemi, les capitaines des vaisseaux, soit neutres ou ennemis chargés desdites marchandises, seront pareillement tenus de prendre des passe-ports de nous; avec l'attache de l'Amiral de France.

IV. Il sera aussi donné des passe-ports expédiés en notre nom, pour la sortie des bleds & autres productions de la terre, dont l'extraction ne fera point permife, foit qu'ils doivent être transportés dans les pays étrangers, ou d'une province à une autre, de notre Royaume & Etats de notre domination.

V. Lorsque nous croirons devoir permettre aux négocians François d'envoyer leurs vaiffeaux dans l'étendue des concessions accordées à des Compagnies établies pour le commerce, les capitaines & maîtres desdits vaisseaux seront pareillement tenus de prendre de nous des passeports avec l'attache de l'Amiral de France.

VI. Quand pour des raisons particulieres, nous jugerons à propos de donner des ordres pour faire sermer les ports de notre Royaume, & des terres & pays de notre obéissance, soit que ces ordres s'étendent à tous nos ports en général, ou seulement à quelques ports dénommés; nous voulons qu'aucun vaisseau, soit François ou Etranger, ne puisse sorte desdits ports ou y entrer sans passe-ports de nous, avec l'attache de l'Amiral de France.

Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeiller, les gens tenant notre Cour de Parlement à Paris , que le présent Edit ils ayent à saire lire , publier & registrer , & le contenu en icelui, garder & observer selon sa forme & teneur, nonobítant nos Edits, Déclarations, Arrêts, Ordonnances & Réglemens à ce contraires auxquels nous avons dérogé & dérogeons par le présent Edit : aux copies duquel, collationnées par l'un de nos amés & feaux Confeillers, Secretaires, voulons que foi foit ajoutée ainsi qu'à l'original; Car tel est notre plaisir, & afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, nous y avons fait mettre notre Scel. Donné à Paris au mois de Feyrier. l'an de grace mil sept cent seize, & de notre regne le premier. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, LE DUC D'ORLÉANS Régent, présent. PHELYPEAUX. Vifa, Voysin; Et scellé du grand Sceau de cire verte, en lacs de foye rouge & verte.

# REGLEMENT

Que le Roi, de l'avis de son très-cher & très-amé Oncle le Duc d'Orléans Régent, veut être observé à l'avenir par ses sujets propriétaires des vaisseaux, barques & autres bâtimens de mer, & par ceux qui en acheteront ou en seront construire, tant en France que dans les pays Etrangers, de même que par les commis à la distribution des congés du Comte de Toulouse, Amiral de France, pour la navigation des distimens, & par les Consuls François établis dans les pays étrangers. Du premier Mars 1716.

#### ARTICLE PREMIER.

A Ucun vaisseau ne sortira des ports de Sa Majesté sans congé de l'Amiral de France enregistré au Gresse de l'Amirauté du lieu de son départ, sous peine de consiscation de vaisseau & de son chargement; ne seront néanmoins les maîtres tenus de prendre aucun congé pour retourner au port de leur demeure s'il est titué dans le ressort de l'Amirauté où ils auront fait leur décharge,

Les commis à la distribution des congés auront des formules de congés dustrentes, les unes destinées pour les François, & les autres pour les vaisseaux étrangers.

11. Les congés de l'Amiral ne feront délivrés que pour les vailleaux qui ceront actuellement dans les ports du Royaume, fi ce n'est pour ceux qui auront été achetés ou construits dans les pays étrangers pour lesquels il pourra être délivré des congés pour trois mois seulement, fans qu'il leur en puisse être donné d'autre si dans ce temps ils ne sont amenés dans les ports du Royaume.

Les capitaines ou patrons desdits bârimens, leurs conforts ou correspondans, auxquels lesdits congés seront délivrés, passeront leur soumission à l'Amirauté pour le retour dudit bâtiment dans l'un des ports du Royaume, dans le terme porté par le congé, sous peine de quinze cens livres d'amende & de peine corporelle, s'il est vérifié qu'ils ayent abusé du congé qui leur aura été délivré.

Si néanmoins les propriétaires François d'un vailleau acheté ou conftruit dans les pays étrangers avoient occasion de lui faire faire une navigation avantageuse, avant que de revenir en France, ils pourront demander un conge à cet

effet, qui leur sera accordé par les Officiers de l'Amiranté pour un temps proportionné à ce voyage, qui sera expliqué par le congé, & enpenant les soumissons de l'Armateur; de rapporter les certificats des Consuls François des lieux de son départ & de celui où il lui est permis d'aller & de ramener le vaisseau en France dans le temps qu'il lui aura été prescrit; le tout sous peine de quinze cens livres d'amende, dont il sera tenu de donner caution en recevant le congé, qui ne sera point délivré autrement.

III. Veut Sa Majesté que les propriétaires des vaisseaux bâtis & achetés dans les pays étrangers, aux conditions ci-deffus, foient tenus de mettre au Greffe de l'Amirauté du lieu où ils ont été construits ou achetés avant leur départ, le rôle des équipages desdits vaiffeaux, contenant les noms, âges, demeure & pays des Officiers mariniers & matelots, dont ils seront composés, soit qu'ils soient engagés en France ou dans les pays étrangers, & qu'il ne foit donné aucun congé ni paffeport, si le capitaine, maître ou patron, enfemble tous les Officiers, ne sont François & actuellement demeurans dans le Royaume, fans qu'il puisse y avoir aucun étranger à l'avenir; défend Sa Majesté de faire enregistrer de fanx rôles fous peine des Galeres contre celui qui l'aura fait enregistrer, & de confiscation de la part qu'il aura dans le vaisseau & dans le chargement.

Sera néanmoins permis aux capitaines qui auront fait construire ou qui auront achesé des bâtimens dans les pays étrangers, d'engager fur les lieux des Officiers mariniers & matelots François qui s'y trouveront dégradés pour naviguer pendant le temps de leur congé, dont il sera fait un rôle en bonne forme, signé par le Consul François, & qui sera envoyé par lui à l'Amirauté avec le contrat, pour y être enregistré ; & pour l'ordre des Classes il sera envoyé austi par ledit Consul un duplicata dudit rôle au Commissaire du département du port où les vaisseaux devront saire leur retour. Les matelots François étant actuellement en France, qui ne seront pas de la Classe de service prescrite par l'Ordonnance, dont les propriétaires François auront befoin pour leurs vaisseaux construits, ou achetés en pays étrangers, pourront y aller après que le rôle d'équipage aura été expédié par le commis des Classes, en la forme prescrite par l'Ordonnance de 1689.

 Chaque capitaine on maitre, foit François ou étranger, qui voudra prendre fon congé, fera tenu de faire certifier par le Lieutenant d'Amirauté en chaque port, que le bâtiment est actuellement dans le port & qu'il appartient à des François ou à des étrangers; & à l'égard des vaisseaux François, en cas qu'il leur ait déjà été expédié un congé, il en tera fatt mention dans le certificat, comme aussi du Siege où il aura été expédié; & comme il y a des formules particulieres pour les congés qui doivent être délivrés aux vaisseaux François, & d'autres pour les congés qui doivent être délivrés aux vaisseaux étrangers, le Lieutenant aura soin de spécifier dans son certificat celle de deux formules qui devra être délivrée à chaque vaisseau.

Sera tenu le commis à la distribution des congés d'énoncer dans le nouveau congé qu'on lui aura remis l'ancien qu'il gardera austi pour da décharge, & qu'il sera obligé de représenter en rendant ses comptes; & taute par lesdits maîtres ou capitaines de le représenter, lesdits vaisseaux seront confisqués, comme étant sortis fans congé du lieu de leur départ, conformément à l'Ordonnance de 1681.

Si le vaisseau a déjà été monté par un autre maître, celui qui demandera le congé sera tenu de rapporter le certificat du précédent voyage, & le premier maître tenu de lui remettre tous peine d'amende arbitraire & de prison qu'il tiendra, tant & si long-temps qu'il ait représente ledit congé, ou qu'il ait fait voir ce qu'il est devenu, saute de quoi le vaisseau & son chargement seront conssiqués, comme ayant navigué sans congé.

V. Ledit certificat sera délivré gratis & sur papier commun par le Lieutenant d'Amirauté, pour être remis au commis à la distribution des congés de l'Amiral, qui en fera mention dans ledit congé, qui sera par lui rempli & enregistré en conformité, & ensuite envoyé au Lieutenant de l'Amirauté pour en ordonner l'enregistrement au Greffe par ordre de date & de numéro.

VI. Désend Sa Majesté au Lieutenant d'Amirauté d'expédier aucuns certificats pour des François qu'à ceux qui auront été reçus capitaines ou maîtres en la manière prescrite par l'Ordonnance de 1681.

VII. Défend Sa Majesté aux commis à la distribution des congés d'en délivrer aucuns aux maîtres qui les demandent; mais de les remettre au Lieutenant de l'Amirauté après en avoir reçu le certificat, qu'il sera tenu de garder pour sa décharge, comme aussi de délivrer aucun congé en blanc, d'intervenir l'ordre des numéros dans la délivrance des congés, ni de délivrer pour les vaisseaux étrangers des

feuilles de congé du modele qui est destiné uniquement aux vaisseurs François; le tout fous peine de mille livres d'amende, & d'en répondre en son propre & privé nom, & de

plus grande peine s'il échoit.

VIII. En cas qu'un François veuille faire bâtir quelque vaissean les pays étrangers, Sa Majesté veut qu'il en fasse sa pays étrangers, Sa Majesté veut qu'il en fasse sa déclaration à l'Amirauté la plus prochaine du lieu de sa démeute aussi-tôt qu'il en donnera le premier ordre, & qu'il la réitere lorsqu'il sera achevé de bâtir; Jaquelle déclaration contiendra le lieu où le vaisseau sera bâti, le port du vaisseau, ensemble les participes & intéresses en la propriété d'icelui, qui ne pourront être à l'avenir que des François domiciliés dans le Royaume, sans que les étrangers puissent y avoir aucune part, & sous les mêmes peines que ci-dessus contre ceux qui feront de sausses déclarations.

1 X. En cas qu'il y ait un Consul de la nation Françoise dans les pays où les François seront construire ou acheter les vaisseaux, veut Sa Majesté qu'ils soient tenus de rapporter aux Officiers de l'Amirauté l'attestation dudit Conful, contenant l'état & qualité du vaisseau, & la connoissance qu'il aura des vendeurs ou entrepreneurs, ensemble des Notaires ou autres personnes publiques qui auront passé les contrats qui seront par lui légalisés; defend auxdits Consuls de donner de fausses attestations, ni de favoriser en aucunes sortes de fraudes des sujets de Sa Majesté & des étrangers à cet égard, sous peine de quinze cens livres d'amende, d'être privés de leur Consulat & déclarés indignes & incapables d'en posséder aucun à l'avenir; à l'effet de quoi leur procès leur sera fait & parfait à l'Amirauté de Marseille.

X. Défend Sa Majesté aux Consuls du Levant de la côte de Barbarie, & à tous autres, de donner aucun congé ni passe-port à quelque vaisseau, pour quelque cause & sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine de destitution & de punition exemplaire; enjoint à son Ambassadeur à Constantinople, & auxdits Consuls de faire ôter les pavillons François aux bâtimens étrangers qui entreprendront de le porter, faire arrêter les capitaines & patrons François qui se trouveront avoir prêté leurs noms, de les envoyer à Marseille avec les congés qu'ils auront surpris, pour leurs procès leur être fait & parfait suivant la rigueur des Ordonnances par les Officiers de l'Amiranté, ensemble à ceux qui auront eu part à la délivrance desdits congés, attribuant à cet effet aux Officiers de l'Amirauté de Marseille, privativement à tous autres la connoissance de

ces fortes de délits, sans exclure pourtant lesdits Consuls du privilege d'admettre sous leur protection les bâtimens étrangers portant le pavillon de leur nation ou celui de Jérusalem, qui pourroient par ce resus se mettre sous celle des Consuls des autres nations, en leur faisant payer les droits Consulaires accontumés suivant les capitulations, & l'usage qui s'est toujours pratiqué.

XI. Veut Sa Majesté que les marchands ou autres particuliers qui auront fait batir ou acheter des vaisseaux bâtis dans les ports du Royaume, fassent leurs déclarations pardevant les Officiers d'Amirauté du lieu de leur demeure, portant que le vaisseau leur appartient entiérement, fans qu'aucun étranger y puisse avoir part; mais seulement des François domiciliés dans le Royaume ; & fera cette Déclaration enregistrée au Grefie de l'Amirauté avec les contrats d'acquifition pour y avoir recours en cas de besoin; défend Sa Majesté de faire des fausses Déclarations ou d'enrégistrer de saux contrats, sous peine de confiscation du vaisfeau, de mille livres d'amende contre chacun de ceux qui se trouveront avoir part à la fausseté.

XII. Lorsqu'un François aura acheté quelque vaisseau dans les pays étrangers, Sa Majesté veut qu'il fasse enregistrer son contrat au Gresse de l'Amirauté la plus prochaine de sa demeure, & qu'il fasse les mêmes Déclarations & sous les mêmes peines.

XIII. Défend Sa Majesté à tous ses sujets, capitaines, maitres, patrons, matelots ou autres, de faire aucun commerce des congés de l'Amiral de France, & d'en vendre aux étrangers pour de l'argent, sous peine des Galeres, contre ceux qui seront convaincus d'avoir eu quelque sorte de part à ce commerce, ou d'avoir servi pour capitaine de pavillon.

XIV. Défend Sa Majessé à tous maitres, capitaines & patrons François d'employer des congés & passe-ports de l'Amiral de France pour faire naviguer les vaisseaux étrangers sous pavillon François, à peine de consiscation des vaisseaux & de leur chargement, de mille livres d'amende, & des Galetes contre tous capitaines, patrons, marchands & autres qui se trouveront y avoir contribué.

XV. Les congés pour les vaisseaux qui vont faire un simple voyage en Levant, ne seront

que pour un an au plus.

XVI. Les congés pour les vaisseaux qui vont en caravanne, pourront être délivrés pour deux ans, en payant double droit à

l'Amiral & aux Officiers d'Amirauté, à qui Sa Majesté enjoint de n'en expédier aucun que pour des vaitleaux appartenans à des François, & à condition que le capitaine ou patron à qui le congé fera accordé, ne pourra vendre fon bâtiment pendant la caravanne qu'en remettant son congé au Consul François de l'endroit où il aura vendu fon bâtiment ; en déclarant par un acte à la Chancellerie du Confular, les motifs qui l'engagent à le vendre, & en produifant les titres ou pouvoirs en forme qu'il a des intéressés audit bâtiment, faute de quoi il ne pourra les vendre, & fera ledit Conful obligé de donner avis de cette vente aux Officiers de l'Amirauté où ledit congé a été délivré, & de leur envoyer bâtonné ou rompu, fermé du cachet du Consulat, supposé que ledit bâtiment foit vendu à des etrangers ; & s'il est vendu à un sujet du Roi, le Contul doit l'obliger de se rendre en France avec le même congé pour en prendre un nouveau.

XVII. Veut & ordonne Sa Majesté que tous capitaines, maitres & patrons soient tenus d'avoir copie du présent Réglement dans leur bord, à peine de mille livres d'amende pour la premiere sois qu'ils y manqueront, & de plus grande peine en cas de récidive.

Défend Sa Majesté aux Officiers de l'Amiranté de recevoir aucun maître, capitaine ni patron, qu'aprés l'avoir interrogé fur le préfent Réglement & avoir connu qu'il en fait les dispolitions.

X VIII. Pour l'exécution de ce qui y est contenu, les propriétaires des vaisseaux, barques & autres bâtimens, & ceux qui en acheteront ou en feront construire, tant dans le Royaume que dans les pays étrangers, les Officiers de l'Amiranté, les commis à la diftribution des congés de l'Amiral de France, & les Consuls François établis dans les pays étrangers, le serviront de formules transcrites en fin du présent réglement, dont il y aura des modeles imprimés dans les Amirantés & dans les Consulats . pour chacune desquelles les Greffiers ou Chanceliers ne pourront exiger plus de six deniers, las maîtres, patrons & intéressés aux bâtimens seront obligés en faisant leurs déclarations d'affirmer par serment qu'elles contiennent vérité.

Mande & ordonne Sa Majehê à Monsieur le Comte de Toulouse, Amiral de France, de tenir la main à l'exécurion du présent Réglement, de le faire publier, afficher & enregittrer par-tout où besoin sera, & de donner les ordres nécessaires pour sa pleine & entiere exécution. Fait à Paris le premier Mais mil sept cent seize. Signé LOUIS. Fi plus bas

PHELYPEAUX.

# DÉCLARATION DU ROI,

Qui autorife le Réglement qui doit être observé par les propriétaires, capitaines & maîtres des bâtimens de mer avec ledit Réglement.

Donné à Paris le 4 Mars 1716.

L OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, Salut. L'envie que nous avons d'augmenter & d'étendre autant qu'il est possible la navigation & le commerce de nos sujets, & de remédier aux abus qui ont pu y donner atteinte, nous a déterminé à faire un Réglement général en date du premier du préfent mois de Mars, concernant ce que nous voulons être observé par nos sujets, propiétaires des vaisseaux, barques & autres bâtimens de mer, & par ceux qui en font construire, tant dans notre Royaume que dans les pays étrangers, & ce que nous voulons être observé autit dans la distribution des congés de

l'Amiral, pour la navigation desdits bâtimens & par les Consuls François, stablis dans les pays étrangers, & comme nous estimons nécessaire de donner connoissance à nos Cours des dispositions qu'il contient, asin qu'elles ayent à s'y conformer dans le Jugement des procès qui pourront y être portés. A ces causes, de l'avis de notre très-cher & très-amé oncle, le Duc d'Orléans Régent, de notre très-cher & très-amé Coussin le Duc de Bourbon, de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc du Maine, de notre très-cher & très-amé Oncle le Comte de Toulouse, & autres Pairs de France, grands & notables personages de notre Royaume, en confirmant ledit Règlement, en date du premier

du présent mois de Mars, contenant dix-huit articles, & les huit formules ensuite.; le tout ci-attaché fous le contre-scel de notre Chancellerie, nous l'avons autorisé & autorisons par ces préfentes fignées de notre main ; voulons que ledit Réglement, ensemble lesdites formules, soient registrées en nos Cours & exécutées felon leur forme & teneur. Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeillers, les gens tenant nos Cours de Parlement à Paris, que ces présentes, ensemble lesdits Réglemens & formules , ils ayent à faire lire , publier & registrer, & leur contenu garder & obse rver selon leur sorme & teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations, Ordonnances, Arrêts, Réglemens & autres choses à ce contraires auxquels nous avons dérogé & dérogeons par lesdites présentes, aux copies desquelles & dudit Réglement & formules collationnées par

l'un de nos amés & féaux Conseillers, Secre-

taires, voulons que foi foit ajoutée comme à l'original; car tel est notre plaisir, En rémoin de quoi nous avons sait mettre notre scel à cessities et quatrieme jour de Mars, l'an de grace mil sept cent seize, & de notre reigne le premier. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Rot, le Duc d'Orléans Régent, présent, PHELYPEAUX. Et scellée du grand Sceau de cire jaune.

Registrées, oui, & ce requérant le Procureur Général du Roi, pour être exécuties selon leur forme & tencur, & copies collationnées envoyées aux Baillages & Sénéchaussées du ressort pour y être lues, publiées & enregistrées; enjoint aux Substituts du Procureur du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un mois, suivant l'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement le premier Avril mil sept cent seize. Signé DONGOIS.

# ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT

DU ROI,

Portant que tous bâtimens de mer, employés par les Entrepreneurs de la voiture des Sels des Gabelles au transport d'iceux, soient qu'ils appartiennent aux dits Entrepreneurs ou autrement, seront tenus de prendre des congés des Amirautés dans les ports d'où ils sortiront, de saire leurs déclarations, & de souffrir la visite dans ceux où ils arriveront, & de payer les droits portés par les Taris.

Du 18 Octobre 1723.

## EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT.

S UR la Requête présentée au Roi en son Conseil, par Louis-Allexandre de Bourbon, Comte de Toulouse, Amiral de France; contenant que les nommés Saint-Martin, Baillon, & Pescherelles, entrepreneurs de la voiture des Sels des Gabelles de France, ont fait figner le douze Mai dernier aux Officiers des Amirautés du Havre & de Honsleur, un acte par lequel ils ont déclaré qu'ils n'entendoient point être affujettis à prendre des congés ni faire aucunes déclarations à l'Amirauté; attendu que par leur marché ils sont exempts de tous droits, & que par l'article deux cens dix du bail de Dommergue, ils ne sont point

tenus de payer aucuns droits, ni de prendre aucuns congés, tant des Gouverneurs que des Amiraux; que cette prétention est également contraire aux Ordonnances de la Marine, &c, préjudiciable à la discipline de la navigation, qu'en effer l'Ordonnance de 1681. l'Edit de 1711, & tous les Réglemens concernant la Marine, imposent à tous bâtimens maritimes l'obligation de prendre des congés dans les ports d'où ils fortent, & de faire leur déclaration dans ceux où ils arrivent, sous peine de confication; quant au bail de Dommergue, que n'étant enregistré ni dans les Amirautés ni au Parlement de Rouen, les Officiers des Ami-

rautés de Normandie ne peuvent les regarder comme Loi, ni le dispenser d'observer les Ordonnances & Réglemens ci-dessus, & que l'article 210 quelque formel qu'il paroifle, n'est pas sussifant pour déroger à l'Ordonnance de 1681, & celles rendues postérieurement; qui établissent pour toutes fortes de vaisseaux maritimes la nécessité de prendre des congés; qu'il auroit fallu une dérogation expresse à toutes ces Ordonnances, & qu'il y a lieu de croire que Sa Majesté ne l'auroit pas fait sans accorder un dédommagement à l'Amiral de France; que l'on peut même dire que l'intention de Sa Majesté n'a jamais été d'exempter les batimens employés pour le service de la ferme, de la loi générale, puisqu'elle n'en a pas voulu exempter les bâtimens fretés pour fon fervice, pas même ceux qui lui appartiennent, si ce n'est dans le cas où elle paye & nourrit les équipages, ainfi qu'il a été ordonné par l'Arrêt du Confeil du 25 Juillet 1702; que si les propres vaisseaux deviennent sujets au droit de congé lorsqu'ils sont fretes à des particuliers, quoique pour fon fervice, il n'est pas à préfumer que les vaisseaux des particuliers en deviennent exempts lorsqu'ils sont fretés pour le service de la ferme ; que d'ailleurs cet article qui n'a jamais eu d'exécution, feroit plus que suffisamment détruit par le réglement en forme de tarif de 1714, autorifé par Lettres-Patentes, vérifiées au Parlement, qui porte en termes exprès que les bâtimens des Fermiers généraux, pour le transport des Sels, paieront les mêmes droits que les autres bâtimens, à proportion de leurs voyages, que puisque ceux qui vont charger des Sels dans les marais de Brouge, Poitou & Bretagne, pour les transporter aux embouchures des rivieres, ne sont pas exempts de prendre des congés, nonobstant ledit article 210, il ne paroit aucune raifon de prétendre qu'ils en puissent être exempts lorsqu'ils transportent ces mêmes Sels de l'embouchure de la riviere de Seine à Rouen, ou à Dieppedalle, puisque cette navigation est maritime, & que tous les vaisseaux qui la font font affujettis à ces mêmes droits; qu'il y a même une raison pour les y assujettir qui est supérieure à celle de l'intérêt de l'Amiral de France & des Officiers d'Amirauté : c'est la police de la navigation qu'il est impossible d'entretenir, fi l'on n'oblige tous les vaisseaux qui peuvent aller en mer à faire leur déclaration & à souffrir la visite dans tous les ports où ils passent, qu'autrement il en arriveroit des alus très-confidérables, en ce que les vaisseaux qui vont d'Honsleur, étant en état

d'aller à la mer, & de faire tels voyages qu'ils voudroient, ils pourroient arriver à Rouen avec des marchandites dont l'entrée est prohibée. & en emporter de Rouen d'autres dont la fortie est défendue, ce qui ne se peut empêcher qu'en obligeant ces mêmes vaisseaux à faire leurs déclarations & rapports, & de fouffrir la visite dans les Amirautés des ports où ils abordent : que c'est sur ce sondement qu'est intervenu l'Arrêt du Confeil du 23 Août 1661, qui ordonne que tous les vaisseaux partans de Rouen ou y arrivans, seront obligés de prendre des congés, faire leur déclaration, & fouffrir la visite; qu'en vain objecteroit-on que les bâtimens destinés à voiturer des Sels pour le fervice de la ferme, n'étant uniquement chargés que de Sel, ne doivent point être sujets aux déclarations, & aux visites, d'autant que c'est le feul moyen pour les Officiers d'Amirautés de s'assurer que ces bâtimens ne sont chargés que de Sel, & pour empêcher les maîtres de ces bâtimens de tromper la vigilence des fermiers, & de faire impunément la contrebande, fous prétexte de faire le fervice de la ferme. Qu'enfin il paroit par tous les extraits qui ont été tirés exactement des Greffes des Amirautés, que l'exemption portée par le bail de Dommergue n'a j'amais eu lieu, & que les bâtimens des fermes ont toujours été aflujettis à prendre des congés, ce qui se prouve par les Extraits des Registres des Amirautés ; qu'à l'égard des clauses portées par le marché fait entre les fermiers & les entrepreneurs de la voiture de Sels; ce font des conventions particulieres, dont l'Amiral ni les Officiers d'Amirauté ne doivent prendre aucune connoissance; qu'il leur suffit pour soutenir leurs droits qu'ils avent des Réglemens qui les établissent, & qu'ils foient toujours prêts à justifier par leurs Registres qu'ils ne levent ces droits que sur le pied des tarifs qui les ont fixés. A CES CAUSES, requéroit le Sieur Comte de Touloufe, qu'il plût à Sa Majesté, sans s'arrêter à l'Acte fignifié le 12 Mai dernier aux Officiers des Amirautés du Havre & de Honfleur, à la Requête desd. Saint-Martin, Baillon & Pescherelle, entrepreneurs des Sels des Gabelles, & fans s'arrêter à l'article 210, du bail de Dommergue, ordonner que les Ordonnances & Réglemens concernant la Marine, notamment l'Ordonnance de 1681, & l'Edit de 1711, seront exécutés selon leur forme & teneur ; ce saisant, que les bâtimens de mer, employés au transport des Sels des Gabelles, seront tenus de prendre des congés dans les ports d'où ils sortent, de faire leurs déclarations, & de fouffrir la visite

dans ceux où ils arriveront, à peine de confifcation des Sels , bâtimens , équipages. Vu ladite requête, les Ordonnances, Edits & Arrêts y mentionnés; le mémoire des fermiers généraux servant de réponse; portant que la disposition des Ordonnances & Réglemens concernant la discipline & la sûreté de la navigation, ne peuvent avoir d'application au fait dont il s'agit; qu'il est du bien & de l'intérêt du service, d'ordonner l'exécution de l'article 210 du bail de Dommergue qui fert de loi pour tous les aurres baux. Que pour le faire connoître il suffit d'observer que le port de Honfleurs, ou les alleges, chargent le Sel par renversement de bord en bord des vaisseaux venans de Brouage, est situé à l'embouchure de la Seine ; que lesdites alleges partent de ce port en remontant ladite riviere pour aller à Dieppedalle où font les dépôts, & qu'elles ne vont jamais en mer, & par conséquent elles ne doivent point être assujetties à prendre des congés de l'Amirauté, étant à l'abri de tous les inconvéniens qui ont donné lieu aux dispositions des Réglemens concernant la Marine; qu'il y a lieu de les exempter des formalités prescrites par lesdits Réglemens, parce que les enregistremens des déclarations & foumissions au Greffe des Amirautés, les expéditions des congés & certificats, leur rapport à Quilbœuf, Caudebec & à Rouen, causeroient

un retard très-préjudiciable au service, outre que les entrepreneurs des voitures ne manqueroient pas de se pourvoir au Conseil, en indemnité pour les droits qu'il faudroit payer pour toutes ces expéditions. La Réponse du fieur Compte de Toulouse, & des Officiers de l'Amiranté, audit mémoire; les extraits des regiftres des Amirautés, & autres pieces y jointes. Oui le rapport du fieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur général des Finances: LE ROI EN SON CONSEIL, ayant égard à la Requête du fieur Comte de Toulouse, ordonne que les Edits Ordonnances, Arrêts & Réglemens concernans la Marine, feront exécutés felon leur forme & teneur; ce faisant, & conformément à iceux, que les Bâtimens de mer employés au transport de fels des Gabelles, soit qu'ils appartiennent à l'adjudicataire, foit qu'ils foient par lui pris à fret, seront tenus de prendre des congés des Amirautés dans les ports d'où ils fortiront ; de faire leurs déclarations, & de fouffrir la visite dans ceux où ils arriveront, & de payer les droits portés par les Tarifs. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le dix-huitieme jour d'Octobre mil sept cent vingt-trois. Signé, DE LAISTRE, avec paraphe, & à côté est écrit, Collationné, avec paraphe.

# DECLARATION DU ROI,

Qui ordonne qu'il ne pourra être délivré des congés de l'Amiral pour les vaisseaux construits ou achetés dans les pays étrangers, que pour revenir directement dans le Royaume..

Donnée à Versaille le 24 Décembre 1726.

### REGISTRE'E EN PARLEMENT.

L OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront; Salut. Nous aurions pour le bien du commerce général de nos fujets, ordonné par notre Déclaration du mois de Janvier 1723, qu'il ne pourroit être délivré dans les Amirautés de Provence des congés de l'Amiral, que pour trois mois feulement; pour les vaisseaux achetés ou construits dans les pays étrangers, à l'esset de revenir directement dans notre Royaume, sans pouvoir aller ailleurs ponobstant ce qui est porté par le Réglement Tome I.

du premier Mars 1716, & d'interpréter ledit Réglement, en ce qui regarde les rôles d'équipages qui doivent être donnés pour la navigation defdits bâtimens: & estimant nécessaire que les dispositions de notredite Déclaration, à l'exception de ce qui concerne les équipages desdits bâtimens, que nous voulons bien permettre être composés d'une partie de matellets étrangers, soient exécutées dans les autres Amirautés de notre Royaume. A ces causes & autres à ce nous mouvans, de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale,

Pρ

nous avons par ces présentes signées de notre main, dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plait, qu'il ne foit délivré des congés de l'Amiral pour les vaisseaux achetés ou construits dans les pays étrangers, que pour le terme de trois mois seulement, à l'effet de revenir directement en France, sans que les capitaines, maîtres ou patrons puissent entreprendre aucune autre navigation; dérogeant, quant à ce seulement, audit Réglement du premier Mars 1716, lequel fera au furplus exécuté selon sa forme & teneur. Voulons que lesdits capitaines, maîtres ou patrons desdits bâtimens, leurs consorts ou correspondans auxquels lesdits congés seront délivrés, passent leur soumission à l'Amiranté pour le retour desdits bâtimens dans l'un des ports du Royaume, dans le terme porté par le congé à peine de quinze cens livres d'amende, & de punition corporelle s'il est vérifié qu'ils aient abusé du congé qui leur aura été délivré ; leur défendant fous les mêmes peines, & de confiscation du bâtiment & du chargement , d'entreprendre une autre navigation, fous quelque prétexte que ce puisse être: Enjoignons à nos Procureurs des Sieges de l'Amirauté dans lesquels les soumissions ci-dessus ordonnées auront été passées, de vérisier à la fin du terme de trois mois porté par icelles, s'il y aura été satisfait, & en cas d'inexécution & de contravention, faire les diligences nécessaires contre les contrevenans, pour les faire condamner aux peines ci-dessus ordonnées. Et attendu qu'il pourroit naître des difficultés dans l'exécution de l'article III. dudit Réglement de 1716, par les termes dans lesquels ils est conçu, ordonnons en interprétant en tant que de besoin ledit article III, que les maîtres & propriétaires des vaisseaux bâtis on achetés dans les pays étrangers aux conditions ci-dessus, soient tenus de mettre au Greffe de l'Amirauté du lieu où le congé fera expédié avant le départ desdits vaitleaux, le rôle de leurs équipages, contenant les noms, âges, demeures & pays des Officiers, mariniers & matelots dont ils seront composés: foit qu'ils soient engagés en France ou dans les pays étrangers : Permettons aux capitaines. maîtres ou patrons, de composer leur équipages d'un tiers de matelots étrangers; & voulons qu'il ne foit donné aucun congé ni passe-port. si le capitaine, maître ou patron, ensemble tous les Officiers, mariniers & les deux tiers des matelots ne sont François, & actuellement demeurans dans le Royaume. Désendons de faire enregistrer de faux rôles, sous peine des galeres contre celui qui les aura fait enregistrer. & de confiscation de la part qu'il aura dans le vaisseau & dans le chargement. Si donnons en mandement à nos amés & séaux Conseillers les gens tenans notre Cour de Parlement, que ces Présentes ils fassent lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder & observer selon leur forme & teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations, Arrêts, Ordonnances, Réglemens, clameurs de Haros, Chartre Normande & autres choses à ce contraires, auxquelles nou avons dérogé & dérogeons par cesdites présentes: Voulons qu'aux copies d'icelles collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers-Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. car tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites Présentes. Donné à Verfailles le vingt-quatrieme jour de Décembre, l'an de grace mil fept cent vingtfix, & de notre regne le douzieme. Signé, LOUIS, Et plus bas, par le Roi, PHELY-PLAUX. Et scellé du grand Sceau de cire jaune.

Registré, oui, & ce requérant le Procureur-Général du Roi, pour être exécutée selon sa sorme & teneur, & copies collationnées envoyées ès Sieges des Amirautés du ressort, pour y être lue, publiée & registrée. Enjoint aux Substituts du Procureur-Ginéral du Roi d'y tenir la main, & d'en cetusser la Cour dans un mois, suivant l'Arrét de ce jour. A Paris en Parlemont, le vingtneus Janvier mil sept cent vignt sept. Signé, 15 able a U.



## ARTICLE IV.

Tous Maîtres & Capitaines de navires seront tenus de faire leur rapport au Lieutenant de l'Amirauté vingt-quatre heures après leur arrivée au port, à peine d'amende arbitraire.

Et article & les suivans concernent les étrangers comme les François. Il importe en effet qu'aucun navire n'entre dans un port, qu'on ne sache de quelle nation il est, d'où il vient, s'il est en regle, ce qui lui est arrivé dans sa route, les risques qu'il a courus; ce qu'il a vu ou appris; en un mot les circonstances de son voyage qui méritent d'être sues, & cela est du droit des gens observé chez toutes les nations, suivant Casa Regis, Rocus, Cleirac. Loccenius de june maritimo lib. 1° cap. 8°. 2°. 5°. fol. 86. cite à ce sujet ce passage de Virgile au 8. livre de l'Eneide.

Qui genus? unde domo? pacemne huc fertis, an arma? V. leg. unic. cod. de littorrum custodià.

Et parce qu'en effet tout cela est trop intéressant pour être long-temps ignoré; l'article exige que le maître du navire vienne en personne saire sa déclaration au Lieutenant de l'Amirauté; c'est-à-dire, au gresse en sa présence & en celle du Procureur du Roi dans les 24 heures de son arrivée, à peine d'amende arbitraire. De même pour les rapports à faire dans les ports des Colonies Françoises, suivant l'article 11, tit. 4 du Réglement du 12 Janvier 1717.

Larticle dit arrivé au port, à quoi il faut ajouter, ou dans la rade du port, & du moment que l'ancre y a été mouillée, car il est des navires qui n'entrent jamais dans le port; ainsi si le port étoit pris dans un sens restreint, il s'ensuivroit que ces navires ne seroient pas sujets à rapport ou déclaration, ce

qui feroit absurde & d'une dangereuse conséquence.

On ne manque pas de faire ces sortes de déclarations si intéressants leurs suites, lorsqu'on est arrivé dans un port pour y faire la décharge; mais il est bien rare qu'elles se fassent exactement dans les vingt-quatre heures; & cependant les Capitaines pour ne pas se reconnoître en contravention, ou se disent arrivés plus tard qu'ils ne sont réellement arrivés, ou supposent qu'il ne leur a pas été possible de descendre plutôt à terre, sur quoi on ne les tra-casse pas trop, sur-tout en temps de paix.

Quant aux déclarations de simple relâche que l'art. 6 exige tout de même, il n'est que trop de Capitaines qui y manquent, quoiqu'ils aient resté plus de

vingt-quatre heures en rade avant que de passer outre.

Anciennement d'autres Juges que ceux de l'Amirauté s'étoient arrogé le droit de recevoir les rapports & déclarations des maîtres de navires; les Notaires mêmes s'etoient mis en possession de leur en donner acte; mais il sut fait defenses aux uns & aux autres d'en user de la sorte à l'avenir. Ordonnance de 1543, article 45, & de 1584, article 73. Depuis ce temps là la compétence de l'Amirauté sur ce sujet n'a point varié.

Ppij

Dans les pays où il y a des Consuls de France, les maîtres François sont obligés de faire leurs rapports au Consul & de lui représenter leurs congés de la même maniere qu'ils le doivent en France à l'égard des Officiers de l'Amirauté. Suprà, article 27 du titre précédent. Il en est aussi de même en cas de simple relâche. Et dans tous les cas, il faut que le maître affirme par serment son rapport devant le Juge.

# ARTICLE V.

E Maître faisant son Rapport, représentera le congé, & déclarera le lieu & le temps de son départ, le port & le chargement de son navire, la route qu'il aura tenue, les hazards qu'il aura courus, les desordres arrivés dans son vaisseau, & toutes les circonstances considérables de son voyage.

Vant qu'un Capitaine ou maître de navire soit reçu à faire son rapport d'arrivée ou de relâche, il saut qu'il représente son congé, parce que sans cela il seroit réputé avoir navigé sans congé, ou avec un saux congé, & par conséquent son navire seroit dans le cas de la consiscation. Stypmanus, part. 4, cap. 16, n. 27 & suiv. fol. 362.

Par cette raiton, & parce que s'il étoit rencontré en mer fans congé, il pourroit être arrêté & emmené comme pirate, principe admis par toutes les nations; tout maître de bâtiment doit foigneusement conferver son congé

pour le représenter au besoin.

Si en failant son rapport il déclaroit l'avoir perdu, ce seroit au Procureur du Roi à faire saisir le navire pour en requérir la confiscation; mais le maître éviteroit la confiscation en produisant un extrait en forme de l'enregistrement de son congé fait au gresse de l'Amirauté du lieu de son départ; & voilà une des raisons qui ont sait introduire la formalité de l'enregistrement du

congé.

Malgré cela néanmoins, & en temps de guerre fur-tout, il pourroit encore être inquiété, comme supect d'avoir livré son congé à un ennemi ou à quelqu'autre qui pourroit en abuser. La regle est d'ailleurs qu'en donnant un nouveau congé à un maître de navire, on retire l'ancien pour être envoyé au Bureau de l'Amiral à Paris; ainsi encore une fois les maîtres de navires ne sauroient garder trop soigneusement leurs congés.

Il y a deux fortes de rapports, qu'on appelle grands & petits. Les grands rapports font ceux des voyages de longs cours, & ceux du cabotage où il est

arrivé quelque chose de remarquable ou des avaries extraordinaires.

Ces fortes de rapports ne peuvent fe faire aux Bureaux des ports obliques, ils doivent nécessairement être saits au greffe principal de l'Amirauté, à la différence des petits rapports. Il y a des registres séparés au greffe pour ces différens rapports. V. le ture du greffier.

Dans les petits rapports, il n'est question de déclarer que le lieu & le temps

LIV. I. TIT. X. des Congés & Rapports, ART. V.

du départ, le nom, le port & le chargement du navire, la route tenue, &

le jour de l'arrivée.

S'il y a quelqu'autre chose à déclarer, c'est le cas du grand rapport, dans lequel outre ce que doit contenir un petit rapport, il faut saire mention des hazards que le navire a courus, des rencontres dignes de remarque qu'il a saites, des relâches qu'il a sallu saire, des désordres arrivés dans le vaisseau par la mauvaise conduite de l'équipage; Ordonnance de la Hanse Teutonique article 34; article 21 de l'Ordonnance de 1517, article 17, titre 4 du Réglement du 12 Janvier 1717 concernant les Amirautés des colonies Françoises; à l'esse de saire punir les coupables relativement à l'article 23, titre premier du livre 2. En un mot de toutes les circonstances considérables du voyage, parce que tout cela est intressant, & qu'il peut s'y rencontrer des objets dont les Ossiciers de l'Amirauté se croient obligés d'informer la Cour; sur-tout en temps de guerre, ou s'il s'agit de quelques nouvelles découvertes, de vigies & autres écueils; même article 21 de l'Ordonnance de 1517.

Il faut aussi que le Capitaine déclare les gens de son équipage qui sont morts durant le voyage, s'il est François, & qu'il dépose leurs hardes & essets avec leur inventaire au gresse de l'Amirauté, conformément à l'article 26, tit. 6 de l'Edit du mois de Juillet 1720, & à l'article 2 du Réglement du 23 Août 1739. V. instr. 5 du titre des Testamens qui est le 11 du sivre 3, l'article 16, de

titre du Capitaine, & le 5 du titre de l'Ecrivain.

### ARTICLE VI.

I pendant le voyage il est obligé de relâcher en quelque port; il déclarera au Lieutenant de l'Amirauté du lieu, la cause de son relâchement, & lui représentera son congé, sans être tenu d'en prendre un autre pour se mettre en mer.

N ne doit point relâcher dans un port sans y être forcé, ou sans cause juste & raisonnable, autrement on est réputé faire sausse route, & par-là on s'expose à la perte de l'affurance, ou aux dommages & intérêts envers l'armateur.

Mais les pretextes ne manquent jamais pour relâcher, & presque toujours

cela tient lieu de raisons.

De quelque maniere qu'un navire étranger ou François foit obligé de relâcher dans un port du Royaume, il est tenu d'en taire sa déclaration au greffe de l'Amirauté, & d'en exprimer la cause, par les raisons alleguees sur l'ar-

ticle 4.

Ce rapport, comme l'observe le Commentateur, n'est pas de la nature de celui qui est prescrit par l'article précédent, & par conséquent ne doit pas être si étendu; mais il ne s'ensuit pas delà que le maître qui le fait ne doive pas déclarer le nom de son navire, son port & son chargement, le heu d'où il vient & celui où il va, le temps de son départ, & ce qu'il a vu dans sa route qui mérite d'être remarqué, sur-tout en temps de guerre, & lorsqu'il

en est requis. Article 21 de l'Ordonnance de 1517. Ordonnance de 1543, art. 13, & de 1584, art. 23 & 24.

La représentation du congé est necessaire aussi en cas de déclaration de relâche, comme dans le rapport d'arrivée au lieu de la destination, sans quoi le navire pourroit être arrêté comme corfaire ou pirate.

L'article ne dit point dans quel temps cette déclaration de relâche doit être faite; mais cela doit être suppléé par l'article 4, & en conséquence il faut dire

que c'est dans les vingt-quatre heures au plus tard.

La déclaration faite, le navire est libre, & il pourra mettre en mer, fans être tenu de prendre un autre congé pour continuer son voyage. C'est par la même raison qu'en pareil cas, les droits de coutume & autres locaux ne sont pas dûs. Arrêt de 1595, dans Automne fur l'article 17 de la Coutume de Bordeaux, pag. 625. V. les notes fur l'article 22 des jugemens d'Oleron, & fur l'article 53 de l'Ordonnance de Wisbury. Idem Loccenius de jure maritimo, lib. 1°, cap. 8°, n°, 8°, fol. 91, pourvu néanmoins qu'il n'ait déchargé ou chargé aucunes marchandifes dans le lieu de relâche, autrement nul doute qu'il ne fût fujet à prendre un congé & au paiement de tous les droits, comme en cas d'arrivée au lieu de fa destination.

C'est en cette partie que les droits de l'Amiranté sont le plus souvent fran-Més, & il y a quantité d'exemples que des maîtres de navires s'en font allés

sans avoir même fait leur déclaration de relâche.

Quelques-uns fe sont excusés sur ce qu'ils navoient pas demeuré vingt-ouatre heures dans le port ou dans la rade; mais c'est une mauvaise excuse. La Déclaration est due par le seul fait de l'arrivée & de l'ancre jettée dans la rade. quelque peu de temps que le navire y reste. Le rétablissement & le maintien de la regle en cette partie, dépendant effentiellement de l'attention des pilotes Lamaneurs, il leur a été défendu en différens temps, par les Officiers de l'Amirauté de la Rochelle, de piloter aucuns navires de relâche, que les Capitaines n'eussent fait leur déclaration au greffe de l'Amirauté; & ces défenses ayant été renouvellées par jugement du 13 Septembre 1730, avec injonction à eux de s'y conformer à peine de 100 livres d'amende: les contraventions en ce genre ont depuis été beaucoup moins fréquentes.

### ARTICLE

👢 A vérification des rapports pourra être faite par la déposition des gens de l'équipage, sans préjudice des autres preuves.

E Commentateur n'a fait que balbutier fur cet article, qui est néanmoins très-aise à entendre, fur-tout en y joignant l'article qui suit.

Le Capitaine ou maître, faifant seul son rapport au greffe de l'Amirauté, est en regle comme ayant satisfait à ce que l'Ordonnance exige de lui en cette partie; de forte qu'il peut en demeurer là tans qu'on puisse l'obliger de faire attester sa déclaration par les gens de son équipage qui sont presque toujours témoins nécessaires.

Mais s'il veut se prévaloir de son rapport, soit pour demander le paiement des avaries qu'il prétend avoir soussert, soit pour se disculper des fautes ou des malversations dont il pourroit être accusé, c'est à lui à faire vérisser ou attester son rapport, attendu que ce n'est que par-là qu'il fait soi.

Ce qu'ajonte l'article, fans préjudice des autres preuves, s'entend naturellement en faveur du Capitaine; de maniere qu'en cas que le rapport foit contesté, quoique vérissé, il pourra l'appuyer des procès-verbaux qu'il aura faits à bord, signés des principaux Officiers de son équipage, ou produire d'autres

témoins.

Cela veut dire aussi, que ce rapport ne détruira pas les preuves contraires résultantes, ou du rapport d'un autre Capitaine, ou des procès-verbaux, ou de la déposition d'autres témoins.

# ARTICLE VIII.

Es Officiers de l'Amirauté ne pourront contraindre les maîtres de vérifier leur rapport; mais les rapports non vérifiés ne feront point de foi pour la décharge des maîtres.

Ect confirme ce qui vient d'être dit, que le Capitaine ne peut être contraint de faire vérifier ou attester son rapport; mais aussi que sans vérification sa déclaration ne peut faire soi, ni pour la décharge, ni pour l'autoriser à former quelque action en conséquence, quoiqu'il l'eut affirmée par serment.

Il est donc de son intérêt de faire attester son rapport, quoiqu'il n'y puisse être contraint, puisqu'avent l'attestation il ne sait preuve que contre lui, & qu'après il fait soi en sa saveur. Son rapport au reste fait tellement preuve contre lui, qu'il n'est pas recevable à rien alléguer de contraire. Ainsi jugé par Arrêt du Parlement d'Aix du 7 Juin 1748, & par Sentence de Marseille du 2 Septembre de la même année; mais dans l'espece de cet Arrêt, s'agissoit-il de quelque chose de contraire au rapport du Capitaine? Je ne le vois pas. Quoiqu'il en soit, la maxime est sûre, suuf une juste application.

L'attestation est suffisante étant faite par deux des principaux Officiers de l'équipage. Dans l'usage on n'exige rien de plus, & c'est en cet état que le rapport sait soi; non à la vérité comme un acte qui ne presse être attaque que par la voie de l'inscription de saux; mais comme une preuve jurissique par témoins qui ne peut être detruite que par une preuve con raire resultante, ou des procès-verbaux du même Capitaine, ou du rapport & des procès-verbaux d'un autre Capitaine, ou de la déposition des autre gens de l'équipage, ou de la combinaison de certaines circonstances avérées qui éconotrent, la

fausseré des faits contenus dans le rapport.

Suivant le chap. 220 du Confulat, les matelots ne devroient être admis à déposer en faveur du ma tre, & à attender soi rapport, qu'après le voyage sini, parce que ce n'est qu'alors qu'ils sont centés labres, et is nous en usons autrement sur-tout quand il n'y a pas d'autres térroirs. A et les les matelots à grages sont naturellement moins supests que ceux à la et. Cleirae des contrats maritime, chap. 8, pag. 28

truts maritime, chap, 8, pag. 288.

### ARTICLE IX.

AISONS défenses aux Maîtres de décharger aucune marchandises après leur arrivée, avant que d'avoir fait leur rapport, si ce n'est en cas de péril imminent, à peine de punition corporelle contre les Maîtres, & de confiscation des marchandises contre les marchands qui auront sait saire la décharge.

ET article qui suppose le vaisseau arrivé au lieu de sa destination, & dont la disposition a été confirmée par l'article 14, tit. 4 du Réglement du 12 Janvier 1717, concernant les Amirautés des Colonies Françoises, est observé assez exactement; & il n'y a rien là qui doive surprendre, attendu la peine qu'il prononce en cas d'infraction. Il est pourtant vrai que l'on y contrevient quelquesois; mais l'excuse du péril imminent vient au secours, & vraie ou sausse, on a coutume de s'en contenter, le rapport se faisant dans les vingt-quatre heures, ou à peu près.

Où la contravention est plus commune, quoique bien plus de conséquence, c'est la dissimulation des relâches. Un Capitaine arrive dans une rade où il feroit volontiers sa décharge entiere s'il y trouvoit son compte. Après avoir pris langue, il décharge sourdement une partie de ses marchandises sans avoir

fait sa déclaration à l'Amirauté, après quoi il va plus loin.

S'il craint d'être surpris avant son départ, il se met aussi-tôt en déclaration de relâche, en paie les droits, qui sont extrêmement modiques, & il ne s'en va ensuite que lorsqu'il ne lui convient plus de mettre des marchandises à terre, ou qu'il ne peut plus le faire sans danger d'être découvert. C'est dans ces occasions que les capitaines & les marchands subiroient en toute rigueur la peine portée par cet article, s'il y avoit preuve contr'eux de la contravention.

Dans ce cas au reste, la confiscation des marchandises doit être au prosit de M. l'Amiral, parce qu'il ne s'agit pas là de marchandises prohibées, mais d'une confiscation ordonné précisément pour contravention commise au mépris de l'autorité de M. l'Amiral, & en vue de le frustrer des droits de sa charge.

Cependant si le Capitaine a déchargé les marchandises sans l'aveu des mar-

chans, il sera responsable envers eux des effets de la confiscation.



#### ARTICLE X.

Es Greffes d'Amirauté seront ouverts en tout temps depuis huit heures jusqu'à onze du matin, & depuis deux heures après midi jusqu'à six, pour l'enregistrement des congés & la réception des rapports.

ELA s'observe aussi-bien dans les ports obliques où il n'y a que des Commis-gressiers, que dans le Gresse principal. Outre cela par rapport aux pêcheurs externes, ou autres navigateurs au petit cabotage qui se trouvent dans des cas pressans, les Gressiers sont obligés de les expédier par extraordinaire, aussi-bien les jours de Fêtes & Dimanches que les jours ouvrables. La raison est qu'il y a des momens précieux à saisir pour la navigation, & que le moindre retardement pourroit causer un tort considérable.

De forte que si un Greffier d'Amirauté retardoit mal-à-propos les expéditions, outre la repréhension à laquelle il s'exposeroit, & l'amende en cas de récidive, il pourroit encore, suivant les circonstances, être responsable des

dommages & intérêts qui en résulteroient.

Cela s'étend, comme on le voit, bien plus loin qu'à l'obligation de se tenir assiduement au gresse aux heures marquées pour l'enregistrement des congés & la réception des rapports. Mais il saut prendre garde que cette obligation ne peut pas regarder la navigation au long cours & au grand cabotage; parce que rien n'empêche les Capitaines, les Armateurs ou leurs Commissionnaires de prendre leurs mesures de maniere à ne pas exiger que les Gressiers travaillent les jours de Dimanches & Fêtes pour les expédier; & qu'ainsi c'est leur saute de n'avoir pas usé de précaution.

Par l'article 5, du titre 6 ci-dessus, le receveur de M. l'Amiral est obligé de se tenir aussi à son Bureau au mêmes heures, à une près de dissérence, pour la délivrance des congés & passe-ports; cela est fondé sur les mêmes

motifs.





# ITREXI.

Des. Ajournemens & Délais.

C 1 commence la procédure à tenir dans les Sieges d'Amirauté; mais il n'est question encore que des matieres provisoires, où les délais des assignations ne doivent pas se régler par les Ordonnances de mil six cent soixante-sept, & où les causes doivent être vuidées sans oucun retardement.

### ARTICLE PREMIER.

Ous exploits donnés au maîtres & mariniers dans le vaisseau pendant le voyage, seront valables comme s'ils étoient faits à domicile.

ANS la regle générale, toute affignation, pour être valable, doit être

J donnée à personne ou domicile.

Par exception à cette regle, cet article permet de délivrer dans le vaisseau aux maîtres mariniers, les exploits d'affignations qui leur seront donnés pendant le voyage, & les déclare aussi valables que s'ils étoient faits à domicile.

Cela-ne veut pas dire, comme l'a imaginé le Commentateur, que les maîtres & mariniers étant en mer font réputés n'avoir point d'autre domicile que le

vaisseau sur lequel ils sont embarqués.

Interpréter l'article de cette maniere, c'est lui prêter un sens étranger & même contradictoire, puisqu'en reconnoissant pour valables les exploits delivrés dans le vaisseau, comme s'ils étoient faits à domicile, c'est reconnoître que les maîtres & mariniers ont, ou du moins peuvent avoir, un domicile réel & connu.

Si donc il permet de les assigner, en leur délaissant les exploits dans le vaisfeau, ce n'est pas qu'il suppose qu'ils n'ont pas d'autre domicile, c'est uniquement parce que les objets pour lesquels ils peuvent être ainsi assignés, étant provitoires de leur nature, il importe extrêmement à ceux qui ont intérêt d'obtenir des condamnations contre-eux, d'avoir une voie ouverte pour y parvenir promptement; ressource qui leur manqueroit, si au lieu de la faculte de les assigner dans le vaisseau, il falloit qu'ils se pourvussent à leur domicile.

30

Qu'il ne foit permis au reste d'assigner dans le vaisseau les maîtres & mariniers qu'en matiere provisoire, & pour causes relatives aux engagemens par eux pris à l'occasion du navire & du voyage; c'est ce qui résulte tant de leur qualité de mariniers que de ces mots de l'article pendant le voyage, qui supposent nécessairement quelqu'action à former pour raison du voyage. C'est aussi ce que le Commentateur a compris lui-même, & ce qui lui a sait dire que si c'étoit pour d'autres assaires, il faudroit alors se pourvoir dans la regle ordinaire; c'est-à-dire, & au domicile & pardevant le Juge du domicile.

En effet la cause étant étrangere au voyage du vaisseau, sur quel principe ceux qui auroient des demandes à former contre les maîtres du navire & des mariniers, auroient ils le privilége de les affigner ailleurs qu'à leur domicile,

& pour plaider devant d'autres Juges que leurs Juges naturels?

Cependant ces mêmes mots de l'article, pendant le voyage, ne doivent pas être pris à la lettre, pour en conclure que ce n'est réellement que dans le cours du voyage que les maîtres & mariniers peuvent ainsi être assignés dans le vaisseau. Il n'est pas douteux qu'il ne soit libre de les afsignes tout de même avant le départ du navire, & devant les Juges de l'Amirauté du lieu de l'armement, pourvu que l'objet de la demande dépende de quelque engagement qui ait du rapport au voyage; comme s'il s'agit de quelqu'un des objets énoncés dans l'article suivant, ou s'il est question d'obliger le maître de recevoir dans son navire les essets qu'il s'est engagé d'y charger, de signer des connoissemens, de saire voile, &c. ou par rapport aux mariniers, s'il s'agit de les faire condamnerau paiement deleur nourriture & des hardes qu'ils ont achetées pour leur équipement.

Il en faut dire autant après le retour du navire jusqu'à ce qu'il soit achevé de désarmer, & que l'équipage ait passé en revue; aussi n'est-ce que par cette

derniere opération que le voyage est censé fini.

A la vérité il est plus court, & par-là même plus ordinaire, de délivrer l'exploit parlant à la personne; mais ensin cela n'empêche pas que le délaissement ne puisse en être fait valablement dans le navire; & il y a même nécessité d'en user de la sorte, lorsque la partie que l'on veut assigner se cache, ou ne désempare pas le vaisseau.

Il est aussi d'usage d'affigner le capitaine ou le matelot par exploit délivré au lieu où il loge & où il prend ses repas en attendant son embarquement. Sans doute que cela ne lui sorme pas un domicile; mais ensin cette maniere de procéder est autorisée, parce qu'il est de l'intérêt public que les causes mari-

times soient expédiées le plus promptement qu'il est possible.

En matiere de saisse de vaisseau, si le débiteur sur qui l'on veut saisse n'est pas domicilié dans le ressort, la saisse peut être signissée & l'assignation donnée au maître. Article 3 du tit, 14 ci-après.



### ARTICLE II.

A Ux affaires où il y aura des étrangers ou forains parties, & en celles qui concerneront les agrêts, vituailles, équipages & radoubs des vaisseaux prêts à faire voile, & autres matieres provisoires, les assignations seront données de jour à jour, & d'heure à autre, fans qu'il soit besoin de commission du Juge, & pourra être le désaut jugé sur le champ.

N pardonneroit peut-être au Commentateur l'érudition fastueuse dont il a chargé ses notes sur cet article, si ce n'étoit pas un larcin qu'il a fait à l'Auteur du Traité de la Jurisdiction de la Marine, article 2 & 3, pag. 385

& 393.

À quel propos néanmoins observer que de tous temps les étrangers ont été favorablement traités en France, tandis que cet article est autant contre eux que pour eux; car ensin si l'on en peut conclure que les causes où ils sont demandeurs sont provisoires pour ne pas retarder leur départ; Loccenius, de jure maritimo, lib. 3, cap. 11°. n°. ultimo; on en doit inférer aussis & plus directement encore, que celles où ils sont désendeurs sont également provisoires, pour ne pas leur donner le temps de s'esquiver sans payer leurs dettes ou autrement satisfaire à leurs obligations.

Après tout, ce n'est pas seulement des étrangers sujets d'une autre puissance, qu'il s'agit ici; il y est aussi question des forains. Ce terme à la vérité dans sa signification générale comprend les étrangers du Royaume; mais dans son sens restreint il ne désigne que les habitans d'une autre province, d'un autre lieu; & c'est dans ce sens particulier que notre article l'a employé, sans le

faire fynonyme d'étranger.

Sur ce plan l'observation du Commentateur est encore d'autant plus déplacée; qu'il y a dans le Royaume un grand nombre de villes, qu'on appelle villes d'Arrêt, dont les habitans ont privilége de se pourvoir contre leurs débiteurs étrangers ou forains, soit par arrêt de main-mise sur leurs personnes, soit par voies de simple saisse ou arrêt sur leurs meubles & essets, avantage dont les étrangers ne jouissent pas réciproquement. Cette ville de la Rochelle est du nombre de ces villes d'Arrêt; article 21 de la Coutume.

Notre article n'a pour objet que les matieres provisoires ou sommaires; au rang desquelles il met les affaires où il y aura des étrangers ou forains parties; ce qui s'entend aussi-bien des affaires qu'ils ont entr'eux, que de celles qu'ils ont avec des habitans du lieu, soit en demandant soit en désendant; & cela que le fonds de l'affaire soit de sa nature provisoire ou non, parce qu'à cet

égard, c'est uniquement la qualité d'étranger ou forain qui décide.

La raison est comme il a été observé ci-dessus, que s'il importe à l'étranger ou forain que son départ ne soit pas retardé par les délais des procédures ordinaires, il importe tout de même à leurs créanciers d'obtenir promptement des condamnations contr'eux à l'effet de les contraindre au paiement.

LIV. I. TIT. XI. des Ajournemens & Délais, ART. II.

Il feroit difficile après tout que dans les affaires de la compétence de l'Amirauté avec des étrangers ou forains, il n'y cût pas de provisoire.

Quant aux matieres provisoires de leur nature, l'article n'a pas entendu en faire une énumération exacte, puisque après avoir indiqué les demandes concernant les agrêts, vituailles, équipages & radoubs des vaisseaux prêts à faire voile, il ajoute & autres matieres provisoires. Aussi est-il vrai qu'il y a une infinité de causes provisoires autres que celles désignées par cet article, telles que sont par exemple les demandes en exécution des charte-parties, soit de la part du Capitaine, soit contre lui; celles en paiement d'avaries causées par abordage ou autrement; celles où il s'agit de visite & estimation d'experts; celles en paiement de gages & falaires, & de fret; celles tendantes à signature de connoissemens, à chargement, ou délivrance de marchandises, &c. en un mot toutes celles qui exigent célérité, & où il y auroit du péril dans la demeure; & cela qu'il s'agisse d'un navire prêt à faire voile ou non, la cir-

Dans tous ces cas, aux termes de cet article, les affignations peuvent être données sans aucun délai de jour à jour, & d'heure à autre; ce qu'il saut entendre nonobstant jour sérié. Note sur l'art. 3 de la jurisdiction de la marine pag. 393, & de même dans les causes où les étrangers ou forains seront parties, de quelque nature que soit le sonds de l'affaire; à cela près néanmoins qu'il saudroit nécessairement qu'il y cût un péril évident dans la demeure pour

constance d'un navire prêt à partir n'étant à considérer que pour rendre la

statuer sur l'assignation un jour de Dimanche ou de Fête.

L'article ajoute, sans qu'il soit besoin de commission du Juge; non-seulement parce que cela pourroit trop retarder l'assignation; mais encore parce que suivant l'art. 10, tit. 2 de l'Ordonnance de 1667, tous ajournemens peuvent être saits pardevant tous les Juges sans aucune commission ni mandement, quoique les ajournés ayent leur domicile hors le ressort des Juges pardevant lesquels ils seront assignés, n'y ayant d'exception à cela par les articles 11 & 12 que pour les Cours & Juges en dernier ressort, & pour les assignations aux Requêtes de l'Hôtel & du palais.

Enfin notre article dit, & pourra être le défaut jugé fur le champ, sans aucune remise, ni défaut du profit duquel sera fait droit, comme on le pratique dans les causes ordinaires & non provisoires, car n'y ayant point d'obligation de se présenter au gresse des présentations dans les causes des Amirautés, il n'y a pas non plus de défaut à y prendre; tous les détauts se prennent & se pro-

noncent à l'audience.

caufe encore plus provisoire.

Pour ce qui est des délais des assignations en matiere ordinaire; c'est sur l'Ordonnance de 1667 qu'il faut se régler.

NAME OF

#### ARTICLE III.

Es Juges d'Amirauté en premiere instance tiendront le Siege pour les affaires ordinaires trois jours la semaine, & pour les causes provisoires & celles des forains & étrangers de jour en jour & d'heure à autre; & pourront les parties plaider en personne sans être obligées de se servir du ministere d'Avocats ni Procureurs.

ORSQUE cet article, en conformité des Ordonnances de 1517, de 1543, & de 1584, dont les articles feront ci-après cités, a établi que les Juges de l'Amirauté en première instance, tiendront le Siege pour les affaires ordinaires trois jours de la semaine; il a supposé qu'il y auroit dans la jurisdiction une quantité affez grande d'affaires pour exiger naturellement trois audiences par semaine; & comme dans cette Amirauté cela ne s'est pas rencontré, l'usage s'y est introduit de tout temps de ne tenir les audiences ordinaires que deux sois la semaine, le Mercredi & le Samedi.

Pour ce qui est des affaires provisoires, au rang desquelles cet arrticle met encore les causes des forains & étrangers, il n'y a point de jour fixe pour les expédier; c'est-à-dire, qu'en conformité de ce même article, elles sont jugées de jour en jour, & d'heure à autre aux termes des assignations; & suivant que les causes exigent plus ou moins de célérité, elles se terminent ou sur le champ

ou dans un bref délai pour l'instruction sommaire.

A cet effet, les parties sont admises à plaider en personne, si elles le jugent à propos, sans être obligées de se servir du ministere d'Avocats ni de Procureurs, relativement à cet article. Et non-seulement cela se pratique de la forte en ce Siege, dans les causes vraiment provisoires & dans toutes les affaires sommaires, suivant la disposition de l'article 6, tit. 17 de l'Ordonnance de 1667; mais encore dans les causes ordinaires, quoique instruites par le ministere des Procureurs.

Au reste, ce n'est point non plus une décision nouvelle que cet article a portée, en ordonnant que les causes des étrangers & marchands forains sussent traitées comme causes provisoires, & en conséquence qu'elles tussent jugées de jour en jour & d'heure à autre; cela avoit déjà été prescrit par l'Ordonnance de 1517, article 27; par celle de l'an 1543, article 6, par celle du mois de Mars 1584, article 14. C'est aussi la disposition de l'article 29 de l'ancien mémoire inséré par Fontanon, à la suite du titre de l'Amiral, fol. 1617. On

comprend par-là qu'il n'y a point de vacances à l'Amirauté.

Aux termes de l'Edit du mois de Mai 1711, dans les Amirautés où il n'y a pas d'auditoire convenable pour y rendre la justice, les Officiers de ces Sieges sont autorisés à tenir leurs audiences dans les mêmes lieux où les tiennent les Juges ordinaires ou autres Juges, en convenant avec eux des jours & heures des audiences, pour éviter le concours qui engendreroit nécessairement de la consusion. De ce qui n'étoit qu'une faculté accordée aux Juges de l'Amirauté, l'Amirauté générale de la Table de Marbre du Palais à Paris, leur

LIV. I. TIT. XI. des Ajournemens & Délais, ART. III.

en voulut faire une obligation par son Ordonnance du 17 Décembre 1722, renouvellée par autre du 30 Août 1758, par laquelle il leur a été enjoint de tenir à l'avenir leurs audiences dans les lieux où les tiennent les Juges ordinaires, & ce aux jours & heures dont ils conviendront entr'eux, avec désenses à eux de

tenir les audiences ni juger les procès ailleurs, à peine de nullité.

A la Rochelle, cela n'a été exécuté que pour quelques audiences d'éclat, telles que font les réceptions d'Officiers, &c. Hors ces cas les audiences tant ordinaires qu'extraordinaires se tiennent au greffe de l'Amirauté, où l'on est plus à portée de consulter, soit les réglemens, soit les registres où se font les déclarations tant des négocians que des capitaines, desquelles pieces on a les déclarations pour régler les contestations. Et à cela il n'y a rien à dire, les Officiers de l'Amirauté étant Officiers d'épée aussi-bien que de robe. V. suprà l'article 3 du tit. 3.

Par rapport à l'Amirauté de Dunkerque, voir l'Arrêt du Conseil du 31 Dé-

cembre 1686, rapporté suprà article 5 du tit. 2.





#### TITRE XII.

# Des Prescriptions & fins de non-recevoir.



E même csprit qui a porté le législateur à abréger les délais des affignations & à accélérer le jugement dans les affaires fommaires, l'a engagé pareillement à limiter la durée des actions qui peuvent être formées dans les cas qui appartiennent tout de même aux matieres provisoires & qui font le sujet de ce titre. L'intérêt du commerce maritime & de la navigation l'exigeoit

de la forte pour la tranquillité de ceux qui s'y livrent. Plus leurs opérations font rapides & multipliées, plus leur libération doit être prompte, simple & entiere.

### ARTICLE PREMIER.

Es maîtres & patrons ne pourront par quelque temps que ce soit prescrire le vaisseau contre les propriétaires qui les auront établis.

'Es T qu'il ne possedent que alieno nomine, qu'au nom des propriétaires qui les ont établis, & que pour pouvoir prescrire, il faut posséder nomine proprio & animo domini. Il faut d'ailleurs posséder de bonne soi, & cette bonne foi ne peut pas se supposer dans un maître ou capitaine de navire, qui n'en est que le gardien & le dépositaire. Or un dépositaire ne peut jamais prescrire le dépôt, pas plus que le fermier le bien qu'il tient de ferme, ni le Scigneur jouissant par saisse séodale du fief de son vassal. Les uns ni les autres ne peuvent pas changer le titre de leur possession.

C'est aussi sur le même principe que par l'article 19, tit. 1, liv. 2, il est défendu au maître ou capitaine de vendre le navire fans une procuration spéciale du propriétaire; & si par le même article il lui est permis d'engager le navire; ce n'est que dans un besoin pressant pour la continuation du voyage; de maniere que l'article suivant, en cas d'abus de sa part, veut qu'il soit tenu de payer en son nom; qu'outre cela il soit déclaré indigne de la maî-

trise, & banni du port de sa demeure ordinaire.

ARTICLE

# ARTICLE 11.

E pourront aussi faire aucune demande pour leur fret, ni les Officiers, matelots & autres gens de l'équipage pour leurs gages & loyers, un an après le voyage fini.

P An rapport au fret, il n'y a point de contradiction entre cet article & le 24 du tit. du fret ou nolis, qui est le troisieme du liv. 3; parce que autre chose est l'exercice du privilege attaché au fret, autre chose est l'action pour en demander le paiement. Ainsi quoique aux termes dudit article 24, le privilege du fret soit perdu quinze jours après la délivrance des marchandises, & même plutôt, si elles ont passé en main tierce, rien n'empêche que le fret ne puisse être demandé à celui qui le doit, dans l'an après le voyage sini, suivant la disposition du présent article.

Avant cette Ordonnance on jugcoit au Parlement de Toulouse, que l'action en paiement du fret duroit 3 ans : Arrêt du 12 Septembre 1672, rapporté par Graverol sur la Roche Flavia, liv. 6, titre 65, article premier,

page 562.

Mais aussi après l'an écoulé il y a fin de non-recevoir; & quoique l'article ne parle que du maître ou capitaine, il n'est pas douteux que la fin de non-recevoir n'ait lieu tout de même contre le propriétaire ou l'armateur du navire, d'autant plutôt que c'est à lui dans la réalité que le fret appartient, & que si le capitaine est autorisé à en poursuivre le recouvrement, c'est comme son procureur né & comme le représentant de la même maniere qu'il l'a représenté en stipulant & réglant le fret, soit par la charte-partie ou par les connoissemens.

Delà il ne faut pas conclure néanmoins que le capitaine n'ait pas droit de demander en justice le paiement du fret, le propriétaire étant sur le lieu. Il sussition pour fonder l'action du capitaine qu'il soit autorisé par l'Ordonnance à la former; & c'est ce qui résulte, tant de cet article que de plusieurs autres du titre du fret ou nolis, où il est toujours parlé du maître en tout ce qui regarde le fret, sans distinguer si le propriétaire est présent ou

absent.

Or si le maître a droit de demander le paiement du fret, le marchand chargeur qui le doit, sera valablement libéré en la payant entre ses mains, sans que le propriétaire ait rien à dire, devant s'imputer de n'avoir pas retiré les connoissemens des mains de son capitaine, & de n'avoir pas demandé luimême le fret, s'il ne vouloit pas que son capitaine le reçût. Suivant l'article 4, chapitre 18 du Guidon, le propriétaire n'avoit pas même le droit de demander le paiement du fret, c'étoit au maître seul à en poursuivre le recouvrement.

L'action pour le paiement des gages des ferviteurs & domestiques a été tout de même bornée à un an par l'article 67 de l'Ordonnance de Louis XII de l'an 1510, à compter du jour de leur fortie de chez leurs maîtres ; ainfi il étoit naturel d'affujettir les matelots à la même regle après le voyage Tome I.

#### 314 ORDONNANCE DE LA MARINE.

fini, sur peine de déchéance par fin de non-recevoir. Mais par l'arrangement pris depuis plusieurs années pour le paiement des loyers des matelots, il n'y a plus d'action à former de leur part pour leurs gages, ni par conséquent de

fin de non-recevoir à leur opposer.

Cet arrangement est, qu'aussi tôt après la décharge entiere du navire, l'équipage passe en revue devant le Commissaire de la Marine, en présence duquel se fait le décompte d'un chacun, dont le propriétaire ou armateur paie le montant à tous ceux qui demeurent dans le lieu du département; dédustion faite de leurs dettes légitimes, pour raison desquelles il y a eu des saisses sur leurs gages. Et à l'égard de ceux d'un autre département, on ne donne à chacun que ce qu'il leur faut pour se rendre chez eux, & le surplus le commissaire l'envoie au commissaire de leur département, qui à leur arrivée paie à chacun son contingent. V. l'art. 10, tit. 4, du liv. 3 instrà.

Ce qui a donné lieu à l'introduction de cet usage, c'est d'un côté qu'il s'étoit trouvé des armateurs qui disséroient trop le paiement des gages des gens de l'équipage de leurs navires, ce qui outre la perte du temps leur faitoit faire une dépense superflue; & d'un autre côté que les matelots du dehors, au lieu de se rendre promptement chez eux, employoient au jeu & à la débauche un argent destiné à tous égards au soulagement de leur sa-

mille.

Non-seulement les matelots sont assujettis à cette police salutaire, mais encore les Officiers mariniers, la raison étant la même. Mais il en est autrement des Officiers Majors, parce qu'on doit supposer qu'ils ont des sentimens, leur décompte leur est donc payé sur le champ de quelque département qu'ils soient. Ainsi les uns & les autres étant satisfaits, ne peuvent plus avoir d'action pour le paiement de leurs gages.

Il n'y a d'exception qu'à l'égard du capitaine. parce qu'il n'est pas d'usage de le payer de la même maniere que les gens de son équipage; & la raison est qu'ayant toujours un compte à fournir au propriétaire ou armatenr, il ne feroit pas naturel de lui payer ses gages avant qu'il eût fourni son compte.

Lui seul peut donc aujourd'hui se trouver dans le cas d'être obligé d'intenter une action en paiement de gages, & par conséquent la prescription d'un an, autorisée par cet article, ne peut plus regarder que lui. Mais asin qu'il soit non-recevable à demander ses gages après l'an, il saut, outre les exceptions portées par l'article 10 ci-apres, que le propriétaire ou armateur ne lui demande pas non plus un compte de la régie de la cargaison; autrement, quelque temps qui se sút écoulé depuis l'arrivée du vasseu, il seroit sondé à demander la déduction ou compensation de ses gages par forme d'exception suivant cet axiome du droit, qua sunt temporanea ad agendum, sunt perpetua ad excipiendum.



#### ARTICLE III.

Eux qui auront fourni le bois & autres choses nécessaires à la construction, équipement & avituaillement des vaisseaux, les charpentiers, calsateurs & autres ouvriers employés à la fabrique & radoub, ne pourront saire aucune demande pour le prix de leur marchandise, ni pour leurs peines & salaires après un an à compter, à l'égard des marchands, du jour de la délivrance de leur marchandise, & pour les ouvriers, du jour que leurs ouvrages auront été reçus.

A même disposition se trouve dans l'article 7, titre premier de l'Ordonnance de 1673, & dans l'article 127 de la Coutume de Paris.

Ainsi tous les dénommés au présent article, pour conserver leurs créances & le privilege qui leur est accordé sur le navire par l'article 16 du titre 14 ci-après, doivent, s'ils ne sont pas sondés en reconnoissance par écrit, former leur demande dans l'an de la livraison des marchandises ou de la réception des ouvrages, sans quoi la sin de non-recevoir sera acquise contr'eux & pourra leur être opposée, tant de la part du propriétaire du navire, que de ses autres créanciers.

Mais ce cas n'arrive point, les fournisseurs & ouvriers dont est question, ayant soin de faire arrêter leur compte quelque temps après le départ du navire, ou en cas de resus, de se pourvoir en justice pour obtenir une condamnation, portant en même temps réserve de leur privilege sur le na-

Il y a plus, & lorsque la solvabilité du propriétaire du vaisseau devient suspecte, ils demande qu'il ait à déclarer s'il a sait assurer le vaisseau, & jusqu'à quelle somme, & qu'il ait à déposer la police d'assurance au Gresse de l'Amirauté; à l'esse qu'en cas de perte du navire, ils puissent exercer le privilege de leurs créances sur le recouvrement de l'assurance; sinon, & en cas de non-assurance, qu'il leur soit permis de saire assurer le navire jusqu'à concurrence de leur dù, leur privilege toujours conservé, tant sur le navire que sur le montant de l'assurance.

Et ces précautions ou sûretés, il est d'usage à l'Amirauté de les leur accorder, le débiteur étant en demeure de payer; n'étant pas juste qu'il leur sût courir le risque de la perte de leur dû, ou du moins de la majeure partie, faute d'assurance sur le navire, au cas qu'il vînt à périr.

Après tout, ceci peut être appuyé de l'exemple du créancier, d'un débiteur pourvu d'un office sujet aux parties casuelles. Or il n'est pas douteux que ce créancier après sommation saite à son débiteur, de payer la paulette de sa charge, ne soit autorisé à la payer pour lui; Ferriere, introduction à la pratique verbo paulette; & que pour son remboursement, il ne soit préséré à tous autres créanciers sur le prix de l'ossice, quia salvam fecit totius pignoris causum, dit Loyseau, tr. des ossices, liv. 2, chap. 10, n° 43, idem.

Lapeyrere, lettre A. No. 66 L'un & l'autre accordent aussi à ce créancier la répétition de la somme qu'il aura payé pour la paulette, contre son débiteur.

Ces mêmes précautions au reste, à prendre de la part des sournisseurs & ouvriers, ne me paroissent nécessaires pour la translation du privilege sur le montant de l'assurance, que lorsque le débiteur propriétaire resusant ou négligeant de faire assurer, ses créanciers privilégiés, se font autoriser à faire affurer le navire en son lieu & place. De sorte que s'il a réellement sait assurer sans y avoir été contraint, je ne doute nullement qu'en cas de la perte du navire, ces mêmes créanciers privilégiés n'aient droit d'exercer leur privilege sur le recouvrement d'assurance, tout comme s'ils avoient été autorisés à la faire faire eux-mêmes pour leur fûreté; à raison de quoi il est juste, le navire arrivant à bon port, que l'affureur entre en concurrence avec eux pour le paiement de sa prime, comme je le dirai sur le même art. 16 du tit. 14 ci-après.

Cependant par Arrêt du Parlement de Bourdeaux, rendu au rapport de M. de Marboutin pere, le 7 Septembre 1758, entre les sieurs Courtés & Foussat, négociant en faillite, à eux joints, les fyndics de leurs créanciers chirographaires, & les fieurs Duffoullier & Senet, fyndics des créanciers privilégiés; ce privilege que l'attribue de droit aux fournisseurs & ouvriers par transmisfion ou subrogation sur le recouvrement d'assurance, a été rejetté sur ce principe qu'il n'y a aucune loi qui autorife cette translation de privilege, & que

tout privilege doit être fondé sur quelque loi.

Il est vrai qu'il n'y en a point pour ce cas précisément; mais dès que le privilege des fournisseurs & des ouvriers est formellement établi par les art. 16 & 17 du tit. 14 ci-après; quoi de plus naturel que de le transférer sur le produit de l'assurance du navire même affecté à ce privilege, puisqu'au fonds ce font les choses qu'ils ont fournies & les ouvrages qu'ils ont faits au navire qui ont fait la matiere de l'affurance jusqu'à concurrence de la valeur qui leur étoit due? Dans la réalité le navire est représenté par le produit de l'affurance que l'affureur doit payer. Si le navire n'eût pas été mis en état de naviger, il n'auroit pas été affuré; les fournisseurs & les ouvriers font donc fondés à dire que c'est leur chose qui a été assurée lorsque leur débiteur a fait affurer le navire : & de même qu'il n'a point fallu de loi précife pour transmettre le privilege du vendeur du merrein sur les sutailles qui en ont été fabriquées, ou du vendeur de vin sur les eaux-de-vie qui en sont provenues, &c. De même, il n'enfaut point non plus pour la translation du privilege de ces fournisseurs & ouvriers sur le produit de l'assurance du navire.

Il y va d'ailleurs essentiellement de l'intérêt du commerce, attendu que le retranchement de ce privilege porteroit les fournisseurs & ouvriers à ne plus faire crédit aux propriétaires & armateurs des navires. Or si cela arrivoit combien d'armemens seroient manqués? Quel tort encore peut faire la transsation de ce privilege, & où feroit au contraire la justice d'y soustraire le recouvrement de l'assurance, pour en faire prositer les autres créanciers du failli, ou le failli lui-même directement, dans le cas où il se seroit accommodé avec

fes autres créanciers.

On convenoit enfin, hors le procès, que si les fournisseus eusseus eussent pris la précaution de requérir l'assurance, ou qu'il leur sût permis de la faire faire, en ce cas leur privilege n'auroit pu être contesté. C'étoit donc reconnoître qu'il y a un principe de translation du privilege. Or le principe admis, pourquoi la faire dépendre d'une simple formalité qui pourroit même n'avoir été négligée que sur la notoriété ou la certitude de l'assurance déjà faite?

Cet Arrêt au reste est d'autant plus remarquable, qu'il est du Parlement de Bourdeaux, où l'on tient pour maxime, que le prix de la chose représente tellement la chose, que le vendeur d'un meuble conserve son privilege sur le prix qui s'en trouve encore dû par un second acheteur. Lapeyrere, lettre P.

Nº. 129, confirmé aux notes.

L'application de ce cas est si naturelle à celui de l'assurance du navire affecté au privilege des marchands sournisseurs & des ouvriers, que l'on ne conçoit pas en quoi pourroit consister la raison de dissérence; car ensin le produit de l'assurance représente aussi essentiellement le navire que le prix de la vente d'une chose représente cette chose. Il est vrai que cette maxime du Parlement de Bourdeaux n'est pas suivie dans le pays coutumier; mais l'équité n'exige pas moins que le privilege des fournisseurs & ouvriers soit transséié sur le recouvrement de l'assurance du navire, puisque c'est réellement leur chose qui a été assurée, au moyen de l'assurance du navire, ses agrêts & apparaux.

Ceci répond en même-temps à l'argument tiré de la regle, meubles n'ont fuite quand ils font hors la possession du débiteur; car s'il est vrai que le montant de l'assurance représente le navire, il est vrai de dire aussi, par l'esset de la subrogation, que le navire est encore en la possession du débiteur. Par la même raison, on ne peut pas se faire un moyen de ce que le navire a fait naustrage ou a été pris par l'ennemi, puisque l'assurance remet les choses au

même état que si le navire sût arrivé à bon port.

l'avourai néanmoins qu'à disputer de apicibus juris, le parti des sournisseurs & ouvriers peut soussirir difficulté: mais sûrement l'équité est pour eux, & l'intérêt du commerce maritime s'y réunit.

### ARTICLE IV.

E seront non plus reçues aucunes actions contre les maître, patrons ou capitaines en délivrance de marchandise chargée dans leur vaisseau, un an après le voyage accompli.

ETTE prescription ou fin de non-recevoir est d'autant plus naturelle qu'il n'est pas vraisemblable que le porteur d'un connoissement laisse passer un an depuis l'arrivée du navire, sans demander au maître ou capitaine la délivrance des marchandises contenues dans le connoissement. En tout cas il doit s'imputer sa négligence, & le capitaine, pour obtenir sa décharge n'a besoin que d'opposer la fin de non-recevoir, n'étant pas juste de l'obliger de prouver après l'an, qu'il a réellement & de fait délivré les mar-

chandises. Il seroit d'une trop dangereuse conséquence pour la navigation & le commerce maritime, que des actions de cette nature eussent la durée des actions ordinaires : c'est bien assez, & peut être même trop, qu'un capitaine foit obligé pendant un an de conserver la preuve qu'il a rempli son enga-

La fin de non-recevoir auroit lieu tout de même dans le cas où celui à qui les marchandifes étoient adreffées n'auroit pas recu un double de connoiffement, ou autrement n'auroit pas reçu avis du chargement des marchandises. & cela à cause de l'usage où sont les capitaines & armateurs, de rendre public le tableau général des effets chargés dans chaque navire, à moins que le maître ou capitaine n'eut eu la mauvaise foi de supprimer du tableau les mar-

chandifes en question.

Mais il n'y a point d'exemple de ces fortes de prévarications, & si l'on voit des demandes judiciaires en délivrance de marchandifes contre des capitaines, ce n'est qu'à l'occasion des méprises qui se sont quelquesois à la décharge des marchandises, par la précipitation & la confusion avec lesquelles se font toujours ces sortes d'opérations. Qu'en résulte-t-il alors contre le capitaine? Cela se verra sur l'article 5, titre de connoissemens, qui est le 2 du livre 3.

#### ARTICLE V.

E marchand ne sera recevable à former aucune demande contre le maître, ni contre ses assureurs pour dommage arrivé à sa marchandise, après l'avoir reçue sans protestation, ni le maître à intenter aucune action pour avaries contre le marchand, après qu'il aura recu son fret sans avoir protesté de sa part.

TL est tout de même intéressant pour la sûreté & l'activité du commerce, L que l'action en paiement du dommage arrivé à la marchandife ou au vaiffeau, n'ait qu'une durée fort courte; & c'est à quoi il a été pourvu par cet article & par celui qui fuit.

Dans la premiere partie de celui-ci, il est question du dommage arrivé à la marchandise: dommage que le marchand prétend faire supporter au maître

ou à fes affureurs.

A l'égard du maître ou capitaine, afin que le dommage le regarde, il faut qu'il foit arrivé par sa faute ou par celle des gens de son équipage; sur quoi

voir ce qui fera observé sur l'article 28 du titre des assurances.

Pour ce qui est des assureurs, ils sont responsables du dommage dans tous les cas, s'il n'est arrivé par le vice propre de la chose, ou par la fame du maîtie; & encore en font-ils tenus, s'ils fe font chargés de la baraterie de patron, article 28 & 29 du même titre des affurances.

L'action en réparation du dommage étant ouverte, foit contre le maître, foit contre les assureurs, il faut aux termes de cet article, pour la conserver, que celui qui y a intérêt ait soin de protester en recevant la marchandise,

s'il l'accepte fans protestation il n'est plus recevable à dire qu'elle lui a été

livrée défectueuse.

L'article ne déclare point dans quel temps il faut protester, & l'usage est surcela de le saire dans les 24 heures de la délivrance, à l'exemple de ce qui se pratique au sujet des marchandises qui viennent par terre. Il seroit proprigoureux d'exiger que la protestation sût saite au moment même de la délivrance, & l'on conçoit que le plus souvent cela ne seroit pas praticable.

Mais la protestation doit être par écrit; c'est-à-dire, par un acte pardevant Notaires, ou par une signification faite au maître ou à l'assureur, par le ministere d'un Huissier ou Sergent, quoique l'article ne le porte pas, parce qu'il est de regle en fait de protestations pour quelque cas que ce soit, qu'elles soient saites par écrit, sans quoi il n'y a d'autre ressource que celle de s'en rapporter au serment de la partie adverse, sur la réalité des protestations verbales.

Il est pourtant vrai dans la pratique, qu'autant sont fréquentes les occafions, de se plaindre des avaries arrivées aux marchandises, & d'en demander raison aux assureurs, autant sont rares les protestations par écrit en pareil cas. Ce n'est guerre qu'à l'égard des assureurs du dehors, ou que lorsqu'on prétend faire supporter le dommage au maître, que l'on a recours aux formalités. Ce n'est pas au reste, la séule preuve que donnent nos armateurs &

négocians de la bonne foi avec laquelle ils font leur commerce.

Quant aux avaries que le maître est fondé à prétendre, il y a les avaries ordinaires, que l'usage a fixées dans chaque port suivant la nature du voyage, & ces avaries ne peuvent par lui être prétendues, qu'autant qu'elles sont stipulées ou qu'elles sont censées l'être par l'usage, outre & par-dessus le fret convenu; mais on n'y manque jamais, dans les connoissemens; la clause y est même imprimée. Au reste pour savoir l'estet de cette clause & ce que c'est que ces avaries; voir l'article 9 du titre des avaries.

A l'égard des avaries extraordinaires, il n'a droit d'en demander raiton, qu'autant qu'elles font grosses ou communes; c'est-à-dire, qu'autant que le navire les a foussers pour le falut commun, ou que dans le cas qu'elles

ont été faites pour fauver en particulier les marchandises.

D'une jou d'autre maniere, s'il a reçu son fret sans avoir protesté pour ses avaries, il est non-recevable tout de même à les prétendre dans la suite.

Mais favoir s'il faut qu'il proteste précisément dans le moment qu'il reçoit son fret, ou qu'il se fasse réserve des avaries dans sa quittance, supposé qu'il en donne une, ou si les protestations générales qu'il a faites dans sa déclaration d'arrivée au Gresse de l'Amirauté, suffiront pour le mettre à couvert de la fin de non-recevoir?

Je ne doute nullement que ces protestations générales ne soient suffisantes par rapport aux avaries extraordinaires, attendu que cet article exige simplement des protestations de sa part, & qu'ainsi la réception qu'il sait ensuite de son fret, doit s'entendre naturellement sans préjudice des avaries dont le réglement est à faire; mais si ce ne sont que les avaries ordinaires, comme elles sont réglées par l'usage & qu'ainsi il a droit de les exiger en même-temps que son fret, la présomption est qu'il les a reçues aussi dans le même temps, s'il n'en a pas sait réserve dans sa quittance; d'où il s'ensuit que sur la repré-

sentation de sa quittance sans réserve, la fin de non-recevoir a lieu contre lui, saus à requérir le serment de la partie adverse, lequel serment ce me semble, ne peut même être exigé affirmatif; mais seulement comme serment de crédulité & de bonne soi, à cause de la modicité de l'objet dont la mémoire peut n'être pas assez sûre pour sournir matiere à un serment pleinement affirmatif.

#### ARTIGLE VI.

Es protestations n'auront aucun effet si dans le mois elles ne sont suivies d'une demande en justice.

Ans tous les cas de l'article précédent, ce n'est donc pas affez d'avoir protesté, les protestations seront inutiles & sans aucun effet si dans le

mois elles ne font suivies d'une demande en justice.

Il convient même d'ajouter, qu'il est telle circonstance, où la demande, quoique sormée dans le mois qui suit ces protestations, seroit inutile tout de même; & cela arriveroit estétivement, si le dommage étoit couvert de maniere, qu'il n'y est plus moyen de le vérisser & de le constater; car c'est une maxime que toute action en paiement de dommage cesse & est prescrite lorsque le dommage ne peut plus être reconnu & estimé; sur quoi voir le commentaire sur la Coutume de la Rochelle, art. 11, n. 34 & suiv.

Il est donc intéressant pour celui qui a une action à former pour cause de dommage ou avarie, de faire ses diligence à temps pour en faire constater la nature, la qualité & l'estimation relativement aux circonstances, à l'esset de quoi il faut qu'il fasse faire la visite des marchandises ou du navire, & qu'il fasse dresser un procès verbal de leur état, partie présente ou duement

appellée.

Dans le train ordinaire, on se contente d'un procès-verbal fait par un Notaire ou un Sergent; mais cela n'est pas régulier, & c'est le cas où l'office du Juge est nécessaire pour faire une preuve juridique. Aussi s'est-on souvent mal trouvé d'avoir négligé de prendre cette précaution, sur-tout avec les étrangers, qui en sont pour les formalités exactes, de même que ceux des François qu'on apelle difficultueux. S'ils ne l'étoient néanmoins qu'en pareille occurence, ils ne mériteroient pas cette épithete injurieus; car enfin est-ce constater comme il convient le dommage, que de n'y employer que le ministere des Notaires ou des Huissiers ? sur-tout lorsqu'il y va de l'intérêt des absens, dont les droits ne peuvent être mis en sûreté que par le ministere du Procureur du Roi. Or le Procureur du Roi ne comparoîtra pas à un procès-verbal de Notaire ou de Sergent.

Un tel procès-verbal suffira sans doute, s'il est fait avec quelqu'un ayant pous oir ou ordre de représenter l'absent; mais s'il n'y a personne pour le représenter, il est évident que pour faire preuve, il saut que le procès-verbal soit sait par le Juge en présence du Procureur du Roi, qui est le représen-

tant naturel & légal des absens.

A la vérité les Officiers de justice ne sont pas plus en état d'apprécier le dommage que les Notaires; mais ils constatent juridiquement l'état des chofes, & par le droit qu'ils ont d'exiger le serment des experts nommés pour procéder à l'estimation, on peut tout autrement compter sur l'appréciation de ses experts travaillans sous leurs yeux, que lorsqu'ils n'ont que des Notaires pour contrôleurs de leurs opérations.

Ceci au reste est observé sans autre vue que celle de l'intérêt public, saus à ceux qui n'aiment pas que leur conduite soit éclairée de si près, ou qui se font un mérite auprès des absens de leur avoir épargné quelques petits srais qu'il en auroit coûté de plus, peut-être en prenant la voie judiciaire, à continuer leur méthode économique en apparence, aux risques de ce qui

en pourra arriver.

On peut dire néanmoins que l'abus de se servir en pareilles occasions du ministere des Notaires; en un mot de tous autres Officiers que ceux de l'Amirauté a été répre uvé de tout temps, & la preuve en résuite des anciennes Ordonnances qui ont constamment désendu à tous Notaires; tabellions, Juges & Officiers autres que ceux de l'Amirauté, « de bailler lettres ou certisie cats de la descente des marchandises, & autres choses qui viennent & arrivent par mer, sur peine d'amende arbitraire », Ordonnance de 1517, art. 17; de 1543, art. 45, & de 1584, art. 73. Car ensin ces désenses renserment implicitement celles de constater les avaries reçues par les mêmes marchandises venues par mer.

En fait d'avaries arrivées à un navire, l'usage n'est point de faire dresser un procès-verbal de l'état du navire; on se contente de demander au Juge, que la visite en soit saite par experts avec estimation; sur quoi le Juge, du confentement du Procureur du Roi, nomme d'office pour experts, deux Capitaines & deux charpentiers de navire; lesquels après avoir accepté la commission & promis par serment de la rempliravec sidélité, procedent à la visite & estimation, dont ils dressent leur rapport qu'ils attestent ensuite, encore par serment.

Ceux qui sans autre cérémonie se sont respectivement raiton dans ces circonstances, sont louables assurément, & rien ne marque mieux leur bonne soi; mais il est des gens décidés pour les formalités, & l'on ne sauroit les blâmer. Ainsi le plus sûr est d'observer essectivement les formalités & de se pourvoir dans le mois des protestations, sur peine de déchéance ll resteroit pourtant la ressource de s'en rapporter au serment de la partie adverse, sur le point de savoir, si elle n'a pas été informée à temps & des protestations & de l'estimation des avaries, & si elle n'a pas premis de fatisfaire en conséquence; car ensinces courtes prescriptions ou sins de non-recevoir, doivent toujoursêtre accompagnées de bonne soi: & ce teroit s'annoncer pour en manquer, que de resuser de faire un pareil serment, par lequel on est rendu Juge dans sa propre cause.

Une observation importante à faire au sujet de cet article & du précédent, est qu'à l'égard des marchandises, il n'y est question que des avaries que le marchand prétend qu'elles ont essuyées; au moyen de quoi la fin de non-recevoir n'est pas applicable au cas où il s'agit d'un vice caché qu'il n'est pas naturel de soupçonner. Alors le marchand est recevable à s'en plaindre dès qu'il a découvert ce vice, Ainsi jugé à l'Amirauté de Marseille, par Sentence des 10

Tome I.

Juin & 15 Décembre 1750. Dans l'espece de cette derniere, il s'agissoit d'un baril trouvé rempli de clous & de vieux fers, au lieu de noix muscade. Le marchand qui avoit reçu le baril fut admis dans sa demande, quoiqu'il ne se

fût pourvu que 8 jours après.

Reste de savoir sur cela dans quel temps précisément i'on est recevable à se plaindre en pareil cas? Je croyois, par argument du présent article, qu'après un mois la fin de non-recevoir seroit acquite, le marchand devant s'imputer sa négligence à vérisier sa marchandise pendant un si long-temps. Il est même tel marchand à qui il seroit dangereux d'accorder un delai aussi reculé.

#### ARTICLE VII.

E maître ne sera aussi recevable après la délivrance des mar-E maître ne fera autil recevable après la delivrance des mar-chandises, à alléguer d'autres cas sortuits que ceux mentionnés dans fon rapport.

A VANT ou après la délivrance des marchandises, il seroit trop dangereux d'admettre le maître ou capitaine à excepter d'autres événemens ou cas fortuits que ceux mentionnés dans son rapport; il ne manqueroit pas d'expédiens ou de défaites, qu'il imagineroit après coup, soit pour augmenter ses avaries, soit pour se désendre de faire raison du dommage qu'on soutiendroit être arrivé aux marchandises par sa faute ou par le mauvais état de fon navire.

Son rapport doit donc être une piece décisive contre lui, de maniere qu'il foit non-recevable à alléguer aucuns autres accidens que ceux qu'il y a déclarés, ni rien de contraire, comme il a été observé sur l'article 8 du tit. 10 cidessus. Mais de la façon que les capitaines tournent ordinairement leurs déclarations ou rapports, il n'est pas facile de s'en prévaloir contr'eux, au moyen des réserves & protestations qu'ils on t soin de faire, où, de peur d'omission ou ils exagerent autant qu'il leur est possible.

#### ARTICLE VIII.

TOUTE demande pour raison d'abordage sera sormée vingtquatre heures après le dommage reçu, si l'accident arrive dans un port, havre ou autre lieu où le maître puisse agir.

T Es accidens maritimes sont si fréquens, qu'il se pourroit qu'un navire, L après avoir été abordé par un autre, souffrir, dans un intervalle assez court, d'autres avaries dont on dissimuleroit la cause pour les faire regarder comme une suite naturelle, ou même comme un effet direct de l'abordage. Tel est le motif de la briéveté de l'action concernant l'abordage, & rien

affurément n'est plus juste, pour éviter les surprises.

323

C'est aussi dans cet esprit, que notre article veut que l'action soit sormée vingt-quatre heures après le dommage reçu, si l'accident est arrivé dans un port ou autre lieu où le maître puisse agir dans ce court espace de temps; sans quoi & s'il forme su demande plus tard, il sera déclaré non-recevable, que l'abordage ait été fortuit ou causé par la faute de l'autre maître; car l'Ordonnance ne distingue point en cette partie. Il est à observer néanmoins que s'il y a eu des pourparlers qui ayent empêché d'intenter l'action dans les vingt-quatre heures. la fin de non-recevoir n'aura pas lieu. Mais la preuve de ces pourparlers n'est pas selon moi, recevable par témoins, & il n'y a que la ressource de s'en rapporter au serment de la partie adverse.

Si l'abordage s'est fait en pleine mer, ou tellement hors du port, qu'il ne soit pas possible au maître d'intenter son action dans les vingt-quatre heures après le dommage reçu, le délai ne courra que du jour de l'arrivée de son navire

dans le port. Contrà non valentem agere non currit prescriptio.

Dans ce délai, au reste quoique satal, ne sera pas compris le jour du Dimanche qui s'y rencontrera, l'Ordonnance ne le disant pas. De même de la Fête chommée; la raison étant égale. Sentence conforme de l'Amirauté de

Marseille du 17 Décembre 1751.

Réste de savoir si un bâtiment chargé pour Marans, Rochesort ou qu'elqu'autre endroit voisin, ayant été abordé, hors de la rade, en un mot dans sa route; mais de maniere que le dommage n'est pas capable de l'empêcher de continuer son voyrge, le maitre est obligé de retourner aussi-tôt dans ce port pour former son action dans les vingt-quatre heures, ou s'il peut achever son voyage sans s'exposer à perdre le droit de demander raison du dommage qu'il a reçu.

Je pense qu'il peut dans ce cas continuer librement son voyage, & que moyennant qu'il intente son action dans les vingt-quatre heures de son arrivée dans le port de sa destination, si cela est possible, il sera à couvert de la fin de non-recevoir. A tout événement, il saut qu'il use de diligence, & qu'à son arrivée, il ait soin de protester au gresse s'il y en a, sinon pardevant Notaires, de se pourvoir, s'il prévoit qu'il ne puisse pas intenter son action dans les 24 heures, la raison est que la circonstance du voyage commencé, met naturellement le maître dans l'impuissance d'agir, ou ce qui est la même chose, excuse pleinement son inaction, à cause qu'il ne pourroit relâcher pour se plaindre de l'abordage, sans augmenter considérablement la perte par les dommages & intérêts que causeroit le relâche, & qu'on seroit en droit de lui reprocher l'asfectation qu'il auroit eue de relâcher, étant en état de continuer sa route.

Au fonds, en matiere d'abordage, le dommage doit être réparé par le maître qui l'a causé par sa faute ou par son imprudence; & à plus sorte raison, s'il l'a fait par malice; mais rien de tout cela ne se présume, pas même contre le maître dont le navire est beaucoup plus sort que l'autre. Il en saut des preuves, sans quoi l'on juge que c'est un pur accident dont le dommage doit être supporté également par les deux navires; & c'est ainsi que se terminent presque toujours ces sortes de contestations. V. instà les articles 10 & 11 du tit.

des avaries avec les notes.

#### ARTICLE IX.

Es taverniers n'auront aucune action pour la nourriture fournie aux matelots, si ce n'a été par l'ordre du maître, & en ce cas ils en feront la demande dans l'an & jour, après lequel ils n'y feront plus reçus.

ET article contient deux parties qu'il ne faut pas confondre. Dans la premiere, toute action est déniée aux taverniers on cabaretiers. pour la nourriture qu'ils auront fournie aux matelots, si ce n'a été par l'ordre du maître.

Cela veut dire que sans cela, le cabaretier est sans action, soit contre le

maître, foit contre le propriétaire ou l'armateur du navire.

Il est tout de même aussi sans action contre les matelots, conformément aux Ordonnances de 1555 & de 1584. V. instra art. 14, tit. premier du liv. 2.

Cependant, comme les anciennes Ordonnances & le présent article, disent sans l'ordre du maître, ce qui suppose nécessairement des matelots engagés avec lui, auxquels par conséquent il doit la nourriture; la décisson seroit différente s'il s'agissoit de la nourriture fournie à des matelots avant leur engagement. C'est-à-dire, que le cabaretier seroit fondé à leur demander, en pareilles circonstances, le paiement de leur nourriture, & qu'ils y devroient être condamnés toutesois juxtà légitimum modum, à moins qu'ils ne sussent des leur nourreux conformément à l'article 128 de la coutume de Paris, qui en cette partie fait loi par-tout; le cabaretier alors devant s'imputer la faute de leur avoir fait crédit, ne pouvant pas douter qu'ils ne sussent des leur des leur avoir fait crédit, ne pouvant pas douter qu'ils ne sussent des leur des leur avoir fait crédit, ne pouvant pas douter qu'ils ne sussent des leur des leur avoir fait crédit, ne pouvant pas douter qu'ils ne sussent des leur des leur avoir fait crédit, ne pouvant pas douter qu'ils ne sussent de leur avoir fait crédit, ne pouvant pas douter qu'ils ne sussent des leur des leur avoir fait crédit, ne pouvant pas douter qu'ils ne sussent des leur des leur des leur avoir fait crédit.

Telle est en effet l'interprétation reçue au sujet de cet article 128 de la coutume de Paris, qu'autant le cabaretier est repréhensible qui attire à son cabaret des gens domiciliés pour les entretenir dans leur libertinage & leur débauche, autant il mérite de faveur pour raison de la nourriture qu'il sournit aux voyageurs, ou à ceux que leurs affaires amenent dans un lieu où ils

n'ont ni établissement ni asyle.

Si les matelots engagés, sont aurorisés par le maître à aller prendre leur repas au cabaret, sans doute que le cabaretiera droit de se pourvoir contre lui pour le paiement de leur nourriture; mais cette dépense doit-elle retomber sur le propriétaire ou l'armateur du navire? Le maître qui l'a payée est-il sondé à la lui porter en compte, & le cabaretier peut-il retourner sur l'armateur à désaut de paiement de la part du maître? La négative est certaine si le maître a agi sans l'aveu de l'armateur présent sur le lieu, & ce sera tout le contraire dans l'absence de l'armateur. V. au surplus les notes sur ledit art. 14. tit. premier du liv. 2.

En supposant néanmoins l'action ouverte au profit du cabaretier contre les matelots, contre le maître ou contre le propriétaire du navire, il saut toujours qu'il l'intente dans l'an & jour, faute de quoi la fin de non-recevoir

LIV. I. TIT. XII. des Prescriptions, &c. ART. IX. 325 pourra lui être légitimement opposée, & c'est la seconde partie de notre article,

On comprend que l'an ne doit se compter que du jour que le cabarctier a

cessé de fournir la nourriture aux matelots.

On comprend tout de même que dans le cas où le propriétaire du navire est tenu du paiement de cette nourriture, le cabaretier est privilégié sur le navire, comme étant du nombre des créanciers pour sournitures de vituailles & autres choses nécessaires à l'équipement du navire, lesquels sont déclarés privilégies par l'article 16 du tit. 14, instrà.

Et comme par l'article 3 ci dessus tous ces privilégiés n'ont qu'un an pour demander le paiement de leur dû, il n'auroit pas été naturel que le cabaretier

cût eu un plus long délai pour se pourvoir.

### ARTICLE X.

Les prescriptions ci-dessus n'auront lieu lorsqu'il y aura cédule, obligation, arrêté de compte, ou interpellation judiciaire.

N trouve les mêmes restrictions dans l'article 9, tit. premier de l'Ordonnance de 1673, & dans les art. 126 & 127 de la coutume de Paris.

Lorsque la créance est justifiée par un arrêté de compte ou autre reconnoissance par écrit; il n'est donc plus question des sins de non-recevoir établies par les articles précédens, & il n'y a plus d'autre prescription à opposer que celle de trente ans; mais on peut laisser perdre ou purger le privilege quoique l'action personnelle soit toujours subsistante.

Quant à l'interpellation judiciaire, cela ne s'entend absolument que d'une demande en justice avec affignation. L'Ordonnance de 1673 & l'article 126 de la coutume de Paris, disent à la vérité, sommation ou interpellation judiciaire; mais il a toujours passé pour constant qu'une simple sommation non accompagnée d'afsignation n'étoit pas capable d'arrêter la prescription & d'em-

pêcher la fin de non recevoir.

Il ne suffit pas au reste d'une assignation en forme, il saut encore en saire suite, & ne pas laisser tomber l'instance en péremption; autrement la fin de non-recevoir auroit lieu tout comme s'il n'y eût pas eu de demande judiciaire. Et à cet égard il convient d'observer, que si dans les matieres ordinaires la péremption d'instance ne s'opere que par une cessation de procédures pendant trois ans, il n'en est pas de même dans celles où la durée de l'astion est bornée à deux ans, à un an, ou à six mois, la regle étant certaine que l'instance périt alors par discontinuation des procédures pendant le même temps que l'on a pour former utilement l'astion; comme par exemple en matiere de retrait, de complainte; sur quoi voir le Commentaire sur la coutume de la Rochelle, article 54, n. 20, art. 57, n. 40.

Mais quoique l'action soit prescrite, on n'est pas pour cela sans ressource, le désendeur ne pouvant en pareil cas obtenir sa décharge qu'en affirmant par serment qu'il ne doit pas; ou si c'est un héritier, qu'en affirmant qu'il n'a pas

connoissance que la somme demandée soit dûe. C'étoit déjà une maxime universellement reçue, avant que l'Ordonnance de 1673 en eût fait une regle dans l'article to du tit, premier déjà cité. Ainsi je ne puis souscrire à une Sentence de Marfeille du 12 Juillet 1748 qui a jugé le contraire. Toute courte

prescription doit être accompagnée de bonne foi.

Toutefois afin que le demandeur puisse exiger le ferment, il faut qu'il ait un principe d'action contre le défendeur; car si c'étoit un cabaretier, par exemple, qui demandât à un matelot le paiement de la dépense que celui-ci auroit faite à fon caharet fans l'aveu du maître ou du propriétaire du navire ; comme il feroit alors sans action contre le matelot, ce seroit envain qu'il lui déféreroit le ferment, puisque la reconnoissance de la dette de la part du matelot ne suffiroit pas pour opérer sa condamnation.

Par la même raison le cabaretier n'en feroit pas mieux, quand il seroit sondé dans un billet ou autre reconnoissance par écrit du matelot. Dès qu'il seroit constant & avéré que le billet n'auroit pour cause que la dépense induement faire par le matelot au cabaret, il n'en feroit pas moins en voie de décharge aux termes de l'article 155 de la coutume d'Estampes, & d'un Arrêt du 17 Décembre 1584, cité par la majeure partie des Commentateurs fur l'article 128 de la coutume de Paris, qui a déclaré nulle une cédule faite par un habitant au profit d'un cabaretier pour dépense de bouche faite en sa taverne.

Hors delà, & lorsqu'il n'y a de fin de non-recevoir à opposer contre la dette, que sur le fondement de la prescription, si le désendeur resuse d'affirmer qu'il a payé, ce qui vaut une reconnoissance formelle de la vérité de la dette; c'en est assez pour conserver au demandeur sa créance, sans avoir égard à la prescription, & pour lui faire obtenir un jugement de condamnation contre son débiteur : mais pour cela il ne rentre pas dans tous les droits attachés à sa créance dans le principe; je veux dire qu'il ne recouvre pas le privilege qu'il avoit originairement. Ce privilege est perdu pour lui, il ne peut plus l'exercer, & il ne lui reste qu'une action simple & commune contre son debiteur.

Il en est à son égard, comme d'un créancier de rente constituée qui a laissé acquerir la prescription de cinq ans. La prescription des arrérages antérieurs aux cinq dernieres années, n'empêchera pas à la vérité le créancier d'en exiger le paiement de fon débiteur, si celui-ci, renonçant à la fin de non-recevoir, reconnoît devoir tous les arrérages demandés; mais cette reconnoissance, ne pouvant nuire à ses autres créanciers; ne fera pas remonter l'hypotheque des arrérages prescrits au jour du contrat de constitution de la rente ; il n'y aura d'hypotheque à cet égard que du jour du jugement de condamnation ou de la reconnoissance pardevant Notaires. Commentaire sur la coutume de la Rochelle, article 19, n. 122; à Duplessis & Brodeau sont cités.

Or si la reconnoissance d'une dette, après la prescription, ne fait pas revivre l'hypotheque de la créance, il en doit être de même du privilege par

identité de raison-

Outre les prescriptions & fins de non-recevoir introduites par les différens articles de ce titre, il y a encore celles concernant les assurances; sur quoi voir l'article 48 du titre des assurances qui est le sixieme du livre 3 ; la réclamation des ancres, article 28, titre des naufrages; la réclamation des effets en fait de prise, article 26, tit. 9; la réclamation des successions des gens LIV. I. TIT. XII. des prescripcions, ART. X. 327 morts en mer; article 10, titre 11 du même livre 3, & la réclamation des

effets naufragés. articles 13, 24, 26, 27, 28 & 36, tit. 9 du liv. 4.

Mais par rapport à ces derniers objets, quoique par le Réglement du 23 Août 1739, ces fins de non-recevoir ayent été renouvellées & que le delai pour la réclamation des effets des gens morts en mer, ait été étendu jusqu'à deux ans, la prescription en ce qui concerne l'intérêt du Roi, cédé aux invalides, & celui de M. l'Amiral, ne s'observe point à la rigueur, lintention du Roi & de M. l'Amiral, étant que les réclamations soient réçues en quelque temps que ce soit, moyennant que les réclamateurs justifient suffisamment le droit qu'ils s'attribuent.

Ce n'est donc que lorsque les prescriptions ou sins de non-recevoir tournent au prosit des particuliers, qu'on y fait droit à la rigueur, en déclarant les réclamateurs non-recevables pour ne s'être pas pourvus dans le temps déterminé par la loi; sans examiner même s'il a été en leur pouvoir de se présenter plutôt; c'est-à-dire, s'ils ont eu connoissance ou non de l'événement qui leur

donnoit droit de réclamer leurs effets.







# TITRE XIII.

# Des Jugemens & de leur exécution.



L n'est pas de mon sujet de parler ici des regles que les Juges sont obligés de suivre dans leurs Jugemens; d'examiner s'ils doivent toujours s'en tenir à la lettre de la Loi, ou s'ils peuvent s'en écarter quelquesois, pour en consulter l'esprit & l'adopter; de marquer quand & comment l'usage peut suppléer à la Loi, la mitiger ou l'abolir entiérement; d'indiquer ensin les caracteres qui distinguent les véritables usages, des

pratiques abusives. Je me réduirai donc à des observations convenables, sur les dipositions contenues dans dissérens articles de ce titre.

#### ARTICLE PREMIER.

O us Jugemens des Sieges particuliers de l'Amirauté qui n'excéderont la somme de cinquante livres, & ceux des Sieges généraux ès Tables de Marbre qui n'excéderont cent cinquante livres, seront exécutés définitivement, & sans appel.

I L est étonnant que le Commentateur atteste sur cet article que les Parlemens ne le respectent pas plus que l'Edit de création de la Jurisdiction Confulaire, en ce qui concerne le pouvoir attribué aux Juges Consuls, de juger sans appel jusqu'à la somme de 500 livres.

Selon lui, les Parlemens reçoivent indifféremment tous appels, ne fouffrant point de pouvoir fouverain dans aucune Jurisdiction de leur ressort, ce qui

comprend par conféquent aussi les Présidiaux.

Après cette curieuse observation, il ajoute avec le même bon sens « que » c'est aux Juges des Amirautés à se tirer de là comme ils pourront, & à faire « valoir leur pouvoir en dernier ressort contre les Parlemens du Royaume, « ainsi qu'ils jugeront à propos, la chose est très-indissérente au public.

Quelle espece de Commentateur est-ce là? Quoi! il n'importe nullement au public que des causes légeres ne soient pas portées au Parlement pour y être jugées à grand frais, sans compter les délais qu'il faut essuyer avant de pouvoir obtenir justice à son tour?

Si

LIV. I. TIT. XIII. des Jugemens, &c. ART. I. 329

Si les vœux du public étoient exaucés, on verroit bientôt doubler & tripler le pouvoir de juger en dernier restort, accordé par les Ordonnances aux Juges inférieurs. Comment ce même public verroit-il donc d'un œil indissérent

que l'on voulût anéantir ce pouvoir tout limité qu'il est?

Mais cet événement n'est pas à craindre, & ce séroit faire injure aux Parlemens, que de les soupçonner capables de suivre les idées que le Commentateur a cu la malhabité de leur prêter. Il est vrai qu'on a vu quelquesois des entreprises pour faire recevoir des appels de Jugemens rendus en dernier refort; mais on sait à qui il faut les imputer ces enrreprises. Jamais des Juges qui mettent au rang de leurs devoirs les plus essentiels, l'obligation de se conformer aux Ordonnances & de les saire exécuter dans tous leurs points, n'y ont pris part.

Après tout, les Juges inférieurs qui ont droit de juger en dernier ressort jusqu'à une certaine somme, ne manquent pas de moyens pour faire exécuter leurs jugemens sans avoir égard à l'appel; & ils ne seroient pas embarrassés non plus pour faire annuller tout ce qui seroit sait au mépris de leur autorité.

Par Ordonnance de 1584, art. 53, les Amirautés particulieres n'avoient droit de juger sans appels que jusqu'à deux écus, & les Amirautés générales que jusqu'à quatre écus; mais les condamnations d'amende étoient exécutoires jusqu'à 8 écus un tiers. Même Ordonnance de 1584, article 52. Aux termes de cet article, le pouvoir des premiers est augmenté jusqu'à 50 liv. & des autres jusqu'à 150 liv. si tant est néanmoins qu'on puisse regarder cela comme une augmentation, en comparant les especes de ce temps-là avec celles d'aujourd'hui, & même du temps de la présente Ordonnance.

Au sujet des Amirautés générales, il est à observer que cet article déroge au 13e. du tit. 17 de l'Ordonnance de 1667, aux termes duquel, leurs jugemens définitifs en matiere sommaire n'étoient exécutoires que jusqu'à la somme de 100 liv. & encore qu'à la charge de donner caution; au lieu que par cet art.

elles ont droit de juger sans appel jusqu'à 150 liv.

Quant aux Amirautés particulieres, il n'y a de changement qu'en ce que le présent article leur attribue le pouvoir de juger en dernier ressort jusqu'à 50 liv. Ainsi, si la condamnation excede, il s'agit de se conformer à cet égard au

même article 13 de ladite Ordonnance de 1667.

Suivant une Sentence de l'Amirauté de Marseille du mois de Février 1750, il saudroit dire que notre article sousser exception pour le cas où il y a appel du déclinatoire resusé, qu'il convient alors de sauver aux parties à se pourvoir sur l'appel. Cepéndant par l'article 13, tit. 12 de l'Ordonnance du mois de Mars 1673, les Juges & Consuls ayant droit de juger & de saire exécuter leurs jugemens nonobstant tout déclinatoire, appel d'incompétence, &c. Pourquoi n'en seroit-il pas de même des Juges de l'Amirauté, & de tous autres autorisés à juger en dernier ressort jusqu'à une certaine somme? Sussiroit-il donc d'attaquer leur compétence pour leur ôter leur pouvoir tout-à-coup?



#### ARTICLE 11.

Es Jugemens définitifs concernans les droits de congés & autres appartenans à l'Amiral, feront exécutés par provision à la caution juratoire du Receveur.

Ans distinction d'Amirauté générale ou particuliere, tous jugemens désinitis concernans les droits de l'Amiral aussi fans distinction, tels qu'ils ont été détaillés sur le tit. premier; & à plus forte raison les jugemens provisoires, s'il s'en rendoit en pareil cas, sont exécutoires par provision, nonobstant l'appel, & toutesois fans y préjudicier; sont exécutoires, dis-je, suivant cet article à la caution juratoire seulement; c'est-à-dire, sur la simple soumission du Receveur de l'Amiral; & cela est d'autant plus juste que la solvabilité du Receveur dont M. l'Amiral est garant de droit, vaut le meilleur cautionnement.

Il en est de même des jugemens portant condamnation d'amende, rendus dans les Amirautés particulieres, puisque ces amendes comme appartenantes pour le tout à l'Amiral font partie des droits attribués à sa charge. Et à l'égard des amendes prononcées dans les Amirautés générales, il en faut dire aussi autant pour la moitié qui en revient à l'Amiral, de même que pour la

moîtié dévolue au Roi.

Cette exécution provisoire est si favorable & si privilégiée, à raison de l'honneur dû à l'importante charge d'Amiral, qu'elle ne peut être arrêtée ni suspendue par aucun jugement ou Arrêt de défense. A la vérité le Receveur ne passeroit pas outre au préjudice des défenses; mais il n'est pas douteux qu'elles ne sustent promptement levées, comme surprises, dès que M. l'Amiral s'en plaindroit; & vraisemblablement ce ne seroit pas impunément qu'un Procureur auroit prêté son ministere pour faire obtenir ces désenses à sa partie.

# ARTICLE VI.

ERONT aussi les Sentences concernant la restitution des choses déprédées ou pillées dans les nausrages, exécutées nonobstant & sans préjudice de l'appel en donnant caution.

L faut pour cela qu'il s'agisse de Sentences rendues en matiere civile. Si l'on avoit pris la voie extraordinaire, il en scroit autrement, parce qu'en matiere criminelle, l'appel suspend tout, la condamnation pécuniaire en même temps que la peine afflictive. Il n'y auroit d'exception à cela qu'autant que les esse estes pillés auroient été faisse & déposés par Ordonnance de justice; alors la délivrance provisoire ou définitive ordonnée en saveur des réclamateurs, auroit lieu aux termes de cet article, nonobstant l'appel; en par eux donnant bonne & suffisante caution.

Quoique l'article ne parle que des déprédations ou pillages en cas de nau-

frage, il en seroit de même, en effet de pillage commis par des pirates ou corsaires, relativement à l'article 37 de l'Ordonnance de 1543, & à l'article 52 de celle de 1584; ce qui s'entend aussi-bien du pillage fait par les gens d'un navire armé en course, sur un navire ennemi pris, à raison du tort que ce pillage sait à l'armement, que de celui qui seroit fait sur un vaisseau de la nation, ou étranger qui ne seroit pas sujet à prise.

Au reste, comme l'article 7 ci-après, porte qu'au surplus l'Ordonnance de 1667 sera exécutée selon sa forme & teneur; ce qui renvoie aux titres 17 & 27 de ladite Ordonnance, principalement à l'article 13 du titre des matieres sommaires, & que la plupart des affaires qui se traitent à l'Amirauté, sont ou de police, ou au rang des matieres sommaires, ou dans le cas d'être sondées en titre; il est très peu de Jugemens ou Sentences de l'Amirauté qui ne soient

en termes d'être exécutés par provision en donnant caution.

Il en est même qui sont exécutoires sans donner caution, soit à raison du privilege de la dette, soit par la difficulté de sournir caution; & tels sont les jugemens portant condamnation définitive ou provisoire, contre le propriétaire ou l'armateur d'un navire, en paiement des gages ou loyers dus tant au capitaine qu'aux autres personnes de l'équipage: l'usage est à cet égard d'ordonner le paiement ou provisionnel ou définitif, sur la simple soumission des demandeurs.

De ce que presque tous les jugemens d'Amirauté sont exécutoires, nonobstant l'appel en donnant caution, il ne s'ensuit pas néanmoins que cet article soit inutile ou supperssus, puisqu'il résout un cas sur lequel cessant sa disposition, il y auroit eu quelque doute à former par rapport à l'exécution

provisoire.

En faveur du commerce de France aux colonies, par l'article 2 titre 3 du Réglement du 12 Janvier 1717, il avoit été ordonné purement& simplement que les demandes pour le paiement de partie ou du total de la cargaifon d'un navire prêt à faire voile pour revenir en France, seroient jugées sommairement & exécutées, nonobstant & sans préjudice de l'appel; que les détenteurs des marchandifes seroient contraints par la vente de leurs effets, même par corps, s'il étoit befoin, à en acquitter le prix, lorsqu'il ne s'agiroit que d'un paiement non contesté, & que s'il y avoit quelque question incidente, la Sentence de l'Amirauté servit toujours exécutée par provision en donnant caution. Mais l'interprétation de ces dispositions ayant donné lieu à une diversité de jurisprudence dans les colonies, il est intervenu depuis une Déclaration du Roi, donnée au Camp fous Tournay, le 12 Juin 1745, qui pour rendre la jurisprudence uniforme sur ce sujet & favoriser encore plus le commerce, porte, article premier, que les dettes de cargaifon seront jugées fommairement aux Sieges de l'Amiranté, dans les colonies, à quelque échéance qu'elles foient payables & en quelque temps que le paiement en foit pourfuivi, aussi-bien après, qu'avant le départ des navires, pour retourner en France.

L'article 2 veut que les Jugemens qui interviendront sur lesdites dettes, soient exécutes nonobstant l'appel, & sans préjudice d'icelui, & que les débiteurs soient contraints au paiement, soit avant, soit après le départ des navires, par la vente de leurs effets, même par corps si besoin est, lorsqu'il

ne s'agira que du paiement non-contesté; & que s'il y a quelque question incidente, la Sentence de l'Amirauté soit toujours exécutée par provision en

donnant caution.

Il est réglé par l'article 3, que ne seront censées dettes de cargaison, & jugées comme telles, que celles qui seront constatées & sondées sur des comptes arrêtés ou des billets consentis au capitaine du navire, duquel auront été achetées les marchandises pour lesquelles ils seront causés, ou au négociant gérant la cargaison pendant la traite dudit navire & son séjour dans la colonie; toutes autres dettes non ainsi établies sont déclarées ne devoir point jouir du privilege accordé aux effets de cargaison.

Enfin Sa Majesté déclare dans l'article 4, qu'elle n'entend point déroger ni rien changer aux regles établies, tant sur la compétence que sur le jugement des dettes & contestations, entre les négocians & marchands des colonies, dont la connoissance appartiendra toujours aux Juges des Jurisdictions ordinaires, lesquels seront tenus de se conformer dans leurs Jugemens aux dispositions des Ordonnances de 1667 & 1673, & aux autres Réglemens sur les

matieres de commerce.

# ORDONNANCE DU ROI,

Concernant les dettes de cargaifon des Navires des Ports du Royaume aux Colonies Françoifes de l'Amérique.

Donnée au Camp fous Tournay, le 12 Juin 1745.

L OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, Salut. Par l'article II. du titre 3 de notre Réglement du 12 Janvier 1717, concernant les Sieges d'Amirauté en nos colonies, Nous avens ordonné que les demandes pour le paiement de partie ou du total de la cargaifon d'un navire prêt à faire voile pour revenir en France, seront jugées sommairement, & exécutées nonobstant & sans préjudice de l'appel, que les détempteurs des marchandifes feront contraints par la vente de leurs effets, même par corps s'il est besoin, à en acquitter le prix, lorsqu'il ne s'agira que d'un paiement non contesté; & que s'il y a quelque question incidente, la Sentence de l'Amiranté fera toujours exécutée par provision nonobstant & fans préjudice de l'appel, en donnant caution. Nous sommes informés que les dispositions de cet article ayant été différemment entendues dans les différentes colonies, y ont donné lieu à une diversité de Jurisprudence su les cas auxquels doit être appliqué le privilege, tant du Jugement sommaire & de l'exécution provisoire,

que de la contrainte par coprs pour le paiement de dettes de cargaifon : Qu'en effet dans certaines colonies on accorde le Jugement fo mmaire & l'exécution provisoire, mais sans la contrainte par corps, aux dettes dont le paiement est poursuivi avant le départ du navire, & que loríque le navire est parti, on n'y regarde plus les dettes de cargaifon comme dettes de commerce maritime, & l'on y prétend qu'elles ne doivent être poursuivies & jugées qu'aux jurisdictions Royales, ainsi que les dettes ordinaires; & que dans d'autres Colonies les dettes de cargaiton font toujours regardées comme dettes de commerce maritime, foit avant, foit après le départ des navires, mais que ce n'est que dans le premier cas qu'elles y sont fujettes au privilege du jugement sommaire, de l'exécution provisoire & de la contrainte par corps. Nous avons reconnu d'un autre côté, que ti les dispositions de l'article II du titre III de notre Réglement du 12 Janvier 1717, étoient alors sufficantes, relativement à l'état où se trouvoit le commerce de nos colonies, ce commerce mérite à préfent une faveur plus par-

333

ticuliere pour le recouvrement des ventes, les cargaifons qui sont apportées aux colonies étant d'une conséquence & d'un prix qui permettent rarement aux navires de France d'en rapporter tout le produit dans un même voyage. Nous avons donc jugé nécessaire, en établissant une jurisprudence uniforme dans toutes nos colonies for cette matiere, & faire de nouvelles dispofitions qui puissent assurer dans tous les temps le paiement des dettes de cargaison, & qui ne laissent plus de doute sur la compétence des Juges qui en doivent connoître; & nous nous y fommes déterminés d'autant plus volontiers, que nous donnerons en même temps une nouvelle marque de notre protection à nos sujets des colonies, puisque ces nouvelles dispofitions, en contribuant à leur procurer les fecours de denrées & marchandises dont ils ont besoin, serviront austi à les empêcher de prendre des engagemens au-destus de leurs forces. A ces causes, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Couseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale, Nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces présentes signées de notre main, disons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plait ce qui fuit.

#### ARTICLE PREMIER.

Les dettes de cargaison seront jugées sommairement aux Sieges d'Amirauté dans nos colonies, à quelqu'échéance qu'elles soient payables, & en quelque temps que le paiement en foit poursuivi, avant ou après le départ des navires pour revenir en France.

II. Les Jugemens qui interviendront sur lesdites dettes, seront exécutés nonobstant l'appel, & sans préjudice d'icelui, les débiteurs seront contraints au paiement, soit avant, soit après le départ des navires, par la vente de leurs estets, même par corps si besoin est, lorsqu'il ne s'agira que d'un paiement non-conteste; & s'il y a quelque question incidente, la Sentence de l'Amirauté sera toujours exécutée par provifion, nonobstant l'appel & sans préjudice d'icelui, en donnant caution.

ÎH. Ne feront cenfées dettes de cargaifon, & jugées comme telles que celles qui feront conflatées & fondées fur des comptes arrêtés ou des billets confentis au Capitaine du navire duquel auront été achetées les marchandifes pour lefquelles ils feront caufés, ou au Négociant gérant la cargaifon pendant la traite dudit navire & fon féjour dans la colonie; & déclarons toutes les autres dettes qui ne feront point ainfi établies par des comptes arrêtés ou des billets confentis avant le départ du navire, ne devoir point jouir du privilege accordé par ces préfentes Lettres aux dettes de cargaifon.

I V. N'entendons néanmoins déroger ni rien changer aux regles établies, tant sur la compétence que sur le jugement des dettes & contestations entre les Négocians & marchands de nos colonies, dont la connoissance appartiendra toujours aux Juges de nos Jurisdictions ordinaires, lesquels seront tenus de se conformer dans leurs Jugemens, aux dispositions des Ordonnances de 1667 & de 1673, & autres Réglemens sur les matieres de commerce. Si donnons en mandement à nos amés & féaux les gens tenans nos Conseils Supérieurs des Isles & Colonies Françoises de l'Amérique, que ces présentes ils aient à faire lire, publier, registrer, & le contenu en icelles garder, observer & exécuter felon leur forme & teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations, Ordonnances, Réglemens, Us, Coutumes & autres choses à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons par ces présentes : Car tel est notre plaifir. En témoin de quoi nous y avons fait mettre notre scel. Donnée au Camp sous Tournay le douzieme jour du mois de Juin, l'an de grace mil sept cent quarante-cinq, & de notre regne le trentieme. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi, PHELYPEAUX.

#### ARTICLE 1V.

Es Jugemens dont l'appel interjetté n'aura point été relevé dans six semaines, seront encore exécutés nonobstant l'appel en donnant caution.

I s'agit là de Jugemens qui de leur nature ne sont pas exécutoires par provision en donnant caution. Dès qu'il y en a appel, l'exécution en est sufpendue & arrêtée; mais c'est à condition que l'appellant sera suite de son appel, & le relevera dans six semaines. S'il y manque, celui en saveur de qui le Jugement est rendu, est autorisé par cet article à le faire exécuter nonobstant l'appel en donnant caution, tout comme si dans le principe il eut été exècutoire malgré l'appel.

C'est là un privilege accordé à la Jurisdiction de l'Amirauté. Dans les jurisdictions ordinaires, quoique l'appellant ne releve pas son appel dans le temps de l'Ordonnance, le Jugement ou la Sentence n'en est pas plus exécutoire qu'auparavant, & il ne reste à celui qui a obtenu le Jugement ou la Sentence que la voie d'affigner l'appellant pour voir déclarer son appel désert; ce qui aboutit toujours sur la comparution de l'appellant, à faire convertir

la défertion en anticipation.

Six semaines. Il n'y a rien là de nouveau; ce délai répond aux quarante jours dont il est parlé à ce sujet dans l'article 20 du mémoire inséré par Fantanon, à la suite de son titre de l'Amiral, tom. 3, sol. 1617, dans l'article 12 de l'Ordonnance de 1517, & dans l'article 4 de celle de 1584.

#### ARTICLE V.

Es Jugemens donnés en matiere de ventes & achats de vaisseaux, fret ou nolis, engagemens ou loyers de matelots, assurances, grosses-aventures, ou autres contrats concernans le commerce, & la péche de la mer, seront exécutoires par corps.

E même qu'il n'est guere de Jugemens de l'Amirauté qui ne soient exécutoires par provision en donnant caution; de même il n'en est guere aussi qui n'emporte la contrainte par corps, parce que les condamnations sont presque toutes prononcées, ou contre des gens de mer pour fait de navigation & d'engagement relatif à la navigation, ou contre des commerçans pour fait de leur négoce, ou ensin en exécution de quelque contrat maritime.

Par rapport aux Jugemens donnés en matiere de ventes & uchats de vaisseaux; ce qui s'entend aussi-bien de l'achat d'une portion que de la totalité d'un

vaisseau; s'il s'agit une vente judiciaire, nul doute que l'adjudicataire par décret ne soit contragnable par corps au paiement du prix de l'adjudication, de quelque qualité é condition qu'il soit, non-seulement parce que l'article 10 du titre suivant, prononce la contrainte par corps en ce cas sans distirction; mais encore arce qu'il est de regle que la contrainte par corps a lieu contre tout acheteu de biens vendus par autorité de justice.

Il n'y a d'excepton à cela que pour les filles & les femmes qui ne feroient pas marchandes poliques, ou pour les mineurs non-marchands, ou pour les feptuagenaires; mais aussi un Juge instruit ne recevroit pas de tels adju-

dicataires.

Si au contraire I n'est question que d'un achat volontaire du navire, il ne

fera obligatoire pr corps qu'entre marchands ou gens de mer.

Fret ou nolis. Et cette partie, il y a l'action de l'affréteur pour l'exécution du contrat d'affréement contre le propriétaire du navire, ou contre le Capitaine; & l'actionde l'un ou de l'autre pour le paiement du fret des marchandises contre ceu qui les ont chargées dans le vaisseau ou qui ont manqué à leur engagement, ou contre ceux à qui elles ont été adressées.

Au premier cs, la contrainte par corps à lieu fans difficulté; au fecond il faut distinguer, si c'est un marchand qui a promis de charger, ou si les marchandises sont alressées à un commerçant; il sera tout de même contraignable par corps au piement du fret; secus, si c'est tout autre qu'à un marchand

ou à un homm: de mer.

Engagementou loyers de matelots. Ce qui comprend le Capitaine aussi-bien que les autresOfficiers & les simples matelots. En cette partic qu'il s'agisse de faire exécuterl'engagement des gens de l'équipage envers le propriétaire ou l'armateur dunavire, ou l'engagement de celui-ci envers eux, c'est toute la même chose vour la contrainte par corps. Elle aura lien dans toutes les condamnations qui interviendront à ce sujet, au prosit des uns contre les autres, sans en excepter les dommages & intérêts.

Assurances, grosses-aventures, ou autres contrats concernant le commerce de la mer. De droit, tous ces contrats emportent donc la contrainte par corps; mais ce n'est tout de même qu'entre marchands, ou plutôt ce n'est que contre les commerçans ou gens de mer qui les ont souscrits, à l'exemple de ce qui est établi par rapport aux lettres de change, & aux billets à ordre valeur reçue comptant ou en marchandises, conformément aux articles 1 & 2 du titre 7 de

l'Ordonnance de 1673.

Il en seroit autrement d'un contrat de cette nature, consenti par quelqu'un qui ne seroit pas le commerce, par argument des mêmes articles. Il est vrai que ces actes dépendent du négoce; mais un ou deux emprunts à la grosse, une ou deux assurances, en un mot un ou deux actes de commerce ne sont pas une preuve que celui qui les a passés est commerçant. Ainsi s'il en est demeuré là sans en avoir sait d'autres, d'où l'on puisse induire qu'il fait le commerce, il n'est pas sujet à la contrainte par corps, si dans l'acte il ne s'y est soumis expressément relativement à l'atticle qui suit.

S'il s'agissoit néanmoins d'un emprunt à la grosse, fait par un homme a l'occasion des marchandises qu'il embarqueroit avec lui dans un navire, d'une

facture de marchandises dont il se chargeroit en pacotie pour la vendre à moitié profit au lieu de la destination du navire, & c faire les retours, dans l'un ou l'autre cas, à cause de la faveur de la naviation réunie à celle du commerce, je ne douterois nullement que cet home ne sût sujet à la contrainte par corps pour l'exécution de son engagement quoique ce sût le premier acte de navigation & de négoce qu'il eût fait. Je ren excepterois pas même un mineur âgé de vingt ans accomplis, parce qu'à et âge il peut être marchand, suivant l'art. 3, titre premier de la même Ordinnance de 1673; mais par la raison contraire, je croirois le mineur au-deous de vingt ans en état de se faire relever d'un pareil engagement comme de tout autre qui lui seroit préjudiciable.

Et la pêche de la mer. Cela se rapporte à tous les actes d'asociation qui peuvent se faire pour la pêche de la morue, du harang & de tou autre poisson, qu'il s'agisse d'un seul navire, ou de plusieurs, faisant la pêce séparement ou en compagnie, dès qu'il y a convention de rapporter de par & d'autre tout le produit de la pêche pour en faire le partage. De maniere ou d'autre, ces actes obligent de droit par corps ceux des commerçans qui les onsentent; mais non ceux qui ne sont pas dans le négoce, s'il ne sont partiedes employés à

la pêche qui fait le sujet de l'association.

Cet article ne s'explique que sur le point de savoir, si les Jugemens rendus dans les matieres qu'il énonce sont exécutoires ou non migré l'appel en donnant caution; & en conséquence, à Marseille on désere à lappel des que la somme excede 60 livres. Il me semble que c'est négliger le doit de la Juris-diction de l'Amirauté. Vide instrà article 7.

### ARTICLE VI.

ERMETTONS en outre aux parties de s'obliger par corps en tous contrats maritimes, aux Notaires d'en insérer la clause dans ceux qu'ils recevront & aux Huissiers d'emprisonner en vertu de la soumission, sans qu'il soit besoin de Jugement.

ET article me confirme dans l'opinion que les contrats maritimes ne sont de droit obligatoires par corps que contre les commerçans ou les gens de mer, & que ce n'est que pour y assujettir les autres personnes qu'il permet

de stipuler la contrainte par corps dans ces sortes de contrats.

Sans cela en effet, il feroit comme inutile, au moyen de l'article précédent; qui parle également de tous contrats maritimes, & en vertu duquel tous les commerçans & les gens de mer qui les confentent font contraignables par corps à leur exécution; & cela fans qu'il foit befoin de leur part d'une foumission expresse à la contrainte par corps, parce qu'à leur égard elle est sous-entendue & de droit.

Il oft pourtant vrai, même en ce qui les concerne, que la foumission à la contrainte par corps aura son utilité dans les contrats maritimes passés pardeyant Notaires; en ce que, sans condamnation judiciaire, & en vertu

ďπ

du contrat contenant l'obligation par corps, la contrainte pourra effectivement s'exercer par corps; au lieu que si l'engagement n'étoit que par sous-seing privé, il ne seroit exécutoire par corps qu'en conséquence d'un Jugement de condamnation en conformité.

Mais au fonds l'engagement par corps est toujours le même, & la différence ne consiste que dans la mise à exécution, dont un sous-scing privé n'est pas susceptible, la regle étant certaine, que nulles contraintes ne peuvent être exercées valablement contre un débiteur, qu'en vertu d'un titre emportant exécution parée, tel qu'est un contrat passé pardevant Notaires, ou un Jugement de condamnation dont il n'y a pas d'appel, ou dont l'appel n'empêche pas l'exécution.

A cela près, il est indifférent qu'un commerçant se soit expressément obligé ou non par corps dans un contrat maritime, puisqu'étant de droit assujetti par corps à son exécution; la condamnation ne pourra manquer d'être prononcée contre lui en conformité. Mais par rapport à un non-commerçant, l'utilité de la stipulation est telle, que sans cela il ne pourroit être condamné au paiement par corps.

Cela vient de ce que l'Ordonnance de 1667, ayant abrogé l'usage qui étoit observé auparavant, au sujet de la contrainte par corps, il n'est plus permis aux parties de la stipuler, ni aux Juges de la prononcer, si ce n'est dans les cas exceptés par cette même Ordonnance, & par celles qui l'ont

fuivic.

Ainsi, de même que pour le paiement d'un prix de ferme d'un bien de campagne, le fermier ne fauroit être valablement contraint ou condamné par corps, qu'autant que par l'acte de ferme il sera soumis à la contrainte par corps, relativement à l'Ordonnance de 1667; de même un contrat maritime ne peut être rendu exécutoire par corps contre un non-commerçant, qu'autant qu'il s'y sera obligé par corps en conformité de cet article.

Mais aussi s'étant soumis à la contrainte par corps, elle aura lieu contre lui tout comme contre un négociant, ou contre un homme de mer; de maniere que si l'acte est pardevant Notaires, il ne sera nullement besoin de

condamnation judiciaire pour le contraindre.

#### ARTICLE VII.

SERA au surplus notre Ordonnance de mil six cent soixante-sept exécutée selon sa forme & teneur.

L n'est pas douteux en ce qui concerne sur-tout la procédure; que ce ne foit à l'Ordonnance de 1667, qu'il ne faille avoir recours, pour les cas omis dans la présente Ordonnance & où elle n'a rien de contraire; mais c'est principalement pour ce qui se rapporte à l'exécution des jugemens que cet article se réfère pour le surplus à ladite Ordonnance de 1667.

Sur cela ce font les titres 17 & 27, qu'il faut consulter & dire en consé-Tome I. quence, relativement à l'article 12 dudit titre 17, qu'en fait de police, les jugemens définitifs ou provisoires, à quelque somme qu'ils puissent monter seront exécutés par provision, nonobstant opposition ou appel, en baillant caution.

Que les jugemens définitifs rendus dans cette Amirauté, en matiere sommaire, seront exécutoires tout de même jusqu'à 60 livres, conformément à

l'article 13 de la même Ordonnance.

Que suivant l'article 14, dans les mêmes matieres sommaires, les Sentences de provision qui n'excéderont la somme de 1000 liv. seront pareillement exécutoires en donnant caution.

Et que s'il y a contrats, obligations, ou autres titres, les Sentences feront exécutées à quelques fommes qu'elles puissent monter, aux termes des articles

15 & 17.

Le tout sans préjudice des articles du présent titre, en tant qu'ils étendent davantage le pouvoir de la Jurisdiction de l'Amirauté. C'est donc mal-à-propos que dans l'Amirauté de Marseille on désere toujours à l'appel dès que la condamnation excede la somme de 60 liv. C'est sacrisser tout-à-la-fois l'intérêt de la Jurisdiction & le bien public; car combien y a-t-il d'appels qui ne sont interjettés que pour gagner du temps, & dont on ne sait plus suite dès que la Sentence a eu son exécution provisoire?

Depuis cette Ordonnance maritime, il est intervenu aussi des Réglemens qui étendent sur certaine matieres l'exécution des Sentences rendues par les

Juges d'Amirautés.

Par ex. 1°. En cas de naufrage avec submersion totale, lorsqu'il s'éleve des contestations entre les propriétaires & intéressés, tant aux bâtimens & machines dont on a sait usage pour le sauvement, que sur le partage du produit des essets tirés du sond de la mer, ensemble sur la liquidation d'iceux, circonstances & dépendances, les Sentences de l'Amitauté sont exécutoires par provision, nonobstant toutes appellations, lesquelles au surplus les appellans sont tenus de faire juger dans l'année, faute de quoi elles sortiont leur plein & entier esset; c'est-à-dire, qu'elles passeront en sorce de chose jugée. Article 5 de la Déclaration du Roi du 15 Juin 1735, que l'on trouvera rapportée sur l'article 24, titre des Naufrages, qui est le neuvieme du livre 4.

2°. L'article 33 de la Déclaration du 21 Octobre 1727, concernant la navigation des vaisseaux François aux côtes d'Italie Espagne, Barbarie & aux Echelles du Levant, porte que les Sentences qui interviendront contre les délinquans, seront exécutées pour les condamnations d'amendes nonobstant

l'appel, & fans préjudice jusqu'à concurrence de 300 liv.

Celle du 18 l'écembre 1728, concernant l'embarquement des matelots & leurs falaires, contient une pareille disposition dans l'article 10, elle est rap-

portée sur l'article 10, tit. 4 du liv. 3.

Il y est ajouté de même, que dans l'article 34 de la précédente déclaration, que ceux qui appelleront des Sentences rendues dans les cas de contravention, seront tenus de faire statuer sur leur appel ou de le mettre en état d'être jugé définitivement, dans un an du jour & date d'icelui; sinon & à faute de ce saire, le temps passé, lesdutes Sentences sortiront

LIV. I. TIT. XIII. des Jugemens, &c. ART. VII.

leur plein & entier effet; & les amendes seront distribuées conformé men auxdites Sentences, & les dépositaires d'icelles bien & valablement dé-

chargés.

3°. En ce qui concerne les engagés & les fusils boucaniers, qui doivent être embarqués sur les vaisseaux destinés pour les colonies, à peine d'amende; l'article premier, titre 3 du Réglement du 15 Novembre 1728, porte que les Sentences qui interviendront, seront exécutées nonobstant l'appel, & sans préjudice d'icelui, jusqu'à 300 livres, malgré toutes désenses de les mettre à exécution. L'article 2 est conforme à la Déclaration précédente, de même qu'à celle du 15 Juin 1735, pour le temps de faire juger l'appel.

4°. Ensin il en est de même des jugemens portant condamnation d'amende, pour contravention en matiere de pêche, suivant les preuves qui en seront

rapportées sur l'article 21, titre 3, livre 5 ci-après.





# TITRE XIV.

De la saisse & vente des vaisseaux, & de la distribution du prix.



Es navires sont meubles de leur nature, & comme tels ils sont déclarés affranchis du retrait lignager & de tous droits saigneuriaux par l'article premier, tit. 10, liv. 2 infr.à.

Cependant à cause de l'importance de leurobjet, ils peuvent être faisis & décrétés par autorité de justice; mais les formalités requises à ce sujet sont beaucoup plus simples & plus courtes

que celles qui sont en usage dans les autres procédures décrétales.

Du reste, quand il est question de l'ordre & distribution du prix de la vente, on leur rend leur qualité véritable & essentielle; de maniere qu'après les créanciers privilégiés payés, ce qui reste du prix se distribue entre les autres créanciers hypothécaires ou chirographaires, comme deniers provenans de la vente d'un pur meuble. Telle est la matiere du présent Titre.

# ARTICLE PREMIER.

Ous navires & autres vaisseaux pourront être saisses décrétés par autorité de justice; & seront tous privileges & hypotheques purgés par le décret, qui sera sait en la forme ci-après.

l'Edit du mois d'Octobre 1666, que l'on trouve dans le recueil de Néron, tom. 2, fol. 80, avoit tellement déclaré les navires meubles, qu'en les affranchissant de toute hypotheque & de tout droit de suite, il avoit permis de les négocier, vendre & acheter avec toute sûreté, pour les acheters ou cessionnaires, ordonné qu'ils ne seroient saiss, vendus, ou adjugés, ni les deniers en provenans distribués que de la maniere dont on en usoit à l'égard des autres meubles

La disposition de cet Edit subsiste encore, 1°. En tant que les navires y sont déclarés meubles absolument; & c'est en s'y conformant que l'article premier, tit. 10, liv. 2 ci-après, les a exemptés du retrait lignager & des droits seigneuriaux. 2°. En ce qu'ils y ont aussi déclarés non suceptibles d'hypotheque de

leur nature, attendu qu'il n'y a pas été dérogé en cette partie, ni pir cette Ordonnance ni par aucune autre loi; & qu'au contraire l'article qui vient l'être cité, a suffisamment confirmé la décision, en réputant les navires meables à

tous égards.

En effet étant meubles, ils ne peuvent pas plus être sujets à hypothèque que les autres meubles, qui par le droit commun du Royaume n'en font pas fusceptibles. Si le contraire a lieu en pays de droit écrit & en quelques Coutumes, c'est par exception à la regle générale; & encore dans ces mêmes pays, l'hypotheque n'opere-t-elle qu'autant que les meubles font trouvés dans la possession du débiteur, sans droit de suite lorsqu'il sont en tierce main, sauf

les cas privilégiés qui font indépendans de l'hypotheque.

Quant aux autres dispositions de cet Edit, elles sont abrogées par la présente Ordonnance, quoiqu'elles sussent une suite naturelle de la qualité de meuble attribuée aux navires, & qu'elles eussent pour objet l'intérêt de la navigation & du commerce maritime. C'est sans doute à cause des abus & des fraudes qui en pouvoient réfulter que ce changement s'est fait; à joindre que ces créanciers font naturellement plus en droit de regarder le navire de leur débiteur, comme le gage de leur dû, que les autres effets dont la circulation est nécessaire & inévitable.

Quoiqu'il en soit, il ne faut plus dire en conséquence de cet Edit de 1666; qu'un acheteur de navire en acquiert la propriété dans l'instant du transport qui lui en est fait, sans pouvoir être inquiété par les créanciers de son vendeur, puisqu'il est décidé par l'article 2 du même tit. 10 , liv 2 de la présente Ordonnance, que les navires, quoique meubles, demeureront affectés aux dettes du vendeur, jusqu'à ce qu'ils ayene fait un voyage en mer, sous le nom & aux risques du nouvel aquéreur, & que l'article 3 porte que la vente d'un vaisseau étant au voyage,

ne pourra en aucune façon préjudicier aux créanciers du vendeur.

Il ne faut plus dire tout de même, en confirmité de cet Edit, que la faisse, la vente & adjudication d'un navire ne pourront être faites, ni la distribution du prix en provenant être ordonnée, que suivant ce qui se pratique à l'égard des autres meubles, puisque le présent article & tous les autres du même titre en disposent autrement; à cela près néanmoins que dans la distribution du prix, après la collocation des créanciers privilégiés, ce qui restera du prix fera fujet à répartition entre les créanciers non privilégiés, de la façon qu'on en use en saisse & vente mobiliaire; par conséquent sans préférance de la part des créanciers hypothécaires si ce n'est en Normandie à cause de l'article 519 de cette Coutume, & dans les pays où les meubles en général sont susceptibles d'hypotheque.

Pourront être saises & décrétés. Pourvu que le sailissant soit sondé dans un acte authentique emportant exécution prompte & parée, & par conféquent scellé; car il n'y a que le sceau qui donne l'exécution parée. Ferriere, compil. fur l'art. 164 de Paris, S. premier, n. 5 & 6. Brodeau fur le même art. n. 2.

Edit du mois de Novembre 1596.

Non-seulement les navires peuvent être saisis & décrétés, mais encore il n'y a pas d'autre voie pour en dépouiller le propriétaire malgré lui. Ce seroit donc inutilement qu'un créancier demanderoit le délaissement du navire de son débiteur à dire & estimation d'experts. Il ne pourroit valablement obtenir ce délaissement que du consentement de son débiteur; & alors ce délaissement ne produiroit absolument d'autre effet que celui qui résulte d'une vente volontaire; c'est-à-dire, que ce créancier ne seroit à couvert des autres créanciers de son débiteur, qu'autant qu'il auroit fait saire un voyage au navire sous son nom & à ses risques, n'y ayant que le décret interposé en justice qui ait la vertu de purger dans l'instant les dettes auxquelles le navire pouvoit être affecté.

Mais aussi dès que le décret est interposé, tous priviléges & hypotheques sont purgés, à défaut dopposition comme en vente d'immeubles par décret, sauf aux créanciers opposans a faire valoir leurs droits sur le prix de l'adjudication

du navire en se présentant à temps.

Au surplus, ce mot hypotheque ne peut regarder que les pays où les meubles sont sutceptibles d'hypotheque, & est sans conséquence pour les pays, qui, comme le nôtre, ne reconnoissent d'hypotheque que sur les immeubles. Cela veut dire, que quoique dans les premiers, l'hypotheque soit purgée, elle ne laisse pass d'influer sur le prix qui représente le navire; au lieu que dans les autres, il est indifférent que les créanciers opposans soient sondés en hypotheque ou non, puisque l'hypotheque n'a pas eu de prise sur le navire, par la raison qu'il est meuble, & qu'ainsi après la collocation des créanciers privilégiés, le sort de tous les autres doit être égal, qu'ils soient hypothécaires ou simples chirographaires.

En la forme ci-après. Les formalités de la faisse réelle & du décret d'un immeuble font trop longues & trop multipliées pour devoir être suivies dans la vente par décret d'un navire. C'est pourquoi notre Ordonnance dans les articles suivans, a prescrit celles qu'il faut observer à ce sujet; elles sont beaucoup plus simples & elles conduisent plus promptement au but, en donnant en même temps aux créanciers tout le temps convenable pour mettre

leurs droits à couvert par la voie de l'opposition.

Ces formalités au reste étoient déjà presque toutes usitées à Bourdeaux avant cette Ordonnance, comme on le peut voir dans Cleirac, tit. de la jurisdiction de la marine, art. 5, n 13, pag. 399, 400 & 401. C'est là aussi que le Commentateur a puisé, pag. 397 & 398, toutes les autorités dont il s'est sait honneur sur cet article, quoiqu'elles auroient mieux trouvé leur place sur l'article premier du titre 10, liv. 2 déjà cité.

#### ARTICLE II.

E Sergent après avoir fait commandement de payer, procédera par saisse du vaisseau, déclarera par son procès-verbal le nom du maitre, celui du bâtiment & son port, ensemble le lieu où il sera amatré, sera inventaire des agrêts, ustensiles, armes & munitions, & y établira un gardien solvable.

COMMANDEMENT. Non-seulement toute saisse réelle, mais encore toute saisse exécution ou autre contrainte doit être précédée d'un commandement; & le commandement pour être valable doit être sait en vertu d'un

LIV. I. TIT. XIV. de la saisse des Vaisseaux, ART. II.

titre emportant exécution parée, tel qu'est un jugement sans appel, ou un acte passé ou reconnu pardevant Notaires, duquel titre il saut dénoncer copie au débiteur à sa personne ou à son domicile, en lui saisant commandement,

s'il ne lui a auparavant été fignifié.

Un seul commandement suffit pour parvenir aux contraintes; mais en matiere de saisse réclle, & il en est ici question, le commandement doit être recordé à peine de nullité. D'Héricourt, traité de la vente par décret, chap. 6, n. 7. pag. 91. Acte de notoriété du Châtelet du 26 Mai 1699, cité par Ferriere sur le titre des criées de la Coutume de Paris, §. 2, n. 6 & 7,

Il doit y avoir un intervalle de vingt-quatre heures au moins entre le commandement & la faisse, soit réelle, soit mobiliaire. D'Héricourt, ibid. pag. 92, Ferriere introd. à la pratique verbo commandement. Commentaire sur la Cou-

tume de la Rochelle, art. 14, n. 11.

Si le commandement étoit surranné, il seroit de la prudence de le réitérer

avant de procéder par faisse du navire.

La faisse au reste pour être valable doit être faite pour une somme claire, liquide & exigible; mais savoir si cette somme doit être de 100 livres au moins comme pour faisir réellement un immeuble? J'en fais d'autant moins de doute, qu'affez souvent les immeubles que l'on met en saisse réelle ne valent

pas le plus petit navire.

Puisque le commandement qui doit précéder la faisse réelle du navire, doit être recordé, à plus forte raison le procès-verbal de faisse doit-il l'être. Au surplus pour être valable, il faut, aux termes de cet article, qu'il contienne le nom du vaisseau & celui du maître ou capitaine qui le commande; le port ou capacité du bâtiment & l'indication du lieu oùtil est amarré. Cela cst ainsi or donné afin que tous ceux qui ont intérêt à la vente du navire, puissent le reconnoître, & essectivement il ne faut rien de plus. Il n'est point parlé du nom du propriétaire du vaisseau, parce que la faisse étant faite sur lui, son nom est indiqué au commencement du procès-verbal de faisse.

Enfin le Sergent doit établir un gardien sur le navire, pour tenir lieu du Commissaire aux saisses réelles dont les fonctions ne s'étendent pas sur les navires mis en saisse réelle. Cleirac ibid. pag. 400. L'article dit gardien solvable; mais si cela devoit s'entendre d'un gardien dont les facultés seroient suffisantes pour répondre de la valeur du vaisseau, la chose seroit impraticable.

Soit à cause du danger du seu, soit pour prévenir le pillage des agrêts, apparaux & ustensiles des navires, il n'est point de navire dans le havre sur lequel on n'établisse un gardien & ce gardien est toujours quelque ancien matelot sur la probité duquel on croit pouvoir compter. Lors donc que le Sergent fait la faisse réelle du vaisseau & qu'il y trouve un gardien, c'est celui-là même qu'il charge de la garde du navire par son procès-verbal de saisse, à moins qu'il n'ait ordre de le changer & d'en établir un autre à sa place. Il faut laisser sur le champ au gardien copie du procès-verbal de saisse.

Pour ce qui est de l'inventaire des agrêts, ustensiles, armes & munitions du navire, il n'est point de l'essence de la saisse; c'est à dire, que le vaisseau ne seroit pas moins valablement faiss avec toutes ses dépendances, quoique cet inventaire ne seroit pas fait; mais sûrement si le Sergent y manquoit, il feroit une faute, dont il seroit également responsable envers le faisissant &

envers la partie faisse, au cas que dans la suite on soutint qu'il auroit été fait

quelque divertissement des agrêts & apparaux.

La faute seroit d'autant plus grande que n'y ayant pas de piece contre le gardien pour l'obliger de représenter les agrêts & apparaux consiés à sa garde, il pourroit lui-même en soustraire impunément une partie. Mais dans la pratique on ne voit point commettre cette saute, & l'inventaire se fait avec d'autant plus d'exactitude, que le plus souvent les agrêts & apparaux valent plus que le corps du navire, & que c'est sur cet inventaire que se reglent ordinairement ceux qui se présentent pour saire les encheres, & se rendre adjudicataires du vaisseau.

Une observation à faire, est que dans la saisse du navire il saut exprimer nommément sa chaloupe & sont canot, comme ne faisant pas partie des agrêts & apparaux & dépendances du navire; sans quoi l'adjudicataire ne pourroit

les prétendre, & le saiss auroit la faculté d'en disposer.

Argument de la loi dernieré. sf. de instr. leg. où il est dit scapha navis non est instrumentum navis, & qu'ainsi l'acheteur du navire ne peut prétendre la cha-

oupe comme faisant partie de ses dépendances.

Vinnius de re nautică sur Peckius, pag. 80 en dit autant du légataire, quia, dit il, scapha nec pars navis est nec instrumentum, sed ipsa per se navicula est, mediocritate tantum, non genere à navi dissinăa. C'est pourquoi il pense d'après Balde & Stracha, de nav. part. 2, n. 12, qu'elle n'est pas comprise de droit dans la saisse réelle du navire. De même Cleirac, tit. de la jurisdistion de la Marine, art. 5, n. 13, pag. 399 & 400; & Loccenius de jure maritimo lib. primo, cap. 2, n. 6; idem Stypmannus part 3å. cap. 9, n. 29 & seq. solo, 8 Kuricke quest. 5 in sine sol. 856 & 857. Cela n'empêche pas néanmoins qu'en matiere d'assurance, l'assureur ne réponde de plein droit de la perte de la chaloupe ou du domnage qui y arrive, suivant le même Stracha. Instrà art. 26, tit. des Assurances.

Mais en ce qui concerne les agrêts & apparaux, ustensiles & munitions, ils appartiennent de droit à l'adjudicataire, le navire lui ayant été adjugé avec toutes ses dépendances, de maniere que s'il s'en trouve dans le navire ou dans le magasin où ils ont été mis en dépôt, au delà de ceux contenus dans l'inventaire, il est en droit de les retenir ou d'en demander la délivrance, s'il n'a été fait aucune réserve à ce sujet lors de la vente; ou, ce qui est la même chose, s'il n'a été déclaré qu'on ne mettoit en vente que les agrêts & appa-

raux spécifiés dans l'inventaire.

Cette déclaration toutefois est assez inutile, si l'on n'entend pas saire vendre à part l'excédent des agrêts & apparaux, parce qu'il n'y a que ce qui est compris dans l'inventaire, dont le saisssant soit obligé de saire bon à l'adjudicataire; & qu'à l'égard de ce qu'il peut y avoir au-delà, c'est l'adjudicataire à en saire la recherche à ses périls & risques, sans pouvoir prétendre aucune garantie à ce sujet.



#### ARTICLE 111.

E procès-verbal fera fignifié au domicile du saiss, s'il en a dans le ressort, avec assignation pour voir procéder à la vente; & s'il n'a domicile dans le ressort, la signification sera faite & l'assignation donnée au maître; & si le saist est étranger & hors du Royaume, le tout sera signifié à notre Procureur, qui sera tenu d'en donner incessamment avis à notre Procureur général.

R IEN n'est plus naturel que de signifier au faisi le procès-verbal de saisie de son navire; & cette formalité est si essentielle, que son omission em-

porteroit la nullité de toute la procédure décrétale.

La signification sera valable étant faite à sa personne comme à son domicile; & si cet article n'a parlé que du domicile, ce n'est qu'à l'occasion des dissinctions qu'il fait dans la suite; n'étant pas douteux que toute signification ne puisse être saite à la personne aussi efficacement qu'au domicile, excepté celle du Seigneur au vassal & vice versa.

Si la fignification ne peut se faire au saisi parlant à sa personne, il saut la saire à son domicile s'il en a dans le ressort; c'est-à-dire, dans l'étendue de la jurisdiction de l'Amirauté où s'est faite la saise, laquelle jurisdiction a seule le

droit d'interposer le décret.

Le faisi n'étant pas domicilié dans le ressort, la signification aux termes de cet article sera faite au maître ou capitaine du navire; ce qui est une exception à la regle générale de la procédure, suivant laquelle il faudroit assigner le sais à son véritable domicile dans le Royaume. Mais pour ce qui est du commandement, je crois qu'il y a nécessité de le faire au débiteur à sa personne ou à son domicile, & qu'il ne suffiroit pas d'en délaisser copie au maître, attendu oue par-là le débiteur ne seroit pas mis en demeure de payer; ce qui est indispensable néanmoins, avant de procéder à toute saisse sur la François.

Autre chose est de l'étranger absent, parce que le commandement dans son pays n'est pas plus praticable que la signification de la saisie; c'est pourquoi notre article dit, & si le saisie est étranger & hors du Royaume, le tout sera signisée au Procureur du Roi du siege de l'Amirauté, qui sera tenu d'en donner incessamment avis à M. le Procureur général; d'où il s'ensuit que le commandement doit être signissé au Procureur du Roi tout comme le procès-verbal de

faisse avec assignation pour voir procéder à la vente.

L'Ordonnance de 1667, tit. 2, art. 7, vent que les étrangers qui seront hors du Royaume soient ajournés ès hôtels de Messieurs les Procureurs-Généraux des Parlemens où ressortient les appellations des Juges devant lesquels ils seront assignés.

La raison pour laquelle notre article s'est contenté que la signification sût faite au Procureur du Roi au siège de l'Amirauté, est sans doute la promptitude avec laquelle la procédure décrétale d'un navire doit être suivie. S'il eût

Tome I.

346

fallu faire la fignification à l'hôtel de M. le Procureur-Général, cela auroit retardé les criées & publications; & alors les étrangers auroient été de meil-

leure condition à cet égard que les François.

Au surplus, le motif de l'Ordonnance de 1667 est rempli, par l'injonction qui est faite au Procureur du Roi, de donner incessamment avis de la signification de la faisse à M. le Procureur-Général; au moyen de quoi l'étranger peut être informé de la faisse de son navire, tout comme si la fignification étoit faite directement à M. le Procureur-Général.

Indépendamment de la fignification à faire au Procureur du Roi, tant du commandement que de la saisse, je pense qu'il est expédient de le faire aussi au maître ou capitaine du navire, & que ce seroit une irrégularité d'y manquer. Il me semble même que l'article l'a entendu de la sorte en disant : le tout sera

lignifié.

Si le saisi François n'a pas de domicile dans le ressort, & que le navire n'ait point de maître ou capitaine, nul doute alors qu'il ne faille lui faire le commandement & lui fignifier la faisse à son vrai domicile; & s'il est absent pour faillite, voyage de long cours ou hors du Royaume, ou s'il n'a pas de domicile connu, il faudra se conformer à l'Ordonnance de 1667, article 8 & 9 du titre ci-dessus cité.

#### ARTICLE IV.

Es criées & publications seront faites ensuite par trois Diman-Les criees & publications cools la le la Messe Paroissiale du lieu où le ches consécutifs à l'issue de la Messe Paroissiale du lieu où le vaisseau sera amarré, & les affiches seront apposées le lendemain de chaque criée au grand mât, sur le quai, à la principale porte de l'Eglise & de l'auditoire de l'Amirauté, & autres lieux accoutumés.

A Uss 1-τ ô τ après la fignification du procès-verbal de faisse, avec affigna-A tion au faisi pour voir procéder à la vente, & non auparavant, les criées. & publications seront faites par trois dimanches consécutifs à l'issue de la Messe paroissale du lieu où le navire sera amarré. Autresois à Bourdeaux il falloit quatre criées. Cleirac, jurisd. de la marine, pag. 400; mais en Normandie il n'en falloit que trois, & c'est cet usage que notre Ordonnance a préséré.

En quoi ces criées sont consormes à celles qui se pratiquent en matiere de faisse réelle d'immeubles, c'est qu'elles doivent être faites tout de suite & sans interruption, aux jours de Dimanche issue de messe paroissiale & non des vêpres, & en quoi elles différent, c'est que trois suffisent de huitaine en huitaine; au lieu que les criées d'un héritage faisi, doivent être au nombre de quatre de quinzaine en quinzaine.

Comme il n'est pas permis de faire les criées le jour de Pâques, si cette Fête arrivoit l'un des trois Dimanches des criées, il faudroit la faire le lendemain lundi, pour ne pas faire d'interruption; & néanmoins parce qu'alors il n'y auroit pas effectivement trois publications à trois jours de Dimanche, il LIV. I. TIT. XIV. de la saisse des Vaisseaux, ART. IV. 347

faudroit en faire une autre surabondante, le Dimanche aprés la derniere,

comme il se pratique en saisse réelle d'immeubles.

Par rapport aux affiches des publications, il y a cette différence qu'au lieu d'être appofées chaque Dimanche que se sont les criées, ce n'est que le lendemain, que cet article veut qu'elles soient apposées; savoir au grand mât du navire saisi, sur le quai, au lieu accoutumé à mettre les affiches, à la principale porte de l'Eglise paroissale devant laquelle les criées auront éré faites, à la porte de l'auditoire de l'Amirauté; c'est-à-dire, du Palais Royal où l'Amirauté a son Siege, avec droit de tenir ses audiences dans la salle d'audience du Présidial & de la Sénéchaussée, suivant l'Edit du mois de Mai 1711; & ensinaux autres lieux accoutumés, c'est-à-dire, ceux où l'on est dans l'usage d'afficher les criées des immeubles en saisse réelle.

La raison pour laquelle notre article a remis au lendemain l'apposition des affiches, n'est pas précisément l'indécence qu'il y auroit que le sergent se transportât un jour de Dimanche dans le navire pour attacher l'affiche au grand mât, comme le pense le Commentateur, car il n'y a pas plus d'indécence à cela qu'à faire les criées; c'est plutôt parce qu'il a prévu que le navire sais pourroit n'être pas à quai dans le lieu du Siege de l'Amiranté, & qu'ainsi il ne seroit pas facile de saire toutes ces affiches dans ce qui reste du jour du Dimanche

après la célébration de la messe de paroisse.

On comprend que le Sergent doit faire son procès-verbal d'apposition

d'affiches, comme celui de la publication des criées.

#### ARTICLE V.

Es publications & affiches déclareront aussi le nom du vaisseau sais & son port, & le lieu où il sera gissant ou flottant, & indiqueront les jours d'audience auxquels les encheres auront été remises.

E même que le procès-verbal de saisse réelle du navire & l'assignation qui est donnée en conséquence au saisse, doivent indiquer les jours que se seront les criées & publications; de même les publications & affiches doivent indiquer les jours d'audience auxquels les encheres seront reçues & auront été remises.

Ces mêmes affiches doivent aussi comme la faisse réelle, exprimer les noms du saiss, du vaisseau & du maître, son port & le lieu où il sera gissant ou flottant; puisque c'est ce qui rend la saisse notoire & ce qui annonce au public la vente à faire du navire, avec des indications suffisantes pour la recon-

noître.

Au reste ces mots gissant ou flottant, font voir qu'il n'est pas nécessaire qu'un vaisseau soit amarre à quai pour pouvoir être saiss valablement, & qu'il peut l'être tout de même quoique slottant; c'est-à dire, hors du havre étant à slot sur ses ancres.

#### ARTICLE VI.

IL fera procédé à la réception des premieres encheres, incontinent après la premiere criée, au jour désigné par l'affiche, & le Juge continuera de les recevoir après chaque criée de huitaine en huitaine, à jour certain & limité.

Ans les saisses réelles d'immeubles on ne reçoit point d'encheres que toutes les criées ne soient achevées, & qu'elles n'ayent été certifiées. Ici il est ordonné de procéder à la réception des premieres encheres, incontinent après la premiere criée, au jour désigné par l'affiche; & de continuer de recevoir les encheres après chaque criée de huitaine en huitaine, à jour également certain & limité par les affiches; c'est-à-dire, au premier jour d'audience, qui suit la publication de chaque criée, suivant l'usage.

On conçoit, à cause de la rapidité de cette procédure & que les criées en fait de saisse de navires, ne sont point sujettes à confiscation, qu'il y a nécessité de les signifier, à mésure qu'elles se sont, à la partie saisse, ensemble les jugemens qui donnent acte des encheres & prononcent les remises, avec affignation pour procéder en conséquence. S'il est question d'un saissé tranger,

toutes ces significations doivent être faites au Procureur du Roi.

#### ARTICLE VII.

A PRÈS la troisieme criée l'adjudication sera faite par le Juge, au plus offrant & dernier enchérisseur, sans autre formalité.

A Ussi-tôt après la troisieme criée, sur les encheres saites à l'audience suivante, l'adjudication peut être saite par le Juge sans aucune autre

formalité, au plus offrant & dernier enchérisseur.

D'où il s'ensuit qu'il ne faut ni jugement de certification des criées, ni congé d'adjuger, ni d'observer les autres formalités prescrites pour la vente par décret des immeubles; que deviendroit en effet un navire pendant tout ce temps-là?

Cela n'empêche pas néanmoins la partie saisse d'excepter des nullités de la faisse & des criées, s'il y en a, pour empêcher l'adjudication; & alors il faut statuer sur les nullités proposées, ce qui doit se faire sommairement à l'audience

ou fur un délibéré.

Si les nullités font rejettées, il fera ordonné en conféquence, qu'il fera passé outre à la vente & adjudication, au jour qui fera indiqué par le Juge, à l'effet de quoi il faudra tout de même appeller la partie faisse.

Alors il sera effectivement passé outre à la vente, nonobstant l'appel que la partie saisse aura interjetté du jugement qui l'aura débouté de son opposition

LIV. I. TIT. XIV. de la saisse des vaisseaux, ART. VII 349 à fin d'annuller; en néanmoins donnant par le saisssant bonne & suffisante

caution pour répondre de l'événement.

Il est vrai qu'en matiere de saisse réelle d'immeubles, il saut désérer à l'appel du congé d'adjuger, & que l'on ne peut passer outre à la vente au préjudice de l'appel. D'Héricourt, ch. 9, n. 10, pag. 191. Brodeau, sur Louet, let. D. som. 65; mais il en est autrement en saise & vente de meubles. Il est sans contredit que l'on peut procéder à la vente nonobstant toute opposition ou appel en donnant caution. Commentaire sur la cout, de la Rochelle, art. 18, n, 8. Oril s'agit ici de la vente d'un meuble, puisqu'un navire est déclaré meuble à tous égards.

Qu'on ne dise pas que les navires étant susceptibles de saisse réelle, il saut en user pour l'obligation de surséoir à la vente, de la même manière qu'on en use à l'égard des immeubles saisse réellement, & par conséquent différer la vente

jusqu'à la décision de l'appel.

Car si les navires sont sujets à être faisis réellement & à être vendus par décret, ce n'est qu'à raison de l'importance de leur objet. Leur nature n'est pas pour cela changée; & il n'y a pas d'apparence de les réputer immeubles en cette partie, pour en conclure qu'ils ne peuvent être vendus au préjudice de l'appel.

La présente Ordonnance a voulu que l'on observât certaines formalités particulieres, avant que d'en faire la vente judiciaire, à peu prés comme l'Ordonnance de 1667, titre 33, article 13, a désendu de vendre les bagues, joyaux & vaisselle d'argent au-dessus de la valeur de 300 liv, qu'après trois expositions à trois jours de marchés dissérens. L'une & l'autre n'ont pas portie leurs vues plus loin à cet égard; & moyennant l'accomplissement de ces formalités particulieres, elles ont laissé le reste dans les termes du droit commun, concernant les ventes judiciaires de meubles; à cela près seulement, que l'adjudication d'un navire saiss ne peut être faite que par le Juge, au lieu que les autres meubles peuvent être vendus & adjugés par le ministere d'un Huissier ou Sergent.

Concluons donc qu'un navire peut être vendu par décret, nonobstant toute opposition ou appellation quelconque, en donnant caution. Et cela peut d'autant moins saire de difficulté dans l'esprit de notre Ordonnance, que c'est pour éviter les inconvéniens, qui résulteroient nécessairement de la faisse d'un navire, si elle étoit tirée en longueur, qu'elle a extrêmement simplisé & abrégé la procédure nécessaire pour parvenir à la vente. Or son objet seroit manqué ou

éludé, si l'appel pouvoit suspendre la vente.

### ARTICLE VIII.

POURRA toutefois le Juge accorder une ou deux remises, qui feront publiées & affichées comme les précédentes.

L'USAGE s'est tellement introduit d'accorder une ou deux remises après les encheres saites sur la troisieme criée, que ceux qui se présentent pour se rendre adjudicataires, ne sont jamais d'encheres sérieuses que dans ce temps-là; de sorte que ce qui n'avoit été pratiqué dans le principe que par grace en saveur de la partie saisse, est devenu en quelque sorte de nécessité.

Aux termes de cet article, le Juge peut donc accorder au saisi une ou deux remises, & même il peut les ordonner d'office, s'il voit que le navire ne soit pas porté, à peu près, à sa juste valeur. Mais il n'a pas droit d'en accorder d'autres, si ce n'est à la réquisition du créancier faisssant ou des opposans, à cause des frais que les remises occassionnent, n'y ayant nécessité de publier & afficher celles qui sont accordées par grace aussi-bien que celles qui sont de droit rigoureux, comme les criées; & par conséquent de les signifier, tant à la partie saisse qu'au Syndic des Procureurs des créanciers opposans.

A la derniere remise, l'adjudication se fait à l'audience au profit du plus haut & dernier enchérisseur, & naturellement cette adjudication devroit être désnitive & sans retour, saus l'audience, comme il se pratique à la Sénéchaussée de cette ville, par rapport aux décrets des immeubles. Mais il y a en ce Siege un usage très-ancien, suivant lequel l'adjudication définitive se remet issue d'audience, au canton ou s'assemblent les négocians, où il est dit que toutes

parties feront tenues pour affignées sans autre formalité.

Là, en préfence du Juge, l'Huissier de service à l'Amirauté, publie la vente & l'adjudication du navire à tel prix; sur quoi les encheres étant ouvertes, elles sont reçues, jusqu'à l'adjudication absolue & définitive qui se fait au

dernier enchérisseur.

Le fingulier est, que la plupart de ceux qui ont des vues sur le navire, comptant exactement sur la remise de l'adjudication au canton des négocians, négligent de paroître à l'audience pour faire leurs encheres, se réservant de les faire à ce canton. Il est pourtant vrai que c'est par pure complaisance, ou si l'on veut pour le bien de la chose, que le Juge se transporte ainsi au canton, n'étant pas douteux qu'iln'ait droit de consommer l'adjudication à son audience.

C'est ainsi que l'amour de la Justice sait quelquesois condescendre des Juges à des tempéramens, dont ils pourroient d'autant plus se dispenser, qu'ils dégénerent pour eux dans une espece de servitude. Après tout, cette cérémonie de la vente & adjudication au canton tenant lieu de bourse, a du moins cela d'utile, qu'elle prouve au corps des négocians assemblés, avec quelle exactitude & franchise procedent des Juges, avec lesquels le commerce maritime

a des liaisons si étroites.

L'adjudication une fois faite ou confirmée, en présence des négocians assemblés, l'adjudicataire est fait propriétaire incommutable du navire sans que perfonne puisse être reçu ensuite à enchérir par voie de tiercement ou autrement. Il est vrai qu'on a prétendu assez souvent, que le tiercement devoit être admis dans ces occasions, aussi-bien que dans les autres ventes judiciaires que sont les Juges de l'Amirauté, d'estets saiss, naustragés ou de prise; mais on n'y a jamais eu d'égard, même en faveur des mineurs, soit parce qu'on en use de même dans la Sénéchaussée & au Parlement, en fait d'adjudication par décret des immeuble saiss; soit parce que la ressource du tiercement étant admise, ce seroit donner moyen de tirer en longueur des ventes qui exigent célérité, & par là détourner des enchérisseurs, qui quelquesois viennent de loin pour se rendre adjudicataires, & qui n'auroient pas le temps de rester jusqu'à ce que l'instance du tiercement sût vuidée.

Il arrive quelquesois à ces publications d'encheres au canton des négocians, que le Juge ordonne des remises, lorsque les navires ou autres effets mis en

LIV. I. TIT. XIV de la saisse des Vaisseaux, ART. VIII. 35t vente ne paroissent pas portés à leur juste valeur; sur quoi l'on a demandé si le dernier enchérisseur pouvoit s'opposer à la remise & demander l'adjudica-

tion absolue, avec déclaration que sans cela il retireroit son enchere.

La folution de la quession dépent d'une distinction simple & naturelle. S'il s'agit d'une remise du nombre des deux que cet article permet au Juge d'accorder; en ce cas, qu'elle soit requise de la part du poursuivant, ou qu'elle soit ordonnée d'office par le Juge, comme il en a le droit sans contredit, malgré le poursuivant même; nul doute alors que ce dernier enchérisseur ne soit tenu d'y acquiescer ou de la soussir, sans pouvoir rétracter son enchere, parce qu'il a dû s'attendre à la remise sur le fondement de cet article, & de l'usage qui a presque établi la nécessité d'accorder des remises après l'adjudication sur la troiseme criée.

Si au contraire après ces deux remises devenues ordinaires, quoique de grace, le Juge en ordonne une autre, ce qui ne se peut toutesois, que sur la réquisition du poursuivant; c'est alors que le dernier enchérisseur peut s'y opposer, & déclarer que si l'adjudication pure & absolue ne lui est pas faite, il rétracte son enchere; parce que n'ayant pas dû s'attendre à cet:e remise, il n'est pas naturel qu'elle soit accordée à son préjudice. Si donc il déclare alors qu'il rétracte son enchere, sur le resus de lui faire l'adjudication, il doit nécessairement lui en être donné acte, moyennant quoi il est déchargé de son enchere. Et comme tous les précédens enchérisseurs ont aussi été déchargés de plein droit de leurs encheres à mesure qu'elles ont été ouvertes; Commentaire sur la coutume de la Rochelle, article 19, n. 49 & 50, les choses sont remises par-là au même état que s'il n'y avoit encore point eu d'autre enchere que celle que le poursuivant a faite, en faisant publier la vente pour la première sois.

Cependant il peut arriver qu'à la nouvelle publication de vente au jour indiqué par l'Ordonnance de remise, les encheres n'aillent pas à la somme offerte par le dernier enchérisseur, auquel la livraison a été resusée; & alors ce sera un embarras pour le poursuivant, s'il a demandé la remise de son ches, & sans le concours des créanciers opposans qui pourront lui imputer à saute le resus qu'il aura fait de consentir l'adjudication en demandant une nouvelle remise. C'est pourquoi avant de demander la remise, il doit pour la sûreté, ou se munir du consentement du Procureur-Syndic des créanciers opposans, ou engager le dernier anchérisseur à souffrir la remise, son enchere tenant, ou se déterminer à prendre la chose mise en vente pour son compte propre & particulier, au prix offert par le dernier enchérisseur, au cas que par événement la derniere enchere ne soir pas ouverte, ou qu'elle ne le soit pas de maniere à indemniser des frais de la remise; & à payer alors les srais de cette remise, autant que le bénésice de la sur-enchere ne suffira pas pour les remplir.

On ne dit rien de la partie faisse, parce qu'elle n'a pas de voix en parcille occurrence; de forte que ce feroit en vain qu'elle s'opposeroit à la remise en consentant l'adjudication; elle ne seroit pas écoutée ne pouvant pas faire la loi à ses créanciers; sans compter qu'il se pourroit fort bien qu'il y cût de la collusion entre elle & le dernier enchérisseur qui ne seroit que lui prêter son

nom.

#### ARTICLE IX.

'ADJUDICATION des barques; chaloupes & autres bâtimens du port de dix tonneaux & au-dessous, sera faite à l'audience après trois publications seulement, sur le quai à trois divers jours ouvrables consécutifs, pourvu qu'il y ait huit jours francs entre la faisse & la vente.

Ls barques, chaloupes & autres bâtimens du port de 10 tonneaux & au-dessous, peuvent & doivent donc être saiss réellement comme les grands navires, & dans la même forme. Mais parce que les bâtimens qui n'excedent pas le port de 10 tonneaux forment un objet peu considérable, en comparaison des vaisseaux d'un plus grand port, l'Ordonnance a jugé qu'il convenoit de ne pas rapporter à leur vente & adjudication les mêmes formalités que celles prescrites pour la vente des grands navires.

C'est pourquoi il est établi par cet article, conformément à l'ancienne pratique de Bourdeaux, Cleirac, Jurisd. de la Marine, pag. 401, n. 24, que la vente de ces petits bâtimens, pourra être saite après trois publications seulement, sur le quai, à trois divers jours ouvrables consécutifs, pourvu toute-

fois qu'il y ait huit jours francs entre la faisse & la vente.

Il n'est point parlé d'affiches; cependant il me paroît de la regle qu'il y en ait au moins une, attachée au mât de la barque ou autre petit bâtiment sais, lors de la première publication, & que pareille affiche soit apposée sur le quai, ainsi qu'à la principale porte du Palais.

L'ufage de ce Siege n'est point fixe sur ce sujet; les uns veulent qu'il y ait autant d'affiches que de publications, pour augmenter les frais; les autres par économie, ne croient pas qu'il soit nécessaire de faire aucune affiche; le plus

fur selon moi est d'en faire une.

Il résulte de cet article qu'il n'est point question de recevoir les encheres d'une publication à l'autre ; mais seulement au jour d'audience indiqué par les

criées & publications pour la vente.

Par cette raison, & parce que d'ailleurs la disposition de l'article précédent, qui est parsaitement applicable à l'espece, ne reçoit aucune atteinte par celuici, il n'est pas douteux que le Juge ne puisse même d'office accorder une ou deux remises pour l'adjudication définitive, & la renvoyer tout de même au canton d'assemblée des négocians, comme à l'égard des grands navires; & des autres ventes judiciaires de l'Amirauté.



#### ARTICLE X.

Les adjudicataires seront tenus, dans les vingt-quatre heures de leur adjudication d'en payer le prix, sinon de le consigner entre les mains d'un notable bourgeois, ou au Gresse de l'Amirauté sans frais; & le temps passé ils y seront contraints par corps, & le vaisseau sera publié de nouveau à l'issue de la messe paroissiale, & adjugé trois jours après à leur solle enchere.

E N décret d'immeubles l'adjudicataire a huit jours pour payer ou configner le prix de fon adjudication, & cet article ne donne à l'adjudicataire d'un vaisseau, que vingt-quatre heures. La briéveté de ce délai n'a rien de surprenant néanmoins, eu égard à celle de la procédure qui doit précéder le décret.

L'obligation de payer ou configner dans les vingt-quatre heures est la même

au furplus dans toutes les ventes judiciaires de l'Amirauté.

Sur ce que l'article dit que la confignation sera faite entre les mains d'un notable bourgeois ou au Greffe de l'Amirauté sans frais, le Commentateur observe qu'à présent la confignation doit se faire entre les mains du Receveur des confignations du lieu, sans quoi le Receveur des confignations ne manqueroit pas de se plaindre de la confignation qui seroit faite ailleurs, & de se faire payer de ses droits de confignation. Mais il n'a pas pris garde que les Edits, Déclarations & Arrêts concernant les offices des Receveurs des confignations, & les droits qui y sont attachés, n'ont jamais regardé les Jurississions de l'Amirauté.

Sa méprise pourroit être excutable si ces Offices n'eussent été créés que depuis la publication de la présente Ordonnance, quoiqu'il auroit pu savoir que les créations d'Offices & les établissemens de droits à la charge des Juris-distions en général, n'ont aucune influence sur celles de l'Amirauté, si elles

n'y font expressément assujetties.

Mais pour se borner ici aux charges de Receveur des consignations, ne devoit-il pas prendre garde qu'elles étoient créées plus de cent ans avant cette Ordonnance, & que cet article ayant ordonné la consignation entre les mains d'un notable bourgeois ou au Gresse de l'Amirauté sans frais, c'étoit une preuve que les droits attribués à ces charges ne s'étendoient pas aux Jurisdictions de l'Amirauté.

Il est vrai que depuis cette Ordonnance il a été attaché à ces Offices de plus grands droits qu'ils n'en avoient dans le principe; mais cela n'a pas changé leur constitution, & par conséquent ne leur a pas donné sur les Juridictions de l'Amirauté une insuence qu'ils n'avoient pas auparavant. Aussi est-il vrai que depuis cette Ordonnance les consignations ont continué de se faire comme par le passe, relativement à cet article, qui a été consistmé au reste par Arrêt du Conseil du 13 Mars 1717, avec désenses aux Receveurs des consignations d'y contrevenir, sur peine de 3000 liv. d'amende. Le Receveur des consignations de Provence ayant formé opposition à cet Arrêt, il en sut débouté par autre du 26 Mars 1718. Ces deux Arrêts sont rapportés ci-dessus, article 2, tit. de l'Amiral.

Cependant pour ce qui est de la consignation entre les mains d'un notable bourgeois, elle n'est pas plus d'usage en vente par décret d'un navire; elle ne se fait plus absolument qu'au Gresse de l'Amirauté. La raison est que ce notable bourgeois ne pouvant être que du choix de l'Amirauté, les Juges craindroient de se rendre responsables de sa solvabilité, s'il n'étoit nommé dépositaire du consentement des créanciers. A joindre qu'il faudroit auparavant s'assurer qu'il accepteroit la consignation, ce qui ne se pourroit guere qu'il n'eût intérêt à la chose.

Mais dans les autres ventes judiciaires de l'Amirauté, comme elles se sont presque toujours à la diligence de quelque négociant ou armateur, l'usage est de déclarer par l'Ordonnance du Juge, portant permission de vendre, & par les affiches, que les deniers provenans de la vente seront payés entre les mains du requérant ou poursuivant la vente, pour être les deniers distribués ainsi qu'il

appartiendra.

En toute vente judiciaire, l'adjudicataire est contraignable par corps au paiement du prix de son adjudication; ainsi faute par lui de payer ou consigner dans les vingt-quatre heures, il y peut être contraint par corps & par saisse de ses biens. Et cependant comme les poursuites à faire à ce sujet pourroient tirer en longueur, indépendamment de ses poursuites, que rien ne doit arrêter, le créancier saisssfant, non-seulement est en droit, mais encore est dans l'obligation, sur-tout si les opposans le requierent, de faire procéder à la revente du navire à la solle enchere de l'adjudicataire, comme il se pratique en décret d'immeubles. Pour parvenir à cette revente, il sustituaux termes de cet article, de la faire publice & afficher une seule sois à l'issue de la messe paroissale, par conséquent un jour de Dimanche, par argument de l'article 4 ci-dessus, & d'attendre qu'il se soit écoulé trois jours après cette publication.

Comme cet article ne dissingue point en cette partie la vente des gros navircs de celle des petits bâtimens de dix tonneaux & au-dessous; il faut dire que ce qu'il present pour la revente à la folle enchere, les regarde également.

Il est entendu néanmoins que pour parvenir à la revente à la folle enchere, le créancier poursuivant doit donner sa requête au Juge à cette sin, que c'est en vertu de l'Ordonnance mise au bas de cette requête qu'il faut faire la publication dont il s'agit; & que le tout doit étre signifié tant à la partie saisse, à l'adjudicataire en demeure de payer, qu'au plus ancien Procureur des opposans, avec assignation à jour certain pour voir procéder à la revente, comme il se pratique en revente d'immeubles adjugés par décret.

Par indentité de raison, il faut dire aussi, que l'adjudicataire doit non-seulement faire bon de ce qui manquera aux prix de la revente & des frais pour y

parvenir; mais encore payer les intérêts du prix de son adjudication.

S'il arrive que le vaisseau soit revendu au plus haut prix, il ne profitera surement pas de cet excédent; mais dans ce cas il sera juste de déduire sur le profit de la nouvelle ajudication, les frais faits pour y parvenir; en telle sorte qu'il ne supportera de ces frais que la portion qui excédera le bénésice de la revente. Pothier sur l'art 478 de la Coutume d'Orléans, pag. 431 & 432. V. Commentaire sur la Coutume de la Rochelle, art. 19, n. 96 & 97.

#### ARTICLE XI.

Es oppositions à sin de distraire, seront formées au Gresse avant l'adjudication, après laquelle elles seront converties en opposition pour deniers.

Les formalités des criées & publications n'ont été introduites que pour avertir ceux qui ont des droits à prétendre fur les biens saisses en vente, de se présenter à temps pour leur conservation.

En saisse réelle d'immeubles, il y a quatre sortes d'oppositions; savoir, à sin

d'annuller, à fin de distraire, à fin de charge & à fin de conserver.

Notre Ordonnance ne parle point de l'opposition à fin d'annuller, qui ne regarde absolument que le sais, ni du temps dans lequel elle doit être formée, parce qu'elle a retranché tacitement la formalité du congé d'adjuger; mais cela n'empêche pas la partie saisse d'attaquer la saisse de nullité, ce qui vaut opposition à fin d'annuller, qui est recevable, attendu la briéveté des criées, jusqu'à l'Adjudication, à l'este d'empêcher la vente, si elle paroît sondée de manière à déterminer les Juges à prononcer la nullité. Mais si au contraire l'opposition paroît frivole, & qu'elle soit rejettée comme telle, il sera passé outre à la vente nonobstant l'appel, comme il a été observé sur l'article 7, saus à la partie saisse à faire suite de son appel & à faire condamner le saississant en tous ses dépens dommages & intérêts, si elle obtient en fin de cause.

Notre Ordonnance ne parle pas non plus de l'opposition à fin de charge, parce que cette opposition ne peut avoir pour objet qu'une rente ou une servitude, & que les navires ne sont pas sujets à ces charges comme les immeubles. Il n'est pas possible en esset d'imaginer des servitudes ou des rentes soncieres sur des navires, puisque ce sont de purs meubles. Ils ne pourroient en tout cas qu'être affectés à des rentes, ou soncieres sur d'autres biens, ou simplement constituées; & pour ces sortes de rentes il n'y a que l'opposition à fin de conferver. Ainsi c'est mal-à-propos que le Commentateur sur cet article, à ces mots, à sin de distraire, ajoute ceux-ci ou de charge, ces sortes d'absences lui

font fort ordinaires.

Il est question ici de l'opposition à fin de distraire; c'est-à-dire, d'une oppo-

sition formée par quelqu'un qui a part dans le navire saisi.

L'article veut qu'elle foit formée au Gresse, avant l'adjudication, & que si elle vient après, elle soit convertie en opposition pour deniers, mais cette derniere partie ne doit s'entendre que relativement à l'art. 14 ci-après; c'esta-dire, que l'opposition à sin de distraire ne sera même sujette à la conversion en opposition pour deniers, qu'au cas qu'elle soit formée dans les trois jours après l'adjudication.

En matiere de saisse réelle d'un immeuble appartenant par indivis à la partie saisse & à l'opposant à fin de distraire, si le partage ne peut s'en saire sans quelque inconvenient, la regle est que ton opposition n'empêche pas la vente de la totalité du bien, & que tout son droit se borne alors à être payé, par

Yyij

privilege & sans supporter aucuns frais, de la valeur de sa portion sur le pied de la vente, sans pouvoir être reçu à demander la licitation, sauf à lui à enchérir ou à faire trouver des enchérisseurs si bon lui semble. D'Héricourt, traité de la vente par décret, chap. 8, n. 15, pag. 171. Commentaire sur la Coutume de la Rochelle, art. 19, n. 16.

Et comme rien n'est plus indivisible qu'un navire, on demande, s'il en doit être de même en cas de saisse réelle & vente d'un vaisseau appartenant tout

de même à la partie faisse & à l'opposant à fin de distraire?

Il me semble qu'il faut tenir la négative, & dire au contraire que l'oppofition à fin de distraire devra opérer son plein estet étant formée avant l'adjudication; de maniere par exemple, que si l'opposant est sondé pour un quart dans le navire, on ne pourra absolument faire vendre que les trois quarts appartenans à la partie saisse; & c'est ce que cet article paroît décider bien nettement, en ne parlant de la conversion de l'opposition à fin de distraire en opposition pour deniers, qu'au cas qu'elle n'ait été formée qu'après l'adjudication.

S'il n'y avoit que cela néanmoins, on pourroit interpréter autrement cet article & y adopter la regle observée en saisse réelle d'un immeuble possédé par indivis. Mais en rapprochant l'art. 6, tit. 8 du liv. suivant de celui-ci, tout

doute est levé à mon sens.

En effet, cet article 6 déclarant, par des raisons de commerce, que l'associé dans un navire ne pourra être contraint de procéder à la licitation du navire, fournit une raison décisive de disférence & de disparité, pour écarter l'application qu'on voudroit faire à la vente par décret des navires, de la regle pratiquée par rapport au décret d'un immeuble possédé par indivis; en ce que rien ne peut empêcher la licitation d'un domaine, lorsqu'elle est requise par l'un des co-propriétaires, & que le partage n'est pas praticable, & qu'il en est

autrement d'un navire appartenant en commun à deux ou plusieurs.

Il est vrai qu'il a été dit ci-dessus que l'opposant à fin de distraire la portion qu'il a dans le domaine faisi, est obligé d'en souffrir la vente sans pouvoir demander la licitation; mais il ne s'agit là que de la licitation ordinaire; c'està-dire, de celle que l'opposant demanderoit entre lui & la partie saisse seulement, ou avec ses créanciers comme la représentant. Et une preuve qu'il ne s'agit en effet que de cette forte de licitation, c'est l'obligation où est l'oppofant de souffrir la vente de la totalité du bien, par conséquent de subir la licitation générale, à laquelle toutes personnes sont admises à enchérir. Ainsi la décision qui l'oblige à souffrir la vente n'étant sondée que sur ce qu'il ne peut empêcher la licitation du bien, en y admettant les étrangers, n'est nullement applicable à la faisse réelle d'un navire, attendu que l'associé au navire, oppofant à fin de distraire, ne pouvant être forcé d'en consentir la licitation, ne peut par conséquent être forcé tout de même d'en sousfrir la vente en entier. D'où il s'ensuit que son opposition doit opérer réellement la distraction de sa portion; en telle forte qu'il n'y ait de vente à faire que des portions appartenantes à la partie faisse.

Pour ce qui est de la maniere de former opposition, il est tellement essentiel de la former au Gresse, que si elle est faite entre les mains de l'Huissier ou Sergent durant les criées, comme cela est licite, il y a nécessité de la

réitérer au Greffe; c'est ainsi qu'on en use en saisse réclle d'immeubles. Il est utile au reste de former opposition avant la fin des criées, par les raisons remarquées dans le Commentaire de la Coutume de la Rochelle, art. 19

déia cité, n. 18.

Si l'opposition à fin de distraire ne vient qu'après l'adjudication, ce qui ne doit s'entendre qu'après l'adjudication définitive précédée de toutes les remises; il n'est plus question alors de distraction, & aux termes du présent article, l'opposition est convertie de plein droit en simple opposition pour derniers, autrement à fin de conserver; mais parce que réellement la portion de l'opposant dans le navire est étrangere à celles du sais, sur lesquelles scules les créanciers ont droit de prétendre leur paiement, l'opposition, quoique inutile pour la distraction essettive contre l'adjudicataire, opere toujours cet esset, que du prix de l'adjudication, il faut lui délivrer la portion correspondante à celle qu'il avoit dans le navire, avec ses frais d'opposition & d'instance.

Mais comme il a été observe, il faut nécessairement que cette opposition soit formée dans le temps où les oppositions pour deniers sont encore recevables, conformément à larticle 14 ci après; sans quoi non-seusement l'opposant perdra la portion qui lui appartenoit dans le navire, mais même sera exclus du droit d'en demander le prix, sauf son recours simple à ce sujet contre son sais, sur ses autres biens ou sur les deniers de la vente, s'il en reste après

tous les créanciers opposans payés.

#### ARTICLE XII.

Es opposans à fin de distraire seront tenus de bailler leurs moyens d'oppositions dans trois jours après qu'elle aura été sormée, pour y désendre; dans le même délai, & ensuite être la cause portée à l'audience sur un simple acte.

Et article me confirme encore dans l'idée que l'opposition à sin de distraire étant bien sondée, doit opérer la distraction essective de la portion de l'opposant, & empêcher qu'elle ne soit vendue conjointement avec les parts du sais, mais comme il ne seroir pas juste que par des délais assectés il retardât une procédure décrétale que l'Ordonnance a voulu abréger pour l'intérêt du commerce; il n'a que trois jours après avoir sormé son opposition, pour bailler ses moyens & signifier les titres sur lesquels il la sonde.

De même, & dans les trois autres jours suivans, il faut que le poursuivant & les créanciers opposans y répondent, pour en venir ensuite à l'audience sur un simple acte; c'est-à-dire, un avenir, à l'esset de faire statuer sur l'op-

position.

Sans doute qu'en connoissance de cause, & suivant les circonstances, ces délais peuvent être prolongés par le Juge; mais il est toujours certain qu'il faut user de diligence, & que ces sortes d'incidens doivent être terminés à l'audience, ou par délibéré, ou tout au plus sur un appointement à mettre, n'y ayant pas là matiere à appointement en droit.

Si par événement l'opposition est reçue & la distraction ordonnée, il ne sera procédé à la vente du navire que pour le surplus, à moins que le créancier poursuivant, de l'avis des autres opposans, n'interjette appel, auquel cas, il sera sursis nécessairement à la vente; & si au contraire l'opposition est rejettée, il sera alors passé outre à la vente du tout, nonobstant l'appel déclaré par l'opposant, sauf ses dépens, dommages & intérêts, s'il réussit sur l'appel.

#### ARTICLE XIII.

A maîtrise du vaisseau ne pourra être saisse ni vendue, ni aucune opposition à fin de distraction ou de charge, être reçue pour raison de ce; & pourront les adjudicataires en disposer, saus au maître à se pourvoir par son dédommagement, si aucun lui est dû contre ceux qui l'auront proposé.

A maîtrife d'un vaisseau ne pouvant donner aucun droit au maître dans La propriété du navire, puisque ce n'est qu'une commission qu'il reçoit du propriétaire pour commander le navire fous tes ordres; commission par conféquent révocable à volonté, suivant la nature de toute commission; il y auroit lieu de s'étonner que cet article eût été fait exprès pour décider que la maîtrife ne pourra être saisse ni vendue, ni aucune opposition à fin de distrassion ou de charge reque pour raison de ce; si autrefois le contraire n'eût été pratiqué, comme il refulte de ce que dit Cleirac, tit, de la jurisdiction de la marine, art. 5, n. 13, pag. 399, en ces termes; & si la dette procede du fait du maître, il ( le Sergent ) y comprendra la maîtrife. On regarderoit donc alors la maîtrife comme un droit inhérent au navire, susceptible de saisse sur la tête du maître, qui par conféquent ne pouvoit être révoqué par le propriétaire, ou plutôt par fes coproprietaires; car il éroit aussi d'usage de n'établir pour maître qu'un des propriétaires, à raison de quoi le maître étoit appellé com-bourgeois, & ne pouvoit être destitué qu'en cas d'abus ou de malversation de sa part. Note 4 sur le prenier des jugemens d'Oleron.

C'est à juste titre que cet usage mal entendu a été changé par notre Ordonnance; & comme par cet article elle a déclaré que la maîtrise n'étoit pas susceptible de saisse non plus que d'opposition à fin de distraire ou de charge, elle a décidé aussi dans l'article 4, tit. 8, liv. 2, que le maître, quoique intéréssé dans le navire, pouvoit être congédié par les autres propriétaires, en le rem-

bourfant, fur sa requisition, de sa portion dans le vaisseau.

L'adjudicataire du navire est donc libre de garder le maître ou de le congédier à son gré, sans que celui-ci ait rien à dire, ni rien à prétendre contre lui.

Mais comme c'est par le fait ou par la faute du propriétaire qu'il l'avoit établi maitre, qu'il perd le commandement du navire, l'article lui réserve à se pourvoir contre lui pour son dédommagement, en ajoutant néanmoins, si aucun lui est dû.

l'examinerai fur ledit article 4, tit. 8, liv. 2, s'il est vrai, comme quelquesuns le prétendent, que le maître peut être congédié sans cause raisonnable, qu'il ne lui soit dû des dommages intérêts. Je dirai pourtant d'avance que la question me paroît ici prejugée en saveur du maître, en ce qu'il lui est réservé à se pourvoir pour son dédommagement contre la partie faisse qui l'avoit préposé pour commander le navire, & que ces mots, se ancu lui est dû, ne peuvent pas être pris à la lettre pour sormer une exception ou limitation, parce que, entendus de la sorte, il y auroit contradiction dans les termes, ce qui ne peut pas se supposer dans une loi.

En effet, ne seroit il pas absurde de considérer cet article comme laissant à décider s'il est dû au maître un dédommagement ou non contre la partie saisse,

tandis qu'il lui sauve précisément à se pourvoir contr'elle à ce sujet.

Ces mots, si aucun lui est dû, ne peuvent donc raisonnablement fignisier autre chose, sinon que le dédommagement du maître sera plus ou moins considérable suivant les circonstances; c'est-à-dire, suivant le plus ou moins de perte que son déplacement lui causera. Mais il reste toujours qu'il lui est dû un dédommagement, dès qu'il lui est sauvé à se pourvoir à cette sin, & qu'il n'y a plus d'examen à faire que pour déterminer jusqu'où ira le dédommagement, eu égard à la perte du maître.

Je dis eu égard à sa perte réelle & effective, car il ne peut pas être question ici de dommages & intérêts tels q'uil pourroit les prétendre étant congédié sans cause, pour raison du tort sait à sa réputation & des profits qu'il auroit pu saire naturellement, puisque ce n'est pas le propriétaire qu'il l'avoit établi maître, qui le révoque par malice ou par caprice, & qu'il donne seulement

occasion à la révocation en ne payant pas ses dettes.

C'est pour cela que l'article parle de dédommagement simplement au lieu de dommages & intérêts; & comme le dédommagement suppose nécessairement une perte à réparer & rien plus; il faut dire pour explication finale de ces mots, si aucun lui est dû, qu'ils ne regardent que la question de fait; c'est-à-dire, que le point de savoir, si le maître est véritablement constitué en perte ou non, jusqu'à quel degré; mais qu'en point de droit, il est absolument décidé qu'il faut un dédommagement proportionné au préjudice qu'il sousse.

Or si cela est juste & inévitable dans un cas comme celui-ci, comment resuser des dommages & intérêts au maître qui est congédié ou chasse sans cause

par celui-là même qui l'avoit préposé pour commander son navire ?

#### ARTICLE XIV.

Es oppositions pour deniers ne pourront être reçues trois jours après l'adjudication.

E n faisse réelle & décret d'immeubles, nulle opposition n'est recevable après le décret levé & scellé; ce qu'il y a seulement de plus, c'est que le décret ne peut être scellé que vingt-quatre heures après l'adjudication; mais

comme on est extrêmement attentif à le sceller au bout de vingt-quatre heures; il est vrai de dire que depuis l'adjudication définitive les créanciers n'ont plus

que vingt quatre heures absolument pour former opposition.

Cet article leur est beaucoup plus savorable, puisqu'il leur accorde trois jours au lieu de vingt-quatre heures; mais il n'y a rien en cela de surprenant, attendu la rapidité de la procédure décrétale usitée en vente de navire, rapidité telle que ceux qui ont des droits ou créances sur des navires, sans une grande vigilance, peuvent être exposés à tout moment à perde leur dû. Car enfin il en est du décret d'un vaisseau, comme du décret d'un immeuble; c'est-á-dire, que faute d'opposition dans le temps, de la part de ceux qui avoient quelque droit à prétendre, tout est purgé, & les créanciers sont non-recevables à se présenter dans la suite, quelque privilégiées que soient leurs créances; & cela sans distinguer les absens des présens, les mineurs des majeurs, les semmes sous puissance de mari, de celles qui ont la jouissance de leurs droits.

La seule ressource qui reste aux créanciers qui ont manqué de sormer leur opposition à temps, est de saisir les deniers de l'adjudication entre les mains de celui qui en est le dépositaire. Mais quelle soible ressource, puisqu'ils ne peuvent espérer d'être payés, malgré le privilege de leurs créances, qu'autant qu'il restera des deniers sussitiants, après que tous les créanciers opposans auront été satisfaits, ceux-ci étant préférables sans difficulté, quoique leurs créances n'emportent aucune sorte de privilege, attendu que le privilege des autres est purgé par le décret, & cela avec un tel estet que s'ils se trouvent en concours avec d'autres créanciers également négligens, ils ne pourront toucher les deniers restans que par contribution au sol la livre avec eux, quoique les créances de ceux-ci, soient simples & ordinaires. V. le Commentaire de la Coutume de la Rochelle, art. 19 n. 26.

Et il en faut dire autant d'un intéressé dans le navire, qui au lieu de former son opposition à sin de distraire avant l'adjudication, ne se seroit de même présenté que hors le délai accordé par cet article pour former opposition à sin

de conferver.

On peut opposer à la vérité, que quoiqu'il soit absolument non-recevable à inquiéter l'adjudicataire pour lui demander la distraction de la portion qu'il avoit dans le vaisseau, rien n'empêche que se présentant avant l'ordre & distribution des deniers, il n'ait droit de réclamer & de toucher la portion du prix de l'adjudication correspondante à sa portion dans le navire, sans qu'aucun des créanciers du faisi puisse raisonnablement s'y opposer, sous prétexte que le décret purge tout. Pour fortifier cette objection, on peut même ajouter que l'exception ne feroit valable de la part des créanaciers que contre d'autres créanciers moins diligens qu'eux, & qu'elle n'est du tout point proposable contre un co-propriétaire de la chose faisse & vendue par decret, qui quoiqu'il ait laissé purger le droit de propriété qu'il y avoit , n'est pas moins fondé à dire que le prix de fa portion vendue lui appartient en propre, & qu'il ne fait nullement partie des biens du faisi, à l'effet que ses créanciers puissent le distribuer entr'eux : mais je le répéte, si ce co propriétaire ne se présente qu'après les trois jours de l'adjudication, tout son droit est purgé, & il ne peut empêcher que l'ordre ne se fasse à son préjudice en fayeur des créanciers

LIV. 1. TIT. XIV. de la saisse des Vaisseaux, ART. XIV.

ciers opposans. Cependant si après tous les opposans satisfaits, il restoit encore des deniers, je croirois volontiers qu'il devroit être admis à faire valoir son privilege sur ces deniers restans, à l'exclusion des créanciers non opposans à temps comme lui; par la raison que c'est au sonds sa chose, & que ces autres créanciers ne sont pas en termes de lui opposer la fin de non-recevoir, pas plus que s'il eût laissé vendre volontairement la totalité du navire par le co-propriétaire, & qu'il se sur demander la délivrance de sa portion. Mais il sout avouer que ce cas est si difficile à rencontrer, qu'on peut le regarder comme chimérique.

#### ARTICLE XV.

Es créanciers opposans seront tenus, trois jours après la somme mation qui leur en sera faite, de donner leurs causes d'opposition & de produire les titres de leur créance au Gresse, pour y répondre trois jours après, & ensuite être procédé à la distribution du prix.

IL s'agit ici de l'ordre & distribution à faire du prix de l'adjudication après le décret, & la briéveté de cette procédure subséquente, dans l'esprit de notre Ordonnance, répond à celle de la procédure antérieure au décret.

Pour parvenir à l'ordre, le Procureur du poursuivant sait rendre un appointement à mettre & produire, de la part de tous les créanciers opposans. En conséquence il fournit ses causes & moyens d'opposition & produit les titres particuliers de ses créances, avec sommation aux autres créanciers d'en faire

autant de leur côté, & de contredire sa production.

Sur cela le plus ancien Procureur des opposans prend communication de la production du poursuivant, & la contredit, en même temps qu'il établit les moyens d'opposition de sa partie. Les autres créanciers sournissent aussi leurs moyens d'opposition & produssent, après quoi le poursuivant fait les contredits généraux de toutes les productions, sauf la réplique de chaque créancier.

Tout cela aux termes de cet article devroit être fait dans une semaine; mais on sent que cela n'est pas possible, pour peu qu'il y ait des créanciers opposans, quoique dans cette matiere les questions de présérence ne soient pas susceptibles d'une l'ongue discussion, à raison de quoi il n'intervient jamais

d'appointement en droit pour les décider.

Il arrive donc nécessairement que ces deux délais de trois jours chacun, font fort prolongés; & cependant il est vrai de dire que la procédure en cette partie est toujours courte, en comparaison de celle qui est en usage dans la Sénéchaussée, pour parvenir à la Sentence d'ordre & distribution du prix d'un immeuble vendu par décret.

L'ordre au reite se fait sur pieces vues, en vertu de l'appointement à mettre; & à cela il n'y a rien à dire, n'étant pas possible de faire droit à Tome. I.

l'audience entre le poursuivant & les autres créanciers opposans, & de décider de la préférence entr'eux. Aussi cet article ne dit-il pas comme le douzieme, qu'au bout de trois jours du second délai, la cause ser portée à l'audience sur

un simple acte.

Quant à la distribution du prix, que le Commentateur dit devoir être faite; suivant le privilege & l'ordre d'hypotheque de chaque créancier opposant, cela est vrai par rapport à l'ordre des privileges; mais pour ce qui est de l'ordre des hypotheques, il n'en doit nullement être question ne s'agissant que du prix d'un meuble, si ce n'est dans les pays où les meubles sont susceptibles d'hypotheque.

#### ARTICLE XVI.

Es loyers des matelots employés au dernier voyage seront payés par préférence à tous créanciers; après eux, les opposans pour deniers prêtés pour les nécessirés du navire pendant le voyage; ensuite ceux qui auront prêté pour radoub, vituailles & équipement avant le départ; en quatrieme lieu, les marchands chargeurs; le tout par concurrence entre les créanciers étant en même degré de privilege. Et quant aux créanciers chirographaires & autres non-privilégiés, ils seront payés suivant les loix & coutumes des lieux où l'adjudication aura été faite.

N ne trouve point dans cet article une énumération exacte des collocations à faire par ordre de préférence; mais seulement la regle qu'il saut garder pour la préférence entre les seuls créanciers privilégiés qui y sont dénommés.

Il ne s'ensuit donc point, ni qu'il n'y ait pas d'autres créanciers privilégiés :

ni que ceux-ci doivent absolument entrer les premiers en ordre.

En effet quoique les matelots soient placés en tête pour leurs loyers, ce qui comprend en même-temps, le capitaine & tous les autres officiers du navire de retour du voyage, il est sans difficulté qu'avant eux doivent passer.

1°. Les frais de justice occasionnés par la Sentence d'ordre.

2°. Les frais de la faisse réelle & de dècret, Cleirac loc. cit. pag. 401, n. 15, sans distinguer les ordinaires des extraordinaires, comme dans le décret des immeubles, parce que jamais l'adjudicataire d'un navire n'est chargé d'aucuns frais, si ce n'est quelquesois de ceux de l'expédition du décret.

3 °. Les gages du gardien du navire, tant avant que depuis la faisse réelle du

navire.

4°. Le loyer du magafin où auront été placés les agrêts & apparaux s'ils ont été tirés du navire.

5°. Si les voiles & cordages ont été raccommodés, ce qu'il en a coûté pour

cela, attendu que le prix de l'adjudication en a d'autant augmenté.

6°. Les droits de calage & amarage du navire depuis son arrivée au quai. Ensuite viennent sans contredit les loyers des gens de l'équipage, & cela LIV. I. TIT. XIV. de la faisse des Vaisseaux, ART. XVI. 363

fans qu'on puisse renvoyer les matelots à se faire payer sur le sret des marchandises, sous prétexte qu'il est affecté à leurs gages comme le corps du navire, par l'article 19, titre 4, liv. 3; parce qu'il est permis à un créancier qui a plus d'une voie pour se procurer le paiement de son dû, de prendre celle qui lui plast le plus, quelque intérêt qu'ayent d'autres créanciers à ce qu'il en choisisse une autre.

Après les loyers des gens de l'équipage viennent les créanciers opposans pour deniers prêtés à la grosse ou autrement, pendant le voyage pour les nécessités du navire; de même ceux dont les marchandises ont été vendues

pour même cause, qu'ils y ayent consenti ou non.

Il fembleroit que des créanciers de cette nature, sans le secours desquels le navire n'auroit pas achevé son voyage, devroient concourir avec les gens de l'équipage; cependant il est vrai de dire qu'en quelque endroit que le navire eût été-retenu ne pouvant plus continuer son voyage, les matelots auroient trouvé le moyen de se faire payer de leurs gages sur le navire. Ains la présérence que cet article leur donne est juste à tous égards, d'autant plusôt, qu'ils contribuent plus efficacement encore par leur travail, au retour du navire que tous créanciers, prêteurs ou fournisseurs; & qu'au surplus ils n'ont que le

navire & le fret pour gage de leurs loyers.

Ensuite sont colloqués, ceux qui ont prêté aussi à grosse ou autrement, pout radoub, vituailles & équipement du navire avant son départ. Ce qui comprend par conséquent, les charpentiers, calsateurs, & les autres ouvriers qui ont travaillé au radoub; les fournisseurs des bois, des planches & du ser qui y ont été employés; les sournisseurs de voiles & cordages & généralement de tout ce qui a servi à mettre le navire en état de faire le voyage, & les cabaretiers qui ont sourni la nourriture aux matelots & autres gens de l'équipage, par ordre du maître avoué en cela par le propriétaire ou armateur, comme il a été observé sur l'article 9, tit. 12. Suprà. Il faut joindre aussi à tous privilégiés le vendeur & le ranger dans la même classe, par argument de l'article qui suit, ubi dicam.

Le privilege de tous les créanciers de cette classe est évident, & il ne l'est pas moins, qu'il ne doit passer qu'après ceux de la précédente, puisque sans le secours de ceux-ci, le navire n'auroit pu achever son voyage, ce qui les met dans le droit de dire, falvam secimus totius pignoris causam. Delà naît la présérence en leur saveur, à l'exemple de celui qui a sait des réparations à une maison, sans lesquelles elle auroit périe. Loccenius de jure naritimo lib. 2, cap 6, n. 8, sol. 198. Vinnius in Peckium tit. de exercit, actione, sol. 95. Kuricke

quest. 13. fol. 865, 866.

Notre article ne compte plus ensuite pour créanciers privilégiés que les marchands chargeurs; cependant il y a encore les assureurs sur le corps du na-

vire, ses agrêts & apparaux pour la prime qui leur est due.

Si cet article n'en a pas parlé, c'est vraisemblablement parce que l'Ordonnance suppose en plusieurs articles du titre des assurances que la prime se paye comptant au moment de la signature de la police; tandis que par l'usage de cette place & de plusieurs autres, elle ne se paye qu'après l'arrivée du navire à bon port.

Quoiqu'il en soit, l'assureur du navire a sans difficulté un privilege sur le

Zzij

navire pour le paiement de sa prime, comme l'assureur d'un chargement à privilege sur le même chargement. C'est ce qui résulte de la disposition de l'article 18 du tit. des contrats à la grosse, en même-temps qu'il donne la présérence au prêteur à la grosse, ce qui toutesois est sujet à explication & à restriction, comme on le verra sur ledit article. Par cette raison je pense que l'assurance étant légitime, (& elle le sera si la valeur du navire remplit exactement le montant de l'assurance & du prêt à la grosse tout ensemble.) L'assurcur & le prêteur à la grosse simplement, avant ou après le départ, doivent être colloqués par concurrence sans présérence de l'un sur l'autre,

Delà il s'ensuit que le prêreur à la grosse étant préséré par cet article aux marchands, chargeurs, l'assureur doit l'être aussi tout de même. Il y a plus, il doit entrer aussi en concurrence avec les ouvriers & fournisseurs, &c. d'autant plutôt que si le navire cût péri, le privilege de ces ouvriers sournisseurs, &c. auroit été transféré sur le montant de l'assurance, comme je l'ai établi sur l'article 3, tit. 12 ci-dessus; au moyen de quoi ayant eu l'expessative de l'assurance, il ne seroit pas juste qu'ils touchassent au préjudice de la

peine due à l'affureur.

Pour ce qui est de ces marchands chargeurs, mis au rang des créanciers privilégiés, on ne conçoit que deux cas où ils puissent se présenter. L'un est, si les marchandises chargées pour leur compte dans le navire, ne leur ont pas été remises, l'armateur du navire ou le capitaine les ayant retenues en tout ou partie; l'autre si les marchandises leur ayant été délivrées, elles se sont trouvées avariées par le fait du maître ou des gens de l'équipage, dont le propriétaire du navire est responsable.

Mais l'un & l'autre cas sont également difficiles à rencontrer, sur-tout le premier, un marchand chargeur, étant comme il est naturel, extrêmement attentis à demander la délivrance de sa marchandise, & à la suivre partout, si le proprétaire & le capitaine resusent ou différent de lui en faire la

remife.

Toujours est-il vrai que hors ces deux cas, il n'y a pas de privilege à prétendre de la part des marchands chargeurs; car s'il ne s'agit que des dommages & intérêts prétendus par un affreteur, qui a l'occasion de la faisse réelle du navire ou autrement, aura été obligé de retirer du navire les marchandises qu'il y avoit chargées, ou qui aura été empêché d'y faire son chargement; il est évident qu'à cet égard, sa créance est simple & ordinaire sans aucune sorte de privilege; du moins c'est ainsi que je crois qu'on doit limiter, la disposition de l'article 11, du titre des charte-parties.

Mais enfin dans la supposition qu'il y ait parmi les opposans, des marchands

chargeurs pivilégiés, leur privilege n'a toujours que le dernier rang.

Du reste il est décidé par cet article, conformément au droit commun, qui regle l'ordre des privileges par la nature de la cause de la créance, sans avoir égard à l'antériorité ou postériorité de la date, & sans considérer si les titres des créances sont authentiques ou sous signature privée; il est décidé, dis-je, que les créanciers en même degré de privilege, doivent être colloqués par concurrence entr'eux & par présérence à ceux d'un degré inférieur; de manière que ceux de la seconde classe ne peuvent toucher qu'après ceux de la première, ainsi du reste; & qu'au cas d'insulssance des denièrs pour satissaire

LIV. I. TIT. XIV. de la saisse des Vaisseaux, ART. XVI.

ceux de la classe qui sont en tour de toucher, ils partageront ces deniers restans par contribution au sol la livre. Loccenius de jure maritimo, lib. 2, cap.

6, n. 8, fol. 198. Vinnius in Peckium, de exercit actio. fol. 93.

Si après le paiement de tous les créanciers opposans privilégiés, il reste des deniers, l'article porte que la distribution en sera faite entre les autres créanciers opposans, suivant les loix & coutumes des lieux où l'adjudication aura été faite; ce qui regarde indistinctement les créanciers hypothécaires & les chirographaires; aussi l'article, dit-il, chirographaires & autres non privilégiés.

Delà il s'ensuit que dans les pays où les meubles sont susceptibles d'hypotheque, les créanciers hypothécaires seront colloqués suivant l'ordre de leurs hypotheques au préjudice des chirographaires; & qu'ailleurs où comme ici, l'hypotheque n'a aucune influence sur les meubles, ce sera le poursuivant qui sera colloqué par présérence, comme premier saississant à amoins que le débiteur saisse ne déconstiture, ce qui est comme inévitable; auquel cas il n'aura pas de présérence à prétendre, & les autres créanciers opposans toucheront par concurrence avec lui au sol la livre, sans distinction, comme il à été observé, de ceux qui sont fondés en hypotheque, d'avec ceux qui ne sont que simples chirographaires.

Ces mots, où l'adjudication aura été faite, font naître une question qui est de savoir si le statut est réel en cette partie; c'est-à-dire, s'il déroge ou non à la regle ou maxime générale, qui veut que les meubles soient régis par la Coutume du lieu du domicile de celui à qui les meubles appartiennent.

Pour entendre ceci on suppose, qu'un négociant de cette ville ait envoyé son navire à Bourdeaux, que là il soit sais réellement, & l'on demande si les deniers restans de l'adjudication après les créanciers privilégiés payés, devront être distribués par ordre d'hypotheque, sous prétexte que l'adjudication a été faite à Bourdeaux où les meubles sont sujets à hypotheque; ou si au contraire le navire d'un marchand de Bourdeaux étant saiti & vendu en cette ville, ces mêmes deniers restans doivent être distribués sans présérence pour les créanciers hypothécaires sur les chirographaires.

Je réponds tans hésiter, que c'est la coutume du domicile du débiteur saiss qu'il saut suivre absolument, au lieu de celle du lieu de l'adjudication du navire, & que cet article n'a du tout point entendu changer la regle; suivant laquelle les meubles doivent être régis par la coutume du domicile en quelqu'autre endroit que se trouvent les meubles de celui à qui ils appartiennent.

Cette regle n'a jamais foussert d'exception, qu'en cas de confiscation ou de deshérence, où chaque Seigneur prend les meubles qui se trouvent dans sa haute justice; & encore en ce qui concerne les meubles incorporels, tels que sont les billets, les obligations, les rentes constituées & les offices, est-il décidé qu'ils appartiennent au Seigneur du lieu du domicile. Commentaire sur la coutume de la Rochelle, art. 2, n. 41, 59 & 60,

Ainsi pour déroger à une regle aussi anciennement & aussi universellement établie, il auroit fallu que notre article l'eût déclaré expressement; ne l'avant pas fait, il faut présumer qu'il a supposé que le navire seroit faiss & vendu dans le lieu meme du domicile du débiteur, parce qu'en esset c'est ce qui ar-

rive presque toujours.

Cette interprétation est d'autant plus naturelle, qu'il ne doit pas dépendre d'un débiteur de faire la condition de quelques-uns de ses créanciers pire out meilleure que celle des autres, ou qu'un événement fortuit & passager ne doit pas régler différemment leur fort. Que le débiteur puisse changer essent leur fort en changeant de domicile, à la bonne heure; mais aussi alors ses créanciers actuels peuvent prendre leurs précautions avant la translation du domicile essent en ceux qui contractent avec lui dans la fuite doivent savoir ce qu'ils sont; mais que subitement il ait la faculté d'augmenter le droit des uns, & de diminuer celui des autres, c'est ce qui ne peur être admis.

Il y a même sur cela une décision, qui influe naturellement sur notre question. C'est au sujet des rentes constituées, qui suivent comme les meubles le domicile du créancier; de maniere que d'immeuble qu'étoit une rente de cette nature sur sa tête, tant qu'il a eu son domicile dans une coutume qui déclare ces rentes immeubles, elle devient meuble par l'acquisition d'un nouveau

domicile dans une coutume où elles font meubles.

Or il est décidé que ce changement de qualité de la rente, ne peut se faire au préjudice des créanciers qui avoient une hypotheque sormée sur cette rente. Arrêt du 19 Août 1687, au journal du Palais, sol. 683 & suiv. V. le Commentaire sur la coutume de la Rochelle, art. 44, n. 199, & les auteurs qui y

font cités.

Et cette décision est d'autant plus applicable à l'espece d'un navire de Bourdeaux, vendu par décret en cette ville, qu'il ne s'agit pas même là d'un changement de domicile; mais d'un simple événement, qui fait trouver le navire dans ce port; ainsi si par cet événement les créanciers ne peuvent être privés de l'exercice de l'hypotheque qu'ils avoient acquise sur le navire, il s'ensuit par la raison des corrélatiss, que les créanciers chirographaires, ne seront pas de pire condition, dans le cas d'un navire Rochellois vendu à Bourdeaux, que s'il eût été effectivement vendu à la Rochelle; c'est-à-dire, qu'alors les créanciers hypothécaires n'auront sur eux aucun avantage, par la raison que ces mêmes créanciers hypothécaires concerveroient la préférence de leurs hypothèques s'il étoit question d'un navire Bourdelois vendu ici.

Je reviens aux prêteurs à la grosse sur le corps du navire. Leur privilege sur le navire est le même, & il ne saut pas le saire dépendre du plus ou du moins de précautions qu'ils auront prises en saisant le prêt, cela seroit trop

dangereux.

Je m'explique & jentends, non-sensement qu'il n'y aura aucune différence entr'eux, que les prêts ayent été faits avant le départ ou depuis, & qu'ils soient pardevant notaires ou sous signature privée; mais encore que si entre les prêteurs, quelques-uns ont stipulé que les deniers seront employés au paiement de partie des ouvriers qui ont travaillé au radoub, ou des sour nisseurs de cordages, vituailles, &c. qu'il y ait preuve de l'emploi ou non, ils ne seront nullement présérés aux autres qui y auront manqué, parce que de telles précautions sont des subtilités qui ne s'accommodent pas avec la conduite unite & simple qu'exige le commerce. Dès qu'il s'agit d'un prêt à la grosse fur le navire, la présomption est de droit que les deniers ont servi à la mise hors, ou à payer ce qui étoit dû à ce sujet. C'est pourquoi on ne voit point dans les Sentences d'ordre que les ouvriers & les sournisseurs soient

LIV. I. TIT. XIV. de la faisse des Vaisseaux, ART. XVI. 367 colloqués avant les prêteurs à la grosse, ni qu'entre eux, la collocation se susse autrement que par concurrence, sans distinction des prêts faits avant le départ du navire, de ceux saits depuis, & sans qu'il soit question de vérisser l'emploi. Arrêt de Provence du 30 Mars 1672, dans Bonisace, tom. 4, liv. 8, tit. 7,

chap. premier. Ce que je crois indubitable, à moins que par les circonstances, le prêt à la grosse ne sût justement suspect de simulation & de fraude, comme dans l'espece rapportée par Loccenius de jure maritimo, lib. 2, chap. 6, n. 12, fol. 201, où il sut ordonné au Conseil Royal de Suede, que les demandeurs en paiement du contrat de grosse feroient preuve que la somme avoit été réellement comptée au maître du navire; faute de quoi, ils demeureroient dé-

chus. L'affaire étoit singuliere.

En effet ce seroit envain que les prêteurs entérieurement au départ, prétenderoient la présérence sur les autres, à la faveur de la présomption que leur deniers ont servi à la mise hors du navire, attendu que les autres pourroient leur opposer aussi la présomption que leurs deniers ont été employés au paiement des dettes contractées pour la même mise hors. Et d'un autre côté les prêteurs durant le voyage prétenderoient inutilement tout de même devoir être présérés, comme ayant prêté pour les nécessités du navire durant le voyage, dès qu'ils ne justifieroient pas l'emploi des deniers pour cette cause, qui seule a besoin de preuve; mais la preuve sera suffisamment établie par la reconnoissance du capitaine, pourvu qu'il ait sait l'emprunt de l'avis des principaux de l'équipage aux termes de l'art. 19, tit. premier, liv. 2.

Une observation qui convient à toutes les collocations, est que tout créancier qui est colloqué, l'est tant pour son principal que pour ses intérêts & frais; c'est à dire, que ses intérêts & frais comme étant l'accessoire du principal, doivent lui être payés evec le même privilege, ou avec la même hypotheque lorsqu'elle a lieu, comme il arrive dans les Jugemens d'ordre & de distribution du prix d'un décret d'un immeuble. Commentaire sur la Coutume de la

Rochelle, article 19, n. 120.

Ainsi quoique le prosit maritime du prêt à la grosse, soit beaucoup plus considérable que l'intérêt ordinaire, le prêteur à la grosse entre nécessairement en collocation pour son prosit maritime, avec pareil droit & privilege que pour le principal & les frais. Cela résulte au reste de l'art 7, tit. du prêt à la grosse.

#### ARTICLE XVII.

S I le navire vendu n'a point encore fait de voyage, le vendeur, les charpentiers, calfateurs & autres ouvriers employés à la construction, ensemble les créanciers pour les bois, & cordages & autres choses fournies pour le bâtiment, seront payés par presérence à tous créanciers, & par concurrence entr'eux.

E raisonnement du Commentateur sur cet article est tout-à-sait singulier Sans prendre garde qu'il y est question uniquement d'un navire qui n'a encore pas fait de voyage depuis qu'il a été vendu, il dit sur ces mots par préférence à tous créanciers, » même aux loyers des matelots, & aux créanciers opposans pour deniers prêtés pour les nécéssités du navire pendant le « voyage, ou pour radoub, vituailles & équipement avant le départ du navire » & même aux marchands chargeurs; « comme s'il s'agissoit d'un navire sais au retour d'un voyage, ce qui d'ailleurs rendroit son raisonnement encore plus absurde. Ces sortes de méprises lui sont si ordinaires que la surprise diminue à

mesure qu'on les rencontre.

Il étoit de la regle étroite que le vendeur entrât effectivement en concurrence avec les autres créanciers dont parle l'article, puifqu'en point de droit ceux qui n'ont fait que des réparations ou améliorations à une maifon ou à quelque autre heritage, n'ont de préférence fur le vendeur, qu'au cas que fans leurs travaux, l'héritage auroit péri. Sur quoi V. le Commentaire de la Coutume de la Rochelle, art. 19, n. 107 & 108. Or on ne peut pas dire que le navire eût péri abfolument fans le radoub qui lui a été donné; ainsi c'est le cas de la concurrence des privileges entre tous les dénommes dans cet article.

Il faut supposer néanmoins que ces ouvriers & sournisseurs n'ont pas laissé acquérir contre eux la prescription ou fin de non-recevoir portée par l'art 3, tit. 12 ci-dessus; autrement le vendeur seroit payé à leur exclusion en vertu de son privilege qui ne peut se prescrire comme sa créance, que par 30 ans. Et cela arriveroit quoique le débiteur commun auroit reconnu leurs créances, dès qu'il n'auroit fait cette reconnoissance qu'après la prescription accomplie; à cause qu'une pareille reconnoissance ne peut saire revivre le privilege & ne peut former qu'une dette nouvelle & ordinaire, comme il a été observé sur l'art. 10 du même tit. 12.

Mais sous prétexte qu'il n'est point parlé du vendeur dans l'article précédent, s'ensuit-il que le vendeur au retour du voyage du navire qu'il a vendu, ne doive pas entrer en concurrence, tout de même pour le reste du prix qui lui est dû avec les créanciers pour cause de radoub, vituailles & équipement

avant le départ?

Je ne le pense nullement, & c'est pour cela aussi que sur l'article précédent je l'ai admis à concourir avec eux. En esset où seroit la raison de dissérence ? dira t-on qu'il a perdu son privilege ? Mais à ce compte, eux l'auroient dû

perdre tout de même, idée que l'article précédent rejette.

Dira t-on encore que par argument de l'art. 2, tit. 10 du livre suivant, le vaisseau n'est plus assecté aux dettes du vendeur, lorsque le nouvel acquéreur lui a sait saire un voyage à ses risques? Mais cet article n'est que contre les créanciers du vendeur & non contre le vendeur, lui-même, au profit duquel le navire demeure toujours assecté par privilege pour le reste du prix de la vente, quelque voyage que l'acheteur lui sasse faire. Que cet acquéreur prescrive contre les créanciers de son vendeur, il n'y a rien là que de naturel, puisqu'il ne preserit que contre des gens à qui il ne doit rien; mais que ce même article lui servit pour se mettre à couvert de ce qu'il doit à son vendeur pour reste du prix de la vente, c'est ce qui répugneroit absolument; d'où je conclus que le privilege du vendeur étant le même sur le vaisseau après comme avant tout voyage; il est en droit de le faire valoir dans le cas de l'article précédent comme dans l'espece de celui-ci.

LIV. I. TIT. XIV. de la faisse des Vaisseaux, ART. XVII. 369

Au reste, tout ce qui est dit ici du vendeur doit s'entendre tout de même

de ses créanciers opposans en sous ordre en exerçant ses droits.

Une observation importante à faire au sujet du privilege des charpentiers & autres ouvriers employés à la construction ou au radoup d'un navire, est, que pour être en état de l'exercer, il faut qu'ils ayent travaillé par l'ordre du propriétaire. S'ils n'ont été employés par un entrepreneur à qui le propriétaire ait payé le prix convenu entre eux deux; ils n'ont alors aucun privilege à prétendre sur le navire; & il ne leur reste qu'une action simple contre l'entrepreneur dont ils ont suivi la foi. Consulat. chap. 52. De même de celui qui a prêté des deniers aux constructeur, s'il l'a fait sans l'aven du propriétaire du navire. Domat loix civiles, liv. 3, titre premier, fect. 5, n. 10, fol. 205. Dans le même cas si le propriétaire n'a pas payé l'entrepreneur en entier, ils n'ont que la voie de faisir entre les mains du propriétaire ce qu'il peut lui devoir pour en demander la délivrance à leur profit. M. le Camus, observ. sur l'art. 176 de la Cout. de Paris, pour le cas de la construction d'une maison, ubi eadem ratio Tout cela s'entend néanmoins si les ouvriers & sournisseurs ont su que l'ouvrage étoit à l'entreprise & qu'ils n'avoient à faire qu'à l'entrepreneur.

#### ARTICLE XVIII.

Es intéressés au navire dont on saissira quelque portion, lorsqu'il sera prêt à saire voile, pourront le saire naviger, en donnant caution jusqu'à concurrence de l'estimation qui sera faite de la portion saisse.

N peut donc sans difficulté faisir une portion de navire comme un navire entier : mais parce que les autres intéressés n'en doivent pas souffir, cet article leur permet, lorsqu'il sera prêt à faire voile au temps de la faisie, de le suire naviger en donnant toutesois caution, jusqu'à concurrence

de l'estimation qui sera faite par préalable de la portion faisse.

Tout cela suppose par conséquent une procédure à faire puisqu'il s'agit de donner caution & de procéder à l'estimation de la portion saisse. Cependant on ne conçoit pas la taison de cette estimation ni du cautionnement pour en répondre; & certainement l'article est en désaut à ce sujet. Car ensin le navire étant supposé prêt à faire voile, pourquoi ne pas permettre aux autres intéresses de le faire naviger aux risques communs, au lieu de les charger de faire estimer la portion saisse & de donner caution jusqu'à concurrence? les créanciers du saiss doivent-ils être de meilleure condition qu'il ne le seroit luimême s'il étoit libre.

Cela se conçoit d'autant moins, qu'il paroît par l'article suivant, que les profits du retour appartiendront au sais & à ses créanciers, quoiqu'ils n'ayent couru aucuns risques aux termes du présent article, & que les autres intéresses, toujours garants du prix de l'estimation, n'ont d'autre ressource que celle de faire assurer cette portion saisse, avec faculté de prendre deniers à la grosse

Tome I.

pour le coût de la prime d'affurance. Mais ils demeurent toujours exposés au péril de l'insolvabilité des affureurs, de même qu'à la perte de la prime, si le voyage est malheureux, puisque le remboursement de cette prime ne leur est accordé que sur les profits du retour.

Ces deux articles ne peuvent donc être plus mal conbinés, & néanmoins

le Commentateur n'en a pas eu seulement la moindre idée.

Si l'on vouloit dresser cet article tel qu'il est, il falloit décider en même temps, que la portion faisse seroit pour le compte des autres intéressés à perte ou à profit; & dire tout simplement dans l'article suivant qu'ils pourroient faire assurer pour leur compte la valeur estimée de cette portion saisse, sans parler des profits du retour, à moins que ce ne sût pour les leur attribuer à

raison de leurs risques.

Ou si au contraire on vouloit que cette portion restât pour le compte du faisi, & de ses créanciers à perte ou à profit: il falloit décharger les autres intérestés de donner caution de la valeur de la portion saisie, n'en ordonner l'estimation que pour fixer la somme jusqu'à la concurrence de laquelle l'assurance pourroit être faite, avec faculté de prendre deniers à la grosse pour le coût de l'assurance, précaution qui ne devoit regarder absolument que les créanciers du saisi: car ensin on le répete, il est absurde que les autres intéresses du saisi: car ensin on le répete, il est absurde que les autres intéresses du saisi: car ensin on le répete, au les profits du retour s'il ou qu'autrement le voyage soit malheureux, & que les profits du retour s'il

v en a ne soient pas pour eux.

Au reste, quoique le présent article ne parle que du cas où le navire est prêt à faire voile au temps de la saisse, ce qui ne doit pas même être pris à la lettre, mais doit s'entendre aussi-bien d'un navire en chargement, en con-séquence d'un voyage concerté avec le sais, à l'occasion duquel les dispositions auront déjà été faites pour le voyage avant la faisse; il ne s'ensuit nullement que les autres intéresses ne puissent pas se pourvoir en justice pour se faire autoriser à faire naviger le navire, nonobstant la saisse de la portion de leur associé, & qu'il n'y eût encore rien de conclut avec lui pour le voyage, s'ils ont à eux tous la plus grande part au vaisseau, & si la saisse tire en longueur, par la négligence du saisssant à faire interposer le décret; car on conçoit que la procédure étant suivie comme il convient, les autres intéresses n'auroient pas le temps de concerter un voyage avant que d'avoir un nouvel associé par le moyen de l'adjudication du navire.

Si donc le saississant ne faisoit pas les diligences convenables pour mettre à fin la procédure décrétale, les autres intéresses seroient en droit d'intervenir pour l'y obliger; sinon pour se faire autoriser à faire visiter le navire & estimer la portion saisse; ensuite à faire faire le radoub & tout ce qui seroit nécessaire pour mettre le vaisseau en état de naviger à frais communs, saus à répéter sur la portion saisse ce qu'elle devroit supporter de ses frais. Alors le saiss, le saississant le saississe pour noient s'en défendre qu'en abandonnant la portion saisse sur le pied de l'estimation. Mais cette procédure seroit interdite aux autres intéressés, si leurs portions réunies n'excédoient pas celle du saiss; parce qu'alors ils ne seroient pas en état de lui faire la loi, ni à ses créanciers, comme il sera observé sur l'article 5, titre 8 du livre suivant. Ils pourroient seulement se plaindre du retardement

LIV. I. TIT. XIV. de la faisse des Vaisseaux, ART. XVIII.

de la procédure décrétale & faire ordonner qu'elle seroit mise à fin sans perte

de temps, à peine de tous dépens, dommages & intérêts.

Mais dans l'espece de notre article, où il s'agit d'un vaisseau prêt à faire voile, sa disposition doit être exécutée sans examiner si les autres intéressés ont la plus grande part dans le navire ou non, ou plutôt quelque petite que soit leur portion; par la raison que le navire se trouve dans des circonstances qui ne permettent pas que le depart soit retardé.

#### ARTICLE XIX.

POURRONT aussi les intéressés faire assurer la portion saisse & prendre deniers à la grosse aventure pour le coût de l'assurance dont ils seront remboursés par présérence sur le prosit du retour.

I L vient d'être observé que de la combinaison de cet article avec le précédent, il résulte des conséquences mal afforties avec la Justice, comme étant préjudiciables au droit des autres intéressés au navire, qui ne devroient pas naturellement & suivant les regles de l'équité, être de pire condition à l'occasion de la faisse de la portion de leur intéressé, que s'il n'y avoit de sa part

ou par son fait aucun obstacle à l'accomplissement du voyage.

Cependant, si dans cet article on lisoit ces mots, sur le produit du retour; au lieu de ceux-ci, sur le prosit du retour, la condition des autres intéressés seroit beaucoup moins grévée, en ce qu'ils ne courroient en tout cas que le risque de l'insolvabilité des assureurs & du dépérissement naturel ou sortuit de la portion saise, sans être exposés encore à perdre le remboursement du coût de l'assurance si le voyage étoit insructueux; c'est-à-dire, s'il arrivoit que les produits des retours sussent au dessous de l'estimation donnée à la portion du saisi avant le voyage commencé.

Au lieu que le rembourtement de la prime de l'assurance, n'étant assigné que sur les profits du retour, c'est le leur resuser absolument s'il n'y a pas réellement de prosit. Et comme cela paroit souverainement injuste, cet événement matheureux ne pouvant pas leur être imputé, je substituters volontiers dans cet article le mot produit à celui de prosit, asin de corriger autant qu'il se pourroit par ce léger changement, le tort qui y cst sait aux autres intéresses, si l'on prenoit ce mot prosit dans sa signification naturelle.

Je ferois plus, si j'en étois le maître. Ou j'abandonnerois aux autres intéressés la portion saisse pour leur compte & risque, à perte comme à profit, ce qui seroit de toute justice, puisqu'on les charge de répondre de l'estimation à faire de la valeur de la portion saisse, & qu'ainsi la perte qui peut survenir étant pour leur compte, il est de l'équite que le profit, s'il s'en trouve par événement, soit aussi pour eux, en considération des risques auxquels ils ont été exposés; ou je voudrois que cette portion A a a ij

ORDONNANCE DE LA MARINE.

saisse restant pour le compte du saisse de se créanciers, à perte ou prosit tout de même, les autres intéressés sussent déchargés de l'obligation de saire estimer la portion saisse, & de demeurer garants de l'estimation. Au lieu que de la maniere, que cet article & le précédent sont conçus, le sort de ces autres intéressés ne pourront être qu'à plaindre, s'ils prenoient le parti de s'y soumettre sans modification; c'est-à-dire, sans des conditions dissérentes, convenues ou ordonnées en justice avec le saisse ses créanciers. Autrement il vaudroit mieux pour eux retarder le départ du navire, & faire leurs diligences pour mettre à sin la saisse réelle dans la vue d'un arrangement convenable avec celui qui se rendroit adjudicataire de la portion saisse.





# LIVRE SECOND.

Des Gens & des Bâtimens de Mer.

## TITRE PREMIER.

Du Capitaine, Maître ou Patron.



Promprement parler, ces mots, capitaine, maître ou patron, ne sont synonymes que dans ce sens, qu'ils désignent indifféremment celui qui commande un vaisseau ou autre bâtiment de mer.

A cela près, le titre de Capitaine ne convient naturellement qu'à l'Officier qui commande un vaisseau du Roi. Piganiol de la Force, tom. premier, pag. 643. La qualité de maître est le

partage de celui qui commande un vaisse marchand, & les Us & Coutumes de la mer ne l'ont jamais appellé autrement que maître. A l'égard du titre de patron, il a toujours été réservé pour ceux qui commandent des barques, des traversiers, des alleges ou autres petits bâtimens.

Il est pourtant vrai que dans l'usage actuel, on donne communément la qualité de capitaine à celui qui commande un navire marchand pour un voyage de long cours, & que la qualité de maître semble être restreinte à la navigation au cabotage.

#### ARTICLE PREMIER.

A Ucun ne pourra ci-après être reçu capitaine, maître ou patron de navire, qu'il n'ait navigé pendant cinq ans, & n'ait été examiné publiquement sur le fait de la navigation, & trouvé capable par deux anciens maîtres, en présence des Officiers de l'Amirauté & du Prosesseur d'Hydrographie, s'il y en a dans le lieu.

Nune peut monter un bâtiment en qualité de capitaine, maître ou patron, qu'il n'ait été reçu tel, après avoir subi un examen dans lequel il ait été reconnu capable & expert dans l'art de la navigation, aux termes de

cet article, qui en confirmant le 86 de l'Ordonnance de 1584, y a fait quel-

ques changemens.

Cet examen a toujours été fait en présence des Officiers de l'Amirauté; mais aujourd'hui par argument de l'article premier, titre du pilote, on appelle quatre anciens maîtres ou capitaines au lieu de deux, & leur fonction en cette partic est d'interroger le récipiendaire sur la manœuvre seulement, après que le Professeur d'hydrographie l'a examiné sur la sphere & sur la navigation. Le sujet étant reconnu capable, les Officiers de l'Amirauté le reçoivent maître, & lui sont expédier ses lettres de maître, sans qu'il soit besoin qu'il ait été auparavant reçu pilote. V. instrà article premier du titre du pilote.

Suivant cet article, il faut pour pouvoir être reçu maître ou capitaine, avoir navigé cinq ans entiers, sur les vaisseaux marchands, ajoute l'article premier du Réglement du 15 Août 1725, confirmé par l'Arrêt du Confeil du 7 Avril 1736, & en rapporter la preuve par un certificat délivré par le Commissaire aux classes, sans quoi on ne seroit pas admis à l'examen, à moins d'une dispense de la part du Roi qui doit être visée dans les lettres de

maîtrife.

Il faut outre cela, 1°. avoir fait sur les vaisseaux du Roi deux campagnes; même article premier du Réglement du 15 Août 1725; ce qui s'entend de trois mois chacune au moins. Article 11, livre 8, titre premier de l'Ordonnance de 1689, d'après l'Ordonnance particuliere du 3 Octobre 1683, confirmée par celle du 23 Janvier 1688; de maniere que quelque longue qu'ait été une campagne, elle ne pourra supléer à ce qui manquera à une autre pour compléter les trois mois qu'elle doit avoir

Cette obligation avoit été fursise ou suspendue par l'Ordonnance du 27 Mai 1716; mais déjà remise en vigueur par l'Ordonnance du 12 Décembre 1724; elle a encore été renouvellée par ledit Réglement de 1725, suivi d'un Arrêt du Conseil du 7 Avril 1736, qui a déclaré nulle une réception de maître & pilote faite à l'Amirauté de Louisbourg, pour n'avoir pas observé les forma-

lités ci dessus prescrites.

2°. Que le sujet qui se présente pour être reçu maître, ait 25 ans accomplis; même article premier du Réglement du 15 Août 1725, & même article 11 de l'Ordonnance de 1689, ce qui avoit déjà été réglé par lOrdonnance particuliere du 3 Octobre 1683, & par celle du 23 Janvier 1688; le tout si le Roi ne lui accorde dispense tant du défaut d'âge que de services sur se vaisseaux. Et de tout cela il doit être sait mention dans les lettres de maîtrise, avec énonciation précise des pieces justificatives, à peine de nullité. Article 1 & 2, titre commun du même Réglement confirmé par ledit Arrêt du Conseil du 7 Avril 1736.

La navigation pendant cinq ans, aussi bien que l'âge de 25 ans, & les deux campagnes sur les vaisseaux du Roi, en un mot les autres conditions & formalités sont également requises pour être reçu maître à l'este de commander un navire pour le grand cabotage, & pour être reçu capitaine ou maître de vaisseau pour les voyages de long cours. Mais en ce qui concerne la navigation au petit cabotage seulement, pour y être reçu maître, ce qui comprend aussi les patrons des barques, il sussit de l'âge de 25 ans & d'avoir

fervi pendant quatre ans sur des bâtimens marchands, article 4 de l'Ordonnance du 18 Octobre 1740; & cela quoiqu'on n'ait pas fait les deux campagnes sur les vaisseaux du Roi; puisque l'article n'en parle pas, & qu'au contraire l'article 6, de même que le préambule de ladite Ordonnance, pa-

roît les en dispenser.

Pour ce qui est de l'examen qu'il faut subir à cette sin en présence des Officiers de l'Amirauté, il ne se fait point par le professeur d'hydrographie; mais seulement par deux anciens maîtres de cabotage, qui interrogent l'aspirant sur la connoissance qu'il doit avoir de la manœuvre, & des côtes, ports, havres & parages compris dans l'étendue du petit cabotage; car c'est à quoi se bornera sa navigation; & ses lettres de maîtrise ne lui donneront pas le pouvoir d'en entreprendre d'autre. Même article 4 de ladite Ordonnance du 18 Octobre 1740.

Mais celui qui veut être reçu maître pour les voyages de long cours, aussi-bien que pour le grand cabotage, où il faut que la pratique soit éclairée par la théorie, & de même que la théorie soit persectionnée par la pratique; c'est le cas précisément où l'examen se fait par le prosesseur d'hydrographie pour la théorie, & par les enciens maîtres ou capitaines pour la

pratique.

De forte que les quatre ou cinq ans de navigation sont relatifs à l'espece denavigation pour laquelle on veut être reçu maître, avec cette différence que celui qui n'a été reçu que patron de barque & pour le petit cabotage, ne pourra entreprendre de commander aucun bâtiment pour le grand cabotage, encore moins pour un voyage de long cours, & que celui qui n'a été reçu maître que pour le cabotage ne pourra non plus naviger au long-cours, quoiqu'il puisse faire tant le grand que le petit cabotage; tandis que celui qui est reçu pour les long voyages, ( ce qui ne peut être qu'après une navigation de cette nature pendant cinq ans, outre les deux campagnes sur les vaisseaux du Roi, ) sera autorisé, à raison de son expérience, à commander un navire pour quelqne navigation que ce soit. Article 12 de l'Ordonnance du 18 Octobre 1740, sans être assujetti à une seconde réception.

Au surplus, une regle commune a la réception de tous maîtres, capitaines ou patrons aussiblem que des pilotes au long cours, ou lamaneurs, est que les Officiers d'Amirauté ne peuvent recevoir en cette qualité que des mariniers habitués & établis dans l'étendue de leur Jurisdistion, à moins que les mariniers étrangers ne rapportent un certificat des Officiers de l'Amirauté de leur demeure ordinaire, visé par le commissaire du département, contenant qu'ils ont toutes les qualités nécessaires pour être reçus. C'est la disposition de l'article 12, titre premier, livre 8 de l'Ordonnance de 1689, confirmée par l'Ordonnance du 12 Décembre 1724, & renouvellée, tant par l'article 2, titre commun du Réglement du 15 Août 1725, que par ledit Arrêt du Conseil du 7 Avril 1736. Pour les lamaneurs, V. instrà le titre qui les concerne, article 2.

Comme cela ne dispense pas de l'examen à subir en regle, on ne voit point d'autre raison de cette disposition, que celle d'empêcher une Jurisdiction d'en treprendre sur les sujets d'une autre. Quoiqu'il en soit, la loi doit être ob-

servée à la lettre à peine d'interdiction.

L'inconvénient est néanmoins que des sujets très-capables, & à qui il ne manque que la formalité de la reception, perdent quelquesois l'avantage de commander des navires à l'occasion, par la mitérable avarice ou par le caprice de certains Officiers d'Amirauté qui ne font pas d'humeur d'accorder ces fortes de démissoires.

Par l'article 17 du Réglement du premier Mars 1716, il fut fait défenses au x Officiers de l'Amirauté de recevoir aucun capitaine ou maître, qu'après l'avoir interrogé sur ledit Réglement, & avoir reconnu qu'il en sais les dispositions; mais cela ne s'observe plus depuis le Réglement du 15 Août 1725, qui n'a pas rappellé ces défenfes.

Pour savoir ce que l'on entend par navigation au long cours, voir l'art. 50

du titre des naufrages.

Le grand cabotage comprend les voyages en Angleterre, Ecosse, Irlande, Hollande, Danemarck, Hambourg & autres isles & terres en deçà de Sund; en Espagne, Portugal & autres isles & terres en deçà du détroit de Gibraltar. Article 2 de l'Ordonnance du 18 Octobre 1740., relatif au Réglement du 20 Août 1673. Tous autres voyages moins éloignés sont du petit cabotage. Article 3 & 4 de ladite Ordonnance de 1740. Ils ne font plus bornés comme ils l'avoient été par le Réglement du 23 Janvier 1727, aux ports depuis Bayonne jusqu'à Dunkerque. V. suprà, l'article 3, titre des Congés.

# REGLEMENT

Concernant la réception des Capitaines, Maîtres ou Patrons, Pilotes & Pilotes-Lamaneurs ou Locmans.

Du 15 Août 1725.

#### DEPARLEROI.

S A MAJESTÉ s'étant fait représenter les Ordonnances du mois d'Août 1681, du 15 Avril 1689, & du 12 Décembre 1724, concernant la réception des capitaines, maîtres, patrons, pilotes & pilotes-lamaneurs ou locmans; & ayant jugé à propos de régler par une feule & même Ordonnance, tout ce qui doit être observé par les Officiers de l'Amirauté dans ces différentes réceptions, & ce qui doit être énoncé dans les actes qui en seront délivrés aux capitaines, maitres, patrons, pilotes & pilotes-lamaneurs ou locmans, elle a arrêté le préfent Réglement, qu'elle veut être exécuté Juivant fi forme & tencur.

TITRE PREMIER. Des Capitaines, Maitres & Patrons. ARTICLE PREMIER.

Les Officiers mariniers, matelots & autres

gens de mer, ne pourront saire les fonctions de capitaines, maîtres ou patrons, qu'ils n'ayent été reçus pardevant les Officiers de l'Amirauté, qu'ils n'ayent navigé pendant cinq ans fur les bâtimens marchands, fait deux campagnes de trois mois au moins chacune sur les vaisseaux du Roi, & qu'ils ne soient âgés de vingt-cinq ans.

Il. Ils feront examinés publiquement fur le fait de la navigation, & trouvés capables par deux anciens maîtres nommés d'office par les Officiers de l'Amirauté, en présence desquels & du maître d'hydrographie, s'il y en a un

dans le lieu, l'examen fera fait.

III. Ceux qui fe seront recevoir capitaines, maîtres ou patrons, ne pourront être reçus que fous le nom de capitaines, maîtres ou patrons feulement, fans qu'il puisse leur être donné d'autre dénomination.

TITRE.

## TITREII.

ARTICLE PREMIER.

Aucuns Officiers mariniers, matelots & autres gens de mer, ne pourront faire les fonctions de pilotes, qu'ils ne foient âgés de vingt-cinq ans, qu'ils n'ayent fair deux campagnes de trois mois au moins chacune fur les vailleaux de Sa Majesté, qu'ils n'ayent fair pusieurs voyages en mer, qu'ils n'ayent été reçus pardevant les Officiers de l'Amirauté, & qu'ils n'ayent été trouvés capables par le maitre d'hydrographie, deux anciens pilotes, & deux maitres de navires, qui feront nommés d'office par less officiers de l'Amirauté.

II. Ceux qui voudront se faire recevoir pilotes, feront tenus pour prouver leurs voyages en mer, d'en représenter les journaux lors de leur examen qui sera fait en présence des Officiers de

l'Amirauté.

III. Lesdits pilotes pourront commander en qualité de capitaines, maîtres ou patrons, les bâtimens marchands, sans être assurant examen ni à une nouvelle réception, après qu'ils auront encore navigé pendant deuxannées depuis qu'ils auront été reçus pilotes.

# TITRE III. Des Pilotes-Lamaneurs ou Locmans. ARTICLE PREMIER.

Aucun ne pourra faire les fonctions de pilote-lamaneur ou locman, qu'il ne foit âgé de vingt-cinq ans, qu'il n'ait fait denx campagnes de trois mois au moins chacune sur les vaifseaux de Sa Majesté, il n'ait été reçu pardevant les Officiers de l'Amirauté, après avoir été examiné en leur présence & celle de deux Echevins ou notables Bourgeois, par deux anciens lamaneurs & deux anciens maîtres de navires, nommés d'office par lesdits Officiers de l'Amirauté.

II. Ils feront examinés fur la connoissance & expérience qu'ils doivent avoir des manœuvres & fabriques des vaisseaux, ensemble des cours & marces, des bancs, courans, écucils & autres empêchemens qui peuvent rendre difficiles l'entrée & la fortie des rivieres, ports & havres du lieu de leur établissement.

TITRE COMMUN. ARTICLE PREMIER.

Les capitaines, maîtres ou patrons, pilotes & pilotes-lamaneurs ou locmans seront tenus de

justifier leurs fervices, tant sur les vaisseaux de Sa Majesté que sur les bâtimens marchands, par des certificats des commissaires de la marine, commis principaux & ordinaires des classes départemens & quartiers où ils auront navigé, contenant les noms des vaisseaux, des bâtimens & des capitaines, leur destination, l'annnée & la durée de chaque voyage & de chaque campagne, & en quelle qualité ils ont servi, & leur âge par des extraits baptissaires.

II. Les Lettres de réception qui leur feront expédiées, contiendront leurs fervices tant fur les vaisseux de Sa Majesté que sur les bâtimens marchands, les noms des vaisseux, des bâtimens & des capitaines, leur destination, l'année & la durée de chaque campagne & de chaque voyage, & en quelle qualité, les dates des certificats qui seront rapportés pour justisser ces différens services, & celle des extraits baptissaires, en marquant les noms & les qualités des personnes qui les auront signés, à peine de nullité dessites réceptions, & de la restitution des droits perçus par les Greffiers des Amirautés.

III. Défend Sa Majesté aux Officiers de l'Amirauté, à peine d'interdiction, de recevoir aucuns capitaines, maîtres ou patrons & pilotes-lamaneurs ou locmans, que ceux qui sont établis & habitués dans l'étendue de leur juristiétion; leur permet cependant de recevoir capitaines, maîtres ou patrons & pilotes ceux des autres Amirautés, en rapportant par eux uncertificat des Officiers de l'Amirauté du lieu de leur demeure, visé par le commissaire de la marine, commis principal ou ordinaire des classes du département ou quartier dont ils dépendent, contenaut qu'ils ont toutes les qualités nécessaires pour pouvoir être reçus.

IV. Les pilotes-lamaneurs ou locmans ne pourront être reçus que par les Officiers de l'Amirauté du lieu de leur demeure: Défend Sa Majesté aux Officiers des autres Amirautés de les recevoir, à peine d'interdiction.

Mande & ordonne Sa Majefté à Monfieur le Comte de Touloufe, Amiral de France, de tenir la main à l'exécution du préfent Réglement, qui fera lu, publié & affiché par-tout où befoin fera. FALT à Verfailles le quinzieme Août mil fept cent vingt-cinq. Signé, LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX.



## ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

Qui casse les Lettres de Pilote-hauturier, Capitaine & Maître de bâtiment de mer, données par les Officiers de l'Amirauté de Louisbourg; & leur enjoint, aussi-bien qu'aux Officiers des autres Amirautés, de se conformer dans les réceptions des Capitaines, Maîtres ou Patrons, & Pilotes à ce qui est prescrit par les Ordonnances.

Du 7 Avril 1736.

### EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT.

VU par le Roi étant en son Conseil, les lettres données le 17 Novembre 1734, par les Officiers de l'Amirauté, établis à Louisbourg , de pilote-hauturier , capitaine & maître de batiment de mer, à Jean Avice, natif de Saint Malo; dans lesquelles il est porté que ledit Avice a environ vingt-fix ans, fans qu'il leur soit apparu par son extrait-baptistaire dudit âge; ledit Avice n'ayant au contraire que vingt-trois ans accomplis, suivant son extrait-baptistaire, daté à Saint Malo, le 14 Janvier 1713, & délivré par Me. Thumbrel, Curé de l'Eglise paroissiale de ladite ville, le 31 Décembre 1735, représenté par ledit Avice, lequel a été reçu à ladite Amirauté, sans avoir justifié par un certificat de l'Officier des classes, des cinq années de navigation qu'il devoit avoir faites sur les bâtimens marchands conformément à l'Ordonnance de 1681, & à celle du 15 Avril 1689, & au Réglement du 15 Août de l'année 1725, concernant la réception des capitaines; maitres ou patrons, pilotes, & pilotes-lamaneurs ou locimans; fans avoir pareillement justifié par un certificat dudit Officier des classes, des deux campagnes de trois mois au moins chacune, qu'il devoit avoir faites fur les vaiffeaux de Sa Majesté, conformément à ladite Ordonnance de 1689, & audit Réglement du 15 Août de l'année 1725; n'ayant point aussi rapporté le certificat des Officiers de l'Amirauté de sa demestre, portant qu'il avoit les qualités nécessaires pour pouvoir être reçu maître, ledit certificat ordonné par l'article XII. du titre premier au livre 8 de ladite Ordonnance de 1689, & par l'article III. du titre commun dudit Réglement du 15 Août 1725, & n'étant fait aucune mention deldites pieces dans lefdites

lettres, quoiqu'elle soit expressément ordonnée par l'article II. du titre commun dudit Réglement. Vû austi l'extrait-baptistaire dudit Avice, du 14 Janvier 1713. Les Ordonnances du mois d'Août 1681 & 15 Avril 1689, touchant la marine, & le Réglement du 15 Août 1725. Oui le rapport, & tout considéré, Sa Majesté étant en son Conseil, a cassé, révoqué & annullé les lettres de maîtrise données audit Jean Avice, par les Officiers de l'Amirauté de Louisbourg, le 17 Novembre 1724, lesquelles ne pourront lui fervir pour commander des bâtimens de mer, ni naviger fur iceux en qualité de pilotehauturier. Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions & défenses auxdits Officiers de l'Amirauté de Louisbourg, & à tous autres Officiers d'Amirauté, de recevoir à l'avenir aucuns matelots & autres gens de mer, en qualité de capitaines, maîtres & patrons, qu'il ne leur foit apparu par leur extrait-baptistaire, de leur âge de vingtcinq ans accomplis; qu'ils n'ayent justifié des cinq années de navigation sur les vaisseaux marchands, prescrites par les Ordonnances, des deux campagnes de trois mois au moins chacune sur les vaisseaux de Sa Majesté : & qu'ils ne soient porteurs du certificat des Officiers de l'Amirauté de leur demeure, atteftant qu'ils ont les qualités nécessaires pour pouvoir être reçus; le tout fuivant & conformément à l'Ordonnance du mois d'Août 1681. à celle du 15 Avril 1689, & notamment au Réglement du 15 Août 1725, auxquels Sa Majesté enjoint auxdits Officiers de se conformer, à peine d'interdiction. Ordonne Sa Majesté que lesdits Officiers de l'Amirauté de Louisbourg, ensemble le Greffier d'icelle, seront tenus de restituer audit Avice tout ce qui lui en a coûté pour fa réception en qualité de pilotehauturier & maître. Mande & ordonne Sa Majefté à Monf. le Comte de Toulouse, Amiral de France, de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt, qui sera registré au Gresse de lacite Amirauté de Louisbourg, & autres Amirautés. FAIT au Confeil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Verfailles, le sept Avril mil sept cent trente-fix.

Signé PHELYPEAUX.

## ORDONNANCE DU ROI,

Qui fixe les limites de la navigation au petit Cabotage, & regle les formalités à observer pour la réception des Maîtres ou Patrons des bâtimens qui sont employés à cette navigation.

Du 18 Octobre 1740.

### DEPARLEROI.

S A MAJESTÉ étant informée que l'exécu-tion des articles 1 & 2, liv. 2, tit premier de l'Ordonnance du mois d'Août 1681, de l'article 11, liv. 8, tit. premier de l'Ordonnance du 15 Avril 1689, & de l'article premier, titre premier du Réglement du 15 Août 1723, concernant la réception des capitaines, maîtres ou patrons des bâtimens de mer, a fait naitre des difficultés & a donné lieu à une diversité d'ufages dans les différens Sieges des Amirautés du Royaume; les Officiers de la plûpart desdits Sieges, jugeant qu'il ne leur est pas permis de s'écarter des dispositions générales de ces articles, ni de recevoir aucun capitaine, maitre du patron, à quelque espece de navigation qu'il se destine, qu'il n'ait, consormément aux dispositions desdits articles, navigué pendant cinq ans fur les bâtimens marchands, qu'il ne foit âgé de vigt-cinq ans, & fair deux campagnes de trois mois au moins chacune fur les vaisseaux de Sa Majesté; les autres se persuadent au contraire, que ces dispositions ne doivent avoir lieu que pour la réception des capitaines, maitres ou patrons qui se proposent de commander des bâtimens dellinés aux voyages de long cours , ou au grand cabotage , & qu'à l'égard des matelots & autres gens de mer, qui se bornent à commander des bâtimens destinés seulement pour naviguer au petit cabotage, de port en port le long des côtes, ils ne doivent point être affujettis à toutes les formalités prescrites par lesdites Ordonnances & Réglemens : Que fur ce principe, & à la faveur de cette distinction, les Officiers de plutieurs Amirantés laiffent aux matelots & autres gens de mer, la liberté de commander toutes fortes de bâtimens destinés

au petit cabotage, fans les soumettre à aucun examen, ni aucune réception; & que d'autres fe font cru permis d'introduire à leur égard une forme de réception particuliere, différente de celle qui est prescrite par lesdites Ordonnances & Réglement; en quoi les uns & les autres s'écartent également des dispositions desdites Ordonnances & Réglement ; les premiers en laissant commander des bâtimens par de fimples matelots non reçus maîtres ou patrons, & les feconds en recevant des capitaines, maîtres ou patrons, qui n'ont pas les qualités requifes par les Ordonnances de Sa Majesté. Elle a résolu d'établir une régle uniforme à ce sujet, dans tous les Sieges des Amirautés; & ayant jugé qu'il convenoit au bien du commerce & de la navigation, de ne pas exclure entiérement du commandement des bâtimens marchands, les matelots & autres gens de mer qui, sans avoir fait les cinq années de navigation fur les bâtimens marchands, prescrites par ladite Ordonnance du mois d'Août 168t, ni fatisfait aux deux campagnes de trois mois au moins chacune fur les vaiileaux de Sa Majesté, peuvent avoir assez d'expérience & de capacité pour être en état de commander des bâtimens destinés uniquement au petir caborage. Se Majesté s'est d'autant plus volontiers déterminé à leur accorder la faculté de commander ces fortes de bâtimens, que cette navigation n'exige que de la pratique & la connoillance particuliere des ports, havres & autres lieux où elle fe fait : que non-feulement il seroit inutile, mais préjudiciable au commerce, d'assujettir ceux qui s'y bornent, à l'examen & aux autres formalités prescrites à l'égard de ceux qui fe destinent aux voyages de long cours ou Bbd ii

au grand cabotage; & que la liberté que S.M. a résolu de leur accorder, de commander des bâtimens destinés au petit cabotage, ne peut qu'exciter parmi eux une émulation utile au commerce & à la navigation. Mais comme il ne conviendroit pas d'admettre indistinctement toutes fortes de matelots & gens de mer, à prendre le commandement des bâtimens destinés au petit cabotage, particuliérement dans la vue que 5. M. a d'étendre les bornes de cette navigation, & fans être auparavant assuré du leur capacité, & sans que la qualité de maître ou de patron, qui doit les faire connoître aux négocians & leur donner fur les équipages l'autorité qui leur est nécessaire, leur ait été conférée par les Officiers des Amirautés; Sa Majesté a résolu d'établir pour ceux qui se bornent à la navigation au petit cabotage, une forme d'examen & de réception, proportionnée aux connoissances qui leur font nécessaires, en les dispensant de partie des formalités qui sont prescrites par lesdites Ordonnances du mois d'Août 1681, & du 15 Avril 1689, & par le Réglement du 15 Août de l'année 1725, auxquels Elle a jugé à propos de déroger à cet égatd, ainsi qu'il ensuit.

#### ARTICLE PREMIER.

Seront réput : voyages de long couts, ceux aux Indes, tant orientales qu'occidentales, en Canada, Terre-neuve, Groënland & ifles de l'Amérique méridionale & feptentrionale, aux Açores, Canaries, Madere, & en toutes les côtes & pays fitué fur l'Océan au-delà des détroits de Gibraltar & du Sund, & ce conformément au Réglement du 20 Août 1673.

II. Les voyages en Angleterre, Ecosse, Irlande, Hollande, Dannemark, Hambourg & autres isles & terre au-deçà du Sund, en Espagne, Portugal, ou autres isles & terres audeçà du détroit de Gibraltar, feront censés au grand cabotage, aux termes dudit Réglement

du 20 Août 1673.

III. Sera néanmoins réputée navigation au petit cabotage, celle qui se fera par les bâtimens expédiés dans les ports de Bretagne, Normandie, Picardie & Flandre, pour ceux d'Ostende, Bruges, Nieuport, Hollande, Angleterre, Ecoste & Irlande; celle qui se fera par les bâtimens expédiés dans les ports de Guyenne, Saintonge, pays d'Aunis, Poitou & isles en dépendantes, sera fixée depuis Bayonne jusqu'à Dunkerque inclusivement, conformément à l'article II du Réglement du 23 Janvier 1727, concernant ladite navigation, celle qui se fera pareillement par les bâtimens expédiés dans

les ports de Bayonne & de Saint-Jean-de-Luz à ceux de Saint-Sebastien, du Passage & de la Corogne, & jusqu'à Dunkerque, aussi inclusivement, & pour ce qui concerne les bâtimens qui seront expédiés dans les ports de Provence & de Languedoc, sera réputée navigation au petit cabotage, celle qui fe tera depuis & compris les ports de Nice, Villefranche & ceux de la principauté de Monaco. jusqu'au Cap de Creuz, ainsi qu'il est énoncé par l'article II. du Réglement du 13 Août 1726, concernant ladite navigation, & ce nonobstant ce qui est porté par ledit Réglement du 20 Août 1673, auquel & à tous autres à ce contraires Sa Magesté a dérogé pour ce regard feulement.

1V. Veur & entend Sa Majesté, que tous les autres voyages non compris dans les 1 & II articles de la présente Ordonnance, soient

censés & réputés au petit cabotage.

V N'entend néarmoins Sa Majesté déroger aux précédens Réglemens en ce qui concerne les congés de l'Amiral & les droits dûs, tant audit Amiral pour la délivrance desdits congés qu'aux Officiers des Amirautés pour l'enregistrement d'iceux & les rapports des maitres ou patrons: veut Sa Majesté qu'il en soit usé à cet égard comme par le passé nonobstant l'extension qu'elle a donné par l'article 111. de la présente Ordonnance, à la navigation au petit

cabotage.

VI. Tous les matelots & autres gens de mer qui auront servi pendant quatres années sur les bâtimens des Sujets de Sa Majesté, pourront être admis dorénavant à commander des bâtimens destinés à la navigation au petit cabotage, tel qu'il est ci-dessus limité, en justifiant de leurs services par un certificat en forme, de l'Officier des classes de leur département ou quartier; lequel certificat ils représenteront aux Officiers de l'Amirauté, auxquels Sa Majesté enjoint de les recevoir en qualité de maîtres ou patrons pour le petit cababotage seulement, après leur avoir fait fubir un examen qui roulera uniquement fur la connoissance qu'ils doivent avoir des côtés, ports, havres & parages compris dans l'étendue de ladite navigation; & fans que lesdits matelots & autres gens de mer, puissent, pour raison de leur réception, être assujettis aux autres sormalités prescrites par les Ordonnances du mois d'Août 1681, du 15 Avril 1689, & ledit Réglement du 15 Août de l'année 1725, auxquels Sa Majesté a dérogé à cet égard.

VII. Ceux qui auront été reçus maîtres ou patrons pour la navigation du petit cabotage

seulement, dont l'équipage sera au-dessous de dix hommes tous compris, seront tenus de prendre fur leur bord, à chaque voyage qu'ils feront en mer, un mousse ou jeune garçon au-dessous de dix-huit ans, & deux lorsque leur équipage sera au-dessus de dix hommes, aussi tout compris, en augmentant toujours de dix en dix, à peine de cent livres d'amende, & d'être déchus du commandement à perpétuité : sans que, sous prétexte de l'embarquement defdits mousses, ou la réception desdits maîtres on patrons pour la navigation au petit cabotage, ils puissent être exempts de l'ordre & du service des classes. Enjoint Sa Majesté aux Officiers des classes départis dans les différens quartiers du Royanme, de les comprendre à leur tour dans les rôles de levées de matelots & autres gens de mer, suivant leur classes & numero, sans avoir égard à leur réception.

VIII. Défend Sa Majesté à tous matelots & autres gens de mer, de monter aucuns bâtimens detsinés au petit caborage, en qualité de maître ou patron, & à tous propriétaires, d'en établir sur leurs bâtimens, qu'ils n'ayent été reçus en la manière prescrite par l'article VI. de la présente Ordonnance; à peine de cent livres d'amende contre chacun des contre-

venans

1X. veut Sa Majesté qu'il ne soit délivré des rôles d'équipage aux maîtres ou patrons des bâtimens qui seront destinés seulement pour la navigation au petit cabotage, que pour le terme de trois ou quatre mois au plus, sans que les dits maîtres ou patrons puissent excéder ledit terme, sous quelque prétexte que ce puisse être; à peine de vingt-cinq livres d'amende pour chaque mois d'excédant, & de confiscation des bâtimens après une année expirée.

X. Défend Sa Majestè aux Officiers des Amirautés, de délivrer des congés aux maitres ou patrons destinés s'eulement pour la navigation au petit cabotage, qu'au préalable le double désdits rôles n'ait été déposé à leur Gresse; à peine de nullité desdits congés, d'interdiction contre les dits Officiers des Amirautés, de deux cens livres d'amende contre les commis établis dans les ports obliques, qui les auront délivrés, & de cent livres d'amende contre les

maîtres ou patrons.

XI. Les capitaines, maîtres ou patrons des bâtimens destinés, foit pour les voyages de long cours, le grand ou le petit cabotage, seront tenus de représenter leurs rôles d'équipage à l'Officier des classes, & leurs congés aux Officiers de l'Amirauté du port où ils feront

leur retour, avant d'obtenir de nouveaux rôles & congés; à peine de deux cens livres d'amende contre les capitaines destinés pour le long cours ou le grand cabotage, & de cinquante livres aussi d'amende pour ceux qui n'auront navigé qu'au petit cabotage.

XII. Ceux qui ont été ou seront reçus capitaines, maitres ou patrons, pour commander des vaisseux & autres bâtimens destinés au long cours ou au grand cabotage, auront la liberté de commander des bateaux & autres bâtimens destinés peur naviger au petit cabotage, sans être assurés à une seconde réception

XIII. Pour la réception des capitaines, maîtres ou patrons, qui commanderont des vaileaux & autres bâtimens destinés au long cours ou au grand cabotage, & pour celle des pilotes-hauturiers, les Officiers des Amirantés continueront à percevoir les droits qui leur sont attribués pour chaque réception de pilote-hauturier, par les Réglemens des 20 Août 1673, & 5 Août 1688, & par le tarif du 15 Décembre 1714, lesquels feront exécutés selon leur forme & teneur; conssistant les dits droits, favoir, aux Lieutenans, quatre ligres, les deux tiers aux Procureurs de Sa Majesté, & quarante sols aux Gressiers, non compris leurs expéditions.

XIV. Les mêmes droits seront percus à l'avenir pour la réception des pilotes-lamanents ou locmans; & à l'égard des maîtres on patrons qui seront reçus pour saire seulement la navigation au petit cabotage, ainfi qu'il est porté par l'article VI. de la présente Ordonnance, il sera payé aux Officiers de l'Amirauté pour ch acune desdites réceptions; savoir, trente sols au Lieu tenant, vingt fols au Procureur de Sa Majesté, & quinze fols au Greffier, non compris fon expédition : fait Sa Majesté très-expresses inhibitions & défentes auxdits Officiers de l'Amirauté, d'exiger aucuns autres ni plus grands droits pour toutes lesdites réceptions, sous prétexte de procédures & formalités, & pour telle autre cause que ce puille êrre, à peine de concustion, & de restitution desdits droits. Enjoint Sa Majesté aux Greffiers des Amirautés, conformément à larticle IV. du livre I. titre IV. de l'Ordonnance du mois d'Août 1681, & aux Réglemens des 20 Août 1673, & 5 Août 1688, de faire mention au bas de chacune des lettres desdites réceptions, de la totalité des droits & frais qui auront été payés; & ce sous les peines portées par ladite Ordonnance & par lesdits Réglemens.

XV. Toutes les amendes mentionnées aux préfentes, feront folidaires, tant contre les capitaines, maîtres ou patrons, que contre les propriétaires ou armateurs des vaisseaux & au-

tres bâtimens.

XVI. Les Officiers des classes, & ceux qui en seront les fonctions, donneront avis aux Procureurs de Sa Majesté dans les Amirautés, de ceux qu'ils sauront avoir contrevenu aux dispositions de la présente Ordonnance, lesquels seront poursuivis à la requête desdits Procureurs de Sa Majesté; & les Sentences qui interviendront contre les délinquans, seront exécutées pour les condamnations d'amende nonobstant l'appel & sans préjudice d'icelui.

X V 11. Ceux qui appelleront desdites Sentences, seront tenus de faire statuer sur leur appel, ou de le mettre en état d'être jugé définitivement, dans un an du jour & date d'ice-lui, finon & à faute de ce faire, les dites Sentences fortiont leur plein & entier ester, & les dépositaires demeureront bien & valablement déchargés.

Mande & ordonne Sa Majesté à Mons. le Duc de Penthievre, Amiral de France, & aux Intendans de la Marine & des Classes, de tenir la main, chacun eu droit soi, à l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera lue, publiée & registrée par-tout où besoin sera. Fait à Fontainebleau, le dix-huit Octobre mil sept cent quarante. Signé, LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX.

## ARTICLE II.

EFENDONS à tous mariniers de monter aucun bâtiment en qualité de maîtres, & à tous propriétaires d'en établir sur leurs vaisseaux, qu'ils n'ayent été reçus en la maniere ci-dessus, à peine de trois cens liv. d'amende contre chacun des contrevenans.

A PRÈS ce qui vient d'être observé sur l'article précédent, tout ce qui reste à dire sur cet article, c'est qu'il n'est pas à craindre que l'on contrevienne à sa disposition, nul n'étant inscrit en qualité de maître ou capitaine sur le rôle d'équipage qu'il n'ait représenté au commissaire de la marine ou des classes, ses lettres de maîtrise, ni admis à prendre à l'Amirauté les expéditions nécessaires pour naviger, qu'il n'ait été reçu maître par les Officiers de l'Amirauté, ou qu'il n'ait produit une expédition en forme des lettres qui lui ont été expédiées dans une autre Amirauté du Royaume, ou du moins la preuve qu'il a monté quelque navire en qualité de maître. De sorte que s'il y avoit contravention en cette partie, la faute en devroit être imputée, tant au commissaire aux classes qu'aux Officiers de l'Amirauté, relativement à l'article 6 du Réglement du premier Mars 1716.

Il y a pourtant eu une exception à cet article dans la derniere guerre, en faveur de la course pour les bâtimens de 50 tonneaux & au-destous. Il sut permis aux négocians qui les armeroient en course d'en donner le commandement à tels Officiers mariniers & autres gens de mer, qu'ils jugeroient à propos, sans qu'il sut besoin de les faire recevoir capitaines, ni de leur saire subir aucun examen; à condition néanmoins qu'après la course sinie, ils ne pourroient commander d'autres navires, ni être réputés du nombre des capitaines, qu'après avoir été reçus en cette qualité avec les formalités prescrites.

Lettre du Roi à M. l'Amiral du 24 Mars 1746.



## LETTRE DU ROI,

## A S. A.S. MONSEIGNEUR L'AMIRAL.

Concernant les Armemens en course.

Du 24 Mars 1746.

MON coufin, j'ai été informé que plufieurs Négocians feroient disposés à faire armer en différens ports de mon Royaume, des chaloupes & autres petits bâtimens pour faire la course contre les ennemis de l'Etat, s'ils avoient la liberté d'en donner le commandement aux officiers, mariniers & matelors, auxquels ils pourroient avoir confiance, fans que ceux qu'ils voudroient employer, fussent pour cet effet obligés de le faire recevoir en qualité de capitaine, maître ou patron; & attendu que la navigation que pourroient faire de pareils bâtimens, qui sont presque toujours à la vue des côtes, n'exige point l'exécution des différentes regles prescrites par les Ordonnances, pour parvenir au commandement des navires destinés pour des voyages de long cours, je me suis déterminé à accorder en cette occasion aux Armateurs la faculté qu'ils défirent pour les mettre de plus en plus en état de former des nouuelles entreprises; ce qui fait que je vous écris cette lettre, pour vous dire que nonobstant ce qui est porté par mes Ordonnances, mon intention est que les négocians qui armeront des bâtimens du port de 50 tonneaux & au-dessous, destinés pour faire la course, puissent en don-

ner le commandement à des Officiers, mariniers; matelots & autres gens de mer, lesquels pourront faire les fonctions de capitaines fur lefdits bâtimens, sans être pour cet effet oblig's de se faire recevoir capitaines, maitres ou patrons, ni assujettis à aucun examen, ni autre formalité devant les Officiers de l'Amirauté, à condition néanmoins, que lesdits Officiers, mariniers, matelots & autres gens de mer, qui feront ainsi seulement les fonctions de capitaines pendans les temps réglés pour la course des bâtimens dont la conduite leur sera confiée, ne pourront point ensuite commander d'autres navires au-dessus du port de cinquante tonneaux, ni être d'ailleurs réputés au nombre de capitaines, maîtres ou patrons, qu'après qu'ils auront été reçus en ladite qualité, & qu'ils continueront d'êrre assujettis à l'ordre & discipline des classes, & commandés pour servir à leur tour fur mes vaisseaux, comme les autres matelots; & la présente n'étant à autre fin , je prie Dieu qu'il vous ait, mon cousin, en sa sainte & digne garde. Ecrit à Versailles le 24 Mars mil sept cent quarante-six. Signe, LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX.

## ARTICLE III.

Eux qui se trouveront maîtres lors de la publication des présentes, ne seront néanmoins tenus de subir aucun examen.

N conçoit que cet article est depuis long-temps resté sans effet, faute de sujets pour en saire l'application.

L'Ordonnance de 1584, qui la premiere, avoit réglé que nul ne seroit reçu pilote ni maître qu'après un examen, en avoit dispensé aussi, article 86, ceux qui avoient déjà monté des navires en cette qualité; à la charge toutefois de se faire enregistrer au Greffe de leur Jurisdiction, mais sans frais & sans être tenus d'en prendre acte.

### ARTICLE IV.

ELUI qui aura été reçu pilote & qui aura navigé en cette qua-lité pendant deux années, pourra aussi être établi maître, sans fubir aucun examen, ni prendre aucun acte au Siege de l'Amirauté.

Our la réception du pilote, il faut voir les articles premier & 2 du titre

4 ci-après.

Il est décidé ici & par l'article 3, tit. 2 du Réglement de 1725, que celui qui aura été reçu pilote dans les formes, & qui aura ensuite navigé en cette qualité pendant deux années, pourra être établi maître fans subir aucun examen, ni prendre aucun acte au Siege de l'Amirauté, en un mot sans être sujet

à une nouvelle réception.

Dans la pratique on le dispense en effet de subir un nouvel examen & du paiement des droits envers les Officiers de l'Amirauté; mais il est assujetti à prendre un acte à l'Amirauté qui lui permet de commander les navires en qualité de maître. Et cela paroît en effet indispensable, puisqu'il doit rapporter la preuve qu'il a effectivement navigé deux années depuis sa réception en qualité de pilote, & que les certificats de ce service doivent demeurer en dépôt au Greffe de l'Amirauté.

Toute la formalité confiste donc à présenter de sa part une requête au Juge de l'Amirauté, à laquelle il attache les pieces justificatives de ses deux années de navigation. Au pied de cette requête le Juge met soit fait ainsi qu'il est requis, & sur cela le Greffier lui expédie le jugement qui l'autorise à commander en qualité de maître, où sont visés les certificats attachés à la requête; pour laquelle expédition le Greffier feul prend fes droits qui ne confiftent que dans son expédition; & cela est conforme à l'article 24 du Réglement du 20 Août 1673.

## ARTICLE V.

PPARTIEN DRA au maître de faire l'équipage du vaisseau, de choisir & louer les pilotes. contre-maître, matelots & compagnons; ce qu'il fera néanmoins de concert avec les propriétaires, lorsqu'il sera dans le lieu de leur demeure.

UISQUE la conduite & la confervation du vaisseau, aussi-bien que la direction de la cargaison sont essentiellement confices au maître ou capitaine, il est tout naturel qu'il ait le choix du pilote, du contre-maître, des matelots & compagnons de son voyage, conformément à l'article 2, chap.

16 du Guidon, aux chap. 55 & 195 du Consulat, & au droit Hanséatique, tit. 3, article 2, dans Kuricke, fol. 647. En un mot qu'il ait le droit de faire son équipage, comme étant plus capable qu'aucune autre personne de juger de la capacité de ceux qu'il associe, de leur ardeur pour le service; ensin de leur caractere ou humeur, & de leurs bonnes ou mauvaises qualités; objets à considérer pour le moins autant que leur expérience au fait de la navigation.

Un équipage n'est jamais mieux composé que lorsqu'il est du choix du maître; ainsi les commissaires aux classes qui s'avisent sur cela de gêner les capitaines, & de vouloir leur faire la loi, sont d'autant plus blâmables; qu'en s'arrogeant un droit qu'ils n'ont pas, ils vont directement contre le bien du

fervice des vaisseaux marchands.

Qu'à l'occasion ils recommandent à un capitaine quelques matelots qu'ils affectionnent à la bonne heure; mais qu'ils ne le forcent pas de prendre ces gens là s'il a de la répugnance. Il est vrai exactement parlant qu'ils ne peuvent pas l'y obliger, leur autorité ne s'étend pas jusques-là; mais ce qui est un abus intolérable, ils ne favent que trop l'y contraindre, en lui ôtant tous ses bons matelots à mesure qu'il les engage, sous prétexte que le Roi en a besoin pour son service. Il n'y a que trop d'exemples de cette forte de

vexation, fans compter l'abus des pacotilles.

Cependant la liberté que doit avoir le capitaine de faire son équipage ne va pas jusqu'à en user à l'insu, encore moins contre le gré du propriétaire ou de l'armateur du navire lorsqu'il est sur le lieu. Cet article l'oblige avec raison conformément à l'article 16 de l'Ordonnance de la Hanse Teutonique, de concerter avec lui en ce cas, l'engagement des gens de l'équipage. Et rien n'est plus juste, puisque le propriétaire ou l'armateur est la partie la plus intéressée au succès du voyage projetté & que d'ailleurs il est responsable des fautes & délits des gens de l'équipage comme des faits du maitre. Leg. 1d. §. 2, st de exercitorià actione, & ibi Vinnius sur Peckius, sol. 78, note B.

Sans doute qu'un armateur prudent ne tracassera pas sur cela son capitaine, & qu'il lui laissera volontiers le choix de la majeure partie des gens de son équipage, d'autant plutôt que le maître est responsable aussi lui, des saits & délits de l'équipage aux termes de la loi 7 st. naute caupones lib. 4, tit. 9. Idem le Consulat, chap. 59, 77 & 195. Cleirac sur l'art. 13 des jugemens d'Oleron, n. 9. in since, & sur l'art. 62 de la jurissistion de la marine, pag. 525; casa regis disc. 23, n. 81. Kuricke ad jus Hanseaticum, tit. 3, art. 19, n. 9, sol. 724. Mais ensine le capitaine doit avoir cette déférence pour l'armateur de n'engager personne sans son aveu, de prendre les officiers & matelots que l'armateur lui indiquera, & de ne pas retenir ceux qui ne lui seront pas agréables.

Du même principe il s'enfuit que c'est l'armateur qui doit fixer le quatum des loyers, & que le maître après avoir reçu des gens de l'équipage, des mains de l'armateur, ne peut plus les congédier que de son consentement, absent comme présent; si ce n'est qu'en cas d'absence il y ait cause raisonnable. V. instà les articles premier & 10 du tit. de l'engagement & des loyers

des matelots.

Si l'armement se fait hors du lieu de la demeure des propriétaires du na-Tome 1. Ccc vire, le pouvoir du maître par rapport aux choix de l'équipage fera abfolu; s'il est autorisé par les propriétaires à faire lui-même l'armement selon sa prudence; mais si, comme il est ordinaire, les propriétaires sont l'armement par le ministere d'un commissionnaire ou correspondant; ce sera avec ce commissionnaire, comme revêtu des pouvoirs des propriétaires, que le capitaine devra concerter l'engagement des gens de son équipage, de même que le congé qu'il voudra donner à quelques uns d'eux.

Ces termes, matelois & compagnons, employés dans cet article font fynonymes. De tout temps, fuivant les Us & Coutumes de la mer, les matelots

ont été défignés fous le nom de compagnons du maître.

## ARTICLE VI.

D Ans les lieux où il y aura des pauvres renfermés, les maîtres, en faisant leur équipage, seront tenus d'y prendre les garçons dont ils auront besoin pour servir de mousses dans leurs vaisseaux.

Es pauvres enfermés dans les hôpitaux n'étant pas moins les sujets du Roi que ceux qui jouissent d'une liberté entiere, & d'ailleurs ces maisons de charité toujours plus surchargées, à mesure que le nombre des pauvres augmente par la misere des temps, il est de l'intérêt de l'Etat à tous égards de leur procurer du soulagement.

C'est par ces motifs, qu'entre autres privileges, celui de fournir par préférence des mousses pour les navires armés dans le lieu de leur établissement,

leur a été accordé par cet article.

L'Ordonnance de 1689, liv. 8, tit. premier, article 31, sans rien changer à cette disposition, ayant ensuite prescrit qu'il y auroit un mousse par dix hommes, relativement à l'Edit du mois de Mai 1670, rendu pour la Provence, & à l'Edit général du mois d'Août 1673, les hôpitaux furent par-là mis en droit de fournir, pour les navires, autant de mousses que le nombre de dix hommes seroit multiplié, pour former chaque équipage.

Quelques difficultés s'étant élevées à ce sujet, par rapport aux armemens faits dans les ports du Ponant, le Roi rendit une nouvelle Ordonnance en date du 15 Août 1732, dont le premier article porte « qu'il sera embarqué sur » chaque navire qui sera armé dans les ports du Ponant, un mousse par dix » hommes, & ce conformément à l'Ordonnance du 15 Avril 1689 ».

Et le fecond que « dans les lieux où il y aura des pauvres enfans enfermés, » les capitaines & les maitres, en faifant leurs équipages, feront tenus conformément à l'Ordonnance du mois d'Août 1681; (c'est-à dire, au présent art. 6.) » d'y prendre les garçons dont ils auront besoin pour servir de mousses.

L'article 3 apporte une restriction en saveur des capitaines & maîtres qui auront sait leur équipage dans une autre Ville que celle où seront les pauvres ensans rensermés, & leur permet en ce cas d'y prendre des mousses à proportion des matelots qu'ils y auront engagés; mais à cela près l'article 4 continue de donner la présérence aux jeunes garçons des hôpitaux, & veut que les mousses ne soient pris, même parmi les ensans des officiers mariniers & matelots, qu'autant que les hôpitaux ne pourront pas en sournir. Ce qui avoit

même déjà été ainfi preserit de nouveau par Ordonnance du 10 Janvier 1730. Peu de temps apres, sur les plaintes portées à Sa Majesté, au sujet des abus pratiqués part rapport aux mousses qui devoient être pris à l'hôpital général de la Rochelle, intervint une Ordonnance particuliere pour cet hôpital, en date du 16 Septembre 1733, dont le premier article, en confirmant celui-ci & les deux prémiers de l'Ordonnance ci dessus du 15 Août 1732, est conquences termes, « il ser par présérence pour servir en qualité de mousses sur les » bâtimens de mer qui teront équipés dans le port de la Ville de la Rochelle, » des pauvres ensans ensermés dans l'hôpital de ladite Ville, pourvu qu'ils » aient l'âge de 12 ans accomplis, & qu'ils soient assez forts pour être em- » barqués.

Les autres articles de cette Ordonnance, n'ont pour objet que l'exécution de celui-ci, en prenant les précautions convenables pour prévenir les contra-

ventions qui pourroient être commises de part & d'autre.

Ce n'étoit point restreindre le privilege de cet hôpital, que d'exiger que les garçons qu'il fourniroit pour mousses eusent l'âge de 12 ans accomplis, parce que l'expérience avoit appris déjà depuis long-temps, que les ensans au-defous de cet âge resistoient dissicilement aux satigues de la mer. Quoiqu'il en foit, il restoit toujours à cet hôpital l'avantage de pouvoir se débarrasser de ces ensans, en leur procurant en même-temps par-là le moyen de gagner leur vie, & de devenir matelots pour le service de la navigation & de l'État.

Après dix-huit années d'une pleine exécution de cette Ordonnance, on supposa gratuitement des contraventions de la part des sieurs Administrateurs de l'hôpital, & au lieu d'en porter des plaintes à l'Amirauté relativement à l'article 8 de la même Ordonnance, à l'effet d'y être remédié, l'on se pourvut au Conseil du Roi, où tans entendre les Administrateurs ni les Officiers de l'Amirauté, sut rendu un nouveau Réglement le 15 Juillet 1752, portant vu'il ne pourra, à l'avenir, être sourni par l'hôpital de la Rochelle, aucun mensant pour être embarque en qualité de mousse sur les navires armés audit port qu'en cas que les capitaines desdits navires n'aient pas employé en madite qualité un nombre sussifiant d'ensans de matelots & autres gens de mer, pour remplir le nombre des mousses qu'ils sont tenus d'embarquer à propormion de la force de leur équipage, l'intention de Sa Majesté étant que les sur ensans des matelots & autres gens de mer soient préserés à ceux des hôpimaux, pourvu que l'etat de leur pere soit justifié par un certificat des commuses saires aux classes de la marine ou autres officiers chargés du detail des classes.

De forte que par cette Ordonnance, qui ne regarde que le port de la Rochelle, l'hôpital général de cette ville, a perdu tout d'un coup, non-feulement le privilege particulier qui lui avoit été accordé par celle du 16 Septembre 1733; mais encore celui dont il jouissoit en commun avec les autres hôpitaux

du Royaume.

Les Administrateurs de l'hôpital, à la vue de ce nouveau Réglement, aussi humiliant pour eux que préjudiciable aux intérêts de l'hôpital, n'ont rien négligé pour leur justification & pour obtenir en conséquence la révocation de cette derniere Ordonnance, avec rétablissement de celle du 16 Septembre 1733, ou du moins que l'hôpital sût remis dans tous les droits qui lui étoient communs avec les autres hôpitaux des ports du Ponant, tant par notre pré-

Ccci

sent article 6, que par l'Ordonnance du 15 Août 1732; mais tous les efforts n'ont opéré qu'une surféance de sait à l'exécution de cette derniere Ordonnance qui excitoit si justement leurs plaintes & leurs remontrances. On dit surféance de sait, parce que réellement depuis ce temps-là, le commissaire aux classes a sait demander exactement à l'hôpital, à chaque armement de navire en ce port, s'il n'y avoit point de garçons à y placer pour mousses, & qu'au lieu de difficultés que l'on faisoit ci-devant, soit par rapport au nombre ou autrement, on a reçu tous les mousses de l'hôpital qui étoient en termes d'être acceptés, conformément à l'Ordonnance du 16 Septembre 1733, comme si elle n'avoit jamais reçu d'atteinte.

Aussi est-il vrai que cet hôpital mérite plus que tout autre d'avoir la pré-

férence pour les mousses.

1°. Parce qu'il est pout-être un des moins rentés & en même-temps un

des plus chargés du Royaume.

26. Parce qu'il est l'asyles de tous les enfans trouvés de la ville, pour raifon desquels le Roi, qui en qualité de haut-justicier est tenu de les nourrir, ne donne, par abonnement à l'hôpital, que 3000 liv. par an, tandis que la dépense qu'ils causent va année commune à 15000 liv.

3°. Enfin parce que, parmi les enfans qu'il est obligé de recevoir, soit comme enfans exposés, soit comme étant présentés par des parens pauvres,

il y en a plusieurs qui sortent de marins.

On a reproché ci-devant au Trésorier de l'hôpital de recevoir 24 liv. pour chaque mousse que l'hôpital ne fournissoit pas; mais que le fait sût vrai ou non, les armateurs ni les capitaines ne s'en plaignant point, ce n'étoit pas une raison pour entreprendre d'anéantir le privilege de l'hôpital; il falloit regarder cette legere somme comme payée librement par un pur motif de charité, & ne pas l'envier à une maison qui, pour pouvoir subsister, a besoin chaque année de plus de 40000 liv. d'aumônes. Voilà un de ces traits marqués qui justifient si bien la providence contre nos prétendus esprits forts.

## ORDONNANCE DU ROI,

Concernant les Mousses.

Du 10 Janvier 1730.

## DEPARLEROI.

S A MAJESTÉ étant informée que dans les lieux où il n'y a point d'hôpitaux qui puissent fournir les mousses nécessaires aux vaisseaux qui y font armés, il y est embarqué indistinctement en cette qualité les ensans des habitans qui y résident, ce qui empèche les ensans des gens de mer de pouvoir naviger, & estimant juste qu'ils tirent par présérence leur substitutance

d'un métier auquel leurs peres se sont adonnés, lorsqu'ils veulent embrasser la même prosession ayant d'ailleurs plus d'espérance qu'ils deviendront bons navigateurs, que les ensans de ceux qui n'ont point navigé; elle a ordonné & ordonne, veut & entend que lorsqu'il n'y aura point d'hôpitaux dans les villes & ports où se feront les armemens, qui puissent sournir des

mousses, & que dans les endroirs où il s'en trouvera d'établis, dans le cas qu'ils ne puissent en fournir le nombre suffisant, les enfans des gens de mer seront embarqués par présérence à tous autres en ladite qualité de mousse, suisseur et la suisseur de mer de ses Sujers; ce qui sera exécuté dans tous les ports & havres de son Royaume, à l'exception de celui des Sables d'Olonne, par rapport aux navires destinés pour la pêche de la morue, sur lesquels les mousses continueront d'être embarqués, ainsi & de la même maniere qu'il s'est pratiqué jusqu'à présent. Veut Sa Majesté qu'il s'est pratiqué jusqu'à présent veut sa Majesté qu'il s'est pratiqué jusqu'à présent veut sa Majesté qu'il s'est pratiqué jusqu'à présent veut sa Majestè qu'il s'est pratiqué jusqu'à présent veut sa Majestè qu'il s'est pratiqué jusqu'à présent veut s'est present veut s'est present veut s'est put s'est present veut s'est partie veut s'est present veut s'est present veut s'est present veut s'est put s'est present veut s'est present veut s'est put s'est present veut s'est present veut s'est put s'est put s'est present veut s'est put s'est put s'est put s'est present veut s'est put s

navires, de choifir d'entre les mousses qu'ils doivent embarquer, conformément à la présente Ordonnance, ceux qu'ils estimeront les plus propres pour la navigation de leurs bâtimens, iésquels seront portés par les Officiers des classes fur les rôles d'équipages.

Mande & ordonne Sa Majesté à Mons, le Comte de Toulouse, Amiral de France, & aux Intendans de la marine & des classes, de tenir la main, chacim en droit soi, à l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera lue, publiée, registrée & affichée par-tout où besoin sera Fait à Versailles le dix Janvier mil sept cent trente. Signé LOUIS. Et plus bas PHELYPEAUX.

## ORDONNANCE DU ROI,

Concernant l'embarquement des Mousses sur les bâtimens marchands des Ports du Ponant.

Du 15 Août 1732.

### DE PAR LE ROI.

S A MAJESTÉ estimant nécessaire de régler par une seule & même Ordonnance, toutce qui regarde l'embarquement des mousses suisseaux de ses Sujets, dans les ports du Ponant, & d'empêcher les différens abus qui peuvent se pratiquer à ce sujet; elle a ordonné & ordonne ce qui suit.

#### ARTICLE PREMIER.

Il fera embarqué fur chaque navire qui armera dans les ports de Ponant, un mousse par dix hommes, & ce conformément à l'Ordonnance du 15 Avril 1689.

11. Dans les lieux où il y aura des pauvres ensans ensermés, les capitaines & maîtres en saisant leurs équipages, seront tenus conformément à l'Ordonnance du mois d'Août 1681, d'y preudre les garçons dont ils auront besoin pour servir de mousses.

III. Si cependant lesdits capitaines & maîtres ont fait leur équipage entier, ou partie d'icelui, dans une autre ville que celle où seront lesdits pauvres enfans ensermés, ils ne seront point tenus de prendre lesdits enfans: Veut Sa Majesté qu'ils prennent la quantité de mousses dont ils auront besoin, dans le lieu où ils auront engagés les matelots, & ce par proportion au nombre qu'ils en auront levé.

IV. Loríque lesdits hôpitaux ne pourront point fournir de jeunes garçons pour servir de mousses, les propriétaires, capitaines & maitres des bâtimens, seront tenus de prendre les mousses par préférence, parmi les enfans des Officiers marinners & martelots, & lesdits propriétaires, capitaines & maitres seront libres de choisir ceux qu'ils etimeront les plus propres pour être embarqués sur lesdits bâtimens, sans qu'il puisse leur en être donné pour quelque cause & prétexte que ce soit.

V. Les Officiers des classes des ports où lesdits bâtimens seront expédiés, seront mention fur les rôles d'équipages, du solio & numéro desdits mousses; & en cas que ce soit leur premier voyage, & qu'ils n'aient point été portés sur le registre des mousses, ils feront mention sur les soits rôles, par rapport à ceux qui auront été trés des hôpitaux, du nom de l'hôpital dont ils seront sortis, & par rapport aux autres, du nom, surnom & prosession de leur nere.

Vl. Les dispositions contenues en la présente Ordonnance, seront exécutées dans tous les ports de Flandre, pays conquis & reconquis, Picardie, Normandie, Bretagne, Pottou, pays d'Aunis, Provinces de Saintonge & de Guyenne, & dans les ports de Bayonne & de St. Jean de Luz, excepté dans celui des Sables d'Olonne, par rapport aux navires destinés pour la pêche de la Morne, sur lesquels les monifies continueront d'être embarqués, ainsi & de la même maniere qu'il s'est pratique jusqu'à présent.

Mande & ordonne Sa Majelté à Monf. le Comte de Touloufe, Amiral de France, & aux Intendans de la Marine & des Classes, de tenir la main, chacun en droit foi, à l'exécution de la préfente Ordonnance, qui fera lue, publiée & registrée dans les Amirautés de Ponant, & affichée par-tout où besoin fera. Fait à Versailles le quinzieme Août mil sept cent trente-deux. Signé LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX. Et scellé.

## ORDONNANCE DU ROI,

Concernant l'embarquement des Mousses sur les bâtimens marchands du post de la Rochelle.

Du 16 Septembre 1733.

## DE PAR LE ROI.

S A MAJESTÉ étant informée des abus qui de pratique par rapport aux mouffes qui doivent être pris de l'hôpital établi dans la ville de la Rochelle, conformément à l'Ordonnance de la Marine, du mois d'Août 1681, & à fon Réglement du 15 Août 1732, & défirant y pourvoir, elle a ordonné & ordonne ce qui fuit.

#### ARTICLE PREMIER.

Il fera permis par préférence, pour fervir en qualité de moufle fur les bâtimens de mer qui feront équipés dans le port de la ville de la Rochelle, des pauvres enfans enfermés dans l'hôpital de ladite ville, pourvu qu'ils aient l'âge de douze ans accomplis, & qu'ils foient affez

forts pour être embarqués.

II. Lesdits enfans seront remis aux armateurs des vaifieaux, habillés de hardes neuves, avec quatre chemifes au moins, moyennant les deux mois d'avance que lesdits armateurs paieront audit hòpital, à raisen de cinq livres par mois pour ceux qui auront depuis douze ans accomplis jufqu'à quinze ans accomplis, & de fix livres aufli par mois pour ceux qui auront feize ans & au-deflus, & les directeurs dudit hôpital délivre ont leurs certificats comme lesdits enfans ont eté enferinés dans ledit hôpital, & font donnés pour fervir de moufles fur les vaiffeaux équipes par lesdits armateurs ; lesquels ferent teaus de leur part, de demander leidies moufies auxdits directeurs huit jours au moins avant de les embarquer, afin qu'ils aient le temps de lear faire faire les hardes & linges necellaires.

III. Les directeurs dudit hôpital feront obligés de justifier de l'âge desdits pauvres, donnés par eux pour mousses, par leux extraits baptistaires, & en cas de contestation pour raison de ce, ou par rapport aux hardes, & aux autres dispositions contenues dans la présente Ordonnance, Sa Majesté les renvoie pardevant le Lieutenant de l'Amirauté de la Rochelle, pour décider les dites contestations sommairement, & sans frais.

IV. En cas qu'il ne puisse être fourni dudit hôpital, de pauvres enfans de l'âge & de la qualités mentionnés dans les articles ci-devant, les directeurs dudit hôpital teront tenus d'en donner certificat gratis aux armateurs desdits bâtimens; & faute par eux d'y satisfaire, ils pourront être sommés par lesdits armateurs, de leur donner ledit certificat, & ladite sommation, vingt-quatre heures après qu'elle aura été faire, vaudra auxdits armateurs comme s'ils avoient le certificat desdits directeurs.

V. Il n'y aura que les pauvres enfans enfermés dans ledit hôpital, qui auront la préférence pour ledit embarquement en qualité de moufles, fans que les autres pauvres enfans de la ville puillent être embarqués en leur place, quoique porteurs de certificats des directeurs dudit hôpital, auxquels 5a Majeffé défend d'en donner de parents; taitant aufil defenfes aux capitaines des bâtimens de les embarquer, à peine de cent fivre d'amende.

VI. Défend Sa Majelfé, fons la même peine de cent livres d'amende, aux capitaires defdits bâtimens, proprietaires & armacois d'icenx, de payer ancunes fommes de demeis en telle manière & en telle fonce que ce foit, au

heceveur dudit hôpital, ni à aucunes autres perfonnes, pour les mouffes qui n'auront pu être fournis par ledit hôpital, foit parce qu'il n'y en aura pas au-deflus de l'âge de douze ans ou autrement.

VII. enjoint Sa Majesté aux Officiers des Classes de la Rochelle, de faire mention à côté du non des mousses qui auront été donnés par l'hôpital de ladite ville, de la date du certificat des directeurs d'icelui; lequel leur sera représenté par les armateurs, capitaines ou maitres des navires; & ensuite ledit certificat par eux rendu, à l'esse d'être joint au rôle d'équipage dudit vaisses, de souver le directeur de Gresse de l'Amirauté, en la maniere accoutumée, sans aucuns frais ni droits.

VIII. Les Officiers des Classes donneront avis au Procureur du Roi de l'Amirauté, des contraventions à la présente Ordonnance, lefquelles seront poursuivies à la requête dudit Procureur du Roi, & les Sentences qui interviendront contre les délinquans; seront exécutées pour les condamnations d'amende, nonobstant l'appel, & sans préjudice d'icelui, sans qu'il puisse être accordé de désenses.

IX. Ceux qui appelleront desdites Sentences, seront tenus de saire statuer sur leur appel, & de le mettre en état d'être jugé définitivement dans un an, du jour & date d'icelui, sinon & à saute de ce saire, ledit temps passé, lesdites Sentences sortiront leur plein & entier estet, & les amendes seront distribuées consormément auxdites Sentences, & les dépositaires d'icelles, bien & valablement déchargés.

X. Et fera au furplus l'Ordonnance du 15 Août 1732, concernant l'embarquement des mouffes fur les bâtimens marchands des ports du Ponant, exécutée felon sa forme & teneur.

Mande & ordonne Sa Majesté à Mons. le Comte de Toulouse, Amiral de France, & aux Intendans de la Marine & des Classes, de tenir la main, chacun en droit soi, à l'exécution de la présente Ordonnânce, qui sera lue, publiée & registrée au Gresse de l'Amirauté de la Rochelle, & affichée par-tout ou besoin sera Fait à Versailles, le seize Septembre mil sept cent trente-trois. Signé, LOUIS. Et plus bas. PHELYPEAUX.

## ORDONNANCE DU ROI,

Concernant l'embarquement des mousses au port de la Rochelle. Du 15 Juillet 1725.

### DEPARLE ROI.

CA MAJESTÉ s'étant fait représenter l'Ordonnance qu'elle a rendue le 15 Août 1732, au sujet de l'embarquement des mousses sur les bâtimens marchands armés dans les ports du Ponant, & celle du 16 Septembre 1733, concernant particuliérement les mousses embarqués sur les navires expédiés au port de la Rochelle, & étant informée que nonobitant les dispositions portées par lesdites Ordonnance, suivant lesquelles la faculté attribuée aux hôpitaux de fournir des sujets pour les places de mousses devoit être exercée, de maniere qu'elle ne préjudiciât point à l'augmentation du nombre des matelots, & qu'elle n'exclut pas les enfans des gens de mer, de l'embarquement en ladite qualité de mouffes; il est néanmoins arrivé que ces vues n'ont point été remplies, & que les abus pratiqués auparavant ont continué; à quoi défirant pourvoir, Sa Majesté a ordonné & ordonne qu'il ne pourra à l'avenir, être fourni par l'hôpital de la Rochelle, aucun enfant pour être embarqué en qualité de mousse sur les navires armés audit pott, qu'en cas que les capitaines desdits navires

n'aient pas employé en ladite qualité, un nombre fuffiant d'enfans de matelots & autres gens de mer, pour remplir le nombre des moufles qu'ils font tenus d'embarquer à proportion de la force de leurs équipages, l'intention de Sa Majeffé étant que lefdits enfans des matelots & autres gens de mer, foient préférés à ceux des hôpitaux, pourvu que l'état de leurs peres foir justifié par un certificat des commissaires de la Marine, ou autres Officiers chargés du détail des Classes. Veut 5a Majesté qu'il foit fait mention sur les rôles d'équipages, ensuite du nom de chaque mousse, de la qualité & profession de leur pere.

Mande & ordonne Sa Majesté à Mons. le Duc de Penthievre, Amiral de France, à l'Intendant de la Marine du port de Rochesort, & au Commissire de la Marine établi à la Rochelle, de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance qui sera régistree au Gresse de l'Amirauté de la Rochelle. Fait à Compiegne le 15 Juillet mil sept cent cinquante-deux. Signé, LOUIS. Et plus bas, ROUILIÉ.

### ARTICLE VII.

E maître qui débauchera un matelot engagé à un autre maître, fera condamné en cent livres d'amende, aplicable, moitié à l'Amiral, & moitié au premier maître, lequel reprendra le matelot si bon lui semble.

A peine du matelot qui s'engage à deux maîtres n'est pas ici exprimée, il y est seulement question de celle qu'encourt un maître qui débauche un matelot engagé à un autre maître.

Elle est, aux termes de cet article de 100 liv. d'amende applicable, moitié

à M. l'Amiral & l'autre moitié au premier maître.

Eu égard à la différence des monnoies, cette amende est moindre que celle de 25 liv. prononcée à ce sujet par l'article 48 de l'Ordonnance de la Hanse Teutonique; aussi est elle augmentée par les nouveaux Réglemens. V. l'article 3, tit. 7 des matelots instr.)

Notre article ajoute que le premier maître pourra reprendre le matelot si bon lui semble, & cela avoit déjà ainsi été réglé avec justice par l'Ordonnance

de Wisbuy, article premier.

Ce même article de l'Ordonnance de Wisbuy porte de plus, que ce premier maître en reprenant le matelot, ne sera pas obligé de lui payer aucuns gages ou loyers pour tout le voyage, si bon lui semble; & l'on peut dire que cette décision est confirmée par l'art. 3 du titre des matelots ci-après, attendu que c'est réellement quitter le premier maître, que de s'engager à un autre.

L'article 48 déjà cité de l'Ordonnance de la Hanse Teutonique, sans parler du droit qu'a le premier maître de revendiquer son matelot, dit simplement que ce matelot lui paiera pour dommages & intérêts, la moitié des gages que

le fecond lui aura promis.

Mais on ne voit nulle part la peine que doit subir le matelot à l'égard du second maître à qui il aura caché qu'il a été déjà engagé à un autre. Elle doit donc consister dans une amende & en des dommages & intérêts à l'arbitrage du Juge, dans le cas où le premier maître reprendra le matelot; car s'il ne le reprenoit pas, le second maître n'auroit évidemment rien à prétendre.

Pour la peine du matelot déserteur, telle que les derniers Réglemens l'ont

fixée, voir les observations sur ledit article 3 du titre des matclots.



### ARTICLE VIII.

L verra avant que de faire voile si le vaisseau est bien lesté & chargé, fourni d'ancres, agrêts & apparaux, & de toutes choses nécessaires pour le voyage.

C'Est affez inutilement que le Commentateur s'est attaché à expliquer ces mots, lesté, chargé, ancres, agréts & apparaux, & plus inutilement encore qu'il a observé que ce seroit une imprudence inexcusable de la part du maître, d'attendre qu'il sût en pleine mer pour examiner si son navire est dans

l'état qu'il doit être.

Il s'en faut bien au reste que les soins que le capitaine doit se donner pour l'équipement du navire, dont le commandement lui est consé, soient bornés à ce qui est prescrit par cet article; c'est-à-dire, que ce n'est pas seulement au moment que le navire est prêt à saire voile, que le capitaine doit s'assure de toutes ces choses. Il est supposé avoir vu tout cela en détail auparavant; & cela doit être en esset, à moins qu'il ne soit établi maître tout nouvellement par remplacement d'un autre; mais alors cet autre est censé aussi avoir vu tout ce qui s'est fait pour l'armement.

Il est de regle & d'usage, que dès que le capitaine ou maître est choisi, & que ses conventions sont saites, il sasse la visite du navire qu'il doit commander pour reconnoître ce qu'il y a à y saire, & y saire travailler convenablement à l'instant du capitaine de haut bord. Comme lui il doit veiller au radoub & tenir la main à ce qu'il se sasse save soin & exactitude. Ordonnance de 1689,

liv. premier, tit. 3, art. 8, & tit. 7, art. 5 & 6.

Comme lui encore, lorsque le vaisseau sortira de la carenne & du port pour aller en rade, il sera dessus, afin de pourvoir à sa sûreté & de lui donner un bon mouillage en lieu sûr & commode. Même titre 3, art. 5 & 10, & tit. 7, art. 11; ce qui avoit déjà été ainsi prescrit par diverses Ordonnances particulieres, notamment par celle du 20 Août 1676, à peine de cassation.

Il doit de même visiter les cordages, voiles & autres agrêts & apparaux, & ceux de rechange, les vivres & autres approvisionnemens du vaisseau. Même tit. 3, art. 4 & 9, & tit. 7, art. 10 & 12 de ladite Ordonnance de 1689.

En un mot dès qu'il est nommé pour commander un navire, c'est à lui à veiller par lui-même & par ses officiers, à tout ce qui concerne l'équipement,

l'avituaillement & le chargement du navire.

Et parce que tout cela, aussi-bien que ce qui regarde la conduite du navire & la direction de son chargement, exige autant de sagesse & de sidélité, que de capacité & d'expérience au sait de la navigation, l'Ordonnance de la Hanse Teutonique article 15, a désendu à tout bourgeois de prendre aucun maître, sans lui saire au préalable exhiber son attessuion, & le congé qu'il aura eu par écrit des autres bourgeois qu'il a servi précédemment. à peine de 25 écus d'amende.

Les Capitaines & autres officiers mariniers font trop connus aujourd'hui pour qu'on ait besoin de prendre ces précautions avant de les engager.

Tome I. Dad

### ARTICLE IX.

EMEURERA responsable de toutes les marchandises chargées dans son bâtiment, dont il sera renu de rendre compte, sur le pied des connoissemens.

Les T au maître du navire que sont consiées les marchandises qui y sont chargées; c'est donc à lui à en répondre, saus les accidens maritimes non procédans de son sait ou de sa faute, ou de ses gens; & par conséquent à les livrer aux termes des connoissemens qui forment à cet égard son engagement spécifique. Il est tenu de toute faute procédant de son sait ou de sa négligence, même de la faute appellée très-légere; de maniere qu'il n'y a que le cas fortuir qui puisse l'excuser. Leg. 3 à. §. 1°. sf. naute, & c. & leg. 5 à. sf. codem Stypmannus ad jus maritimum cap 10 n. 189, & seq. fol. 517, & cap. 15, n. 322 & seq. fol. 536. Gasa regis disc. 19, n. 33 Stracha de nautis part. 2, n. 4.

Et c'est à lui à prouver le cas fortuit. Peckius ad leg. 3 m. s. fs. nota. & c. \$. 3, n. 9, fol. 34, & ibi Vinnius. Stypmannus loc. cit. fol. 557, n. 345 & suiv. Casa regis disc. 23 n. 8. Ces mêmes auteurs ajoutent que si la partie adverse du maître soutient que le cas fortuit est arrivé par sa faute, c'est à elle alors à le prouver, parce que c'est une exception qui la rend demanderesse en cette

partie.

C'est une saute de sa part dont il doit répondre, si sans nécessité, il charge sur un autre navire moins bon que le sien, les marchandises qui lui ont été consiées. Leg. 13 à. st. locati condusti, & leg. 10 à. \$. 1 st. ad legem Rhodiam. L'autre navire dans lequel il les auroit placées sût-il même meilleur que le sien. Stypmannus ad jus maritimum cap. 10 n. 215, fol. 518. Kuricke, ad jus Hanfeaticum, art. 16, tit. 3, n. 6, fol. 724. Cependant si les deux navires périssent, il n'y a plus alors de dédommagement à prétendre contre lui. Dista lege 10 â. \$. 1 st. ad legem Rhodiam. Stypmannus ibid. Peckius & Vinnius in dista lege sol. 286 & 287.

Cette restriction au reste n'est pas incompatible avec la disposition de l'art. 32, tit. des assurances infrà, qui paroît fournir un argument contraire. En este le principe de décision est dissérent; savoir que l'assureur a voulu précisément partager les risques, & que le contrat d'assurance est striction pour la décharge de l'assureur, qu'il n'ait été rien changé sur les autres navires désignés; au lieu qu'ici, par rapport au chargeur, navire pour navire, cela doit lui être égal, dès que tous deux ont péri, il auroit perdu tout de

même, quand il n'y auroit pas eu de changement de navire.

Mais tout ceci à besoin peut-être de développement. Il est sûr que le maître ne peut, sans nécessité, mettre sur un autre navire les marchandises qu'il s'est chargé de con luire dans le sien, & que si elles se perdent il en est responsable, ayant choisi un navire moins bon que le sien, à moins que son propre navire n'ait péri comme l'autre. C'est la disposition de

la loi 10 déjà citée ff. ad legem Rhodiam.

La raison de la restriction en est rendue par Vinnius sur Peckius, fol. 286 en ces termes. Cujus rei ratio hac est, quod aque peritura erant merces mex, & si in deteriorem illam navim translatæ non fuissent Nullum enim videtur nauta meis mercibus damnum dedisse, quas constat aquè suisse perituras.

A cela il n'y a rien à dire; mais comme la loi ne parle que d'un navire d'une moindre qualité & bonté, s'ensuit-il par argument contraire, que le maître puisse subroger à son navire un autre aussi bon, ou même meilleur que le fien, fans courir aucun rifque? Peckius ibid. & fol. 287, trouve la question problématique, & néanmoins il se détermine avec raison contre le maître, s'il en a usé de la sorte sans nécessité, ou sans le consentement du chargeur.

Cela est en effet sans difficulté, si le navire dans lequel les marchandises sont renverfées, est commandé par un autre maître; soit parce que le maître qui a pris des marchandites sur son navire, s'est soumis de les conduire lui-même à leur destination, convention à laquelle il ne lui a pas été permis de déroger; foit parce que le marchand chargeur, lui ayant donné fa confiance, à raiton de fon expérience qui lui étoit connue, ou autrement, le changement de

capitaine n'a pu se faire à son préjudice sans son aveu.

Le doute ne pourroit donc rester que pour le cas où le maître changeant de navire se chargeroit lui-même de le conduire; mais cela se faisant tout de même fans nécessité ou fans l'aveu du chargeur, je n'excuserois pas le maître, & je le rendrois également responsable de la perte qui surviendroit, comme n'ayant pu faire ce changement de navire fans manquer à fon engagement, qui étoit tout à la fois, & de conduire les marchandises & de les conduire dans fon navire.

Toutefois cela ne doit s'entendre qu'avec la restriction ci-dessus, qui suppose la perte des deux navires; attendu qu'en ce cas c'est tout comme s'il n'y eût pas eu de changement de navire; & cependant l'excuse du maître cesseroit, si du naufrage de son navire, il arrivoit que l'on sauvât les marchandises

en tout ou partie.

Dans le cas de nécessité au contraire; c'est-à-dire, lorsque le navire a fait naufrage, ou qu'autrement il est hors d'état de continuer son voyage; que le maître puisse prendre un autre navire aussi bon que le sien, sans qu'il y ait rien à dire; cela n'est pas douteux, conformément à l'avis de Peckius ibid. mais pourra-t-il en prendre un ou plusieurs de moindre force, & en particulier des barques ou gabares? Je ne le crois nullement, & je tiens qu'il ne le peut qu'à ses risques, à moins que les marchands chargeurs n'y consentent. Il ne lui est pas permis en effer de disposer de leurs marchandises sans leur aveu, & d'aggraver ainsi leur condition, en chargeant leurs effets dans des bâtimens d'une fûreté moindre que celle que leur présentoit son navire. A joindre l'intérêt qu'ils ont de recourir contre leurs assureurs, ou s'ils n'en ont pas encore, de se faire afforer. V. infra art. 11, tit. du fret ou nolis,

Sur la question de favoir si le connoissement engage le capitaine à rendre les marchandises telles qu'elles y sont énoncées précisément & sans restriction

V. infrà liv. 3, tit 2, art. 2.

Il ne faut pas oublier que le propriétaire du navire est tenu des faits & des engagemens de son capitaine; mais que ce n'est que jusqu'à concurrence du navire & du fret. Infr. art. 2, tit. 8.

Dddii

## ARTICLE X.

ERA tenu d'avoir un registre ou journal coté & paraphé en chaque feuillet par l'un des principaux intéressés au bâtiment, sur lequel il écrira le jour qu'il aura été établi maître, le nom des officiers & matelots de l'équipage, le prix & les conditions de leur engagement, les paiemens qu'il leur fera, sa recette & sa dépense concernant le navire, & généralement tout ce qui regarde le fait de sa charge, ou pour raison de quoi il aura quelque compte à rendre, ou quelque demande à faire.

UTRE le registre ou journal prescrit par cet article, le capitaine doit encore suivant l'usage, avoir un journal de route sur lequel il sait mention de tout ce qui lui est arrivé ou qu'il y a vu de remarquable durant le

cours de son voyage.

Mais sur ce premier registre ou journal, il n'est plus nécessaire qu'il écrive le jour qu'il a été établi maître, ni les noms des officiers & matelots de son équipage, non plus que le prix & les conditions de leur engagement, & les avances qu'ils ont reçues; parce que tout cela est constaté par le rôle d'équipage qui leur doit être délivré par le Commissaire aux Classes, & dont il est obligé de déposer un double en sorme au Gresse de l'Amirauté, sans quoi les Officiers de l'Amirauté ne lui feroient pas délivrer un congé & les autres expéditions nécessaires pour son départ. Article 8 du Réglement de Strasbourg du 24 Octobre 1681; art. 18 & 19, tit. premier, liv. 8 de l'Ordonnance de 1689. Cet article a lieu tout de même pour la navigation au petit cabotage. Art. 10 du Réglement du 23 Janvier 1727, qui en cas de contravention, assujettit le commis à la délivrance des congés à une amende de 500 liv. & les Officiers de l'Amirauté à la peine de l'interdiction.

Du reste, comme il suit aujourd'hui les fonctions de l'écrivain il doit obferver ce qui est prescrit à ce sujet au titre de l'écrivain ci-après, avec les

modifications qui y feront apportées.

## ARTICLE XI.

I toutesois il y avoit dans le navire un écrivain chargé, du consentement du maître, de tenir état de tout le contenu en l'article précédent, le maître en sera dispensé.

Il n'est pas d'usage d'établir un écrivain sur les navires marchands, c'est une dépense que les propriétaires & armateurs de navires ont épargnée suivant la faculté que cet article leur en a laissé; car en disant se toutesois il y avoit dans le navire un écrivain, c'est leur avoir permis de n'y en pas mettre.

Au lieu d'un écrivain en titre, il est tel armateur qui place sur son navire un directeur de la cargaison. Alors le capitaine est borné à la conduite du

navire & au foin de la navigation.

Quelquefois aussi on lui donne un associé ou adjoint à la vente de la cargaiton & à l'achat des essets de retour; mais l'expérience a assez fait voir que les choses n'en vont pas mieux, l'un se déchargeant sur l'autre des fautes qui peuvent arriver.

## ARTICLE XII.

P AISONS défenses aux maîtres & patrons de charger aucunes marchandises sur le tillac de leurs vaisseaux, sans l'ordre ou consentement des marchands, à peine de répondre en leur nom de tout le dommage qui en pourroit arriver.

N comprend en effet que des marchandises sur le tillac courent trop de risques dans une longue navigation, & même dès que le navire est obligé de prendre le large ne pouvant plus ranger les côtes. Ainsi c'est à juste titre qu'il est désendu au maître ou patron, conformément au ch. 183 du Consulat, de charger aucunes marchandises sur le tillac, si ce n'est du confentement exprès des marchands, (lequel consentement doit naturellement être prouvé par écrit si la marchandise excede la valeur de 100 liv.) sur peine de répondre en son nom de tout le donnmage qui en pourra arriver.

Dans la navigation au petit cabotage, cet article néanmoins n'est pas observé, même à l'égard des marchandises sujettes à être extrêmement avariées
par les coups de mer. Tous les jours on voit des facs de farine chargés à Marans pour cette ville, ou pour Rochefort, soit dans des bateaux sans pour
foit sur le tillac des bateaux pontés; & quoique ces farines soient sort souvent avariées, l'usage de les charger de cette maniere a toujours été toléré,
en considération que s'il en étoit autrement, le fret de ces bâtimens seroit

beaucoup plus confidérable.

Il y cur une contestation, il y a quelques années, au Siege de l'Amirauté de cette ville, au sujet de quantité de sacs de sarine qui avoient été ainsi chargés à Maians sur le tillac d'un bateau, & qui avoient été jetés à la mer pour éviter le nausrage du bateau. Ceux dont les sarines avoient été chargées sons le pont, prétendoient qu'ils étoient dispensés de contribuer au jet de celles qui étoient sur le tillac, se sondant sur cet article & sur le treizieme du tit. 8, livre. 3.

Par Sentence du 28 Septembre 1747, rendue au profit de René Riquet, Boulanger, demeurant à Rochefort, contre Philipe-Fete Narbonneau le jeune, marchand de la Motte St. Heraye en Poitou; ledit Narbonneau, attendu la notoriété de l'usage, fut condamné de contribuer au jet en quession au prorata de la valeur des quarante-sept sacs de minot qu'il avoit dans le bateau, conjointement avec les autres marchands chargeurs, & avec le propriétaire

398

du bâtiment pour la moitié de sa valeur & du fret. Cette Sentence, dont il n'y a point eu d'appel, a depuis servi de regle en pareil cas.

## ARTICLE XIII.

Es maîtres seront tenus, sous peine d'amende arbitraire d'être en personne dans leur bâtiment lorqu'ils sortiront de quelque port, havre ou riviere.

I L a déja été observé sur l'article 8, qu'à l'exemple du capitaine de hautbord, le maître d'un navire marchand doit s'y trouver en personne, lorsqu'il est question de le mener en rade, de lui donner un bon mouillage & de le mettre en sûreté.

Celui-ci en confirmant la proposition, veut qu'il en soit de même lorsqu'il s'agira de faire sortir le bâtiment de quelque port, havre ou riviere, & cela à peine d'amende arbitraire contre le capitaine qui manquera à un devoir aussi essentiel; c'est-à-dire, que l'amende sera plus considérable selon les avaries que le navire aura sousser, ce qui n'empêchera pas néanmoins que le capitaine ne

foit tenu indéfiniment des dommages & intérêts qui en seront résultés.

Mais le navire une fois en rade & sur ses ancres, le maître n'est point obligé de s'y tenir assiduement, en quoi il dissere du capitaine de vaisseau du Roi, qui, suivant l'article 16, tit. 7, livre premier de l'Ordonnance de 1689, ne peut plus le quitter pendant la nuit ni coucher à terre, ou sur quelqu'autre vaisseau, à peine d'interdission, & de plus grande s'il y échet; ce qui avoit déjà été ainsi réglé par les Ordonnances particulieres des 30 Janvier 1668,

16 Mars 1669 & 6 Mars 1671.

La raison de différence est, que le capitaine du haut bord, quoiqu'il ne soit pas chargé comme celui d'un vaisseau marchand, du soin de veiller au chargement des marchandises, des vituailles & de tout ce qui est nécessaire pour l'équipement du navire, est obligé essentiellement de veiller à la conservation de son vaisseau qui est un objet autrement précieux. Malgré cela néannoins, les maîtres vigilans sont exacts à se rendre coucher à bord dès qu'on a commencé de charger le navire. C'est aussi ce que recommande le droit Hanséatique, titre 3, article 3, & ubi Kuricke sol. 704. idem casa Regis disc. 23, n. 69.

Pour le temps de guerre, il y a même sur cela une Ordonnance du 24 Août 1712, à l'égard des vaisseaux en rade. Ce qui donna lieu à cette Ordonnance, c'est que des navires avoient été enlevés dans la rade de la

Rochelle par des corfaires.

La voici. « Sa Majesté étant informée que des corsaires ennemis, ont » enlevé dans la rade de la Rochelle plusieurs navires marchands qui étoient » mouillés, parce qu'ils n'avoient à bord aucuns Officiers pour les défendre; » & Sa Majesté estimant nécessaire de remédier à un abus aussi considérable, » qui pourroit entraîner la perte du commerce maritime s'il n'y étoit pourvu, » Sa Majesté a ordonné à tous capitaines & maîtres de navires & autres

» officiers subalternes de coucher à bord des bâtimens sur lesquels ils ser» viront, lorsqu'ils seront mouillés dans les rades, à peine de perdre leurs
» appointemens & d'être mis en prison pendant trois mois. Fait Sa Majesté
» très-expresses inhibitions & défenses, sous les mêmes peines aux officiers
» subalternes de fortir desdits navires pendant le jour, sans permission des
» capitaines ou maîtres. Mande & ordonne Sa Majesté à Mr. le Comte de
» Toulouse, Amiral de France, de tenir la main à l'exécution de la présente
» Ordonnance, & aux Intendans, Commissaires de la Marine & des Classes,
» & aux Officiers de l'Amirauté de la faire lire, enrégistrer, publier & afficher
» par-tout où besoin sera. Fait à Fontainebleau le 24 Août 1712. Signé Louis.
» Et plus bas, Phelypeaux. Et scellé.

## ARTICLE XIV.

ÉFENDONS d'arrêter pour dettes civiles les maîtres, patrous, pilotes & matelots, étant à bord pour faire voile, si ce n'est pour les dettes qu'ils auront contractées pour le voyage.

A faveur du commerce maritime, & l'intérêt que tant de personnes ont ordinairement à ce que le voyage d'un navire ne soit pas retardé, exigeoient naturellement qu'il ne sût pas en esset retardé par un intérêt purement civil, particulier & non privilégié; & c'est à quoi cet article a pourvu conformément à la loi 3, cod de naviculariis, à la loi unique, cod. de nundinis, & plus particulièrement sur l'article 6 de l'Ordonnance de Visbuy, qui est conçu en ces termes. Il est inhibé d'arrêter & prendre prisonnier le maître, le pilote ou matelots dans le navire pour dette civile, lorsqu'ils sont prêts de faire voile: mais, est-il ajouté, le créancier pourra faire exécuter, saisser & vendre ce qu'il trouvera dans le navire appartenant à son débiteur.

Cela avoit déjà aussi été jugéde la sorte au Parlement de Paris, par Arrêt du 2 Mai 1545, rapporté par Laurent Bouchel dans sa bibliotheque du droit François, verbo, commandement de payer; cet Arrêt ayant déclaré nulle & tortionnaire la capture d'un débiteur dans un navire pour dette civile, quast, dit l'auteur, interpellatus non opportuno loco. idem. le ch. 275 du Consulat, &

Kuricke quest. 27, pag. 885, avec les autorités qu'il cite.

Il est à observer néanmoins que toutes ces autorités ne regardent précifément que l'arrêt & emprisonnement faits dans le navire chargé & prêt à faire voile; ainsi suivant la maxime, exceptio sirmat regulam in cateris, il est naturel de conclure, que l'arrêt en toute autre circonstance peut être valablement fait. Je croirois pourtant que ces mots, étant à boid, ne doivent pas tellement être pris à la lettre qu'ils ne puissent s'entendre, du cas des dernieres chaloupes, où le capitaine s'embarque avec le reste de ses gens; & qu'ainsi qu'ils toient déjà embarqués dans ces chaloupes, ou qu'ils soient encore sur le quai à ce dessein, ils ne peuvent être arrêtés pour dette civile, attendu que dans ces circonstances, c'est tout comme s'ils étoient à bord. Mais comme la défense n'est faite que pour les dettes civiles, ce sera toute autre chose, s'il s'agit de crime ou d'une dette qui procede de crime. De maniere que le capitaine ou le matelot pourra être arrêté à bord en quelque temps que ce soit, non-seulement en vertu d'un décret de prise de corps; mais encore en conséquence ou d'une provision décernée contre lui, ou d'une Sentence qui l'aura condamné au paiement d'une somme pour réparation civile, ou enfin d'une condamnation aux dépens, soit qu'ils tiennent lieu d'intérêts civils ou autrement, le tout en matiere criminelle.

Notre article excepte aussi en matiere civile, les dettes contractées pour raison du voyage, & cela parce que ces dettes sont privilégiées & provisoires, telles que sont celles causées pour hardes & vêtemens achetés à l'occasion du

voyage, ou pour achat d'effets & marchandises payables comptant.

Je ne parle point, en ce qui concerne les officiers mariniers & matelots, de dettes qu'ils auront contractées pour dépense de bouche faite au cabaret, parce que de tout temps il a été défendu aux taverniers ou hôteliers de donner à manger chez eux ou de prêter de l'argent aux mariniers, sans le consentement du maître ou capitaine qui en aura répondu, sur peine de perdre la nourriture qu'ils leux auront fournie, & l'argent qu'ils leux auront prêté. Ordonnance de 1555, & article 63 de celle 1584. Suprà liv. premier tit. 12, art. 9.

Il ne pourroit donc y avoir que la dépense par eux faite pour leur nourriture avant leur engagement qui sut à leur charge; mais outre qu'il n'y auroit pas à ce sujet de contrainte par corps contre eux; c'est que dans ces occasions le maître ne manque guere de payer pour eux cette dépense, à déduire sur

leurs avances.

Quant à la dépense du maître ou capitaine, tant pour sa nourriture que pour celle des gens de son équipage, il n'est pas douteux qu'il ne puisse être condamné par corps de la payer, & que faute de paiement il ne puisse être arrêté & confitué prisonnier; mais ce ne sera jamais un sujet de retardement pour un voyage de long cours, parce que en pareille circonstance, le propriétaire ou l'armateur paiera sur le champ ou répondra de la dette, sauf à contester au retour du navire, entre son capitaine & lui, sur le point de savoir qui d'eux deux en sera tenu.

Sur quoi est à remarquer qu'il est de regle, que dès que l'armateur a commencé de nourrir l'équipage à bord, ce qu'on appelle y faire bouillir la marmité ou chaudiere, il ne doit plus être permis au capitaine ni aux gens de l'équipage de prendre des repas à l'auberge ou au cabaret, lorsqu'ils viennent à terre, même pour le service du navire, sans le consentement de l'armateur, qui sans cela demeuteroit doublement chargé de leur nour-

riture.

ainsi si le capitaine, s'écartant de cette regle, donne lieu à une action pour le paiement de cette dépense superflue, faite contre le gré de l'armateur, l'événement retombera sur lui; & même étant assigné avant son départ conjointement avec l'armateur, comme c'est l'ordinaire, il ser seul condamné, s'il ne justisse qu'il n'a agi que du consentement de l'armateur.

Mais les cabaretiers, bien confeillés, attendent que le navire soit parti pour attaquer l'armateur, comme tenu des saits de son capitaine; parce qu'alors étant incertain si le capitaine à tort, on a coutume de condamner par provision l'armateur de payer, sauf à répéter de sa part sur les appointemens du capitaine s'il se trouve dans le cas de supporter cette dépense en son nom; à l'effet de quoi il demeure subrogé au privilege du cabaretier ou autre qui a fourni la nourriture, le cas arrivant.

il faut avouer néanmoins qu'on ne voit s'élever des discussions de cette nature que lorsque la dépense paroit forte & affectée de la part du capitaine;

sans cela en effet un armateur auroit mauvaise grace à se plaindre.

Une derniere observation à faire sur cet article, est que comme il ne défend que l'arrêt & l'emprisonnement du débiteur à bord, rien n'empôche le créancier ayant un titre exécutoire, de procéder par voie de saine & exécution sur les essets de son débiteur, étant dans le navire, conformément à l'article 6 de l'Ordonnance de Wibuy déjà cité; ce qui doit s'entendre toutes oi, d'essets autres que ses hardes & ses armes, puisque se servoir l'arrêter indirectement que de le priver des secours dont il ne peut se passer dans le voyage.

Cela ne regarde donc que les effets & les marchandifes; & alors, parce que le créancier ne peut pas avoir plus de droit que son débiteur, il n'aura la faculté de faire enlever les effets & marchandises du navire qu'en payant la moitié du fret par préalable, suivant l'article 6 du titre du fret ou nolis, faus à lui à faire supporter à son débiteur la somme qu'il aura payée à ce

fujet.

## ARTICLE XV.

E maître avant que de faire voile, prendra l'avis des pilote; contre-maître & autres principaux de l'équipage.

E que preserit cet article a été pratiqué de tout temps suivant les Us & courumes de la mer, & rien n'est plus juste.

La disposition de l'article 2 des Jugemens d'Oleron sur ce sujet mérite d'être

ici rapportee; la voici.

» Si une net est en un havre, & elle demeure pour attendre son fret & pon temps, quand vient à son départir, le maître doit prendre conseil avec ses compagnons, & leur dire: Seigneurs, que vous haiste ce temps que vous semble ce temps, ) aucuns y avra qui diront, ce temps n'est bas bon, ar il est nouvellement venu, & le devons lauster rasseour: & les autres diront, le temps est bel & bon. Lors le maître est tenu de soi accorder avec la plus grande partie des opinions de ses compagnons; & s'il faisoit autrement, & la net se perdoit, il est tenu de rendre la net ou la somme gu'elle sera pritée, s'il a de quoi.

De même & en moins de paroles l'art 14 de l'Ordonnance de Wisbuy. Le Commentateur a pris, fans en rien dire à ton ordinaire, des notes fur ce Jugement d'Oleron, ce qu'il a observé sur le présent article.

Par les articles 1 & 2, du titre du jet, le maître doit tout de môme pren-Tome. I. E. e. dre l'avis, tant des marchands que de son équipage; & il en saut dire autant de toute circonstance où il y a quelque résolution importante à prendre. De sorte que s'il agit & se détermine contre l'avis commun, il se rend responsable de tous les dommages & intérêts qui en résulteront, & suivant les circonstances il pourra à ce sujet être poursuivi à l'extraordinaire pour lui faire subir la juste peine de sa témérité.

## ARTICLE XVI.

ERA tenu, avant que de se mettre en mer, de donner au Grefse de l'Amirauté du lieu de son départ, les noms, surnoms & demcure des gens de son équipage, des passagers & des engagés pour les isles, & de déclarer à son retour ceux qu'il aura ramenés, & les lieux où il aura laissé les autres.

OBLIGATION imposée au capitaine par cet article, conformément aux 47 & 66 de l'Ordonnance de 1584, de donner avant son départ au Gresse de l'Amirauté un état contenant les noms, surnoms & demeure des gens de son équipage, &c. se remplit aujourd'hui, &c depuis long-temps, au moyen du rôle d'équipage qu'il est obligé de prendre au bureau des classes, & dont il doit déposer un double au Gresse de l'Amiraute, comme il a été observé sur l'article 10 ci-dessus.

Ce rôle d'équipage, outre les noms, furnoms & demeure du capitaine, des officiers, des matelots, des novices & des mousses, sait mention encore de leur signalement, de la quotité de leurs appointemens, gages ou loyers des mois qui leur ont été payés pour avances, & de la retenue qui a été faite sur chacun desdits deniers pour livre au profit des invalides; les passagers ensin & les engagés pour les isles y sont aussi exactement

marqués.

Par l'article premier du Réglement du 8 Mars 1722, il est désendu aux capitaines d'embarquer aucun matelot qui ne soit compris dans le rôle d'équipage; de même à l'égard des passagers par l'article 3, le tout à peine de 60 liv. d'amende pour chaque matelot ou passager, (pareilles désenses aux pêcheurs; Réglement du 31 Août 1722;) & l'article 2 leur désend tout de même de débarquer aucun matelot & d'en prendre un autre à sa place sans saire faire mention de ce changement au bureau des Classes, sous pareille peine de 60 livres d'amende pour chaque matelot débarqué & remplacé. Toutes ces dispositions ont été renouvellées par la Déclaration du Roi du 18 Décembre 1728, article 1, 2, 3 & 4, avec augmentation de l'amende jusqu'à 200 livres pour le cas où le capitaine congédieroit un matelot en pays étranger sans l'aveu du Consul ou son représentant. Il y a aussi pour les colonies l'article 5 du Réglement du 19 Mai 1745: V. l'article, du titre des Matelots.

Il y faut joindre l'article 28 du Réglement du 22 Juin 1753, & l'Ordonnance du 13 Avril 1757, qui a étendu cette police aux armemens en course,

à peine contre le capitaine qui aura embarqué des matelots & autres gens de mer, fans les avoir fait inscrire sur le rôle d'équipage, d'être aussi tôt privé du commandement du navire, sans pouvoir être employé dans le même na-

vire sous quelque domination que ce puisse êtte.

Par rapport aux engagés pour les voyages aux isles de l'Amérique; avant cette Ordonnance, aux termes de celle du 20 Décembre 1670, confirmés par Arrêt du Confeil du 30 du même mois, il falloit charger sur chaque vaisseau destiné pour les isles, deux cavales ou deux vaches ou deux ânesses. Par autre Arrêt du Confeil du 22 Janvier 1671, cette obligation avoit été restreinte à chaque navire de 100 tonneaux & au-dessous, allant à l'Amérique. A l'égard des navires au-dessous de 100 tonneaux, il y avoit obligation d'embarquer deux engagés au lieu & place de chacune cavale ou vache; & par autre Arrêt du 4 Juin de la même année 1671, les armateurs furent déchargés de cette obligation, & foumis feulement à condition de porter aux isses une certaine quantités de farines, suivant les besoins ques ces colonies en avoient. Mais comme la Compagnie des Indes Occidentales qui subsissoit encore, n'ayant été supprimée que par Edit du mois de Décembre 1674, avoit le commerce exclusif des isles de l'Amérique, les particuliers pour y aller trafiquer continuerent d'être assujettis à prendre une permission de cette Compagnie, suivant l'Arrêt du Conseil du 10 Septembre 1668; & cette Compagnie n'accordoit cette permission qu'à des conditions trop onéreuse au commerce pour que le Gouvernement n'y fit pas attention.

Ces conditions en effet étoient que les armateurs devoient payer 6 livres par tonneau au départ, & 5 pour cent en nature des marchandises de retour. Le droit de 6 liv. par tonneau sut supprimé par Arrêt du Conseil du 9 Décembre 1669, laissant subsister celui de 5 pour cent des marchandises de retour qui sut enfin réduit par autre Arrêt du Conseil du 4 Juin 1671, à trois pour cent. Ce droit de trois pour cent est resté dû depuis la suppression de cette Compagnie, & il se perçoit encore aujourd'hui au prosit du Roi sous le titre de domaine d'Occident.

Après la suppression de la Compagnie, le commerce aux isses de l'Amérique demeura libre; mais divers abus s'y étant glisses, & sur-tout le commerce étranger s'y étant introduit durant la grande guerre terminée par la paix de Riswik; Louis XIV. pour y remédier jugea qu'il étoit nécessaire de porter le Réglement du 20 Août 1698, qui entr'autres dispositions, ordonna article premier, que uul vaisseau ne pourroit aller à l'Amérique qu'en vertu d'un passe-port de la Cour, qui ne seroit expédié que sur un certificat des Officiers de l'Amirauté du port où le vaisseau seroit en armement, & qu'à certaines autres conditions. Ce passe-port s'expédioit en écriture à la main & étoit envoyé au Receveur du bureau des Fermes pour en faire exécuter les conditions qui avoient rapports aux droits du Roi.

Mais indépendamment de ce passe-port, le capitaine du navire étoit obligé de prendre un congé au bureau de M. l'Amiral; & ces deux passe-ports étoient enrégistrés conjointement au Gresse de l'Amiranté du lieu de l'armement,

Ecc ij

Cet ordre subtista jusqu'à l'Edit du mois de Février 1716, portant qu'à l'avenir les capitaines de navires ne seroient plus obligés d'obtenir des passe-ports de la Cour, & qui leur sussificat de prendre des congés de l'Amiral pour ces sortes de voyages comme pour les autres, aux pays où il n'y auroit point interdiction de commerce; dispense qui avoit déjà été accordée provisoirement quelque temps auparavant. Lettre de M. l'Amiral du 23 Octobre 1715. Cet

Edit de 1716 a été rapporté ci-dessus sur le titre des congés.

Par l'article premier des Lettres patentes du mois d'Avril 1717, Sa Majesté a nommé & fixé se nombre des villes & ports de mer du Royaume où les vaisseaux pourront être armés pour les isses & colonies Françoises, qui sont Calais, Dieppe, le Havre, Rouen, Honsleur, Saint Malo, Morlaix, Brest, Nantes, la Rochelle, Bourdeaux, Bayonne & Cette. Ce n'est que dans ces ports-là qu'il est permis d'équiper & expédier des navires pour l'Amérique. Marseille, Dankerque & Vannes ont depuis néanmoins obtenu le même-privilege par autre Lettres-patentes des mois de Février 1719 & Octobre 1721, confirmées par Arrêt du Conseil du 3 Septembre 1726. Autre Arrêt du Conseil du 21 Décembre 1728 pour Vannes; autre encore du 18 Juin 1756, pour Libeure & Charbaurs.

bourne & Cherbourg.

L'article 2 de ces mêmes Lettres-patentes de 1717, porte que les négocians qui armeront des vaisseaux dans ces ports, feront leur soumission au greffe de l'Amirauté, par laquelle ils s'obligeront fur peine de 10000 liv. d'amende de faire revenir leurs navires directement dans le port de leur départ, fauf le cas de relâche forcé, ou autre accident imprévu qui fera justifié par procès-verbaux; de laquelle foumission il doit être fourni une expédition au bureau des fermes, fans quoi le permis de charger ne feroit pas accordé. Mais dans la dernière guerre l'exécution de cet article 2 fut fuspendue, & il fut permis aux armateurs de faire retourner leurs navires en tel port du Royaume qu'ils jugeroient à propos. Arrêt du Confeil du 20 Avril 1744, qui ordonna au furplus que cet article 2 feroit exécuté felon la forme & teneur, aussi-tôt que la guerre seroit finie. De sorte qu'à la paix la formalité a été rétablie. Mais le Roi par des confidérations particulieres, accorde quelquefois aux armateurs la dispense de ce même article en les relevant de leur soumission; ce qui après s'être fait d'abord pur Arrêts du Conseil sur Requêtes de la part de ces armateurs, ne le fait plus depuis quelques années, que par un ordre du Roi dont le Ministre donne avis aux Officiers de l'Amirauté. Depuis à l'occasion des circonstances qui annonçoient la guerre avec les Anglois, le Roi a aussi accordé une dispense générale de l'exécution de cet art. 2. Ordre de Sa Majesté notifié par la lettre de M. Machault du 19 Avril 1756.

Il faut aussi avant de mettre un vaisseau en armement pour l'Amérique, de même pour toute autre navigation, que l'armateur déclare devant les Officiers de l'Amirauté que le navire lui appartient en tout ou en partie; & dans le cas qu'il n'y a qu'une portion, qu'il la sixe avec énonciation spécifique que les autres portions appartiennent à tels & tels, tous François sans qu'aucun étranger y ait part directement ou indirectement; le tout conformément à l'Ordonnance du 22 Mai 1671, au Réglement du 24 Octobre 1681, art. 4 & 5, aux Lettres-patentes du 17 Janvier 1703, au Réglement du premier Mars 1716

& à l'Ordonnance du 18 Janvier 1717.

C'est ce qu'on appelle la déclaration de propriété du vaisseau. Bien des gens se sont mal trouvés pour l'avoir omise ou pour ne l'avoir pas sait avec sincérité, lorsqu'il a été question du recouvrement des assurances dans la derniere guerre, sur-tout contre les étrangers qui sont ordinairement scrupuleux observateurs des regles.

Il est à observer néanmoins à ce sujet que cette déclaration une sois faite, vaut tant pour ce voyage que pour les subséquens, à moins qu'il ne survienne quelque changement dans les co-propriétaires, auquel cas il saut une nouvelle déclaration relative aux changemens, sans quoi le vaisseau est réputé appar-

tenir aux mêmes intéressés déclarés d'abord.

Pour revenir aux engagés, jugés nécessaires dans le principe pour peupler & fortisser les colonies; dès que la paix de Ritwik eut rendu la liberté au commerce, Louis XIV. se détermina à rétablir l'usage d'y faire porter des engagés. Dans cette vue il rendit une Ordonnance le 19 Février 1698, portant qu'à l'avenir, sur tous les vaisseaux qui seroient expédiés pour les isles Françoises de l'Amérique, il y auroit des engagés; savoir trois sur ceux de 60 tonneaux & au-dessous, quatre sur ceux de 60 jusqu'à 100 tonneau, & 6 sur ceux au-dessus de 100 tonneaux, avec cette exception néanmoins, que si parmi ces engagés, il y en avoit qui sussent quelque métier ils passeroient pour deux, en considération de l'utilité qu'ils pourroient apporter aux colonies.

Par autre Ordonnance du 8 Avril 1699, il fut réglé que ces engagés ne pourroient être admis qu'ils n'eussent l'âge de 18 ans, & qu'ils ne fussent en état de travailler. A l'égard du terme de leur engagement il sut fixé à trois ans en rappellant l'ancien usage interrompu par l'Arrêt du Conseil du 28 Février 1670,

qui avoit réduit le temps de l'engagement à 18 mois,

La grande guerre qui survint quelque temps après, ne permettant aux armateurs de trouver des engagés que très-difficilement, par autre Ordonnance du 17 Novembre 1706, ils surent dispensés d'en envoyer aux isses, durant le reste de la guerre, à condition de payer néanmoins entre les mains du Trésorier de la Marine la tomme de 60 liv, pour chaque engagé qu'ils n'embarque-roient pas dans leurs navires; dispense qui a été renouvellée durant la derniere guerre, même sans payer ses 60 liv. & cela en considération de l'indult que payoient les vaisseaux sous convoi. Lettre de M. le Comte de Maurepas du 18 Janvier 1748; mais à la paix les choses ont été remises sur le pied qu'elles

étoient avant la guerre.

Malgré cette dispense accordée par l'Ordonnance du 17 Novembre 1707, des armateurs ayant continué d'envoyer des engagés, mais d'une qualité peu propre à supporter le changement d'air & de nourriture, aussi-bien que les travaux auxquels ils étoient destinés; par autre Ordonnance du 3 Août 1708, il sur réglé que les engagés auroient au moins 18 ans, & ne seroient pas audessus de l'àge de 40 ans; qu'ils seroient aussi de la taille au moins de 4 piedes, & en état de travailler; que la reconnoissance en seroit saite par les Officiers de l'Amirauté des ports où les bâtimens seroient expédiés, lesquelles rejetteroient ceux qui ne seroient pas de la qualité requise & qui ne leur paroîtroient pas de bonne complexion, ce qui a eté preserit de nouveau, tant par le Réglement du 16 Novembre 1718, que par celui du 15 Novembre 1728, art. 3 & 4 du tit. premier. La même Ordonnance de 1707, soumit les capitaines au

payement de la fomme de 60 liv. pour chaque engagé qui n'auroit pas été fourni ou qui auroit été rebuté aux isles de l'Amérique, & en outre à une

amende de 1000 liv. pour la contravention.

A la paix d'Utrecht, la dispense ayant cessé, l'obligation de porter des engagés aux isles de l'Amérique redevint générale comme avant l'Ordonnance du 17 Septembre 1706; & jusque là il n'étoit encore point question du Canada; mais comme cette colonie n'avoit pas moins besoin d'engagés que les autres, pour les travaux qu'il y avoit à y faire, intervint l'Ordonnance du 20 Mars 1714 qui ordonna qu'à l'avenir les vaisseaux destinés pour le Canade, autrement Nouvelle France, y porteroient des engagés de la même maniere que ceux qui avoient leur destination pour les isles de l'Amérique, ce qui sut renouvelle par le Reglement du 16 Novembre 1716, revêtu de Lettre-patentes du même jour enregistrées au Parlement le 22 Décembre suivant.

L'exécution en fut néanmoins suspendue peu après, par commutation pen-

dant quelque temps, & voici à quelle occasion.

La grande réforme taite dans les troupes après la paix d'Utrecht, ayant furchargé le Royaume d'une grande quantité de vagabonds ou gens inutiles; M. le Duc d'Orléans, Régent du Royaume, donna différens ordres pour faire paffer ces vagabonds aux colonies, fur tout à la Louisiane, fur les vaisseaux marchands, où ils tenoient lieu d'engagés. Lettre de M. l'Amiral du premier Juillet 1720. Mais parce qu'il en désertoit beaucoup par la collusion des armateurs ou de leurs capitaines, le Roi rendit une Ordonnance le 14 Janvier 1721, portant que les capitaines, du bord desquels se fauveroient des prisonniers dans le port de leur départ, seroient tenus d'en embarquer le double par remplacement à peine de 60 liv. d'amende pour chaque prisonnier qu'ils auroient dû rembarquer, & qu'ils seroient condamnés en pareille amende pour chaque prisonnier qui se fauveroit dans les ports où ils pourroient relâcher.

Par une autre Ordonnance du 20 Mai de la même année 1721, il fut permis aux armateurs, auxquels par ordre du Roi il ne seroit point confié de passagers pour les conduire aux colonies, de payer entre les mains du Trésorier de la marine 60 liv. pour chaque engagé, que par ce moyen ils étoient dispensés d'embarquer. Mais ces arrangemens n'étant que provisionnels & passagers, on en revint peu de temps après à l'exécution du Réglement déjà cité, du 16 Novembre 1716, qui est encore aujourd'hui la loi subsistante à cet égard, à quelques changemens près qui y ont été faits par le dernier Réglement du

15 Novembre 1728.

En interprétation de l'Ordonnance du 19 Février 1698, aux termes de laquelle, un engagé ayant un métier devoit passer pour deux; ce qui avoit éré consirmé purement & simplement par celle du 20 Mars 1714 concernant le Canada; en interprétation, dis-je, de ces Ordonnances, l'article 6, tit. premier dudit Reglement de 1716, a exigé que ce sût un métier utile pour les colonies, tel que celui de maçon, tailleur de pierre, forgeron, serrurier, menusier, tonnelier, charpertier, calfat ou autre pareillement utile; de maniere que le privilege de passer pour deux ne peut avoir lieu par rapport à un engagé dont le métier sera d'une autre nature. Interprétation qui a été confirmée par Ordonnance du 15 Février 1724, laquelle a ajouté qu'à cet effet les capitaines & propriétaires des vaisseaux qui présenteroient à l'avenir pour

engagés des gens de métier, pour tenir lieu de deux engagés, feront tenus de rapporter un certificat des maîtres de chaque métier pour lequel les engagés feront présentés, portant qu'ils sont capables d'exercer ce métier. Ce qui à aussi été encore renouvellé par l'art. 6, tit. 1 du Rég. du 15 Novembre 1728.

Quant à l'amende pour la contravention, elle avoit déja été réduite par l'article 11 du Réglement de 1716 à 200 liv. pour chaque engagé non embarqué, payable folidairement par les armateurs & les capitaines; mais jufque-là la preuve de la défertion n'étoit pas excluse. Elle l'a été depuis par ladite Ordonnance de 1724 à cause de la collusion trop à craindre; mais aussi en même temps cette Ordonnance a modéré l'amende à la somme de 60 liv. pour chaque engage simple, & à 120 liv. pour chaque engagé de métier dont la remise ne feroit pas prouvée avoir été saite aux colonies, ladite amende payable entre les mains du Trésorier de la marine, dans le mois après le retour du navire, solidairement tout de même par l'armateur & le capitaine; saute de quoi une pareille amende de 60 liv. ou de 120 liv. seroit encourue au prosit de M l'Amiral. Cette disposition a aussi été renouvellée par l'article 10, tit. 1 du Réglement du 15 Novembre 1728.

L'article 11 par un droit nouveau, porte que les particuliers que Sa Majesté destincra à passer en qualité d'engagés dans les colonies, ensemble les officiers, soldats & recrues qui par ses ordres seront embarqué fur les vaisseaux marchands y tiendront lieu chacun d'un engagé; & l'article 12 permet aux capitaines & armateurs qui n'auront pas, au temps du départ de leurs bâtimens, le nombre d'engagés requis, de payer avant le départ pour chacun de ceux qui manqueront, la somme de 60 liv. entre les mains du Commis du Trésorier général de la marine, moyennant quoi & en rapportant la quittance dudit

Commis ils seront déchargés.

Mais par l'article 13 cette permission n'a pas lieu pour le Canada & l'isle Royale; où il faut nécessairement que les vaisseaux qui y sont destinés portent le nombre essectif des engagés, prescrit par l'article 1, dudit Réglement.

Outre ces engagés, il faut encore que sur chaque navire destiné pour les colonies, il y ait des sus boucaniers ou de chasse, pour être vendus aux habitans desdites colonies. Dans l'origine il y avoit obligation d'en embarquer jusqu'à 12 sur chaque vaisseau. Ordonnance du 23 Septembre 1683. Celle du 26 Décembre 1703 restreignit cette obligation à 6 sussis mais l'amende pour

y manquer étoit portée à 300 livres.

Depuis le Réglement du 16 Novembre 1716, il n'est plus question que de quatre suils, qui doivent être déposés au magasin du Roi du lieu de la colonie pour lequel le navire est destiné, après avoir été éprouvés; & s'il s'en trouve de rebut, il y a amende de 30 liv. pour chaque sus lirébuté. Article 1, 5 & 6, tit. 2 dudit Réglement de 1716. Du reste il a réduit, art. 11, l'amende pour la contravention à 50 liv. pour chaque sus lin non remis dans la colonie; mais la peine est solidaire contre les capitaines & les armateurs.

Les pourtuites des contraventions, tant à cet égard qu'au sujet des engagés, doivent être saites à la requête & diligence des Procureurs du Roi des Amirautés, suivant l'article premier du tit. 3; & l'article 2, porte que les amendes qui seront prononcées appartiendront à M. l'Amiral, en conformité de la présente Ordonnance; sur quoi voir suprà le tit, 1, de l'Amiral.

Tout cela a encore été renouvellé & confirmé par le dernier Réglement du 15 Novembre 1728, dont l'art. 1 du tit. 3 porte, que les Sentences qui interviendront feront exécutées nonobstant l'appel, & sans préjudice d'icelui jusqu'à 300 liv. malgré toutes les désenses de les mettre à exécution.

Et l'article 2, que ceux qui appelleront desdites Sentences, seront tenus de saire statuer sur leur appel, ou de le mettre en état d'être jugé définitivement dans un an, du jour & date d'icelui; sinon & à saute de ce saire, que

lessites Sentences sortiront leur plein & entier effet.

Comme au moyen de ces derniers Réglemens des 16 Novembre 1716 & 15 Novembre 1728, tous ceux qui les ont précédé, concernant les engagés & les fusils boucaniers, font devenus inutiles; attendu qu'ils renferment toutes les dispositions que le Roi a voulu conserver à ce sujet, il suffira de les transcrire ici à la suite de cet article sans y joindre les autres.

Il est a observer que l'obligation de porter les engagés & les sus boucaniers, n'est pas pour les voyages à la côte de Guinée, quoique les navires aillent delà aux isses de l'Amérique. Article 1. tit. 1. & art. 1. tit. 2, tant dudit

Réglement de 1728, que de celui de 1716.

Par rapport à la Louisiane, le Roi ayant accordé à la compagnie d'occident, depuis Compagnie des Indes, la direction de cette colonie par Lettrespatentes du mois d'Août 1717, & cette Compagnie ayant représenté qu'elle faisoit embarquer sur ses vaisseaux un grand nombre d'habitans avec des susside chasse propres pour la colonie; Sa Majesté par Arrêt de son Conseil du 10 Janvier 1718 la dispensa de l'exécution littérale du Réglement de 1716, jusqu'à ce qu'il en sût autrement ordonné, & cette dispense sur renouvellée

par le Réglement du 15 Novembre 1728.

Peu de temps après, le Roi (qui par Arrêt du Conseil du 23 Janvier 1731 & Lettres-patentes tur icelui expédiées le 10 Avril, avoit accepté la rétrocession qui lui avoit été faite par la Compagnie des Indes, de la province de
la Loussiane & dépendences, ensemble du privilege excluss du commerce que
ladite Compagnie y fasfoit, & qui avoit réuni à son domaine ladite province
avec permission à tous ses sujets d'y commercer librement,) pour encourager ce commerce, rendit un nouvel Arrêt en son Conseil le 4 Août audit an
1731, par lequel Sa Majesté dispensa pendant six ans, tous les vaisseaux qui
feroient armés & destinés pour cette colonie de la Loussiane, de l'obligation
d'y porter des engagés & des fusils; & cette dispense sur renouvellée pour fix
autres années par ordre du Roi du 15 Juillet 1738, à compter du 4 Août 1737.
Comme il n'y a point cu depuis, de prorogation de cette dispense, les vaisseaux destinés pour cette colonie ont été assujetts comme les autres à la regle
prescrite au sujet des engagés & des sussis boucaniers.

Pour ce qui concerne l'isse Royale, quoiqu'elle soit réputée une dépendance du Canada ou nouvelle. France, & que les armateurs des vaisseaux destinés pour le Canada cussent ét assujetts par l'Ordonnance du 20 Mars 1714 & par le Réglement du 16 Novembre 1716, à y porter des engagés & des sussils boucaniers, comme aux isses de l'Amérique; onen dispensoit neanmoins les armateurs pour l'isse-Royale ou Louisbourg. Lettre de M. le Comte de Toulouse, des 27 Juin & 12 Août 1725; & cela en vue d'attirer un plus grand nombre de navigateurs dans cette colonie. De sorte que ce n'est que par le dernier Régle-

ment

ment du 15 Novembre 1728, art, 1, tit. 1, que l'obligation d'y porter des engagés & des fusils a été imposée aux armateurs.

Mais aux termes du même article, cela ne regarde pas les vaisseaux équipés pour aller faire la pêche de la morue sur le banc de Terre Neuve, quoiqu'ils touchent à l'isle-Royale; la faveur de la pêche les en a fait dispenser.

Il est aussi à observer que les habitans de nos colonies indistinctement qui arment des vaisseaux dans leurs pays pour venir en France, ne sont point obligés à leur retour chez eux, de prendre des engagés & des sussis. C'est un usage qui s'est toujours conservé, depuis la lettre de M. le Comte de Toulouse du 27 Juin 1725, qui l'avoit ainsi décidé, sur ce principe que les Réglemens sait à ce sujet étant en leur faveur, on ne pouvoit pas les rétorquer contre eux, & qu'il étoit de l'intérêt de l'Etat de les exciter à la navigation & au commerce.

On prétend depuis quelques années, que les sufils boucaniers ne sont plus recherchés aux colonies, & que par cette raison ceux qui sont préposés pour les recevoir dans les magasins du Roi les refusent ordinairement comme inutiles. On ajoute qu'il en seroit autrement si c'étoit des sufils plus légers.

De tout ceci, il réfulte qu'avant qu'un navire puisse être expédié à l'Amirauté pour un voyage aux colonies, il y a bien des formalités à remplir; mais ce n'est pas tout, & voici ce qu'il y a à observer aux termes des Ordonnances & Réglemens. Il faut,

1°. La déclaration de la propriété du vaisseau.

20. La soumission de l'armateur de ramener le navire dans le port de son

armement fur peine 10000 liv. d'amende.

3°. La preuve du nombre d'engagés embarqués sur le vaisseau, avec soumission de les porter au lieu de la destination & d'en produire au retour le certificat aux peines portées par les Réglemens, ou la représentation de la quittance du Trésorier de la marine de la somme de 60 liv. payée pour chaque engagé non embarqué.

4°. La preuve du changement des quatre fusils boucaniers, avec soumisfion d'en rapporter le certificat du garde magasin du Roi, sous les mêmes

peines.

5°. Que celui qui se présente pour capitaine, prouve qu'il a été reçu en cette qualité dans quelque Amirauté du Royaume, & qu'il en sasse enregistrer l'acte au Gresse de l'Amirauté du lieu de l'armement, s'il n'a pas été reçu dans cette Amirauté; ou qu'il produise un rôle d'équipage qui justisse qu'il a commandé quelqu'autre navire. De même du pilote & du chirurgien pour le service qui les concerne.

6°. Qu'il y ait un aumônier sur le vaisseau si l'équipage est de 40 hommes & au-dessous, ou un certificat de M. l'Evêque ou des grands Vicaires, qu'il n'y a pas d'aumônier à prendre dans le diocèse. V. infrá le titre de l'aumônier.

7°. Qu'il y ait un ou deux chirurgiens reçus & approuvés, eu égard à la qualité du voyage & au nombre de l'equipage; en forte que pour 20 hommes & au dessus jusqu'à 50, il y ait nécessairement un chirurgien, & deux lorsqu'il y a plus de 50 hommes, sans qu'on puisse forcer l'armateur d'en avoir plus de deux, quelque nombreux que soit l'équipage; mais aussi il est rare que l'équipage d'un navire marchand aille à 100 hommes.

Tom, I.

8°. Qu'il y ait un mousse par dix hommes; ce qui est ordonné pareillement pour la simple navigation au petit cabotage. Par le Réglement du 23 Janvier 1727, art. 20 & 21, il faut même qu'il y ait un mousse dès que l'équipage est de trois hommes, & un novice en tout bâtiment de 25 tonneaux & audessus. Par rapport aux novices, il faut aujourd'hui, aux termes de l'art. 2 du Réglement du 23 Juillet 1745, qu'il y en ait un par quatre homme d'équipage, de quelque qualité qu'ils soient.

9°. Un coffre de chirurgie dont la visite doit être faite en présence des Officiers de l'Amirauté; par l'un des deux chirurgiens, & l'un des deux apo-

thicaires jurés de l'Amirauté.

10°. Enfin que le capitaine dépose un double en forme de son rôle d'équipage au Gresse de l'Amirauté; après quoi on lui délivre son congé avec ses autres expéditions, qui consistent dans le permis qu'il a dû prendre au bureau des sermes, de charger son navire de marchandises dont le transport est libre; ce qui exclud celles des pays étrangers, saus les armemens de Guinée, dans lesquels on en peut saire entrer avec la précaution de l'entrepôt

Ci devant le capitaine devoit être muni d'une copie du Réglement du premier Mars 1716, & l'avoir dans son bord, à peine de 1000 liv. d'amende pour la premiere sois, & de plus grande en cas de récidive, aux termes de l'article 17 dudit Réglement de 1716, mais cette deruiere obligation ne s'observe plus, parce qu'on suppose dans tous les capitaines une pleine connoissance de toutes

les autres dispositions de ce Réglement.

Le capitaine à fon retour dans le port, doit faire fon grand rapport dans les 24 heures, contenant tout ce qui lui fera arrivé de remarquable dans le cours de fa navigation, tant de l'aller que du retour; fauf pour ce qui est de l'aller, d'une expédition de la déclaration qu'il aura faite à fon arrivée dans la colonie, en tiendra lieu. Son rapport contiendra tout de même, ce qu'il aura fait des engagés & des fusils boucaniers; l'énonciation des récépissés & décharges qu'il en aura retirés, ou l'aveu de fon manquement à cet égard; comme aussi la déclaration exacte des gens de son équipage qui auront déserté ou qui feront morts pendant le voyage, dont il représentera les preuves qu'il déposera au Gresse de l'Amirauté, avec leurs hardes & leur inventaire, ou les procès-verbaux de vente qu'il en aura fait faire; le tout relativement au Réglement du 23 Août 1739.

Faute par lui de rapporter preuve de la remise faite aux colonies, des engagés & des sussibilités pour aniers, il est sujet aux amendes prononcées par les Réglemens à ce sujet, & dont l'énumération a été saite ci-dessus; desquelles amendes, ainsi que des autres manquemens de sa part, l'armateur est tenu

folidairement avec lui.

En un mot, le capitaine doit en conséquence de notre article, rendre un compte exact de tous les hommes qui lui ont été consiés, tant pour l'aller que pour le retour, des passagers comme des autres, libres ou esclaves negres.

Par rapport à ces negres esclaves, que de la côte de Guinée l'on transporte dans nos isles & colonies de l'Amérique, pour y cultiver ces riches plantations de fucre, d'indigo, de casé, &c. dont le produit continuellement échangé avec les denrées & les marchandises du Royaume, sont fleurir notre commerce & notre navigation, de maniere à exciter la jalousie & l'envie des America de la colonie de la colonie de l'envie des America de la colonie de l'envie des America de la colonie de l'envie des America de l'envie de l'envie des America de l'envie de l'envi

glois nos voifins, toujours nos rivaux ou plutôt nos ennemis en paix comme

en guerre.

Par rapport, dis-je, à ces negres esclaves, dont la multiplication est la source séconde des richesses de nos colonies; le gouvernement a toujours été également attentis à sourceir & protéger le commerce de Guinée où se fait la traite de ces negres, à régler leur état & leur discipline aux colonies, & à ne permettre leur introduction dans le Royaume qu'avec des précautions capables d'empêcher que les colonies ne sussembles de leur secours.

En ce qui concerne l'établissement, les progrès & les loix du commerce de Guinée, j'en ai dit assez pour en donner une idée sussissante, dans le peu

d'observations que j'ai faites sur cette branche de commerce.

Pour ce qui regarde l'état & la discipline des negres aux colonies, il n'est pas de mon sujet d'en parler: il suffira de renvoyer à cet égard à l'Edit du mois de Mars 1685, vulgairement appellé le code noir, concernant les isles de l'Amérique, & à l'Edit aussi du mois de Mars de l'année 1724, touchant les negres esclaves de la Louisiane; dernier Edit presque en tout conforme au

premier.

Enfin pour ce qui est des précautions prises pour gêner l'introduction des negres dans le Royaume, de maniere à empêcher que les colonies ne suffent privées du secours de leur travail, elles ont roulé sur deux objets. L'un relatif aux affranchissemens qui, devenus trop fréquens, ouroient été nuisbles; l'autre tendant à pourvoir à ce que les negres ne sussent amenés ou envoyés dans le Royaume que pour juste cause, & qu'à condition de leur retour aux colonies.

Quant à l'affranchissement des esclaves, on conçoit en esset que si les actes en étoient multipliés à un certain point, ces affranchis usant de leur liberté au prejudice des colonies, pourroient en grand nombre venir habiter le Royaume, s'y mêler avec le sang François par des mariages, & faire passer à leurs ensans leurs inclinations vicieuses, dont les traces se trouveroient jusque

dans une postérité fort reculee.

C'est à quoi on n'avoit pas d'abord sait assez d'attention. La saveur de la liberté l'avoit emporté sur le bien de l'Etat; & c'est sur ce principe puisé dans l'humanité, que par l'Edit de 1685, art. 55, il avoit été permis aux maîtres, même mineurs, pourva qu'ils sussentiel de vingt ans, d'assanchir leurs esclaves, par tous actes, entrevis, ou à cause de mort, sans être tenus de rendre raison de leurs assanchissemens, ni qu'ils eussent besoin d'avis de

parens.

Quelque inconvénient qui fût résulté de cette permission accordée aux mineurs âgés de vingt ans, d'affranchir leurs esclaves, par la facilité qu'il y avoit de les sédnire en abnsant de la foiblesse de leur âge; ce ne sut néanmoins que par une Déclaration du Roi du 15 Decembre 1 21 qu'il y sut remédié, en ordonnant qu'à l'avenir, les mineurs, même émancipés, ne pourroient affranchir leurs esclaves, quoique déclares meubles à tous égatds, & que l'affranchissement ne seroit valable qu'autant qu'il scroit sait en pleine majorité; c'estadisire, à l'âge de v'ngt-cinq ans accomplis.

Mais la sacuité d'aiffranchir par quelque acte que ce sût, étoit toujours laissée entiere aux majeurs, & l'Edit du mois d'Octobre 1716, loin d'y avoir

Fffij

dérogé, avoit même admis dans l'article 7 un affranchissement tacite, résultant du consentement apporté par le maître au mariage de son esclave en France.

Il paroissoit toujours si naturel de laisser au maître le droit d'affranchir leurs esclaves, tant par acte entrevis que par testament, que par l'art. 50 de l'Edit du mois de Mars 1724, il sut confirmé de nouveau. Mais comme il pourroit se trouver, ajoute ce même article, des maîtres assez mercenaires, pour mettre à prix la liberté de leurs esclaves, ce qui porteroit ces esclaves au vol & au brigandage, il a été désendu par cette raison, à tous maîtres d'affranchir leurs esclaves entrevits, sans en avoir obtenu la permission par Arrêt du Conseil Supérieur; laquelle permission ne doit être accordée que lorsque les motifs allégués par les maîtres paroîtront légitimes. Il est vrai que cet Edit n'a été porté que pour la Louisiane; mais je ne doute nullement que cette disposition ne doive regarder également les isles de l'Amérique & nos autres colonies, la raison étant la même.

Les choses à cet égard resterent sur ce pied là, jusqu'à la Déclaration du Roi du 15 Décembre 1738, qui, article 10 en désendant aux esclaves, amenés ou envoyés en France, de s'y marier même du consentement de leurs maîtres, leur ota le moyen de devenir libre par-là, nonobstant l'art. 7 de l'Edit

du mois d'Octobre 1716, auquel il fut dérogé en cette partie.

L'article 11 de la même Déclaration, porte que dans aucun cas, ni fous quelque prétexte que ce soit, les maîtres qui auront amené en France des esclaves de l'un ou de l'autre sexe, ne pourront les y assranchir autrement que par testament; & encore ces assranchissemens ne doivent-ils avoir lieu, qu'autant que le testateur décédera avant l'expiration des délais dans lesquels les

esclaves amenés en France doivent être renvoyés aux colonies.

-Il n'est pas nécessaire de faire remarquer après cela, que l'ancienne maxime dont Loysel a composé la regle 6, tit. 1, liv. 1 de ses institutes coutumieres, suivant laquelle « toutes personnes sont franches en ce Royaume; de maniere » que sitôt qu'un esclave y a mis le pied il est assiranchi; » il n'est pas nécessaire, dis-je, de faire remarquer, que cette regle manque à l'égard des negres esclaves de nos colonies, puisque leurs maîtres mêmes ne peuvent plus les affranchir en France que par testament. Mais ce qu'il est à propos d'observer, c'est que quoique les affranchissemens illégitimes ne procurent pas la liberté aux esclaves, ils n'en sont pas moins perdus pour leurs maîtres; puisqu'alors ils sont confisqués au profit du Roi, pour être employés aux travaux ordonnés par Sa Majesté dans les colonies, suivant les articles 4, 5, 6, 7 & 9 de l'edit du mois de Mars 1724, ordonnoit la confiscation au profit de la Compagnie des Indes; mais cette Compagnie ayant depuis rétrocédé au Roi la concession de la Louisiane, la confiscation dès-lors a été dévolue à Sa Majesté par droit de réversion.

Ce n'est pas au reste dans ce seul cas que les negres esclaves sont confisquésau profit du Roi; c'est encore, lorsqu'après avoir été amenés ou envoyés en France avec les formalités requises, ils ne sont pas renvoyés aux colonies

dans les délais fixés.

Les formalités prescrites à ce sujet sont tracées, tant dans l'Edit de 1716 que dans la Déclaration de 1738.

L'article 2 de l'Edit porte que si quelques-uns des habitans des colonies, ou officiers employés sur l'état desdites colonies, veulent amener en France avec eux des esclaves negres de l'un ou de l'autre sexe, en qualité de domestiques, ou autrement pour les fortifier davantage dans notre religion, & pour leur faire apprendre en même temps quelque métier utile aux colonies par le retour de ces esclaves; lesdits propriétaires seront tenus d'en obtenir la permission des Gouverneurs généraux ou Commandans dans chaque Isle, laquelle permission contiendra le nom du propriétaire, ceux des esclaves, leur âge & leur fignalement.

Aux termes de l'art. 3, les propriétaires desdits esclaves seront pareillement obligés de faire enregistrer ladite permission au Gresse de la Jurisdiction du lieu de leur réfidence avant leur départ, & en celui de l'Amirauté du lieu de

leur débarquement dans huitaine après leur rarivée en France.

Par l'article 4, lorsque les maîtres desdits esclaves voudront les envoyer en France, ceux qui feront chargés de leur conduite, observeront ce qui est ordonné à l'égard des maîtres, & le nom de ceux qui en seront ainsi chargés, fera inféré dans la permission des Gouverneurs ou Commandans, & dans les déclarations & enregistremens ci-dessus ordonnés.

Ces trois articles ont été renouvellés & confirmés par l'art, premier de la

Déclaration de 1738.

L'article 2 ajoute que dans les enregistremens au Greffe des Amirautés, il sera fait mention du jour de l'arrivée des esclaves dans les ports; & l'article 3 qu'il sera aussi fait mention du métier que ces esclaves devront apprendre,

& du maître qui sera chargé de les instruire.

L'article 5 de l'Edit porte que les esclaves de l'un & de l'autre sexe, qui feront conduits en France par leurs maîtres, ou qui y feront par eux envoyés ne pourront prétendre avoir acquis leur liberté fous prétexte de leur arrivée dans le Royaume, & seront tenus de retourner à nos colonies quand leurs maîtres le jugeront à propos; mais faute par les maîtres des esclaves d'observer les formalités prescrites par les précédens articles, les negres seront libres & ne pourront être réclamés.

Par rapport à la liberté, cela est changé par l'article 4 de ladite Déclaration qui veut qu'en ce cas les esclaves soient confisqués au profit du Roi.

L'Edit de 1716 n'avoit point fixé le temps pendant lequel les esclaves pouvoient demeurer en France; il y a été suppléé par ladite Déclaration art. 5 & 6. Ce temps pour les Officiers maîtres des esclaves est le même que celui de leur congé; & à l'égard des habitans, le délai est de trois ans ; après quoi si les esclaves ne sont pas renvoyés aux colonies, ils sont confisqués de plein droit au profit du Roi, à moins que ces esclaves ne soient pas suffisamment intruits, auquel cas les maîtres les conferveront, en réitérant leurs déclarations au Greffe de l'Amirauté.

Il y a encore tant dans l'Edit que dans la Déclaration, plusieurs autres dispositions importantes; mais comme elles ne regardent pas si directement l'Amirauté, l'analyse qui en pourroit être saite ici seroit peut-être un hors d'œuvre. Cependant comme ces pieces font rares & par conféquent peu connues, ceux qui y ont intérêt, & le nombre en est grand, seront bien aise sans doute

de les trouver à la suite de cet article.

Ce qui reste à observer sur ce sujet, c'est qu'il est enjoint aux Officiers de l'Amirauté de tenir la main à leur exécution, & en particulier au Procureur du Roi, de réclamer tout negre qui sera arrêté & mis en prison pour quelque cause que ce soit, pour en faire prononcer la confiscation au profit du Roi, s'il n'a pas de maître en droit de le revendiquer, pour avoir manqué aux formalités ci-dessus. Lettre de M. le Comte de Maurepas du 13 Avril 1740.

Ces formalités ne sont donc pas indifférentes, ni les peines qui sont attachées à leur inobservation simplement comminatoires, comme bien des gens se l'imaginent. Le sieur Verdelin s'est fort bien trouvé de n'avoir pas pensé de même; il auroit perdu ses deux negres, il y a plusieurs années, s'il n'eut pas

pris la précaution d'en faire sa déclaration au Greffe de l'Amirauté.

Il est donc du devoir du capitaine de déclarer dans son rapport les negres esclaves qu'il a passés dans son navire, & les maîtres qui les ont amenés, ou les personnes qui les ont eu sous leur conduite, & cela tant pour sa décharge que pour la regle; c'est à dire, pour mettre le Procureur du Roi en état de se

pourvoir en cas de contravention aux Réglemens fait sur ce sujet.

Ce ne sont pas là au reste toutes les formalités auxquelles les capitaines des navires marchands sont affujettis; il en ont encore de particulieres à remplir qui n'ont rien de commun avec leurs engagemens ordinaires. C'est à l'occasion des vaisseaux du Roi, lorsqu'il y en a dans les ports ou rades ou ils arrivent, soit pendant leur voyage, soit avant de le commencer, ou en le finissant. Chaque Capitaine alors est tenu de se rendre à bord du vaisseau ayant pavillon ou flamme, aush-tôt après avoir monillé l'ancre, & avant de descendre à terre pour rendre compte à l'Officier du Roi des évenemens de sa navigation, des nouvelles qu'il pourra avoir apprifes àla mer, &c. Ordonnance du Roi du 15 Mai 1745 en 11 articles tous intéressans pour les capitaines des vaisseaux des particuliers, par les devoirs qu'ils leurs impofent & les peines qui doivent fuivre leur inobtervation. Quoique cette Ordonnance ait été rendue en temps de guerre, il paroît néanmoins qu'elle est générale dans son exécution; c'està-dire, qu'elle regarde le temps de paix comme celui de la guerre; & comme il importe extrêmement qu'elle foit connue, on a cru devoir la transcrire ici avec les autres pieces relatives aux autres observations faites sur cet article.

# REGLEMENT DU ROI,

Pour le commerce de la navigation des Isles Françoises de l'Amérique.

Du 20 Août 1698.

## DEPARLEROI.

S UR ce qui a été représenté à Sa Majesté, que les soins qu'elle a bien voulu donner depuis l'établissement de la Compagnie des Indes Occidentales, pour attirer dans le Royaume tout le commerce des Îsles & Colonies Françoises de l'Amérique, ont eu tout le succès

qu'elle pouvoit en attendre, jusqu'aux dernieres aanées de la guerre qui vient de finir; que les différens mouvemens & desordres qu'elle a causé, ont fait trouver aux étrangers le moyen de s'y introduire, enforte que la plupart des marchandises qui y ont été envoyées depuis le conclusions de la paix, n'ont pu être vendues, & les bâtimens François ont été obligés d'y faire un séjour considérable, pour prendre leurs chargemens : Sa Majesté connoissant combien il est important de conferver en entier, dans la main de ses sujets, ce commerce & cette navigation, elle a estimé nécessaire de renouveller ses premiers ordres en y ajoutant ceux qu'elle a jugé pouvoir remédier aux abus qui s'y font gliffés, &d'y statuer par le présent Réglement ainsi qu'il ensuit.

#### ARTICLE PREMIER.

Les propriétaires des vaisseaux & bâtimens qui feront destinés pour les Isles Françoises de l'Amérique, ne pourront les y envoyer qu'après en avoir obtenu les passe-ports de Sa Majesté, qui feront expédiés fur les certificats de l'Amirauté, portant que les vaisseaux sont actuellement dans les ports du Royaume, lesquels seront envoyés au Directeur général du commerce. Lesd. passe-ports seront enrégistrés aux Sieges d'Amirauté, d'où les vaisseaux auront à faire leur départ, en donnant par les capitaines & propriétaires caution qui fera reçue en présence des commis des cinq grofles fermes, pour l'exécution des clauses & conditions qui y seront contenues pour le retour en France, & pour le paiement des droits dans les lieux où ils feront leur décharge, conformément aux Réglemens & aux baux des fermes.

11. Veut Sa Majesté que les passe-ports soient représentés à l'arrivée des vaisseaux aux Isles, enfemble les certificats des Officiers de l'Amirauté & des commis des cinq grosses sermes, contenant le lieu où ils auront pris leur chargement, & les marchandises qui le composent, & qu'à leur retour des Isles, les capitaines rapportent pareillement à leur arrivée dans les ports du Royaume la déclaration qu'ils y auront faite, aux commis des fermes, de la quantité & qualité des fucres & autres marchandifes qu'ils y auront chargé; & en cas que les fucres foient des especes qu'il a été permis par l'Arrêt du 20 Juin dernier, de transporter dans les pays étrangers d'Europe, & qu'ils les y aient en effet porté, ils représenteront en outre le certificat du Consul François dans le lieu où ils auront abordé, dans lequel la quantité & qualité de ceux qu'ils y auront débité, toient précifément expliquées.

III. Veut Sa Majesté que ceux qu'on justifiera avoir contrevenu aux articles ci-deflus par leurs charte-parties, connoiffemens ou livres journaux, ou qui ne représenteront point let dits pafle-ports & certificats, on qui auront pris quelques marchandifes dans les pays étrangers, pour les porter aux liles, toient condamnés, tavoir les propriétaires en 3000 liv. d'amende

& en la confiscation des vaisseaux & marchandifes, & les capitaines en mille livres d'amende pour la premiere fois, & en fix mois de prison en cas de récidive, le tont applicable in tiers au dénonciateur, un autre tiers à partager également entre le Gouverneur & le Lieutenant-Général des isles, & le Gouverneur particulier de celle où les vaisseaux auront abordé, pour tous cenx qui feront jugés aux isles; & le troisieme au fermier du domaine d'Occident, dont il fera tenu d'employer la moitié au profit des hôpitaux, fuivant l'Ordonnance de l'Intendant : & pour ceux qui seront jugés en France, le fecond tiers fera applicable au profit de Sa Majesté, & le troisieme à celui des Fermiers géné-

raux des cinq grofles fermes.

IV. Fait Sa Majesté défenses à tons marchands & propriétaires des vaisseaux bâtis dans les isles Françoifes de l'Amérique, & dans la Nouvelle-France, de trafiquer dans les pays étrangers, ni même de prêter leurs noms aux étrangers. pour faire leur commerce dans l'étendue desdites isles, voulant Sa Majesté que les capitaines & propriétaires de ceux qui y chargeront pour venir en Françe, on aller daas quelqu'autre colonie, donnent caution aux commis des fermes, pardevant le juge ordinaire, qu'ils aborderont dans l'un des ports de son obéissance, & v déchargeront leurs marchandifes, dont ils apporteront à leur retour des certificats des Officiers de l'Amirauté, ou des Juges ordinaires & des commis des fermes, à peine pour le tout de confiscation des vaisseaux & des marchandises, & de 500 liv. d'amende, payable tant par les propriétaires que par les cautions, applicable un tiers au dénonciateur, un tiers aux Fermiers des cinq groffes fermes, & le troifieme au Gouverneur & Lieutenant-Général, ou Gouverneur parriculier des Isles où les vaisseaux auront été faisis, & aux hôpitaux par portion égale.

V. Sa Majesté fait pareillement détenses à tous étrangers d'aborder avec leurs vaisseaux & autres bâtimens dans les ports & rades des ifles Françoifes, & denaviger aux environs d'icelles; enfemble aux Gouverneurs, Commandans & Officiers de les v recevoir, ni fouffrir pour quelque cause & sous quelque prétexte que ce foit, qu'il en foit décharge ni rechargé aucunes marchandifes, à peine de confitcation & de fix mois de prison contre les capitaines ou maîtres & leurs équipages ; & contre les officiers , de désobéillance & d'être punis comme refractaires aux ordres de Sa Majesté; & à l'égard des hibitans qui auroient reçu des marchandifes des étrangers ou entretenti correspondance avec eux, pour raison de ce commerce, ils seront condamnés en 2000 liv. d'amende & fix mois de prison pour la premiere fois, & aux galeres pour trois ans en cas de récidive. Ceux qui auront aidé à les transporter, qui les auront caché ou donné facilité, en quelque maniere que ce foit, aux galeres pour trois ans, & les marchandises confisquées, soit qu'elles soient entre les mains des habitans, auxquels elles auront eté adreffées, ou en celles de ceux qui les auront acheté d'eux, qui seront en outre condamnés en 1000 livres d'amende, fi on trouve quelque preuve qu'ils en ayent eu connoissance; enjoint Sa Majesté trèsexpressément à l'Intendant des Isles de tenir la main à l'exécution de ce que dessus, & de faire poursuivre tous ceux qui lui seront dénoncés avoir part & être entré dans ce commerce, à peine d'en répondre. Voulant qu'à cet effet il lui foit prêté main-forte par tous les Commandaus, & établi des corps de garde dans les temps & lieux qui conviendront, toutes les fois qu'il le demandera; & en cas qu'il y ait quelque découverte, ou faisse faite par les foldats, ils en feront técompenfés, ainfi qu'il fera jugé à propos par le Gouverneur-Général & l'Intendant, fur ce qui en proviendra.

VI. Les bâtimens étrangers pris en mer, & les marchandifes de leur chargement, ferout partagées, après que la confication en aura éré ordonnée; favoir, un dixieme à celui qui commandera le vaiffeau qui aura fait la prife, un autre dixieme à celui qui commandera l'efcadre en cas qu'il y en ait une alors dans les ifles; un autre au Lieutenant-Général desdires ifles, & le furplus moitié aux équipages des vaiffeaux, &

l'autre moitié aux hôpitaux.

VII. Les marchandifes étrangeres qui feront trouvées à terre, enfemble les amendes, feront partagées pareillement après le jugement; favoir, un tiers au dénonciateur, un autre au Gouverneur & Lieutenant-Général & Gouverneur particulier de l'ifle ou la fraude aura été commife, & le troifieme au Fermier du Domaine d'Oc-

cident, & aux hôpitaux par moitié.

VIII. Les bâtimens François des ifles, on ceux venant du Royaume, qui auront chargé des marchandifes des ifles pour les porter dans les pays voifins, appartenans aux étrangers ou qui en auront apporté, feront pareillement contiqués, & les propriétaires condamnés en 1500l. d'amende, & en fix mois de prifon pour la premiere fois, & aux galeres pour trois ans en cas de récidive; & les capitaines & maîtres des bâtimens, aux galeres pour pareil temps.

IX. Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions & défenses à tous capitaines & autres Officiers commandans ses vaisseaux de guerre, frégates, ou autres bâtimens, ou qui y fervent, de prendre ni recevoir fur leurs bords aucunes marchandifes pour quelque caute & fous guelque prétexte que ce puille être, foit lorsqu'ils partent des ports du Royaume, ou lorsqu'ils y rétournent, ni faire aucun commerce aux isles directement ni indirectement, à peine de perdre les appointemens, qui leur feront dûs pour lors, & d'être cassés, & contre les marchands, tant du royaume que des isles qui leur auront prêté leurs noms, de 3000 liv. d'amende, voulant que toutes les marchandifes qui se trouveront dans lesdits vailleaux foient failies & confifquées à fon profit,

X. Fait pareillement Sa Majesté désenses aux capitaines & officiers de faire débarquer aucune chose des vaisseaux & bâtimens qu'ils commandent lors de leur arrivée dans les rades, qu'ils n'ayent été visités par les Intendans ou Commissires-Généraux des ports où ils devront désamer, ou par les Commissaires ordinaires de la Marine, envoyées à cet estet par les Intendans, à peine de cassaires & altégard des maitres & patrons de barques & autres bâtimens qui auront reçu & transporté les marchandises fortant des vaisseaux, ils seront condamnés à 100 liv. d'amende, & leurs bâtimens consisqués; & les officiers, mariniers, matelots & foldats qui auront aidé au débarquement, privés de leur folde.

XI. Les dénonciateurs qui auront fourni des preuves suffisantes de la contravention à ce qui ett ci-dessus ordonné, de la part des capitaines & officiers des vaisseaux, feront payés de la somme de 1000 liv. par le Trétorier-Général de la Marine, sur les Ordonnances des Intendans; & en outre, s'ils sont matelots, ils seront exempts du service des classes; & en ces qu'ils soient sol-

dats, ils auront leur congé.

XII. Veut Sa Majesté qu'au surplus les Arrêts & Ordonnances rendus sur le commerce des isses soient exécutés selon leur forme & reneur en ce qui n'est point contraire au présent Réglement, qu'elle enjoint au Gouverneur & Lieutenant-Gépéral, & Intendans desdites isles, aux Gouverneurs particuliers d'icelles, aux Intendans de la Marine, & aux Officiers de l'Amirauté, de faire exécuter chacun en droit soi, publier & afficher partout où besoin sera, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. Fair à Marly le vingtieme Aoù mil six cent quatre-vingt-dishuit. Signé LOUIS, Et plus bas, PHELYPEAUN;

# LETTRES-PATENTES

## DU ROI,

Portant Réglement pour le Commerce des Colonies Françoises.

Du mois d'Avril 1717.

L OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous préfens & àvenir, Salut. Le feu Roi notre très-honoré Seigneur & Bifaïeul, ayant par Edit du mois de Décembre 1674 éteint & supprimé la Compagnie des Indes Occidentale précédemment établie par autre Edit du mois de Mai 1664, pour faire feul le commerce des isles Françoises de l'Amérique, & ayant remis au domaine de la Couronne les terres & pays, dont elle étoit en poifestion, & où il permit à tous ses sujets de trafiguer librement, voulut par différentes graces les exciter à en rendre le commerce plus florisfant. Cette confidération l'engagea de rendre les 4 Juin & 25 Novembre 1671, 15 Juillet 1673, premier Décembre 1674, 10 Mai 1677 & 27 Août 1701, distérens Arrêts par leiquels il exempta de tous droits de fortie & autres généralement que conques les denrées & marchandites du cru ou fabrique du Royaume, destinées pour les Colonies Françoises, & par les Arrêts des 10 Septembre 1658, 19 Mai 1670, & 12 Août 1671, il accorda la faculté d'entreposer dans les ports du Royaume les marchandifes provenantes desdites Colonies. Nous avons été informés que les diflérentes conjonctures des temps ont donné occasion à une grande multiplicité d'autres Arrêts, dont les dispositions absolument contraires ou difficiles à concilier, font naître de fréquentes contestations entre les négocians & l'adjudicataire de nos fermes, ce qui feroit capable d'empêcher nos fujets d'étendre un commerce qui est utile & avantageux à notre Royaume, & qui mérite une faveur & une protection particuliere, nous avons estime necedaire d'y pourvoir par une loi fixe & certaine, après avoir fait examiner les mémoires qui nous ont été préfentés à ce sujet par les négocians de notre Royaume, les répontes de l'adjudicataire de nos fermes, & tous les Edits, Declarations & Arrêts intervenus fur certe matiere. A ces causes & autres à ce nous mouvans, de l'avis de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc

Tome I.

d'Orléans, Régent, de notre très-cher & trèsamé Coufin le Duc de Bourbon, de notre trèscher & très-amé Coufin le Prince de Conty, de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc du Maine, de notre très-cher & très-amé Oncle le Comte de Touloufe, & autres Pairs de France, grands & notables Perfonnages de notre Royaume, & de notre certaine fcience, pleine putffance & autorité Royale, nons avons par ces préfentes fignées de notre main, dit, flatué & ordonné, difons, flatuons & ordonnons, voulons & nous plait ce qui enfuit.

#### ARTICLE PREMIER.

Les armemens des vaisseaux destinés pour les istes & Colonies Françoises, seront faits dans les ports de Calais, Dieppe, le Havre, Rouen, Honsleur, St. Malo, Morlaix, Brest, Nantes, la Rochelle, Bourdeaux, Bayonne & Cette.

II. Les négocians qui arméront des vaisseaux dans les ports des villes dénommées au precédent article pour les isles & colonies Françoises, feront au Gresse de l'Amirauté leur soumission, par laquelle ils s'obligeront sous peine de dix mille livres d'amende de faire revenir leurs vaisseaux directement dans le port de leur départ, hors en cas de relâche sorcé, de naufrage ou autre accident imprévu qui sera justissée procès-verbaux, & les négocians sourniront une expédition de leur soumission au buteau des fermes.

III. Toutes les denrées & marchandifes, foit du cui ou de la fabrique du Royaume, même la vaisselle d'argent ou autres ouvrages d'orsévrerie, les vins & eaux-de-vie de Guyenne, ou autres provinces, destinés pour être transportes aux illes & colonies Françoises, seront exempts de tous droits de fortie & d'entrée, tant des provinces des cinq grosses fermes, que de celles réputées étrangeres : comme autil de tous droits locaux en passant d'une province à une autre, & généralement de tous autres droits qui se persoivent à notre presit, à l'exception

Ggg

de ceux unis & dépendans de la ferme générale

des aydes & domaines.

IV. Les munitions de guerre, vivres & autres choses nécessaires, prises dans le Royaume pour l'avituaillement & armement des vaisseaux destinés pour les isles & colonies Françoises, joui-

ront de la même exemption.

V. Les denrées & marchandifes du Royaume destinées pour les isles & colonies Françoises, & venant par mer d'un port du Royaume à un autre, feront à leur arrivée dans le port où elles devront être embarquées pour lesdites isles & colonies, renfermées dans un magafin d'entrepôt, & ne pourront être verfées de bord à bord, sous peine de confiscation & de mille livres d'amende.

VI. Les négocians qui feront conduire des denrées & marchandises du Royaume dans le port destiné pour l'embarquement, seront tenus de déclarer au bureau du lieu de l'enlévement, s'il y en a, finon au plus prochain bureau, les quantités, qualités, poids & mesures des denrées & marchandises du Royaume destinées pour les isles & colonies Françoises, de les faire visiter & plomber par les commis de fermes. d'y prendre un acquit à caution, & de faire leur foumission de rapporter dans trois mois un certificat de leur déchargement dans le magasin d'entrepôt ou de l'embarquement dans le port pour lequel ils les auront déclarées. lequel embarquement pourra être fait fans aucun entrepôt pour les denrées & marchandifes qui auront été conduites par terre ou par les rivieres.

VII. Les voituriers feront tenus de repréfenter & faire vifer leurs acquirs à caution par les commis des bureaux, & par les directeurs des fermes dans les villes où il y en a d'établis, qui se trouveront sur la route, desdites denrées & marchandises, & lesdits commis & directeurs vérifieront sur le champ & sans aucun retardement ni frais, le nombre des tonneaux, caisses & ballots portés par lesdits acquirs à caution, & reconnoîtront fi les plombs font fains & entiers, fans pouvoir faire aucune visite desdites denrées & marchandises, ni ouvertures desdits tonneaux, caisses & ballots. qu'au cas que les plombs fussent brisés ou altérés; & si par la visite il paroit quelque fraude, les marchandises seront confiquées, & les contrevenans condamnés en cinq cent livres

VIII. Lesdites denrées & marchandises seront avant leur embarquement visitées & pesées par les commis des fermes, pour en vérifier les quantités, qualités, poids & mesures, & elles ne pouront être chargées dans aucun vailleau

qu'en présence desdits commis.

IX. Les négocians feront au bureau des fermes du port de l'embarquement, leur foumiffion de rapporter dans un an au plus rard, un certificat du déchargement desdites denrées & marchandises dans les isles & colonies Françoifes, & ledit certificat fera écrit au dos de l'acquit à caution & figné par les Gouverneurs & Intendans, ou par les Commandans & Commissaires Subdélégués dans les quartiers, & par les commis du fermier du domaine d'Occident, à peine de payer le quadruple des droits.

X. Les denrées & marchandises provenant des pays étrangers, & dont la confommation est permife dans le Royaume, même celle qui seront tirées de Marseille & de Dunkerque, seront sujettes aux droits d'entrée dus au premier bureau par lequel elles entreront dans le Royaume, quoiqu'elles soient déclarées pour les isles & colonies Françoises; mais lorsqu'elles sortiront du Royaume pour être transportées auxdites isles & colonies, elles jouiront des exemptions

portées par l'article III.

XI. Permetrons néanmoins de faire venir des pays étrangers dans les ports dénommés au premier article, du bœuf salé pour être transporté dans lesdites isles & colonies, & il fera exempt de tous droits d'entrée & de fortie, à condition qu'il sera renfermé à son arrivée dans les magasins d'entrepôt, à peine de confiscation.

XII. Les négocians du Royaume ne pourront charger pour les isles & colonies Françoises au cunes marchandises étrangeres, dont l'entrée & la confommation sont désendues dans le Royaume, à peine de confilcation & de trois mille livres d'amende qui sera prononcée par les Officiers de l'Amirauté.

XIII. Les foieries & autres marchandises d'Avignon & Comtat Venaîssin, qui seront déclarées pour les isles & colonies Françoises, paieront les droits dus à l'entrée du Royaume, & feront exemptes de tous droits de fortie & autres droits, à l'exception de ceux unis & dépendans de la ferme générale des avdes & domaines.

XIV. Les toiles de Suisse qui sont affranchies de tous droits à l'entrée du Royaume, ne jouitont point des exemptions portées par l'arricle III. quoique destinées pour les isles & colonies Françoiles.

XV. Les marchandises & denrées de toutes fortes, du cru des isles & colonies Françoises, pourront à leur arrivée être entrepofées dans les porrs de Calais, Dieppe, le Havre, Rouen, Honfleur, la Rochelle, Bourdeaux, Bayonne

& Cette; au moyen de quoi lorsqu'elles sortiront de l'entrepòt pour être transportées en pays étrangers, elles jouiront de l'exemption des droits d'entrée & de sortie, même de ceux appartenans au fermier du domaine d'Occident, à la réserve de trois pour cent, auxquels elles seront seulement sujettes, sans que sous prétexte du présent article, les négocians puissent se dispenser de faire les retours de leurs vaisseaux dans les mêmes ports d'où ils seront partis, conformément à l'article 11.

XVI. Les négocians des villes dénommées au précédent article, qui feront fortir par mer les marchandifes provenantes desdites isles & colonies, seront tenus de faire au bureau établi dans le port duquel elles partiront, une déclaration du lieu de leur destination en pays étranger, & une soumillion de rapporter dans six mois au plus tard un certificat en bonne forme de leur déchargement signé du Consul François, s'il y en a, ou à son désaut par les Juges des lieux, ou autres personnes publiques, à peine de payer

le quadruple des droits.

XVII. Il fera ausli permis aux négocians des ports dénommés au premier article, de faire transporter par terre en pays étranger les sucres terrés ou cassonades, indigo, gingembre, rocou & cacao provenant des ifles & colonies Françoifes, & de les faire passer par transit au travers du Royaume sans payer aucuns droits d'entrée & de fortie, ni autres droits, à la réferve de ceux unis & dépendans de la ferme générale des aydes & domaines, à condition de décla rer au bureau du port de leur départ, les quantités, qualités, poids & mefures, de les y faire vifiter & plomber, d'y prendre acquit à caution, & d'y faire leur foumission de rapporter dans quatre mois au plus rard des certificats de la sortie desdites marchandises hors du Royanme, lefquels certificats feront écrits & fignés au dos deldits acquits à caution par les commis du demier bureau de fortie, après que lesdits commis auront reconnu les plombs & visité lesdites merchandiles, & les voituriers feront tenus de faire visiter lesdits acquits à caution par les commis des bureaux de la route, & par les di ecleurs des fermes où il v en a d'établis, le tout à peine de payer le quadruple des droits, & de confifcation des voitures & équipages contre les voituriers contrevenans; au moyen desquelles précautions, il ne sera fait aucune ouverture defdites marchandifes, & lefdits directeurs & commis verifieront feulement, fans aucun retardement ni trais, le nombre des tonneaux, cailles & hallots, & reconnoitront li les plombs sont tains & entiers. Permettons auxdits commis, en cas que lesdits plombs foient rompus ou altérés, de visiter lesdites marchandises & de les saint en cas de contravention, pour être lesdites marchandises confisquées, & les contrevenans condamnés en cinq cens livres d'amende.

XVIII. Les dires cinq especes de marchandiles, qui teront envoyées par transit en pays étranger, ne pourront sortir que par les lieux ci-après dénommés; savoir, celles destinées pour les ports d'espagne, situés sur la mer Méditerranée, par les ports de Cette & Adge.

Celles qui fortiront du Royaume par terre pour l'espagne, par les burcaux de Bayonne, du Pas de Beobie, Ascaing & Dainhoa.

Celles destinées pour l'Italie, par lesdits

ports de Cette & Agde.

Celles destinées pour la Savoye & le Piedmont, par les bureaux du Pont de Beauvoisin & de Champarillan.

Celles detlinées pour Geneve & la Suisse,

par les bureaux Seislel & Coulonges.

Celles destinées pour la Franche-Comté, par le bureau d'Auxonne.

C. W. . 1 Auxonne.

Celles destinées pour les trois Evêchés, la Loraine & l'Alface, par les bureaux de Ste. Menehould & Auxonne.

Celles destinées pour les Pays bas de domination étrangere, par les bureaux de Lille &

de Maubeuge.

Faitons très-expresses défenses de faire sortir du Royaume par d'autres ports & bureaux lesdites marchandises, lorsquelles passeront par transit avec exemption des droits, à peine de confiscation des marchandises, voitures & équipages, & de trois mille livres d'amende.

XIX. Les marchandiées ci-après (pécifiées provenantes des illes & colonies Françoites, & definées pour être confommées dans le Royaume, payetont à l'avenir pour droits d'entrée dans les ports de Calais, Dieppe, le Havre, Rouen, Honfleur, la Rocheile, Bourdeaux, Bayonne & Cette.

Savoir les moscovades ou Sucres bruts, le cent pessit, deux livres dix sols, dont il appartiendra trente-trois sols, quatre deniers au fermier du domaine d'Occident, & seize sols huit deniers au fermier général des cinq grosles termes.

Les fucres terrés ou cassonnades, le cent pesant huit livres, dont deux livres appartiendront au fermier du domaine d'Occident, & fix livres au fermier général des cinq grosses formes.

L'indigo, cent fols le cent pefant.

Le gingembre, quinze sols du cent pesant-

Ggg ij

Le coton en laine, trente sols du cent pe-

Les confitures, cinq livres du cent pefant. Les confitures, cinq livres du cent pefant.

La casse ou canesice, une livre le cent petant. Le cacao, dix livres le cent pesant.

Les cuirs tecs en poil, cinq fols de la piece. Le caret ou écaille de tortue de toute fortes, fept livres du cent pesant.

La totalité des droits sur les dits neus dernières especes de marchandises sera levée au prosit du fermier général des cinq grosses fermes.

XX. Les marchandifes dénommées au précédent article, qui feront apportées par mer dans les ports de St. Malo, Morlaix, Brest & Nantes, ne pourront être introduites dans les autres provinces du Royaume pour y être confommées, qu'en payant les mêmes droits.

XXI. Toutes les marchandites provenantes des ifles & colonies Françoites, payeront à leur arrivée dans lesdits ports de Bretagne, outre & par-deslus les droits qui s'y levent suivant l'usage accoutumé, les droits de prévôté, tels qu'ils sont perçus à Nantes, sans aucune restitution desdits droits lorsque les dites marchandises seront transportées en pays étranger, ni aucune domination ni imputation sur les droits énoncés dans le dix-neuvieme article, quand elles seront introduites dans les provinces des cinq grosses serves, ou autres provinces des cinq grosses serves.

du Royaume. XXII. Les sucres blancs & non tafinés provenans de la colonie de Cayenne, entrans par les ports de Calais, Dieppe, le Havre, Rouen, Honfleur, la Rochelle, Bourdeaux, Bayonne & Cette, destinés pour la consommation du Royaume, ne payeront que quatre livres du cent pesant, conformément aux Arrêts du 19 Septembre 1682, & 12 Octobre 1700, & à l'égard de ceux qui feront apportés dans les ports de Bretagne, ils y payeront les mêmes droits que les sucres terrés provenans des autres colonies Françoifes; favoir, à leur arrivée les droits de prévôté de Nantes, & autres droits locaux, & à la fortie de Bretagne pour entrer dans les provinces des cinq groffes fermes, & autres provinces du Royaume, & y être confommés, les huit livres qui font portés par l'article 19.

XXIII, Les marchandifes provenantes des iles Colonies Françoifes, & non dénommées dans l'article XIX. payeront les droits fixés par le tarif de 1664, dans les provinces des cinq groiles fermes, & les droits locaux tels qu'ils ont été précédemment perçus dans les provinces téputées étrangares, à la réferve néan-

moins des fucres rafinés en pain provenant defdites isses & colonies, qui payeront à toutes les entrees du Royaume, même dans les ports de la province de Bretagne & à Bayonne, vingt-deux livres dix sols du cent pesant, conformément aux Arrêts des 25 Avril 1690, & 20 Juin 1698.

XXIV. Les droits portés par ledit Arrêt du 25 Avril 1690, fur les fucres étrangers de toute qualité, teront auffi pavés dans tous les ports du Royaume, même dans les ports de Bretagne, & dans ceux de Marfeille, Bayonne & Dunkerque, nonobstant tous privileges & toutes franchises ci-devant accordés; & lesdits sucres ne pourront jouir de l'entrepôt qui a été accorde par ledit Arrêt du 25 Avril 1690, ou autres Arrêts tubléquents, qui demeureront révoqués, à l'exception néanmoins des caffonnades du brefil qui pourront être entrepofées dansles feuls ports de Bayonne & de Marfeille, Et ne pourtont fortir dudit entrepôt avec exemption des droits portés par l'Arrêt du 25 Avril 1600, que pour être transportés en pays étranger, fans que ladite exemption puisse être prétendue pour celles qui feront confommées dans letdites villes & dans leur territoire.

XXV. Toutes les marchandises du cru des isles & colonies Françoises payeront au fermier du domaine d'Occident à leur arrivée dans tous les ports du Royaume, même dans les ports francs & dans ceux des provinces réputées étrangeres, une fois seulement, trois pour cent en nature, ou de leur valeur, quand même elles seroient déclarées pour être transportees

en pays étranger.

XXVI. Défendons très-exprésément aux habitans des ifles & colonies, & aux négocians du Royaume, de transporter desdites illes & colonies dans les pays étrangers ou dans les isles étrangeres voifines desdites colonies, par des vaisseaux François ou étrangers, aucunes marchandifes du cru des isles Françoises, à peine de confiscation des vaisseaux & marchandifes & de mille livres d'amende qui fera prononcée par les Officiers de l'Amirauté, & contre les capitaines & maîtres des bâtimens, d'en répondre en leurs propres & privés noms, de prison pendant un an, & d'être déclarés incapables de commander ni de servir en qualité d'officier sur aucun bâtiment, à l'effet de quoi les capitaines seront tenus de représenter à leur arrivée en France un état figné des commis du domaine d'Occident, des marchandises qu'ils auront chargées auxdites isles.

XXVII. Failons ausli sous les mêmes peines très-expresses inhibitions & désenses aux né-

gocians du Royaume, capitaines & maîtres des vaisseaux destinés pour les isles & colonies Françoises, de prendre & charger dans aucun pays étranger, même dans l'isle de Madere, aucuns vins ou autres denrées & marchandises pour les transporter dans les dities colonies.

XXVIII. Les droits d'entrée qui auront été payés fur les marchandifes des illes & colonies Françoifes, ne feront point reftitués, quand même elles pafferont à l'étranger, & elles feront fujettes aux droits de forte, à l'exception néanmoins des fucres de toutes fortes, de l'indigo, gingembre, caffe, rocou, cacao, dro-

gueries & épicerie.

XXIX. Les sucres de toutes sortes, & les firops des isles & colonies Françoites, seront déclarés à leur arrivée dans tous les ports du Royaume, par quantité de sutailles ou caisses, sans que les négocians, capitaines, ou maitres des vaisseaux sisseures autres marchandises sera faite suivant l'usage ordinaire, par quantité, qualité & poids, & aucune marchandise ne pourra être déchargée qu'en présence des commis des fermes.

XXX. Les magafins servans à l'entrepôt des marchandises & denrées du Royaume destinées pour-les isles & colonies Françoises, de celles du crù desdites isles, du bœuf salé des pays étrangers, & des cassonades du bresil, feront choiss par les négocians à leurs frais, & fermés à trois cless différentes, dont l'une sera remise au commis du fermier des cinq grosses fermss, l'autre au commis du fermier du domaine d'Occident, & la troissementre les mains de celui qui sera pour ce préposé par les négocians.

XXXI. Attendu la modération faite par cefdites préfentes, des droits d'entrée sur les sucres bruts ou moscovades, provenant des isles & colonies Françoises, la restitution des droits d'entrée, ordonnée par les Arrêts du Conseil des 8 Septembre 1684, & premier Septembre 1699, sur le pied de neuf livres, & de six i vres quinze sols, demeurera à l'avenir réclée

à cinq livres douze fols fix deniers par cent pefant de surce rasiné, dans les villes de ourdeaux, la Rochelle, Rouen & Dieppe, qui feront transportés dans les pays étrangers, & desdites cinq livres douze sols six deniers il en fera reslitué trois livres quinze sols par le fermier du domaine d'Occident, & une livre dixfept sols six deniers par le fermier général des cinq grosses surces.

Si donnons en mandement à uos amés & feaux Confeillers, les gens tenant notre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que ces présentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles, garder, observer & exécuter selon leur forme & teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations, Réglemens, Arrêts, ou autres choses à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons par ces prélentes, aux copies desquelles collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers Secretaires, voulons que foi foit ajoutée comme à l'original; car tel est norre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, nous y avons fait mettre notre Scel à cesdites présentes. Donné à Paris au mois d'Avril, l'an de grace mil sept cent dix-fept, & de notre regne le deuxieme. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi, LE DUC D'ORLÉANS Régent, présent. PHELYPEAUX. Vifa, DAGUESSEAU Vu au Conseil, VILLEROI. Et scellé du grand Sceau de cire verte en des lacs de foye rouge & verte.

Registrées, oui, & ce requérant le Procureur-Général du Roi, pour être execurées selon leur forme & teneur, & copies collationnecs envoyées aux Bailliages & Sénéchaussées du ressort pour y être lues, publiées & registrées; enjoint aux Substituts du Procureur-Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un mois, suivant l'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement le dougieme jour de Mai mil sept cent dix-sept. Signé DONGOIS.



# REGLEMENT,

Au sujet des Matelots.

A Paris le 8 Mars 1722.

### DEPARLEROI.

S a MAJESTÉ étant informée que les Capitaines des vaisseaux marchands de ses Sujers embarquent des matelots qui ne sont point compris dans le rôle de leur équipage: Que d'autres debarquent des matelots compris sur ce rôle, & en prenant d'autres pour mettre à leur place, sans faire s'aire mention de ces changemens; Et qu'il y en a aussi qui embarquent des passagers, sans qu'il en soit sait aucune mention sur les dits rôles: Et Sa Majesté désirant empêcher la continuation d'un pareil abus, de l'avis de M. le Duc d'Orléans, Régent, Elle a fait le présent Réglement, qu'Elle veut être exécuté en tout son conteuu.

#### ARTICLE PREMIER.

Fait défenses à tous Capitaines, Patrons & Maîtres de navire, d'embarquer sur les navires & autres bâtimens de mer qu'ils commanderont, aucun matelot qui ne soit compris dans le rôle d'équipage, à peine de soixante livres d'amende pour chaque matelot embarqué.

II. Leur défend aussi Sa Majesté de débarquer des matelots contenus sur le rôle d'équipage, & d'en embarquer d'autres, sans taire faire mention au bureau des classes desdits changemens, à peine de soixante livres d'amende pour chaque matelot débarqué, & pareille somme pour chaque matelot embarqué.

III. Leur défend de prendre aucun passager

fans en faire mention au bas du rôle de leur équipage, à peine de toixante livres d'amende, pour chaque passager embarqué.

IV. Toutes les amendes mentionnées au prefent Réglement feront folidaires, tant contre les capitaines, patrons & maîtres, que contre les propriétaires des bâtimens, & feront pourfuivies à la Requête des Procureurs de Sa Majesté des Amirautés.

V. Le tiers desdites amendes appartiendra au Dénonciateur.

VI. Les Commissaires de Marine, Commis principaux & ordinaires, ayant le détail des Classes dans les départemens & quartiers, donneront avis aux Procureurs de Sa Majesté des Amirautés, chacun dans leurs districts, de ceux qu'ils fauront avoir contrevenu au présent Réglement, & sur leur avis, lesdits Procureurs de Sa Majesté seront tenus de faire les poursuites nécéssaires à leur requête.

Mande & ordonne Sa Majesté à Mons. le Comte de Toulouse, Amiral de France, de tenir la main à l'exécution du présent Réglement, & de faire lire, publier & afficher partout où besoin sera; comme aussi aux Intendans & Commissaires-Genéraux de la Marine, de tenir la main à son exécution, & à tous autres qu'il appartiendra de s'y conformer. Fait à Paris le huitieme jour de Mars mil sept cent vingt-deux. Signé, LOUIS. Et plus bas, FLEURIAU.



# ORDONNANCE DU ROI,

Portant itératives défenses aux Capitaines de navires armés pour la course, d'embarquer des matelots qui n'auront pas été inscrits sur les rôles de leurs équipages, à peine de privation du commandement desdits navires.

Du 13 Avril 1757.

# DEPARLEROI.

S A MAJESTÉ s'étant fait représenter les ar-ticles 7 & 8 de sa Déclaration du 18 Décembre 1728, portant désenses aux Capitaines, maitres ou patrons de navires, d'embarquer aucun matelot ni passager sans en faire faire mention sur leurs rôles d'équipages, par les Officiers chargés du détail des classes, à peine de soixante livres d'amende; l'article 28 du Réglement du 22 Juin 1753, pour la police & discipline des équipages des navires expédiés pour les colonies de l'Amérique, contenant semblables défenses, sous peine d'un mois de prison contre lesdits Capitaines, maîtres ou patrons; & l'article 29 dudit Réglement, portant qu'à l'arrivée dans les ports du Royaume, il fera fait une revue exacte sur le bord par les Officiers chargés du détail des classes, à l'effet de vérifier les contraventions au fusdit Réglement: Et Sa Majessé étant informée que nonobstant ces différentes dispositions & les ordres particuliers qu'Elle a fait donner fréquemment pour en affurer l'exécution de la part des Capitaines, maîtres & patrons des navires armés pour faire la course contre les Ennemis, lesdits Capitaines commettent à cet égard des abus considérables, en recevant sur leurs bords des matelots de différens départemens, qui fe sont absentés de chez eux sans permission des Officiers chargés du détail des classes dans ces départemens, & qui n'auroient pas pu être infcrits sur les rôles des équipages, par les Officiers des classes établis dans les lieux où lesdits matelots sont embarqués. A quoi desirant pourvoir d'une maniere propre à réprimer une licence aussi préjudiciable au bien de son service. & si contraire au maintien de l'ordre & discipline des gens de mer: Sa Majesté a ordonné & ordoune, veut & entend, que tout Capitaine, maître ou patron qui aura embarqué des

matelots, & autres gens de mer, sans qu'ils aient été inscrits sur le rôle de l'équipage par l'Osficier chargé du détail des classes, sera aussi-tôt privé du commandement du navire, sans qu'il puisse être employé dans le même navire, sous quelque dénomination que ce puisse être : Et pour assurer pleinement l'exécution dudit ordre, enjoint Sa Majesté aux Commissaires de la Marine ou autres Officiers chargés du détail des classes, de faire des revues fréquentes à bord des navires expédies pour la course, soit avant, foit après lesdites expéditions, & même dans les navires expédiés en d'autres ports, qui viendront pour cause de relâche ou autrement, dans l'étendue des départemens desdits Commissaires; d'examiner soigneutement, en faisant lesdites revues, si les Capitaines sont tombés en contravention des regles établies par les Ordonnances, au sujet de la police & discipline des équipages, notamment sur ce qui est porté par la présente, concernant les matelots embarqués fans être inscrits sur le rôle de l'équipage; & de tenir, dans ledit cas, ledit rôle pour être remis à celui qui devra être chargé de prendre le commandement du navire, au lieu & place du délinquant.

Mande & ordonne Sa Majesté à Mons. le Duc de Penthievre, Amiral de France, Gouverneur & Lieutenant général de la province de Bretagne, aux Intendans de la Marine & des Classes, Commissaires généraux & ordinaires, de la Marine, & à tous autres Officiers qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera lue, publiée & affichée & registrée par-tout où besoin sera Fait à Versailles, le treize Avril mil sept cent cinquante-sept. Signé, LOUIS. Et plus bas,

PEIRENC DE MORAS.



# $R\ E\ G\ L\ E\ M\ E\ N\ T$ AU SUJET DES ENGAGÉS ET FUSILS,

Qui doivent être portés par les navires marchands aux Colonies des Isles Françoises de l'Amérique & de la Nouvelle France.

### Du 16 Novembre 1716.

L E ROI, ayant été informé, que par diffé-rentes Ord. les négocians ont été assujettis en différens temps, d'envoyer dans les vaisseaux qu'ils destinoient pour les colonies des isles Françoifes de l'Amérique, des bestiaux, des engagés, & une certaine quantité de farine, suivant les besoins que ces colonies en avoient : Et que par celles des 19 Février 1698, 8 Avril 1699, 26 Décembre 1703, 17 Novembre 1706, 3 Août 1707 & 20 Mars 1714, ils ont été affujettis à faire porter, tant auxdites isles qu'en la Nouvelle France un certain nombre d'engagés & de fufils boucaniers, lesquelles obligations étoient énoncées dans les passe-ports de S. M. Mais ces négocians ayant été déchargés d'en prendre, par Edit du mois de Février 1716, ils ont cru être dispensés de ces obligations; & Sa Majesté n'ayant point entendu les en décharger par ledit Edit, les habitans des colonies ayant à présent également besoin d'engagés & de susils. Elle a jugé à propos de l'avis de M. le Duc d'Orléans son Oncle Régent, d'expliquer ses intentions, & de faire le présent Réglement qu'Elle veut être exécuté à l'avenir.

#### TITRE PREMIER.

Des Engagés.

#### ARTICLE PREMIER

Tous les capitaines des bâtimens marchands qui tront aux colonies des ifles Françoifes de l'Amérique & de la Nouvelle Franço ou Canada, excepté ceux qui iront à la traite des negres, feront tenus d'y porter des engages; favoir, dans les bâtimens de foixante tonneaux & au-deflous, trois engagés, dans ceux de foixante tonneaux julqu'à cent, quatre engagés, & dans ceux de cent tonneaux & au-deflus, fix engagés.

 La condition de porter lesdits engagés, sera inférée dans les congés de l'Amiral, qui setont délivrés pour la navigation desdits navires. III. Lesdits engagés auront au moins 18 ans & ne pourront être plus âgés de 40; ils seront de la grandeur au moins de 4 pieds & en état de travailler, & le terme de leur engagement sera de 3 ans.

IV. La reconnoillance en sera faite par les Officiers de l'Amirauté des ports où les bâtimens feront expédiés, lesquels rejetteront ceux qui ne feront pas de l'âge & de la qualité mentionnée dans le précédent article, ou qui ne leur paroitront pas de bonne complexion.

V. Le fignalement desdits engagés sera men-

tionné dans le rôle d'équipage.

VI. Les engagés qui fauront les métiers de maçon, tailleur de pietreres, forgenon, serrurier, menuisser, tonnellier, charpentier, calfat & autres metiers qui peuvent être utiles dans les colonies, seront passés pour deux, & il sera fait mention du métier qu'ils fauront dans leur signalement.

VII. Les capitaines desdits bâtimens abordans dans les colonies, seront tenus de représente aux Gouverneurs & Intendans, ou Commissaires Ordonnateurs les dits Engagés, avec le rôle de leur fignalement, pour verifier si ce sont les mêmes qui auront dû être embarqués, & s'ils sont de la qualité preserite.

VIII. Ils conviendront du prix avec les habitans pour les dits engagés; & en cas que les dits Capitaines ne puissent pas en convenir, les Gouverneurs & Intendans ou Commissaires Ordonnateurs obligeront les habitans qui n'en auront pas le nombre puescrit par les Ordonnances, de s'en charger, & ils en régieront le prix.

IX. Leidits Capitaines feront tenus de prendre un certificat desdits Gouverneurs, visé de l'Intendant ou Commissaire Ordonnateur, qui feront mention de la temise desdits engagés aux habitans, & que ce sont les mêmes qui auront dû être embarqués.

X. Les Capitaines detdits bâtimens feront tenus à leur retour en France, en faifant leurs déclarations de remettre lesdits certificats aux

Officiers de l'Amirauté.

XI. Les capitaines & propriétaires desdits bâtimens feront condamnés folidairement par les Officiers de l'Amir auté à deux cens livres d'amende, pour chaque engagé qu'ils n'auront pas porté dans les colonies, faut l'appel aux Cours de Parlement où lesdites Amirautés ressortion

#### TITRE II.

#### Des Fusils.

#### ARTICLE PREMIER.

Tous les Capitaines des bâtimens marchands qui iront dans les colonies des illes Françoifes de l'Amérique & de la Nouvelle France ou Canada, excepté ceux qui iront à la traite des négres, feront tenus d'y porter chacun dans leurs vailleaux 4 fufils boucaniers ou de chafle, à garniture de cuivre jaune.

II. La condition de porter lesdits sus les concaniers ou de chasse, sera insérée dans les congés de l'Amiral, qui seront délivrés pour la na-

vigation desdits navires.

III. Les fufils boucaniers auront 4 pieds 4 pouces, & feront du calibre d'une balle de dixhuit à la livre, poids de marc, & feront legers.

IV. Les fusils de chasse seront de la longueur

de 4 pieds & légers.

V. Lesdits Capitaines remettront à leur arrivée lesdits sussi dans la salle d'armes du magasin de Sa Majesté, de l'endroit où ils aborderont, pour être ensuite examinés & éprouvés en présence du Gouverneur.

VI. Si dans l'épreuve qui fera faite il s'en trouve de rebut, lesdits Capitaines seront tenus de paver 30. liv. pour chacun de ceux qui seront

rebutés.

VII. Ladite fomme de trente livres fera employée par les Gouverneurs & Intendans ou Commiffaires Ordonnateurs, en achat de fufils pour les pauvres habitans, lefquels leur feront

diffribués affi-tôt.

VIII. Lesdits Capitaines laisseront les sustilauront apportés dans les magasins de Sa Majesté, jusqu'à ce que leurs correspondans les ayent vendus, ou que les Gouverneurs les avent fait distribuer dans les compagnies de milices, auquel cas ils donneront conjointement avec l'Intendant ou Commissaire Ordonnateur les ordres nécessaires pour leur payement.

IX. Lesdits Capitaines seront tenus de pren-

dre un certificat desdits Gouverneurs, visé de l'Intendant ou Commissaire Ordonnateur, de la remise desdits fusils, dans lequel sera tait mention des sommes qu'ils auront payées en cas qu'il y en ait en de rebutés.

X. Ils feront pareillement tenus de remettre à leur retour en France, en faifant leur déclaration, lesdits certificats aux Officiers de l'A-

mirauté.

XI. Les Capitaines & propriétaires desdits bâtimens seront condamnés solidairement par les Officiers de l'Amirauté à cinquante liv. d'amende pour chacun des fusils qu'ils n'auront paportés dans les colonies, saus l'appel aux Cours de Parlement où lesdites Amirautés ressortisser.

#### TITRE III.

Des Poursuites & Amendes.

#### ARTICLE PREMIER.

Toutes les poursuites pour les contraventions au présent Réglement, seront faites à la requête & diligence des Procureurs du Roi des Amirautés.

II. Les amendes qui feront prononcées pour lesdites contraventions dans les Sieges particuliers des Amirautés, appartiendront à l'Amiral; Et à l'égard de celles qui seront prononcées dans les Sieges Généraux des Tables de Marbre, il ne lui en appartiendra que moitié & l'autre moitié à S. M. le tout conformément à l'Ordonnance de 1681.

Les Gouverneurs & Intendans ou Commiffaires Ordonnateurs rendront compte conjointement tous les fix mois au Confeil de marine, du nombre des engagés & des fufils que chaque vaiffeau marchand aura porté, des fommes payées pour les fufils défectueux, & de l'emploi qui en

aura été fait.

Mande & ordonne Sa Majesté à Mons. le Comte de Toulouse, Amiral de France, aux Gouverneurs & Lieutenans Généraux dans l'Amérique septentrionale & méridionale, aux Intendans, Gouverneurs particuliers, Commissaire Ordonnateurs & autres Officiers qu'il appartiendra, de tenir chacun en droit soi la main à l'exécution du present Réglement, lequel sera lu, publié & ashché partout où besoin sera, Fait à Paris le seize Novembre mil sept cent seize. Signé, LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX.



# RÉGLEMENT,

Au sujet des engagés & sustils qui doivent être portés par les navires marchands aux colonies des Isles Françoises de l'Amérique & de la nouvelle France.

### A Fontainebleau le 15 Novembre 1728.

L E Roi s'étant tait represente le 105. rendupar Sa Majesté le 16 Novembre 1716, & les Lettres-Patentes expédiées sur icelui le même jour, concernant la quantité d'engagés & de fusils boucaniers ou de chasse qui doivent être portés aux colonies Françoifes de l'Amérique & de la nouvelle France, par les bâtimens marchands qui y sont destinés; l'Arrêt de fon Confeil d'Etat du dix Janvier 1718, qui difpenfe les vaisfeaux de la compagnie d'Occident, aujourd'hui compagnie des Indes, de porter des engagés & fufils dans la colonie de la Louisiane, & trois Ordonnances des 14 Janvier & 20 Mai 1721, & 15 Février 1724, dont la premiere concerne les prisonniers qui seront donnés aux armarteurs des vaisseaux, au lieu d'engagés qu'ils doivent porter dans les colonies; la seconde dispense les armateurs de porter des engagés en payant 60 livres pour chacun de ceux qu'ils ne transféreront pas auxdites colonies fur leurs vaisseaux; & la troisseme régle entr'autres choses qu'il sera payé 120 liv. pour les engagés de metier qui ne seront point portés auxdites isles & colonies; & Sa Majesté étant informée qu'il convient pour l'avantage desdites isles & colonies & l'utilité des négocians d'expliquer précisément ses intentions sur les différentes dispositions contenues dans lesdits Réglemens, Arrêts & Ordonnances, elle a fait le présent Réglement qu'elle veut être exécuté à l'avenir felon sa forme & teneur.

#### TITRE PREMIER.

Des Engagés.

#### ARTICLE PREMIER.

Tous les capitaines des bâtimens marchands qui iront aux colonies des illes Françoises de l'Amérique & de la Nouvelle France ou Canada, & Ille-Royale, excepté les vaisseux de la compagnie des Indes destinés pour la colonie de la Louisiane, & pour la traite des Negres, ceux des marchands qui avec la permission de ladite

compagnie iront faire ladite traite des Negres, & eeux qui feront destinés pour aller faire la pêche de la morue; sezont tenus d'y porter des engagés; savoir, dans les bâtimens de soixante-tonneaux & au-dessous 3 engagés, dans ceux de jusqu'à 100, quatre engagés, & dans ceux de 100 tonneaux & au dessus, fix engagés.

II. La condition de porter lefdits engagés fera inférée dans les congés de l'Amiral qui fe ront délivrés pour la navigation defdits bâti-

mens & navires.

III. Lesdits engagés auront au moins 18 ans, & ne pourront être plus âgés de quarante, ils feront de la grandeur au moins de quatre pieds & en état de travailler, & le terme de leur engagement sera de trois ans.

IV. La reconnoissance en sera faite par les Officiers de l'Amirauté des ports où les bâtimens feront expédiés, lesquels rejetteront ceux qui ne seront pas de l'âge & de la qualité mentionnée dans le précédent article, on qui ne leur paroitront pas de bonne complexion.

V. Le fignalement desdits engages sera men-

tionné dans le rôle d'équipage.

VI. Les engagés qui fauront les métiers de maçon, tailleur de pierre, forgeron, ferrurier, menuisier, tonnelier, charpentier, calfat & autres metiers qui peuvent être utiles dans les colonies, feront passés pour deux, & il sera fait mention du métier qu'ils fauront dans leur tigna-Iement ; à l'effet de quoi les capitaines ou armateurs qui présenteront à l'avenir pour engagés des gens de métier, seront tenus de rapporter au bureau des classes un certificat des maitres du métier; sous le titre duquel ils seront préfentés, portant que lesdits engagés sont capables d'exercer ledit métier ; lesquels maîtres de métier feront à cette fin indiqués auxdits capitaines ou armateurs par le commissaire ou commis aux classes qui délivrera le rôle d'équipage.

VII. Les capitaines desdits bâtimens abordans dans lesdites isles & colonies Françoises seront tenus de représenter aux Gouverneurs & Intendans ou Commissaires Ordonnateurs lesdits engagés avec le rôle de leur fignalement pour verisser si ce sont les mêmes qui auront dû être embarqués, & s'ils sont de la qualité preserite.

VIII. Chaque habitant defdites ifles & colonies fera tenu de prendre un engagé par chaque vingraine de Negres qu'il aura fur fon habitation, outre le commandeur, Les capitaines conviendront du prix defdits engagés avec lefdits habitans, & en cas qu'ils ne puffent point en convenir à l'amiable, lefdits Gouverneurs & Intendans ou Commiffaires Ordonnateurs en régleront le prix & obligeront les habitans qui n'en auront pas le nombre ci-deflus preferit de s'en charger.

IX. Les capitaines feront tenus de prendre un certificat deldits Gouverneurs, vifé de l'Intendant ou Commissaire Ordonnateur, dans lequel il fera fait mention de la remise desdits engagés aux habitans, & que ce sont les mêmes qui

auront du être embarqués.

X. Seront tenus les capitaines à leur retour en France, en faisant leur déclaration de remettrelesdits certificats aux Officiers de l'Amirauté, & faute par eux de rapporter lesdits certificats, ils payeront entre les mains du Tréforier Général de la marine en exercice, un mois après l'arrivée de leurs bâtimens dans le port du débarquement; favoir, pour chaque fimple engagé, la tomme de 60 livres, & celle de 120 livres pour chaque engagé de métier qu'ils n'auront pas remis dans letdites colonies, encore même qu'ils rapportent des certificats de détertien défdits engages, auxquels S. M. défend aux Juges d'Antirauté d'avoir égard; veut Sa Majesté que fante d'avoir payé dans ledit temps d'un mois ils foient poursuivis pardevant lesdits Juges d'Amirauté, & condamnés au payement desdites fommes, & en outre a une amende d'une fomme égale à celle à laquello ils auront été condamnes.

XI. Les particuliers que Sa Majesté destinera par les ordres à passer en qualite d'engagés dans lesdites colonies, ensemble les soldats de recrues qui y feront envoyés, foit qu'ils ayent des métiers ou non, seront recus dans les vaitfeaux marchands deffinés pour lefdites colonies; far le pied d'un engagé chacun, & traités de la même maniere que s'ils avoient été engagés par les capiraines ou armateurs, lesquels feront décharges d'autant du nombre qu'ils auront été obligés d'embarquer, en egard à la continence de tonneaux de leurs batiment. Ils feront pareillement déchargés du nombre des engages pour les places qui feront accordees aux Officiers defdites colonies & autres qui pafferont dans lefdits bâtimens.

XII. Permet Sa Majesté aux capitaines ou

armateurs qui n'auront pas d'ins le temps du départ de leur bátiment pour les dites colonies, le nombre d'engagés present par le présent Réglement, de payer avant le départ pour chacun de ceux qui leur manqueroit la somme de 60 liv. entre les mains du Commis du Trésorier-Général de la Marine en exercice, moyennant quoi & rapportant la quittance dudit Commis, ils seront déchargés.

XIII. N'entend Sa Majesté comprendre dans le précédent article, les vaitleaux qui feront destinés pour le Canada & l'Isle-Royale, dont les capitaines ou armateurs feront tenus d'embarquer le nombre estectif des engagés, prefcrit par le premier article de ce Réglement.

#### TITRE 11.

Des Fusils.

#### ARTICLE PREMIER.

Tous les capitaines des bâtimens marchands qui iront dans lesdites colonies des isles Francoifes de l'Amérique, du Canada & l'Ille-Royale, excepté les capitaines des vaisleaux de la Compagnie des Indes, destinés pour la Louisiane & pour la traite des Negres, ceux des bâtimens marchands qui, avec la permission de ladite Compagnie, iront faire la dite traite des Negres, & ceux qui seront destinés pour aller faire la péche de la morue, seront renus d'y porter chacun dans leur vaisseaux quatre suis boucaniers ou de chasse à gariture jaune.

II. La condition de porter lesdits sus les congès de l'Amiral qui seront délivrés pour la naviga-

tion detdits navires.

III. les fusils boucaniers auront quatre pieds quatre pouces, & seront du calibre d'une balle de dix-huit à la liv. poids de marc, & seront légers.

IV. Les fusils de chasse seront de la longueur

de quatre pieds & légers.

V. Les Capitaines remettront à leur arrivée lefdits fufils dans la falle d'armes du magafin de Sa Majeffé, de l'endroit où ils aborderont pour être enfuire examinés & éprouvés en préfence du Gouverneur ou Commandant en fon abfence.

VI. Si dans l'épreuve qui fera faite il s'en trouve de rebut, leidits capitaines feront tenus de payer 30 livres pour chaque tutil rebuté.

VII. L'adite femme de 36 liv. fera employée par les Gouverneurs & Intendans ou Commitfaires Ordonnateurs en achat de tufils pour les pauvres habitans, lesquels feront distribués aussi-têt.

Hhhij

VIII. Lesdits capitaines lauseront les susils qu'ils auront apportés dans les magafins de Sa Majesté, jusqu'à ce qu'eux ou leurs correspondans les ayent vendus, ou que les Gouverneurs les ayent fait distribuer dans les Compagnies de Milice, auquel cas ils donneront conjointement avec l'Intendant ou Commissaire Ordonnateur les ordres nécessaires pour leur payement.

IX. Lesdits capitaines seront tenus de prendre un certificat desdits Gouverneurs, visé de l'Inrendant ou du Commissaire Ordonnateur de la remife desdits fusils; dans lequel il sera fait mention des fommes qu'ils auront payées, en cas qu'il y en ait de rebutés.

X. Ils feront pareillement tenus de remettre à leur retour en France, en faifant leur déclaraiton lesdits certificats aux Officiers d'Ami-

rauté.

XI. Les Capitaines & propriétaires desdits bâtimens feront condamnés folidairement par les Officiers de l'Amirauté à 50 livres d'amende pour chacun des fusils qu'ils n'auront pas portés dans les colonies, fauf l'appel aux Cours de Parlement où lesdites Amirautés ressortissent.

#### TITRE III.

Des Poursuites & Amendes.

#### ARTICLE PREMIER.

Les contraventions aux articles du présent Réglement feront poursuivies à la Requête des Frocureurs de Sa Majesté des Amirantés, & les Sentences qui interviendront contre les délinquants, feront exécutées pour les condamnaaions d'amende, nonobstant l'appel & sans préjudice d'icelui, jusqu'à la concurrence de 300 liv. sans qu'il puisse être accordé de défenses, même lorsque l'amende sera plus forte que jus-

qu'à concurrence de ce qui excédera ladite fomme de 300 livres.

11. Ceux qui appelleront desdites Sentences, seront tenus de faire statuer sur leur appel ou de le mettre en état d'être jugé définitivement dans un an du jour & date d'icelui; finon & à faute de ce faire, ledit temps passé, ladite Sentence sortira son plein & entier effet, & l'amende fera distribuée conformément à ladite Sentence, & le dépositaire d'icelle bien & valablement déchargé.

III. Les amendes qui seront prononcées pour lesdites contraventions dans les Sieges particuliers des Amirautés, appartiendront à l'Amiral, & à l'égard de celles qui seront prononcées dans les Sieges généraux des Tables de Marbre, il ne lui en appartiendra que moitié, & l'autre moitié à Sa Majesté, le tout conformément à l'Ordonnance de 1681.

IV. Les Gouverneurs & Intendans ou Commissaires Ordonnateurs desdites colonies rendront compte conjointement tous les fix mois au Secrétaire d'Etat, ayant le département de la Marine, du nombre des engagés, des fufils que chaque vaisseau Marchand aura porté, des sommes payées pour les fufils défectueux, & de l'emploi qui en aura été fait.

Mande & ordonne Sa Majésté à Mons. le Comte de Toulouse, Amiral de France, aux Gouverneurs & Lieutenans-Généraux dans l'Amérique Septentrionale & Méridionale, aux Intendans, Gouverneurs particuliers, Commiffaires Ordonnateurs & autres Officiers qu'il appartiendra, de tenir chacuu en droit soi la main à l'exécution du prétent Réglement, lequel tera lu, publié & affiché par-tout où besoin sera. Fait à Fontainebleau, le quinze Novembre mil fept cent vingt-huit. Signé, LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX.

# ÉDIT

Touchant la Police des Isles de l'Amérique Françoise, appellé Code Noir.

Du mois de Mars 1685.

L OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous préfens & à venir, Salut. Comme nous devons également nos foins à tous les peuples que la divine providence a

mis sous notre obéissance, nous avons bien voulu faire examiner en notre présence les mémoires qui nous ont été envoyés par nos Officiers de nos isles de l'Amérique, par lesquels ayant été informé du befoin qu'ils ont de notre autorité & de notre Jufice, pour y maintenir la dicipline de l'Eglife catholique, aposfolique & romaine, & pour y régler ce qui concerne l'état & la qualité des esclaves dans nosdites illes; & déstrant y pourvoir & leur faire connoirre qu'encore qu'ils habitent des climats infiniment éloignés de notre léjour ordinaire, nous leur sommes toujours présent, non-seulement par l'étendue de notre puillance; mais encore pour la promptitude de notre application à les seconir dans leurs nécesitiés.

A CES CAUSES de l'avis de notre Confeil & de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, nous avons dit, statué & ordonné, disons, statuons & ordonnons, vou-

lons & nous plait ce qui enfuit.

#### ARTICLE PREMIER.

Voulons & entendons que l'Edit du feu Roi de glorieuse mémoire, notre très-honoré Seigneur & pere du 23 Avril 1615, foit exécuté dans nos isles, ce faisant enjoignons à tous nos Officiers de chasser hors de nos isles, tous les Juis qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien nous commandons d'en fortir dans trois mois, à compter du jour de la publication des présentes, à peine de consissant de corps & de biens.

11. Tous les esclaves qui seront dans nos isles seront baptisés, iustruits dans la religiou catholique, apostolique & romaine. Enjoignons aux habitans qui acheteront des Negres nouvellement arrivés, d'en avertir les Gouverneurs & Intendans desdites isles, dans huitaine au plus tard, à peine d'amende arbitraire, lesquels domeront les ordres nécessaires pour les faire intruire & baptiser dans le temps convenable.

III Interdifons tout exercice public d'autre religion que de la catholique, apoffolique & romaine, voulons que les contrevenans foient punis comme rébelles & défobéiffans à nos Commandemens. Défendons toutes allemblées pour cet effet, lefquelles déclarons conventicules, illicites & féditieules, fujettes à la même peine qui aura lieu même contre les maitres qui les permetteront ou fouffriront à l'égard de leurs efclaves.

IV. Ne seront préposés aucun commandeurs à la direction des Negres, qui ne fassent prosefsion de la religion catholique, apostolique & romaine, à peine de confiscation desdits Negres contre les maitres qui les auront préposés, & de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction.

V. Defendons à nos fujets de la religion prétendue réformée, d'apporter aucun trouble ni empéchement à nos autres fujets, même à leurs esclaves dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique & romaine, à peine de popition exemplaire.

VI. Enjoignons à tous nos sujets de quelque qualité & condition qu'ils toient, d'observer les jours de Dimanches & Fêtes qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique & romaine. Leur désendons de travailler ni faire travailler leurs éclaves esdits jours, depuis heure de minuit jusqu'à l'autre minuit, sois à la culture de la terre, à la manusacture des sucres, & à tous autres ouvrages; à peine d'amende & de punition arbitraire contre les maitres, & de confiscation tant des sucres que desdits esclaves qui teront surpris par nos Officiers dans leur travail.

VII. Leur défendons pareillement de tenir le marché des Negres, & tous autres marchés, lesdits jours, sur pareilles peines, & de conficcations des marchandites qui se trouveront alors au marché, & d'amende arbitraire contre les

marchands.

VIII. Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion catholique, apostolique & romaine, incapables de contracter à l'avenir aucun mariage valable. Déclarons bâtards les enfans qui naitront de telles conjonctions, que nous voulons être tenus & réputés, tenons & réputons

pour vrais concubinages.

IX. Les hommes libres qui auront un ou plufieurs enfans de leur concubinage avec leurs esclaves, ensemble les maîtres qui l'auront souffert, feront chacun condamné à une amende de deux mille livres de fucre; & s'ils font les maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfans, voulons qu'outre l'amende ils foient privés de l'esclave & des enfans ; & qu'elle & eux foient confisqués au profit de l'Hôpital, fans jamais pouvoir être affranchis. N'entendons toutefois le présent article avoir lieu, lorsque l'homme n'étant point marié à un autre perfonne durant fon concubinage avec fon esclave, épousera dans les sormes observées par l'Eglise fadite esclave, qui sera affranchie par ce moyen & les enfans rendus libres & légitimes.

X. Leídites folemnités prescrites par l'Ordonnance de Blois, articles 40, 41, 42 & par la Déclaration du mois de Novembre 1639, pour les mariages, feront observés tant à l'égard des personnes libres que des esclaves; fans néanmoins que le consentement du pere & de la mere de l'esclave y soit nécessaire; mais

celui du maitre seulement.

XI. Défendons aux curés de procéder aux mariages des efclaves , s'ils ne font apparoir du confentement de leur maître. Défendons auffi aux maîtres d'ufer d'aucunes contraintes fur leurs efclaves pour les marier contre leur gré.

XII. Les enfans qui naitront de mariage entre esclaves, feront esclaves & appartiendront aux maitres des semmes esclaves & non à ceux de leur mari, si le mari & la semme ont des

maitres différens.

XIII. Voulons que fi le mari esclave à épousé une semme libre, les ensans tant mâles que filles suivant la condition de leur mere, & soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur pere; & que si le pere est libre & la mere esclave, les ensans soient esclaves pareillement.

XIV. Les maîtres feront tenus de faire mettre en terre tainte, dans les cimetieres destinés à cet esset, leurs esclaves baptisés; & à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.

XV. Défendons aux esclaves de porter aucunes armes offensives, ni de gros bâtons, à peine du fouet & de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera faisis, à l'exception seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse par leurs mairres & qui seront porteurs de leurs billets, ou marque connue.

XVI. Défendons pareillement aux esclaves appartenans à différens maîtres de s'attrouper, foit le jour ou la nuit, sons prétexte de noces ou autrement, soit chez un de leurs maîtres ou ailleurs, & encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du sont de la fleurs de lys; & en cas de fréquentes récidives & autres circonstances aggravantes, poutront être punis de mort; ce que nous laissons à l'arbitrage des Juges. Enjoignons à tous nos sujets de courrir sur les contrevenans, de les arrêter & conduire en prison, bien qu'ils ne soient Officiers, & qu'ils n'y ait contreux encore aucun décret.

XVII. Les maitres qui feront convaincus d'avoir permis on toléré telles aflemblées compofées d'antres esclaves que de ceux qui leur appartiennent, seront condamnés en leur propre & privé nom, de reparer tout le domnage qui aura été fait à leurs voisins, à l'occasion desdites aflemblées, & en dix écus d'amende pour la premiere sois, & au double au cas de récidive.

XVIII. Défendons aux esclave de vendre des cannes de sucre, pour quelque cause ou occasion que ce soit, même avec la permission

de leurs maitres, à peine du fonet contre les efclaves; & de dix livres tournois contre leurs maitres qui l'auront permis, & de pareille amende contre l'acheteur.

XIX. Leur defendons aussi d'exposer en vente au marché ni de porter dans les maisons particulieres pour vendre aucunes sortes de dentées, même de fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour leur nourriture & des bestiaux à leurs manusatures, sans permission expresse de leurs maitres, par un billet, ou par des marques connues, à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution du prix par leur maitres, & de six livres tournois d'amende à leur prosit contre les acheteurs.

XX. Voulons à cet effet que deux personnes foient prépotées par nos Officiers dans chacun marché, pour examiner les denrées & marchandises qui seront apportées par les etclaves, ensemble les billets & marques de leurs maitres.

XXI. Permettons à tous nos sujets habitans des illes, de se faisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves chargés, lorsqu'ils n'auront point de billets de leurs maîtres, ni de marques connues, pour être rendues incefamment à leurs maîtres, si les habitations sont voisines du lieux où les esclaves auront été surpris en delit, sinon elles seront incessamment envoyées à l'Hôpital pour y être en dépôt jusqu'à ce que les maîtres en ayent été avertis.

XXII. Seront tenus les maîtres de fournir par chacune femaine à leurs efclaves agés de dix ans & au-deffus, pour leur nourriture, deux pots & demi mefure du pays de farine magnoc, ou trois caflaves pefant deux livres & demie chacune au moins, ou chofes équivalentes, avec deux livres de bœut falé ou trois livres de poiffon ou autres chofes à proportion, & aux enfans depuis qu'ils font fevrés julqu'à l'âge de dix ans, la moitié des vivres ci-deflus.

XXIII. Leur défendons de donner aux efclaves de l'eau-de-vie de canne, gui dive, pour tenir lieu de la fubfithance mentionnée au precèdent article.

XXIV. Leur défendons pareillement de fe décharger de la nourriture & fubfiflarce de leurs éclaves en leur permettant de travailler certain jour de la femaine pour leur compte particulier.

XXV. Seront tenus les maitres de fournir à chacun éclave par chacun an deux habits de roile ou quatre aunes de toiles au gre deidits maîtres.

XXVI. Les esclaves qui ne seront point noutris, yêtus & entretenus par leurs maitres selon que nous l'avons ordonné par ces presences, pourront en donner avis à notre Procureur, & mettre leurs mémoires entre ses mains, sur lefquels, & même d'office, si les avis lui en viennent d'ailleurs, les maitres seront poursuivis à sa Requête & sans frais; ce que nous voulons être observé pour les crieries & traitemens barbares & inhumans des maitres envers leurs esclaves.

XXVII. Les esclaves infirmes par vicillesse maladie, ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris & entretenus par leurs maîtres; & encas qu'ils les euslent abandonnés, lesdits esclaves seront adjugés à l'Hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de payer six sols, par chacun jour pour leur nourriture & entretien de chacun esclave.

XXVIII. Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leur maître, & tour ce qui leur vient par industrie, ou par la libéralité d'autres personnes ou autrement à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leur maître, sans que les ensans des esclaves, leur pere & mere, leurs parens, & tous autres libres ou esclaves puissent rien prétendre par succession, disposition entrevis ou à cause de mort, lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses & obligations qu'ils auroient faites, comme étant faites par gens incapables de disposer & contracter de leur chef.

XXIX. Voulons néanmoins que les maîtres foient tenus de ce que les etclaves auront fait par leur ordres & commandement, ensemble ce qu'ils auront géré & négocié dans la boutique, & pour l'espece particuliere du commerce à laquelle les maitres les auront proposés : ils seront tenus seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné au profit des maîtres; le pécule defdits esclaves que leurs maitres leur auront permis en fera tenu, après que leurs maîtres en autont déduit par préférence ce qui pourra leur en être dû, finon que le pécule confistant en tout ou partie en marchandises, dont les esclaves auront permission de faire trasic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront feulement par contribution au sol la livre avec les autres créanciers.

XXX. Ne pourront les esclaves être pourvus d'offices ni de commissions ayant quelques sonctions publiques, ni être constitués agens par autres que leurs maîtres, pour agir & administrer aucun négoce, ni arbitres, experts ou témoins, tant en natiere civile que criminelle; & en cas qu'ils soient ouis en témoignage, leurs dépositions ne serviront que de mémoires pour aider les Juges à s'éclaircir d'ailleurs, sans que l'on en puisse tier aucune présomption ni conjecture, ni adminicule de preuve.

XXXI. Ne pourront auffiles esclaves être partie ni en jugement ni en matiere civile, tant en demandant qu'en défendant, ni être pattie civile en matière criminelle, & de pourfuivre en matière criminelle la réparation des outrages & excès qui auront été commis contre les elclayes

XXXII. Pourront les esclaves être poursuivis criminellement, sans qu'il soit besoin de rendre leurs maitres parties, sinon en cas de complicité; & feront lesdits esclaves accusés, juges en premiere instance par les Juges ordinaires & par appel au Conseil Souverain sur la même instruction, avec les mêmes formalités que les personnes libres.

XXXIII. L'esclave qui aura frappé son maître, ou la semme de son maitre, sa maitresse, ou leurs enfans, avec contusion de sang, ou au visage, sera puni de mort.

XXXIV. Et quant aux excès & voyes de fait qui feront commis par les esclaves contre les personnes libres : voulons qu'ils soient sévérement punis, même de mort s'il y cehet.

XXXV. Les vols qualifiés, même ceux des chevaux, cavales, mulets, bœuss & vaches qui auront été faits par les esclaves ou par ceux asfranchis, seront punis de peines afflichves, même de mort si le cas le requiert.

XXXVI. Les vols de moutons, chevres, cochons, volailles, cannes de sucre, pois, magnoc ou autres légumes, faits par les esclaves, feront punis selon la qualité du vol, par les Juges, qui pourront, s'il y échet, les condamner à être battus de verges par l'Exécuteur de la haute-justice; & marqué à l'épaule d'une fleur de lys.

XXXVII. Seront tenus les maîtres en cas de vols ou autrement des dommages caufés par leurs esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, réparer les torts en leur nom, s'ils n'aiment mieux abandonner l'esclave à celui auquel le tort a été fait, ce qu'ils seront tenus d'opter dans 3 jours, à compter du jour de la condannation, autrement ils en seront déchus.

XXXVIII. L'esclave sugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maitre l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées & sera marqué d'une steur de lys sur une épaule, & s'il récidive un autre mois à compter pareillement du jour de la dénonciation, aura le jaret coupé & sera marqué d'une sleur de lys sur l'autre épaule, & la troisieme sois il sera puni de mort.

XXXIX. Les affranchis qui auront donné retraite dans leurs maifons aux esclaves sugitifs, seront condamnés par corps envers leurs maitres, en l'amende de trois cens livres de sucres pour chacun jour de rétention.

XL. L'esclave puni de mort sur la denoncia-

rtion de son maître nou complice du crime pour lequel il aura été condamné, sera estimé avant l'exécution par deux des principaux habitans de l'île qui seront nommés d'office par le Juge, & le prix de l'essimation sera payé au maître; pour à quoi satisfaire, il sera imposé par l'Intendant sur chacune tête de negre payant droit, la somme portée par l'essimation, laquelle sera régalée sur chacun desdits negres, & levé par le fermier du Domaine Royal d'occident pour éviter à frais.

XLl. Défendons aux Juges, à nos Procureurs & aux Greffiers de prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les esclaves, à peine de

concuffion.

XLII. Pourront pareillement les maîtres, lorqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner & les faire battre de veigues ou de cordes, leur désendant de leur donner la torture ni de leur faire aucune mutilation de membre, à peine de confication des etclaves, & d'être procédé contre les maîtres extraordinairement.

extraordinairement.

XLIII. Enjoignons à nos Officiers de pourfuivre criminellement les maitres ou les commandeurs qui auront tué un efclave fous leur puissance ou fous leur direction, & de punir le maitre selon l'attrocité des circonstances, & en cas qu'il y ait lieu à l'absolution, permettons à nos Officiers de renvoyer tant les maitres que commandeurs absous, sans qu'ils ayent besoin

de nos graces.

XLIV. Déclarons les esclaves être meubles, & comme tels entrer en la communauté, n'avoir point de fuite par hypotheque & partager également entre les co-héritiers sans préciput ni droit d'ainesse, n'être sujets au douaire coutumier, au retrait féodal & lignager, aux droits féodaux & seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni aux retranchemens des quatres quints, en cas de disposition à cause de mort ou testamentaire.

XLV. N'entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leurs perfonnes & aux leurs de leur côté & ligne, ainsi qu'il se pratique pour les sommes de deniers &

autres choses mobiliaires.

XLVI. Dans les faisses des esclaves seront obfervées les formalités prescrites par nos Ordonnances & les coutumes pour les faisses des choses mobiliaires. Voulons que les deniers en provenans soient distribués par ordre des saisses; & en cas de déconsture, au sol la livre, après que les dettes privilégiées auront été payées, & généralement que la condition des étclaves soir réglée en toutes assaisses, comme celles des au-

tres chofes mobiliaires aux exceptions suivantes. XLVII. Ne pourront être saiss & vendus separément, le mari & la femme & leurs enfans impuberes, s'ils sont tous sous la puissance du même maitre; déclarons nulles les saisses & ventes qui en seront faites, ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, sur peine, pour les aliénateurs, d'être privés de celui ou de ceux qu'ils auront gardés qui seront adjugés aux acquéreuts, sans qu'ils soient tenus de faire aucun supplément du prix.

XLVIII. Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries & habitations, âgés de 14 ans & au-defsus jusqu'à soixante ans, être saiss pour dettes, sinon pour ce qui sera dû du prix de leur achat, ou que la sucrerie, ou indigoterie, ou habitation dans laquelle ils travaillent soit faisse réellement; désendons à peine de nullité, de procéder par saisse réelle & adjudication par décret sur les sucreries, indigoteries, ni habitations, sans y comprendre les esclaves de l'âge sussitions.

XLIX. Les fermiers judiciaires des sucreries, indigoteries ou habitations saisses réellement conjointement avec les esclaves, seront tenus de payer le prix entier de leur bail, sans qu'ils puillent compter parmi les fruits & droits de leur bail qu'ils percevront, les enfans qui seron nés des esclaves pendant le cours d'icelui qui

n'y entrent point.

L. Voulons que nonobstant toutes conventions contraires, que nous declarons nulles, que les diste enfans appartiennent à la partie saisse les créanciers sont fatisfaits d'ailleurs, ou à l'adjudicataire s'il intervint un décret, & qu'à cet effet, mention soit saite dans la derniere affiche avant l'interposition du décret des ensans nés des esclaves depuis la faisse réelle; que dans la même affiche il soit suit mention des esclaves décédés depuis la taisse réelle dans laquelle ils auront été compris.

Ll. Voulons pour éviter aux frais & aux longueurs des procédures, que la distribution du prix entier de l'adjudication, conjointement des fonds & des esclaves, & de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit fait entre les créanciers selon l'ordre de leurs privileges & hypotheques, sans distinguer ce qui est provenu du prix des sonds, d'avec ce qui est procédant du

prix des esclaves.

LII. Et néanmoins les droits féodaux & feigneuriaux ne feront payés qu'à proportion du prix des fonds.

LIII. Ne seront reçus les lignagers & les Seigneurs séodaux à retirer les sonds décrétés,

s'ils

s'ils ne retirent les esclaves vendus conjointement avec les fonds, ni les adjudicataires à

retenir les esclaves sans les sonds.

LIV. Enjoignons aux gardiens nobles & bourgeois, utufruitiers, amodiateurs & autres jouiffans des fonds, auxquels font attachés des efclaves qui travaillent, de gouverner lesdits esclaves comme bons peres de familles, sans qu'ils foient tenus après leur administration de rendre le prix de ceux qui feront décédes on diminués par maladie, vieillesle ou autrement sans leur faute, & fans qu'ils puissent aussi retenir comme les fruits de leurs profits, les enfans nes detdits esclaves durant leur administration, lesquels nous voulons être confervés & rendus à ceux qui en feront les maîtres & propriétaires.

LV. Les maîtres âges de 20 ans, pourront affranchir leurs esclaves par tous actes entrevits ou à cause de mort, sans qu'ils soient tenus de rendre raison de leur affranchissement ni qu'ils aient besoin d'avis de parens, encore qu'ils

soient mineurs de 25 ans.

LVI. Les esclaves qui auront été faits légataires universels par leurs maitres, ou nommés exécuteurs de leurs testamens, ou tuteurs de leurs enfans, feront tenus & réputés, & les

tenons & réputons pour affranchis.

LVII. Déclarons leurs affranchissemens faits dans nos isles, leur tenir lieu de naislance dans nos isles, & les esclaves astranchis n'avoir befoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos fujets naturels dans notre Royaume, terres & pays de notre obéissance, encore qu'ils foient nes dans les pays étrangers.

LVIII. Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves & leurs enfans, enforte que l'injure qu'ils auront faite foit punie plus griévement que fi elle étoit faite à une autre perfonne: les déclarons toutefois francs & quittes envers eux de toutes autres charges, fervices & droits utiles que leurs anciens maitres vondroient prétendre, tant sur leurs personnes que fur leurs biens & successions en qualité de patrons.

LIX. Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privileges & immunités dont jouissent les personnes nées libres ; voulons qu'ils méritent une liberté acquife, & qu'elle produife en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres tujets.

des, qui n'ont point de destination particuliere par ces présentes, nous appartenir, pour être payées à ceux qui font prépofés à la recette de nos revenus. Voulons néanmoins que distraction soit saite du tiers desdites confiscations & amendes au profit de l'Hôpital établi dans l'ifle où elles auront été adjugées.

LX. Déclarons les confiscations & les amen-

Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeillers, les gens tenans notre Confeil fouverain établi à la Martinique, Guadeloupe, Saint Christophe, que ces présentes ils aient à faire lire, publier & enrégistrer, & le contenu en icelles, garder & observer de point en point felon leur forme & teneur, fans y contrevenir ni permettre qu'il y soit contrevenu en quelque forte & maniere que ce foit, nonobstant tous Edits, Declarations, Aircts & usages à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & détogeons par ceidites présentes. Car tel est notre plaifir; & afin que ce toit chose ferme & stable à toujours, nous y avons tait mettre notre scel.

Donné à Verfailles au mois de Mars 1685, & de notre regne le quarante-deuxieme. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi COLBERT. Visa LE TELLILR. Et scellé du grand Sceau de cire verte en lacs de foie verte & rouge. Collationné à l'original. Signé DU METS.

Lu, publié & registré le présent Edit, oui & ce requérant le Procureur-Général du Roi, pour être exécuté selon sa forme & teneur, & fera à la diligence du Procureur-Général envoyé copies d'icelui aux Sieges ressortissans du Confeil, pour y être pareillement lu, publié

& enrégistré.

Fait & donné au Confeil fouverain de la côte de Saint-Domingue, tenu au petit Gouave, le 6 Mai 1687. Signé Moriceau. Et au-dessus est écrir, collationné par nous Notaire Royal au Siege de Leogane de l'Isse Espagnole, soussigne fur une autre à nous repréfentée, & à l'inftant rendue, & délivre la préfente expédition au fieur Louis Benoit, Procureur-Général & spécial du fieur Libroc de Clofneuf, pour lui vasoir & servir ce qu'il appartiendra, cejourd'hui 1.1 Avril 1701. Signe Francq, avec paraphe. Collationné à son original en papier, ce fait & rendu par moi Greffier de la Chambre du Domaine & Tréfor au Palais à Paris, ce to Mai 1702.

Signé BROCQUET, Greffier.



# ÉDIT

CONCERNANT les Esclaves des Colonies.

Du mois d'Octobre 1716.

Registré au Greffe du Conseil Supérieur du Cap, le 3 Février 1717.

L OU1S par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous préfens & à venir, Salut. Depuis notre avénement à la Couronne, nos premiers foins ont été employés à réparer les pertes caufées à nos fujets, par la guerre que le Roi notre très-honoré Seigneur & Bifaïeul de glorieuse mémoire a été forcé de soutenir, & nous nous fommes même appliqués à chercher les movens de leur faire goûter les fuites de la paix ; nos colonies quoique éloignées de Nous, ne méritent pas moins de ressentir les effets de notre attention; nous avons fait examiner l'état où elles se trouvent, & par les différens mémoires qui nous ont été préfentés, nous avons connu la nécessité qu'il y a d'y soutenir l'exécution de l'Edit du mois de Mars 1685. qui en maintenant la discipline de l'Eglise Catholique, Apostolique & Romaine, pourvoit à ce qui concerne l'état & qualité des esclaves negres qu'on entretient dans les colonies pour la culture des terres ; & comme nous avons été informés que plufieurs habitans de nos itles de l'Amérique desirent envoyer en France quelquesuns de leurs esclaves pour les confirmer dans les instructions & dans les exercices de notre religion, & pour leur faire apprendre en même temps quelque métier ou art dont les colonies recevroient beaucoup d'utilités par le retour de ces esclaves; mais que les habitans craignant que les esclaves ne prétendent être libres en arrivant en France, ce qui pourroit causer aux habitans une perte confidérable, & les détourner d'un objet auffi pieux & auffi utile ; nous avons réfolu de faire connoitre nos intentions à ce fujet. A ces caufes & autres à ce nous mouvans , de l'avis de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc d'Orléans , Régent , de notre très-cher & trèsamé Coufin le Duc de Bourbon, de notre trèscher & très-amé Oncle le Duc du Maine, & de notre très-cher & très-amé Oncle le Comte de Toulouse, & autres Pairs de France, grands & notables Perfonnages de notre Royaume, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale, nous avons par le présent Edit

perpétuel & irrévocable, dit, statué & ordonné; disons, statuons & ordonnons, voulons & nous plait ce qui suit.

#### ARTICLE PREMIER.

L'Edit du mois de Mars 1685, & les Arrêts rendus en exécutions ou en interprétation, ferront exécutés felon leur forme & teneur dans nos colonies; en conféquence les esclaves negres qui y font entretenus pour la culture des terres continueront d'être élevés & instruits avec toute l'attention possible dans les principes & dans l'exercice de la Religion Catholique, Apostolique & Romaine.

II. Si quelques-uns des habitans de nos colonies, ou officiers employés sur l'état desdites colonies, veulent amener en France avec eux des esclaves negres de l'un & de l'autre sexeen qualité de domestique ou autrement, pour les fortifier davantage dans notre Religion, tant par les instructions qu'ils recevront que par l'exemple de nos aurres sujets, & pour leur faire apprendre en même temps quelque métier dont les colonies puissent retirer de l'utilité par le retour de ces esclaves, lesdits propriétaires seront tenus d'en obtenir la permission des Gouverneurs Généraux ou Commandans dans chaque isle, laquelle permission contiendra le nom du propriétaire, celui des esclaves, leur âge & leur fignalement.

III. Les propriétaires desdits esclaves seront pareillement obligés de faire enrégistrer ladite permission au Gresse de la Jurisdiction du lieu de leur résidence avant leur départ, & en celui de l'Amirauté du lieu du débarquement, dans huitaine après leur arrivée en France.

IV. Lorsque les maitres desdits esclaves voudront les envoyer en France, ceux qui seront chargés de leur conduite observeront ce qui est ordonné à l'égard des maitres, & le nom de ceux qui en seront ainsi chargés seta inséré dans la permission des Gouverneurs Généraux ou Commandans, & dans les déclarations & enrégistrement aux Greffes ci-dessus ordonnés.

V. Les esclaves negres de l'un & de l'autre sexe qui seront conduits en France par leurs maitres ou qui y seront par eux envoyés, ne pourront prétendre avoir acquis leur liberté sous prétexte de leur arrivée dans le Royaume, seront tenus de retourner dans nos colonies quand leurs maitres le jugeront à propos; mais saute par les maitres des esclaves d'observer les formalités presentes par les précèdens articles, les negres seront libres & ne pourront être réclamés.

VI. Faifons défenfes à toutes perfonnes d'enlever ni soustraire en France les esclaves negres de la puissance de leurs maîtres, sous peine de répondre de la valeur desdits esclaves par rapport à leur âge, à leur force & à leur industrie, tuivant la liquidation qui en sera faite par les Officiers de l'Amirauté, auxquels nous en avons attribué & attribuons la connoillance en prémiere instance, & en cas d'appel en nos Cours de Parlement & Confeils Supérieurs ; Voulons en outre que les contrevenans foient condamnés pour chaque contravention en 1000 livres d'amende, applicable un tiers à Nous, un tiers à l'Amiral, & l'autre aux maitres desdits esclaves loriqu'elle fera prononcée par les Officiers des Sieges généraux des Tables de Marbre, ou moitié à l'Amiral, & l'autre moitié aux maîtres desdits esclaves lorsque l'amende sera prononcée par les Officiers des Sieges particuliers de l'Amirauté, sans que les dites amendes puissent être modérées fous quelque prétexte que ce puisse être.

VII. Les éfclaves negres de l'un & de l'autre fexe qui auront été amenés ou envoyés en France par leurs maitres, ne pourront s'y marier fans le confentement de leurs maitres, & en cas qu'ils y confentent, les dits etclaves seront & demeureront libres en vertu dudit consentement.

VIII. Voulons que pendant le féjour des efclaves en France, tout ce qu'ils pourront acquérir par leur industrie, ou par leur profession, en attendant qu'ils toient renvoyés dans nos colonies, appartienne à leurs maitres; qui feront tenus de les nourrir & entretenir.

IX. Si aucun des maîtres qui auront amené ou envoyé des etclaves negres en France, vient a mourir, lefdits etclaves refleront fous la puiffance des héritiers du maître décédé, lefquels feront obligés de renvoyer letdits etclaves dans nos colonies pour y être partagés avec les autres biens de la fucceffion conformément à l'Edit du mois de Mars 1685, à moins que le maître décédé ne leur eût accordé la liberte par teftament ou autrement, auquel cas lefdits efclaves feront libres.

X. Les esclaves negres venant à mourir en

France, leur pécule si aucun se trouve, appartiendra aux maitres desdits esclaves.

Al. Les maîtres desdits esclaves ne pourront les vendre ni échanger en France, & seront obligés de les renvoyer dans nos colonies pour y être négociés & employés suivant l'Edit du mois de Mars 1685

XII. Les ésclaves negres étant sous la puisfance de leurs maitres en France, ne pourront attester en jugement en maitere civile, autrement que sous l'autorité de leurs maitres.

XIII. Faitons défenfes aux créanciers des maîtres des etclaves negres de faire faifir lefdits efclaves en France pour le paiement de leur dû, fauf auxdits créanciers à les faire faifir dans nos colonies dans la forme preferite par l'Edit du mois de Mars 1685.

XIV. En cas que quelques esclaves negres quittent nos colonies sans la permission de leurs maitres, & qu'ils se retirent en France, ils ne pourront prétendre avoir acquis leur liberté, permettons aux maitres desdits esclaves de les réclamer par-tout où ils pourront s'être retirés, & de les renvoyer dans nos colonies. Enjoignons à cet estet aux Ossciers des Amirautés, aux Commissaires de marine, & à tous autres Ossiciers qu'il appartiendra de donner main-sorte auxdits maîtres & propriétaires pour saire arrêter lesdits esclaves.

XV. Les habitans de nos colonies, qui après être venus en France, voudront s'y établir & vendre les habitations qu'ils possedent dans lesdites colonies, feront tenus dans un an, à compter du jour qu'ils les auront vendus, & auront cessé d'être colons, de renvoyer dans nos colonies les esclaves negres de l'un & de l'autro fexe qu'ils auront amenés ou envoyés dans notre Royaume. Les Officiers qui ne feront plus entployés dans les états de nos colonies, seront pareillement obligés dans un an, à compter du jour qu'ils auront cessé d'être employés dans lesdits etats, de tenvoyer dans les colonies les esclaves qu'ils auront amenés ou envoyés en France: & faute par lefd.habitans & officiers de les renvoyer dans les termes, lesdits esclaves teront libres.

Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeillers, les gens tenans notre Confeil Supérieur, au Cap, côte Saint Domingue, que notre préfent Edit ils ayent à faire lire, publier & enrégifter, & le contenu en icelui garder, obferver & exècuter felon fa forme & teneur, nonobffant tous Edits, Ordonnances, Déclarations, Arrèts & Réglemens & ufages à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons par le préfent Edit : Car tel est netre plaisir; & afin que ce foit chose ferme & ttable

à tonjours, nous y avons fait mettre notre scel. Donné à Paris au mois d'Ostobre, l'an de grace mil sept cent seize, & de notre regne le second. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi; le Duc Régent préfent, PHELYPEAUX, & à côté visa VOISIN.

# DÉCLARATION DU ROI,

Concernant les Negres esclaves des Colonies.

Donnée à Vertailles, le 15 Décembre 1738.

Régistrée au Parlement de Provence.

OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: Comte de Provence, Forcalquier & terres adjacentes : A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, Salut. Le compte que nous nous fimes rendre après notre avénement à la Couronne, de l'état de nos colonies, nous ayant fait connoître la fagesse & la nécesfité des dispositions contenues dans les Lettres-Patentes en forme d'Edit du Mois de Mars 1685. concernant les cíclaves, nous en ordonnâmes l'exécution par l'article premier de notre Edit du mois d'Octobre 1716, & nous ayant été représenté en même temps, que plusieurs habitans de nos isles de l'Amérique déstroient envoyer en France quelques-uns de leurs esclaves, pour les confirmer dans les instructions & dans les exercices de la Religion, & pour leur faire apprendre quelque art ou métier; mais qu'ils craignoient que les esclaves ne prétendissent être libres en arrivant en France, nous expliquâmes nos intentions sur ce sujet, par les articles de cet Edit, & nous réglâmes les formalités qui nous parurent devoir être observées de la part des maîtres qui emmeneroient ou envoyeroient des esclaves en France, Nous sommes informés que depuis ce temps-là on y en a fait passer un grand nombre; que les habitans qui ont pris le parti de quitter les colonies, & qui font venus s'établir dans le Royaume, y gardent des esclaves negres, au préjudice de ce qui est porté par l'article XV. du même Edit : que la plupart des negres y contractent des habitudes, & un esprit d'indépendance, qui pourroient avoir des fnites fâchenses; que d'ailleurs, leurs maîtres négligent de leurs faire apprendre quelque métier utile, enforte que de tous ceux qui sont emmenés on envoyés en France, il y en a très-peu qui foient renvoyés dans les colonies, & que dans ce dernier nombre, il s'en trouve le plus fouvent d'inutiles, & même de dangereux. L'attention que nous donnons au maintien & à l'augmentation de nos colonies, ne nous permet pas

de laisser subsider des abus qui y sont si contraires; & c'est pour les faire cesser que nous avons résolu de changer quelques dispositions à notre Edit du mois d'Octobre 1716, & d'y en ajouter d'aurres qui nous ont paru nécessaires, A ces causes, & autres à ce nous mouvant, de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces présentes signées de notre main, disons, déclarons, ordonnons, voulons & nous plait ce qui suit.

#### ARTICLE PREMIER.

Les habitans & les officiers de nos colonies. qui voudront emmener ou envoyer en France des esclaves negres, de l'un ou de l'autre sexe, pour les sortifier davantage dans la Religion, tant par les instructions qu'ils y recevront, que par l'exemple de nos autres fujets, & pour leur faire apprendre en même temps quelque métier utile pour les colonies, seront tenus d'en obtenir la permission des Gouverneurs-Généraux, ou Commandans dans chaque isle ; laquelle permission contiendra le nom du propriétaire qui emmenera lesdits esclaves, ou de celui qui en fera chargé, celui des esclaves mêmes, avec leur âge & leur fignalement; & les propriétaires defdits esclaves, & ceux qui seront chargés de leur conduite, feront tenus de faire enrégistrer ladite permission, tant au Greffe de la Jurisdiction ordinaire on de l'Amiranté de leur résidence, avant leur départ, qu'en celui de l'Amiranté du lieu de leur débarquement, dans huitaine après leur arrivée : le tout ainfi qu'il est porté par les articles II, III & IV de notre Edit du mois d'Octobre 1716.

II. Dans les enrégiftremens qui feront faits desdites permillions, aux Greffes des Amirautés des ports de France, il fera fait mention du jour de l'arrivée des esclaves dans les ports.

III. Lesdites permissions seront encore enrégistrées au Gresse du Siege de la Table de Marbre du Palais à Paris, pour les esclaves qu'i seront emmenés en notredite ville, & au Greffe des Amirautés ou des Intendances des autres lieux de notre Royaume, où il en fera emmenés pour y réfider; & il fera fait mention dans lesdits enrégistremens du métier que lesdits esclaves devront apprendre, & du maître qui sera chargé de les instruire.

IV. Les esclaves negre, de l'un ou de l'autre sexe, qui seront conduits en France par leurs maîtres, ou qui y seront par eux envoyés, ne pourront prétendre avoir acquis leur liberté, sous prétexte de leur arrivée dans le Royaume, & seront tenus de retourner dans nos colonies, quand leurs maîtres jugeront à propos; mais faute par les maîtres d'observer les formalités prescrites par les précédens articles, lesdits esclaves seront consisqués à notre profit, pour être renvoyés dans nos colonies, & y être employés aux travaux par nous ordonnés.

V. Les Ófficiers employés sur nos états des colonies qui passeront en France, par congé, ne pourront y retenir les esclaves qu'ils y auront emmenés pour leur servir de domestiques, qu'au tant de temps que dureront les congés qui leur seront accordés; passer les esclaves qui ne seront point renvoyés, seront consistent qués à notre prosit, pour être employés à nos

travaux dans nos colonies.

VI. Les habitans qui emmeneront ou envoieront des negres esclares en France, pour leur faire apprendre quelque métier, ne pourront les y retenir que trois ans, à compter du jour de leur débarquement dans le port; passe lequel temps, les esclares qui ne seront point renvoyés seront conssisqués à notre profit, pour être employés à nos travaux dans nos colonies.

VII. Les habitans de nos colonies, qui voudront s'établir dans notre Royaume, ne pourront y garder dans leurs maifons aucuns esclaves de l'un ni de l'autre sexe, quand bien même ils n'auroient pas vendu leurs habitations dans les colonies; & les esclaves qu'ils y garderont, seront confiqués pour être employés à nos travaux dans les colonies ; pourront néanmoins faire passer en France, en observant les formalités ci-dessus prescrites, quelques-uns des negres attachés aux habitations dont ils feront restés propriétaires en quittant les colonies, pour leur faire apprendre quelque métier qui les rendent plus utiles par leur retour dans leidites colonies; & dans ce cas, ils se conformeront à ce qui est prescrit par les articles précédens, fous les peines y portées.

VIII. Tous ceux qui emmeneront ou envoieront en France des negres esclaves. & qui ne les renvoieront pas aux colonies dans les délais prescrits par les trois articles précédens, seront

tenus outre la perte de leurs esclaves, de payer pour chacun de ceux qu'ils n'aurout pas renvoyé, la fomme de mille liv. entre les mains des Commis des Tresoriers Généraux de la Marine aux colonies, pour être ladite somme employée aux travaux publies; & les permissions qu'ils doivent obtenir des Généraux & Commandans, ne pour ront leur être accordées, qu'après qu'ils auront fait entre les mains desdits Commis des Trésoriers Généraux de la Marine, leur soumission de payer ladite somme; de laquelle soumission, il sera fait mention dans les dies permissions.

IX. Ceux qui ont actuellement en France des negres esclaves, de l'un-ou de l'autre sexe, seront tenus, dans trois mois, à compter du jour de la publication des présentes, d'en saire la déclarationan Siege de l'Amirauté le plus prochain du lieu de leur séjour, en faisant en mêmetemps leur soumission de renvoyer dans un an, à compter du jour de la date d'icelle, lesdits negres dans les dictes colonies, & saure par eux de faire ladite déclaration ou de satisfaire à ladite soumission et de la date précrits, lesdits esclaves seront conssiqués à notre profit, pour être employés à nos travaux dans les colonies.

X. Les esclaves negres qui auront été emmenés ou envoyés en France, ne pourront s'y marier, même du consentement de leurs maitres, nonostant ce qui est porté par l'article sept de notre Edit du mois d'Octobre 1716, auquel nous

dérogeons quant à ce.

XI. Dans aucun cas, ni sous quelque prétexte que ce puisse être, les maitres qui auront emmené en France des esclaves de l'un ou de l'autre sexe, ne pourront les y affranchir autrement que par testament, & les affranchissemens ainsi faits ne pourront avoir lieu, qu'autant que le testateur décédera avant l'expiration des délais dans les quels les esclaves emmenés en France, doivent être renvoyés dans les colonies.

XII. Enjoignons à tous ceux qui auront emmené des efclaves dans le Royaume, aufil qu'à ceux qui feront chargés de leur apprendre quelque métier, de donner leurs foins à ce qu'ils foient élevés & infituits dans les principes & dans l'exercice de la Religion Catholique, Apotholique & Romaine.

XIII. Notre Edit du mois d'Octobre mil sept cent seize, sera au surplus executé suivant sa forme & teneur, en ce qui n'y est dérogé par

les présentes.

Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeillers, les gens tenans notre Cour de Parlement à Aix, que ces préfentes ils aient à faire lire, publier & enrégistrer, & le contenu en icelles, garder, observer & executer selon

leur forme & teneur, nonobstant tous Edits, Ordonnances, Déclarations, Arrêts, Réglemns & usages à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons par cetdites présentes; aux copies desquelles collationnées par l'un de nos am & seaux Conteillers Secretaires, voulons que soi soit ajoutée comme à l'original, car tel est notre plaisir, en rémoin de quoi Nous avons sait mettre notre scelà cesdites présentes, Donné à Versailles le quinzieme jour de Décembre, l'an de grace mil sept cent trente-huit, & de notre regne le vingt-quarrieme. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, Comte de Provence. Signé PHELYPEAUX.

# LETTRE

De M. le Comte de MAUREPAS, pour les Negres.

Du 13 Avril 1740.

M ESSIEURS, il est revenu au Roi que malgré la Déclaration que Sa Majesté a rendue le 15 Décembre 1738, concernant les negres éclaves de l'Amérique qui sont envoyés en France, ces negres se multiplient tous les jours de plus en plus dans les distérens ports du Royaume. Pour faire cester ces abus, l'intention de Sa Majesté est que vous teniez, en ce qui vous concerne, la main à l'exécution de cette déclaration; si cependant vous jugiez qu'en la faitant exécuter d'abord à la rigueur

contre tous ceux qui peuvent être dans les cas de l'article IX, cela pût faire un trop grand mouvement, vous aurez agréable de me rendre compte de l'état des choses, & je vous envoierai les ordres de Sa Majesté, sur ce que vous aurez à faire Mais en tous cas, s'il arrivoit que quelqu'un de ces negres sût mis en prison pour quelque cause que ce sût, il seroit à propos que vous profitassiez de cette occasion pour en prononcer la conssication.

Je fuis, Meslieurs, &c.

# ORDONNANCE DU ROI,

Sur ce qui doit être observé par les Capitaines, Maîtres ou Patrons des bâtimens marchands, lorsqu'ils trouveront des vaisseaux & autres bâtimens du Roi mouillés dans les rades & ports, soit du Royaume ou des pays étrangers.

### Du 25 Mai 1745.

S A MAJESTÉ étant informée que quelques capitaines de bâtimens marchands négligent d'aller rendre compte de leur navigation & des nouvelles de la mer, aux Officiers commandans fes vaisseaux qui te trouvent mouillés dans les rades & ports où ils abordent; & voulant remédier à un parcil abus, Elle a ordonné & ordonne ce qui suit.

ARTICLE PREMIER.

Tout capitaine, maître ou patron quiarrivant dans une rade ou port, foit du Royaume, foit des pays étrangers, y trouvera quelques vaiffeaux, trégares ou autres bâ imens de Sa Majetté, tera tenu de te rendre à bord du bâtiment ayant pavillon ou flamme, auffi-tôt après avoir meuillé l'ancre, & avant que de detcendre à terre.

II. Lesdits capitaines, maîtres, ou patrons rendront compre à l'Officier de Sa Majesté, commandant lesdits vaisseaux, frégates ou autres bâtimens, du lieu d'où ils viennent, du jour qu'ils en sont partis, des rencontres & autres événemens de leur navigation; comme aussi des nouvelles qu'ils pourront avoir apprises dans le lieu de leur départ, dans ceux de leur relâche, de même que par des bâtimens qu'ils auront rencontrés à la mer.

III. Fait Sa Majesté expresses désenses aux dits capitaines, maitres ou patrons, de faire de faux rapports, & de celler aucunes circonstances qui pourroient intéresser fon service, sous peine d'être privés de tout commandement, & même d'être punis corporellement suivant l'exigence

des cas.

IV. Sa Majesté défend tout falut du canon dans les rades & ports du Royaume, à l'égard de se vaisseaux, frégates & autres bâtimens; mais Elle veut que dans les rades étrangeres les bâtimens marchands continuent à faluer le pavillon ou la flamme, ainsi qu'il s'est toujonrs pratiqué.

V. Le falut des bâtimens marchands dans les rades & ports du Royaume, fe fera de la voile

& de la voix, suivant l'usage.

VI. Les capitaines, maitres ou patrons qui, pour quelque cause que ce soit, auront manqué à saluer les vaisseaux, frégates & autres bâtimens de Sa Majesté dans les ports ou rades du Royaume, ou seront descendus à terre avant que de venir rendre compte de leur navigation à l'Officier du Roi, seront mis aux arrêts à leur bord jusqu'à nouvel ordre par ledit Officier, lequel en informera le Secretaire d'Etat, ayant le département de la Marine; pour sur le compte qui en sera rendu à Sa Majesté, être ordonné de la punition desdits capitaines, maitres ou patrons, suivant l'exigence des cas.

VII. Permet cependant Sa Majesté aux Officiers de ses vaisseurs de lever les arrêts par eux imposés, après vingt-quatre heures, dans les cas qui leur paroitront ne pas mériter une pu-

nition plus severe.

VIII. Dans les ports étrangers, les arrêts qui auront été impofés, feront levés dans les quatre jours de l'arrivée des bâtimens, Sa Majefté fe réfervant d'ordonner de la punition des capitaines, maitres ou patrons, à leur retour dans les ports du Royaume, fur le compte qui lui en fera rendu.

IX. Les capitaines maîtres ou patrons des bâtimens marchands qui ayant été mis aux arrêts, n'observeront pas de les garder, seront déchus de tout commandement : se réservant Sa Majesté d'ordonner de plus grande punitions

fuivant l'exigence des cas.

X. Dans les ports & rades des colonies, les bâtimens marchands falueront le pavillon ou la flamme fuivant l'usage; & dans les cas où des capitaines, maitres ou patrons qui auront cté mis aux arréts à leur bord par les officiers commandans les vaifleaux particuliers de Sa Majesté, mériteroient des punitions plus séveres, les Gouverneurs, Lieutenans-généraux ou Gouverneurs-particuliers desdites colonies en prendront connoiflance, & pourront, fuivant les circonstances, faire mettre en prison les dits capitaines, maitres ou patrons, & commetrre des hommes de consiance sur leurs bâtimens pour les commander à leur place.

XI. Si les vaisseaux de Sa Majesté étoient assemblés dans les rades & ports, en escadre au moins de cinq vaisseaux, veut Sa Majesté que le Commandant faite assembler le Conteil de guerre sur les punitions à imposer, tant aux capitaines, maîtres ou patrons qui au ront manqué à saluer, qu'à ceux qui seront descendus à terre avant que d'être venus rendre compte de leur navigation, & à ceux qui auront fait de

faux rapports.

Mande & ordonne Sa Majesté à Mons. le Duc de Penthievre, Amiral de France, aux Vice-amiraux, Lieutenans-Généraux, Intendans, Chess d'Escadre, Capitaines de vaisseau, Commissires & autres Officiers de la Marine; comme aussi aux Gouverneurs, ses Lieutenans-Généraux aux colonies, Intendans, Gouverneurs particuliers & autres Officiers qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, laquelle sera publiée & enrégistrée par-tout où besoin sera, afin que personne n'en prétende cause d'ignorance. Fait au camp devant Tournay, le vingt-cinq Mai mil sept cent quarante-cinq. Signé LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX.

## ARTICLE XVII.

E pourra, dans le lieu de la demeure des propriétaires, faire travailler au radoub du navire, acheter voiles, cordages ou autres choses pour le bâtiment, ni prendre pour cet effet argent sur le corps du vaisseau, si cen'est de leur consentement, à peine de payer en son nom.

Uoiqu'il foit du devoir du capitaine de veiller au radoub du navire & à tout ce qui est nécessaire pour le voyage, comme il a été observé sur l'article 8 ci-dessus; il est entendu, & c'est la décision du présent article, que

Parmement se faisant dans le lieu de la demeure du propriétaire ou commisfionnaire qui le représente, il ne pourra ordonner le radoub, acheter voiles, cordages ou autres choses pour le bâtiment, ni prendre pour ce sujet argent à la grosse fur le corps & quille du vaisseau, ses agrêts & apparaux, si ce n'est du consentement formel du propriétaire ou de l'armateur; autrement il fera tenu de payer en son nom sans recours contre le propriétaire. Idem art. 3 & 4 de l'Ordonnance de la Hanse Teutonique.

Cependant si par rapport au radoub & aux achats qu'il auroit faits de voiles, cordages ou autres choses concernant le bâtiment, il n'avoit fait que le nécessaire, & qu'employer à juste prix ce que le propriétaire n'avoit pas à fournir, quoique blâmable pour avoir ainsi agi de son chef, il ne seroit pas naturel de lui en resuser le remboursement; nemo enim debet locupletari cum

alterius jactura, art. 65 de l'Ordonnance de Wisbuy.

Mais pour l'emprunt à la grosse, il n'est pas douteux que l'armateur ne sût en droit absolument de lui laisser pour son compte, en payant ou remboursant ce qui seroit juste & raisonnable, pour les dépenses convenablement

faites à l'occasion du navire.

Il en seroit de même quoique le maître ou capitaine auroit une portion dans le navire, ne lui étant permis d'emprunter à la grosse que jusqu'à concurrence de sa portion, suivant l'art. 8 du titre des contrats à la grosse, sauf le cas de l'art. 9 & de celui qui suit.

### ARTICLE XVIII.

I toutesois le navire étoit affrété du consentement des propriétaires, & qu'aucuns deux fissent resus de contribuer aux frais nécessaires pour mettre le bâtiment dehors, le maître pourra en ce cas emprunter à grosse aventure pour le compte & sur la part des resultans, vingu-quatre heures après leur avoir fait sommation par écrit de fournir leur poruon.

E navire étant affrété par les propriétaires & le capitaine, ou par le capitaine de leur consentement, le fréteur a action contre eux tous pour les obliger d'exécuter la charte-partie; ainsi les propriétaires peuvent se contraindre respectivement de fournir leur contingent pour mettre le navire en état de faire le voyage, & c'est aussi le capitaine ou maître peut les y faire condamner qu'il soit intéressé au navire ou non.

Et faute par eux de fatisfaire, il pourra prendre de l'argent à la groffe pour le compte de ceux qui feront en demeure de contribuer de leur part. Art. 11

& 59 de l'Ordonnance de la Hanse Teutonique.

Notre article, en confirmant la proposition, ajoute, vingt-quatre heures après leur avoir fait sommation par écrit de sournir leur portion; mais cela ne doit pas être pris à la lettre, comme il sera observé sur l'article 9 titre des contrats à la grosse.

Un emprunt fait de cette maniere seroit trop brusque. Il convient aupara-

yanı

vant, que le maître ou capitaine assigne les resusans pour les saire condamner de sournir leur contingent sans délai & dans vingt-quatre heures au plus tard, & qu'il sasse ordonner que saute par eux de se mettre en regle, il demeurera autorisé à prendre à la grosse pour leur compte & risque, des deniers suffisans pour remplir leur portion.

Il en doit être de même des propriétaires du navire qui ne feront pas domiciliés au lieu de l'armement, s'ils y ont des correspondances ou commissionnaires qui ayent été indiqués au capitaine; c'est à dire, qu'il saudra qu'il sasse la même procédure contre ces correspondans ou commissionnaires pour pouvoir valablement emprunter à la grosse pour le compte des propriétaires en demeure

de fournir leur contingent.

Au surplus quand notre article parle d'un navire affreté du consentement des propriétaires, cela ne suppose pas précisément un consentement unanime de leur part; il sussit que l'affrétement soit sait de l'aveu du plus grand nombre pour qu'il sasse loi à l'égard des autres. C'est ce qui résulte de l'art. 5 du tit. 8 ci-après, & c'est aussi la décision formelle de l'art. 59, de l'Ordonnance de la Hanse Teutonique.

## ARTICLE XIX.

Our Ra aussi pendant le cours de son voyage, prendre deniers sur le corps & quille du vaisseau, pour radoub, vituaille & autres nécessités du bâtiment; même mettre des apparaux en gage ou vendre des marchandises de son chargement, à condition d'en payer le prix sur le pied que le reste sera vendu: le tout par l'avis des contre-maître & pilote qui attesteront sur le journal la nécessité de l'emprunt & de la vente & la qualité de l'emploi; sans qu'en aucun cas il puisse vendre le vaisseau, qu'en vertu de procuration spéciale des propriétaires.

E tout temps, par les Us & Coutumes de la mer, il a été permis au maître pendant le voyage, de prendre deniers à la groffe ou autrement fur le corps & quille du navire, pour radoub, vituailles & autres nécessités du bâtiment, afin de se mettre en état de continuer le voyage. Consulat. chap. 104, 105 & 236; assurances d'Anvers, art. 19; l'Ordonnince de Wisbuy, art. 45; l'Ordonnance de la Hanse Teutonique, art. 60 ajoute, étant en pays étranger & ne pouvant mieux faire.

Pour les mêmes causes, notre article l'autorise à mettre des apparaux du navire en gage, ce qui est aussi conforme à l'art, premier des Jugemens d'Ole-

ron, à l'art. 13 de l'Ordonnance de Wisbuy.

Et enfin à vendre des marchandises de son chargement; idem les articles 35 & 45 de l'Ordonnance de Wisbuy, l'art. 22 des Jugemens d'Oleron, & l'art. 19 des assurances d'Anvers.

Le tout, ajoute notre article, par l'avis des contre-maître & pilote. Sans Tome 1. K k k doute que ce sont après le maître, ceux qui sont le plus en état de juger des besoins du navire & de la nécessité d'emprunter ou de vendre des marchandises : mais pour cela l'avis des autres officiers & des matelots même, ne doit pas être négligé; & un capitaine qui y manqueroit feroit blâmable sans contredit, malgré la disposition de cet article, qui ne s'est pas expliqué d'une maniere asse précise pour le dispenser de prendre l'avis d'aucun autre que du contre-maître & du pilote.

Aussi l'art. premier des Jugemens d'Oleron porte-t-il, par le conseil des mariniers de la nef; l'Ordonnance de Wishuy art. 13, avec l'avis des matelots.

Notre article ajoute encore, que la nécessité de l'emprunt ou de la vente, & la qualité de l'emploi seront attestées sur le journal; mais à la précaution d'en faire écriture sur le journal, l'usage a ajouté celle de dresser un procèsverbal à ce sujet, aussi bien que dans toutes les autres occasions importantes qui se présentent durant le cours du voyage; lequel procès-verbal doit être signé de tous ceux du navire qui ont opiné & qui favent signer, avec déclaration que les autres n'ont su ou pu signer, & avec énonciation de la cause dans ce destinances. Vi inclus les paires de les cours du pusier, de le cours du puis de la cause dans les destinances. Vi inclus les paires de les cours de les courses et les courses de l

ce dernier cas. V. infrà l'art. 13 du tit. de l'écrivain.

Au surplus cette formalité n'est nécessaire que pour la sûreté du capitaine & pour le disculper envers l'armateur ou propriétaire du navire. Cela ne regarde nullement le prêteur à qui l'engagement du capitaine suffit pour être en droit d'exiger du propriétaire ou armateur du navire, le prosit maritime avec le principal en cas de prêt à la grosse, & que le navire arrive à bon port, ou le paiement de la somme empruntée, à l'échéance du mandement ou de la lettre de change, sans qu'il soit obligé de prouver, que la somme qu'il a prêtée, a réellement tourné au prosit du vaisseau. Sentence de Marseille du 9 Août 1748; & cette décision est sondée sur la loi première, \$.9, ff. de exercitorià actione.

Loccenius de jure maritimo lib. 3°. cap. 8°. n. 7 & 8, voudroit néanmoins que le préteur fût en état de prouver la nécessité du prêt, à raison des besoins du navire, consormément à la loi septieme. sf. eodem, qui exige de plus que la somme prêtée au maître n'ait pas excédée les besoins du navire, & que dans le temps où le prêt a été fait, on trouvât à acheter sur le lieu des choses dont le vaisseau avoit besoin; toutes lesquelles conditions, Vinnius in Peckium fol. 183, nota A, croit nécessaires pour ne pas exposer les propriétaires des navires à devenir les vistimes des saudes & des malversations des capitaines. Idem casa regis disc. 71, n. 15, 33 & 34. Mais tout cela, comme trop subtil & trop pointilleux, a été rejetté dans l'usage du commerce; & il sussition autoriser le créancier prêteur, à agir contre le propriétaire du navire, qu'il ait prêté la somme de bonne soi au capitaine; c'est-à-dire, qu'il n'y ait ni preuve ni présomption sussitions des collusion, entre le capitaine & lui.

Il a en conséquence pour sûreté de son remboursement un privilege spécial sur le navire, qui passe incontinent après celui des matelots pour leurs loyers art. 16 suprà, tit. 14 du liv. premier. Et ce privilege est tel, aux termes de l'art. 45, de l'Ordonnance de Wisbuy, qu'il subsiste pendant un an, nonobstant que le navire se vende & qu'il soit mis un autre maître à la place de celui qui a emprunté. Toutesois cela doit s'entendre avec cette restriction, si la vente n'a été faite judiciairement, sans opposition de la part du prêteur,

parce qu'il est de regle que le décret purge toutes les dettes pour lesquelles il n'y a pas eu d'opposition, quelque privilégiées qu'elles soient, & sans distinguer si les créanciers ont été à portée ou non de sormer opposition. La

fûreté publique l'exige de la forte.

Il est rare, lorsque le maître est au voyage, & qu'il a besoin d'argent pour les nécessités du navire, qu'il emprunte à la grosse, soit que le profit maritime que le préteur voudroit exiger lui paroisse trop considérable, soit que le prêteur ne veuille pas courir le risque de l'événement. Pour l'ordinaire il emprunte simplement moyennant l'interêt convenu, qui ne doit pas excéder le taux courant du commerce; & en paiement il tire une lettre de change sur le propriétaire ou armateur du navire, dont il lui donne avis le plus promptement qu'il se peut, afin que l'armateur puisse ajouter la somme à la valeur qu'il a

donnée au navire, & la faire affurer s'il le juge à propos.

A l'échéance de la lettre de change, l'armateur est obligé de la payer, sans pouvoir sans dispenser sous prétexte que le navire a depuis sait naustrage, ni fous quelqu'autre prétexte que ce soit. Il est vrai que par-là son capitaine peut l'exposer à payer ce qui n'aura peut-être pas tourné au profit du navire; mais la sûreté publique le demande; & c'est le cas de dire qu'il doit s'imputer talem personam elegisse. Il ne peut même se mettre à couvert du paiement en déclarant qu'il abandonne le navire & fret, l'art. 2 du tit. 8 ci-après n'étant pas applicable à l'espece. V. l'art. 14, tit. du fret aussi ci-après. Il est pourtant vrai qu'il faut que l'aste du prêt ou la lettre de change énonce formellement que c'est pour les besoins du navire, comme pour radoub, vituailles, &c. Sentence de l'Amirauté de Marseille, du 22 Mai 1750, sans quoi le propriétaire

feroit en voye de décharge.

Faute de trouver à emprunter, même en mettant des agrêts & apparaux en gage, le maître peut vendre alors des marchandises du navire; & pour procéder comme il convient, il doit vendre celles de la cargaison avant de toucher à celles des marchands chargeurs; (puisque cela se fait pour les besoins du navire, auxquels c'est au propriétaire à pourvoir) à moins que l'acheteur ne présere d'autres marchandises à celles de la cargaison; auquel cas celui dont les marchandises seront vendues n'aura rien à dire, & il ne sera question que de lui en payer le prix, non sur le pied de la vente qui peut être saite à vil prix; mais sur le pied que le reste sera vendu. Cela s'entend au lieu de la décharge du navire, suivant l'article 14, tit. du fret & nolis, à la déduction du fret en plein; ce qui est juste & conforme à l'art. 19 des assurances d'Anvers, à l'article 22 des Jugemens d'Oleron, & aux art. 35 & 69 de l'Ordonnance de Wisbuy.

Dans le cas néanmoins où le navire vient à périr dans la suite, l'art. 68 de la même Ordonnance de Wisbuy, refuse au maître le droit de retenir le fret sur le prix de ces marchandises vendues; mais cela n'est pas régulier, le fret étant dù, au moins à proportion du voyage avancé, que les marchandises soient estimées au temps qu'elles ont été vendues, ou sur le pied de leur valeur au lieu où le naustrage est arrivé. V. pour le surplus les observations sur

ledit art. 14, tit. du fret ou nolis.

Qant à la défense faite au maître à la fin de notre article, de vendre le vaisseau sans une procuration spéciale des propriétaires, elle est de droit; Kkk ij rocabulum enim islud mattre, intelligendum est tantum de peritiá in arte navigandi, non de dominio & proprietate navis; & on la trouve tout de même tant dans l'art. premier des Jugemens d'Oleron, & dans le 57 de l'Ordonnance de la Hanse Teutonique, que dans l'article 13 de l'Ordonnance de Wisbuy. L'article 15 ajoute, avec raison, que le maître ne peut pas non plus vendre les cordages, ce qui veut dire les agrêts & apparaux. Tel est aussi l'esprit de notre article, en tant qu'il lui permet seulement de mettre en gage ceux dont il peut se passer, pour trouver l'argent nécessaire pour les besoins du navire.

Or de ce qu'il n'a pas le pouvoir de vendre le vaisseau, il s'ensuit que le propriétaire est fondé à le revendiquer & à le retirer des mains de l'acheteur. Consulat ch. 253 & cela sans être obligé de rembourser cet acheteur, attendu

qu'il n'a pu acheter de bonne foi.

Le Commentateur a encore tiré ce qu'il dit sur cetarticle, des notes sur l'article premier des Jugemens d'Oleron. L'Arrêt emprunté d'Automne sur l'art.

premier de la Coutume de Bourdeaux, est à la page 9.

Un capitaine ou maître ne s'avise pas de vendre son navire; mais quand il veut s'en désaire, il trouve aisément le secret de le saire condamner; du moins y en a-t-il assez d'exemples pour qu'on puisse penser, sans Jugement téméraire, qu'il y a eu des navires condamnés qui ne méritoient pas de l'être; mais quand il n'y a pas de preuve de la friponnerie, il n'y a pas moyen de la punir.

## ARTICLE XX.

E maître qui aura pris sans nécéssité, de l'argent sur le corps, avituaillement ou équipement du vaisseau, vendu des marchandises, engagé des apparaux, ou employé dans ses mémoires des avaries & dépenses supposées, sera tenu de payer en son nom, déclaré indigne de la maîtrise & banni du port de sa demeure ordinaire.

TOUT ce que fait le maître ou capitaine contre le devoir de sa charge mérite punition, parce que c'est une insidélité dont il se rend coupable, & un abus maniseste de la consiance que les propriétaires ou l'armateur lui ont donnée.

C'est une prévarication criminelle & inexcusable en esset de sa part, de prendre sans nécessité de l'argent à la grosse ou autrement, sur le corps & quille du vaisseau, son avituaillement & sur ses agrêts & apparaux; de vendre des marchandises ou engager des apparaux aussi sans nécessité, enfin d'employer dans ses comptes ou mémoires des avaries & dépenses supposées ou frauduleusement enslées & grossies.

La peine civile qu'il encourt à ce sujet, est celle de payer en son nom tout ce qu'il a emprunté sans nécessité; de rapporter la véritable valeur des marchandises qu'il a vendues; de dégager & restituer à ses frais les apparaux engagés, le tout avec dommages & intérêts, & de soussirir la radiation ou la réduction de tout les articles faussement employés ou exagérés dans ses mé-

moires de dépenfe.

Et parce que toutes ces prévarications, outre le dommage qu'elles peuvent causer au propriétaire ou armateur du navire (qui comme il a été dit sur l'article précédent, est tenu indistinctement des emprunts faits par le capitaine durant le voyage, pour les besoins vrais ou supposés du navire) intéressent encore l'ordre public, notre article y ajoute la punition publique & exemplaire, & en conséquence veut qu'en pareil cas le capitaine soit déclaré indigne de la maîtrise, & banni du port de sa demeure ordinaire. A l'effet de quoi suivant la remarque du Commentateur, il y a nécessité de lui faire son procès par une procédure réguliérement faite à l'extraordinaire, consormément à l'Ordonnance criminelle de 1670, sur les conclusions du Procureur du Roi de l'Amirauté.

Stypmannus ad jus maritimum cap 5, n. 134 & 135, fol. 419, veut que la peine d'une telle prévarication puisse aller jusqu'à la mort, suivant les circonstances; à quoi est conforme le droit Hanséatique, tit. 6, art. 3, sur quoi Kuricke fol. 766, dit que ces capitaines insideles, etiam pro qualitate facti, cor-

porali pana, ad necem usque, puniri debent.

Ce que le Commentateur ajoute, que la déchéance de la maîtrise sera perpétuelle & non à temps, est dans la regle, parce qu'un homme déclaré une fois indigne d'un emploi ne peut cesser de l'être, s'il n'est réhabilité par lettres du Prince; mais pour le bannissement, l'article ne disant pas qu'il sera perpétuel, rien n'empêche les Juges de le réduire à un certain temps.

En tout cas comme le bannissement dont il s'agit, n'est que pour le lieu de la demeure ordinaire du capitaine, qu'il soit prononcé à temps ou à perpétuité, il n'emportera sûrement pas la confiscation des biens du condamné, puisgu'il ne le rendra pas mort civilement, n'y ayant que le bannissement à

perpétuité hors du Royaume qui opere la mort civile.

On comprend que la condamnation pécuniaire qui interviendra contre le capitaine, aux termes de cet article, foit au civil foit au criminel, emportera nécessairement contre lui la contrainte par corps; non-seulement parce qu'il s'agit ici d'un délit, mais encore parce qu'en général il n'est peut-être point de condamnation à prononcer contre le capitaine qui ne soit sujette à la contrainte

par corps.

Au surplus dans l'idée de prévenir les fausses dépenses du capitaine, ou empêcher qu'il n'enste les articles vrais au fonds; l'Ordonnance de la Hanse Teutonique, art. 6, lui enjoint de déclarer dans son état le nom & la demeure de ceux de qui il aura acheté les choses nécessaires pour le navire, & le soumet en cas de fraude à la peine corporelle. Maintenant que l'écriture est bien plus commune, il convient qu'il rapporte des reçus des sournisseurs, sur peine de radiation des articles non justifiés; à moins qu'il ne s'agisse d'objets médiocres & peu importans.

C'est aussi en vue de prévenir non-seulement les solles dépenses des capitaines dans les sêtes qu'ils donnent dans les rades, mais encore les inconvéniens & mêmes les accidens qui en peuvent résulter, que l'Ordonnances du 8 Avril 1721 leur a désendu expressément, à peine de 100 liv. d'amende & du double en cas de récidive, de tirer à l'avenir sous quelque prétexte que ce puisse être aucun coup de canon, lorsqu'ils seront mouillés dans les rades des colonies Françoises, à moins que ce ne soit pour faire signal d'incommo-

dité ou pour quelqu'autre nécessité, sans permission expresse de l'officier du Roi qui commande dans lesdits lieux & rades.

# ORDONNANCE DU ROI,

Qui défend de tirer des coups de Canon dans les rades des colonies, à moins que ce ne soit pour saire signal d'incommodité, ou de quelqu'autre nécessité.

Donnée à Paris le 8 Avril 1721.

# DE PAR LE ROI.

C A MAJESTÉ étant informée que les capitaines des vaisseaux marchands tirent trèsfouvent des coups de canon dans les rades des colonies, fur-tout dans celles du Forr Royal & du Bourg Saint Pierre de la Martinique, lorsqu'ils font entr'eux des fêtes, ou qu'ils veu-Ient saluer des personnes qui vont à leur bord, ce qui constitue les armateurs de ces vaisseaux dans des dépenses inutiles & supperflues, & est même souvent cause de la prise de ces vaisseaux, parce qu'il ne leur reste plus de poudre pour le défendre contre les Corfaires & les Forbans; étant aussi informée que dans ces sortes de saluts le défaut de précaution causes les malheurs qui y arrivent, les canonniers étant tués ou eftropiés en tirant, & le même accident arrivant quelquefois à ceux qui ont fait ces fortes de faluts; qu'outre ces inconvéniens, les coups de canon qui sont souvent tirés pendant la nuit, ne servent qu'à causer de l'allarme dans les colonies; il a paru nécessaire à Sa Majesté d'empêcher la continuation d'un pareil usage, qui ne peut être que nuifible & préjudiciable à ses sujets; pour à quoi remédier Sa Majesté, de l'avis de Monseigneur le Duc d'Orléans, Régent, fait très-expresses inhibitions & défenles à tous capitaines, maîtres & autres Officiers des vaisseaux marchands, de tirer à l'avenir sous quelque prérexte que ce puisse être aucun coup de canon, lorsqu'ils seront mouillés dans les rades des colonies Françoises, à moins que ce ne foit pour faire fignal d'incommodité ou de quelqu'autre nécessité, fans permission expresse de l'Officier du Roi qui commandera dans les lieux & les rades où feront mouillés lesdits vaisseaux, à peine contre les contrevenans de cent livres d'amende & du double en cas de récidive. Mande & ordonne Sa Majesté à Mons. le Comte de Toulouse, Amiral de France, de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera lue, publiée & affichée par-tont où besoin sera. Fait à Paris le huitieme jour d'Avril mil sept cent vingt-un. Signe, LOUIS. Et plus bas, Fleuriau.

### ARTICLE XXI.

Es maîtres frétés pour faire un voyage, seront tenus de l'achever, à peine des dommages & intérêts des propriétaires & marchands, & d'être procédé extraordinairement contre-eux s'il y échoit.

Et article regarde le maître qui est engagé envers le propriétaire du navire pour un voyage, comme celui qui a frété le navire à un ou plusieurs marchands chargeurs. Dans l'un & l'autre cas il est obligé de remplir son engagement & de faire le voyage, à peine de tous dépens, dommages & intégrèts, soit envers le propriétaire, soit envers les marchands chargeurs.

Il n'y a que l'interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire étoit destiné qui puisse l'en dispenser, art. 7, tit. des charte-parties. Si le voyage n'est que suspendu, parce que le port est fermé, ou que le navire est arrêté par ordre souverain, il est obligé d'attendre que l'empêchement soit levé, & de faire ensuite le voyage, art. 8 du même titre. Et si le vaisseau est arrêté par son fait, il est tenu tout de même des dommages & intérêts, art. 10, tit. du fret ou nolis.

L'art, 11 de l'Ordonnance de la Hanse Teutonique veut que deux ou trois jours après le chargement du navire, il soit obligé de saire voile si le vent

est bon, à peine de 200 liv. d'amende.

Notre article au lieu de cela, dit en mitigeant l'art. 75 de l'Ordonnance de 1584, qui parle de punition corporelle indiffinctement, qu'il pourra être procedé extraordinairement contre le maître s'il refuse de faire le voyage; & cela est juste eu égard à l'importance de l'objet, à moins que pour cause de maladie ou autre raison sussimante, il n'ait une excuse légitime.

S'il quittoit pendant le voyage, aussi sans cause valable, ce seroit sûrement le cas de la procédure extraordinaire contre lui, à l'effet de lui faire subir une

punition exemplaire & même afflictive suivant les circonstances.

# ARTICLE XXII.

POURRONT, par l'avis des pilote & contre-maître, faire donner la cale, mettre à la boucle & punir d'autres semblables peines, les matelots mutins, ivrognes & désobéisfans, & ceux qui maltraiteront leurs camarades, ou commettront d'autres semblables fautes & délits dans le cours de leur voyage.

N à encore à reprocher au Commentateur, d'avoir emprunté, sans en rien dire, des notes sur le 31c. art. des Jugemens d'Oleron, tout ce qu'il

a observé ici au sujet de la peine de la cale.

Il est de la dernière conséquence que le bon ordre soit gardé & la subordination entretenue sur les navires. C'est pourquoi l'obéissance a été perpétuellement recommandée à l'équipage envers le maître, avec pouvoir à celui-ci d'infliger certaines peines aux mutins, aux ivrognes, aux querelleurs, aux jureurs, à ceux qui maltraitent leurs camarades; à tous ceux en un mot qui troublent l'ordre & leservice, ou qui commettent des fautes pour lesquelles ils peuvent être chassés & congédiés sans gages; sur quoi voir les notes sur l'article 10 ci-après, tit. des loyers des matelots.

Ici il n'est question que du châtiment que le capitaine peut faire subir, pour l'exemple, aux gens de son équipage dans le cas de cet article; punition qui ne passe pas le droit de correction & de discipline. Les autres peines pour d'autres cas, moindres ou plus graves, sont marquées par les art. 3, 5, 6, 7, 8 & 9 du titre des matelots, ubi V. notata; & les crimes pour raison desquels il y a lieu de faire le procès aux coupables, sont la matiere de l'article suivant.

La punition permise dans le navire, par le présent article, est celle de la cale,

d'être mis à la boucle, ou aux fers, au pain & à l'eau; & les autres semblables peines dont parle l'article, confissent à faire mettre le délinquant dans quelque posture humiliante qui l'expose à la risée de ses canarades, à lui faire donner quelques coups de garcette ou bout de corde, ou à le faire mettre sur une barre de cabessan, avec deux boulets aux pieds pendant nne ou deux heures, &c.

Rien de tout cela au reste ne doit point être ordonné par le maître ou capîtaine seul : il ne peut le faire réguliérement que de l'avis du pilote & du contre-maître ; à quoi il saut ajouter & des autres officiers majors, s'il y en a

fur le navire, comme il cst assez d'usage actuellement.

Le Commentateur dit que cela ne peut se pratiquer que durant le cours du voyage, & non dans les ports, havres, greves ou rivieres; mais comme ces peines appartiennent precisément à la police du navire, il n'est pas douteux que le capitaine n'ait droit de les infliger, aussi-bien dans les ports ou les rades qu'en pleine mer, le délit ne valant pas la peine d'en porter les plaintes à la

Justice ou au Cemmissaire de la Marine.

Ce qui me confirme dans cette opinion, c'est que par l'Ordonnance de 1689, tit. 2 des peines, liv. 4, pour toutes ces menues peines à faire subir sur les vaisfeaux du Roi, il n'est nullement besoin d'assembler le conseil de guerre; ce n'est que pour les cas qui méritent la mort ou les galeres aux termes de l'art. 39. Cependant par l'art. 42 du tit. 3, lorsque le capitaine est en escadre ou en corps d'armée, il ne peut saire donner la cale sans l'avoir demandé à l'officier général ou commandant.

Il ne faut pas conclure delà néanmoins; par rapport aux navires marchands, qu'il ne foit nécessaire de désérer à la justice que ceux qui sont coupables de crimes qui méritent la mort ou les galeres: comme notre Ordonnance, à la différence de celle de 1689, reconnoît des peines qui tiennent le milieu entre la simple correction dans le navire, & la peine de mort ou galeres, il est sand difficulté que pour faire subir aux coupables ces peines mitoyennes, il est

indispensable d'avoir recours à l'autorité de la justice.

Le plus grand abus n'est pas de manquer de dénoncer à la Justice ceux des gens de l'équipage qui méritent d'autres peines que celles portées par le présent article, quelque utilité qui revienne des punitions exemplaires; c'est la licence que se donnent les capitaines de maltraiter, avec ou sans sujet, ceux de leurs gens qui ont commis quelques fautes à leurs yeux. Il en est mêne dont la brutalité va jusqu'à assommer ces pauvres misérables, qui à leur retour n'osent s'en plaindre le plus souvent, parce qu'il est arrivé que quelques-uns, pour l'avoir sait, ont éte envoyés en prison d'autorité par les Commissaires de Marine. Abus qui ne manqueront pas de se multiplier en tout genre si l'on souffre l'assoibissement du pouvoir des tribunaux pour le rendre purement arbitraire.

Il est pourtant certain qu'un capitaine qui en Justice seroit convaincu d'avoir ainsi maltraire un matelot, au lieu de le faire punir conformément à cetarticle, pour cela seul, seroit sujet a punition; & même suivant les circonstances, à être interdit de commander tout navire, sinon pour toujours, du moins pendant un certain temps, outre les dommages & intérèts auxquels il pourroit échoir de le condamner, & le moins qui en arriveroit, c'est qu'il lui seroit enjoint

449

enjoint de mieux en user à l'avenir sous les peines de droit. Les sujets du Roi ne sont pas saits pour être maltraités, & lorsqu'ils sont des fautes il ne

faut les punir que conformément aux loix.

Il est à observer que les peines établics par cet article ne regardent que les matelots & les officiers mariniers, & nullement les officiers majors auxquels le capitaine peut seulement ordonner les Arrêts; & en cas d'infraction des ordres, les faire mettre aux sers, sauf à les déférer ensuite à la justice à l'arrivée du vaisseau.

Casa regis disc. 136, n. 14, s'est exprimé sur le pouvoir du capitaine à l'égard des gens de son équipage en des termes qui méritent d'être rapportés, magister, dit-il, nullam habet jurisdictionem ingentem suarum navium, sed quamdam tantum aconomicam potestatem vel disciplinam, qua usque ad levem castigationem, pro corrigenda insolentia, & malè morata vita, seu licentia nautarum & vectorum, quemadmodum eam tenet pater in silios, magister in disciputos, dominus in servos vel familiares.

### ARTICLE XXIII.

T pour ceux qui seront prévenus de meurtres, assassinats, blasphêmes ou autres crimes capitaux commis en mer, les maître, contre-maître & quartier-maître seront tenus, à peine de cent livres d'amende solidaire, d'informer contre eux, de se faisir de leur personne, de faire les procédures urgentes & nécessaires pour l'instruction de leur procès, & de les remetre avec les coupables entre les mains des Officiers de l'Amirauté du lieu de la charge ou décharge du vaissean, dans notre Royaume.

A punition des crimes capitaux n'est du tout point de la compétence du capitaine. Il en est de mêm e de toute peine qui va à la diffamation ou à l'interdiction; c'est à la Justice qu'il saut avoir recours en pareil cas.

Ce qu'ordonne cet article au sujet des crimes capitaux, par rapport à la procédure que doivent faire les maître, contre-maître & quartier-maître, ne s'observe point & n'est pas même pratiquable, ces sortes de gens n'ayant pas la capacité requise pour saire de semblables procédures. Ce qui cit de leur devoir seulement, c'est conformément à l'art. 30 de l'Ordonnance de la Hanse Tentonique, au 46 de l'Ordonnance de 1584 & au présent article, d'arrêter les coupables & de se faisir des instrumens dont ils se sont servi pour commettre le crime, asin de remettre le tout entre les mains des Officiers de l'Amirauté du lieu de la charge ou decharge du vaisseup, dans le Royanme. Ce qui s'entend de l'Amirauté du lieu de la charge ou decharge du vaisseup, dans le Royanme. Ce qui s'entend de l'Amirauté du lieu de l'armement du navire, si le crime a été commis avant le départ ou durant la traversée du retour, ou de l'Amirauté de la colonie où le navire a fait sa décharge en allant, si le crime a été commis dans la traversée de l'aller; ou avant le départ du navire pour le retour.

Il ne feroit pas permis en cas de relâche dans un port étranger, même ami.

Tome, I.

de déférer les coupables à la justice du lieu; parce qu'il n'appartient qu'aux Officiers du Roi de faire le procès à ses sujets & de les punir. Et supposé que dans le pays de la situation de ce port il y eût un Consul de la nation Françoise, tout ce que pourroit faire le capitaine, ce seroit de livrer les coupables au Consul pour instruire leur procès seulement, à la charge par lui d'envoyer les coupables avec les pieces du procès par le premier vaisseau du premier port où ce vaisseau feroit sa décharge, le Consul n'ayant droit de juger en matiete criminelle, que quand il n'y a pas lieu à peine afflictive, le tout suivant les articles 13 & 14 du tit. 9 ci-dessus, livre premier.

L'amende de 100 liv. portée par cet article, faute de livrer le coupable à la Justice, ne peut être remise ni modérée; la peine est même trop légere, attendu que le criminel ne peut s'échaper sans collusion de la part du ca-

pitaine.

Ce qui prouve encore que l'amende est trop légere, c'est que par l'article 34 de l'Ordonnance de la Hanse Teutonique, elle est de 25 écus contre le maître, qui manque de déclarer à justice, à son retour, les sorfaits & les cas pour lesquels amendes sont encourues.

# ARTICLE XXIV.

EFENDONS aux maîtres, à peine de punition evemplaire, d'entrer fans nécessité dans aucun havre étranger; & en cas qu'ils y fussient poussés par la tempête ou chassés par les pirates, ils feront tenus d'en partir & de faire voile au premier temps propre.

U N des principaux devoirs du capitaine ou maître, étant de faire fon voyage à droiture, il prévarique s'il fait fausse route, ou si autrement il allonge son voyage en entrant sans nécessité dans quelque port, même du

Royaume, quoique sur sa route.

A plus forte raison est-il coupable, s'il entre aussi sans nécessité dans un havre étranger, soit ami ou ennemi. Il se rend même suspect par-là de quelque mauvais dessein, ou commerce frauduleux; & c'est pour cela sans doute que cet article vent qu'il soit puni exemplairement. Ce qui s'entend, outre les dommages & intérêts, de la privation ou suspense de son emploi, saus les circonstances qui peuvent lui faire infliger une peine plus grande. Aussi l'art.

35 ci-après porte-t-il qu'il pourra être puni corporellement.

Si c'est par tempête, ou parce qu'il est chassé par les pirates ou ennemis, ou ensin parce que son navire ne peut plus tenir la mer, pour faire trop d'eau ou pour manquer des choses nécessaires pour se rendre au lieu de sa destination; il est excusable alors, pourvu qu'il forte de ce port & qu'il fasse voile au premier temps propre. Sans cela il feroit punissable tout comme s'il y sût entré de sa propre volonté & sans besoin. Il saut avouer néanmoins qu'en parcilles circonstances il est dissicile de convaincre un capitaine de prévarication, parce qu'il a soin de se munir de procès-verbaux qui constatent en ap-

parence la néceffité du relâche; auxquels procès-verbaux les gens de fon équipage se prêtent d'autant plus volontiers qu'étant loués au mois, leurs gages

augmentent à mesure que le voyage s'allonge.

Le cas de la fausse route & de l'entrée du navire dans un autre havre que celui de sa destination, est prévu par l'article 53 de l'Ordonnance de Visbuy, & il est décidé que le maître sera tenu d'affirmer avec deux ou trois des principaux de son épuipage, que ç'a été par nécessité qu'il a fait cette sausse route; ensuite qu'il pourra se remettre en mer & achever son voyage, ou envoyer les marchandises par autres vaisseaux à ses dépens, moyennant quoi il sera payé de son fret. Il n'est rien dit du cas où il l'aura fait sans nécessité; mais nul doute alors que le maître ne soit tenu des dommages & intérêts envers le propriétaire du navire, & les marchands chargeurs.

S'il s'agissoit d'essets du Roi que le capitaine sît périr on détournât en faisant ainsi fausse route, ou en entrant dans un port étranger, il seroit punissable de mort, aux termes de la loi septieme, cod. de naviculariis, en ces termes. Qui siscales species suscepti deportandas, si reda navigatione contempta, littora devia sessatura, eas avertendo distraxerit, capitali pana

plectecur.

# ARTICLE XXV.

E NJOIGNONS à tous maîtres & capitaines qui feront des voyages de long cours, d'affembler chaque jour à l'heure de midi, & toutes fois qu'il fera nécessaire, les pilotes, contre-maître, & autres qu'ils jugeront experts au fait de la navigation; & de consérer avec eux sur les hauteurs prises, les routes faites & à faire, & sur leur estime.

L'OBSERVATION evacte de cet article intéresse trop les maîtres & capitaines pour qu'ils y manquent; il seroit seulement à souhaiter qu'ils ne crudent pas toujours avoir raison & mieux opérer que les autres. Combien qui ont perdu leurs navires par un entêtement d'orgueil qui les a sait roidir contre l'avis de leurs pilotes & autres officiers mariniers?



### ARTICLE XXVI.

Eur faisons défenses d'abandonner leur bâtiment pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des principaux officiers & matelots; & en ce cas, ils seront tenus de sauver avec eux l'argent, & ce qu'ils pourront des marchandises les plus précieuses de leur chargement, à peine d'en répondre en leur nom & de punition corporelle.

A fidélité oblige le maître de veiller autant qu'il est en lui à la conservation du navire & des marchandises dont la conduite lui a été confiée, & l'honneur qu'il a de commander ceux qu'il s'est associé pour compagnons, le presse de leur donner l'exemple d'un courage qui ne s'ebranle pas à la vu du péril.

C'est sur ces principes que cet article lui sait désenses d'abandonner son navire pour quelque danger que ce soit, de prise, de seu & de naustrage, si ce n'est de l'avis des principaux officiers & matelots. Le cas de la crainte d'être pris par les ennemis est prévu par l'art. 5 de l'Ordonnance de 1400.

Ce n'est pas assez dire encore; comme il doit avoir plus de semeté qu'eux tous en qualité de leur chef, l'avis de l'équipage ne sussition pas pour le sauver du reproche de la sâcheté, s'il y désere trop facilement. Il saut qu'il le combatte, qu'il exhorte ses gens à faire tous leurs essorts pour écarter le danger; qu'il les presse, qu'il les menace; en un mot qu'il ne se rende à leur avis, que lorsque la prudence ne lui permet plus de faire autrement. Enfin s'il veur conserver sa réputation, il doit être le dernier à abandonner le navire.

S'il ne reste plus d'autre parti à prendre que celui d'abondonner le navire. il faut du moins alors que la capitaine avec ses gens sauve tout ce qu'il pourra de l'argent & des marchandises les plus précieuses qui sont dans le vaisseau exercitor veró cum nautis opem serat ut salvetur, dit l'article 31 des loix Rhodiennes. Idem jus Hanseaticum, tit 9, art. 4, & ibi Kuricke sol. 800. Il doit aussi avoir la même attention à fauver ses expeditions, les connoissemens &

les autres papiers du navire ...

Quant à la peine tant civile que corporelle prononcée contre lui par ce même article, elle est indivisible; de maniere que l'une ne peut avoir lien sans l'autre. Il n'y a point de milieu en esset; on le capitaine en pareil cas est coupable ou il est excusable. S'il n'y a rien à lui imputer, & cela sera vrai si après avoir fait ce qu'on n'étoit en droit d'attendre d'un brave & sidele capitaine, il a cedé le plus tard qu'il a pu aux instances de son équipage, il n'y a aucune peine à lui insliger. Si au contraire loin de combattre la peur des timides de son équipage, il a par sa l'âcheté entraîné ceux que la vue du danger n'étonnoit pas encore, & leur a donné l'exemple de la désertion du navire; il n'en doit pas être quitte pour un simple dédommagement civil, sût-il même en état de le payer. L'intérêt public exige qu'il intervienne contre lui une condamnation exemplaire, portant peine corporelle & assilictive, avec

dégradation & note d'infamie. La Déclaration du Roi du 26 Septembre 1699 veut même que l'abandon d'un vaisseau en mer soit puni de trois ans de galeres. Cette Déclaration sera rapportée sur le tit. des Matelots, art. 5.

# ARTICLE XXVII.

S I les effets ainsi tirés du vaisseau, sont perdus par quelque cas fortuit, le maître en demeurera déchargé.

ELA est d'une juste évidence, le maître ne pouvant pas plus répondre du cas fortuit dans cette circonstance qu'en tout autre. Il est même à préfumer qu'après avoir sauvé ces essets en quittant le navire, leur perte survenue a été la suite nécessaire d'un danger plus pressant encore que celui qui avoit causé l'abandon du vaisseau. Au reste quelque soit le sort du navire de sa cargaison, la perte de ces essets regarde uniquement ceux à qui ils appartenoient, sans contribution ou indemnité, par la même raison qu'ils en auroient seuls prosité s'ils eussent été réellement sauvés.

# ARTICLE XXVIII.

Es maîtres & patrons qui navigent à profit commun, ne pourront faire aucun négoce séparé, pour leur compte particulier, à peine de confiscation de leurs marchandises au profit des autres intéressés,

Et article est fondé sur les loix de la société, qui ne permettent pas à l'un des associés de rien faire au préjudice des autres, d'appliquer à son profit particulier aucune partie du sonds de la société, ni de saire à part aucun négoce qui ait du rapport à celui de la société, ou qui puisse y saire tort.

Tels font les principes fur lesquels il est défendu par cet article aux maîtres & patrons qui navigent à profit commun; c'est-à dire, soit en société avec les propriétaires du navire, soit à la part du profit avec les gens de leur équipage, de saire aucun négoce séparé pour leur compte particulier, à peine de confiscation de leurs marchandises au profit des autres intéressés.

Ce négoce particulier ne s'entend néanmoins que relativement au voyage du navire en société; & ne regarde nullement le commerce de terre ou maritime que le maître peut faire par ailleurs, & en d'autres pays par lui-même ou par ses associés.

Mais aussi il regarde non-seulement celui que le maître voudroit saire à part sur le même navire, soit de la même espece de marchandises ou d'une autre; mais encore celui qu'il prétendroit saire sur d'autres bâtimens, dans le même lieu de la destination du navire où il est en société, avant ou après l'arrivée du navire & jusqu'à ce que toute sa cargaison soit vendue.

La raison est qu'en cela il seroit doublement tort à la société, savoir en faifans diminuer le prix des marchandises en commun, pour en avoir augmenté le nombre, & en donnant, comme cela n'est que trop naturel, plus d'attention à la vente de ses marchandises particulieres, qu'a celles des effets de la cargaison commune. A joindre encore que pour l'achat des marchandises de retour, la même prédilection seroit à craindre avec l'augmentation du prix de l'achat.

De tout cela il s'ensuit, par identité de raison, que celui des propriétaires du navire qui en a l'armement, ne peut mettre sur ce navire des effets en pacotille ou autrement pour son compte particulier, ou en commun avec d'autres que tous ses co-intéressés, & que s'il le fait, il sera sujet tout de même à la peine de la confiscation, sans pouvoir l'éviter en offrant de payer le fret de

ces marchandites.

Et comme notre article porte que la confication tournera au profit des autres intéressés, il faut dire que ni lui ni le maître navigeant à profit commun, n'auront aucune part à prétendre dans ces marcchandises confisquées, & cela en haine de leur insidélité.

Si donc, par exemple, dans un voyage à la part du profit de la pêche fur le banc de Terre-neuve, le maître, à l'infu & fans le confentement de fes parts prenaus, achetoit des morues pour son compte, avant ou après la pêche, il se-

roit dans le cas de la confiscation prononcée par cet article.

Mais s'il ne s'agissoit que d'une n'avigation, à la part du fret entre lui & son équipage, rien n'empêcheroit qu'il ne chargeât dans le navire telles marchandises qu'il lui plairoit pour son compte particulier, à condition d'en porter le fret dans le compte à faire entre lui & ses associés à la part du fret, la société alors n'ayant pas d'autre objet, & par contéquent ne pouvant que gagner au chargement des marchandises.

Au surplus, la peine de la confiscation prononcée par cet article autorise la flipulation de la confiscation tout de même, des marchandises que les capitaines s'avisent de charger frauduleusement au-delà de leur port permis, sur quoi V. ce qui sera observé ci-après sur l'article 1, tit, de l'engagement & des

loyers des matelots.

### ARTICLE XXIX.

Eur faisons désenses d'emprunter pour leur voyage plus grande somme de deniers que celle qui leur sera nécessaire pour le sonds de leur chargement, à peine de privation de la maîtrise & de leur part au prosit.

A disposition de cet article n'a de relation qu'avec celle de l'article precédent; c'est-à-dire, qu'elle ne regarde tout de même, que le maître ou patron navigeant à prosit commun, qu'il soit co-propriétaire du navire ou non. Il lui est défendu avec raison d'emprunter à la grosse ou d'une autre

maniere, plus d'argent qu'il n'en faut pour l'équipement du navire & pour

le fonds de fon chargement.

Cependant par rapport à la double peine prononcée contre lui par cet article, qui est la privation de la maîtrife, & de sa part au profit, il saut ce me semble qu'il ait fait l'emprunt frauduleusement, & qu'en conséquence il ait porté la somme entiere dans la dépense de son compte, supposant l'avoir employée en total pour l'utilité commune. Alors, convaincu de fraude par ce saux emploi de la somme dans son compte, il ne pourra éviter la peine dont il s'agit.

Mais si dans son compte il ne fait entrer en dépense que la partie de la somme qu'il a réellement appliquée au profit commun; il n'y a rien à lui imputer à crime, & tout ce qu'il échoit, c'est de lui faire supporter en son

nom propre & particulier l'excédant de la somme.

Le cas du maître ou capitaine, qui sans naviger à profit commun, emprunte sans nécessité sur le navire, est prévu par l'article 20 ci-dessus, ubi side notata.

### ARTICLE XXX.

SERONT tenus, sous pareille peine, de donner avant leur départ aux propriétaires du bâtiment, un compte signé d'eux, contenant l'état & le prix des marchandises de leur chargement, les sommes par eux empruntées, & les noms & demeures des prêteurs.

ES mots, fous parcille peine, font penser que la premiere partie de cet article ne regarde tout de même que les maîtres & patrons qui navi-

gent à profit commun.

Il est entendu aussi, que c'est le maître, qui a sait la cargaison & qui a acheté les marchandises, lorsqu'il lui est enjoint de donner aux propriétaires du bâtiment un compte signé de lui contenant l'état & le prix des marchandises; car si c'étoient les propriétaires qui eussent la chargement, ce seroit à eux à en dresser la facture génerale dont ils seroient donner simplement une reconnoissance par le maître, pour leur en compter, sur le double

qu'ils lui en laisseroient.

Quant à l'obligation de donner l'état des fommes empruntées & de déclarer les noms & demeures des prêteurs, il est évident qu'elle regarde tout maître ou capitaine, de quelque nature que soit son engagement envers les propriétaires du navire; & cela est juste afin que les intéresses puissent vérifier les emprunts. Aussi cette précaution a-t-elle été prife tout de même par l'Ordonnance de Visbuy, article 6 au sujet des achats taits par le maître, des choses nécessaires pour le navire, comme il a été observé sur l'article 20 ci-dessus, où il a été ajouté que le capitaine devoit de plus appuyer, de pieces justificatives, tous les articles de dépense de son compte.

Le Commentateur suppose ici & sur quantité d'autres articles que le maître ou capitaine peut ne savoir pas signer. La supposition n'est admissible qu'à l'égard des patrons de barques ou autres petits bâtimens destinés simplement au petit cabotage; à l'égard desquels on n'exige pas véritablement qu'ils fachent figner. Mais pour ce qui est des capitaines ou maîtres qui font le : grand cabotage, & à plus forte raison de ceux qui se destinent aux voyages de long cours, ils doivent nécessairement savoir figner & écrire, aux termes tant de cet article, que des articles 1 & 10 ci-dessus, & des articles 1, 4

& 6, titres des connoissemens.

L'examen que doit subir celui qui se présente pour être reçu capitaine; confisse principalement dans une opération que le professeur d'hydrographie lui sait saire sous ses yeux, au sujet d'une navigation supposée, à partir d'un tel endroit pour arriver à un autre avec tel & tel air de vent, &c. & cela ne se peut saire qu'avec le secours de l'écriture. Il est vrai que l'Ordonnance n'a pas prescrit l'examen dans cette sorme; mais l'arricle 10 du présent titre, prouve invinciblement que le capitaine doit savoir écrire puisqu'il lui ordonne d'avoir un registre sur lequel il écrira, &c.

Il n'est pas douteux en un mot que le capitaine de navire au long cours ne doive savoir signer; & si l'on cite pour exception contraire l'exemple du capitaine Midy, la réponse est que cet exemple là même sert à confirmer la regle, puisque ce particulier n'a été reçu capitaine à l'Amirauté, & n'a été admis à monter en cette qualité des navires qu'en vertu d'une dispense du Roi.

### ARTICLE XXXI.

I les vituailles du vaisseau manquent dans le voyage, le maître pourra contraindre ceux qui auront des vivtes en particulier, de les mettre en commun, à la charge de leur en payer le prix.

A disposition de cet article est tirée de la loi 2. §. 2. in fine si de lege Rhodia, excepté que cette loi ne dit pas comme notre article, à la charge de payer le prix des vivres à celui que l'on aura obligé de les mettre en commun; mais cette condition est juste & naturelle, & Vinnius en expliquant cette même loi l'a pensé de la forte, pag. 215, en ces termes, utique tamen non gratis, ut nihit restitui necesse sit, sed cum onere restituendi ubi necessitas cessaverit.

L'auteur des notes sur les Jugemens d'Oleron, article 17 n. 6, a pensé aussi de même avant notre Ordonnance; ce qu'il appuie tant de l'opinion de Barthole, de Paul de Castre & de Cassidodore, cités d'après lui par le Commentateur, que du droit Espagnol qui en pareille occurence permet de prendre, même par voie de fait les vivres de ceux qui resusent d'en saire

part, toutesois en les payant à prix raisonnable.

Pour ce qui est du conseil que donne le Commentateur de ménager les vivres de saçon à prévenir le malheur d'en manquer, il n'y a rien à dire; mais ce n'est qu'au retour des navires qu'on a occasion d'user de cette économie qu'il recommande avec tant de soin.

#### ARTICLE XXXII.

EFENDONS à tous maîtres de revendre les vituailles de leur vaisseau & de les divertir ou receler, à peine de punition corporelle.

N n'embarque des vivres que proportionnellement au nombre des gens de l'équipage & à la longueur du voyage; ainsi ce seroit souvent une témérité & une imprudence de la part d'un capitaine de revendre des vituailles aux risques d'en manquer. On suppose néanmoins en cela, que c'està dessein de faire bon aux propriétaires du prix de la vente de ces vivres; car si c'étoit pour les diversir ou receler & les appliquer à son profit, ce seroit un vol d'autant plus criminel, qu'en faisant tort aux propriétaires du navire, il exposeroit les gens de l'équipage à périr, ou à trop soussirir de la faim.

C'est pour prévenir de tels accidens, que l'avarice ne rendoit que trop communs, que notre article veut que cette prévarication soit sujette à la punition corporelle; ce qui est conforme à l'article 9 de l'Ordonnance de la Hanse Teutonique qui dit «à peine d'ètre punis comme latrons. » Mais je ne pense pas que cette peine tombe sur le cas de la simple revente des vituailles sans fraude, à moins qu'elle ne soit saite en telles circonstances qu'elle

ne puisse être excusée de témérité.

Ce qui est dit ici des vituailles doit s'appliquer tout de même aux munitions de guerre que le capitaine auroit revendu, consommé ou dissipé malà-propos; ces munitions étant nécessaires én temps de paix comme en temps de guerre, pour se désendre des corsaires & des forbans. V. l'article 34 ciaprès, & le 20e. ci-dessus in fine.

#### ARTICE XXXIII.

OURRONT néanmoins, par l'avis & délibération des officiers du botd; en vendre aux navires qu'ils trouveront en pleine mer dans une nécessité pressante de vivres, pourvu qu'il leur en reste suffisamment pour leur voyage, & à la charge d'en tenir compte aux propriétaires.

L'EXCEPTION portée par cet article se tronve tout de même dans l'article 9 de l'Ordonnance de la Hante Teutorique qui vient d'être citée; mais notre article aioute deux autres conditions essentielles, l'une qu'il ne soit vendu des vituailles aux navires trouvés en pleine mer qui en manqueront, que de l'avis des officiers du bord; ce qui s'entend des officiers mariniers aussiliers que des officiers majors; l'autre que cette vente soit saite de maniere, qu'il reste sufficiers majors; l'autre que cette vente soit saite de maniere, qu'il reste sufficiers majors; l'autre que cette vente soit saite de maniere, qu'il reste sufficiers majors; l'autre que cette vente soit saite de maniere, qu'il reste sufficiers majors; l'autre que cette vente soit saite de maniere.

voyage; car la charité qui oblige d'affister son prochain dans le besoin ne va pas jusqu'à s'exposer évidemment à se trouver dans la même nécessité.

D'un autre côté, néanmoins, trop de prévoyance pourroit faire manquer au précepte de la charité; ainsi il faut que ce soit la prudence qui décide en pareil cas, & c'est pour cela que le capitaine doit prendre l'avis des prin-

cipaux de son équipage.

Au reste comme la charité s'étend à tous les hommes, dans les cas presfans, fur-tout, fans reconnoître d'ennemis; quelque interdiction de commerce qui foit survenue entre deux nations; elle n'empêche nullement que les sujets de l'une & de l'autre ne puissent & ne doivent s'assister réciproquement en semblables circonstances; de même qu'en cas de naufrage, ou de combat, on doit fauver la vie à son ennemi devenu le jouet des florts ou autrement en danger de périr.

Ce qu'il y a sensement à observer, aussi-bien en temps de paix à cause des pirates, qu'en temps de guerre par rapport aux fignaux d'incommodité faits par des navires; c'est de n'en approcher qu'avec précaution, pour ne pas s'exposer par un mouvement de charité, à devenir la victime de la fourberie d'un ennemi, qui ne connoît les fentimens de l'humanité que pour en abuter. Les exemples n'en sont que trop récents. Voyez journal historique, Avril 1756, pag. 316.

### ARTICLE XXXIV.

A U retour des voyages, le reste des vituailles & munitions sera configné par le maître, entre les mains des propriétaires.

C Er article est tiré pour ainsi dire mot à mot de l'article 10 de l'Ordonnance de la Hanse Teutonique.

Il estévident en effet qu'au retour du voyage & après le désarmement du navire, le maître doit remettre aux propriétaires, ce qui reste des vituailles & munitions, puisque c'est à eux que le tout appartient, & qu'il n'en est plus

besoin pour l'usage & le service du navire.

Mais parce qu'il ne s'agit plus du falut de l'équipage, l'article ne dit pas comme le trente deuxieme, que le capitaine, faute de remettre ce reste de vituailles & de munitions, sera puni corporellement. Ainsi de droit il n'y a contre lui à cet égard qu'une action civile à exercer, fauf le cas où il auroit détourné & diverti ces vivres restans pour les appliquer à son profit; car par là s'étant rendu coupable du crime de vol, il feroit sujet sans contredit à être poursuivi extraordinairement.

Par rapport aux munitions de guerre, & sur-tout de la poudre, il n'étoit que trop ordinaire aux capitaines de les disciper dans les sêtes qu'ils donnoient dans les rades des colonies. Il réfultoit delà outre la dépense qui étoit à charge aux armateurs, des accidens affez fréquens, & même que faute de poudre les navires n'étoient plus en état de se défendre des corfaires & des forbans. C'est ce qui a donné lieu à l'Ordonnance du 8 Avril 1721, Suprà article 20, portant défenses à tous capitaines de navires de tirer aucun coup de canon dans les rades des colonies, à moins que ce ne sût pour faire signal d'incommodité, ou pour quelqu'autre nécessité, sans permission expresse de l'ossicier du Roi, commandant dans lesdits lieux & rades, à peine de 100 livres d'amende & du double en cas de récidive. Mais cette permission du Commandant ne dispenseroit pas le capitaine de saire raison à son armateur, des munitions qu'il auroit mal-à-propos consommées.

# ARTICLE XXXV.

S I le maître fait fausse route, commet quelque larcin, soussire qu'il en soit fait dans son bord, ou donne frauduleusement lieu à l'altération ou consiscation des marchandises ou du vaisseau, il sera puni corporellement.

A fausse route, qui aux termes de cet article mérite punition corporelle; ne s'entend que d'une véritable fausse route qui expose le navire, qui l'écarte du lieu de sa destination, ou qui allonge considérablement le voyage, le tout par le fait propre du capitaine, en fraude & par afsectation. Car s'il ne l'a fait que par un bon motif, comme par exemple, si sur un avis vrai ou saux qu'il y avoit des vaisseaux ennems sur sa route, il a changé la sienne; & de même, si sans avis il ne l'a changée que de concert avec ses officiers, dans la crainte de rencontrer l'ennemi dans les parages de sa route à droiture, il n'y a aucun reproche à lui saire. V. insta l'article 26, titre des assurances.

Le seul fait même de l'entrée d'un navire sans nécessité dans un havre étranger, n'est pas la fausse route qui mérite punition corporelle, puisque l'article 24 ci-dessus, ne parle pour ce cas que d'une punition exemplaire; de sorte que ce ne seroit qu'à raison des circonstances que la peine corporelle pourroit suivre.

A l'égard du larcin, soit que le capitaine le commette par lui-même ou par le ministere de quelques uns de ses gens; soit qu'il le laisse commettre, il est également & très-justement sujet à punition corporelle, à raison de son manquement de sidélité, & de l'abus qu'il a sait de la consiance des propriétaires & de l'armateur, envers lesquels il s'est rendu coupable par-là, d'avoir violé le depôt qu'ils lui ont mis en mains.

Mais pour ce qui est du larcin commis par autrui; asin qu'il soit censé l'avoir soussert & par-là en être réputé complice, il est entendu qu'il doit en avoir eu une pleine connoissance, soit dans le temps ou depuis, & qu'il y en ait preuve, sans qu'il y ait fait les diligences & perquisition convenables pour

découvrir le coupable & l'arrêter pour le faire punir.

Ces vols à boid font affez communs, tant à la décharge qu'au chargement des navires à l'Amérique; mais il est extrêmement rare qu'on en découvre les auteurs. La police qui s'observe pour dédommager du vol le propriétaire de la chose volée, lorsque le voleur ne peut pas être reconnu, est d'en faire supporter la valeur à tout l'équipage indistinctement, aussi bien au capitaine qu'aux

Mmm ij

officiers & aux matelots, le tout au fol la livre des gages d'un chacun. C'est une perte qui se régale sur eux tous, non par têtes précisément, mais eu

égard au prix de leurs gages.

Il n'est certainement pas de tempérament plus judicieux à prendre, quoiqu'on ne doive pas présumer naturellement que le vol puisse avoir été fait par les officiers majors, encore moins par le capitaine; & qu'ainst c'est leur faire supporter, pour une bonne partie, les friponneries des matelots: mais ensin l'ordre l'exige. Ce n'est donc pas parce qu'on les soupçonne d'avoir concouru au vol qu'on les oblige de contribuer à la perte; mais seulement pour les rendre plus attentits par leur intérêt personnel à empêcher ces vols en veillant de plus près sur la conduite des matelots.

Qu'il s'agisse d'une chose aisée à cacher ou d'un gros volume, telle qu'une suttaille de sucre ou indigo, d'une balle de coton ou autre marchandise; dès qu'elle ne se trouve pas au récensement des esses, à la charge ou à la décharge du navire, & qu'il est vérissé qu'elle a été envoyée par le marchand chargeur pour être embarquée, & qu'elle a été prise en compte par l'officier préposé pour tenir l'état général du chargement; elle est réputée volée, & par conséquent c'est le cas de la contribution dont il est parlé; faus la preuve

de l'erreur, ou qu'elle a été volée par quelque particulier.

Quant à l'altération des marchandifes à laquelle le capitaine peut donner lieu, il faut qu'il y ait fraude de fa part, pour qu'il fubiffe à ce fujet la peine corporelle; & c'est ce qui résulte de ce terme frauduleusement employé dans cet article. Or il y aura fraude s'il soutire en tout on en partie des barriques de vin ou d'autre liqueur; s'il en procure le coulage par quelqu'autre voye; s'il tire d'excellent indigo d'une futaille pour y en fublister d'une mauvaile qualité ou inférieure, &c. Mais si c'est seulement par impéritie, négligence ou étourderie; comme s'il fait mal placer les marchandises en mettant des marchandifes feches ou de prix fous d'autres sujettes à coulage; s'il le laisse sur le tillac; s'il manque de tenir fermées les écoutilles & les fabords du navire; fi par contravention à l'Ordonnance de 1689, liv. 1, tit. 3, art. 2, obligeant un capitaine de vaisseau du Roi à lui lâcher quelque coups de canon, sur son refus d'aller à bord lui montrer ses instructions; les marchandises en reçoivent quelque dommage, &c. Dans tous ces cas il est responsable sans difficulté des dommages & intérêts; mais ce ne peut être que par action purement civile.

De même par rapport à la confiscation des marchandises à laquelle il peut donner lieu, il faudroit aussi qu'il y eût de la fraude de sa part, pour être sujet à punition corporelle; mais la fraude en pareil cas est encore plus difficile à prouver, à présumer même, qu'à l'égard de l'altération des marchandises.

Si les marchandifes font confisquées, c'est parce qu'il aura manqué de se pour voir des expéditions nécessaires pour leur transport, ou parce qu'il n'aura pas sait les déclarations requises au bureau de la douane, &c. Or tout cela ne devant être imputé qu'à oubli ou négligence, il ne peut y avoir contre lui qu'une acton civile pour l'obliger par voye de garantie au paiement des dommages & intétêts. Stypmannus ad jus maritimum, cap. 10, n. 212, fol. 518. Kuricke ad jus Hanseaticum, art. 19, tit. 3, n. 10, fol. 725. Stracha de nautis part. 3, i. n. 22.

Il on faut dire autant de la confiscation du vaisseau qui ne peut avoir lieu que pour mêmes causes, ou pour n'avoir pas pris un congé de M. l'Amiral

pour le voyage.

Mais encore une fois, dans tous ces cas, & par-tout où il y a de sa saute, même legere, il est tenu des dommages & intérêts, comme étant obligé d'apporter dans toute sa conduite les mêmes soins & précautions dont use un diligent pere de samille. V. supra art. 9. hujus tituli. Loccenius de jure maritimo lib. 2°. cap. 1°. n°. 9°. où il expose tout de suite les qualités dont un maître ou capitaine de navire doit être pourvu, & les obligations de son emploi.

### ARTICLE XXXVI.

E maître qui sera convaincu d'avoir livré aux ennemis, ou malicieusement sait échouer ou périr son vaisseau, sera puni du dernier supplice.

N capitaine ou maître sera convaincu d'avoir livré son navire à l'ennemi, s'il est prouvé, non-seulement qu'il ait conduit dans un port, ou trop près des gardes-côtes ou corsaires du pays ennemi, sans être moralement en état de résister; mais encore il y a preuve qu'il n'a pas sait tout ce qui dépendoit de lui pour éviter un vaisseau ennemi avec lequel il n'étoit pas en état de se mesure. Il en sera de même, si n'ayant pu absolument empêcher le navire ennemi d'atteindre, il s'est rendu sans combat; car la lâcheté ne peut pas aller jusques-là, & la présomption est juris & de jure qu'il y a de la trahison & de la persidie. Casa regis disc. 23, n. 75. Stracha de nautis partie 3 â. n°. 50; jus Hanseaticum, tit. 3, art. 12; apud Kuricke sol. 650 & 651.

A la vérité on n'exige pas de lui qu'il rende un combat tel que l'Ordonnance de 1689, liv. 4, tit. 12, art. 36, en impose l'obligation aux capitaines des vaisseaux du Roi, d'après le Réglement du 14 Juillet 1675; mais aussi, autre chose est de combatre jusqu'à la derniere extrêmité, & autre chose est de se rendre sans coup férir, pour ainsi parler. Encore une sois une telle lâ-

cheté n'est pas concevable sans perfidie.

Malgré cela néanmoins il feroit difficile de se déterminer à condamner à mort un maître de navire qui sans autre indice d'un dessein formé de livrer son vaisseau à l'ennemi, se seroit lâchement rendu sans aucun combat, à moins que les forces ne sussent à peu près égales, & qu'il ne sût rendu malgré son

équipage réfolu de se désendre.

Pour ce qui est du maître ou capitaine, qui après s'être mis sous l'escorte d'un vaisseau du Roi, s'en sera séparé, sans cause légitime; pour cela seul il ne sera pas censé avoir livré son navire à l'ennemi. Cependant parce que c'est de sa part une grande imprudence jointe à un désaut de subordination, il mérite une punition arbitraire, même corporelle, suivant les circonstances, au sentiment de Loccenius de jure maritimo lib. 2°. cap. 2°. n. 3°. fol. 137.

L'Ordonnance de 1689, liv. 4, tit. 2, art. 38, vouloit que pour ce manquement il fût condamné aux galeres; mais cette peine modérée depuis avec des variations par autres Ordonnances des 21 Février 1691, 13 Août 1692,

& 16 Février 1695, a enfin été fixée par une derniere Ordonnance du 14 Mai 1745, à 1000 liv. d'amende, à un an de prison, & à être déclaré incapable de commander à l'avenir aucun bâtiment de mer, le tout sans distinguer si la séparation de l'escorte a été suivie ou non de la prise du navire.

Telle a étéaussi la peine insligée au capitaine Corbun, commandant le navire la Sainte Claire, par Sentence de l'Amirauté de la Rochelle, du 21 Avril

1747, confirmée par Arrêt du 19 Juin de la même année.

Ce capitaine avoit abandonné la flotte qui étoit tous l'escorte de M. Macnemara, & qui avoit relâchée à la Corogne. Au lieu d'entrer comme les autres dans ce port, il sit route pour la Rochelle, croyant n'avoir plus à craindre d'être pris, il le sut néanmoins.

Dans ses moyens de défenses, il soutenoit qu'il n'avoit pas eu connoissance que la flotte eût relâchée à la Corogne, & effectivement, il n'y avoit pas de quoi le convaincre qu'il l'eût su positivement; mais il avoit résisté à son équipage qui le solicitoit de gagner ce port, bien persuadé que la flotte y avoit

effectivement relâchée.

Il étoit donc véritablement dans le cas de subir la peine prononcée par l'Ordonnance du 14 Mai 1745. Cependant comme au fonds, il n'étoit pas sans quelque sorte d'excuse, & que d'ailleurs il étoit reconnu pour un capitaine expérimenté; M. l'Amiral voulut bien lui remettre l'amende de 1000 liv. qu'il avoit encourue, suivant l'ordre de remise du 5 Novembre de la même année; & depuis le Roi a eu la bonté de lui rendre la faculté de commander des navires, en le relevant de l'interdit prononcé contre lui, par des lettres de réhabilitation du 31 Août 1754, entérinées au Parlement en vacations le 9 Septembre suivant, & enrégistrées au Gresse de l'Amirauté de la Rochelle le 28 du même mois.

Voir pour les convois & escortes, les observations sur l'article 5, tit. des loyers des matelots; c'est le tit. 4 du liv. 3. Cette Ordonnance du 14 Mai 1745

y sera rapportée.

Mais dans les autres cas marqués ci-dessus, la trahison étant maniseste, la peine de mort doit s'ensuivre; non qu'un tel capitaine ou maître de navire doive être comparé comme l'insinue le Commentateur, à un Gouverneur de place qui la livreroit aux ennemis, ce seroit consondre les idées. Si donc il est punisable du dernier supplice, ce n'est pas précisement comme traître à son Roi & à l'Etat, pour avoir sortisé les ennemis de sa patrie; car de quel secours peut leur être son navire? Mais pour avoir criminellement fait perdre un bien considérable à ceux qui lui en avoient considérable ment peut leur être son navire qu'il un en avoient considérable à ceux qui lui en avoient considérable à direction & la défense; en un mot pour s'être rendu coupable d'un crime d'autant plus énorme, qu'il a commis en qualité d'homme public. Le crime sera encore plus grand à la vérité, si par-là, les gens de son équipage ont été faits prisonniers de guerre; mais le corps principal du délit sera toujours d'avoir violé la soi publique en transportant frauduleusement à autrui un bien dont il n'étoit que le dépositaire.

Une preuve au reste que tout crime qui viole la soi publique, par cela seul est digne de mort; c'est que cet article prononce la même peine contre le maître qui, malicieusement & de dessein premédité, tait échouer ou périr son vaisseau, quoique par événement, loin qu'il lui en revienne aucun prosit, il

perde les gages en entier avec tous ses effets.

Mais l'article suppose qu'il l'ait fait malicieusement, d'où il faut conclure que si l'échouement a été nécessaire pour se garantir d'un naustrage absolu qui paroissoit inévitable sans cela, comme il est arrivé en bien des rencontres, il n'y aura rien à imputer alors au capitaine, moyennant toutesois qu'il n'ait pris ce parti que de l'avis des principaux & du plus grand nombre de son équipage. Et il en sera de même quoiqu'il y ait à bord un pilote côtier ou lamaneur, qui s'oppose à l'échouement; insta art. 44, tit. 9 du liv. 4.

Du même principe ci-dessus établi, il s'ensuit encore que ceux qui, trompans tout de même la soi publique, ont eu la scélératesse de supposer des navires non existans, d'y avoir fait en conséquence des chargemens, & ensuite sur de fausses factures & charte-parties, d'avoir fait faire des assurances sur ces navires & chargemens supposés sont égalemens dignes du dernier supplice. Et c'est aussi ce qui a été jugé par jugement souverain rendu par M. de Barentin, Intendant de cette généralité, Commissaire du Confeil en cette partie, assisté des Officiers de l'Amirauté & des Commissaires par lui nommés le 23 Janvier 1739. Par ce jugement, le nommé Brissaud sils, négociant de la ville de Saint-Jean-d'Angély, convaincu de cette complication de crimes de faux, sur condamné à mort par contumace.

On a vu encore depuis peu d'années à Bourdeaux des friponneries du même genre, pratiquées contre des affureurs, ou des capitaines de navires, de concert avec les prétendus chargeurs, qui avoient fait périr leurs bâtimens, l'un par naufrage, l'autre par le feu. Dans l'affaire concernant le navire le Vigilant, le capitaine, par Arrêt de Bourdeaux du 19 Octobre 1751, a été condamné à mort, ayant été convaincu d'avoir fait périr son vaisseau de dessein prémé-

dité, & d'y avoir simulé des chargemens.

Au furplus, ce n'étoit pas la peine que le Commentateur empruntât des notes fur le Guidon art. 23 du ch. 5, & art. 10 du ch. 19, les autorités qu'il a citées fur cet article, pour dire que tout naufrage est présumé arrivé par la faute du maître, puisqu'il est obligé de convenir que sans preuve, il n'y a pas de condamnation à lui faire subir, ce qu'il faut entendre tant au civil qu'au criminel.

Par l'article 3 des Jugemens d'Oleron, en cas de naufrage, le maître, à la différence des matelots, doit travailler à fauver les effets autant qu'il est en lui, & les mettre en sûreté ou fauve-garde, sur peine d'en répondre en son nom : mais par notre Ordonnance, dès que les Officiers de l'Amirauté sont rendus au lieu du naufrage, le sauvement & la sûreté des effets ne le regardent

plus. V. le titre des naufrages.

Il a été parlé ci-dessus d'un navire marchand qui s'est mis sous l'escorte d'un vaisseau de guerre, & cela donne occasion de rapporter ici une décision intéressante de l'Ordonnance de la Hanse Teutonique, article 17, si quelques navires, est-il dit dans cet article, sont compagnie entr'eux, ils seront obligés de de la tenir, & de s'attendre l'un l'autre, à peine de payer tout le dommage que les autres recevront de l'ennemi ou des pirates.

C'est, dit Cleirac, ce qu'on appelle au levant, aller de conserve ou à la flotte, d'où résulte une obligation réciproque de se désendre & protéger l'un l'autre

pendant le voyage. Cela paroît extrêmement juste.

En conséquence, il a été jugé au Parlement de Rennes, par Arrêt du mois

de Novembre 1655, cité par Hevin, qu'en pareil cas la surprise de quelquesuns des navires, les autres ayant sui, devoit être supporté par les autres, par contribution.

Dans l'espece, les capitaines & armateurs de 40 navires de Saint Malo; s'étoient associés pour la pêche de la morue, avec promesse de ne point s'abandonner. Ils surcet rencontrés par trois frégates Angloises: plusieurs chercherent leur salut dans la suite; d'autres résisterent. & surcent si maltraités, qu'ils perdirent l'occasion de la pêche. Les propriétaires de ceux-ci se pourvurent pour obliger ceux des autres qui avoient sait une heureuse pêche de contribuer à la perte, & l'Arrêt ordonna la contribution.

L'auteur dit que le motif de cette rigueur, fut ce semble d'obliger les sujets du Roi à faire les derniers essorts pour soutenir la gloire de ses armes : mais il s'est trompé. La décision ne peut avoir eu pour sondement que la convention pour l'association avec promesse de ne point s'abandonner, lequel contrat est licite & obligatoire; de maniere même qu'on met au rang des dépenses, dont l'indemnité est dûe, les frais de la guérison des blessés. Grotius de jure belli &

pacis lib. 2°. cap. 12°. §. 25.

De même, si deux ou plusieurs navires s'associent pour la pêche ou pour en partager également les profits; & que l'un vienne à périr, ceux qui représentent les intéressés audit navire, sont sondés à demander part dans la pêche des autres, de même que dans leurs filets & engins; mais il ne pourront leur faire supporter la perte du navire. Article 28 des Jugemens d'Oleron; ce qu'il faut

entendre, fauf stipulation contraire.

Il a aussi été parlé ci-dessus, de l'Ordonnance de 1689, qui oblige les capitaines des vaisseaux du Roi de combattre jusqu'à la dernière extrêmité, & qui leur est enjoint de se laisser sorcer l'épée à la main, même brûler, pluyêt que de se rendre. La même Ordonnance, liv. 3, tit. premier, article 4, leur désend aussi de saluer aucune place maritime ou forteresse étrangere, qu'ils ne soient assurés que le salut leur sera rendu; disposition qui se rapporte à celle de l'article 23, de l'Ordonnance de Philippe II, Roi d'Espagne, du mois d'Octobre 1565, donnée a Bruxelles, portant désenses d'abattre le principal pavillon chargé des armes royales, avec injonstion de se désendre jusqu'à se perdre plutôt

A ce sujet, Loccenius, dejure maritimo, lib. 3º.cap. 10º. in integrum, discute savamment la question, si un capitaine de navire pourroit en conscience obéir à une loi qui lui ordonneroit de mettre le seu à son vaisseau, & de périr avec

les fiens, plurôt que de fe rendre aux ennemis.

Si une question de cette nature n'est pas du ressort d'un jurisconsulte, on est du moins édissé de lui voir soutenir la négative avec sermeté. La raison qu'il en rend est sans réplique, savoir que la loi divine doit l'emporter sur toute loi homaine; mais quel langage aujourd'hui? Il n'est point de militaire qui n'adopte la décisson de notre auteur, & il n'en est peut être pas un seul qui orât all' guer la raison qu'il en apporte. Servir Dieu & conserver une réputerion de bravoure, cela étoit bon autresois; mais on ne peut se le persuauer aujourd'hai, malgré l'exemple des Turennes, des Berwik, &c.



# TITRE II. DE L'AUMÖNIER.

Ly a des dangers sur la terre comme sur la mer; mais sur terre. les secours spirituels sont presque roujours à portée; & c'est toure autre chose sur mer, par rapport aux vaisseaux où il n'y a pas

Il est vrai, comme l'observe Loccenius, de jure maritimo, lib. 2°, cap. 1°. no. 5, que la providence ne manque pas aux navigateurs, & qu'à ce fujet le navire est appelle benedictum lignum au ch. 14 de la sagesse; verset 7; mais leur vie, trop ordinairement licentieuse, les empêche de faire des réflexions falutaires sur les perils qui les environnent, & par conséquent n'est pas propre à attirer fur eux les bénédictions du Seigneur.

A meture que l'esprit de religion s'afforblit, pour faire place à une indifférence qui tient de stupidité sur le sort de l'autre vie, il est beau de voir ce pieux Jurisconsulte rappeller aux gens de mer la vérité de la résurrection des corps, & les exhorter à régler leurs mœurs, de maniere à pouvoir rai-

sonnablement mettre leur confiance en Dieu.

Etiam si verd, dit-il, flat esca piscium corpus, nihilominus aquè particeps erit resurrectionis mortuorum & calestis gloria in christo servatore descendens, aique alterius corpus in terrá putrescens, vermiumque cibus, de quo divina testimonia omni exceptione majora habemus. Servat omnia offa ejus, unum ex illis non frangitur. Pfalm, 34. V. 21 & apocal 20 V. 13, reddidit mare mortuos quos habebat. Belle leçon pour nos matérialistes.

Au même no. 5, pag. 123, il dit encore, non est dubitandum, quin, si navigationem recle instituentes, se Deo commendent, Deus illos tanquam in viá sua ambulantes, servaturus sit ..... aut si ellis in mari paruendum sit seria, delictorum panitudine duili & Christi merito niai, I eo animas suas commendent; atque sic

in vocatione sui beate decedent. &c.

Un autre auteur, Julius Ferretus, de re navali lib. 4º. nº. 20 fol. 49. verso, exhorte en confequence ceux qui s'embarquent, après avoir oui la Messe du Saint esprit, à adresser à Josus-Clerist la priere suivante, à genoux avec un cour pur & une foi vive. Justifli, Donne Jeju Chrife, discipulos tuos afcendere nivicelam, ' pacedere le transfectum : & iu, Domine, afcendisti naviculam 5 transfretasti mare, & percentsti in civitatem tuam. Ita digneris hanc classam tuam salvam sote & tutam, ut navem discipulorum tuotum, & petrum Tom. 1.

deambulantem in aquá servasti. Et placatus dominus, ajoute-t-il, succurret bonæ menti humilium precantium, & sirmiter credentium, quorum preces exaudit & non contemnit Deus; & sides servat sideles restè credentes, cujus meritum est credere id

quod non videtur, & separat fides, fideles ab infidelibus, &c.

On trouve aussi à la suite de la table des chapitres de la traduction du Consulat, édition de 1577, l'oraison pour les navigateurs, en ces termes: Deus qui transsulfilisti patres nostros per mare rubrum; & transvexisti pera quam, nimiam laudem tui nominis decantantes, te suppliciter deprecamur ut in navi samulos tuos repulsis adversitatibus, portu semper optabili, cursuque tranquillo tuearis: per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in sacula seculorum, amen.

Et à la fin de cette complication de loix maritimes, cette priere à St. Jean-Baptiste, » ô Benoît, St. Jean-Baptiste, veuille garder tous & chacun les » mariniers & autres gens qui vont sur mer, les veuille garder de défortune, » & prier Dieu qui les veuille préserver, amen. » Heureuse simplicité de nos

peres, qu'êtes-vous devenue!

C'est aussi à dessein de rappeller les navigateurs à des sentimens de religion, & de leur saire saire des retours sur eux-mêmes, que l'Eglise a introduit dès les premiers temps, la cérémonie sainte de bénir les navires, & qu'en se conformant à ses intentions, Louis XIV, Prince aussi grand par sa piété que par ses vertus héroïques, après avoir ordonné qu'il y auroit à l'avenir un Aumônier sur chacun de ses vaisseaux, imposa de même l'obligation à tous les armateurs de navires destinés pour des voyages de long cours, d'avoir un Aumôier sur chacun de leurs navires, comme il résulte de l'article qui suit.

### ARTICLE PREMIER.

Ans les navires qui feront des voyages de long cours, il y aura un Prêtre approuvé de fon Evêque Diocéfain, ou de fon Supérieur (s'il est Religieux) pour servir d'Aumônier.

N Aumônier auroit assurément son utilité pour un vaisseau faisant simplement le cabotage; mais comme cette sorte de navigation est ordinairement assez courte; que d'ailleurs en cas de maladie dangereuse de quelqu'un de l'équipage, il est aisé de le remettre à terre pour lui procurer du soulagement, & que c'est par cette raison que dans la navigation au cabotage, on est dispensé de prendre un Chirurgien, instà article premier, tit. 6 il n'est pas étonnant que l'obligation d'avoir un Aumônier comme un Chirurgien, ne regarde que les voyages de long cours.

Ces voyages au long cours sont spécifiés & déterminés dans le titre des assurances ci-après article 59. Depuis cette Ordonnance, il en est intervenu quelques autres, dont les unes on restreint, & d'autres ont étendu la dis-

position du présent article.

Par celle du 2 Juin 1694, il fut enjoint à tous propriétaires & capitaines de navires de 25 hommes d'équipage & au-dessus, destinés pour les voyages de long cours, d'y embarquer un Aumônier, qui seroit payé sur le pied de 30 liv. par mois, & auroit la table du capitaine, à peine contre les propriétaires & capitaines de 1500 liv. d'amende, dont les capitaines paieront le tiers, sans en pouvoir être déchargés sous quelque prétexte que ce fût. Mais fur ce qu'il fut représenté, que les bâtimens sur lesquels 25 hommes d'équipage suffitoient, étoient trop petits pour que le service divin s'y fît avec décence. & d'ailleurs que les profits que faitoient ces bâtimens étoient trop peu considérables pour supporter la dépense d'un Aumônier, le Roi rendit une nouvelle Ordonnance le 2 Février 1701, qui restreignit l'obligation de prendre des Aumôniers aux navires de 30 hommes d'équipage & au-dessus , & en dispensa ceux au-dessous.

D'un autre côté, des Aumôniers ayant été jugés aussi nécessaires sur les navires armés en courte que fur ceux destinés aux voyages de long-cours. à causes des fréquens dangers de la course ; par Ordonnance du 30 Août 1702, il fut réglé qu'il y auroit un Aumonier fur chaque navire corfaire, étant du port de 100 tonneaux & au-deflus, lequel Aumônier sera approuvé conformément à ce qui est prescrit par cet article pour les voyages de longcours; Ordonnance suivie d'une autre du 11 Mars 1705, qui étendit cette obligation à tout armateur de bâtiment corfaire d'un pont & demi . & de 60 hommes d'équipage, avec injonction d'y pratiquer un logement convenable pour l'Aumônier, de pourvoir à sa subsistance & de lui payer les appointemens qui teroient réglés en cas de contestation, par les Officiers de

l'Amirauté.

Plusieurs armateurs & capitaines de navires ayant négligé de se conformer à ces Ordonnances, le Roi en renouvella l'exécution & donna fes ordres pour les faire obterver exactement à l'avenir , avec injonction aux Officiers de l'Amirauté d'y tenir la main. Lettre de M. de Pontchartrain, du 17 Juillet 1709. Aux termes de cette lettre il fuffitoit qu'il y cût 30 hommes d'équipage; mais depuis il est intervenu un nouveau Réglement du 5 Juin 1717, revêtu de Leures Patentes du 8 du même mois, par lequel l'obligation d'embarquer un Aumônier pour les voyages de long-cours, a encore été restreinte aux vaisseaux dont les équipages teront de 40 hommes & au-dessus, & l'amende

moderée à 200 liv.

On ne peut prendre pour Aumônier qu'un Prêtre, à cause que ses sonctions principales sont, la confession, l'administration des Sacremens & la célébration de la Messe. Si c'est un Prêtre séculier, il faut qu'il soit approuvé de son Evêque Diocétain ; & fi c'est un Religieux , il a besoin du consentement de son supérieur, aux termes de notre article.

# DE PAR LE ROI.

SA MAJESTÉ étant informée que la plupart d'iceux négligent d'y embarquer des Aumô-des capitaines des vaisseaux qui font des niers , fous prétexte d'éviter une dépense qu'ils voyages de long-cours, & les propriétaires croient inutile & préjudiciable à leurs intérêts Nnn ii

particuliers, quelque pen confidérable qu'elle loit, & en même temps nécessaire par rapport aux fecours ipirituels, dont les équipages font privés pendant un long temps, & qu'ils y foient excités par l'Ordonnence de la Marine de mil fix cent quatre-vingt-un, qui regle les fonctions dont ces Aumôniers doivent être chargés. Sur quoi voulant pourvoir, Sa Majesté a ordonne & ordonne, veut & entend qu'il toit embarqué fur tous les vaiilleaux qui iront aux voyages de long-cours, entre lesquels seront réputés ceux des ports de Provence en levant, & ceux dans lefquels il faut paffer le détroit de Gibraltar, dont les équipages feront au-deilus de vingt-cinq hommes, un Aumônier, Prêtre, on Religieux approuvé par l'Evêque du Diocète du port d'où ils partiront, pour administrer

les Sacremens, & faire les fonctions prescrites par l'Ordonnance de mil tix cent quatre-vingtun, qui fera payé fur le pied de trente livres par mois, & aura la table du capitaine, à peine contre les propriétaires & capitaines des bâtimens, de quinze cens livres d'amende, dont les capitaines paieront le tiers fans en pouvoir être dechargés fous quelque prétexte que ce soit. Mande & ordonne Sa Majeitéaux Officiers de l'Amirauté, & aux Commissaires établis pour les Classes dans les Villes maritimes. de tenir la main chacun en droit foi à l'exécution de la prétente Ordonnance. Fatt à Verfailles le deuxieme Juin mil fix cent quatrevingt-quatorze. Signe, LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX.

# DE PAR LE ROI.

SA MAJESTÉ a réglé par fon Ordonnance du mois d'Août 1681, que dans les navires qui feront des voyages de long-cours, il y auroit un Prêtre approuvé par son Evêque Diocéfain, ou par fon Supérieur, s'il est Reli. gieux, pour feivir d'Aumonier; mais étant informée que cela n'a pu être exécuté, & particuliérement dans les mers du Ponant, à caufe que parmi les vaisseaux qu'on y équipe pour ces fortes de voyages, il v en a plusieurs de petits fur lesquels le service divin ne se pourroit faire avec décence, & que d'ailleurs les profits des voyages de ces fortes de bâtimens. font ordinairement si pen considérables, qu'ils ne pourroient supporter la dépense d'un Aumônier. A quoi ayant égard, & voulant néanmoins que ladite Ordonnance foit exécutée

dans les cas où elle peut l'être : Sa Majesté a ordonné & ordonne, veut & entend qu'il soit embarqué fur tous les vaisTeaux qui sont équipés dans les ports des côtes de Ponant, pour les voyages de long-cours, dont les équipages feront de trente hommes & au-deslus, un Prêtre approuvé par son Evêque Diocésain ou de son Supérieur, s'il est Religieux, pour y fervir d'Aumonier, administrer les Sacremens, & faire les fonctions prescrites par ladite Ordonnance de 1681. Enjoint Sa Majesté aux Officiers des Sieges de l'Amirauté ès mers de Ponant, & aux Commissaires établis pour les Classes, de tenir la main chacun en droit foi à l'exécution de la présente Ordonnance. Fait à Versailles le 2 de Février 1701. Signé, LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX. Et scellé.

# DE PAR LE ROI.

S A MAJESTÉ étant informée qu'on a négligé julqu'à préfent de mettre des Aumôniers fur la plupart des vailleaux que fes fujets arment pour faire la guerie à les ennemis, ce qui prive les matelors & foldats, qui font bleffés dans les combats que ces vailleaux rendent, des tecours fiprituels dont ils ont belont; & voulant que le fervice divin foit fait auffi fur ces vailleaux, en obfervant en même temps qu'ils foient tels, que ce fervice s'y paiffe faire avec la décence convenable, Sa Majerté a ordonné & ordonne à tous ses sujets qui arment contre les ennemis de son Etat des vaisseaux du port de cent tonneaux & au-dessus, d'y faire embarquer des Aumôniers qui soient approuvés par l'Evèque Diocésain, ainsi qu'il est porté par l'Ordonnance de la Marine de l'année 1681, pour les vaisseaux qui vont au long-cours. Mande & ordonne Sa Mijestè à Mons. le Comte de Toulouse, Amiral de France, de tenir la main à l'observation de la présente Ordonnance, qui sera registrée,

Sa Majesté aux Ossiciers de l'Amiranté d'y deux Signé, LOUIS Explus bas, Phelypeaux tenir la main en ce qui les concerne. Fait à Et scellé.

Iue & publice par-tout où befoin fera. Enjoint Marly le trențieme jour d'Anût tuil fept cent

# ORDONNANCE DU ROI,

Pour obliger les Corfaires de Dunkerque d'une certaine grandeur d'avoir à bord un Aumonier.

Du 11 Mars 1705.

### DE PAR LE ROI.

S A MAJESTÉ ayant été informée que les armateurs du port de Dunkerque, font disficulté de recevoir des Aumôniers fur les vailfeaux qu'ils font équiper pour la course, sons prétexte que la plupart de ces navires font trop petits, & que par conféquent il n'y a pas de logement pour eux ; & voulant que les Ordonnances qu'elle a rendues sur ce qui regarde l'embarquement des Aumôniers foient exécutées, elle enjoint à tous les armateurs d'en faire recevoir sur tous les bâtimens qui auront un pont & demi & soixante hommes d'équipage, de

pourvoir à leur logement & subsistance, & de leur payer les appointemens qui leur feront réglés par les Officiers de l'Amirauté, en cas de contestation. Mande & ordonne Sa Majeste à Mr. le Comte de Toulouse, Amiral de France, de tenir la main à l'execution de la présente Ordonnance, & aux Officiers de l'Amirauté de la faire publier & afficher, asin que personne n'en prétende cause d'ignorance. Fait à Verfailles le 11 Mars 1705. Signé, LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX.

# LETTRE

De Mr. de PONTCHARTRAIN, pour faire prendre des Aumôniers aux vaisseaux de trente hommes d'équipage & au-dessus.

Du 17 Juillet 1709.

M ESSIEURS, le Roi a réglé par fes Ordon-nances des 2 Février 1701, & 30 Août 1702, qu'il seroit embarqué des Aumôniers fur tous les vaisseaux qui teront des voyages de long-cours, dont les équipages seront de trente hommes & au-dessus, & sur les navires de 100 tonneaux & au dessus, qui seront armés pour courre sur les ennemis de l'Etat ; cependant, Sa Majesté est insormée que les propriétaires, armateurs & capitaines de ces navires ont négligé l'exécution de ces Ordonnances, de sorte que les matelots, soldats & ses autres sujets ont été privés des secours spirituels,

elle m'a ordonné de renouveller ses ordres à cet égard pour les faire observer à l'avenir avec plus d'exactitude & de vous faire favoir, que fon intention est que vous teniez la main à leur exécution avec tout le foin & toute l'attention possible dans l'étendue des ports de votre Jurisdiction. Informez-moi de ce que vous ferez. Je dois vous dire que Sa Majetté s'en prendra à vous de l'inevécution de ses ordres.

Je fuis , Messieurs , votre très-affectionné à vous servir, PONTCHARTRAIN.

A l'erfailles, le 17 Juillet 1709.

# REGLEMENT,

Par leque' le Roi ordonne que tous les négocians qui feront équiper dans les ports du Royaume des Vaisseaux pour des voyages de long cours, dont les équipages feront de quarante hommes & au-dessus, seront obligés d'y embarquer des Aumoniers, à peine de deux cens livres d'amende.

CA MAJESTÉ ayant réglé par ses Ordon-Inances des mois d'Août 1681, 2 Juin 1694, premier Juin 1695, 2 Février 1701, & 30 Août 1702, les vaisseaux sur lesquels il doit être embarqué des Aumôniers, par rapport au nombre d'hommes dont les équipages font composés, elle a été intormée que les négocians se dispensent, sous différens prétextes, d'en meure sur les vaisseaux qu'ils équipent dans les ports du Roynume pour des voyages de long cours, ce qui prive les équipages des fecours spirituels; & voulant que le service divin foit fait à l'avenir sur lesdits navites, & en faciliter les moyens, Sa Majesté, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orléans, son Oncle Régent, a réglé qu'il sera embarqué à l'avenir sur chacun des vaisseaux destinés pour des voyages de long cours, dont les équipages seront de quarante hommes & au-deffus, un Prêtre féculier ou régulier, approuvé par l'Evêque du Diocèfe d'où lesdits navires partiront, pour fervir d'Aumônier & faire les fonctions prescrites par l'Ordonnance du mois d'Août 1681,

à peine contre les propriétaires desdits navires de payer deux cens livres d'amendes

Mande & ordonne Sa Majesté à Mons. le Comte de Toulouse, Amiral de France, de tenir la main à l'exécution du présent Réglement, de le faire publier, afficher & enrégistrer partont où besoin sera, & de donner les ordres nécessaires pour sa pleine & entière exécution. Fait à Paris le cinquieme jour de Juin mil sept cent dix-sept. Signé, LOUIS. Et plus bas. PHELYPEAUX.

Registré, oui, & ce requérant le Procureur-Général du Roi, pour êrre éxécuté silon sa forme & teneur & copies collationnées envoyées aux Sieges de l'Amirauté du ressort, pour y être lues, publiées & régistrées; enjoint aux Substituts du Procureur-Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certisser la Cour dans un mois, suivant l'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement le sixieme jour d'Août mil sept cent dix-sept. Signé GILBERT.

# LETTRES-PATENTES

L OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de navarre : A tous ceux qui ces préfen-🖰 tes Lettres verront, Salut. Ayant éré informé que les négocians qui font équiper des vaisseaux dans les ports du Royaume, se dispensent sous différens prétextes d'y embarquer des Aumôniers, ce qui prive les équipages des fecours fpirituels, & voulant que le service divin soit fait à l'avenir sur lesdits navires, nous avons fait un Réglement en date du 5 du présent mois de Juin, pour obliger lesdits négocians qui feront équiper des bâtimens pour des voyages de long cours, dont les équipages feront de quarante hommes & au-deslus, d'embarquer fur chacun un Prêtre approuvé par l'Evêque du Diocèfe d'où lefdits navires partiront, pour servir d'Aumonier & faire les fonctions prefcrites par l'Ordonnance du mois d'Août 1681, à peine de deux cens livres d'amende contre lesdits propriétaires; pour l'exécution duquel Réglement, nous avons jugé nécessaire de faire expédier nos Lettres-patentes, adressantes à nos Cours. A ces causes, de l'avis de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc d'Orléans Régent, de notre très cher & très amé Coufin le Duc de Bourbon, de notre très-chers & trèsamé Coufin le Prince de Conti, de notre rrèscher & très-amé Oncle le Duc du Maine, de notre très-cher & très-amé Oncle le Comte de Toulouse, & autres Pairs de France, grands & notables personnages de notre Royaume, nous en confirmant ledit Réglement en date du du présent mois de Juin, ci-attaché sous le Contre-Scel de notre Chancellerie, l'avons

autorisé & autorisons par ces présentes signées de notre main, voulons qu'il soit enrégistré en nos Cours, & exécuté felon sa forme & teneur. Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeillers les gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, que ces présentes, ensemble ledit Réglement ils ayent à faire lire, publier & enrégistrer, & le contenu garder & observer selon leur forme & teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations, Ordonnances, Arrêts, Réglemens, & autres choses à ce contraires, auxquels Nous avons dérogé & dérogeons par cesdites présentes, aux copies desquelles & dudit Réglement collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, Voulons que foi foit ajoutée comme aux originaux : Car tel est notre plaisir; en témoin de quoi nous avons

fait mettre notre Scel à cesdites présentes Donné à Paris, le huitieme jour de Juin, l'an de grace mil cept cent dix-sept, & de notre regne le deuxieme. Signé LOUIS. Par le Roi, le Duc d'Orléans Régent présent PIELYPEAUX.

Registrées, oui & ce requerant le Procureur-Général du Roi, pour être exécuties jelon leur forme & teneur, & copies collationnées envoyées aux Sieges de l'Amirauté du ressor pour y être ues; publiées & registrées; enjoint aux Substituts du Procureur-général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un mois, suivant l'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement le sixieme d'Août mil sept cent dix-sept. Signé GILBERT.

# ARTICLE II.

Aumônier sera établi par le maître, du consentement des propriétaires catholiques, sans que ceux de la religion prétendue resormée puissent opiner aux choix de l'Aumônier.

PUISQUE c'est au maître ou capitaine établir l'Aumônier, du consentement toutes ois des propriétaires catholiques; mais sans consulter ceux de la religion prétendue reformée; il est évident que notre Ordonnance suppose que tout maître ou capitaine prosesse la religion catholique. En esset, quoique l'Edit de Nantes ne sût pas encore révoqué alors, il y avoit déja long-temps que les prétendus résormés étoient déclarés déchus & exclus de toutes charges & sonctions publiques, au rang desquelles on ne peut se dis-

penser de mettre la faculté de commander un navire.

Depuis la révocation de cet Edit de Nantes, l'intention de Louis XIV, étoit donc encore mieux marquée à ce sujet; c'est-à-dire, qu'il ne vouloit pas que ses vaisseaux ni ceux de ses sujets sussent commandés par d'autres que des catholiques. Cependant sous prétexte que depuis cette même époque, il n'y a plus dans le Royaume d'exercice public de la religion, que celui de la religion catholique; on s'est tellement accoutumé à dire, malgré l'expérience contraire, que tous les sujets du Roi sont catholiques, parce qu'il leur est désendu de prosesser une autre religion; on s'est, dis-je, tellement samiliarisé avec cette idée, qu'insensiblement on a cru pour l'avantage de la navigation, il convenoit de recevoir pour pilotes & capitaines, les gens de la religion prétendue résormée comme les catholiques.

Cependant les Officiers de l'Amiranté, toujours attachés aux regles & à l'observation des Ordonnances, ont continué long-temps de resuler d'admettre pour capitaines ou pilotes d'autres sujets que des catholiques, & cet usage ils l'ont conservé jusqu'au 18 Avril 1717, que Mr. le Comte de Toulouse leur marqua, que l'intention de Mr. le Duc d'Orléans, Régent,

du Royaume, étoit que jusqu'à nouvel ordre, on n'exigeât plus des sujets qui se présenteroient pour être reçus maîtres ou pilotes, la preuve de la catholicité; ce qui a toujours été observé depuis, sur ce prétexte qu'il est de l'intérêt de l'Etat d'avoir des capitaines de navires & autres gens de mer autaet qu'il se pourra, On en est venu même jusqu'à vouloir persuader que les religionnaires étant exclus des charges & offices, aussi bien que des métiers en jurande, & par-là étant invités à se livrer entiérement au commerce maittime, devoient être regardés comme la ressource la plus sûre pour le soutenir, & lui faire prendre chaque jour de nouveaux accroiffemens.

Que ce soit là une fausse idée, plutôt qu'une vérité, ce n'est point ce que j'entreprends de discuter; j'observerai seulement que de cette trop facile condiscensance qu'on a eue d'admettre pour pilotes & maîtres de navires, des religionnaires comme des catholiques, il en peut résulter que ces derniers trouvant difficilement à commander les navires des prétendus résormés, ou si l'on veut nouveaux convertis, se dégoûtent peu-à-peu d'une profession, où ils courent risque de manquer d'emploi; ce qui, comme trop capable d'écarter ceux des catholiques qui aspirent à la même profession, pourroit avec le temps faire laisser le champ libre aux religionnaires.

Seroit il néanmoins de la bonne politique de remettre entre leurs mains

toute la navigation & tout le commerce maritime du Royaume?

Quoi qu'il en foit, depuis que les religionnaires ont été admis pour capitaines de navires, il n'a prefque plus été question d'Aumônier sur les vaisseaux. Et d'abord sur ceux des propriétaires de la religion prétendue résonnée; cela est évident, même dans les cas où ils se sont servi de capitaines catholiques, parce qu'ils n'auroient pas voulu d'eux, si ceux-ci eussent demandé des Aumôniers.

L'Aumônier n'a donc pu être d'usage ensuite que sur les vaisseaux des catholiques; mais que ne peut pas la force du mauvais exemple, sur tout lorsque l'intérêt s'en mêle? On a trouvé de l'épargne à se passer d'Aumônier; cela a sussi. Cependant la loi est toujours subsistante, & dès que l'équipage est de quarante hommes, le capitaine ne doit point être expedié s'il n'y a un Aumônier sur le navire, ou un certificat de Mr. l'Evêque ou de ses grands Vicaires, portant qu'il n'y a point de Prêtre libre dans le Diocèse pour servir d'Aumônier.

Le Commentateur a dit vrai, en observant que la disposition de notre article est devenue inutile depuis que la religion prétendue resormée n'est plus tolérée en France; mais ce n'est pas dans le sens qu'il l'a entendu.



### ARTICLE 111.

I L célébrera la Messe du moins les Fêtes & Dimanches, administrera les Sacremens à ceux du vaisseau, & fera tous les jours matin & soir la priere publique, où chacun sera tenu d'assister, s'il n'a empêchement légitime.

UELLE perte pour la religion & pour le falut éternel des gens qui mourent en mer, que la privation de ces fecours spirituels sur tant de vaisseaux employés aujourd'hui aux voyages de long cours? & l'on s'étonnera après cela du libertinage affreux qui regne parmi les gens de mer?

Ce n'est plus que sur les vaisseaux du Roi, & sur ceux de la Compagnie des Indes que le service divin est célébré, & que les Sacremens sont administrés. Dans les autres navires, tout se réduir à la priere publique du soir & du matin, & encore faut-il pour que cet exercice de religion se fasse avec exactitude, que le capitaine soit un homme de bien, rigoureusement parlant, & non pas un honnête-homme selon le monde.

Les fonctions de l'Aumônier fur les vaisseaux du Roi, déjà déterminées par le Réglement du 6 Octobre 1674, ont été confirmées & marquées encore plus

en détail par l'Ordonnance du 15 Avril 1689.

L'article 2, tit. 9 de ce Réglement, porte que la Messe sera dite sur les vaisseaux tous les jours de Dimanches & de Fêtes, sans exception, à moins que le mauvais temps ne l'empêche; & les autres jours aussi touvent qu'il sera possible. Il ajoute que les prieres se feront soir & matin aux lieux & heures accoutumées, l'aumônier les prononçant à haute voir, & l'équipage répondant à genoux. Ces dispositions se retrouvent dans les articles 3 & 4, tit. 3, liv. 4 de ladite Ordonnance de 1689.

Ce qu'on n'y retrouve point, c'est celle de l'article 3 dudit Réglement, portant que ceux de la religion prétendue résormée, se retireroient vers le mât de missine pour y faire leurs prieres à voix basse sans qu'il leur sût per-

mis de chanter les pfeaumes, ni de faire aucun exercice public.

La raison pour laquelle cette disposition n'a pas été renouvellée dans l'Ordonnance de 1689, est que dès-lors tout exercice de la religion prétendue

réformée étoit aboli par la révocation de l'Edit de Nantes.

Ce que cette Ordonnance de 1689 a ajouté, concernant les fonctions de l'aumônier, le voici. Par l'article 5 du même titre, il est réglé que l'aumônier expliquera en François, au moins une fois la semaine, & le plus samiliérement qu'il se pourra, ce qui aura été dit en latin, suivant l'usage public & universel de l'Eglise, afin que les matelots & les soldats soient bien instruits de ce qu'il demande à Dieu pour eux & de ce qu'ils répondent.

Les jours de Dimanches & de Fêtes, l'aumônier fera le catéchifme, après en avoir pris l'ordre du capitaine, qui déterminera le lieu, l'heure & le nombre des gens qui y affisteront. C'est ce qui est ordonné par l'article 6; & par l'article 8, que l'on fonnera l'Angelus ayant chaque repas, & que

chacun dira la priere.

Tome, 1.

Aux termes de l'article 9, le St. Sacrement ne pourra être administré aux malades sans en avertir l'Officier de garde; & lorsque l'aumônier le portera, l'équipage sera à genoux & la tête nue, à peine contre les contrevenans d'être mis trois jours aux sers & de retranchement de 20 sols de leur solde.

Les articles 7 & 10 prononcent des peines contre les matelots & foldats qui fans cause légitime, manqueront d'affister à la Messe, aux prieres ou au catéchisme, ou qui y commettront des indécences, & contre les blasphéma-

teurs

L'aumônier aura foin de voir si la chapelle est en bon état, & la sera porter dans le vaisseau, aussi-tôt que les lieux où elle doit être mise seront disposés pour cela. Article premier, tit. 12, liv. premier de ladite Ordonnance de 1689.

Il visitera souvent & consolera les malades; aura un soin particulier de leur administrer les Sacremens, & rendra compte au capitaine de l'état auguel

il les aura trouvés. Art. 3.

Toutes ces dispositions conviennent également aux vaisseaux marchands sur lesquels il y aura des aumôniers; mais il y en a de particulieres pour les vaisseaux du Roi, dans les titres 9 & 10, liv. 20 de la même Ordonnance, concernant les aumôniers & missionnaires tirés des séminaires établis à cette sin dans les ports de Rochesort, Brest & Toulon. On y trouve entr'autres choses, article 7 du titre 9, «l'obligation de prier Dieu pour la confervation » du Roi, de la maison royale, & pour la prospérité des armes de Sa » Majesté, de réciter à cette intention tous les jours le pseaume Exaudiat, » répétant trois sois le verset, Domine salvum sac regem, & ajoutant l'oraison » Pro rege. » La philosophie d'alors n'étoit pas raisonneuse comme celle d'aujourd'hui.

### ARTICLE IV.

ÉFENDONS, sous peine de la vie, à tous propriétaires, marchands, passagers, mariniers & autres de quelque religion qu'ils soient, qui se trouveront dans les vaisseaux, d'apporter aucun trouble à l'exercice de la religion catholique; & leur enjoignons de porter honneur & révérence à l'aumônier, à peine de punition exemplaire.

Uo 1 QUE la disposition de cet article n'ait point été rappellée dans l'Ordonnance de 1689, on ne doit pas moins la regarder comme sub-fissante dans toute sa force. Si elle n'en a pas parlé au reste, c'est qu'elle a sup-posé qu'après la révocation de l'Edit de Nantes, il ne pouvoit plus se trouver dans les vaisseaux, des gens qui professaffent d'autre religion que la catholique, & par conséquent qui sussent capables d'apporter aucun trouble à l'exercice de la religion catholique, qui est la seule véritable.

Quant à l'injonction de porter honneur & révérence à l'aumônier, à peine

LIV. II. TIT. II. de l'Aumonier, ART. IV.

47

de punition exemplaire, elle est si naturelle & si convenable à l'honneur de la religion, que quand il n'y auroit pas de loi portée à ce sujet, on ne pourroit se dispenter de punir quiconque manqueroit de respect envers un homme, non-seulement revêtu du caractere vénérable de la prêtrise; mais encore exerçant dans le vaisseau, les sonctions privilégiées de curé & de pasteur des ames.

Et il ne faut point examiner, avec nos libertins esprits forts, si en rigueur la conduite de l'aumônier répond à la fainteté & à la dignité de son ministère. S'il manque de fidélité à ses devoirs, ce n'est point une raison pour s'oublier

envers lui; il n'en est pas moins l'oing du Seigneur.





# TITRE III.

# DE L'ÉCRIVAIN.

L n'est point parlé de l'écrivain dans les Us & Coutumes de la mer du Ponant, il en est seulement sait mention & très superficiellement dans les notes sur le huitieme article des jugemens d'Oleron. Cela n'est pas étonnant, la navigation & le commerce maritime ayant alors des bornes si étroites.

Dans la fuite la navigation s'étant accrue, & les cargaifons des navires étant devenues plus confidérables, il y a apparence que l'usage de mettre des écrivains sur les vaisseaux marchands, pour tenir des

états des cargaifons, agrêts, munitions, &c. ne s'établit que pour suppléer

aux maîtres on capitaines qui ne favoient pas écrire.

Ce qui le fait présumer de la sorte, c'est que l'usage d'établir un écrivain sur des navires marchands n'a jamais été universel, même du temps que cette Ordonnance a été saite, comme il résulte de l'art. 1t du tit. du capitaine, & de l'art. 4 du tit. du jet, en ce que l'un dit, st toutesois il y avoit un écrivain, & l'autre en parlant de l'écrivain, ajoute, ou celui qui en sera la sonstion. L'art. 6 du tit. du pilote dit encore, au désaut de l'écrivain, & c.

Quoi qu'il en foit, il y a long-temps qu'on se passe d'écrivain sur les navires marchands, & que les sonctions ont été réunies à celles du maître ou capitaine. De sorte qu'on ne voit plus d'écrivains que sur les vaisseaux du Roi, sur ceux de la Compagnie des Indes, & sur les navires armés en course, excepté néanmoins la mer du Levant, où l'usage s'en est conservé sur les navires allant commercer dans les Echelles. Il est beaucoup parlé des sonctions de l'écrivain dans le Consulat, chap. 55, 56, 57 & 58.

# ARTICLE PREMIER.

L'ECRIVAIN sera tenu d'avoir un registre ou journal, coté & paraphé en chaque page par le Lieutenant de l'Amira uté ou par deux des principaux propriétaires du Navire.

L ne s'enfuit pas de ce qui vient d'être dit, que cet article & les autres de ce titre foient inutiles à préfent, foit parce que rien n'empêche un propriétaire de navire d'établir un écrivain fur son vaisseau quand il le jugera à propos, auquel cas les articles de ce titre serviront à en régler les fonctions à part; foit parce que le maître étant aujourd'hui subrogé à l'écrivain, il est naturel de lui attribuer en cette qualité, toutes les décisions portées au sujet de l'écrivain; à cela près qu'il n'est point obligé d'avoir un registre ou journal séparé, aux termes de cet article; & qu'il lui suffit de tenir avec ordre celui qu'il doit avoir par l'art. 10 du tit. qui le concerne, & dans la forme qui y est prescrite.

Il n'est pas nécessaire non plus, qu'il prête serment en qualité d'écrivain devant les officiers de l'Amirauté : ayant été reçu maître avec les formalités ustiées, il est revêtu par-là du caractere public relativement à toutes ses

fonctions dans le vaisseau.

Les fonctions de l'écrivain sur les vaisseaux du Roi, sont réglées par le tit. 11. livre premier de l'Ordonnance de la marine du 15 Avril 1689, d'après l'art. 431 de l'Ordonnance du mois de Janvier 1629. Elles ont aussi été confirmées par une autre Ordonnance du 6 Janvier 1705, avec défenses expresses aux capitaines de maltraiter les écrivains ni de fait ni de paroles, sur peine de cassation.

### ARTICLE 11.

I L écrira dans son régistre les agrêts & apparaux, armes, muni-tions & vituailles du vaisseau, les marchandises qui seront chargées & déchargées, le nom des passagers, le fret ou nolis par eux dû, le rôle des gens de l'équipage avec leurs gages & loyers, le nom de ceux qui décéderont dans le voyage, le jour de leur décès, & s'il est possible, la qualité de leur maladie & le genre de leur mort; les achats qui seront faits pour le navire depuis le départ, & généralement tout ce qui concernera la dépense du voyage.

TOUT le détail de cet article regarde donc le maître ou capitaine qui représente aujourd'hui l'écrivain.

Mais l'obligation d'écrire sur son registre les agrêts & apparaux, armes, munitions & vituailles du vaisseau, est suppléée ou remplacée maintenant par l'inventaire qu'on est dans l'usage de dresser du tout, & dont il délivre un double au propriétaire ou à l'armateur du navire avec sa reconnoissance au pied.

De même en ce qui concerne les marchandises de la cargaison, il signe un double de la facture générale du chargement, outre les connoissemens particuliers qu'il délivre à tous les marchands chargeurs, dans lesquels connoissemens le fret ou nolis est réglé & spécifié; ce qui n'empêche pas qu'il ne transcrive la

facture fur fon registre.

Quant aux noms des passagers & des gens de l'équipage avec leurs gages & loyers, ces objets sont remplis au moyen du rôle d'équipage que le capitaine doit prendre au bureau des classes, & dont il est obligé de déposer un double en bonne forme au greffe de l'Amirauté avant fon départ, comme il a été observé sur l'art. 10 du titre du capitaine.

Pour ce qui est du nom de ceux qui decéderont dans le voyage, &c. comme

dans tous les temps le maître a toujours été chargé de rendre raison de toutes les personnes embarquées dans son navire; l'obligation de constater le décès des morts l'a aussi toujours regardé, quoiqu'il y eût un écrivain sur le navire. A plus sorte raison cette obligation est-elle devenue indispensable pour lui

depuis qu'il a été chargé des fonctions de l'écrivain.

On sent en effet de quelle conséquence il est de constater le décès des perfonnes pour l'intérêt des veuves, des enfans, des heritiers & des créanciers. C'est pour cela aussi que le maître ou capitaine non seulement est tenu d'écrire sur son registre ou journal, le nom de ceux qui décèdent dans le voyage avec le jour de leur décès; mais encore d'en faire sa déclaration exacte, tant au bureau des classes, où l'on apostille les articles des personnes décèdées, qu'au gresse de l'Amirauté à son retour, asin que ceux qui ont intérêt au décès puissent lever aux gresse des extraits de cette déclaration, lesquels extraits sont soi comme tenant lieu d'extraits mortuaires.

Enfin, pour ce qui regarde les achats faits pour le navire, &c. il n'y a pas là de nouvelle obligation imposée au maître, en étant déjà chargé par l'art.

10 du tit. qui le concerne.

# ARTICLE III.

L y écrira pareillement toutes les délibérations qui feront prises dans le navire, & le nom de ceux qui auront opiné; lesquels il fera figner s'ils le peuvent, sinon, il fera mention de l'empêchement

L a été observé sur l'article 19 du même titre, qu'outre la précaution du capitaine d'écrire les délibérations sur le registre, l'usage est de les dresser sur par un procès-verbal, lequel doit contenir les noms de ceux qui auront opiné, être signé de ceux qui le savent ou qui le peuvent, sinon qu'il doit être fait mention du resus ou de l'empêchement de signer. Il s'agit d'ajouter ici que ce procès-verbal, pour mériter une entiere créance ne doit être qu'une copie exaste, certisée & attestée de celui qui a dû être couché sur le registre. En estet, s'il n'étoit pas porté sur le registre, on pourroit soupçonner assez ségitimement qu'il auroit été dressé après coup; ce qui ne s'est rencontré que trop souvent; de sorte qu'il faudroit alors bien peser les circonstances, ou plutôt il en faudroit qui sussent bien imposantes pour faire ajouter soi à ces procès-verbaux isolés, sur seulles volantes, dont on ne trouveroit pas le précis au moins, sur le livre journal.



#### ARTICLE IV.

EILLERA à la distribution & confervation des vivres, & écrira fur son registre ce qui en sera acheté pendant le voyage, & mis entre les mains du dépensier, auquel il en sera rendre compte de huitaine en huitaine.

Ecta toujours regardé le maître plus particulièrement encore que l'écrivain, qui nécessairement devoit se conformer à ses ordres, pour la distribution & l'économie des vivres. Son emploi en cette partie étoit de saire écriture de l'entrée & de la sortie des vivres, & de se faire rendre compte par le dépensier; du reste il devoit se conformer aux volontés du capitaine, sauf à celui-ci à rendre compte de sa conduite.

### ARTICLE V.

Ut donnons pouvoir de recevoir les testamens de ceux qui décéderont sur le vaisseau pendant le voyage, de faire l'inventaire des biens par eux délaissés dans le navire, & d'y servir de Gressier aux procès criminels.

E maître, comme subrogé aujourd'hui à l'écrivain, a donc le droit & le pouvoir de recevoir, comme l'écrivain l'avoit, les testamens de ceux qui décédent dans le vaisseau pendant le voyage; ce qui s'entend aussi-bien des passagers que des gens de l'équipage; & cela est juste pour la consolation des mourans, qu'il seroit dur de priver de la faculté de tester. Pour les formalités & l'esse de cette sorte de testament, V. ci-après le titre des testamens, &c.

A l'égard de l'inventaire des bien délaifés par les morts dans le vaisseau, nonfeulement l'écrivain a le pouvoir de le faire aux termes de cet article; mais encore l'obligation lui en est expressément imposée par l'article 4 du même titre des testamens, de même qu'à l'écrivain des vaisseaux du Roi par l'article 24, tit. 2, liv. 8 de l'Ordonnance de 1689. Et comme le maître, qui indépendamment de cela, devoit dès-lors provoquer cet inventaire & demeuroit chargé & responsable des essets qui y étoient établis, a depuis succédé à l'écrivain; il s'ensuit que quand il ne seroit pas survenu de nouveau Réglement depuis l'Ordonnance, pour l'assujettir à saire lui-même l'inventaire de ceux qui meurent sur le navire, il y seroit obligé de droit à désaut d'écrivains. Mais cette obligation est devenue encore plus étroite pour lui, au moyen du Réglement du 23 Août 1739 dont il sera parlé dans la suite, tant sur ledit art. 4 que sur les 5 & 7 du même titre des restamens.

Pour ce qui est des fonctions de greffier que l'écrivain devoit faire sur le vaisseau dans les procès criminels, il n'en est plus question; & le maître ne lui a pas succédé en cette partie, n'étant pas naturel d'éxiger une procédure en regle sur les navires marchands, comme il a été observé sur l'art, 23 du tit.

du capitaine.

# ARTICLE VI.

E registre de l'écrivain sera soi en Justice; lui désendons, sous peine de la vie, d'y écrire chose contraire à la vérité.

A Fin que le registre de l'écrivain fasse soi, il faut du moins qu'il ait prêté le ferment accoutumé en justice. Consulat, chap. 55 ou 57; Statut de Marseille page 471, 473. Casa regis dis. 10, n. 26 & 27; Targa, pag. 49, n. 2.

En quoi le maître quoique subrogé à l'écrivain en differe, c'est que son registre ne fait pas soi par lui-même contre un tiers; il saut que les choses qu'il y atteste soient certifiées par les principaux de son équipage, ou par un procès-verbal en torme qui y soit relatif; ou enfin qu'il sasse une déclaration en conformité au gresse de l'Amirauté, laquelle déclaration soit aussi attestée, par la déposition des gens de son équipage de la maniere indiquée sur les articles 7 & 8, tit. 10 du liv. premier.

Par la même raison que son registre seul ne sait pas soi, s'il y écrivoit chose contraire à la vérité, il seroit dissicle de le condamner à mort pour cette sausset é; mais sûrement si l'objet étoit de conséquence, il seroit sujet à peine afflictive, sur-tout s'il avoit eu la témérité d'affirmer ou de saite certifier les mêmes

faits reconnus faux dans la fuite.

# ARTICLE VI.

Es connoissemens que l'écrivain signera pour ses parens, seront paraphés en pays étranger par le Consul, & en France par l'un des principaux propriétaires du navire, à peine de nullité.

Et article donneroit lieu de préfumer, que s'il y avoit un écrivain sur le navire qui signât les connoissemens, le maître ne seroit pas responsable des marchandises énoncées dans ses connoissemens, puisqu'il n'est pas dit ci que les connoissemens que l'écrivain signera pour ses parens seront paraphés du maître; cependant cette présomption n'est pas compatible avec la disposition des articles 9 & 27, tit. du capitaine, & de l'art. 5 tit. des connoissemens aux termes desquels le maître est responsable de toutes les marchandises chargées dans son navire.

Quoi qu'il en foit, comme l'écrivain ne devroit fûrement pas répondre des marchandifes, il ne seroit pas naturel que les connoissemens qu'il pourroit figner en faveur de ses parens, au degré marqué par l'Ordonnance pour les récusations, sissent foi, sans les formalités prescrites par cet article, ou sans

la reconnoissance du maitre ou capitaine.

Mais aujourd'hui que le maître est aussi l'écrivain, savoir, s'il peut signer des connoissemens pour ses parens au dégré dont il s'agit, à l'effet d'engager les propriétaires du navire, ou de faire toi, soit en cas de jet pour la contribution, soit en cas de nausrage contre les assureurs?

Le

La premiere question ne peut être intéressante que dans l'hypotèse de l'infolvabilité du capitaine, attendu que c'est à lui à faire bon des marchandises dont il s'est chargé par connoissemens, & de garantir les propriétaires de toutes les poursuites qui pourroient être exercées contr'eux à l'occasion de ses connoissemens.

Mais enfin, de maniere ou d'autre, le connoissement du capitaine en faveur d'un de ses parens, ne doit pas faire soi ni donner aucune action contre les propriétaires du davire, à désaut de paraphe aux termes de cet article; à moins en tout cas qu'il n'y eût preuve par ailleurs, ou par témoins non-suspects de la réalité du chargement. Le parent porteur du connoissement, devroit s'imputer de n'avoir pas pris ses précautions pour lui donner un dégré de certitude, capable de rassurer contre tout soupçon de collusion entre lui & le capitaine.

Pour ce qui est de la seconde question, le connoissemens ne sera pas plus foi pas lui-même en cas de jet; mais la preuve supplétive du chargement sera admise, & il n'en saudra pas même d'autre que celle du jet, si l'état des marchandises jettées se trouve conforme au connoissement; car pour être en état de demander la contribution à la perte des effets jettés, il n'est pas essentiel absolument de justisser le chargement par un connoissement juridique V. instrà article 12, liv. 3, tit. 8 du jet. Ce sont les circonstances qui doivent décider en parcil cas.

De même en cas de naufrage, la preuve supplétive sera admissible contre les assureurs, pour dissiper le soupçon que fait naître l'objet de la parenté.

### ARTICLE VIII.

L'ECRIVAIN ne pourra quitter le vaisseau que le voyage entrepris n'ait été achevé; à peine de perte de ses gages & d'amende arbitraire.

L est plus aisé de remplacer un écrivain, lorsqu'on veut en avoir un, qu'un maître ou capitaine; ainsi il n'est pas étonnant que la peine de l'écrivain qui quitte le navire avant que le voyage soit achevé, soit bornée à la perte de ses gages & à une amende arbitraire, tandis que le maître qui resuse d'accomplir son engagement, est tenu de tous les dommages & intérêts des propriétaires & marchands, & peut même, suivant les circonstances, être poursuivi à l'extraordinaire suivant l'article 21 du titre du capitaine.



# ARTICLE IX.

INGT-QUATRE heures après le voyage fini, il fera tenu de mettre au Greffe de l'Amirauté les minutes des inventaires informations & testamens faits dans le voyage, à quoi il pourra être contraint par corps.

OMME le maître, dans les 24 heures de son arrivée, est tenu de suire son rapport au Gresse de l'Amirauté, de la maniere prescrite par les articles 4 & 5 du titre des congés & rapports qui est le 10 du livre premier, il remplit en même-temps l'obligation imposée à l'écrivain par cet article, qui est de remettre au Gresse les minutes des inventaires & testamens des personnes décédées dans le voyage, de laquelle remise il lui est donné acte pour sa décharge.

S'il y manquoit, il seroit poursuivi à la Requête du Procureur du Roi, qui l'y feroit condamner par corps, & le contraindroit en conséquence, aux termes de cet article, comme représentant l'écrivain dont il y est question; à joindre que routes les obligations du maître envers l'Amirauté & le public,

emportent contre lui la contrainte par corps.

Pour ce qui est des informations, il n'est plus d'usage qu'il s'en fasse à bord, comme il a été observé, tant sur l'article 5 ci-dessus, que sur le 23 du titre du capitaine. Mais si le maître ayant arrêté un coupable, pour le faire punir, en eût fait une, & qu'il se sût sais de quelques pieces de conviction, il seroit tenu sans difficulté, en désérant le criminel aux Juges de l'Amirauté, de déposer à leur Gresse l'information avec les pieces de conviction, dont il sera dresse procès-verbal pour valoir & servir au Jugement du procès de qu'il appartiendroit.







# TITREIV.

Ly a deux fortes de Pilotes: le pilote hauturier pour la navigation en pleine mer & au long cours, & le Pilote côtier, autrement appellé locman ou lamaneur pour la navigation de ports en ports & le long des côtes.

Le pilote hauturier doit joindre la pratique à la théorie. La théorie lui donne les connoissances nécessaires pour prendre hauteur en mer, & faire les opérations convenables pour la sûreté de la navigation; & la pratique lui apprend à faire une juste application des

régles.

A l'égard du pilote côtier, tout ce qu'on exige de lui, c'est qu'à la science de la mauœuvre, il joigne la connoissance des côtes, des courans & des dangers

qu'il y a à évirer près des côtes.

Le pilote hauturier, dont il est ici question uniquement, est un homme de mer, qui après avoir appris sous un maître d'hydrographie l'art de la navigation, en faisant usage de l'arbalête, de l'astrolable & des autres instrumens convenables à cette science, & après avoir mis les regles en pratique, a été trouvé capable de conduire un navire pour les voyages les plus longs.

Sa fonction est de commander à la route, suivant l'article 3 ci-après.

Les pilotes de cette qualité font si nécessaires, qu'on ne fauroit trop veiller à prévenir l'inconvenient d'en manquer. Il y a un peu plus de trente ans qu'on s'apperçut à la Rochelle, qu'il n'y en avoit pas une quantité suffisante: pour y remédier, il intervint une Ordonance particulière pour ce port en date du 27 Février 1719, par laquelle il sut enjoint, sur peine de cent livres d'amende, à tous les négocians qui armeroient à l'avenir des navires de cent tonneaux & au-dessus pour le long cours, de prendre dans le nombre de seur équipage, un des apprentis instruits au pilotage, pour faire les fonctions de pilotin aux mêmes gages & conditions du dernier des matelots.

A cet esset, il sut ordonné qu'à la fin de chaque année il seroit dressé par les officiers de l'Amirauté une liste des jeunes gens qui auroient stréquenté

Pppij

affidument l'école de la navigation; sur laquelle liste, qui seroit affichée dans le lieu le plus apparent du Greffe, le Greffier aura soin de marquer en marge ceux qui setoient à la mer & sur quels vaisseaux ils seroient embarqués; Sa Majeste voulant au surplus, qu'aucun desdits pilotins ne pût être employé sur cette liste qu'en rapportant un certificat du maître d'hydrographie, contenant qu'il avoit assez de théorie pour servir utilement sur les vaisseaux, & qu'autant qu'il seroit pourvu des ustensiles nécessaire à son art. En conséquence il n'y a que ceux qui sont employés sur cette liste qui peuvent être pris pour pilotins; mais il est libre aux armateurs de choisit parmi cux, & rien n'empêche qu'ils ne se servent pour un second voyage de ceux qu'ils auront pris pour le premier, suivant la décision de Mr. l'Amiral & de M. le Comte de Maurepas, des 8 & 10 Août 1724: après quoi ces pilotins doivent être rayés de de la liste, à l'estet de pouvoir être employés en qualité d'aides pilotes, étant choiss à cette sin par quelque armateur ou capitaine.

Depuis il a été rendu une nouvelle Ordonnance sur le même sujet, en date du 6 Février 1725, par laquelle le Roi, veut & entend que les dits apprentifs ne soient employés à l'avenir sur la liste, qu'après avoir étudié six mois chez le maître d'hydrographie, & qu'après avoir rapporté de lui un certificat de leur capacité; comme aussi qu'ils ne puissent être rayés de la liste qu'après y avoir été inscrits pendant deux années, & avoir fait deux campagnes. Il leur est enjoint de fréquenter l'ecole d'hydrographie pendant les dites deux années, durant tout le temps qu'ils ne seront pas à la mer : veut en outre Sa Majesté, que les armateurs puissent choisir parmi les apprentifs, ceux qu'ils jugeront à propos, sans être obligés de les prendre à tour de rôle, & qu'au surplus la précédente Ordonnance du 27 Février 1719, soit exécutée selon

sa forme & teneur.

# ORDONNANCE DU ROI,

Portant que les Négocians de la Rochelle, seront obligés de prendre dans le nombre de l'équipage des vaisseaux qu'ils armeront, un jeune homme instruit au pilotage pour saire les sonctions de pilotin.

Du 27 Février 1719.

# DEPARLEROI.

S A MAJESTÉ étant informée que par les foins des officiers de l'Amirauté de la Rochelle, un grand nombre de jeunes gens de cette ville s'appliquent au pilotage, pour fe rendre capables de servir sur les vaisseaux, ce qui sera dans la suite très-utile au commerce, parce que les négocians ne seront plus obligés de faire venir des pilotes des autres ports éloignés, & Sa Majesté estimant nécessaire de procurer à ceux qui s'attachent à la navigation les

moyens de s'y perfectionner, elle a ordonné & ordonne veut & entend, de l'avis de Moafieur le Duc d'Orléans Régent, que tous les négocians qui armeront & feront équiper à l'avenir des vaisseaux à la Rochelle, de cent tonneaux & au-dessuré, pour les pays situés dans les mers d'Europe, ou pour aller aux Isles Françoises de l'Amérique & autres voyages de long cours, soient obligés, à peine de cent livres d'amende, de prendre dans le nombre de leur équipage un

desdits apprentifs instruits au pilotage, pour saire les tonctions de pilotin, aux mêmes gages & conditions du dernier matelot, dont ils teront pareillement le service dans lesdits vaisfeaux; l'intention de Sa Majesté étant qu'il soit dressé à la fin de chaque année par les Officiers de l'Amirauté, une lise des jeunes gens qui auront fréquenté assidament les études de navigation, qu'elle soit affichée dans le lieu le plus apparent du Gresse, & que le Gressiera dioin de marquer en marge ceux qui seront à la mer, & sur quel vaisseau ils seront embarquées.

Veut Sa Majesté qu'aucun de dits pilotins ne puisse être employé sur cette liste qu'en rapportant un certificat du maître d'inydrographie, contenant qu'il aura assez de théorie pour tervir utilement sur les luts vaisseux, qu'il sera pourvu des ustenssiles nécessaires à son art. Mande & ordonne Sa Majesté a Mons. le Comte de Toulouse, Amiral de France, de tenir la main à l'exécution du présent ordre. Fait à Paris le vingt-septieme jour de Février mil sept cent dix-neus, Signe LOUIS, Et plus bas, FLEURIAU.

## ORDONNANCE DU ROI,

Au sujet des jeunes gens de la Rochelle, qui s'appliquent au pilotage.

Du 6 Février 1725.

#### DE PAR LE ROI.

C A MAJESTÉ étant informée qu'en exécu-J tion de son Ordonnance du 27 Février 1719, au sujet des jeunes gens de la ville de la Rochelle, qui s'appliquent au pilotage pour se rendre capables de servir sur les vaisseaux, afin d'éviter aux négocians de faire venir des pilotes des autres ports éloignés; le nombre de ces jeunes gens s'est multiplié, en sorte qu'il excede de beaucoup la quantité nécessaire pour en embarquer un sur chaque vaisseau, conformément à ladite Ordonnance, ce qui diminue le nombre des matelots : à quoi Sa Majesté voulant remédier, en facilitant de plus en plus le commerce des négocians de ladite ville de la Rochelle, & favoriser en même-temps les jeunes gens qui s'y appliquent à la navigation; elle a ordonné & ordonne que lesdits apprentifs ne feront employés fur ladite lifte, qu'après avoir étudié fix moix chez le maître d'hydrographie, & avoir bien & duement justifié leur capacité, par un certificat dudit maitre d'hydrographie, & qu'il ne pourront être rayés de

ladite liste, qu'après y avoir été inscrits pendant deux années, & avoir fait deux campagnes. Entend Sa Majesté, que lesdirs apprentifs fréquentent lesdites écoles d'hydrographie pendant lesdites deux années, durant tout le temps qu'ils ne seront point à la mer. Veut Sa Majesté que les négocians de ladite ville de la Rochelle, puissent choisir tels de ces apprentifs qu'ils voudront pour embarquer sur leurs vaisseaux, sans être tenus de les prendre à tour de rôle; & qu'au furplus ladite Ordonnance du 27 Février 1719, soit éxécutée selon sa sorme & teneur. Mande & ordonne Sa Majesté à Monf. le Comte de Toulouse, Amiral de France, de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance; enjoint aux Officiers de l'Amirauté de la Rochelle, de l'exécuter, & de la faire publier & registrer par-tout où befoin fera. Fait à Marly le fix Février mil sept cent vingt-cinq. Signe LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX.



### ARTICLE PREMIER.

A Ucun ne sera reçu pilote & n'en pourra faire les sonctions, qu'il n'ait fait plusieurs voyages en mer, & qu'il n'ait été examiné sur le fait de la navigation, & trouvé capable & expérimenté par le professeur d'hydrographie, deux anciens pilotes, & deux maîtres de navires, en présence des Officiers de l'Amirauté.

L'Emploi du pilote est trop important pour être consié à un homme sur l'expérience duquel on ne pourroit pas compter; c'est pourquoi cet article veut qu'aucun ne soit reçu pilore & ne puisse en faire les sonctions qu'il n'ait fait plusseurs voyages en mer, & qu'il n'ait été trouvé capable & expérimenté, après avoir été examiné sur le fait de la navigation par le professeur d'hydrographie, deux anciens pilotes, & deux maitres de navire,

en présence des Officiers de l'Amirauté.

Les autres conditions prescrites, depuis cette Ordonnance, pour la réception des maîtres & capitaines, dont l'exposition a été faite ci-dessus, article premier du capitaine, ont aussi été déclarées communes aux pilotes; au moyen de quoi pour être reçu pilote, aussi-bien que pour être reçu capitaine, il faut que le sujet soit agé de 25 ans accomplis, & qu'outre les voyages requis sur les vaisseaux marchands, il ait sait deux campagnes de trois mois au moins chacune sur les vaisseaux de Sa Majesté, suivant l'Ordonnance particuliere du 3 Octobre 1683, confirmée tant par autre du 27 Janvier 1688, que par l'article 11, liv. 8, tit, premier de l'Ordonnance du 15 Avril 1689, & par l'article premier, tit. 2 du Réglement du 15 Août 1725, qui après l'Ordonnance du 12 Décembre 1724, a rétabli cette formalité ou condition, qui avoit été suspense par Ordonnance du 27 Mai 1716; le tout si le Roi ne lui a accordé dispense, comme il a été observé au sujet du maître ou capitaine.

De forte que les formalités & les conditions font absolument les mêmes pour la réception du pilote & du maître, avec cette seule différence qu'il faut au maître, ans de navigation sur les navires marchands, & que pour

le pilote, il suffit qu'il ait fait un certain nombre de voyages.

Je dis qu'il suffit qu'il ait fait sur les navires marchands un certain nombre de voyages, afin que par abus de ces mots plusieurs voyages, on n'aille pas s'imaginer que le pilote, sous prétexte qu'il est conducteur du navire, doit avoir au moins autant d'années de navigation que le maître & peut-être plus.

Cette interprétation en effet feroit àbfurde, puisque le pilote est subordonné au maître, même par rapport au commandement à la route, & que le maître, quoiqu'il puisse être admis tel tout d'un coup sans passer par le dégré de pilote, est nécessairement reconnu pilote étant reçu à la maîtrise.

Mais ce qui leve tout doute à cet égard, c'est l'article 4 du titre du capitaine qui potre, que celui qui aura été reçu pilote, & qui aura navigé en cette qualité pendant deux années, pourra être établi maître, sans subir aucun examen. La qualité de pilote, confidérée féparément, n'est donc qu'un degré pour monter à la maîtrise; par conséquent on peut être reçu pilote avec moins d'années de navigation qu'il n'en saut au maître; & voilà pourquoi ectte Ordonnance, celle de 1689, & le Réglement de 1725, n'exigent les 5 ans de navigation que par rapport au maître; & qu'à l'égard du pilote il est requis seulement qu'il ait fait plusieurs voyages en mer, outre les deux voyages tout de même, sur les vaisseaux du Roi.

Mais tout n'est pas décidé par-là, & il reste encore à savoir, comment il faut entendre ces mots, plusieurs voyages; car il ne saut pas s'arrêter à l'avis du Commentateur qui est que deux vovages suffisent saus exiger même que

ce foit au long cours.

Au commencement de mon exercice en 1736, il n'y avoit encore rien de déterminé sur cela en ce Siege. La difficulté s'étant présentée, je pensai en conséquence de l'article 4 du tit. du capitaine, renouvellé par l'article 3, tit. 2 du Réglement de 1725, qu'il fuffisoit de 3 ans de navigation, pour être reçu pilote, attendu qu'après deux autres années de navigation, le pilote auroit les 5 années requites pour commander en qualité de maître ou capitaine. Mais comme cet avis éprouvoit quelque contradiction, je pris la liberté de consulter sur ce point M. le Comte de Maurepas. Ce grand Ministre qui s'est toujours autant distingué par son affabilité que par l'étendue de ses lumieres, la profondeur de ses vues & sublimité de ses talens, voulut bien m'honorer d'une lettre en réponse, en date du 20 Novembre; & sa décifion qui a servi de regle depuis, sut que 3 ans suffisoient, même trois voyages de long cours, quoiqu'ils ne composassent pas trois ans complets de navigation. Cette décision au reste prouve que le Commentateur s'est mépris & contredit tout-à la-fois, en citant une Déclaration du Roi du 3 Octobre 1683, par laquelle il prétend qu'il a été réglé que le pilote doit avoir navigé durant cinq ans comme le maître. En effet ce qu'il appelle Déclaration, c'est l'Ordonnance de même date ci-dessus citée sur l'article premier, tit. du capitaine, laquelle Ordonnance par rapport aux cinq ans ne parle que du maître & ne regarde le pilote que pour l'affujettir comme l'autre, au service sur les vaisfeaux du Roi pendant deux campagnes, avant de pouvoir être reçu.

Par une seconde lettre du 11 Décembre de la même année, il sut décidé aussi par M. de Maurepas, qu'on pouvoit être reçu après 5 ans de navigation, maître & pilote, tout à la sois, sans qu'il sut nécessaire de passer d'abord par le dégré de pilote, pour ne pouvoir ensuite être déclaré maître qu'après deux autres années de navigation, à cause que l'Ordonnance n'exige absolument que cinq ans de navigation, outre les deux campagnes sur les vaisseaux

du Roi

A cela près donc, que pour être reçu pilote il n'est pas besoin de cinq ans de navigation, mais seulement de trois voyages au long cours, tout est égal pour sa réception & pour celle du maître. Aussi son examen est-il absolument semblable. A prendre même cet article à la lettre, il sembleroit que celui du pilote seroit plus rigoureux & plus solemnel que celui du maître, puisque l'examen du pilote doit être sait par deux anciens pilotes & deux maîtres de navires, outre le prosesseur d'hydrographie, tandis que dans l'article premier, tit. du capitaine, il n'est parlè que de deux anciens maîtres avec le prosesseur.

d'hydrographie pour l'examen de l'afpirant à la maîtrise. Mais quoique ces dispositions soient répétées in terminis dans le Réglement de 1725, la raison veut que l'examen du maître ne le céde en rien à celui du pilote. Et c'est pour cela que l'usge s'est introduit d'appeller quatre anciens capitaines à l'examen & réception du maître, comme on appelle pour le pilote deux anciens pilotes & deux maîtres, la présomption étant toute naturelle, que l'esprit de l'Ordonnance est qu'il y ait pour le moins autant de formalités pour la réception du supérieur que pour celle de l'inférieur. Et quand je donne au maître la qualité de supérieur, j'entends qu'il est censé l'être du côté des lumieres & de l'expérience, comme il l'est en esset par rapport au droit de commander.

Il ne s'ensuit pas delà néanmoins que le Commentateur ait eu raison d'appeller le pilote, le premier matelot du navire qui commande à la route. S'il est permis de lui donner le nom de matelot, ce n'est que dans ce sens qu'on appelle dans le langage familier, bon ou excellent matelot, un capitaine de navire dont on entend relever le mérite. A cela près le titre de matelot ne convient nullement au pilote, puisque de droit il est la seconde personne du navire, & que quoiqu'on lui donne d'autres supérieurs que le mattre, il n'est pas moins du nombre des officiers majors, au-dessus par conséquent de tous

les officiers mariniers.

#### ARTICLE II.

ELUI qui voudra se saire recevoir pilote, sera tenu, pour prouver ses voyages en mer, d'en représenter les journaux lors de son examen.

S Ans doute que celui qui veut se faire recevoir pilote doit produire aux officiers de l'Amirauté la preuve des voyages qu'il a saits en mer, en nombre suffisant pour être admis; mais cette preuve ne réside plus dans ses journaux de navigation, elle se tire uniquement des certificats des commissaires aux classes départemens où les navires sur lesquels il a navigé, ont été

armés & défarmés.

La repréfentation de ses journaux lors de son examen seroit donc inutile aujourd'hui, & tout ce que dit le Commentateur à ce sujet n'est qu'un jeu d'imagination. Qu'il produise ses journaux s'il en a, au Professeur d'hydrographie, à la bonne heure; mais qu'il les produise ou non, il n'en doit pas moins subir l'examen en regle, tant de la part du Profeseur d'ydrographie, pour la théorie de la navigation, que de la part des maîtres & pilotes pour la pratique & la manœuvre; le tout de la maniere qu'il a été observé, qu'on en use à l'égard du maître ou capitaine.

Au reste les Officiers de l'Amirauté, qui ne peuvent recevoir maîtres ou capitaines que les mariniers habitués dans l'étendue de leur Jurisdiction, doivent observer la même regle à l'égard des pilotes de toute espece. Art. 12, tit. 4, liv. 8 de l'Ordonnance de 1689, V. fuprà l'art. 1, tit. du capitaine

& infrà l'art, 2, tit. des pilotes lamaneurs,

ARTICLE

#### ARTICLE III.

E pilote commandera à la route & se fournira de cartes, routiers, arbalêtes, astrolabes & de tous les livres & instrumens nécessaires à son art.

Pursque c'est le Pilote qui est chargé de la direction de la route du navire, il est tout naturel qu'il se fournisse de cartes, routiers, arbalêtes, astrolabes & de tous les autres instrumens nécessaires à sa profession. Idem l'Ordonnance de 1689, liv. 1, tit. 15, art. 2.

Par l'art. 4 de la même Ordonnance, il lui est enjoint de prendre garde qu'il n'y ait point de fer dans l'habitacle, qui puisse taire varier l'aiguille des compas.

L'habitacle est un petit logement sait de planches en saçon d'armoire, près du mât d'artimon. C'est le lieu où l'on enserme l'aiguille aimantée ou boussole; & c'est pour cela qu'il ne doit pas y avoir du ser, de crainte de faire varier l'aiguille. On y enserme aussi la lumiere, & souvent l'horloge. Le timonier a aussi quelquesois un habitacle à part.

La fonction de Pilote est donc de commander à la route, & il n'en a point d'autre dans le vaisseau. Mais ce commandement il ne l'a pas seul & en chef, comme le déclare le Commentateur. De tout temps le maître ou capitaine, a eu droit d'examiner ses opérations, de les contrôler, de veiller en un mot fur sa conduite; note 5° sur le premier article des Jugemens d'Oleron. A plus forte raisson, le Pilote doit il être aujourd'hui subordonné au capitaine qui, n'éccessairement Pilote, est censé sinon avoir plus de théorie, du moins avoir plus

de pratique & d'expérience que lui.

Il ne s'ensuit pas delà néanmoins que le capitaine ait droit de résormer de son autorité la route du Pilote, de corriger ses opérations, & d'ordonner une manœuvre contraire à celle indiquée par le Pilote. A la vérité il le pourroit absolument & se faire obeir; mais alors il prendroit tous les événemens sur son compte. Son droit se borne à faire part au Pilote de ses observations & objections, & en cas de contrariété d'avis, c'est aux principaux de l'équipage

qu'il faut avoir recours aux termes de l'art. 8 ci-après.

Pai dit que le Pilote n'a pas d'autre fonction dans le navire que celle de commander à la route; & cela est vrai, de maniere que le commandement du navire, & encore moins la direction de la cargaison, ne lui appartient point en cas de mort ou d'absence du capitaine, quoique de droit il soit le second officier du vaisseau. Cleirac sur l'art, premier des Jugemens d'Oleron, n. 8, pag. 12. Kuricke ad jus Hanseatieum, tit. 3, art. 2, fol. 700. Si l'armateur a établi, comme il est assec d'usage depuis quelque temps, un second & un lieutenant sur le navire, ce sera le second qui représentera le capitaine en cas de mort ou d'absence, & successivement le lieutenant qui représentera l'un & l'autre; & cela san considérer si le second ou le lieutenant est reçu maître ou pilote; parce qu'il sussit que l'armateur en ait sait choix pour remplacer le maître au besoin, & que ce choix ait été approuvé au bureau des classes en dressant l'ont l'armateur.

le rôle d'équipage. On fait d'ailleurs que ces officiers font toujours d'une capacité reconnue, & qu'il ne leur manque que la formalité de la réception à

l'Amirauté; il y en a même qui font reçus.

Il est si vrai que c'est le second & ensuite le lieutenant, qui ont droit de représenter le capitaine à l'exclusion du pilote, qu'à désaut d'officiers intermédiaires entre le maître & le Pilote, c'est au contre-maître que le commandement du navire appartient, par l'art. 5 du tit. 5 ci-après, ubi vide notata.

En effet, si le contre-maitre a droit de commander au préjudice du pilote, à plus forte raison des officiers auxquels le contre-maître est lui-même obligé

d'obéir, ont-ils ce droit?

Il n'ý a d'exception à cela qu'autant que le pilote aura été établi en même temps, fecond sur le navire; mais alors ce ne sera pas comme pilote qu'il commandera au désaut du maître; mais en vertu seulement de la qualité de second qui lui aura été donnée. La raison est sans doute qu'on peut être bon pilote, sans avoir les qualités requises pour mériter la constance de l'armateur, par rapport au commandement du navire & à la direction de la catgaison, qui fait le principal objet de la navigation des vaisseaux marchands.

De droit le pilote ne fera donc jamais les fonctions de maître, qu'au défaut du capitaine, du fecond, du lieutenant & du contre-maître; & en ce qui concerne le maniement de la cargaison, il ne l'aura non plus, qu'au cas que tous ces officiers manquans, l'armateur n'aura pas mis un facteur sur le navire,

ce qui s'appelle en Angleterre un supercargue.

### ARTICLE IV.

Ans les voyages de long cours, il aura deux papiers journaux. fur le premier, il écrira les changemens de routes & de vents; les jours & heures des changemens, les lieux qu'il estimera avoir avancé sur chacun, les réductions en latitude & longitude, les variations de l'aiguille, ensemble les sondes & terres qu'il aura reconnues; & sur l'autre, il mettra de vingt-quatre heures en vingt-quatre heures au net, les routes, longitude & latitude réduites, les latitudes observées, avec tout ce qu'il aura découvert de remarquable dans le cours de sa navigation.

E Tarticle s'observe assez exactement; à cela près qu'au lieu d'un double journal, le pilote se contente de tenir un seul journal en sorme, sur lequel il rapporte les observations saites au courant chaque jour, sur des seuilles volantes. En quoi l'esprit de l'Ordonnance est rempli, sur-tout au moyen de l'exécution de ce qui est prescrit par l'art. 25 du titre du capitaine.



#### ARTICLE V.

Ut enjoignons en outre de mettre, au retour des voyages de long cours, copie de fon journal au Greffe de l'Amirauté, & d'en prendre certificat du Greffier, à peine de cinquante livres d'amende; & fera le certificat délivré fans frais.

Ly a long-temps qu'il n'est plus d'usage d'obliger les pilotes de déposer au Greffe de l'Amirauté des journaux de leurs voyages, soit de long cours ou autres. La raison de cela est sans doute que dépuis notre Ordonnance il s'est formé tant de pilotes habiles, que l'on n'a plus craint d'en manquer. Cette police au reste ne pouvoit guere être utile au public, dans le principe, qu'en cas de découverte de quelque nouvelle isse, terre ou vigie; mais il y a été suppléé par l'obligation qui a été imposée aux capitaines de faire mention dans leurs rapports de ce qu'ils auront découvert de remarquable dans le cours de leurs voyages, afin que les Officiers de l'Amirauté soient en état d'en informer le Ministre de la marine, comme ils y sont obligés.

Le pilote au lieu de déposer son journal au Gresse de l'Amirauté, ce qui au fonds étoit embarrassant, puisqu'il n'y devoit demeurer qu'un mois aux termes de l'article 6, tit. 8 du liv. 1 ci-dessus, le remet entre les mains du professeur d'hydrographie pour l'examiner, & y faire des corrections s'il y échoit, conformément à l'art. 5 du tit. 8. Ce qui se pratique à ce sujet à l'egard des pilotes sur les vaisseaux du Roi, ne dissere pas beaucoup. Art. 9, tit. 15, liv.

premier de l'Ordonnance de 1689.

#### ARTICLE VI.

U défaut d'écrivain, le pilote sera tenu, quand il en sera requis par le maître, de recevoir par état les marchandises dans le bord, & de faire l'inventaire des biens & essets de ceux qui décéderont sur les vaisseaux, qu'il sera signer par le maître & par deux des principaux de l'équipage.

NE des fonctions de l'écrivain est de tenir un état des marchandises qui font chargées dans le navire; note 21 sur le huitieme article des Jugemens d'Oleron. Maiorenant qu'il n'y a plus d'écrivain sur les navires marchands, c'est un officier que le maître ou capitaine charge de ce soin; & aux termes de cet atticle, le pilote peut être chossi pour cette fonction; c'est à-dire, pour enrégistrer les marchandises sur le livre de bord pui sert à constater leur entrée à l'embarquement, comme leur sortie à la décharge.

Le pilote peut être chois de même au défaut de l'écrivain pour faire l'in-

ventaire des effets de ceux qui décedent durant le voyage; mais alors il faut que cet inventaire soit signé du capitaine & de deux des principaux de l'équipage; au lieu que lorsqu'il est sait par l'écrivain, il sussit que ce soit en presence des parens s'il y en a, sinon de deux témoins qui signeront. Art. 4 du titre des testamens, &c.

Il est étonnant que le Commentateur ait douté que le pilote sût écrire, surtout à la vue des obligations que lui impose l'art. 4 ci-dessus. Peut-on d'ailleurs être reçu pilote, qu'on n'ait sait son cours de pilotage chez le prosesseur d'hy-

drographie? cela se peut-il sans savoir écrire?

### ARTICLE VII.

E pilote, qui, par ignorance ou négligence, aura fait périr un bâriment, fera condamné en cent livres d'amende, & privé pour toujours de l'exercice du pilotage, fans préjudice des dommages & inrérêts des parties; & s'il l'a fait par malice, il fera puni de mort.

I GNORANCE ne peut pas naturellement être suposée dans un pilote reçu à l'Amirauté, après un examen aussi rigoureux que celui qu'il est obligé de subir. Mais pour de la négligence, & de cette négligence même qui va jusqu'à la présomption & à la témérité pour ne pas vouloir se precautionner, il n'y a que trop d'occasions d'en faire le reproche, tant aux ca-

pitaines qu'aux pilotes.

Dans le cas où la faute sera commune au maître & au pilote, & que leur négligence, leur imprudence ou leur fausse sécurité aura fait périr le navire, il seroit dissicile d'insliger au pilote la peine prononcée à ce sujet par cet article, qui est l'amende de cent livres, & la privation à perpétuité de l'exercice du pilotage; ou en tout événement il faudroit l'étendre au capitaine qui, comme ayant l'inspection sur le travail du pilote, est censé même le plus coupable, ou du moins est aussi blâmable. Il faudroit pour excuser le maître & charger seul le pilote, que celui-ci eût manqué d'avertir le maître à temps, ou de faire exécuter la manœuvre concertée entr'eux deux.

Mais jusqu'ici on a point vu punir ces fautes de négligence, parce que les armateurs les couvrent par une fausse compassion, se faissant un mérite de leur indulgence, qui ne peut partir que d'une charité mal entendue. Peut-être après tout seroient-ils moins généreux, s'ils n'étoient pas assurés, même pour le cas de la baratterie de patron. Quoiqu'il en soit, c'est un abus qu'il faudroit corriger, les négligences dans ce genre étant d'une trop grande conséquence pour être tolérées. Je ne sai si je me trompe, mais il semble que le moyen le plus propre à engager les armateurs à demander la punition de ces fautes si communes, seroit de rayer des polices d'assurances la clause de la baratterie de patron.

Si l'on dit que c'est l'affaire des assurers de se plaindre; la réponse est, d'un côté, qu'il ne leur est pas aussi aisé qu'à l'armateur de produire des preu-

ves de cette négligence; & d'un autre côté, qu'il feroit bien extraordinaire que des affureurs en grand nombre, difpersés quelquesois en disterns pays & sans relation les uns avec les autres, pussent s'accorder & s'unir pour demander ensemble une punition, à laquelle plusieurs d'entr'eux pourroient n'avoir que fort peu d'intérêt.

Pour le cas de la malice & du dessein prémédité; que le pilote en soit seul coupable, ou qu'il soit en société avec le capitaine, ou même quoiqu'il ne fasse qu'obéir aux ordres du capitaine; il est également digne de mort, aux termes de cet article, comme le maître qui se rend coupable du même crime,

l'est déclaré par l'article 36 du tit. premier ci-dessus.

La raison pour laquelle il participe au crime du capitaine, en obcissant à ses ordres en pareil cas, est non-seulement que par l'article suivant, il est autorisé à faire valoir son avis en général contre celui du mattre, & que dans le partage d'avis, c'est aux principaux de l'équipage à décider; mais encore qu'il n'y a point d'ordre qui exige l'obéissance, lorsqu'il s'agit de commettre un crime.

Les dommages & intérêts font une suite nécessaire, non seulement de tout crime, mais encore de toute négligence qui mérite punition, à raison du tort

qu'elle fait à autrui intéressant le public.

#### ARTICLE VIII.

Assons défenses aux maîtres de navires, de forcer les pilotes de passer en des lieux dangereux, & de faire des routes contre leur gré; & en cas de contrariété d'avis, ils se régleront par celui des principaux de l'équipage.

Ls défenses portées par cet article, & la regle qu'il établit ensuite pour lever le partage d'avis entre le maître & le pilote, fournissent la preuve; d'un côté, que le pilote n'est pas le maître absolu de la route pour la régler à son gré indépendamment du capitaine; & d'un autre côté, que le maître, quoique contrôleur & inspecteur de la route du pilote, n'a pas droit de l'obliger d'autorité de la changer; de sorte que, s'il le fait, & qu'il en résulte quelque facheux événement, il s'en rend responsable, de maniere que suivant les circonstances, il pourra être poursuivi extraordinairement, & puni selon l'exigence du cas.

Il s'ensuit aussi que si le pilote voit que la manœuvre ordonnée par le capitaine ne peut avoir que des suites fâcheuses; c'est à lui à s'y opposer, & à demander l'avis des principaux de l'équipage pour sa décharge; sans quoi, il sera présumé avoir colludé avec le capitaine, ou du moins il sera coupable de manquement au devoir de son emploi, dans un cas extrêmement important.





### TITRE V.

#### Du Contre - Maître ou Nocher.



E contre-maître ou nocher en latin proreta, commandoit autresois, depuis la proue jusqu'au mât de misaine; icelui compris, dit Cleirac sur l'art. premier des Jugemens d'Oleron, n. 6, pag. 12; & c'est delà qu'il a été appellé proreta. Stypmannus ad jus maritimum cap. 3, n. 21, sol. 321. Kuricke ad jus Hanseaticum, art. 2, tit. 3, sol. 702. Stracha de nautis

parte ia. n. 10.

Il étoit entendu néanmoins que ce commandement étoit subordonné à celui du maître, capitaine ou patron; car deux maîtres indépendans l'un de l'autre,

feroient de trop sur un navire.

Il en étoit donc du contre-maître, alors comme aujourd'hui, si même actuellement il n'a pas un emploi plus étendu, puisqu'il est sur les navires marchands, ce qu'est le maître sur les vaisseaux du Roi. En estet, en comparant les articles du présent titre avec ceux du maître de l'Ordonnance de 1689, on voit que leurs sonctions sont les mêmes, dont la principale est de faire exécuter la manœuvre ordonnée par le capitaine.

Il fera aussi, si l'on veut, ce qu'il est à l'égard du maître sur les vaisseaux du Roi, & alors il fera également l'aide & le représentant du capitaine ou

maître, pour tout ce qui appartient à la manœuvre.

#### ARTICLE PREMIER,

E contre-maître ou nocher aura foin de faire agréer le vaisseau, & avant que de faire voile, il verra s'il est sussissamment garni de cordages, poulies, voiles & de tous les apparaux nécessaires pour le voyage.

OMME tout ce que cet article énonce est essentiel pour bien manœuvrer, & que le contre-maître est chargé par etat de presider à la manœuvre, il étoit tout naturel aussi que le même article lui imposât l'obligation de veiller à ce que le navire, avant son départ, sût pourvu de tout ce qui

est nécessaire pour la manœuvre pendant le voyage. Mais ce soin regardo encore plus particuliérement le maître ou capitaine, qui, pour avoir un aide en cela, n'est pas dispensé de l'obligation d'examiner si le navire est pourvu de tout ce qu'il convient; aussi l'art. 8 du tit. qui le concerne lui en fait-il une loi précifément.

#### ARTICLE 11.

ORS du départ, il verra lever l'ancre; & pendant le voyage, il visitera chaque jour toutes les manœuvres hautes & basses; & s'il y remarque quelque défaut, il en donnera avis au maître.

TOUT cela est dans l'ordre, & la sûreté de la navigation dépend de l'exactidude avec lapuelle chacun vaque à son emploi.

Mais indépendamment de l'avis que le contre-maître doit donner au capitaine, des défauts qu'il remarque dans les manœuvres, rien n'empêche qu'il ne travaille provisionnellement à les réparer pour prévenir le progrès du mal, en attendant qu'il puisse en avertir le capitaine.

#### ARTICLE 111.

I L exécutera & fera exécuter dans le vaisseau, tant de jour que de nuit, les ordres du maître.

C'Est là, comme il a été observé, sa principale sonction, & l'équipage doit lui obéir dès qu'il ordonne quelque manœuvre, sans examiner s'il en a l'ordre exprès du maître ou non; faut le blâme qu'il pourra encourir de la part du maître, s'il a commandé une manœuvre irréguliere, fans ordre.

### ARTICLE IV.

I N arrivant au port, il fera préparer les cables & ancres, & amarrer le vaisseau, fréler les voiles & dresser les vergues.

OUT cela est encore une dépendance de ses sonctions, en observant que, comme il s'agit ici de quelque chose de plus que la manœuvre ordinaire, il ne doit le faire que fous les yeux & par les ordres du maître.



#### ARTICLE V.

I N cas de maladie ou absence du maître, le contre-maître commandera en sa place.

O n-seulement en cas de maladie ou d'absence du capitaine, mais encore en cas de mort, c'est au contre-maître à commander le navire en sa place, comme le représentant & étant subrogé de droit à ses sonstitus.

Contre-maître. Ce mot désigne un homme qui participe aux fonctions du maître, qui à son désaut vices ejus gerit, comme le remarque le Commen-

tateur.

C'est donc à lui à commander, aux termes de cet article, & cela à l'exclusion du pilote, ou par présérence à lui, attendu que l'emploi de celui-ci est naturellement borné à la direction de la route du navire, pour le lieu qui lui

est indiqué.

Toutéfois le droit de commander n'est dévolu au contre-maître, au désaut du capitaine, qu'autant qu'il n'y a pas d'officier intermédiaire établi sur le navire entre le capitaine & lui. S'il y a un second, c'est celui-là qui commandera sans difficulté; & de même s'il y a aussi un lieutenant, le second venant à manquer, ce sera aussi à ce lieutenant que le commandement passera, au prejudice, tant du pilote que du contre-maître; à moins, en ce qui concerne le pilote, qu'il n'ait été établi en qualité de second sur le rôle d'équipage, comme il arrive quelquesois; auquel cas il commandera, non comme pilote, mais comme second, ainsi qu'il a été observé sur l'art. 3 du tit. précédent.

Par rapport à la direction de la cargaifon, ce fera le droit de commander qui en décidera, fi l'armateur n'en a disposé autrement, en mettant un facteur

sur le navire pour la régie de la cargaison.





### TITRE VI.

# Du Chirurgien.



N fent de quelle conséquence il est, qu'il y ait des chirurgiens sur les navires destinés aux voyages de long-cours, & qu'il n'en est pas de même par rapport aux bâtimens qui ne font que le cabotage, soit à cause du peu de durée de cette forte de navigation, soit par la facilité qu'il y a de mettre les malades à terre au moindre danger. Aussi dans les Us & Contumes de la mer, où il ne s'agissoit essectivement alors que

du cabotage, ne voit-on point qu'il y eût de chirurgien sur les navires; ils ne pouvoient être nécessaires que sur les vaisseaux de guerre ou armés en course.

#### ARTICLE PREMIER.

Ans chaque navire, même dans les vaisseaux pêcheurs faisant voyage de long cours, il y aura un ou deux Chirurgiens, eu égard à la qualité des voyages & au nombre des personnes.

Les voyages de long cours font indiqués & spécisiés par l'art. 59 du tit. des assurances ci-après; & comme il est parlé du Grounland, des bancs & illes de Terre-neuve, il s'ensuit que les vaisseaux pêcheurs dont il est ici question, sont ceux destinés à la pêche de la morue & de la baleine, & que ces sortes de voyages, quoiqu'ils ne durent pour l'ordinaire que quatre à cinq mois, sont du nombre des voyages de long cours.

C'est donc sur les navires employés à cette navigation au long cours, qu'aux termes de cet article, it doit y avoir un ou deux charurgiens, eu égard à la

qualité des voyages & en nombre des personnes.

Mais parce qu'il infloit indécis le cas où il faudroit plus d'un chirurgien, le Réglement du s Jum 1717 est intervenu, dont l'art. 8 porte « qu'il y aura » toujours un chirurgh n'au moins par 50 hommes, & deux lorsque l'équi page » excédera le nembre de 50 nommes, à quelque quantité qu'il puisse menter; » c'est-à-dire, que quoiqu'il n'y ait qu'un homme au-desà du nombre de 50, il

Tome. 1. Rrr

faut deux chirurgiens, & aux furplus autant de chirurgiens que de cinquan-

taines d'hommes, autrement il y auroit contradiction.

Et comme il y a des voyages qui, sans être de long cours, passent le cabotage ordinaire, l'art. 7 veut que « les bâtimens qui auront vingt hommes » d'équipage & au-dessus, soient obligés de prendre un chirurgien pour » toute navigation qui ne sera pas du cabotage », ce qui ne doit s'entendre

que du petit cabotage.

De sorte qu'en combinant ces deux articles du Réglement, qui n'ont pas toute la clarté requise, avec le présent article, il faut dire que sur tout navire, même pour la pêche, allant au long cours, il doit y avoir au moins un chirurgien, quand bien même l'équipage ne seroit que de vingt hommes, que jusqu'à cinquante hommes, il suffira d'un chirurgien; qu'au-dessu n'y eût-il qu'un homme ou deux de plus, il faudra deux chirurgiens. Enfin, qu'il y aura autant de chirurgiens que de cinquantaines d'hommes commencées; mais cela ne peut arriver sur les navires marchands, qu'autant qu'ils seront armés en course, hors delà l'équipage, étant très-rarement au-dessus de cinquante hommes, les mousses compris.

Et pour ce qui est des voyages qui tiennent le milieu entre le long cours & le cabotage commun, qu'il n'y a d'obligation d'établir un chirurgien

qu'autant que l'équipage sera de vingt hommes & au-dessus.

C'est ainsi que j'ai toujours pensé qu'il falloit entendre ces deux articles 7 & 8 du Réglement de 1717, en les conciliant avec le présent article, auquel il n'a du tout point été dérogé par ce Reglement; & c'est aussi ce qui a été suivi dans la pratique jusqu'à l'année 1756, que quelques armateurs, d'abord sous prétexte qu'ils ne pouvoient trouver de chirurgiens, ensuite par principe d'économie, sans égard au bien public & à la conservation des gens des équipages, ont prétendu, à la faveur de l'article 7 dudit Réglement, que même pour les voyages de long cours, l'obligation d'embarquer un chirurgien ne pouvoit leur être imposée, que lorsque l'équipage étoit au moins de vingt hommes.

Pour appuyer cette prétention, il a fallu supposer que le présent article avoit été modisié ou restreint par ledit article 7 du Réglement. Cependant non-seulement il n'y a rien dans le Réglement qui puisse faire présumer que telle ait été l'intention du Législateur, mais plutôt on y trouve la preuve du contraire, en ce que l'article 8 qui commence en ces termes, & à l'égard des voyages de long cours, prouve manisestement que dans l'article précédent il n'est du tout point question des voyages de long cours; car on ne peut nier que ces mots, & à l'égard, &c. ne forme une exception qui suppose néces-

sairement que ce qui vient d'être dit a un antre objet.

Or, si l'article 7 n'a pas de relation aux voyages de long cours, il n'a donc pas dérogé en aucune maniere au présent article; & tout ce qu'on peut conclure du Réglement, c'est qu'il a cu en vue de s'expliquer sur le cas que notre Ordonnance avoit laissé indécis; savoir, en premier lieu, quand il faudroit qu'il y eût plus d'un chirurgien; & en second lieu, quand il y auroit nécessité d'avoir un chirurgien, dans les voyages qui, sans être de long cours, sont audessus du simple cabotage ordinaire, mais toujours sans toucher aux voyages de long cours, pour lesquels notre Ordonnance exige nécessairement un chirurgien.

S'il étoit vrai néanmoins qu'il n'y eût point de milieu entre les voyages de long cours & ceux de simple cabotage, les armateurs pourroient avoir raison; mais on ne peut douter qu'il n'y ait une navigation mitoyenne que l'on nomme le grand cabotage, qui comprend les voyages en Angleterre, Ecosse, Irlande, Hollande, Hambourg, & autres lieux en deçà du détroit du Sund, de même que ceux en Espagne, Portugal, & autres endroits en deçà du détroit de Gibraltar; & c'est à cette navigation seulement que paroit se rapporter la disposition dudit article 7 du Réglement, pour n'obliger d'avoir un chirurgien, que lorsque l'équipage sera de vingt hommes & au-dessus.

Si l'on demande pourquoi dans les voyages de long cours, le chirurgien est requis, quoique l'équipage soit au dessous de vingt hommes; c'est d'abord que l'Ordonnance l'a ainsi décidé, & qu'on ne peut pas dire que le Réglement de 1717 y ait dérogé; c'est, en second lieu, que rien n'est plus juste ni plus

naturel que cette prévoyance pour la confervation des équipages.

Dans ces voyages de long cours, l'embarquement d'un chirurgien est nécessaire, non-seulement à raison de la durée de ces sortes de voyages; mais encore à cause de l'impossibilité de mettre les malades à terre pour leur procurer du soulagement, lorsque le navire est une sois engagé en pleine mer. Dans les autres voyages, même au grand cabotage, il en est autrement, parce qu'on ne s'éloigne jamais assez des côtes pour que le navire ne puisse aborder quelque part, pour le soulagement des malades, ou pour le pansement des blesses. Tel est le sondement de la distinction, suivant laquelle tout vaisseau allant au long cours, doit avoir absolument un chirurgien, en quelque petit nombre que soit l'équipage, tandis que pour tout autre voyage le chirurgien n'est de nécessité que lorsque l'équipage est de vingt hommes.

Au furplus, s'agissant ici de la conservation des sujets du Roi, & d'un devoir que la seule humanité devroit même engager à remplir, on ne peut s'empêchei de dire que des armateurs, dont l'esprit d'économie va jusqu'à les rendre indisférens sur un objet de cette importance, ont tout-à-sait mauvaise grace dans leur resus de prendre un chirurgien pour les voyages de long cours, sous prétexte qu'ils n'ont que dix-neus hommes d'équipage, comme si la conservation de ces dix-neus hommes n'étoit pas aussi précieuse à l'Etat, que s'il y avoit un homme de plus. Aussi tous les armateurs n'en usent-ils pas de même; mais il est à craindre que l'exemple des autres ne de-

vienne contagieux.

Dans la vue de prévenir cet inconvénient, les Officiers de l'Amirauté de la Rochelle, propoferent la difficulté au mois de Mai de la même année 1756, à Mgr. de Machault, alors Garde-des-Sceaux & Ministre de la Marine.

Ce Ministre, qui a si bien mérité de la marine & qui a opéré tant de merveilles dans son rétablissement, balance entre les raisons qui exigent que l'on veille en tout temps à la conservation des équipages, par l'établissement d'un chirurgien sur tout navire destiné au voyage de long cours, & les moyens d'encourager les négocians à mettre en mer le plus de vaisseaux qu'il se pourroit, dans les circonstances d'une guerre naissente, s'expliqua dans sa réponse du 10 Juin, de maniere à dispenser d'embarquer un chirurgien sur tout navire dont l'équipage n'est que de vingt hommes; mais il y a licu de présumer que cette dispense ne sera que passagere, & qu'à la paix, les choses

Rrrii

à cet égard rentreront dans la regle, par rapport aux voyages de long cours;

car il n'y a de question que pour ceux-là.

Il cst à observer au sujet des voyages de Guinée, que ce n'est pas sur la quantité de noirs que le navire pourra traiter, que l'on regle le nombre des chirurgiens à embarquer, ce n'est tout de même que sur la force de l'équipage, excepté qu'à raison de la longueur extraordinaire de ces fortes de voyages, & des soins qu'exige de plus le traitement des noirs durant la traversée de la côte de Guinée à St. Domingue, ou autre partie de l'Amérique, l'usage est d'avoir un ou deux chirurgiens de plus. Mais par ce moyen il n'y en a toujours qu'un d'obligation, à cause que l'équipage n'excede jamais cinquante hommes; il y a même des Armateurs qui s'arrêtent exprès à quaranteneus hommes, n'osant en avoir cinquante, de peur que le chirurgien étant compté, & faisant le cinquante-unieme homme, on ne l'obligeât d'avoir un chirurgien de plus; mais c'est-là une terreur panique, le chirurgien ne pouvant pas être mis en ligne de compte à cet égard.

#### ARTICLE 11

UCUN ne fera reçu pour fervir en qualité de chirurgien dans les navires, qu'il n'ait été examiné & trouvé capable par deux maîtres chirurgiens, qui en donneront leur attestation.

A disposition de cet article qui avoit été prévenue par une Ordonnance de Mr. Colbert du Terron, Intendant général de la Marine du Ponant, du 31 Mars 1668, concernant les vaisseaux équipés dans le port de la Rochelle, a été confirmé par l'article premier du Réglement de 1717, qui ajoute que l'attestation des deux maîtres chirurgiens sera enrégistrée au Gresse de l'Amirauté.

On comprend bien que ce ne sont pas des maîtres chirurgiens établis qui se présentent pour s'embarquer en qualité de chirurgiens, & que ce ne sont pour l'ordinaire que des jeunes gens qui se destinent à cet emploi, après une sorte

d'apprentissage de chirurgie.

Le vœu de l'Ordonnance seroit donc éludé si l'on admettoit pour chirurgiens sur les vaisseaux, des gens dont l'expérience ne seroit pas attestée par des

maîtres chirurgiens en titre.

De tout temps le droit de nommer les chirurgiens-examinateurs, avoit appartenu à M. l'Amiral, & par provision aux Officiers de l'Amirauté, la commission étant vacante : ce droit avoit même été confirmé par deux Arrêts du Conscil, l'un du 14 Octobre 1650, & l'autre du 6 Septembre 1661; mais dans la suite il sembloit qu'il y cût été donné atteinte.

1°. Par un Arrêt du Conseil du 4 Février 1686, obtenu sur Requête par le sieur Felix, premier chirurgien du Roi, par lequel Arrêt, en interprétation du présent art. & du quatrieme, il sut ordonné, sans entendre M. l'Amiral, que ceux qui se présenteroient pour être embarqués surles navires en qualité de chirurgiens, seroient examinés par le Lieutenant du premier chirurgien avec

un autre chirurgien, & que le coffre de chirurgie seroit aussi visité par le Lieutenant du premier chirurgien, avec le plus ancien apothicaire autre que

celui qui auroit fourni les drogues.

2°. Par l'Edit du mois de Février 1692, portant création de deux chirurgiens jurés dans chaque ville du Royaume; d'où l'on inféroit que c'étoit les chirurgiens qui devoient être les examinateurs & vifiteurs, quoique leur établissement n'eût pour objet que l'examen & la réception des aspirans à la maîtrise, à l'effet de leur donner droit de lever boutique; & à l'égard des visites que celles des morts ou blessés ordonnées par Justice, sans qu'il y sît parlé en aucune manière des chirurgiens & des drogues à embarquer sur les navires.

Aussi M. l'Amiral ne se croyant pas moins sondé qu'auparavant à nommer les chirurgiens-examinateurs, de même que les deux apothicaires pour la visite des drogues, continua-t-il d'y pourvoir. En esset, par le droit de sa charge, c'est à lui qu'il appartient de donner toutes les commissions relatives à la police des ports, à la navigation & au commerce maritime, aux termes de l'article 4, titre premier, liv. premier ci-dessus; & c'est sur ce principe que nonobstant l'Arrêt de 1686, dont il vient d'être parlé, le sieur Cavaler, qu'il avoit nommé chirurgien de la marine à Marseille, sut maintenu par Arrêt contradictoire du Parlement d'Aix du 21 Janvier 1691, sans avoir égard à l'opposition des Chirurgiens de ladite ville, qui en surent déboutés avec dépens.

Il ne resta donc plus de doute après cela qu'à l'occasion de l'Edit du mois de Février 1692, dont Pierre la Coste, chirurgien juré de Bayonne, se crut en droit de se prévaloir en 1698, pour troubler dans ses sonctions le sieur d'Arquistade, que M. l'Amiral avoit nommé en 1695, chirurgien de l'Amirauté de ladite ville. Il y eut à ce sujet des mémoires fournis de part & d'autre, & M. l'Amiral ne negligea rien pour saire valoir son droit : Il ne paroît pas néanmoins que la contestation ait été décidée; ce qu'il y a seulement, c'est que le sieur d'Arquistade continua ses sonctions. Mais ensin toute difficulté a été applanie sur ce point, par le Réglement déjà cité du 5 Juin 1717, dont

l'article 2 est conçu en ces termes :

Les chirurgiens examinateurs seront nommés dans tous les ports du Royaume par l'Amiral de France, & seront pris dans le nombre des chirurgiens jurés ; ils seront tenus de prêter serment à l'Amirauté, où ils seront enrégisser leur

commission.

L'article 3 défend à tous autres chirurgiens d'entreprendre de donner les attestations, sur peine de nullité & de 300 liv. d'amende, si ce n'est en cas de mort, d'absence, de maladie, ou cause légitime de récusation des chirurgiens établis par l'Amiral, auquel le Juge de l'Amirauté en pourra nom-

mer d'office.

Par l'article 4, les vacations des chirurgiens examinateurs font fixées à 5 livres pour chaque chirurgien qui s'embarquera dans un navire du port de 150 tonneaux, & à 3 livres feulement fi le vaisseau est au dessous de 150 tonneaux, avec défenses à eux d'exiger ni percevoir de plus grands droits, à peine de restitution, de 300 livres d'amende, & d'être privés de leur commission.

Le chirurgien en fecond est bien sujet au même examen que le premier, mais il ne doit payer que moitié droits : c'est la disposition de l'article 5.

L'examen de celui qui se présente pour être admis chirurgien sur un vaisseau, se sait en conséquence d'une Ordonnance sur requête, & l'attestation des deux chirurgiens de l'Amirauté étant rapportée, il intervient une seconde Ordonnance qui le reçoit chirurgien pour le service des vaisseaux, ce qui

suffit pour toutes les campagnes qu'il aura à faire dans la suite.

Si le chirurgien a été admis dans une autre Amirauté, il est reçu à embarquer, sans nouvel examen & sans autre cérémonie que celle de représenter ses lettres de maîtrise, ou un rôle d'équipage sur lequel il ait été établi en qualité de chirurgien. Il seroit seulement à souhaiter que certains chirurgiens d'Amirauté regardassent de plus près aux attessations qu'ils donnnent, & qu'à cet estet il n'y eût que les chirurgiens des ports où peuvent se saire les armemens pour les voyages de long cours aux colonies & en Guinée, qui eussent droit d'en donner.

# REGLEMENT,

Par lequel le Roi ordonne que tous les chirurgiens qui doivent être embarqués sur les vaisseaux marchands de vingt hommes & au-dessus, seront examinés & approuvés par des chirurgiens jurés nommés à cet effet.

#### Du 5 Juin 1717.

S A MAJESTÉ étant informée qu'au préjudice de l'Ordonnance de la marine du mois d'Août 168t, titre des chirurgiens, article deuxieme, portant qu'aucun ne sera reçu pour servir en qualité de chirurgien dans les navires, qu'il n'ait été examiné & trouvé capable par deux maîtres chirurgiens qui en donneront leur attestation; on recoit dans les vaisseaux marchands, même dans ceux qui font destinés aux plus longs voyages, des gens sans aveu ni expérience, qui prennent la qualité de chirurgien sans avoir été examinés par ceux du port où ils s'embarquent, s'étant établi par un très-mauvais usage de les recevoir sur de simples certificats de chirurgiens d'une autre province nonlégalifés, & qui fouvent n'ont pas été donnés pour ceux qui les produifent, ce qui expose les équipages & officiers defdits vailleaux à périr taute de secours locsqu'ils sont blessés, ou qu'ils tombent malades. A quoi étant nécessaire de peurvoir & d'expliquer en tant que befoin ledit arricle 2, du itre des chirurgiens de l'Ordonnance de la maine, du mois d'Août 1681, Sa Muclié, de l'avis de Monfieur le Ducd'Oilems for Oncle Régent, à réfolule prefent Réglement ainti qu'il fuit.

#### ARTICLE PREMIER.

Aucun chirurgien ne pourra s'embarquer à l'avenir pour en faire les fonctions dans un vaiffeau qu'il n'ait été examiné & trouvé capable par deux maîtres chirurgiens qui en donneront leurs atteflations, lesqu'elles demeureront enrégistrées au Greffe de l'Amirauté.

II. Les chirurgiens examinateurs feront nommés dans tous les ports du Royaume par l'Amiral de France, & feront pris dans le nombre des chirurgiens jurés; ils feront tenus de prêter ferment à l'Amirauté où ils feront enrégistrer

leur commission.

III. Aucuns chirurgiens que ceux qui feront pourvus par l'Amiral, n'entreprendront de donner lesdites attestations, sous peine de nullité & de trois cent livres d'amende, si ce n'est en cas de mort, d'absence, de maladie, ou cause légitime de récusation des chirurgiens nommés par l'Amiral, auquel cas le Juge d'Amirauté en pourra nommer d'office.

1V. Lesdits chirungiens - examinateurs recevront cinq livres à partager entr'eux, pour l'examen de chaque chirusgien qui s'embarquera dans un yaisseau du port de cent cinquante tonneaux & au-dessus, & trois livres seulement pour l'examen de celui qui s'embarquera fur tout autre vaisseau de moindre port que cent cinquante tonneaux; défend Sa Majesté auxdits chirurgiens-examinateurs d'exiger ni percevoir de plus grands droits que ceux énoncés ci-dessus à peine de restitution, de trois cent livres d'amende, & d'être privés de leur commission.

V. Les chirurgiens qui s'embarqueront en fecond, seront examinés en la même forme & maniere qui est prescrite ci-dessus, mais ils ne payeront pour leur examen que la moitié des droits que doit payer le premier chirurgien.

VI. Le coffre du chirurgien sera visité par les chirurgiens & apothicaires qui serout nommés à cet effet par l'Amiral, & il ne fera payé que vingt fols pour ladite visite à chacun desdits chirurgiens & apothicaires.

VII. Les bâtimens qui auront vingt hommes d'équipage, & au-dessus, seront obligés de prendre un chirurgien pour toute navigation qui ne fera point cabotage.

VIII. Et pour ce qui est des vaisseaux destinés pour les voyages de long cours, même pour les pêches, il y aura toujours un on deux chirurgiens, eu égard à la qualité du voyage & au nombre d'équipage, enforte qu'il y ait toujours un chirurgien au moins pour cinquante hommes, & deux lorsque ledit (quipage excédera le nombre de cinquante hon mes à quelque quantité qu'il puisse monter.

IX. Veut Sa Majesté que l'Ordonnance de 1681, foit observée suivant sa sorme & teneur. en tout ce qui n'est point contraire au présent

Réglement.

Mande & ordonne Sa Majesté à Monf. le Comte de Touloufe, Amiral de France, de tenir la main à l'exécution du présent Réglement, de la faire publier, afficher & enrégittrer partout où besoin sera, & de donner les ordres nécessaires pour sa pleine & entiere exécution. Fait à Paris le cinquieme jour de Juin mil sept cent dix-sept. Signé, LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX.

## LETTRES PATENTES

Sur ledit Réglement,

Données à Paris le huitieme Juin 1717.

L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront. Salut. Le desir que nous avons de procurer aux Officiers & équipages des vaiffeaux de nos fujets, les fecours dont ils ont besoin dans les maladies, blessures, ou autres accidens qui peuvent leur arriver pendant qu'ils y font employés, nous a déterminés à faire un Réglement en date du cinq du présent mois de Juin, concernant ce que nous voulons être observé à l'égard des chirurgiens qui doivent être embarqués fur lesdits vaisseaux marchands, afin qu'il n'y en foit reçu à l'avenir aucun qui n'ait acquis l'expérience nécessaire pour foulager & conserver en même-temps ceux de nos fujets qui vont en mer, pour l'exécution duquel Réglement nous avons jugé nécessaire de faire expédier nos Lettres patentes adressantes à nos Cours. A ces causes, de l'avis de notre trèscher & très-amé oncle le Duc d'Orléans Régent, de notre très-cher & très-amé confin le Duc de Bourbon, de notre très-cher & très-amé cousin le Prince de Conti, de notre très-cher & très-amé oncle le Duc du Maine, de notre très-cher & très-amé oncle le Comte de Toulouse, & autres Pairs de France, grands & notables Personnages de notre Royaume, nous en confirmant ledit Réglement en date du cinq du présent mois de Juin, contenant neus articles. ci-attaché fous le contre-scel de notre Chancellerie, l'avons autorifé & autorifons par ces présentes signées de notre main, voulons qu'il foit enrégistré en nos Cours, & exécuté selon sa forme & teneur. Si donnons en mandement à nos amés & féaux Conseillers les gens tenant notre Cour de Parlement à Paris, que ces préfentes, ensemble ledit Réglement, ils ayent à faire lire, publier & enrégistrer, & leur contenu garder & observer selon leur sorme & teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations, Ordonnances, Arrêts, Réglemens, & autres choses à ce contraires, auxquels nous avons derogé & dérogeons par cefdites préfentes, aux copies desquelles & dudit Reglement collation. nées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secretaires, voulons que foi foit ajoutée comme aux originaux, car tel est notre plaisir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre Scel à cesdites présentes. Données à Paris, le huitieme jour de Juin, l'an de grace mil sept cent dix-sept, & de notre regne le deuxieme. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, le Duc d'Orléans Régent, présent. PHELYPEAUX. Et scellées du grand sceau de cire jaune.

The state of the s

Registrées, oui & ce requerant le Procureur-Général du Roi, pour être exécutées selon leur forme & teneur, & copies collationnées envoyées. aux Sieges des Amirautés du ressort pour y être lues, publiées & registrées; enjoint aux Substituts du Procureur-général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un mois, suivant l'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement le sixieme d'Août mil sept cent dix-sept. Signé GILEERT.

#### ARTICLE III.

ES propriétaires de navires seront tenus de fournir le cossre du chirurgien garni de drogues, onguens, médicamens & autres choses nécessaires pour le pansement des malades pendant le voyage, & le chirurgien les instrumens de sa profession.

L est 'des armateurs assez judicieux pour fournir le coffre du chirurgien, d'un affortiment convenable des meilleures drogues, il en est aussi qui ne s'en mettent guere en peine, alléguant que les chirurgiens sont dans l'usage de les appliquer à leur profit. Que cela foit vrai ou non, c'est toujours une mauvaise excuse; ainsi on ne sauroit être trop exact dans la visite des drogues, & pour en empêcher le changement, il conviendroit que la clef du coffre fût dépofée à l'Amirauté, pour être remise au capitaine en prenant ses dernieres expéditions.

Quant aux instrumens de chirurgie, également sujets à la visite, il est naturel que le chirurgien les fournisse à ses frais, comme le pilote ceux qui sont également nécessaires à son art. Mais il y a cette dissérence que le pilote ne peut tromper fur cela, au lieu que le chirurgien, après avoir montré de bons instrumens qu'il a souvent empruntés à cette sin , y en substitue de mauvais après la visite : nouvelle raison pour faire introduire l'usage de déposer la clef

du coffre au Greffe de l'Amirauté, jusqu'au départ du navire.

#### ARTICLE IV.

E cossre visité par le plus ancien maître chirurgien du lieu, & par le plus ancien apothicaire, autres néanmoins que celui qui mra fourni les drogues.

R. Colbert du Terron avoit encore prévenu la disposition de cet ar-tiele, par son ordonnance du 24 Août 1668.

L'article 6 du Réglement de 1717, porte que le coffre de chirurgie sera visité par les chirurgiens & apothicaires qui seront nommes à cet effet par l'Amiral, l'Amiral, & ajoute qu'il ne sera payé que 20 sols pour ladite visite, à chacun

desdits chirurgiens & apothicaires.

Il y a dans ce Siege deux chirurgiens & deux apothicaires pour le service de l'Amirauté, Tous quatre font ou paroissent faire la visite du cosse, les deux chirurgiens d'un côté, & les deux apothicaires de l'autre; sans doute parce que le Réglement parle d'eux au plurier. Cependant comme cet article auquel le Réglement ne paroît pas avoir dérogé, n'exige la visite que de la part d'un chirurgien & d'un appothicaire, ce seroit aflez du certificat d'un de chaque prosession. Il en résulteroit cet avantage que les vingt sols pour chacun n'iroient qu'à quarante sols en tout, au lieu de quatre livres que l'on sait payer à ce sujet.

S'il y avoit quatre chirurgiens & quatre apothicaires au lieu de deux, tous prétendroient-ils avoir droit de figner les certificats, pour multiplier les vingt fols? Ce feroit constamment un abus. Le Réglement est donc mal entendu, & il y a abus tout de même, en ce que les certificats sont signés des deux chirurgiens & des deux apothicaires, tandis que la signature d'un de chaque

côté suffiroit.

Au furplus rien n'empêche qu'un des deux apothicaires jurés ne fournisse les drogues; mais alors à cause de la disposition de cet article, & parce que la raison en est évidente; ce n'est pas lui, mais l'autre ou un autre à son dé-

faut, qui doit donner le certificat de la visite avec le chirurgien.

De même que le chirurgien a droit de faire la visite des drogues & médicamens aussi-bien que des instrumens, de même l'aporticaire est fondé à visiter les instrumens en même temps que les drogues. Ils te servent réciproquement des contrôleurs, & l'on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'harmonie entre ces deux professions.

Les chirurgiens de la marine, ont encore une fonction privilégiée, c'est

celle de visiter les navires soupçonnés de mal contagieux.

#### ARTICLE V.

Es chirurgiens feront tenus de faire faire la visite de leur coffre, trois jours au moins avant que de faire voile; & les maître chirurgiens & apothicaires, d'y procéder vingt-quatre heures après qu'ils en auront été requis, à peine de trente livres d'amende & des intérêts du retardement.

L cst juste en effet que la visite du coffre soit faite trois jours au moins avant le départ du navire, afin d'avoir le temps de remplacer les instrumens désectueux, & les drogues de mauvaises qualités, ou de suppléer à ce qui y

manque.

D'un autre côté les chirurgiens & apothicaires visiteurs ne doivent pas, par mauvaise humeur ou autrement, retarder la visite; c'est pourquoi cet article leur enjoint d'y procéder dans les vingt-quatre heures qu'ils en sont requis, sur peine de trente livres d'amende, & des dommages & intérêts du retardement.

Tome I.

#### ARTICLE VI.

A ISONS défenses aux maîtres, à peine de cinquante livres d'amende, de recevoir aucun chirurgien pour servir dans leur vaisseau, sans avoir copie en bonne sorme des attestations de sa capacité & de l'érat de son cosser.

A contravention du maître ou capitaine à la disposition de cet article, n'est pas à craindre maintenant, attendu qu'il ne sauroit être expédié à l'Amirauté, qu'il n'y ait preuve que le chirurgien a été reçu en quelque Amirauté, & qu'il ne soit établi en qualité de chirurgien sur le rôle d'équipage, qui doit demeurer déposé à l'Amirauté avec les attestations de la visite du cosser de chirurgie.

Si après cela, le propriétaire & le maître s'avisoient de changer le chirurgien, ils n'en seroient pas quitte pour l'amende de 50 liv. que prononce cet article; ce seroit alors une espece de saux qui mériteroit une punition

exemplaire.

#### ARTICLE VII.

NJOIGNONS aux chirurgiens des navires, en cas qu'ils découvrent quelque maladie contagieuse, d'en avertir promptement le maître, asin d'y pourvoir suivant l'exigence du cas.

ARTICLE 6 du tit. 13, liv. 1 de l'Ordonnance de 1689, dit de plus, que le chirurgien informera chaque jour le capitaine de l'état auquel se trouveront les malades & les blessés, & sur-tout qu'il l'avertira des maux qui pour-roient se communiquer, afin de séparer ceux qui en seront attaqués.

#### ARTICLE VIII.

Eur faisons défenses de rien exiger ni recevoir des mariniers & foldats malades ou blesses au service du navire, à peine de restitution & d'amende arbitraire.

ARTICLE 8 aussi du même titre de l'Ordonnance de 1689, contient la même disposition, à cela près, qu'au lieu de l'amende arbitraire il pro-

nonce la perte ou privation des appointemens du chirurgien.

L'un & l'aure article ne se sont pas contentes de désendre au chirurgien d'exiger, ils ont ajouté encore, ni de rien recevoir des malades ou blessés, & cela avec très-grande raison; car recevoir ou exiger en pareil cas, c'est au fonds la même chose, tant la crainte de la mort agit sur l'homme, & dispose

un malade à la reconnoissance, ou plutôt à tout promettre & à tout offrir à celui de qui il attend sa guérison, quoiqu'il n'est rien qu'il oublie plus vite que les services qu'il a reçus dans ce genre.

Mais enfin le chirurgien étant gagé pour passer & traiter les malades, quand l'abus de son ascendant sur leur esprit ne seroit pas aussi dangereux, la désense de recevoir aucune chose deux par sorme de présent ou de tout autre maniere,

ne feroit pas moins juste.

Et comme les voies détournées pourroient rendre inutile la prévoyance de l'Ordonnance, il s'ensuit que tous les billets ou promesses qu'il pourra produire contre quelques mariniers du bord, qui auront été malades, doivent être rejettés, quoique causés pour prêt ou pour vente de marchandises, en cas de contestation; & cela peut d'autant moins faire de difficulté aujourd'hui, que par les derniers Réglemens, il est désendu à quiconque de prêter ou vendre aux matelots sans l'aveu du capitaine & du Commissaire aux Classes; sur quoi voir ce qui sera observé à ce sujet ci-après, sur le titre 4 du liv. suivant, article 10.

Il faut observer néanmoins que comme l'article ne parle que des mariniers & soldats, rien n'empêche le chirurgien de recevoir des officiers qu'il aura traités, les marques de reconnoissance qu'il voudront bien lui donner, pourvu qu'il n'y ait aucune sollicitation ou mauvaise pratique de sa part, & de même.

des matelots & mariniers, si c'est après leur guérison.

Il convient d'observer encore que l'article ne parle que des mariniers, malades ou blessés au service du navire. De sorte que s'il s'agissoit de quelque mal ou maladie dont la cause sut étrangere au service du vaisseau, le chirurgien seroit autorisé à prétendre ses salaires comme tout autre chirurgien,

n'étant pas gagé pour cela.

Quid? Des passagers tombés malades que le chirurgien aura traités; est-il fondé à leur demander un salaire? Le contraire a été jugé à l'Amirauté de Marfeille, le 20 Octobre 1752, sur ce principe que le chirurgien est gagé: mais peut-on dire qu'il l'est pour les passagers, puisqu'ils sont étrangers à l'équipage? à moins en tout cas qu'il ne soit question de passagers ordonnés par la Cour, pour tenir lieu des engagés, que les armateurs doivent embarquer pour les voyages aux colonies. S'il s'agit donc de passagers qui paient leur passage, je ne vois pas pourquoi le chirurgien feroit obligé de les panser & traiter gratuitement; & de quel front ceux-ci pourroient-ils le soutenir? Il est entendu néanmoins que le chirurgien ne peut demander que ses peines & soins, les drogues & les remedes n'étant pas à lui, s'il les a pris dans le cossere du navire.



#### ARTICLE IX.

E pourra le chirurgien quitter le vaisseau dans lequel il sera engagé, que le voyage entrepris n'ait été achevé, à peine de perte de ses gages, cent livres d'amende, & de pareille somme d'intérêt envers le maître

L est plus aisé de se passer d'un écrivain, ou d'en saire le remplacement que. d'un chirurgien; c'est pourquoi la peine de l'écrivain qui déserte, est bornée par l'article 8 du tit. qui le concerne, à la perte de ses gages & à une amende arbitraire; tandis que celle du chirurgien, outre la perte de ses gages tout de même, est de cent livres d'amende & de pareille somme envers le maître; c'estadire, au prosit du propriétaire du navire, à qui le maître doit en compter.

La peine contre l'un & l'autre étant déterminée à part, il s'ensuit qu'ils ne peuvent, comme le matelot déserteur, être poursuivis & arrêtés, ni contraints par corps d'exécuter leur engagement & de continuer le service, encore moins être sujets à la peine corporelle prononcée en ce cas contre le matelot.

Mais que dire de la défertion du pilote & du contre-maître, que l'Ordonnance n'a point prévue à part, comme celle de l'écrivain & du chirurgien l'I pense que tant par cette raison qu'à cause de l'article 2t du tit. de l'engagement des matelots, qui déclare que tout ce qui est ordonné » touchant les » loyers, pansement & rachat des matelots, aura lieu pour les officiers & autres gens de l'équipage, » je pense, dis-je, que ce qui est décidé par l'article 3 du tit. suivant, au sujet de la désertion des matelots, est applicable tout de même, tant au pilote & contre-maître, qu'à tous les autres officiers majors ou mariniers; & que dans l'esprit de l'Ordonnance en général, tous les gens de l'équipage sont compris sous le nom de matelots, saus les articles qui établissent entr'eux des différences marquées.





### TITRE VII.

#### Des Matelots.

N matelot est un homme de mer qui a acquis une expérience suffisante au fait de la manœuvre d'un vaisseau.

Pour être reconnu matelot, il faut avoir été mousse ou novice. Un mousse est un enfant de 12 ans au moins & de 16 à 17 ans au plus embarqué sur un navire pour y servir de garçon de bord ou de page, comme l'appelle Cleirac sur l'art. 1er des Jugemens

d'Oleron, note 8 in fine, pag. 13. Après avoir fervi en cette qualité un temps compétent, il doit être enrôlé comme matelot à l'âge de 18 ans. Art. 4, tit. 5, liv. 8 de l'Ordonnance de 1689; & cela quoiqu'il n'ait fervi que sur les barques des pêcheurs; de maniere qu'à cet âge, il ne peut plus être retenu comme garçon de bord par les capitaines & maitres. Art. 34, tit. premier du même liv. 8 de ladite Ordonnance, confirmée en cette partie par le Réglement du 31 Août 1722, art. 10.

Cela avoit déjà été ainsi prescrit par l'Ordonnance du 19 Avril 1670, qui portoit de plus que les garçons de bord, après six mois de service seroient réputés novices; & qu'après deux ans de navigation sur les dites barques, ils seroient incorporés dans les classes. C'est qu'on ne pouvoit les recevoir alors qu'ils n'eussent l'âge de quinze ans. Autresois à Venise, pour se former à la navigation, les entans des meilleurs maisons commençoient par être pages ou mousses, Cleirac sur l'art. 16 des Jugemens d'Oleron, n 6, pag. 74.

Le novice est un jeune homme qui, soit qu'il ait été mousse ou non, s'engage pour servir une campagne sur un vaisseau marchand. Pour être reçu en cette qualité, il faut qu'il ne soit pas au-dessous de l'âge de 16 ans, ni au dessus de celui de 25 ans. Art. 3 de l'Ordonnance du 22 Décembre 1739, confirmée en cette partie par l'article premier de l'Ordonnance du 12 Décembre 1759, même pour les vaisseaux du Roi.

Autrefois il lui falloit deux ans, de service pour être réputé matelot. Or donnance du 19 Avril 1670; mais l'expérience ayant appris qu'on pouvoit devenir matelot en moins de temps, il a été réglé depuis, qu'un an de navigation suffi-

roit. Art. 12 de l'Ordonnance du 23 Juillet 1745.

Il s'ensuit delà qu'un mousse n'a plus besoin d'attendre l'âge de 18 ans pour être reconnu matelot, & qu'à l'âge de 16 ans, s'engageant comme novice, il sera matelot après un an de navigation en cette qualité de novice, sur les vaisseaux du Roi ou sur les navires marchands.

Les noms des matelots, des novices & des mousses, sont également infcrits sur les registres des classes; mais pour cela, les novices & les mousses ne sont pas encore enrôlés à l'effet d'être commandés pour le service des vaisseaux du Roi: il faut avoir servi comme matelot pour y être sujet.

L'enrôlement des matelots avec leur distribution par classes dans chaque département, est un des principaux moyens employés par Louis XIV, pour soutenir la splendeur de la marine du Royaume, & la rendre toujours for-

midable.

Ce grand Prince ayant compris que rien ne pouvoit plus contribuer à la gloire de fon regne & à la prospérité de ses sujets, que le rétablissement des forces maritimes, du commerce & de la navigation dans toute l'étendue de ses Etats, y donna une attention particuliere dès qu'il eut pris en main les rênes du gouvernement.

Delà tant de magnifiques établissemens pour la commodité & la sûreté des ports, tant de sages Réglemens pour y maintenir l'ordre & la police, tant d'utiles précautions pour la meilleure construction des vaisseaux, leur prompt

équipement & leur confervation.

L'activité du travail & le bon emploi des fonds, ayant répondu aux vues du Monarque, en peu d'années la France sut en état de faire respecter son pavillon. Mais jusques-là elle n'avoit encore que des vaisseaux & d'excellens capitaines; les équipages se formeient difficilement, & lorsqu'il y avoit quelque armement considérable à faire, il falloit recourir à l'expédient de fermer les ports; ce qui arrêtoit tout-à-coup le commerce & la navigation des particuliers, comme le déclare l'Edit du mois de Mai 1670.

Ce fut pour remédier à ce double inconvénient que l'on forma le projet de l'enrôlement des matelots & autres gens de mer. L'essai s'en fit tant dans cette province d'Aunis que dans celles de poitou & de Saintonge; & l'opération en sut consiée à Mr. Colbert du Terron, Conseiller d'Etat & Intendant

de la Marine en Ponant, par Ordonnance du 17 Décembre 1665.

L'Ordonnance portoit, que « revue seroit faite en chacune des communautés » des villes & bourgs maritimes de ces trois provinces, pour reconnoître & » enrôler ceux qui seroient juges capables de servir dans la Marine; à l'effet » de quoi, que tous les ports de ces provinces demeureroient sermés, de maniere qu'il n'en pût sortir aucun vaisseau ni autre bâtiment, jusqu'à ce que » la revue est été faite. »

Le succès de cet estai sut tel que le Roi, par une autre Ordonnance du 22 Septembre 1668, déclara que son intention étoit que l'enrôlement des matelots sût pratiqué « dans toutes les villes & communautés des côtes maritimes » du Royaume, pour être ensuite les matelots partagés en trois classes, comme » on l'avoit fait depuis peu dans les Gouvernemens de la Rochelle, Bronage » Isles » de Saintonge, pour servir une année sur les vaisseaux de Sa Majesté, & les » deux années suivantes sur les navires marchands; de saçon que lesdites » classes auroient à rouler & servir alternativement sur les vaisseaux de guerre » & les vaisseaux marchands. »

C'étoit effectivement, comme s'en explique cette Ordonnance, le moyen le plus efficace pour affurer le fervice fur les vaisseaux du Roi, & pourvoir en même temps à la commodité des particuliers qui équiperoient des bâti-

mens pour le commerce & pour la pêche,

Cependant cette opération si salutaire n'eut pas d'abord ailleurs le succès qu'elle avoit eu en Poitou, en Saintonge & en Aunis. Il sallut y revenir plus d'une sois, comme le prouvent plusieurs Ordonnances postérieures, concernant la Bretagne, la Provence & les ports du Pays de Labourd; mais ensin un nouvel Edit du mois d'Août 1673, applanit toutes les difficultés, & l'enrôlement des matelots, avec leur division par classes, se tronva si avancé l'année suivante, que le Roi par son Réglement général du 6 Octobre 1674, n'eût plus besoin que d'ordonner dans l'article premier du tit. 11 qu'il sût maintenu & continué.

Pour faciliter ce grand établissement, le Roi par sa Déclaration du 20 Juillet 1661, relative à celle du mois d'Octobre 1647, avoit déjà accordé aux matelots & autres gens de mer, divers avantages, & privileges dont la plûpart

subfistent encore aujourd'hui.

J'observe ici, par occasion, que du nombre de ces privileges sont les exemptions du logement des gens de guerre, de guet & garde des portes des villes & châteaux, de tutelle & curatelle, de la collecte des tailles, sequestre & garde des biens & régime des fruits pendant l'année de leur service, & que la Cour des Aides de Rouen, ayant donné depuis peu atteinte à ces privileges, son Arrêt a été annullé par Arrêt du Conseil du neus Mars 1755, qui a confirmé les officiers mariniers, les matelots & autres gens de mer dans le droit d'en jouir. L'article 6 de l'Ordonnance du 12 Décembre 1759, a admis les novices à la participation de ces mêmes privileges.

Un autre privilege que j'ai cru devoir remarquer particuliérement, parce qu'on en doute dans quelques Jurisdistions autres que celle de l'Amirauté, est celui de resuser de plaider & de se désendre des actions civiles contr'eux intentées pendant l'année de leur service pour le Roi; ce qui emporte la surféance & la suspension de toutes poursuites contr'eux en leurs procès & disserveus civiles, à l'effet de quoi il leur sustit de produire un certificat du Commissaire de la Marine, portant qu'ils sont essettivement employés au service

de la Marine Royale.

Ce privilege, & les autres dont il vient d'être parlé, leur ont été accordés d'abord par Edit du mois d'Août 1673; puis confirmés par l'Ordonnance du 15 Avril 1689, liv. 8, tit. premier, article 14; ils l'ont encore été d'abondant par ledit Arrêt du Confeil du 9 Mars 1755. Au moyen de quoi il y autroit de la témérité à refuser de les reconnoître. Quelques-uns ont cru néanmoins qu'à l'exemple des lettres d'Etat, il falloit diftraire de ce privilege de la suffension de toutes poursuites, les dettes extrêmement privilégiées, telles que sont les loyers de maison, les sournitures de pain & autres almens; & pour appayer cette exception ou restriction, on a allégué qu'il seroit même du propre intérêt des gens de mer que cela sitt ainsi: mais sans y avoir égard, le privilege a été confirmé en plein, par Sentence de la Sénéchaussée de cette ville, du 2 Juillet 1759, rendue sur desihéré.

En même temps que Louis XIV invitoit tes sujets à s'engager au service de la marine par l'attrait des privileges, il n'oublioit rien d'un autre côté, soit pour les empêcher d'aller s'établir chez les étrangers, soit pour rappeller ceux qui avoient passé au service d'autres puissances. C'est dans cette vue

qu'intervint l'Edit du mois d'Août 1669, qui, en renouvellant la Déclaration du 20 Juillet 1661, de même que les Ordonnances de Louis XIII, des 17 Avril 1635 & 23 Janvier 1638; fit de nouvelles défenses à tous François de s'habituer dans les pays étrangers, avec injonction à ceux qui s'y étoient établis de retourner dans le Royaume, sur peine contre les uns & les autres de confiscation de corps & de biens.

Par ce même Edit, il fut aussi enjoint à ceux qui étoient au service d'une marine étrangere, de retourner dans six mois, & désenses surent faites à tous François de servir hors du Royaume dans la marine, aussi à peine de

lá vie.

Cet Edit sut suivi d'une Ordonnance du 2 Octobre audit an 1669, qui en recommenda expressément l'exécution; & il avoit été précédé d'une Déclaration du Roi, du vingt Février mil six cent soixante-sept, portant aministie en saveur des officiers mariniers, soldats & matelots servans dans la marine en pays étranger, à condition de revenir en France en quelque port du Royaume, pour y être engagés au service de Sa Majessé; mais par une autre Déclaration du Roi, du dix Octobre mil six cent quatre-vingt, la peine de mort sut commuée en celle des galeres à perpétuité; ce qui a été consirmé par l'article 29, tit. premier, liv. 8 de l'Ordonnance de 1689, en disant punis comme déserteurs, car c'étoit alors la peine des déserteurs. Autre Ordonnance conforme du

25 Juin 1698.

Enfin par autre Edit du mois d'Avril 1687, le Roi portant encore l'attention jusqu'à inviter les étrangers à prendre parti dans la marine de France, en accordant à ceux qui après avoir servi durant cinq ans, voudroient s'habituer dans le Royaume, le privilege de n'être plus réputés aubains, & de jouir au contraire de tous les droits de regnicoles, sans avoir besoin de lettres de naturalité, en rapportant simplement l'extrait de leur enrôlemen & les certificats de leur service, visés des Intendans de Marine, ou en leur absence des Commissaires aux classes; à condition néanmoins de professer la Religion Catholique. Toutes ces dispositions ont été confirmées par l'Ordonnance générale du 15 Avril 1689, liv. 8, tit. premier, où se trouve réuni dans un seul corps, tout ce qui avoit déjà été réglé & prescrit pour le rétablissement de la marine & l'enrôlement des matelots.

C'est ainsi que par des soins assidus, & néanmoins en assez peu de temps, Louis XIV, secondé par le grand Colbert, se vit en état, sans apporter aucune interruption au commerce de ses sujets, d'armer ses flottes redoutables qui firent trembler plus d'une sois des puissances qui jusques-là s'étoient attri-

bué l'empire de la mer.

Le bel ordre établi par ce grand Prince, constamment suivi & maintenu dans la marine, a été & en sera perpétuellement la ressource. La France pourra bien encore essuyer des revers sur mer : mais ses forces maritimes seront toujours les mêmes, tant qu'elle trouvera dans la multitude de ses officiers & de ses matelots, la même facilité pour former de bous équipages.

Et il n'est pas à crainure au reste qu'elle manque dans la suite d'hommes de mer, quelque augmentation qui survienne dans le commerce maritime. Au contraire plus le commerce sera étendu, plus le sond des matelots grossira par les sages mesures que le Gouvernement a prises depuis quelques anuées,

pour

pour renouveler continuellement ce fonds, & l'accroître même confidérablement, au moyen des mousses & des novices dont la multiplication ordonnée assure à l'état une pépiniere de matelots d'autant plus sertile, que la navigation marchande sera plus slorissante. Et voilà comme cette même navigation fournira toujours à la marine du Roi les matelots dont elle aura besoin, à quoi bien des gens qui se mêlent de politique ne sont pas attention; ce qui reste seulement à souhaiter, c'est que le luxe soit banni des vaisseaux, & que les capitaines se ressource que c'est à des hommes qu'ils ont affaire.

Par rapport aux mousses, ci-devant il en falloit bien comme aujourd'hui un par dix hommes d'équipage, mais au-dessous de dix hommes l'on pouvoit s'en passer; & à présent pour quelque navigation que ce soit, même au petit cabotage, il saut un mousse dès qu'il y a trois hommes d'équipage, article 20 du Réglement du 23 Janvier 1727. De plus, assin que les pêcheurs soient exempts de servir à leur tour sur les vaisseaux du Roi, de même que les capitaines ou maîtres des autres bâtimens, ils doivent avoir un garçon de bord chaque voyage qu'ils sont. Il est aisé de juger par-là du nombre des mousses qu'occupe la navigation au petit cabotage & à la pêche, outre ceux qui sont employés sur les navires équipés au long cours & au grand cabotage.

En ce qui concerne les novices, il avoit déja été ordonné par l'article 21 dudit Réglement du 23 Janvier 1727, qu'il y en auroit un sur chaque bâtiment de 25 tonneaux & au-dessus; mais cela n'ayant pas paru sussifiant, sur tour pour le port de la Rochelle où les matelots n'étoient pas en assez grand nombre, il sut réglé par Ordonnance du Roi du 22 Décembre 1739, qu'à l'avenir il seroit embarqué sur chaque navire expédié à la Rochelle, soit pour le long cours ou le grand cabotage, un novice par dix hommes d'équipage

outre le nombre des mousses requis.

L'utilité de cet établissement, pour former de nouveaux matelots, a tellement été reconnuc dans la suite, que non-seulement, de cet arrangement particulier il en a été fait un kéglement général pour tous les ports du Royaume; mais même que l'obligation d'embarquer des novices a été étendue jusqu'au cinquieme homme d'équipage, par l'Ordonnance du 23 Juillet 1745, ce qui augmente continuellement d'un cinquieme la masse des matelots.

L'article premier de cette Ordonnance si intéressante, porte qu'il sera employé sur tous les bâtimens qui seront armés dans les différens ports du Royaume, un nombre de novices proportionné à la force des équipages desdits bâtimens.

Aux termes de l'article 2, le nombre des novices doit être de la cinquieme partie de la totalité des équipages, en forte qu'il doit y avoir un novice pour quatre autres perfonnes embarquées fous quelque dénomination qu'elles foient compifés dans les rôles; c'est-à-dire, que les officiers majors & mariniers sont comptés pour former le nombre, tout comme les matelots.

Les novices ne peuvent avoir moins de feize ans ni plus de vingt-cinq, & ils ne feront point reçus s'ils ne font recombile d'une complexion robuste

& propre à devenir bons matelots : c'est la disposition de l'art. 3.

Seront réputés novices tous les jeunes gens qui n'auront point navigé ou Tom, I.

qui n'auront servi que sur les rivieres & à la pêche du poisson frais, & tous ceux qui, au-dessous de l'âge de dix-huit ans, seront reconnus trop soibles pour être matelots, & néanmoins trop forts pour rester mousses, art. 4.

L'article 5 veut que les enfans de gens de mer foient employés par préfé-

rence à tous autres, & cela est juste pour ce cas.

Par l'article 6 il est permis aux armateurs & aux capitaines de choisir les sujets qu'ils voudront employer en qualité de novices, & s'ils n'en peuvent trouver suffisamment, il leur en sera sourni par les Commissaires de marine & des Classes.

S'il ne s'en présente pas assez de gré à gré, les Commissaires sont autorisés par l'art. 7 à en commander d'autorité; mais aux termes de l'article 8 ils ne peuvent commander que de jeunes gens qui auront déja fait quelque navigation à la mer ou sur les rivieres; & s'il n'y en a pas suffisamment dans leur département, ils en demanderont aux officiers des départemens voisins, lesquels en feront la levée, soit de gré ou d'autorité.

Ces cas ne peuvent se rencontrer que rarement par la facilité que trouvent les armateurs & les capitaines d'engager des novices; mais peut-être que c'est à ces dispositions de l'Ordonnance qu'ils sont redevables de cette

facilité

Les particuliers qui se seront engagés de gré à gré, & qui refuseront d'exécuter leur engagement, seront commandés d'autorité par les dits Commissaires, & pourront être arrêtés pour les obliger de s'embarquer, art. 9.

Par l'article 10, la folde de ces novices sera réglée par le Commissaire, à proportion de leur travail & de leur capacité, ce qui s'entend saus les con-

ventions arrêtées entre les armateurs & les novices.

Jusque là néanmoins le novice n'est pas engagé irrévocablement au service de la marine. Après un voyage de six mois & au-delà, il lui est permis de renoncer à la navigation, en faisant à cet esset sa déclaration aux Officiers des Classes; mais si la navigation n'a pas été de six mois, il ne pourra renoncer qu'après un second voyage, durant lequel, porte l'article 11, le novice aura été reconnu peu propre à la navigation. Il semble que cela implique contradiction, & les Commissaires aux Classes savent en abuser pour resuser aux novices la faculté de se retirer du service. En leur laissant une liberté entiere de quitter la navigation jusqu'à ce qu'ils sussent enrôlés sur le registre des matelots, il s'en presenteroit un plus grand nombre pour servir sur les navires.

C'est ce que l'on a ensin reconnu, & c'est pour cela que l'article 5 de l'Ordonnance du 12 Décembre 1759, il a été permis aux novices de quitter le fervice après leur premiere campagne; ceux-mêmes qui auront fait plusieurs campagnes, pourront quitter à la paix, sans pouvoir être contraints de con-

tinuer le métier de la mer.

L'article 12 porte que les novices qui auront navigé un an ne pourront plus être embarqués qu'en qualité de matelots, & qu'alors ils feront inferits en ladite qualité fur les registres des Classes. Il ne saut donc pas, comme bien des gens le pensent, quatre à cinq ans pour former un matelot, à moins qu'ils n'entendent parler d'un matelot du premier ordre & consommé dans son art. Mais les matelots de cette espece sont très-rarcs, il faut qu'ils

foient nés avec des dispositions extraordinaires, en sorte que l'art ait peu de chose à y ajouter. Il en est d'eux comme de ceux qui dans chaque profession brillent & laissent les autres sort en arriere : l'axiome noscuntur pata, s'étend à tout.

Les deux autres articles de cette Ordonnance n'ont rien de remarquable. L'effet de l'enrôlement des matelots est tel, qu'il n'y a que ceux qui y sont compris qui puissent s'engager en cette qualité, s'ils ne sont étrangers, auquel cas ils pourront être pris par les capitaines jusqu'au tiers de l'équipage, com-

me il fera observé dans la suite sur l'article 10.

Dès qu'il s'agit d'un François, quelque expérience qu'il ait acquise dans la marine, il ne peut s'engager valablement à aucun capitaine ou maître de navire comme matelot, qu'il n'ait été entôlé aux Classes, & qu'il n'en ait retiré son buletin; c'est-à-dire, le cettificat qu'il est classé, avec indication des années qu'il doit servir, article 7, titre 5, livre 8 de l'Ordonnance du 15 Avril 1689, Il est défendu pareillement à tous capitaines, maîtres ou propriétaires de navires ou autres bâtimens de mer, de les employer sans être assurés qu'ils sont esse sivres d'amende, & de punition corporelle en cas de récidive, article 6, titre premier du même livre 8 de ladite Ordonnance de 1689, ce qui avoit déja été ordonné par l'Edit du mois de Mai 1670.

Ce n'est pas encore astez qu'ils soient classés, il saut de plus qu'ils ne soient pas en tour de service sur les vaisseaux du Roi, de maniere qu'ils ne peuvent s'engager sur les vaisseaux marchands qu'en temps libre; & même ayant la liberté de s'engager, il saut que leur engagement soit tel qu'ils puissent être de retour avant le commencement de l'année de leur service, article 15 & 17

du même titre premier.

Ils font tellement liés par leur enrôlement, qu'ils ne peuvent changer de condition & de demeure fans l'avoir déclaré au Commissaire de leur département. Delà les capitaines ou maîtres des vaisseaux marchands ne peuvent engager les matelots des provinces voisines du lieu de leur armement, qu'après s'être fait représenter le congé à eux accordé par le Commissaire du département qu'ils auront quitté, & le certificat du Commissaire de la province où ils se trouveront, portant qu'il les a enrôlés dans les Classes de la province e où ils ont transséré leur domicile, à peine contre les matelots d'être punis comme déferteurs, & de cinq cens livres d'amende contre les capitaines, maîtres ou patrons, article 16, encore du même titre premier.

Les matelots ne peuvent non plus s'engager dans le fervice des troupes; foit de terre, foit de la marine, & s'il le font, fans déclarer qu'ils tont enrôlés dans les Classes, foit avant l'engagement, foit dans les vingt-quatre heures, ils encourent la peine des galeres perpétuelles. Ordonnance du 27 Mars 1725, en interprétation de celle du 4 Fevrier 1717, au lieu de vingt-quatre heures, le delai est aujour l'hui de huit jours suivant l'article 6 de l'Ordonnance du 16 Novembre 1759. Au surplus, l'article 7 déclare ces engagemens nuls, & veut que les officiers avec lesquels ils auront été con-

tractes, ne puissent prétentre le rembourtement d'aucuns frais.

Leur obligation de fe servir tour à-tour tur les vaisseaux du Roi, subsiste même apres qu'ils sont devenus officiers mariniers, & qu'ils ont été reçus

Tttij

pilotes ou maîtres, & ces derniers n'en font exempts qu'en prenant fur leur bord, à chaque voyage qu'ils feront en mer, un mousse par dix hommes de

leur équipage, article 31 encore du même titre.

L'article suivant ajoute que s'ils font une année sans aller à la mer, ils perdront leur exemption, & seront obligés de servir à leur tour sur les vaisseaux de Sa Majesté, sans pouvoir recouvrer l'exemption qu'après avoir navigé trois années consécutives en qualité de capitaines, maîtres ou patrons: disposition qui a été étendue aux maîtres de bateaux de pêche par l'article 9 du Réglement du 31 Août 1722.

Et comme il y avoit des gens de mer qui ne se saissient recevoir maîtres ou pilotes que pour s'exempter du service sur les vaisseaux du Roi, par une nouvelle Ordonnance du 12 Janvier 1734, il a été réglé qu'ils continueront d'être assurtis au service, jusqu'à ce que, par rapport aux capitaines, ils aient été portés en cette qualité sur un rôle d'équipage suivi d'un congé de l'Amiral, & pour les pilotes jusqu'à ce qu'ils aient été établis sur un rôle d'équipage en la même qualité; de maniere que leurs noms ne doivent être inscrits sur les rôles des Classes, qui y sont destinés, qu'après avoir sait leur premiere campagne dans lessites qualités.

La même Ordonnance au surplus confirme les articles de celle de 1689 qui

viennent d'être cités.

A l'égard des maîtres ou patrons reçus pour la navigation au petit cabotage simplement, quoiqu'ils soient tenus pareillement d'avoir un mousse par dix hommes d'équipage, & même un, dès qu'ils ont trois hommes d'équibage, ils ne sont pas néanmoins exempts de servir à leur tour sur les vaisseaux du Roi, article 7 de l'Ordonnance du 18 Octobre 1740; mais pour être reçus aint maîtres, il n'est pas nécessaire qu'ils aient fait deux campagnes sur les vaisseaux de Sa Majesté, comme il résulte de l'article 6 & du préambule de ladite Ordonnance : cette Ordonnance a été rapportée ci-dessus, livre 2, titre premier du capitaine, article premier.

Pour ce qui est des officiers mariniers & matelots pourvus d'offices, ou chargés des fonctions relatives à la police & à des services publics, l'Ordonnance du 28 Juillet 1746, porte en conformité de celle du 25 Janvier 1699, qu'ils ne pourront être exempts de servir à leur tour, si la finance de leurs offices n'est de la somme de 500 liv. & au-dessus, & s'ils ne renoncent à exercer

toute fonction de matelot.

La même Ordonnance veut aussi que ceux qui seront chargés des sonctions concernant la police des villes & paroisses maritimes, qui seront employés aux pataches & bateaux des sermes, à ceux des Gouverneurs, & généralement à des services publics, de quelque nature que ce soit, ne puissent sous ce prétexte être exempts de l'ordre & discipline des Classes; que nonobstant lesdits emplois, ils soient commandés à leur tour pour le service des vaisseaux de Sa Majesté.

En faveur de la pêche, les maîtres de barques qui ne font pas d'autre navigation, font exempts de ce service, toutesois en tenant sur leurs bâtimens un jeune garçon ou mousse, & en rapportant aux Commissaires des Classes les congés qui leur auront été délivrés en qualité de pêcheurs, par les officiers de l'Amirauté, pendant trois années consécutives : c'est la disposition de

l'article 33, titre premier, livre 8 de l'Ordonnance de 1689, relative à l'Ordonnance du 19 Avril 1670, & confirmée par l'article 8 du Réglement du 31

Août 1722.

Cela n'empêche pas néanmoins qu'ils ne puissent être commandés Pour le fervice du Roi, dans les cas extraordinaires & pressans; & c'est pour cela qu'ils doivent être compris dans les rôles des Classes comme tous les autres gens de mer, article 3, titre 5 du même livre 8 de ladite Ordonnance de 1689; mais dans un registre qui leur est particulier, suivant l'article 11 dudit

Réglement du 31 Août 1722.

A tout cela il n'y auroit rien à dire si des Commissaires aux Classes, moins jaloux de leur autorité & exempts de passions, observoient régulièrement le tour du service sur les vaisseaux du Roi, & s'ils ne commandoient pas souvent des gens de mer à contre-temps, par caprice ou vengeance, pour donner à ceux qu'ils protégent des présérences injustes : despotisme trop capable de rebuter les marins. Mais ce qui mérite une attention particuliere, c'est qu'il arrive que des capitaines de navire sont commandés pour servir comme simples matelots ou pilotins, sans en excepter même les enfans de famille & ceux qui ont vieilli dans l'exercice de la navigation. En les humiliant de la sorte, c'est les avilir, abattre leur courage, & leur faire redouter un service auquel ils se porteroient avec zele, s'ils occupoient sur les vaisseaux du Roi des postes convenables à leur état & à leur capacité.

Les capitaines de ces vaisseaux pourroient corriger des injustices aussi tes; mais trop jaloux de l'autorité du commandement, ils sont rarement tentés de rendre justice au mérite des subalternes, même après avoir reconnu en

eux des lumieres supérieures.

Il est temps de passer à l'examen & à l'explication des dissérens articles dont le présent titre est composé.

## REGLEMENT DU ROI,

Sur ce qui doit être observé par les maîtres & patrons des bateaux portant mâts; voiles & gouvernail, qui font la pêche du poisson frais.

Du 31 Août 1722.

## DE PAR LE ROI.

S A MAJESTÉ étant informée que les maitres & patrons des bateaux portant mâts, voiles & gouvernail, qui font la pêche à la mer du poisson frais, & qui font seulement tenus de prendre un congé de l'Amiral par chacun an, ne sont point saire mention au bureau des Classes, des changemens qui peuvent arriver à leur équipage, pendant l'année que dure leur congé, ce qui est contraire à l'ordre & à la discipline qui doivent s'observer dans les Classes; & S. M.

voulant empêcher la continuation d'un pareil abus, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orléans Régent, Elle a fait le préfent Règlement qu'elle veut être exécuté en tout fon contenu.

#### ARTICLE PREMIER.

Fait défenses à tous maîtres & patrons de bateaux portant mâts voiles & gouvernail, qui font la pêche à la mer du poisson frais, d'embarquer aucun matelot ou garçon de bord, qui ne soit compris dans le rôle d'équipage, à peine de 60 liv. d'amende pour chaque matelot ou

garçon de bord embarqué.

 Leur défend auffi Sa Majesté de débarquer des matelots ou garçons de bord, & d'en embarquer d'autres sans faire faire mention au bureau des Classes desdits changemens, à peine de 60 liv. d'amende pour chaque matelot ou garcon de bord débarqué, & pareille somme pour chaque matelot, novice ou mousse embarqué.

 Leur défend de prendre aucun passager fans en faire faire mention au bas de leur rôle d'équipage, à peine de 60 liv. d'amende pour

chaque passager embarqué.

IV. Toutes les amendes mentionnées au préfent Réglement, seront solidaires, tant contre leidits maîtres ou patrons, que contre les propriétaires desdits bateaux ou bâtimens, & seront pourfuivis à la requête des Procureurs de Sa Majesté des Amirautés.

V. Le tiers desdites amendes appartiendra au

dénonciateur.

VI. Les Commissaires de marine, commis principaux & ordinaires, ayant le détail des classes dans les départemens & quartiers, donneront avis aux Procureurs de Sa Majesté des Amirautés, chacun dans leur district, de ceux qu'ils sauront avoir contrevenu au présent Réglement, & fur leur avis lesdits Procureurs de Sa Majesté seront tenus de faire les poursuites nécessaires à leur requête.

VII. Lesdits maitres & patrons faifant la pêche du poisson frais à la mer, avec bateaux portant mâts, voiles & gouvernail, seront seulement tenus de prendre un congé de l'Amiral pour un an, conformément à l'article 3 du titre premier, livre 5 de l'Ordonnance du mois

d'Août 1681.

VIII. Lesdits maîtres & patrons continueront d'être exempts de l'ordre du service des classes, conformément à l'art. 33 du tit. 1, liv. 8 de l'Ordonnance du mois d'Avril 1689, en tenant sur leur bord un jeune garçon au-dessous

de dix-huit ans , & en rapportant aux Commisfaires aux classes de leur département, les congés qui leur auront été donnés en qualité de pêcheurs, pendant trois années confécutives, par les officiers de l'Amirauté.

IX. Lesdits maîtres & patrons qui seront une année fans aller à la mer, prendront leurs exemptions, conformément à ladite Ordonnance, & seront obligés de servir à leur tour sur les vaiffeaux de Sa Majesté, sans qu'ils puissent prétendre de jouir de la même exemption, qu'après avoir navigé pendant trois années confécutives en qualité de maîtres ou patrons, & avoir tenu fur leur bord un jeune garçon au-desious de dix-huit ans.

X. Les garçons qui auront servi sur les bâtimens de pêche, feront réputes matelots à dixhuit ans, conformément à ladite Ordonnance, & ne pourront être retenus comme garçons de bord par leídits maîtres & patrons. Les Commissaires des classes auront soin de les inscrire fur les registres des matelots audit âge de dixhuit ans, & lesdits patrons & maitres seront tenus pour jouir de l'exemption de prendre un

autre garçon de bord.

X1. Les Commissaires, commis principaux & ordinaires des classes, continueront de comprendre, conformément à ladite Ordonnance. dans les rôles des classes, letdits maîtres & patrons, ainsi que les capitaines de navires, maitres & patrons de barques & pilotes, quoiqu'ils foient exempts de l'ordre des classes, pour en savoir le nombre & s'en servir, s'il est néces-

faire dans les cas imprévus.

Mande & ordonne Sa Majesté à Mons. le Comte de Toulouse, Amiral de France, de tenir la main à l'exécution du préfent Réglement, de le faire lire, publier & afficher par-tout où besoin sera; comme austi aux Intendans & Commissaires généraux de la marine, de tenir la main à ton exécution, & à tous autres qu'il appartiendra, de s'y conformer. Fait à Vertailles le 31 Août 1722. Signé LOUIS. Et plus bus, FLEURIAU.



# ORDONNANCE DU ROI,

Qui impose la peine des galeres aux matelots & autres gens de mer qui s'engageront; tant dans les Troupes de terre, que dans celle de la marine, s'ils ne déclarent être classés.

Du 27 Mars 1725.

S A MAJESTÉ s'étant fait représenter son Ordonnance du 4 Février 1717, qui impose la peine des galeres aux matelots & autres gens de mer qui s'engageront dans les troupes de terre sans avoir déclaré qu'ils sont enrôlés dans les classes; & voulant imposer la même peine à ceux qui s'engageront dans les compagnies franches de la marine, & leur donner cependans le temps de se reconnoitre pour faire cette déclaration, attendu qu'ils peuvent s'engage étant pris de boisson, Sa Majesté a ordonné & ordonne que les matelots & autres gens de mer qui s'engageront, tant dans les troupes de terre que dans celles de la marine, sans déclarer qu'ils sont enrôlés dans les classes, seront pu-

nis de la peine des galeres. Veut cependant Sa Majesté, qu'en faisant par eux cette déclaration dans les vingt-quatre heures de leur engagement, ils ne soient point assuré à ladite peine des galeres. Mande & ordonne Sa Majesté à Monsseur le Comte de Toulouse, Amiral de France, aux Vice-Amiraux, Lieutenans généraux, Intendans, Chef d'escadres, Commissaires généraux, & Capitaines de vaisseur de tenir chacun en droit foi, la main à l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera lue, publiée & affichée par-tout où besoin sera. Fait à Marly le vingt-septieme Mars mil sept cent vingt-cinq. Signé, LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX.

# RÉGLEMENT

Pour la navigation au petit cabotage en Guyenne, Saintonge, pays d'Aunis, Poitou & Isles dépendantes.

Du 23 Janvier 1727.

### DEPARLEROI.

S A MAJESTÉ estimant nécessaire de régler d'une maniere uniforme la navigation du petit cabotage dans tous les ports de Guyenne, Saintonge, pays d'Aunis, Poitou & Isles dépendantes, & de donner en même-temps une plus grande facilité au commerce, en maintenant l'ordre & la discipline parmi les équipages, Elle a resolu le présent Réglement, qu'elle veut être exécuté suivant sa forme & teneur.

#### ARTICLE PREMIER.

Les bâtimens de Guyenne, Saintonge, pays d'Aunis, Poitou & Isles dépendantes, qui navigueront de port en port le long des côtes des-

dites Provinces, foit à la part ou au voyage, feront réputés naviger au petit caborage, de quelque grandeur que toient letfdits bàtimens, & de quelque nombre que foient leurs équipages.

II. Entend Sa Majetté comprendre dans la dite navigation du petit cabotage, tous les ports depuis Bayonne jusqu'à Dunkerque inclusivement.

111. Les officiers-mariniers & matelots des claffes qui ne feront point de fervice, pour-ront s'engager en toute liberté avec les marchands, & tervir à faire leur commerce, en se présentant seulement au Bureau des classes lors de l'expédition du rôle, pour y paster en revuet Ceux, de la classe de fervice qui no seron.

point commandez ou retenus pour armer sur les vaisseaux de Sa Majesté, pour ront aussi s'engager en toute liberté pour naviger au petit cabotage, en se présentant seulement au Bureau des classes lors de l'expédition du rôle pour y passer en revue. Veut cependant Sa Majesté, que si pendant le cours de ladite année elle en a besoin pour son service, ils soient tenus de quitter celui des bâtimens marchands sur lesquels ils seront armés.

IV. Tous officiers-mariniers & matelots qui fe trouveront en voyage lorsque ce sera à leur tour à marcher pour le service de Sa Majesté, feront commandés à leur retour s'ils reviennent dans l'année de la classe de leur service, & s'il

est ordonné de nouvelles levées.

V. Les capitaines ou maîtres qui commanderont des bâtimens pour le petit cabotage, seront tenus de prendre avant leur départ un rôle de leur équipage, qui sera visé & certifié par l'officier des classes de leur quartier ; leur fait défenses Sa Majesté de partir sans ledit rôle, à peine de cent livres d'amende ; ledit rôle fera expédié quadruple par ledit officier des classes. & contiendra les noms & furnoms de tous ceux qui seront embarqués sur lesdits bâtimens, conformément au modele en suite du présent Réglement; lequel rôle fervira pendant trois ou quatre mois au plus, à compter du jour & date de son expédition. Veut cependant Sa Majesté, que quand un maître voudra entreprendre un voyage qui pourra durer plus long-temps que le terme qui restera à expirer du rôle dont il tera porteur, il soit obligé de prendre un nouveau rôle, à peine de cent livres d'amende.

VI. Il restera au Bureau des classes une des quatre expéditions desdits rôles, & les trois autres seront délivrées au maître qui en remettra une au gresse de l'Amirauté pour avoir un congé de l'Amiral, une autre au Trésorier des invalides de la marine, & ledit maître sera tenu de porter la troisseme avec lui pendant le cours de sa navigation, à peine de cent livres d'amende.

VII. Il fera auffi expédié un rôle quadruple aux maîtres des chaloupes & bateaux du département de Bordeaux, qui vont pendant les moie de Juin, Juillet & Août à la pêche des moules pour les porter dans les rivieres de Gironde, Garonre & Dordogne, cette navigation étant

réputée petit cahotage.

VIII. Entend Sa Majesté que les maitres des traversiers & chaloupes, servant à la pêche du poisson frais, & aux passages publies, & des alleges & autres bâtimens employés au chargement & déchargement des navires en rade, soient pareillement tenus de prendre un

rôle d'équipage, qui sera expédié triple & conforme au modele en suite du présent Réglement, lequel rôle servira pendant six mois; & seront les dist maitres obligés d'informer les officiers des classes du lieu d'où ils dépendent, des changemens qui arriveront dans leurs équipages, pour en faire mention sur les distribles, à peine de vingt livres d'amende; il restera une des expéditions dudit rôle au Bureau des classes, l'autre sera remises au gresse de l'Amirauté, & le maître sera tenu de porter la troisseme avec lui dans sa navigation, à peine de cent livres d'amende.

IX. Les dits maîtres des traversiers & bateaux pêcheurs, seront tenus, en cas qu'ils prennent dans leurs bâtimens quelques marchandises & autres essets à fret d'un port à un autre, d'en faire déclaration à l'officier des classes du port où ils chargeront, lequel officier des classes en fera mention sur les dits rôles, à l'esset de payer, par les dits maîtres à leur retour dans le port où ils auront pris leurs rôles d'équipages, le droit des invalides de la marine, le tout à peine de

vingt livres d'amende.

X. Fair défenses Sa Majesté au commis à la délivrance des congés de l'Amiral, d'en délivrer aucun, à peine de cinq cent livres d'amende, que sur la représentation d'une expédition desdits rôles, visée & certifiée des officiers des classes qui sera remis par les capitaines ou maitres au gresse de l'Amirauté, Défend aussi Sa Majesté aux officiers de l'Amirauté, ou Juges connoissans des causes maritimes, d'enrégistrer les dits congés, à peine de nullité & d'interdistion contre les Officiers ou Juges.

X1. Tons les rôles dépofés au Bureau des classes à l'armement, seront envoyés dans les premiers jours de chaque mois au Secretaire d'Etat ayant le département de la marine, par les officiers des classes, comme aussi tous les rôles originaux que les maitres auront remis au

Bureau des clatles à leur retour.

XII. Les maîtres feront tenus, à peine de cent livres d'amende, de repréfenter les rôles de leurs équipages dont ils feront porteurs, au Bureau des clatfes des ports où ils aborderont pendant leur navigation, pour y être vifés par les officiers des ciafles après avoir fait la revue

deídits équipages.

X111. Dispense Sa Majesté les capitaines ou maitres des paraches des Fermes, de se préfenter an Bureau des classes des ports où ils aborderont, pour y saire vuiter leur rôle; leur déseud seulement de prendre aucuns officiers mariniers, matelots & autres en remplacement de motts ou deuettes, sans en avertir l'officier

des classes du lieu où il les embarqueront, lequel en fera mention sur leur rôle en remplace-

ment d'équipage.

XIV. Fait défenfes Sa Majesté aux maîtres d'embarquer aucun matelot, novice & mousse pour faire partie de leur équipage, qu'ils ne soient compris dans ledit rôle, à peine de foixante livres d'amende pour chaque matelot, novice & mousse embarqué.

XV. Leur défend aussi de débarquer les matelots, novices & moulles, & d'en embarquer d'autres, sans faire faire mention sur leurs rôles au Bureau des classes désdits changemens, à peine de soixante livres d'amende pour chaque matelot, novice & mousse débarqué, & de pareille somme pour chique matelot, novice & mousse mousse pour chique matelot, novice & mousse matelot.

XVI. Leur défend encore Sa Majesté d'embarquer aucun passager de quelque qualité & condinon qu'il foit, fans en faire mention au bas de leur rôle, à peine de 60 liv. d'amende

XVII. S'il arrive des changemens pendant la navigation dans les équipages defdits bâtimens, loit par maladie, mort ou défertion, les maitres feront obligés d'en rendre compte au Bureau des classes du premier port où ils aborderont, à peine de foixante livres d'amende pour chaque homme débarqué par maladie, mort ou désertion; & les distincts feront tenus de justifier le débarquement des malades & la défertion par la déclaration des équipages, & la mort des décédés par l'extrait mortuaire, & en cas qu'ils n'en puillent pas rapporter, par la déclaration de l'équipage.

XVIII. Les officiers des classes feront tenus d'apostiller lessits changemens sur le rôle des maîtres, en marquant le lieu & le jour où ces changemens seront arrivés, & de signer leurs

apostilles.

XIX. Ils feront aussi tenus de marquer dans le vu qu'ils mettront sur letdits rôles, le nombre d'équipage essessif qui leur sera présenté, & la destination des bâtimens, suivant la dé-

claration des maitres.

XX. Veut Sa Majesté que dans les bâtimens qui navigerout au petit cabotage, & dans lefquels il y aura un équipage de trois hommes jusqu'à dix ,il soit embarqué un mousse ou jeune garçon de l'âge de douze à dix-huit ans , sils d'officier-matinier ou matelor , autant qu'il tera possible , & que dans ce x dont l'équipage se trouvera plus sort de dix hommes , il en soit embarque deux ; le tout à peine contre le maitre de soixante livres d'amende pour chaque mousse qu'il n'aura point embarqué après l'avoir fait unettre fur le rôle d'équipage.

Tome 1.

XXI. Veut auffi Sa Majesté qu'il soitembarqué un matelot novice sur chacune des barques de vingt-cinq tonneaux & au-dessus, qui armeront dans les ports de la province de Guyenne, à peine contre le maître d'une pareille amende de soixante livres.

XXII. Les officiers des classes n'emploieront sur les rôles d'équipage qu'ils expédieront, aucuns maitres, officiers-mainiers, matelots, & autres gens de mer des autres départemens & quartiers, sans une permittion des officiers des classes des dits départemens & quartiers; laquelle permission fera conforme au modele en suite du présent Règlement.

XXIII. Les maîtres feront tenus de remettre au Bureau des classes du port où ils défarmeront, leur rôle d'équipage en original, trois jours après leur arrivée au plutard, & d'y repréfenter leurs équipages, à peine de dix livres

d'aniende.

XXIV. Les officiers des classes déchargeront les rôles des équipages des bâtimens qui navigeront au petit cabotage, dans la forme prescrite aux modèles en suite du présent Réglement, & ils en remettront deux expéditions aux maitres, l'une pour leur servir de décharge, & l'autre pour le Trésorier des invalides de la marine.

Il déchargeront aussi les rôles des équipages des traversiers & bateaux servant à la pèche du poisson frais, aux passages publics & aux voyages en rade; ils en délivreront une expédition aux maîtres des traversiers & bateaux, pour leur servir de décharge. & une autre expédition pour remettre au Trésorier des invalides de la marine, dans le cas où les dis maîtres seront tenus de payer les droits des distinsailes.

XXV. Defend Sa Majesté aux Commissaires de la marine, commis principaux on ordinaires des classes, d'expédier aux maitres des bâtimens qui auront navigé au petit caborago, & à ceux des traversors & bateaux servant à la pêche du poisson frais, aux patluges publics & aux vovages en rade, qui se trouver aut dans le cas d'être sujets aux droits des invali les de la marine pour le chargement à fret d'effets & marchandies dans leur bord, autoin nouveau rôle d'équipage, que sur la représentation de la quittance qui leur aura été donnée par le Trésorier des invalides de la marine au désarmement de le ir dernier voyage.

XXVI. Toutes les amendes mentionnées au préfent Réglement feront folidaires, tant contre les maitres que contre les proprietaires on armateurs des batimens, & le tiers appar-

tiendra au dénonciateur.

XXVII. Les officiers des classes donneront avis aux Procureurs de Sa Majesté des Amirautés, chacun dans leur district, des maitres qu'ils fauront avoir contrevenu au présent Réglement.

XXVIII. Les dites contraventions seront pour suivies à la requête des dits Procureurs de Sa Majesté, & les Sentences qui interviendront contre les délinquans, seront exécutées pour les condamnations d'amende nonobstant l'appel & sans préjudice d'icelui, jusqu'à la concurrence de trois cens livres, sans qu'il puisse être accordé de défenses, même lorique l'amende fera plus forte, que jusqu'à concurrence de ce qui excédera ladite somme de trois cens livres.

XXIX. Ceux qui appelleront desdites Sentences, seront tenus de faire statuer sur leur appel, ou de le mettre en état d'être jugé définitivement dans un an du jour & date d'icelui; finon & à faute de ce faire, ledit temps passé, ladite Sentence fortira son plein & entier esser, la l'amende sera distribuée consormément à ladite Sentence, & le dépositaire d'icelle bien & valablement déchargé.

Mande & ordonne Sa Majesté à Mons, le Comte de Toulouse, Amiral de France, & aux Intendans de la marine & des classes, de tenir la main à l'exécution du présent Réglement, qui sera lu, publié & enrégistré par-toutoù besoin sera; & aux officiers des classes des chasses sera d'Aunis, Poiton & Isles dépendantes, de s'y conformer. Fait à Marly le vingt-trois Janvier mil sept cent vingt-sept. Signé, LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX.

# ORDONNANCE DU ROI,

Concernant l'exemption des Capitaines, Maîtres ou Patrons & Pilotes, de l'ordre & de la discipline des Classes.

Du 12 Janvier 1734.

## DE PAR LE ROI.

S A MAJESTÉ étant informée que plusieurs navigateurs se sont recevoir capitaines, maîtres ou patrons, fans avoir aucun navire à commander; à l'effet seulement par cette qualité, de jouir de l'exemption de l'ordre, & du service des classes, qui ne leur est accordée par l'Ordonnance de 1689, qu'en embarquant une certaine quantité de mousse, ce qu'ils ne penvent faire lorsqu'ils ne commande point, & que par cette même Ordonnance ils perdent leur exemption, lorsqu'ils sont une année sans aller à la mer : Sa Majesté étant aussi informée qu'il y a des navigateurs, qui ne fe font recevoir pilote que pour s'exempter de servir sur fes vaisseaux; & voulant empêcher à l'avenir un pareil abus, également préjudiciable au bien de son service & au commerce de ses sujets, Sa Majesté veut & entend que les navigateurs qui se sont recevoir en qualité de capitaines, maitres ou patrons, & en celle de pilotes, soient sujets à l'ordre & à la discipline des classes, & comme tels commandés pour servir fur ses vaisseaux, jusqu'à ce que, par rapport

aux capitaines, maîtres ou patrons, ils aient éré portés en qualité de capitaines, maîtres ou patrons, sur un rôle d'équipage, & le congé de l'Amiral de France expédié en leur nom; & pour les pilotes qu'ils aient été inscrits sur un rôle d'équipage, en qualité de pilotes, & que jusqu'à ce temps ils restent sur les registres des classes où ils sont portés, sans pouvoir être mis sur ceux qui sont destinés pour inscrire les noms des capitaines, maîtres ou patrons & pilotes, qu'après avoir fait leur premiere campagne dans lesdites qualites. Vent Sa Majesté que lesdits capitaines, maîtres ou patrons, ne puissent jouir de l'exemption de l'ordre & de la discipline des classes, qu'en remplissant par eux les conditions auxquelles ils sont affujettis par les articles XXXI & XXXIII du titre premier du livre VIII de l'Ordonnance de 1689, & que conformément à icelle, lesdits capitaines, maitres ou patrons, & pilotes, qui teront une année fans aller à la mer, perdent leur exemption, & ne puissent en jouir qu'après avoir navigé trois années coufécutives en lesdites qualités. Mande & ordonne Sa Majesté à Mr. le Comte de Toulouse, Amiral de France, Gouverneur & Lieutenant général en la Province de Bretagne, & aux Intendans de la marine & des classes, de tenir, chacun en droit foi, la main à l'exécution de la présente Ordonnance, qui fera lue, publiée, affichée & registrée par-tout où besoin sera. Fait à Marly le douze Janvier mil sept cent trentequatre. Signe, LOUIS, Et plus bas, PHE YPEAUX.

# ORDONNANCE DU ROI,

Portant qu'il sera embarqué un Novice par dix hommes d'équipage, sur les bâtimens qui seront expédiés à la Rochelle pour les voyages de long cours & au grand cabotage.

Du 22 Décembre 1739.

## DEPARLEROI.

S A MAJESTÉ étant informée que le nombre des matelots dans le département de la Rochelie, n'est pas susfisant pour former les équipages des bâtimens marchands qui y font expédiés annuellement; & estimant que le moyen le plus convenable pour l'augmenter, est de faire embarquer fur lesdits bâtimens des novices qui se forment à la navigation des voyages de long cours, & deviennent en peu de temps bons matelots; Sa Majesté a ordonné & ordonne, qu'il soit embarqué à l'avenir sur chaque navire qui fera expédié dans le port de la Rochelle, pour les isles Françoises de l'Amérique, côte de Guinée, & autres voyages de long cours & au grand cabotage, un nombre de novices proportionné à celui de l'équipage, sur le pied d'un par dix hommes, tout compris; favoir, un novice lorfque l'équipage sera de dix hommes & au-dessous; deux à compter depuis enze jusqu'à vingt hommes, & ainfi en augmentant toujours de dix en dix,

& ce outre & par-dessus le nombre des mousses qu'il doit y avoir sur chacun desdits bâtimens conformément à l'Ordonnance du 15 Avril 1689. Veut Sa Majesté que lesdits novices soient engagés dans les paroisses maritimes, dont les quartiers du département de la Rochelle sont composés, par les capitaines on les armateurs desdits bâtimens; leur permet néanmoins, en cas qu'il ne leur soit possible d'en trouver dans lesdites paroisses, d'en prendre dans celles des autres départemens. Mande & ordonne Sa Majesté à Mons, le Duc de Penthiévre, Amiral de France, & aux Intendans de la marine & des classes, de tenir la main, chacun en droit soi, à l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera registrée au gresse de l'Amiranté de la Rochelle, lue, publiée & affichée par-tout où besoin sera. Fait à Versailles le deux Décembre mil sept cent trente-neuf. Signé, Louis. El plus bas, PHELYPEAUX.

# ORDONNANCE DU ROI,

Qui regle le nombre de Novices qui doivent étre embarqués dans les Navires Marchands.

Du 23 Juillet 1745.

#### DEPARLEROI.

S A MAJESTÉ étant informée des fecours jets, des nonveaux matelots qui fe font formés gu'on a tires pour les equipages, tant de fes par le moyen des novices qui ont été employes vailleaux, que des bâtimens armés par fes fu-

dans leidits batimens, & estimant necessaire V v v ii

d'établir, pour l'embarquement desdits novices, une regle uniforme dans tous les ports de fon Royaume, afin de mettre une juite proportion dans la sorce des équipages des bâtimens que les négocians y feront armer, & de procurer de plus en plus une augmentation dans le nombre des matelots, suffisante pour fatisfaire à toutes les opérations concernant le fervice de Sa Majesté & le commerce de ses sujets, Este a réfolu le présent Réglement, ainsi qu'il suit.

#### ARTICLE PREMIER.

Il fera employé fur tous les bâtimens qui feront armés à l'avenir dans les diffèrens ports du Royaume, un nombre de novices proportionné à la force des équipages desdits bâtimens.

II. Le nombre desdis novices sera réglé sur le pied du cinquieme de la totalité des équipages; ensorte qu'il y ait un novice pour quatre autres personnes embarquées, sous quelque dénomination qu'elles soient comprises dans les rôles. Défend Sa Majesté aux Commissires de la marine, & aux officiers chargés du détail des classes, d'expédier aucuns desdits rôles, s'iln'y est employé le nombre des novices prescrit par le present article.

III. Les novices ne pourront avoit moins de feize ans, ni plus de vingt-cinq ans, & ils ne feront point regus, s'ils ne font reconnus d'une complexion robufle, & propre à devenir bons

matelots.

IV. Seront réputés novices tous les jeunes gens qui n'auront point encore navigué, ceux qui n'auront fervi que dans les bateaux navigant fur les tivieres & à la pêche du poisson trais, & les jeunes gens au-dessous de l'age de dix-huit ans qui auront déja navigué, lesquels feront reconnus trop soibles, pour pouvoir être employés en qualité de matelots, & néanmoins trop torts pour ne servir que sur le pied de moulles.

V. Les enfans des gens de mer feront emberqués, par préférence à tous autres, en qualité de novices, & il ne fera admis qu'au défant defdits enfans, ceux dont les peres exercent

d'autres processions.

V1. Il tera libre aux armateurs & aux capitaines de navires, de choifir les fujets qu'ils vondront employer en qualité de novices; & en cas qu'ils ne puissent point en trouver un nombre fuffiant, il leur en fera fourni par les Commilianes de la marine, & autres officiers chargés du détail des classes.

VII. S'il ne s'en préfentoit pas fuffisamment de gré à gré pour pouvoir en fournir à tous lesdits bâtimens, Sa Majesté autorise, dans ledit cas, lesdits Commissaires & autres officiers chargés du détail des classes, d'en commander d'autorité pour les navires où il en manquera, ainsi qu'il en a été usé dans le département de Bordeaux, en vertu de l'Ordonnance du 23 Août 1750.

VIII. Les dits Commissaires ne pourront ainsi commander d'autorité, que des jeunes gens qui auront déja fait quelque navigation à la mer & fur les rivieres, ou qui auront été employés à la pêche du poisson frais; & en cas qu'il ne s'en trouve pas sussiinsamment dans l'étendue des quartiers où ils seront établis, ils en demanderont le nombre dont ils auront besoin, aux officiers des classes des autres quartiers les plus proches, lesquels en feront pour cet esset, la levée, soit de gré ou d'autorité.

IX. Les particuliers engagés de gréà gré par des capitaines où armateurs pour fervir en qualité de novices, qui refuferont enfuite de fatisfaire audit engagement, feront commandés d'autorité par les Commissaires de marine, ou les autres officiers chargés du détail des classes, les quels pourront les faire arrêter pour les obli-

ger à s'embarquer.

X. La solde desdits novices sera réglée par le Commissaire de la matine, ou autres officiers des classes, à proportion de leur sorce & de

leur capacité.

XI. Les jeunes gens qui auront fervi en qualité de novices fur les bâtimens, qui auront navigé pendant fix mois & au-delà, feront libres de renoncer à la navigation au retour du premier voyage, en faifant, à cet effet, leur déclaration aux officiers chargés du détail des claffes; & ceux qui n'auront fait qu'un voyage dont la durée n'aura pas été de fix mois, ne pourront renoncer à la navigation qu'après avoir fait un fecond voyage, pendant lequel il ait été bien reconnu qu'ils ne font point propres à la navigation.

XII. Les novices qui auront navigé pendant un an, ne pourront plus enfuite être embarqués qu'en qualité de matelors; ils feront infcrits en ladite qualité fur les registres des challes.

XIII. Il fera tenu par chacun des officiers des classes, une liste ou rôle desdits novices par ordre de numéro, contenant leurs noms, surnoms, leur âge & leur domicile, les noms de leurs peres & meres, & les autres circonstances qui peuvent servir à les faire reconnoitre.

XIV. Les officiers des classes te teront rendre compte, au retour des voyages que letdits novices seront, par les capitaines des navires sur lesquels ils auront servi, des dispositions qu'ils leur auront reconnues à l'égard de la navigation, & de leurs bonnes ou mauvaises qualités. Mande & ordonne Sa Majesté à M. le Duc

de Penthiévre, Amiral de Fránce, Gouverneur & Lieutenant général de la Province de Bretagne, aux Intendans de la marine & des claffes, Commissaires de la marine, & à tous autres Officiers qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution du préfent Réglement, lequel fera registré aux gresses des Sieges d'Amirauté, lu, publié & affiché par-tout ou besoin tera. Fait au camp de Bost, le vingt-troiseme Juillet mil sept cent quarante cinq. Signé, LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX

## ORDONNANCE DU ROI,

Concernant les Novices qui s'embarqueront sur les vaisseaux du Roi.

Du 12 Décembre 1759.

#### DEPARLEROI.

S A MAJESTÉ étant informée des fecours qu'on a tirés pour les équipages, tant de fes vaisseaux que des bâtimens armés par ses sujets, des nouveaux matelots qui se font formés par le moyen des novices qui y ont été embarqués; & voulant les augmenter de plus en plus, pour fatisfaire aux besoins de son service & au commerce de ses sujets, Elle a ordonnné & ordonne ce qui suit:

#### ARTICLE PREMIER.

Les jeunes gens des paroisses maritimes & non maritimes, depuis l'âge de seize ans jusqu'à vingt-cinq, qui n'auront point encore navigé, pourront se présenter dans les ports de Sa Majesté, pour s'y embarquer en qualité de novices sur ses vaisses utres bâtimens.

II. Ils feront traités comme les matelots pendant le temps qu'ils travailleront dans les ports, depuis le jour de leur arrivée, jusqu'à celui de leur embarquement; & lorsqu'ils seront embarqués pour saire campagne, ils toucheront douze livres de solde par mois, & seront nourris à la ration ordinaire des matelots.

III. Ceux desdits novices qui se présenteront aux officiers des classes, recevront la conduite, à raison de trois sols par lieue, jusqu'au port où ils seront déstinés, & deux mois d'avance à compte de leur solde, & sur le pied de douze livres par mois; & lors de la revue de l'équipage du vaisseau où ils seront embarqués, ils toucheront un troisseme mois à compte de la campagne.

IV. Veut Sa Majesté que ceux desdits novices, qui, après avoir touché des avances & conduite, ne se rendroient pas dans le lieu de leur destination, soient arrêtés à leurs frais, & détenus en prison insqu'au remboursement desdittes avances & conduire; & qu'à l'égard de ceux qui déserteroient du lieu de leur destination, sans avoir rendu lesdites avances & conduite, il soient arrêtés & mis aux fers au pain & à l'eau, jusqu'à l'embarquement: & que dans le cas où ladite désertion auroit été commise après avoir été embarqués sur les vaisfeaux, ils soient traités comme déserteurs, & comme tels condamnés aux galeres pour trois ans.

V. Ceux desdits novices auxquels la mer ne conviendroit pas, pourront quitter la navigation après leur premiere campagne au service; ceux d'entr'eux qui en auroient sait un plus grand nombre, pourront à la paix, si bon leur semble, y renoncer pour toujours; Sa Majesté leur promettant qu'ils ne seront classés qu'autant qu'ils voudront continuer le metier de la mer.

XI. Lesdits novices jouiront pendant qu'ils seront employés au service de Sa Majetit', de tous les privileges accordés aux gens de mer, & seront admis comme eux à la demi-folde, dans le cas où les blesflures qu'ils auroient reques sur ces vaisseaux, ne leur penneutroient plus de gagner leur vie; & les veuves & enfans de ceux qui auroient le malheur d'être tués, auront des récomponses.

Mande & ordonne Sa Majesté à Monf. le Duc de Penthièvre, Amiral de France, Gouverneur & Lieutenant général en la Province de Bretagne, & aux Intendans, Commissiaires généraux & ordinaires de la marine, & à trous autres officiers qu'il appartiendra, de tenir la d'Amirauté, lue, publiée & affichée par-tout LOUIS. Li plus bas, BERRYER.

main à l'exécution de la présente Ordonnance, où besoin sera. Fait à Versailles le douze Délaquelle sera registrée aux gresses des Sieges cembre mil sept cent cinquante-neuf. Signé.

#### ORDONNANCE DU ROI,

Portant qu'aucuns Officiers mariniers & matelots ne pourront être exempts des service des vaisseaux de Sa Majesté, sous prétexte des sonctions particulieres auxquelles ils pourroient être affectés.

Du 28 Juillet 1746.

#### DE PAR LE ROI.

C A MAJESTÉ s'étant fait représenter l'Ordonnance du 25 Janvier 1696, par laquelle il a été réglé que les officiers mariniers & matelots qui feroient pourvus de charges, ne pourroient être exemps du fervice de la marine, à moins que la finance desdites charges ne fût de la fomme de cinq cens livres & au-dessus, & à condition de renoncer entiérement à la navigation; & l'article V, titre premier au livre VIII de l'Ordonnance du 15 Avril 1689, portant que les gens de mer employés, tant fur les pataches des fermes que fur les bacs & bateaux ou chaloupes des Gouverneurs des places maritimes, feront compris dans les rôles des classes; Sa Majesté auroit été informée que nonobstant lesdites dispositions & l'ordre général érabli pour la discipline des classes des gens de mer, en verto duquel tous lesdits gens de mer font tenus de servir chacun à leur tour fur fes vaisseaux, il est survenu des difficultés en divers départemens à l'occasion de plufieurs officiers mariniers & matelots, qui fe font prétendus exempts dudit service, fous prétexte de différens emplois ou fonctions auxquels ils font attachés, particuliérement en ce qui concerne la police des villes & paroifles maritimes. Et defirant faire cesser des contestations aufli préjudiciables à l'ordre & discipline des classes, & au service de ses vaisseaux, Sa Majesté a ordonn: & ordonne que conformément à l'Ordonnance du 25 Janvier 1696, aucun officier marinier & matelot ne pourra être exempt du fervice de fes vaisseaux en vertu de l'acquifition d'une charge de finance, à moins que le prix de ladite charge ne foit de cinq cens livres & au-deffus, & à coudition de ne pouvoir enfuite exercer aucune fonction de ma-

telot. Veut Sa Majesté que tous autres officiers mariniers & matelots destinés à des emplois ou fonctions concernant la police des villes & paroisses maritimes, aux paraches & bateaux des fermes, à ceux des Gouverneurs des places, & généralement à telles autres fonctions relatives à des fervices publics ou particuliers, de quelque nature qu'ils puissent être, foient, nonobstant lesdits emplois ou fonctions, affujettis à l'ordre & discipline des classes, & commandés à leur tour pour le fervice des vaisseaux de Sa Majesté; enjoignant expressément aux officiers chargés du detail des classes, de faire exactement observer ledit ordre auxdits officiers mariniers & matelots, ainfi qu'à tous les autres, sans aucune exception. Entend Sa Majesté qu'à l'égard de celles d'entre les fusdites destinations qui ne pourront être remplies que par des matelots, il foit pourvu par les officiers charges du détail des classes, au remplacement de ceux qu'ils en auront tirés, par d'autres gens de mer qui aient nouvellemenr fervi fur les vaisseaux de Sa Majesté, ou qui soient hors d'état d'être commandés pour ledit fervice. Mande & ordonne Sa Majesté à Monf. le Duc de Penthiévre, Amiral de France, Gouverneur & Lieutenant général en la Province de Bretagne, aux Intendans de la marine & des classes, Commissaires généraux & ordinaires de la marine, & à tous autres officiers qu'il appartiendra, de tenir la main, chacun en droit foi , à l'exécution de la présente Ordonnance, qui fera registrée aux gresses des Amirautés, lue, publiée & affichce par-tout où besoin sera. Fait à Versailles le vingt-huit Juillet mil fept cent quarante fix. Signé, LOUIS, Et plus bas, PHELYPEAUX.

# ÉDIT DU ROI,

Pour l'enrôlement des Matelots dans les Provinces maritimes du Royaume.

Du mois d'Août 1673.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France L & de Navarre : A tous présens & à venir ; Salut. L'établissement que nous avons fait de l'enrôlement général des matelots dans la plupart des Provinces maritimes de notre Royaume, & particulierement en nos Provinces de Bretagne & Provence, ayant eu tout le succès que nous en avions espéré; ensorte que nous avons à présent la satisfaction de voir que les armemens de nos vaisseaux de guerre se font avec facilité, & sans qu'il soit nécessaire de fermer les ports, & d'interrompre le commerce de nos fujets, ainsi que nous étions obligés de faire avant ledit établissement, & desirant continuer à faire ledit enrôlement général dans toutes les Provinces maritimes de notre Rovaume, afin d'être affurés du nombre des matelots, & gens de mer, dont nous pourrons faire état, pour letvir sur nos armées navales, escadres & vaisseaux de guerre que nous mettrons en mer contre nos ennemis, ou pour assurer le commerce de nos fujets, & tenir les mers libres de tous corsaires, pirates & forbans. A ces causes & autres à ce nous mouvans, nous avons par le présent Edit perpétuel & irrévocable, de l'avis de notre Conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale, dit, statué & ordonné, disons, statuons & ordonnons, voulons & nous plait, que l'enrôlement général des pilotes, maîtres, contre-maîtres, canonniers, charpentiers, callats & autres officiers, mariniers, matelots & gens de mer fera incessamment fait dans toutes les Provinces maritimes de notre Royanme, pays, terres & Seigneuries de norre obeissance par les commissaires qui seront par nous nommés à cet effet, & en conféquence tous les officiers, mariniers & matelots réfidans dans les villes, bourgs & paroisses desdites provinces maritimes, feront tenus de se représenter pardevant lesdits commissaires, pour être compris dans les rôles qui en seront par eux faits & dressés. Lesdits rôles contiendront les noms de chacun desdits officiers, mariniers & marelots, leur âge, leur taille, poil & autres fignes, leur demeure & profession. Lesdits officiers, mariniers & gens de mer compris auxdits rôles, entreront incessamment à notre service alternativement de trois années l'une, fuivant la division qui sera faite par lesdits rôles. Pendant le temps qu'ils ferviront actuellement fur nos vaisfeaux, ils seront payés de leur folde entiere, fuivant les états & rôles d'armement que nous ferons expédier, & lorsqu'ils seront à terre ils seront payés de la moitié de leur folde. Le service actuel qu'ils rendront sur nos vaisseaux, sera au moins de six mois par chacun an. Voulons & entendons que le fervice de chacun desdites classes commence au premier jour de chacune année. Lesdites Provinces maritimes seront divisées en divers départemens, en chacun desquels il y aura un Commissaire de marine porteur du rôle dudit département, & quelques officiers pour prendre soin de l'exécution desdits rôles, & avertir tous les gens de mer de chacune classe lorsqu'ils feront appellés pour monter fur nos vaisseaux. Lesdits Commissaires & officiers de marine auront soin de composer les équipages complets de chacun des officiers, mariniers, & matelots qui se trouveront dans l'étendue de leur département, enforte que l'équipage complet d'un vaisseau se trouve dans les communautés les plus prochaines. Lors du défarmement des vaisseaux lesdits Commissaires prendront soin de faire les comptes de chacun desdits officiers mariniers, marelots & gens de mer, & les feront payer à la banque de tout ce qui leur sera dû; & en cas que nous fullions obligés de faire passer nos vaisseaux de Levant en Ponant, ou de Ponant en Levant, & les y faire défarmer, nous leur ferons donner un mois de folde pour leur retour. Enjoignons à tous officiers mariniers, matelots & gens de mer ainfi enrôles, de fe rendre dans l'année de leur service, au port ou arcenal de marine où ils feront appellés dix jours après la convocation qui fera faite aux Prônes des Messes paroissiales de leurs communautés. finon & à faute de ce faire ledit temps passe, voulons qu'ils foient punis comme déferteurs. Faisons détenses sur les mêmes peines à tous officiers, mariniers, matelots & gens de mer enrôlés, d'aller ni s'engager pour quelque caufe que ce foit, en aucune autre navigation ni fonction de marine, pendant l'année de leur fervice. Défendons auffi très-expressément à tous nos

fujets de quelque qualité qu'ils soient, capitaines & propriétaires de tous bâtimens de mer d'engager aucuns desdits officiers, mariniers, matelots & gens de mer pour aucune navigation ou autre fonction de marine dans l'année de leur fervice, à peine de 500 liv.d'amende pour la premiere fois, & de punition corporelle en cas de récidive. Vonlons que les extraits desdits rôles toient envoyés dans les Sieges des Amirautés desdites Provinces, & aux greffes des communantés où lesdits officiers, mariniers, matelots & gens de mer font habitans & domiciliés, & qu'ils foient tenus de prendre du Commissaire de marine qui sera destiné pour chacun département, un billet en parchemin contenant fon nom, ton âge & fignal, & les années de fon fervice, lequel lui fera délivré gratis, & fervira pour justifier en tous lieux les années, pendant lesquelles il aura la liberté de s'engager à tout autre service qu'à celui de nos vaisseaux. Enjoignons auxdits capitaines, maitres & propriétaires des vaisseaux, barques & autres bâtimens de remettre aux greffes des Sieges de l'Amirauté desdites Provinces avant le départ de leurs bâtimens, un rôle exact de leurs équipages, à peine de trois cens livres d'amende. Enjoignons pareillement à tous confuls & marguillers des communautés & paroisses maritimes de nosdites Provinces, de représenter aux dits Commissaires de marine les rôles de leurs habitans, & de leur déclarer les noms de ceux qui s'appliquent à la navigation, & qui en font profession & de porter en chacun des greffes desdits Sieges de l'Amiranté à la fin de chaque année un rôle des matelots décédés dans l'étendue de leurs paroisses & communautés, & de ceux qui s'y seront nouvellement établis ou adonnés à la navigation, & aux greffiers de leurs en donner une reconnoissance sans frais, & d'envoyer entuite lesdits rôles aux Commissaires de marine, réfidans dans lefdits départemens, à peine de 300 liv. d'amende contre les contrevenans. Voulons auffi que les Commiffaires & officiers de marine, de chacun département, failent une nonvelle vérification desdits rôles pendant le mais de Mars de chacune année, pour en ôter les morts & les invalides, & enrôler ceux qui feront en âge, ou auront pris de nouveau quelques-unes des professions servant à la marine. Defendons très expressément à tous officiers, mariniers, matelots & autres gens de mer de toutes fortes de métiers & professions servans à la marine, de travailler ni agir pour quelque cause que ce soit, même à tous capitaines, maîtres ou propriétaires des vaisseaux & bâtimans de mer de les employer avant que d'être

enrôlés, à peine de cent livres d'amende pour la premiere fois, & de punition corporelle en cas de récidive. Et pour augmenter le nombre desdits officiers, mariniers, matelots & gens de mer, nous voulons qu'à la diligence des officiers des Sieges de l'Amirauté de nosdites Provinces maritimes, les capitaines, maîtres ou propriétaires de tous bâtimens de mer, dont l'équipage fera moindre de dix hommes, prennent en chacun voyage un jeune garçon de quinze ans, & au-dessous, & à l'égard des bâtimens dont l'équipage sera plus de dix hommes, qu'ils en prennent deux, & à proportion de dix en dix qu'ils augmentent toujours d'un, à peine de cent liv. d'amende contre chacun des contrevenans. Et pour donner moyen auxdits gens de mer enrolés de vaquer à notre service avec plus de liberté, & leur départir nos graces, nous voulons que, pendant les années qu'ils seront par nous employés & seront à notre solde, ils jouissent de l'exemption du logement des gens de guerre, de guet, gardes aux portes des villes & châteaux, tutelles, euratelles, collecte de tailles, sequestres, & gardes de biens & regimes de fruits, tant à l'égard de nos affaires que de celles des particuliers. Faifant défenfes à tous Officiers, Echevins & Confuls des villes de les y comprendre; comme aussi nous voulons que pendant l'année de service, & qu'ils recevront notre solde, ils jouissent de la surséance & suspension de toutes poursuites en leurs procès & différens civils, & de toutes contraintes en leurs personnes & biens, pour raison de dettes, foit qu'ils se trouvent obligés solidairement ou autrement comme cautions: Défendons à tous lesdits officiers de marine, matelots & autres gens de mer, tant des classes qu'à ceux qui feront fur nos vaitleaux, d'abandonner notre fervice pendant ladite année, fans congé en bonne forme de ceux qui auront pouvoir de leur donner, à peine d'être punis comme déferteurs, suivant la rigueur de nos Ordonnances. Si donnons en mandement à nos amés & féaux les gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, que ces présentes ils aient à régistrer, & le contenu en icelles faire exécuter de point en point selon leur forme & teneur: cetlant & faitant cesser tous troubles & empêchemens qui pourroient être mis ou donnés au contraire : car tel est notre plasir. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, nous avons fait mettre notre (cel à celdites prétentes. Donné à Nancy au mois d'Août, l'an de grace 1673, & de notre regne le trente-unieme. Signé, par le Roi, COLBERT. Et scelle de cire verte en lacs de foie rouge & verte.

Registrées.

Régistrées, oui, & ce requérant le Procureur-Général du Roi, pour être exécutées selon leur Septembre 1673. Signé, DU TILLET.

# ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

Qui confirme les privileges des matelots, & annulle un Arrêt de la Cour des Aides de Rouen, contraire auxdits privileges-

Du 9 Mars 1755.

#### EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT.

feil , l'Edit du mois d'Août 1673, & l'arricle XIV, titre premier au livre VIII. de l'Ordonnance de la Marine, du 15 Avril 1689, portant que les Officiers mariniers, matelots & autres gens de mer qui auront fait une campagne fur les vaisseaux de Sa Majesté, ou un voyage de long cours, & qui seront encore en état de servir. foit qu'ils foient actuellement employés, ou qu'ils restent chez eux, jouiront pendant l'année de leur fervice, de l'exemption de logement des gens de guerre, du guet & garde des portes de villes & châteaux, tutelle, curatelle, de la collecte des tailles, fequestres & garde de biens & régimes de fruits, tant à l'égard des affaires de Sa Majessé, que de celles des particuliers; comme auth de la surséance & suspension de toutes poursuites en leur procès & différens civils. Et Sa Majesté étant informée que le nommé Nicolas Bazin de la paroisse de la Bouille, inscrit sur les Registres des Classes du quartier de Rouen, auroit éte nommé principal collecteur par les habitans de ladite Paroisse, au mois de Novembre dernier, quoiqu'il fe trouvât de la Classe de service, & retenu pour être compris dans la premiere levée de matelots qu'il y auroit à faire pour les vaisseaux de Sa Majesté; que s'étant pourvu à ce sujet devant les Elus du Pont-Audemer, & ayant justifié sa deflination pour le fervice desdits vaisseaux, par un certificat du fieur Glier, Commissaire de la Marine, prépoté au département de Rouen, il auroit éte dechargé de ladite nomination, par Sentences desdits Elus, du 25 du même mois de Novembre; & que fur l'appel interjerte de ladite Sentence devant la Cou; des Aides de

E Roi s'étant fait représenter, en son Con- Rouen, elle auroit été anullée par Arrêt de ladire Cour, du 15 Janvier dernier, & ledit Bazin condamné à exercer la fonction de principal collecteur, quoiqu'il ait été réellement compris daus une levée de matelots, faite dans ledit quartier de Ronen, pour tervir sur les vaisseaux que Sa Majesté fait armer à Brest, & qu'il se soit pour cet effet effectivement rendu dans ledit port. Et Sa Majesté desirant que les Officiers mariniers, matelots & autres gens de mer, soient maintenus dans les privileges qui leur font attribués par les Ordonnances, & dont il est juste qu'ils jouissent pendant le temps de leur destination pour le service de fes vaiffeaux. Vu ledit Arrêt de la Cour des Aides de Rouen, du 15 Janvier dernier: oui le rapport, & tout confidéré, Sa Majesté étant en son Conseil, a ordonné & ordonne que l'Edit du mois d'Août 1673, & l'arricle XIV. du titre premier au livre VIII. de l'Ordonnace de la Marine, du 15 Avril 1689, concernant les privileges attribués aux Officiers mariniers, matelots & autres gens de mer, seront evécutés felon leur forme & teneur; en conféquence, & fans s'arrêter à l'Airêt de la Cour des Aides de Rouen, du 15 Janvier dernier, rendu fur les conrestations entre les habitans de la Paroisse de la Bouille, & le nommé Nicolas Bazin. lequel Arrêt fera & demeurera nul & de nul efier, & a ordonne l'exécution de la Sentence des Elus du Pont-Audenier, du 25 Novembre pricedent, für lesdites contestations. Leit au Conteil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tonu à Vertailles le neuf Mars mil fept cent cinquante-cinq. Signé, MACHAULT.

#### ARTICLE PREMIER.

Es matelots seront tenus de se rendre aux jours & lieux assignés, pour charger les vivres, équiper le navire & faire voile.

An l'Ordonnance de la Hanse Teutonique, art. 18, il est désendu d'engager un matelot s'il ne représente un certificat savorable du dernier maître qu'il a servi, à peine de cent sols d'amende, excepté en pays étranger en cas de nécessité; l'article 19 enjoint au dernier maître de donner ce certificat, sur peine de pareille amende, s'il n'a pas raison valable pour s'en dispenser, laquelle cause il doit vérisser sans délai. Idem art, premier, tit. 4, juris Hanstatici.

Aujourd'hui cette précaution, qui étoit sage assurément, n'est plus nécesfaire, au moyen des notes que les Commissaires aux classes sont dans l'usage de mettre sur les divers articles des matelots classés, lesquelles notes portent

l'éloge ou le blâme de chaque sujet.

Dès que le matelot est valablement engagé à un capitaine ou maître, il est obligé de faire le service du navire, qui consiste non-seulement à s'y rendre pour travailler à l'équiper, & aux jours & lieux assignés pour charger les marchandises, tant du propriétaire que de tous les marchands chargeurs. Or-

donnance de 1584, art. 66.

Autrefois les matelots n'étoient point obligés de charger ni décharger les marchandifes sans une rétribution particuliere qui leur étoit payée par les marchands chargeurs. Consulat, chap. 71 & 72; art. 48 de l'Ordonnance de Wisbuy. Aujourd'hui & depuis long-temps, l'obligation de charger & décharger les marchandifes est une suite nécessaire du service qu'ils doivent au navire, les marchands chargeurs n'étant tenus de faire porter leurs marchandises à leurs frais que jusqu'au quai si le navire y est amarré, ou jusqu'au vaisseau s'il est en rade; après quoi c'est au maître à les faire charger dans son bâtiment par ses matelots. Il en est de même pour la décharge, le tout s'il n'y a convention ou usage contraire,

A la Rochelle l'ufage est, lorsque le navire est amarré au quai, que les marchands chargeurs font rendre à leurs frais & risques, leurs marchandises jusques sur le bord du navire. Dès qu'elles touchent le bord, c'est aux gens du navire à les recevoir & à les placer où il convient. A la décharge il les sont prendre tout de même sur le bord du navire par leurs porte-saix pour les descendre au quai, & dès-lors aussi elles sont à leurs risques, sans rien imputer au maître s'il survient des avaries en descendant du navire. A Marseille c'est au maître à rendre les marchandises à quai, après quoi il est quitte. Sentence

du 16 Juillet 1748.

Pour ce qui est du soin d'arrimer les marchandises, il ne regarde point les matelots. Il y a eu de tout temps des gens experts dans ce genre, & on les appelloit anciennement arrumeurs, terme dérivé de rum ou ruma, qui signisse en

Portugais regle ou ligne droite; & delà vient que les lignes de la rose du compas sont nommés rumbs de vent. Notes sur l'art. 11 des Jugemens d'Oleron.

En Guyenne, suivant le même auteur, c'étoient les marchands chargeurs qui choississionent les arrimeurs ou arrumeurs, & qui les payoient; mais depuis long-temps il y a des arrimeurs en titre. Ici c'est le propriétaire du navire qui en fait choix, ce qui est un abus, ces gens là lui étant dévoués par état, des qu'il les emploie. Leur fonction est non-seulement de placer convenablement les marchandises dans le navire; mais encore de régler l'encombrement qu'elles y font, & sur cela d'évaluer pour quel nombre de tonneaux elles paieront le fret. Et comme il s'éleve assez fouvent des contestations à ce sujet entre les propriétaires & les marchands chargeurs, il seroit à souhaiter que ceux qui se mêlent d'arrimer les marchandises sussent pourvus de commission de M. l'Amiral, & qu'ils eussent les marchandises sussent que l'on pût compter un peu plus sur leur sidélité. De même des mesureurs de sel, & des compteurs de poisson.

A Nantes depuis l'Edit du mois de Mai 1710, il y a des arrimeurs en titre comme en Guyenne, & au Havre de Grace il y a des trieurs de morue par commission de M. l'Amiral. Outre que la sûreté publique exige que ces sortes de gens ayent serment à Justice, & qu'ils soient révocables od natum pour les engager d'autant plus à bien remplir leurs sonctions; c'est qu'il est intéressant tout de même pour le public, que leurs salaires soient réglés par l'Amirauté,

afin qu'ils ne se fassent pas payer arbitrairement.

#### ARTICLE II.

E matelot engagé pour un voyage, ne pourra quitter sans congé par écrit, jusqu'à ce qu'il soit achevé, & que le vaisseau soit amarré à quai & entiérement déchargé.

Out matelot engagé pour un temps ou pour un voyage, est obligé d'exécuter son engagement sans pouvoir s'en dispenser, s'il n'a une excuse légitime.

L'excufe est légitime s'il a 50 ans passés, suivant la note 2, sur l'art. 18 de la Jurisdiction de la marine; mais elle n'est bonne à alléguer qu'auparavant

l'engagement, & non après, s'il n'est survenu quelque infirmité.

L'Ordonnance de Wisbuy, art. 63, dit que, si le pilote ou matelot achete un navire, est fait maître ou se marie, il sera quitte envers son maître, en lui rendant ce qu'il aura reçu. Ce dernier cas ne seroit pas assurément une causse recevable aujourd'hui, l'ancienne rubrique mort & mariage rompt tout louage ayant été rejettée depuis long-temps: mais les deux autres excuses pourroient encore être admises aujourd'hui, la première en saveur du commerce, & la feconde par droit de bienséance, ne convenant pas qu'un homme qui a droit de commander aux autres, soit sujet au commandement de son égal, s'il ne s'y est soumis après avoir acquis sa nouvelle qualité.

C'est aussi une excute légitime, si le voyage est entièrement changé. Consulat, chap. 158. Mais si le plus grand nombre des matelots accepte ce chan-

Xxxii

gement, les autres sont obligés de s'y soumettre, autrement ils seront punis

comme mutins. Art. 24 de l'Ordonnance de la Hanse Teutonique.

Le changement du capitaine n'est point une excuse suffisante, & l'équipage est obligé de suivre le capitaine subrogé. Kuricke, pag 697, art. 4, tit. 2, contre la décission du Consulat, chap. 158 & 294; ce qui s'entend, soit avant le voyage commencé soit après.

Il en faut dire autant du changement de navire; statut de Marseille, pag. 457, à moins qu'il n'y air tout-à-la-soi changement de navire & de capitaine; & encore sera-ce au Juge à décider en ce cas suivant les circonstances; car ensin

il pouroit y avoir du caprice de la part des matelots.

L'engagement étant pour tout le voyage, l'officier ou matelot est donc obligé de l'accomplir, & il ne peut quitter sans congé, que le voyage ne soit achevé. Article 66 de l'Ordonnance de 1584; c'est-à-dire, jusqu'à ce que le navire soit entièrement déchargé, & qu'il soit amarré à quai, si le propriétaire juge à propos de le saire entrer dans le port, ou qu'il soit mis en lieu de sûreté, si son dessent est de le saire radouber pour entreprendre un nouveau voyage. Ordonnance de Wisbuy, art. 54.

Quand tout cela est fait, le maître & les gens de l'équipage sont libres, comme étant quittes de leur engagement, & il n'est plus question que du paiement de leurs gages ou loyers qui doit être fait sur le décompte du Commissaire de la Marine, à l'esset de quoi il faut les faire passer en revue devant lui. C'est lui qui fait le décompte d'un chacun, avec le propriétaire ou l'armateur du navire, & après leur paiement il leur délivre à chacun un permis pour se retirer chez eux. Depuis quelques années il y a un nouvel ordre établi pour le paiement des loyers des matelots. V. instra le tit. 4 du liv. suivant, art. 10.

Ainsi le congé dont parle cet article, ne regarde que le dégagement du matelot, avant ou pendant le voyage; lequel congé ne peut être accordé que par le propriétaire ou par le maître dans son absence. Il est même à observer que dès que le matelot est compris dans le rôle d'équipage, il ne peut plus être congédié que du consentement du Commissaire aux Classes, qui alors en fait mention en marge du rôle. Mais jusqu'à ce qu'il soit employé sur le rôle, le congé dont il a besoin pour être dispensé de servir aux termes de son engagement, qui est formé dès qu'il est convenu de son loyer, sussit étant donné par le propriétaire ou le maître; & comme il a été dit, il ne peut être donné par aucun autre, pas même par les Officiers de l'Amirauté, suivant l'art. 25, tit. 1, liv. 8 de l'Ordonnance de 1689. L'article ajoute que les officiers mariniers & matelots qui quitteront sans congé, seront privés de ce qui leur sera dû; mais tout cela s'entend s'il n'y a cause valable, laquelle doit être jugée par les Officiers de l'Amirauté; auquel cas le congé qu'ils donnent vaut autant que s'il étoit consenti par le proprietaire ou par le maître, sauss le mal jugé.

Notre article dit, congé par écrit, ce qui n'a pour but que la fûreté du matelot, afin qu'après lui avoir donné son congé, on ne prétende pas, à défaut de preuve par témoins de sa part, l'obliger ensuite de servir en niant de lui avoir accordé son congé. Car dans le cas où le capitaine peut donner le congé au matelot; c'est à dire, avant que le matelot ait été inscrit de son consentement sur le rôle d'équipage, si le matelot offre de prouver par témoins que le congé lui a réellement été donné, le fait doit être reçu, quelque offre que fasse

le maître d'affirmer par serment qu'il n'a pas accordé le congé. Et la preuve du congé fera suffisante, s'il est justifié que le maître a vu le matelot prendre fes hardes, & l'a laissé partir sans opposition. Ainsi jugé à Marseille au mois

d'Octobre 1752, M. Emerigon tenant l'audience.

Mais lorsque le matelot est établi sur le rôle d'équipage, il n'y a plus de congé, verbal ou par écrit de la part du capitaine qui soit admissible, au moins li c'est pendant le voyage, l'Ordonnance du premier Août 1743 ayant réglé art. o que le congé ne seroit accordé aux gens de mer qui le demanderoient pendant le voyage, que pour causes particulieres jugées indispensables par les Officiers des Classes dans les ports du Royaume, ou par les Consuls ou leurs représentans dans les pays étrangers, desquelles causes il seroit fait mention

fur le rôle d'équipage.

Il arrive souvent que des matelots qui, à l'arrivée d'un navire descendant à terre, négligent d'y retourner pour aider aux autres à décharger & défarmer le vaisseau. La police dont on use envers eux à cet égard, & qui est le moyen le plus propre à les corriger, est que l'on prend des journaliers à leur place pour leur compte, & ce qui est payé à ces journaliers est retenu ensuite sur les loyers de ces matelots. Rien n'est plus juste, sans quoi tous les matelots abandonneroient successivement le navire; on bien ceux qui resteroient, demeureroient chargés de faire le service des autres; & cela en pure perte, attendu que les loyers cessent de courir du jour de l'arrivée du navire, & qu'il a mouillé l'ancre.

Par cette raison, si le propriétaire ou le maître, par prédilection ou autrement, laissoit à quelques matelots la liberté de rester à terre sans mettre des ouvriers à leur place, ceux qui resteroient dans le navire seroient sans difficulté en droit de s'en plaindre, foit pour demander que les matelots restés à terre fussent remplacés, soit pour prétendre le paiement des journées qu'ils emploieroient de plus à la décharge du navire, faute par les autres d'y contribuer par eux-mêmes ou par autrui.

Il n'y a d'exception à cela pour l'un & l'autre cas, qu'autant que les matelots resteroient à terre pour cause de maladie, ou autre cause légitime.

En ce qui concerne le service sur les vaisseaux du Roi, il est détendu aux matelots de quitter le vaisseau qu'après le désarmement, & qu'après avoir été congédiés en forme par écrit, sur peine d'être punis comme déferteurs. Ordonnance du 3 Décembre 1672.



#### ARTICLE III.

I le matelot quitte le maître sans congé par écrit, avant le voyage commencé, il pourra être pris & arrêté en quelque lieu qu'il soit trouvé, & coutraint par corps de rendre ce qu'il aura reçu, & de servir autant de temps qu'il s'y étoit obligé, sans loyer ni récompense; & s'il quitte après le voyage commencé, il sera puni corporellement.

A peine prononcée par cet article contre le matelot qui quitte le maître fans congé, ce qui vaut défertion, quoique le voyage ne foit pas encore commencé, est moins rigoureuse qu'elle ne l'étoit autresois, puisque le matelot, en pareil cas, aussi bien qu'après le voyage commencé, étoit condamné au fouet pour la premiere sois, sans que la peine pût être modérée par les Juges, sur peine d'en répondre en leur privé nom. Art. 67 de l'Ordonnance du mois de Mars 1584.

Par l'article premier de l'Ordonnance de Wisbuy lorsqu'il quittoit avant le voyage commencé, il étoit tenu de rendre au maître ce qu'il avoit reçu pour avance, & de lui payer en outre la moitié des gages qu'il devoit gagner; & lorsqu'il défertoit après avoir commencé de servir, son procès devoit lui être fait & parfait, & sur la déposition de deux autres matelots, il étoit puni

de mort. Art. 61.

l'Ordonnance de la Hanse Teutonique, d'un autre côté, art. 43, sans aucune distinction, vouloit qu'il sût livré à la Justice pour être puni, & marqué

au visage, de la marque de la ville dont il étoit

Notre article a pris un tempérament plus convenable, il a réfervé la punition corporelle pour le cas de la défertion pendant le voyage, & il a augmenté la peine pécuniaire dans l'autre cas, en obligeant le matelot outre la reflitution de fes avances, de fervir fans gages ni récompense tout le temps pour lequel il s'étoit engagé; pour sûreté de laquelle fatisfaction ou indemnité, il permet de prendre le matelot au corps, & de l'arrêter en quelque lieu qu'il soit trouvé.

Si le matelot quitte ou déferte pendant le voyage, l'article veut alors qu'il foit puni corporellement; ce qui doit s'entendre de la peine du fouet, relativement audit art. 67 de l'Ordonnance de 1584, & même d'une plus grande peine, si la défertion à causé quelque perte considérable au navire; & à plus forte raison si le naufrage s'en est ensuivi. V. l'article 5 ci-après ou est citée la

Déclaration du 22 Septembre 1699.

Cet article au reste regarde tout Officier major ou marinier, comme le simple matclot, par les raisons qui en ont été rendues sur l'art. 9 du tit. pre-cédent Pour la désertion du matclot & de tout autre engagé pour la course, voir le titre des prises, article 2, où est rapportée l'Ordonnance du 25 Mars 1745.

La peine de défertion & du défaut du fervice sur les vaisseaux du Roi est indirectement des galeres perpétuelles suivant les articles 1, 2, 3 & 4, liv. 4, tit. 2 de l'Ordonnance de 1689; mais par la nouvelle Ordonnance du 16 Novembre 1759, cette peine a été adoucie & modérée en certains cas, cu égard aux circonstances. A raison de son importance, cette Ordonnance sera

rapportée à la fuite de cet article.

Il a été entendu de tout temps que le matelot perdoit ses gages en ce cas, c'est aussi la décision formelle de l'art. 25, tit. 1, liv. 8 de l'Ordonnance du 15 Avril 1689; & cela s'observe encore aujourd'hui. Mais au lieu qu'autrefois c'étoit le propriétaire du navire qui profitoit de la confiscation des gages, pour l'indemniser de la perte qu'il soussiroit par la désertion, sur-tout lorsqu'elle se faisoit aux isses de l'Amérique, ne pouvant naturellement remplacer les matelots déserteurs, qu'en donnant des loyers plus considérables à ceux qu'il prenoit en remplacement; il a été réglé, d'abord par des ordres particuliers du Roi en 1736, renouvellés les années suivantes, & ensin par une Ordonnance conforme du 12 Décembre 1752, confirmée par le Réglement du 22 Juin 1753, art. 10 & 15, que la solde due aux déserteurs demeureroit conssiquée au prosit du Roi. Car c'est la même chose, puisqu'il a été ordonné que cette solde seroit mise en dépôt dans les bureaux des classes, pour en être

ensuite disposé saivant les ordres de Sa Majesté.

Ce qui a donné lieu à ce nouveau Réglement, c'est qu'on a supposé que les maîtres & capitaines, de concert avec les propriétaires & armateurs favorifoient souvent la désertion, ou plutôt forçoient par leurs maltraitemens les matelots de déferter pour profiter de leurs gages, tant de l'aller que du séjour. Et quoique les armateurs aient représenté avec vérité que ce reproche étoit d'autant plus mal fondé qu'ils ne pouvoient que perdre à ces défertions par l'impossibilité où ils se trouvoient le plus souvent, & de faire charger les marchandises de retour, sans prendre des ouvriers étrangers qui leur coûtoient des fommes confidérables, & de remplacer les matelots déferteurs pour ramener les navires en France, ils n'ont pu faire rétablir les choses sur l'ancien pied, ni profiter de la réferve faite par la même Ordonnance de 1752, d'avoir égard à leurs représentations, au sujet des dépôts qu'ils auroient été forcés de faire, suivant les circonstances particulieres où ils pourroient se trouver. Jamais ces circonstances n'ont paru assez favorables pour être admises. Ce n'est-que par rapport aux salaires & aux parts des matelots déscrieurs des corfaires, qu'il leur a enfin été rendu justice par l'art. 13 de la Déclaration du Roi, du 15 Mai 1756, encore n'est ce que pour les corsaires de 24 canons & au dessus.

Mais à cela près, il a été remédié aux défertions de maniere à les leur rendre beaucoup moins onéreuses que par le passé; & en conséquence, par Ordonnance du 23 Décembre 1721, renouvellée par Arrêt du Conseil, du 13 Mai 1738, qui a cassé une Sentence de l'Amirauté de Dunkerque, qui étoit contraire, les conventions saites par les matelots déserteurs, qui s'embarque dans, les colonies, pour raison de leurs salaires ou autrement, ont été déclirées nulles, si elles n'etoient autorisées par les Intendans, Commissaires Ordonnateurs desdites Colonies, ou leurs Subdélégués, auxquels il a été enjeint par ladite Ordonnance de régier les distalaires à un quart de moins que ce que

les les les les distances par eux abandonnés. Idem l'article 2 du Réglement du 19 Mai 1745. Les motifs de cette réduction des salaires ont été d'empêcher l'abus pratiqué dans les Colonies par les matelots qui, profitant de la nécessité où se trouvoient les capitaines, de remplacer ceux de leurs équipages qui avoient déterté ou qui étoient morts, exigeoient d'eux des salaires execssités.

Aux termes de la même Ordonnance de 1721, tout matelot trouvé aux Colonies après le départ du vaisseau sur lequel il est arrivé, est réputé déserteur, s'il n'est muni d'un congé de son capitaine, visé de l'Intendant ou Commisfaire Ordonnateur, & comme tel il doit être arrêté & mis en prison, pour y rester jusqu'à ce qu'il puisse être renvoyé en France par un navire où il manquera des matelots. Alors le capitaine auquel le matelot fera donné en remplacement, doit payer par avance fur la folde qu'il gagnera, fes gîtes, geolage & subfistance dans la prison depuis le temps qu'il y sera entré, jusqu'au jour de sa sortie, & en rapporter la quittance du geolier, qui sera visée par l'Intendant, Commissaire Ordonnateur ou Subdélégué; au moyen de quoi la somme contenue en ladite quittance fera déduite au matelot fur fes falaires lors du paiement, qui lui en sera fait au désarmement; à lui enjoint au surplus de se rendre à fon département austi-tôt après son arrivée en France, & de se représenter aux Commissaires des Classes, à peine de trois mois de prison. Dispositions qui ont été renouvellées par les art. 3 & 4 du Réglement sait au camp de Tournay le 19 Mai 1745.

Par l'Ordonnance du 22 Mai, 1719, il avoit déjà été défendu à tout capitaine d'un navire de France de débaucher dans les Colonies, des matelots engagés dans d'autres navires du Royaume, à peine de 300 liv. d'amende, appliquable moitié à l'Amiral & moitié au premier capitaine ou maître, lequel pourroit reprendre son matelot si bon lui sembloit, ce qui a été aussi renouvellé par

l'art. premier dudit Réglement du 19 Mai 1745.

Les défenses faites par la même Ordonnance de 1719, à tous cabaretiers & hôtelliers auxdites Colonies, de recevoir chez eux aucuns matelots sans en donner avis le même jour au Commandant du lieu, avec injonction de s'affurer de la personne desdits matelots, à peine de 100 liv. d'amende, ont pa-

reillement été confirmées par l'art. 8 dudit. Réglement.

Les nouvelles dispositions de ce même Réglement, les voici, l'article 5 défend très-expressément à tous matelots de s'embarquer aux Colonies sur des navires de France, & à tous capitaines de les y embarquer, qu'ils n'aient été inscrits sur les rôles d'équipage par les Officiers des Classes, à peine contre les matelots d'un mois de prison à leur arrivée en France, de perte de la solde qui leur aura été promise, & de restitution de celle qui leur aura été payée d'avance; à l'esset de quoi la retenue leur en seta faite dans les voyages qu'il feront ensuite. A l'égard des capitaines, leur punition est de trois mois de prison, & ils sont menacés d'une plus grande en cas de récidive.

L'article 6 porte que tout capitaine de bâtiment armé aux Colonies pour le cabotige & la navigation d'icelles, qui débauchera un matelot de cuelque na le France, fera condamné à une amende de 300 liv. appliquable aussi moitié à l'Amiral & moitié au maître du matelot, & en outre à trois mois de prifon pour la première fois, & en cas de récidive, déclare incapable de com-

mander

mander aucun bâtiment de mer; & pourra toujours le capitaine du navire de

France reprendre fon matelot si bon lui semble.

Défenses tout de même, par l'article 7, sous pareille peine de 300 liv. d'amende, & en outre d'un mois de prison, à tous maîtres ou patrons des bâtimens des colonies d'engager aucun matelot provenant des équipages des navires de France, sans la permission par écrit des Intendans, Commissaires ordonnateurs ou leurs Subdélégués, laquelle permission ne pourra leur être accordée que dans le cas où le matelot aura obtenu son congé de son capitaine, & qu'il ne se trouvera pas d'ailleurs des navires de France qui aient besoin de remplacement.

Toutes ces dispositions, au reste, ont été confirmées & réunies, d'abord par un Réglement du 22 Juin 1753, & enfin par un dernier du 11 Juillet 1759, qui en a aussi ajouté de nouvelles pour persectionner la police & la discipline

des équipages des navires expédies pour les colonies de l'Amérique.

# ORDONNANCE DU ROI,

Au sujet des Matelots qui désertent dans les Colonies.

A Paris le 23 Décembre 1721.

## DE PAR LE ROI.

S A MAJESTÉ étant informée que le com-inerce des négocians à fes colonies de l'Amérique est fort interrompu par la désertion des équipages des vaisseaux; que plusieurs matelots abandonnent les navires où ils servent, & se cachent jusqu'à leur départ, pour ensuite s'engager dans d'autres vailleaux, qui, ayant foutfert une pareille défertion, ne penvent revenir en France sans remplacement; qu'alors profitant de la nécessité où les capitaines se trouvent, ils exigent d'eux des falaires excessifs, ce qui ruine le commerce & entretient le libertinage; & Sa Majesté voulant empêcher un pareil abus, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orléans Régent, Elle déclare nulles tontes les conventions que les matelots pourront faire dans les colonies. à commencer du premier Mars de l'année prochaine 1722, pour raifon de leurs falaires ou a itrement, avec les capitaines des navires qui feront venus de France dans lesdites colonies . à moins que letdires conventions ne foient autorifées par les Intendans, Committaires ordonnateurs desdites colonies, ou leurs Subdélégués dans les lieux où lefdits Intendans ne rétideront point. Veut Sa Majesté que lesdits Intendans, Commissaires-ordonnateurs ou Subdélégués, réglent letdits falaires à un quart de Tome. I.

moins que lesdits matelots ne gagnoient sur les navires qu'ils auront abandonnés : ordonne Sa Majesté que tous les matelots de France qui se trouveront dans leidites colonies après le départ des vailleaux dans lesquels ils seront arrivés, foient arrêtés & mis dans les prifons, à moins qu'ils ne foient porteurs d'un congé de leur capitaine, vité de l'Intendant ou Commitfaire-ordonnateur, & qu'ils restent dans lesdites prisons jusqu'à ce qu'ils puissent être renvoyés en France par des navires auxquels il manquera des matelots, & que les capitaines auxquels ils feront donnés en remplacement. paient par avance fur la folde qu'ils gagneront, leurs gites, geologes & tubfillances dans les prisons, depuis le jour de leur entrée jusqu'au jour de leur fortie, dont ils prendront quittances du geolier, qui teront vifées par lefdits Intendans, Commissaires-ordonnateurs ou Subdélégués; au moven de quoi les fommes contenues dans leidites quittances, feront déduites auxdits matelots fur leurs falaires, dans le paisment qui leur fera fait en France au défarmement, & le'dires quittances à eux remifes. Ordonne en outre Sa Majesté auxdits melots, auffi-tôt leur arrivée en France, de le lendre à leur département, & de se représenter aux

Yyy

538

Commissaires des classes, à peine contre les contrevenans de trois mois de prison. Mande & ordonne Sa Majesté à Mons. le Comte de Toulouse, Amiral de France, aux Gouverneurs & ses Lieutenans généraux en ses colonies de l'Amérique, Intendans, Commissaires-ordonnateurs & Subdéségués dans lessites colonies,

& à tous autres qu'il appartiendra, de tenirla main à l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera lue, publiée & affichée par-tout où besoin sera. Fait à Paris le vingt-trosseme jour de Décembre mil sept cent vingt un. Signé, LOUIS. Et plus bas, FLEURIAU.

# ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT

Portant que l'Ordonnance du 23 Décembre 1721, concernant les Matelots qui désertent dans les colonies, sera exécutée; & casse une Sentence des officiers de l'Amirauté de Dunkerque, rendue en contravention de ladite Ordonnance.

Du 13 Mai 1738.

#### EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT.

A MAJESTÉ s'étant fait représenter, en on Conseil, son Ordonnance du 23 Décembre 1721, concernant les matelots qui défertent dans les colonies, par laquelle les conventions faites par les matelots qui s'embarquent dans lesdites colonies, pour raison de leurs falaires ou autrement, ont été déclarées nulles, si elles n'ont été autorisées par les Intendans, Commissaires-ordonnateurs desdites colonies, ou leurs Subdélégués, auxquels il est enjoint par ladite Ordonnance de régler lesdits falaires, à un quart de moins de ce que lesdits matelots gagnoient fur les navires qu'ils auront abandonnés: & étant informée que le nommé Jean Choppin de Rotterdam, qui a été embarqué en qualité de matelot à Saint-Domingue, au mois de Septembre dernier, sur le navire le Saint-Pierre, commandé par Charles Lemoine de Dunkerque, a été engagé fur le pied de cent cinquante livres, pour fes falaires pendant la travertée de ladite colonie de Saint-Domingue en France, par convention entre lui & ledit capitaine, qui lui a donné à ce sujet une obligation fous fignature privée : que la même fomme a été employée dans le rôle d'équipage dudit navire le Saint-Pierre, par l'officier qui a inferit fur ledit rôle ledit Choppin, quoiqu'il dûr être fait réduction de ladite fomme, conformément à la fufdite Ordonnance, attendu qu'elle excede d'environ les deux tiers, la folde qui pouvoit être donnée audit Chop-Pin, en évaluant la durée du voyage de Saint-

Domingue en France, &ce qu'il avoit pu gagner dans le navire sur lequel il étoit passe dans ladite colonie; qu'en conséquence de ladite Ordonnance, la fusdite somme de cent cinquante livres, convenue entre ledit Charles Lemoine & Jean Choppin, a été réduite à celle de soixante livres, fur le rôle de défarmement qui a été fait au Bureau des classes de Dunkerque, pour le paiement des gens de mer de l'équipage dudit navire: que nonobstant ladite réduction, ledit Choppin ayant fait cession par un acte du 24 du mois de Mars dernier, à Mathieu de Flye, Bourgeois à Dunkerque, & Jeanne Vendentrabele, femme dudit de Flye, de l'obligation dudit Capitaine; lessits cessionnaires se sont pourvus au Siege de l'Amirauté de Dunkerque, où il est intervenu le 28 dudit mois de Mars Sentence, par laquelle ledit Lemoine a été condamné de payer en entier la fomme de cent cinquante livres, convenue entre lui & ledit Choppin; à quoi étant nécessaire de pourvoir, attendu que ladite Sentence est directement contraire à l'Ordonnance du 23 Décembre 1721, par laquelle il est clairement expliqué, que les motifs de la réduction qui y est ordonnée, sont d'empêcher l'abus qui se pratique dans les colonies, par les matelots, qui, profitant de la nécessité où se trouvent les capitaines, de remplacer ceux de leur équipage qui ont déferté ou qui font morts dans lesdites colonies, exigent d'eux des salaires excessifs. Vu ladite Sentence, oui le rapport, & tout considéré, Sa Majesté étant en

son Conseil, a évoqué à Elle & à sondit Conseil, toutes les contestations mues & à mouvoir pour raison de la solde du nommé Jean Choppin de Rotterdam, par rapport au voyage qu'il a fait de Saint-Domingue en France fur le navire le Saint-Pierre, commandé par Charles Lemoine, de Dunkerque: & faisant droit sur icelles, fans s'arrêter à la Sentence des Officiers de l'Amirauté de Dunkerque, du 28 du mois de Mars dernier, qu'elle a cassée & annullée, a ordonné & ordonne que l'Ordonnance du 23 Décembre 1721, concernant les matelots qui défertent dans les colonies, sera exécutée lelon sa forme & teneur : en conséquence Elle a déclaré nulle l'obligation faite par ledit Lemoine en faveur dudit Choppin, & tout ce qui s'en est ensuivi sur l'instance formée en vertu d'icelle, au Siege de l'Amiranté de Dunkerque. Veut Sa Majesté qu'il soit payé seulement par ledit Charles Lemoine, la fomme de foixante livres pour les falaires dudit Choppin, conformément au rôle de défarmement du navire le Saint-Pierre, fait & arrêté au Bureau des Claffes de Dunkerque: fait & Majefté défenfes aux Officiers de l'Amirauté de ladite ville, de rendre à l'avenir de pareilles Sentences, & leur enjoint de se conformer aux Ordonnances, à peine d'interdiction. Et sera le présent Arrêt exécuté nonobstant opposition ou empéchemens quelconques, pour lesquels ne sera différé, & dont, si aucuns interviennent 5a Majesté s'en réserve, & à son Conseil, la connoillance, icelle interdisant à toutes ses Cours & tes Juges.

Mande & ordonne Sa Majesté à Monf, le Duc de Penthievre, Amiral de France de tenir la main à l'exécution dudit Arrêt, qui sera registré aux Gresses d'Amirauté des ports où il est permis d'armer des navires pour les Illes Françoises de l'Amérique. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le treize Mars mil sept cent trente-huit. Signé,

PHELYPEAUX.

# REGLEMENT

Sur la police à observer à l'égard des matelots qui désertent aux isles de l'Amérique, des navires armés dans les Ports du Royaume.

#### Du Camp de Tournai le 19 Mai 1745.

S A MAJESTÉ étant informée que le com-merce que les Négocians de son Royaume font dans les colonies de l'Amérique, se trouve continuellement interrompu par les défertions deséquipages des navires qui y font employés; qu'il y a des capitaines, maîtres ou pations, tant des navires même de France, que des bâtimens fervans au cahotage desdites colonies, qui débluchent des marelots engagés fur d'autres navires que ceux qu'ils commindent; & que d'autre part, plufieurs marelots abandonnent les navires où ils servent & se cacnent jusqu'à leur depart, pour enfuire s'engager avec d'autres capitaines, dont ils exigent des falair 25 excetlifs, leige els font forces de leur promet tre, & de consentir même quelquefois à embarquer leidits marelots fans les faire comprendre dans les rôles d'équipages, ne pouvant faire leur recour en France fans remplacement, à caufe des défertions qu'ils ont eux mêmes fourlertes; & étant nécessaire de faire cesser de pareils «b is qui ne font pas moins préjudiciables au commerce des colonies, que contraires à l'ordre &

à la discipline des Classes, Sa Majesté, après s'être fait représenter ses Ordonnances des 22 Mai 1719, & 23 Décembre 1721, a jugé à propos d'en renouveller les dispositions, & d'y en ajouter d'autres. A quoi voulant pourvoir, Sa Majesté a ordonné & ordonne ce qui suit.

#### ARTICLE PREMIER.

Tout capitaine, maître ou patron d'un navire de l'rance qui débauchera dans les colonies un matelot engagé dans un autre navire des ports du Royaume, fera condami, à une amende de 300 livres applicable, moitre à l'Amiral, & morté au premier maître, lequel pourra reprendre fon matelor, fi bon lui temble, conformément à l'Ordonnance de Sa Majette, du 23 Mai 1719.

Il En conféquence de celle du 23 Décembre 1721, toutes les conventions que les marelots pourront faire dans les colonies, pour raiton de leurs falaires ou autrement, avec les capitames des navires de France, feront nu'lles & de nul effet, à moins qu'elles ne foient autoritées par les Intendans, Commissaires-ordonnateurs detdires colonies on leurs Subdélégués, dans les lieux où ils ne résideront point, & lesdits salaires seront réglés par les Intendans, Commissaires-ordonnateurs ou leurs Subdélégués, à un quart de moins que ceux que les dus matelors auroient gagné sur les navires qu'ils auront abandonnés

III. En exécution aussi de ladite Ordonnance du 23 Décembre 1721, tous les matelots de France qui se trouveront dans lesdites colonies après le départ des vailleaux dans leignels ils y feront arrives, feront arrêtés & mis dans les prisons, à moins qu'ils ne soient porteurs d'un congé de leur Capitaine, visé de l'Intendant ou Commissaire-ordonnateur. Ils resteront dans lesdites prisons, jusqu'à ce qu'ils puissent être renvoyés en France sur des navires auxquels il manquera des matelots; les capitaines auxquels ils feront donnés en remplacement, feront tenus de payer par avance fur la folde defdits matelots, leur gite, geolage & subsistance dans les pritons, depuis le jour de leur entrée jusqu'au jour de leur sortie, dont ils prendront les quittances des geoliers, vifées des Intendans, Commillaires-ordonnateurs ou leurs Subdélégués, pour, sur la représentation desdites quittances, les fommes y contenues être déduites auxdits matelots fur leurs falaires dans le paiement qui leur sera fait au désarmement en Fran ce, & leidites quittances à eux remifes.

IV. Lesdits matelots seront tenus, austi-tôt leur arrivée en France, de se rendre, conformément à ladite Ordonnance, à leurs départemens, & de se représenter aux Commissianes des Classes, à peine contre les contrevenans de trois mois de prison, conformément à la

même Ordonnance.

V. Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions & défenses à tous marelots de s'embarquer aux colonies sur des navires de France, & à tous capitaines, maitres on patrons desdits navires, de les y embarquer qu'ils n'aient été inscrits sur les rôles d'équipage par les officiers des Classes. Veut & ordonne Sa Majesté que les matelots qui se seront enbarqués sans cette formalité, soient punis d'un mois de prison à leur arrivée en France; qu'ils soient en outre privés de la solde qui leur aura été promise pour la traversée de l'Amérique en France, & qu'en cas qu'ils l'aient reçue d'avance, ils soient tenus de la restituer, à l'esser de quoi la retenue leur en sera fatte dans les voyages qu'ils

feront ensuite: pour ladite solde suivre l'application qui sera ordonnée par Sa Majesté; & lesdits capitaines, maitres ou patrons de navires seront, de leur côté, punis de trois mois de prison, & même de plus grande peine en cas de récidive.

VI. Tont capitaine, maître ou patron de bâtimens armés aux colonies pour le caborage & la navigation d'icelles, qui débauchera un matelot engagé dans l'équipage d'un navire de France, fera condamné à une amende de 300 hvres, applicable, moitie à l'Amiral, & moitié au maitre du matelot, & en outre à trois mois de priton pour la premiere fois; & en cas de récidive, déclaré incapable de commander aucun bâtiment de mer. Et pourra toujours le capitaine ou maître du navire de France, repren-

dre fon matelot, si bon lui semble.

VII. Défend Sa Majesté à tous maîtres ou patrons des bâtimens des Colonies , d'engager aucun macleot provenant des équipages des navires de France, sans la permission par écrit des Intendans , Commissaires-ordonnateurs ou leurs Subdélégués, laquelle permission ne pourra leur être accordée, que dans le cas où le marelot n'aura pas abandonné son navire sans congé de son capiraine, & où il ne se trouveroit pas d'aileurs des navires de France qui aient besoin de remplacement, à peine contre lesdits maîtres ou patrons contrevenans de 300 livres d'amende, applicable comme ci-dessus, & en outre d'un mois de prison.

VIII. Défend pareillement Sa Majefté à tous cabaretiers & hôteliers auxdites colonies, de recevoir chez eux aucuns matelots, sans en donner avis le même jour au Commandant du lieu, & leur ordonne de s'assurer de la personne desdits matelots, conformément à l'Ordonnance du 22 Mai 1719, & sous la peine de cent liv.

d'amende y portée.

Mande & ordonne Sa Majesté à M. le Duc de Penthievre, Amiral de France, Gouverneur & Lieutenant général de la Province de Bretagne, aux Gouverneurs & ses Lieutenans généraux des solles de l'Amérique, Intendans, Commissieres généraux & ordinaires, aux Subdélégués établis dans lesdites sses les l'Amérique, & à tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution du présent Réglement qui sera lu, publié & affiché par-tout où besoin sera. Fait au Camp de Tournai le direneus Maimil sept cent quarante-cinq. Signé LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX.

# ORDONNANCE DU ROI,

Portant que les salaires des gens de mer qui auront déserté des batimens marchands, continueront d'être déposés dans les Bureaux des Classes.

Du 12 Décembre 1752.

#### DEPARLEROI.

SA MAJESTÉ ayant ci-devant jugé à pro-pos, tant pour le maintien de la police des Classes, que pour la fûreté de la navigation & du commerce de ses sujets, de régler que le montant des falaires dus aux matelots & autres gens de mer désertés des bâtimens marchands, & dont lesdits déserteurs doivent être privés aux termes de l'article XXV, titre premier, liv. VIII de l'Ordonnance du mois d'Avril1689, feroit déposé dans les bureaux des Classes, jusqu'à ce qu'il plût à Sa Majesté d'en ordonner la destination; Elle auroit donné divers ordres en conséquence, dans les années 1736, 1737 & 1738 : Sa Majesté auroit estimé convenable de saire le même Réglement par l'article IV de son Ordonnance du 25 Mars 1745, pour les parts revenantes sur le produit des prises, aux gens de mer défertés des navires expédiés pour la course, & réputés leur tenir lieu de falaires : Sa Majesté auroit austi ordonné, pour assurer l'exécution desdits dépôts, qu'il seroit fursis à l'expédition des Navires appartenans aux armateurs qui se trouveroient dans le cas de les faire, jusqu'à ce qu'ils y eussent satisfait, Elle auroit néanmoins, au commencement de la derniere guerre, accordé dispense des susdits dépôts à l'égard des salaires des gens de mer défertés des navires qui se trouveroient dans le cas du paiement de l'indult fixé pour les convois, escortés par les vaisseaux de Sa Majesté: mais étant informée que depuis la paix quelques armateurs ont fait difficulté de se soumettre auxdits Réglemens, & que les motifs qui l'ont déterminée à les faire, subsistent encore; Sa Majesté après s'être fait représenter l'article III.

titre VII, livre II de l'Ordonnance du mois d'Août 1681, & ledit article XXV du titre premier du livre VIII de l'Ordonnance du 15 Avril 1689, ensemble les ordres particuliers donnés pour lesdits dépôts, & l'article IV de sadite Ordonnance du 25 Mars 1745, Elle a ordonné & ordonne, veut & entend, que le montant des falaires échus pour les matelots & autres gens de mer qui auront déserté des bâtimens marchands, continue d'être mis en dépôt dans les Bureaux des Classes, pour être ensuite disposé, comme il a été fait jusqu'à présent suivant les ordres de Sa Majesté, pour le bien & l'avantage de la navigation & du commerce. Veut & ordonne, pareillement, qu'il foit en conféquence sursis a l'expédition des navires appartenans aux armateurs qui se trouveront dans le cas de faire lesdits dépôts, jusqu'à ce qu'ils y aient fatisfait, se réfervant néanmoins Sa Majesté d'avoir égard aux représentations qui pourront lui être faites à ce sujet, par les armateurs qui auront fait lesdits dépôts, suivant les circonstances particulieres où ils pourront se trouver. Mande & ordonne Sa Majesté à Mons. le Duc de Penthievre, Amiral de France, Gouverneur & Lieutenant général de la Province de Bretagne, aux Intendans, Commissaires généraux & ordinaires de la marine, & à tous autres officiers qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, laquelle sera registrée aux greffes des Amirautés, lue & publiée par-tout où besoin sera. Fait à Verfailles le douze Décembre mil sept cent cinquante-deux. Signé, LOUIS. Et plus bas, Rouillé.



## R E G L E M E N T

Pour la police & la discipline des équipages des Navires marchands, expédiés pour les Colonies Françoises de l'Amérique, & sur ce qui doit être observé pour les remplacemens des équipages, tant des vaisseaux de Sa Majesté, que des navires marchands.

Du 11 Juillet 1759.

#### DE PAR LE ROI.

SA MAJESTÉ s'étant fait représenter ses Or-donnances & Réglemens des 22 Mai 1719, 23 Décembre 1721, 19 Juillet 1742, 19 Mai 1745, & 22 Juin 1753, fur la police qui doit être observée aux Colonies françoises de l'Amérique, pour les gens de mer des équipages des navires ; ensemble sa Déclaration du 18 Décembre 1728, & l'Arrêt de son Conseil du 19 Janvier 1734, au fujet de l'embarquement & débarquement des matelots dans les Ports du Royaume & les Pays étrangers: Et étant informée que les dispositions portées par lesdites Ordonnances, ne sont pas exactement observées dans lesdites colonies. & qu'elles ne sont pas d'ailleurs suffisantes pour réprimer divers abus qui s'y font introduits, au préjudice du bon ordre & de la discipline des gens de mer : Et desirant poutvoir en mêmetemps aux remplacemens des équipages des vaiffeaux & autres bâtimens de Sa Majeste, & à ceux des navires de ses sujets qui se trouveroient dans le cas d'en avoir besoin, Elle a arrêté le présent Réglement, ainsi qu'il suit.

#### ARTICLE PREMIER.

Il feta fait à bord des navires marchands, aufli-tôt après leur arrivée aux colonies françoifes de l'Amérique, par le Commiffaire ou autre Officier chargé du détail des Claffes, une revue exacte de tous les gens de mer dont les équipages feront compotés, & des paffagers engages qui auron été embarqués en France, & le Cupir ine de chaque navire leur en remettra le rôle, en dupôs potqu'à fon départ.

If L'Obiccer charge du détail des Claffes, par lequel ladite le que fera faite, entendra les plaintes qui pourroir è re portees, tant par les capitaines se officiers contre les matelots & autres gens des equillages, que par les matelots contre les capitaines se officiers; il conflatera, autant qu'il feta poffible, les laits qui y auront donné occasion; & fur le compte qu'il en rendra, l'Intendant ou le Commissaire-ordonnateur fera fur le champ arrêter les coupables, s'il y a lieu, soit pour leur faire subir quelques jours de prison, suivant les circonstances, soit pour les remettre aux Officiers de l'Amirauté, s'ils sont dans le cas de mériter de plus grandes peines: & dans le cas où lesdits Officiers de l'Amirauté jugeront de vouloir procéder contre ceux qui auront été ainst arrêtés, letdits prisonniers leur feront remis, à cet effet, par les ordres desdits Intendans ou Ordonnateurs.

III. Ledit Officier vérifiera s'il se trouve à bord des matelots ou autres gens de mer qui n'aient point été compris sur le rôle de l'équipage; & il fera arrêter fur le champ tous ceux qui se troaveront dans ledit cas , Sa Majesté voulant qu'ils soient détenus en prison, aux frais des capitaines , jusqu'à ce qu'ils puissent être renvoyés sur un autre navire de la même Province du Royaume où lesdits matelots auront été embarques, ce qui sera constaté par un procès-verbal, qui sera envoyé par les Intendans ou Commissaires ordonnateurs des colonies, au Commissaire de la marine du Port où les navires auront été armés, pour être les capitaines de navires poursuivis, à leur retour en France, devant les Officiers de l'Amirauté, conformément aux dispositions portées par la Déclaration du 18 Décembre 1728.

1V. Cet Officier des classes fera mention sur chaque tôle, des mouvemens arrivés dans l'équipage pendant la traversée du bâtiment, de même que ceux qui auront lieu jusqu'à son dé-

part.

V. Ancun Capitaine ne pourra congédier un feul homme de son équipage, sans la permission dudit Commissiane, lequelle il apottillera & signera sur le rôle; il lui readra compre pareillement de ceux qui lui déterteront, pour être aussi upossibles, & il ne pourra pren re un sens homme en remplacement ou commediallager,

qu'il ne foit aussi établi sur son rôle par ledit Commissaire, lequel fera une seconde revue avant le départ du navire, sons peine de trois cens livres d'amende envers le capitaine pour chaque homme qu'il aura débarqué ou remplacé, sans l'aveu de l'officier des classes, & d'être déchu de sa qualité de capitaine.

VI. Il ne pourra, pendant le féjour des navires auxdites colonies, être fait aucun paiement, ni aucun prêt ni avance d'aucune espece aux gens de mer des équipages engagés en France, ni à ceux embarqués par remplacement aux colonies, soit pour achats de hardes ou pour quesqu'autre cause que ce puisse être, si les capitaines n'y sont autorisés par un ordre de l'oficier chargé du détail des Classes, mis au bas du rôle de l'équipage, à peine contre les contrevenans d'être poursuivis à leur retour en France, conformément aux dispositions de la Déclaration du 18 Décembre 1728.

VII. Aucun matelot, novice ou mousse de l'équipage des navires venus de France aux colonies, ne pourra descendre ni rester à terre fau ne congé par écrit, donné par le capitaine ou autre officier commandant le navire, dans lequel congé sera fait mention du temps limité pour l'absence hors du bord; & ceux desdits gens de mer qui seront trouvés à terre sans de pareils congés, ou qui en auront excédé le terme, seront arrêtés & détenus, pour la premiere fois, en prison pendant trois jours, & pendant huit jours en cas de récidive.

VIII. S'il déferte des matelots ou autres gens des équipages, le capitaine ou autre officier commandant le navire, fera tenu d'en faire à l'Officier chargé du détail des classes, la dénonciation dans trois jours, sous peine d'être réputé complice de la désertion, pour être par ledit Officier, envoyé sur le champ à la poursuite désdits déserteuts, aux frais dudit capitaine, après avoir pris les ordres de l'Intendant ou Commissaire-ordonnateur: enjoint Sa Majesté aux Gonverneurs & Commandans auxdites colonies, de donner main-forte, à cet effet, toutes les fois qu'ils en seront requis.

1X. Ceux desdits déserteurs qui pourront être arrêtés, seront détenus en prison pendant le temps qui sera réglé par l'Intendant ou Commission et a de la commission de quelque maniere que ce puisse être, par le capitaine ou d'autres officiers du bord, il sera sait, sur les circonstances relatives audit cas,

un procès-verbal qui sera adresse, par ledit Intendant ou Commissaire-ordonnateur, au Secretaire d'Etat, ayant le département de la marine, pour sur le compte qui en sera par lui rendu à Sa Majesse, être par Elle ordonné ce qu'il appartiendra, sans préjudice néanmoins des procédures qui pourront être faites à ce sujet par les Officiers de l'Amirauté; Sa Majesté n'entendant point interdire auxdits gens de males voies de droit devant lessifiers, auxquels elle se réserve même de renoyer la connoissance des faits résultans dessits procès-verbaux, suivant l'exigence des cas.

X. La date de la défertion fera apostillée sur le rôle de l'équipage, feulemeut à compter du jour que l'Officier chargé du détail des Classes aura reçu la dénonciation, & les falaires des déferteurs feront payés jusqu'audit jour, sans égard au temps pendant lequel les capitaines auront différé de faire lesdites dénonciations : lesdites apostilles seront exactement détaillées pour chaque homme, & fignées par l'Officier chargé du détail des Classes; la même formalité fera observée en ce qui concernera les apostilles mifes sur lesdits rôles, au sujet des morts & des embarqués pour raifon de maladie ou pour d'autres causes, tant en ce qui concernera les gens des équipages, qu'à l'égard des pailagers & des engagés.

XI. Il fera donné par les capitaines desdits navires, auxdits Officiers chargés des Classes, les noms, surnoms, qualités, demeures & autres signalemens détaillés, de chaque homme qui aura débarqué ou déserté de leurs navires.

XII. Lesdits Officiers des Classes tiendronr un registre de ces gens de mer débarqués ou défertés, ils y porteront leur signalement, y feront mention du nom du navire d'où ils proviennent, du nom du capitaine, de celui du Port où il aura armé, & suivront les mouvemens desdits gens de mer, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu la permission de retourner en Frauce, & qu'ils aient été inscrits sur un rôle d'équipage.

XIII. Enjoignons auxdits Officiers chargés des Classes, de porter sur ledit registre, les gens restés des équipages aux hòpitaux, ainsi que ceux provenans des navires qui seront désarmés ou condamnés dans la colonie, & de suivre pareillement leurs mouvemens.

XIV. Les capitaines des navires de France qui feront défarmés aux colonies, foit pour y avoir été déclarés hors d'état de naviger, ou pour d'autres causes, feront, en consequence de l'Ordonnance du 19 Juillet 1742, le décompte de la folde due à chacun des gens de mer de

leurs équipages, en présence de l'Officier chargé du détail des Classes, & remettront auxdits officiers, copie deldits décomptes, & une lettre de change tirée sur les armateurs, pour le montant de ladite folde, en argent de France, sans que, sous quelque prétexte que ce soit, aucune desdites lettres de change puisse être tirée sur les Tréforiers de la marine ou des colonies.

XV. Lesdits décomptes & lettres dechange, contiendront non-seulement ce qui sera dû aux officiers - mariniers & matelots présens au défarmement, mais encore ce qui reviendra aux familles des morts , tant pour la folde que pour le produit d'inventaire, & le montant de la folde revenant auffi aux déferteurs, jusqu'au jour de leur défertion dénoncée; ce qui sera exactement constaté dans les décomptes, dont les Officiers chargés du détail des Classes auxdites colonies, feront ensuite l'envoi, ainsi que des lettres de change, aux Commissaires des Ports du Royaume où les navires auront été armés ; ils seront tenus d'adresser en même-temps auxdits Commissaires, des copies des rôles de défarmement, letquels feront faits dans la même forme que celui de l'armement présenté par le capitaine, & contiendront en marge de chaque homme qui aura été embarqué dans le navire, foit comme faifant partie de l'équipage, foit en qualité de passager ou d'engagé, toutes les mutations qu'il y aura eu pour raison de mort ou défertion, ou pour d'autres causes de débarquement, en y faifant mention des dates & des fignatures des officiers qui auront certifié lesdits émargemens.

XVI. L'article III de ladite Ordonnance du 19 Juillet 1742, au fujet du registre qui doit être tenu par les Officiers chargés du détail des Classes, pour y transcrite lesdits décomptes & lettres de change, tera ponétuellement exécuté. Enjoint Sa Majesté aux Intendans ou Commissaires-ordonnateurs, de se faire représenter au moins tous les trois mois lesdits registres, à l'eflet de vérifier s'ils sont dans la forme convenable, & fi les envois en France ci-dessus preferits, ont été faits régulièrement; & les Intendans ou Commissaire-ordonn.teurs, mettront leur vu à chaque article detdits décomptes.

XVII. S'il te trouve dans le quartier des colonies, où un navire aura été détarmé, d'autres bâtimens prêts à revenir en France dans la même Province où tera fitue le Port où ledit navire aura été armé, ou dans lesquels les gens de mei du bâtiment défarmé, puillent être embarqués & gagner des falaires, le capitaine ne fera pas tenu à leur payer de conduite pour leur retour en France; mais s'il n'y a point

alors de navire où ils puissent être employés. il leur fera accordé un ou deux mois de folde, à proportion du retardement que pourra leur causer le défaut d'occasion pour leur retour, suivant la fixation qui en sera faite par les Intendans ou Commissaires-ordonnateurs, conformément à ce qui est porté par la susdite Ordonnance du 19 Juillet 1742.

XVIII. Leidits capitaines feront tenus, à l'égard des matelots restés malades, de donner une caution pour le paiement, non-seulement des frais de maladie, mais encore de la folde qui fera réglée par les Intendans ou Commissairesordonnateurs, pour ceux dont la fanté se rétablira, pour pourvoir à la subsistance jusqu'au temps où ils pourront être embarqués pour

France.

XIX. Les Officiers chargés du détail des Classes, feront tous les mois une visite dans les hôpitaux, à l'effet de vérifier ce que seront devenus les matelots qui y auront été traités : ils se feront remettre à l'égard de ceux qui seront morts, les certificats nécessaires pour le constater ; & ils adresseront lesdits certificats aux Commissaires des départemens du Royaume d'où les matelots feront provenus, avec des listes exactes contenant la destination qui aura été se è e du produit de leurs hardes & autres effers.

XX. Il fera délivré à tous les gens de mer François débarqués, congédiés ou déserteurs. & aux habitans des différentes colonies qui auront pris la possession de matelot, un certificat en papier conforme au modele enfuite du préfent Réglement, lequel certificat ils feront tenus de porter toujours sur eux pour servir à

constater leur origine & leur état.

XXI. Tous matelots & autres gens de mer qui ne seront point porteurs de pareil certificat, seront réputés déserteurs des navires de France, & comme tels arrêtés dans tous les lieux où ils seront trouvés, pour être tenus en prison juiqu'à ce qu'ils puitsent être renvoyés sur des navires de la même Province où sera situé le département dont ils se trouveront.

XXII. Lesdits gens de mer seront obligés de déclarer aux Commissaires & autres charges des Claffes, le lieu de leur domicile, dont il fera fair mention à côté du nom de chacun d'eux : & ils feront tenus de pafler en revue pardevant lesdits Commissaires, le premier jour de chaque mois, & de leur déclarer s'ils ont changé de domicile, sous peine de quinze jours de pri-

XXIII. Les Gouverneurs, Intendans ou Commissaires-ordonnateurs, feront faire des visites fréquentes chez les cabaretiers & hôteliers, pour

arrêter

arrêter tous les matelots qui s'y trouveront, & qui ne seront point porteurs de congés ou passe-ports, consormément à ce qui est porté

par le présent Réglement.

XXIV. Les habitans des colonies ne pourront employer aucuns des gens de mer François, non domiciliés auxdites colonies, fans une permiffion par écrit des officiers qui feront chargés du détail des claffes; & ne pourront les cacher ou receler auxdits officiers lorfqu'ils les réclameront, fous peine de vingt livres d'amende pour chaque homme de mer employé fans permiffion, & de cent livres pour chaque homme qu'ils auront caché ou recelé.

XXV. Tout capitaine, maître ou patron qui déauchera un matelot aux colonies, fera condamné à une amende de trois cent livres, dont moitié applicable à l'Amiral, & l'autre moitié au premier maître, lequel pourra reprendre le matelot, si bon lui femble, conformément à ce qui est porté par l'Ordonnance du 22 Mai 1719, & par le Réglement du 19 Mai 1745.

XXVI. En conféquence de l'article V du Réglement du 19 Mai 1745, défend Sa Majesté auxdits gens de mer, de s'embarquer sur aucun de ses vaisseaux, ni de s'engager sur les navires appartenans à ses sujets, pour revenir dans le Royaume, qu'ils n'en ayent obtenu la permiffion du Commissaire chargé des classes, qui dans ce cas les rétablira fur les rôles des équipages, en remplacement de ceux qui manqueront; à peine contre ceux qui auront été embarqués fans cette formalité, d'être punis d'un mois de prison à leur arrivée en France, & d'êrre en outre privés de la folde qui leur auroit été promife pour la traversée; le montant de laquelle solde sera déposé au Bureau des classes, pour suivre l'application qui sera ordonnée par Sa Majeste, & les capitaines qui les auront embarques seront interdits pendant

XXVII. Défend aussi Sa Majesté, relativement aux lettres patentes du mois d'Octobre 1727, auxdits gens de mer, de prendie partifur aucuns des bâtimens étrangers qui pourroient avoir entrée dans les colonies, tous peine d'être atrêtés comme déferieurs, & leur procès d'être tit fuivant la rigueur des Ordonnances, & les Gouverneurs, Intendans ou Commissaires-ordonnateurs, feront veiller seigneusement, dans le temps du départ desdits navires, à ce qu'il n'y seit embarqué aucun matelot François.

XXVIII. Enfend Sa Morefté que dans les cas où il feroit befoin d'officiers-mariniers & manelots pour complèrer les cquipages de tes vaifleaux & autres bâtimens armes pour les colonies, que les officiers qui les commanderont s'adressent aux Intendans ou Commissaires-ordonnateurs, pour en obtenir le nombre de gens de mer qu'ils auront à remplacer, lesquels feront pris dans les matelots François congédiés, débarqués ou désertés des bátimens marchands.

XXIX. Sa Majesté voulant que toute protection foit accordée au commerce de ses sujets défend aux officiers commandans les vaisseaux, de retirer sous quelques prétexte que ce soit, aucuns officiers-mariniers & matelots des navires marchands pour remplacer ceux qui pourroient leur manquer pour compléter leurs équipages; voulant que dans le cas où il ne te trouveroit pas affez de gens de mer dans la colonie, qu'ils s'adressent aux Gouverneurs & Intendans ou Commissaires-ordonnateurs pour y pourvoir, lesquels pourront de concert, si les remplacemens sont nécessaires, leur destiner des matelots defdits navires marchands par proportion au nombre d'hommes d'équipage qu'ils auront, en observant de les reprendre dans les navires dont les retours dans le Royaume seront les plus éloignés.

XXX. La folde que devront gagner lesd, gens de mer sur nos vaisseaux où ils seront destinés, sera la même que celle qu'ils auroient eue, s'ils s'étoient embarqués dans les ports de France.

XXXI. Celle des gens de mer qui feront donnés aux navires marchands, tera auffi celle qu'iis avoient fur ceux d'où ils auront éré congédiés, débarqués ou défertés, fans qu'ils puissent en prétendre une plus forte, quelques conventions qu'ils ayent d'ailleurs faites; & fera ladite folde portée fur le rôle d'équipage par le Commillaire de la marine, ou autre officier chargé du dérail des classes dans les colonies; voulant Sa Majetté qu'il n'y ait que ledit rôle qui puisse fervir de titre sur les prérentions des gens de mer pour raison desdits falaires, conformement à son Ordonnance, du 23 Décembre 1721, & au Réglement du 19 Mai 1745.

XXXII. Il tera fait à l'arrivée des navires venant detdites colonies dans les perts du Royanme, une revue exacte par les officiers chargés du détail des claffes, lefques éront provifoirement arriéter les matelots qui fe trouveront avoir été embarqués fans être compris fur le rôle de l'équipage, en contravention du précédent article. Se auront foin de diffinguer entre les gens de mer portes fur lefdits rôles que les capitaines auront embarqués aux colonies, ceux qui terent tombes dans le cas d'avoir deferté des navires fur lefquels ils avoient paties auxdites colonies; Se ils vérifierent s'ils y ont ere punis par la priton Se par la privation de leurs idares, conformément à ce qui est porté par le présent réglement; dans lequel cas les matelots pourront rester libres, s'ils ont tenu une bonne conduite durant la traversée: mais si le rôle de l'équipage ne justifie point qu'ils ont été punis à l'Amérique, lesdits matelots reconnus déserteurs seront incessamment arrêtés par les ordres des Intendans ou Commissaires de la marine ; ils feront détenus en prison pendant quinze jours, & les salaires qui leur auront été promis, seront réduits, conformément à ce qui est porté par l'article IV du présent Réglement. \* Veut Sa Majesté qu'en cas qu'ils eussent reçu d'avance lesdits salaires, au préjudice des défenses cidessus faites, ils ne puissent être mis en liberté qu'après qu'ils auront restitué ce qui leur aura été payé au-delà de la fixation expliquée dans ledit article.

Mande & ordonne Sa Majesté à Mons. le Duc de Penthievre, Amiral de France, Gouverneur & Lieutenant général en la Province de Bretagne, aux Gouverneurs & fes Lieutenans généraux des colonies de l'Amérique, Inrendans, Commissaires généraux & ordinaires dans ses colonies, & à tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution du présent Réglement qui fera enrégistré dans les Conseils supérieurs desdites colonies; & sera en outre lu, publié, affiché & registre par-tout où besoin fera. Fait à Versailles le onze Juillet mil sept cent cinquante-neuf. Signé, LOUIS. Et plus bas, BERRYER. Il v a ici erreur on a voulu dire article IV du Réglement du 22 Juin 1753.

# ORDONNANCE DU ROI,

Portant peines contre les gens de mer, désobéissans & déserteurs.

Du 16 Novembre 1759.

S A MAJESTÉ ayant été informée que nonobstant les peines rigoureuses, prononcées contre les officiers-mariniers & matelots coupables de désertion, le nombre des déserteurs se muluplioit tous les jours; & voulant connoître la fource d'un mal si préjudiciable à fon fervice, & les moyens propres à y remédier & à le diminuer, Elle s'est fait représenter les differentes Ordonnances qui prononcent ces peines, & y auroit reconnu que celles des galeres perpétuelles y est prononcée pour tous les cas de défertion indistinctement, & sans égard aux circonstances, aux lieux & aux temps, contre ceux qui après avoir été commandés pour son service, ne se seront pas rendus à leur destination; comme contre ceux qui, après avoir été destinés sur les vaisseaux, n'y auront point embarqué, ou en auront déserté après leur embarquement & pendant le cours de la campagne : que cependant plufieurs des gens de mer, qui, après s'être d'abord rendus coupables de défobéiffance, fans avoir une volonté absolue & décidée d'abandonner son service, ponrroient rentrer dans leur devoir s'ils pouvoient envifager un traitement moins rigoureux en reconnoillant leurs fautes & cherchant à les réparer. Et Sa Majesté voulant bien ne point ôter à ceux-ci tout espoir de pardon, mais leur procurer les moyens de se mettre à l'abri de la note d'infamie & de l'opprobe attachés à la

peine des galeres, & les conserver ainsi à leurs familles, en les conservant en même-temps à leurs pays & à l'état pour lesquels ils sont perdus, par la mort civile qu'entraîne la peine des galeres perpétuelles; Elle a ordonné & ordonne ce qui suit, dérogeant, en tant que besoin est ou seroit, à ce qui est porté par les Ordonnances contre les gens de mer déferteurs, & notamment aux articles I, II, III & IV du livre IV, titre II de l'Ordonnance du 15 Avril 1689, & tous autres de la même Ordonnance, ainsi que des précédentes & subséquentes touchant le même objet. Entend Sa Majesté qu'à l'avenir tous les gens de mer, dans le cas d'être commandés pour le service, ou qui après l'avoir été l'abandonneront, ou ne se seront pas rendus au lieu de leur destination, soient jugés fuivant les différentes circonstances dans lesquelles ils se trouveront, conformément aux articles ci-après.

#### ARTICLE PREMIER.

Tous officiers-mariniers & matelots qui dans les temps de levées se cacheront, ou ne se préfenteront pas pardevant les Commissaires fans causes légitimes, feront arrêtés, punis de huit jours de prison , condamnés ensuite à la plus basse paye du matelot.

II. Ceux desdits gens de mer qui, après

avoir été commandés & avoir reçu les avances & la conduite, ne se rendront pas à leur destination au plutard quinze jours après le temps fixé par leurs Commissaires, seront mis aux sers jusqu'à l'embarquement, au pain & à l'eau, & feront tenus de servir trois ans sans solde, à moins qu'il ne soit bien constaté que leur retardement aura été occasionné par cause de maladie, ou qu'il ne soit justifié de quelqu'autre empêchement légitime.

111. Si après être arrivés dans les ports de leur destination & distribués sur les vaisseaux, les officiers-mariniers & matelots s'absentent pendant plus de deux jours sans permission ou congé, ils seront également mis aux sers pendant huit jours au pain & à l'eau, & dans le cas où l'absence seroit plus longue, outre cette peine, ils feront privés d'un mois de solde ou de plus, à proportion de la durée de l'absence.

IV. Lesdits officiers - mariniers & matelots qui, après avoir abandonné les vaisseaux sur lesquels ils autont été destinés, ne se présenteront pas avant le déparr desdits vaisseaux, foit qu'ils se retirent dans le Royaume ou dans les pays étrangers, seront coupables du crime de défertion, & condamnés par contumace à la peine des galeres, seulement pour trois ans dans le premier cas, & aux galeres perpétuelles dans le second. Il en sera usé de même par rapport à ceux qui n'auront pas paru au port de leur destination avant le départ des vaisfeaux; Sa Majesté étant cependant disposée à user de clémence, Elle veut bien que les Jugemens par contumace qui auroient été prononcés dans lesdits cas, restent sans esset à l'égard de ceux qui, fous l'espace de trois mois, à compter de la date desdits jugemens, se repréfenteroient pour être embarqués dans le poit de leur destination, sans préjudice toutefois des autres peines que lesdits gens de mer seroient dans le cas d'avoir encourus, & qui font portés par les articles II & III ci-deffus.

V. Seront cenfés défobéifians tous ceux des gers de mer, qui, pour quelque caufe que ce foir, s'abtenteront de leurs quartiers plus de quinze jours tans la permiffion par écrit du Commifiaire dont ils dépendent, lequel à leur retour les commandera pour le fervice, où ils feront une campagne faus folde; & dans le cas d'une abfence de plus de trois mois, ils feront cenfés déferteurs des claffes, & comme te's jugés conformement à l'article IV de la prefente Ordonnance,

VI.La peine des galeres perpétuelle étant

aussi prononcée par les Ordonnances des 4 Février 1717 & 27 Mars 1725, contre ceux des officiers-mariniers & matelots qui s'engageront dans les troupes de terre ou dans celles de la marine, & qui, aux termes de ladite Ordonnance du 27 Mars 1725, n'auront pas dans l'efpace de vingt-quatre heures déclaré leur état de gens de mer, & Sa Majesté voulant bien aussi facilirer à ceux defdits gens de mer qui tomberont dans ledit cas, qui est une vraie désertion des classes, les moyens de reconnoitre leurs fautes en leur accordant un plus long délai ; Elle entend que ladite peine des galeres perpétuelles, ne foit à l'avenir prononcée contre ceux des officiers-mariniers & matelots qui s'engageront dans les troupes comme foldats, que dans le cas où il n'auront pas déclaré leur état de gens de mer sous l'espace de huit jours ; Sa Majesté dérogeant à ce qui est porté à cet égard par ladite Ordonnance du 27 Mars 1725; voulant, au furplus, que les autres dispositions. tant de ladite Ordonnance que celle du 4 Février 1717, foient exécutées suivant leur forme & teneur.

VII. L'intention de Sa Majesté est que tous les engagemens que pourroient contracter dans les troupes de terre & de mer, les habitans des paroisses maritimes ou des environs, qui fe trouveront classés, soient déclarés nuls; & Elle veut que les officiers avec lesquels ils se servent engagés, ne puissent prétendre le remboursement d'aucuns frais, d'autant que les dits officiers ou ceux préposés pour faire des recrues, peuvent faire vérisier sur les registres des Commissaires chargés des classes d'où dépendent les-dites Paroisses, si les particuliers qu'ils veulent engager n'y servient pas inscrits.

VIII. N'entend au furplus Sa Majesté, déroger par ces présentes à ce qui a été prescrit par les Ordonnances antérieures, pour la sorme des jugemens, mais seulement pour la nature & la durée des peines.

Mande & ordonne Sa Majessé à Mr. le Duc de Penthievre, Amiral de France, aux Vice-Amiraux, Lieutenant généraux, Intendans, Chefs d'escadres, Committaires généraux, Capitaines de vaisseaux, Commissaires ordinaires de la marine, & autres officiers, de tenir la main, chacun en droit soi, à l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera lue, publice & affichce par-tout où besoin sera. Fait à Verfailles se 16 Novembre 1759. Signe, LOUIS-Et plus bux, BERRYER.

#### ARTICLE IV.

C I toutefois après l'arrivée & décharge du vaisseau au port de sa destination, le maître ou patron, au lieu de faire son retour, le frete ou charge pour aller ailleurs, le matelot pourra quitter si bon lui femble, s'il n'est autrement porté par son engagement.

L 'ENGAGEMENT d'un matelot est fini, comme il a été observé, après l'arrivée & la décharge entiere du navire au port de sa destination; ainsi si le maître veut fréter le navire ou le charger pour aller ailleurs, il peut le quitter fans offenfe, s'il n'a pas contracté avec lui un engagement plus étendu; lequel engagement doit alors être prouvé par écrit, fans quoi ce fera le cas de s'en rapporter au ferment du matelot, conformément à l'art. premier, tit. 4

du liv. suivant, ce qui ne soufre aucune distinction ni exception.

Cependant comme il est de regle que le capitaine ou maître doit retourner fon navire au port où il a fait son armement & d'où il est parti, il peut arriver fort aisement que son engagement envers son matelot, &celui du matelot envers lui, ne cesse pas par l'arrivée & la décharge du navire au lieu de sa destination, ou plutôt cela ne pourra guere se rencontrer que dans le cas d'une navigation au cabotage de port en port, où le maître arrivé, par exemple en ce port, après y avoir déchargé ses marchandises, & voulant profiter d'un fret qu'il trouve pour Bourdeaux ou Bayonne, &c. prendra ici un matelot pour ce voyage. L'engagement de ce matelot finira alors à la décharge du navire à Bourdeaux ou Bayonne, s'il n'y a convention contraire par écrit.

Mais s'il s'agit d'un armement fait ici pour St. Domingue, comme le capitaine fait sa soumission de ramener le navire dans ce port, le voyage n'est pas fini par l'arrivée du navire à St. Domingue, lieu de sa destination, il ne peut l'être qu'au retour du navire dans ce port. Ainsi fans convention particuliere, qui doit être justifiée par écrit, le matelot ne peut quitter le maître à St. Domingue, fans encourir la peine de la désertion, & le maître ne peut l'y congédier non plus qu'aux conditions portées par l'art. 10 du tit. 4 des

loyers des matelots, liv. 3.

De même dans la navigation au cabotage, où le maître est obligé de ramener son navire dans le port où il a commencé sa navigation, art. 18 des jugemens d'Oleron. S'il a, par exemple, équipé son bâtiment à Calais pour cette ville ou pour Bourdeaux, de même que son équipage ne peut le quitter qu'au retour du bâtiment à Calais, de même il ne peut le congédier à l'arrivée en cette ville ou à Bourdeaux fans le dédommager, en lui payant ses loyers en

entier, & les frais du retour ou de la conduite.

Dans tous ces cas néanmoins, le maître ne peut alonger la navigation malgré les matelots; c'est-à-dire, qu'arrivé à St. Domingue, il ne lui est pas libre de les obliger d'aller ensuite au Mississipi, ou arrivée de Calais ici, il ne peut les contraindre d'aller ensuite à Bourdeaux. Comme ils ne sont engagés que pour aller à St. Domingue & retourner, ou pour venir en cette ville pour s'en retourner à Calais; c'est au maître à se conformer à la convention présumée suivant la nature du voyage; & c'est à quoi se rapportent ces mots de notre article, au lieu de faire son retour, le frete ou charge pour aller ailleurs, autrement le matelot pourra le quitter. Et non-seulement il le pourra sans ossensée, mais encore, comme c'est par le fait du maitre que cela arrive, & que cela vaut congé de sa part, il sera tenu du paiement des gages en entier & des srais de conduite, le tout s'il n'y a convention contraire, qui, encore une sois, doit être prouvée par écrit, comme étant opposée à la regle générale & à l'usage.

Il est peut-êire superflus d'avertir que l'engagement d'un matelot qui se seroit obligé de servir perpétuellement sur un navire, ne seroit pas valable, comme

prenant trop sur sa liberté: Rocus de navibus, n. 109, pag. 41.

### ARTICLE V.

Epuis que le vaisseau aura été chargé, les matelots ne pourront quitter le bord sans congé du maître, à peine de cent sols d'amende, même de punition corporelle en cas de récidive.

E n'est plus ici le cas où le matelot quitte le maître ou déserte, manquant entiérement à son engagement; mais l'obligation où il est de rendre un service assidu au navire, sans pouvoir quitter le bord qu'il n'y soit autorisé de l'aven du maître, ou étant commandé pour le service du navire

L'article ne parle que de la circonstance où le navire est chargé, & cela s'entend qu'il soit chargé en plein ou en partie seulement; mais il ne s'ensuit nullement que quoiqu'on ait pas encore commencé à charger le navire, le matelot puisse quitter le bord sans congé du maître. Ce qui suit semplement de l'article, c'est que si le matelot quitte le bord sans permission avant qu'il y ait été chargé aucunes marchandises, il ne sera pas sujet alors à l'amende de cent sols ni à la punition corporelle en cas de récidive.

Les enciens Réglemens des Us & Coutumes de la mer avoient sur ce sujet

établi une police qui mérite d'être remarquée.

Par l'article 5 des Jugemens d'Oleron, il est dit que, le navire chargé ou vuide, les mariniers ne doivent pas le quitter sans congé du maître sur peine de répondre de tout le dommage qui en résultera; ce qui est consorme aux Loix Rhodiennes que l'on trouve traduites en latin en tête du traité de Peckius de nautica, art. 26, p. 28: mais que si le navire est bien ancré, quelques-uns d'eux peuvent descendre sans congé, laissant les autres pour veiller à la garde du bâtiment & des denrées, pourvu qu'ils retournent à temps, autrement & s'ils tardoient trop, ils seroient tenus du dommage. Idem, l'art. 17 de l'Ordonnance de Wisbuy.

L'Ordonnance de la Hanse Teutonique entre dans un plus grand détail,

& varies les peines.

L'article 22 défend aux matelots de descendre à terre sans la permission du maître, du pilote, du contre maître ou de l'écrivain, à peine de vingt cinq sols d'amende pour chaque sois.

L'art. 23 porte que les matelots qui feront fortis avec le maître, feront obligés de garder le bateau & de retourner à bord auffi-tôt qu'ils en auront l'ordre, & que celui qui demeurera ou qui couchera à terre fera puni d'amende ou par emprisonnement. L'art 4 de l'Ordonnance de Wisbuy fixe l'amende à 2 deniers blancs ou d'argent, dont les 3 sont le gros, & les 8 gros sont l'once

Et l'art. 40 ajoute que si quelque matelot quitte le bord sans permission, & que le navire vienne à s'endommager ou se perde à faute de matelots, il sera mis un an prisonnier & tenu au pain & à l'eau; & s'il se perd quelqu'un avec le navire, l'absent, par le désaut de la présence duquel l'accident est arrivé, sera puni de peine

corporelle.

Les articles 31 & 32 défendent aussi aux matelots de faire festin dans la navire sans permission du maître, à peine de perdre la moitié de leurs gages, & à tout matelot de faire coucher sa femme à bord à peine de 50 sols d'amende.

Aux termes du chap. 174 du Consulat, les mariniers qui couchent ou passent

la nuit hors du bord, sont déloyaux & coupable de parjure.

De tout ceci il résulte, que le matelot qui quitte le bord sans permission, est toujours punissable quoique le navire ne soit pas chargé; mais alors ce n'est pas la peine prononcée par notre article qu'il encourt. Celle qu'on peut lui insliger est celle d'être mis aux sers, ou au pain & à l'eau pour 24 heures, ou de recevoir quelques coups de garcettes, saus en cas de récidive à le punir un peu plus rigoureusement la punition est autre pour ce cas sur les vaisseaux du Roi, art. 30 & 31, tit. 3, liv. 4 de l'Ordonnance de 1689.

La raison est pour les navires marchands, que quoique le navire ne soit pas chargé, il importe extrêmement lorsqu'il est en rade ou agréé; que les matelots y fassent le service exactement, pour prévenir les avaries qu'il pourroit

essuyer étant dépourvu de matelots.

C'est aussi en temps de guerre, pour garantir le navire d'être enlevé par les corsaires; & c'est pour cela que par l'Ordonnance du 24 Août 1712, rapportée ci-dessus, titre du capitaine, art. 13, il est désendu non-seulement aux matelots, mais encore à tous officiers subalternes de quitter le bord sans la permission du capitaine ou maître, à peine de perte des gages & de trois mois de prison. La même Ordonnance, par le même motis, enjoint aussi sur les mêmes peines, aux capitaines & aux autres officiers de coucher à bord de leurs bâtimens lorsqu'ils seront mouillé en rade.

Un autre raison aux colonies est de prévenir la désertion, & c'est pour cela que par l'art. 13 du Réglement du 22 Juin 1753, il est désendu à tout matelot, novice ou mousse, de descendre à terre sans un congé par écrit du capitaine ou autre officier commandant le navire, dans lequel congé sera fait mention du temps limité pour l'absence hors du bord, & faute par lesdits gens de mer d'être munis de congé, ils seront punis de la prison pendant trois jours, & pour huit jours en cas de récidive; de même s'ils ont excédé le temps du congé.

Mais ceci n'a rien de commun avec le cas ou un matelot ou officier marinier abandonne en mer le vaisseau sur lequel il est employé, sans le consentement du capitaine ou maître qui le commande, même du propriétaire ou du marchan l'chargeur étant sur le navire. C'est alors un délit qui emporte la peine des galeres pour trois ans, & plus grande amende même s'il échoit, suivant la Déclaration du Roi du 22 Septembre 1699; c'est-à-dire, que la peine sera

plus grande si la désertion des officiers mariniers ou matelots, cause l'échouement ou la prise du navire. V. la nouvelle Ordonnance du 12 Décembre 1759, art. 4, pour la désertion des novices engagés sur les vaisseaux du Roi.

Au reste, comme il ne s'agit point ici du congé absolu, que véritablement le maître seul peut donner, mais d'une simple permission de descendre à terre, il n'est pas douteux qu'en l'absence du maître, celui qui commande à bord à son désaut, n'ait droit de permettre au matelot de descendre; mais il doit le faire avec discretion & discernement, dès qu'il n'est pas question du service du navire, sans quoi il se rendroit responsable du dommage qui en pourroit arriver.

Nul aurre que le capitaine ou l'officier commandant dans le vaisseau, ne pourra donner congé aux gens de l'équipage & aux officiers d'aller à terre, à peine d'interdiction, art. 32, tit. 3, siv. 4 de l'Ordonnance de 1689: cette décision doit saire loi pour les navires marchands, à l'interdiction près, au lieu de laquelle le maître pourra donner les arréts à l'officier qui aura manqué

à ce sujet.

# DÉCLARATION DU ROI,

Portant peine de galeres contre les officiers, mariniers & matelots qui abandonneront en mer les vaisseaux sur lesquels ils seront employés, sans permission.

L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces présentes Lettres verront. Salut. Nous avons reçu des plaintes des marchands des villes maririmes de notre Royaume, & des propriétaires & capitaines des vaisseaux de nos sujets, que les offi ciers mariniers & matelots qui composent les équipages de ces vaisseaux, en ont abandonné plusieus à la mer, malgré les capitaines & maitres qui les commandoient, fous prétexte quelquefois du mauvais état de ces bâtimens, & d'autres de crainte d'être pris par des forbans & corsaires ennemis, à la vue du premier vaisfeau qu'ils ont vu venir à eux. Et comme il est important de remédier à un aussi grand abus qui pourroit entraîner la perte du commerce maritime, s'il n'y étoit pourvu, & empêcheroit les marchands de confier leurs biens à des gens capables de les abandonner austi légérement; ce qui est contraire aux Loix, Ordonnances & Réglemens que nous avons faits en différens temps fur le fait de la navigation & commerce maritime. A ces causes, de l'avis de notre Conseil, de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale, nous avons ordonné & ordonnons, que lesdites Ordonnances & Réglemens seront exécutés selon leur forme & teneur; & ce faifant avons fait & faifons très-expresses inhibitions & défenses par ces présentes signées de

notre main, auxdits officiers, mariniers & matelots, d'abandonner en mer les vaisseaux sur lesquels ils seront employés, sans le consentement des capitaines & maîtres qui les commanderont, & même des propriétaires & marchands chargeurs, lorsqu'ils y seront embarqués, à peine de trois ans de galeres, & de plus grande, s'il y échoit. Si donnons en mandement à nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenant notre Cour de Parlement à Paris, que ces présentes ils fassent lire, publier & enrégistrer, & le contenu en icelles garder & observer suivant leur forme & teneur : car tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre Scel à cesdites présentes. Donnée à Fontainebleau le 22 Septembre l'an de grace 1699, & de notre regne le cinquante-septieme, Signé, LOUIS. Et sur le repli, par le Roi, PHELYPEAUX. Et scelle du grand Sceau de cire janne.

Registrées, oui & ce requérant le Procureur-Général du Roi, pour être exécutées selon leur forme & teneur, & copies collationnies envoyées, dans les Sieges, Bailliages & Sénechausses du ressort, pour y être lues, publiées & registrées; enjoin aux Substituts du Procureur-general du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un mois, suivant l'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement en l'acation le 12 Ostobre (69)

Signé, DU JARDIN.

#### ARTICLE VI.

Aisons défenses à tous mariniers & matelots, de prendre du pain ou autres vituailles, & de tirer aucun breuvage, sans la permission du maître ou dépensier proposé pour la distribution des vivres, à peine de perte d'un mois de leur loyers, & de plus grande punition s'il échet.

A défense n'est pas pour les seuls matelots, elle regarde aussi tous les officiers, mariniers ou autres vis-à-vis du maître & le maître même vis-à-vis du propriétaire ou de l'armateur, s'il laisse dissiper les vituailles. Il y a plus, comme leur conservation importe extrêmement à tout l'équipage; si le maître en vendoit ou autrement les dissipoit, les gens de l'équipage seroient fondés à s'en plaindre & à s'y opposer.

Indépendamment de cela, ce scroit toujours un vol que le maître seroit au propriétaire du navire, à raison de quoi l'Ordonnance de la Hanse Teutonique, art. 9, veut en ce cas qu'il soit puni comme larron, si ce n'est que trouvant en pleine mer un navire manquant de vivres, il peut lui céder des siens à la charge de rendre compte de leur produit. V. suprà les articles 32 & 33 du

tit. premier, du capitaine.

Par rapport aux matelots qui détournent les marchandises, voiles, cordages ou argent du fret, l'article 7 de ladite Ordonnance de la Hanse Teutonique, veut aussi qu'ils soient punis comme larrons suivant l'exigence du cas.

En ce qui concerne les vaisseaux du Roi, l'Ordonnance de 1689, liv. 4, tit. 3, art. 18, est conçu en ces termes: Qui volera les agréis, munitions & provisions du vaisseau, les recelera ou les portera à terre pour vendre, sera mis au Conseil de guerre & condamné aux galeres perpétuelles, si le vol excede la valeur de dix livres, & s'il est au-dessous, il en paiera le quadruple & aura la cale.

Par notre article, la peine est la perte d'un mois de gages; mais comme il est ajouté, & à peine de plus grande punition s'il échet, il faut dire que si le vol excede la valeur de 10 liv. le voleur pourra outre la perte d'un mois de se gages, être mis à la boucle, ou être condamné à avoir la cale de l'avis du pilote & du contre-maître, relativement à l'art. 22, tit. premier du présent liv. 2; même à plus grande peine, suivant les circonstances, qui sera alors prononcée par les Juges de l'Amirauté après une procédure en regle.

S'il s'agissoit d'un vol sait par le gardien du navire, la peine de mort pourroit avoir lieu alors, à cause de l'infidélité du dépositaire; & c'est sur ce principe que le nommé Barule, gardien d'un bateau, sut condamné à mort à Marteille, au mois de Janvier 1750, pour y avoir volé divers agrêts & ap-

parcaux, & autres effets.

#### ARTICLE VII.

Le matelot ou autre qui aura fait couler les breuvages, perdre le pain, fait faire eau au navire, excité fédition pour rompre le voyage, ou frappé le maître les armes à la main, sera puni de mort.

T / OIR l'article 68 de l'Ordonnance du mois de Mars 1584. L'article 13 du Réglement du 25 Novembre 1693, contient la même disposition, excepté

le cas où le matelot a frappé le Maître ou Capitaine.

Pour garder les proportions dans les cas qui peuvent mériter la peine capitale prononcée par cet article, il faut par rapport au crime du matelot ou de tout autre qui aura fait couler les breuvages ou perdre le pain, que ce foit en telle quantité que l'équipage soit en danger de périr par-là. Suivant le chap. 165 du Confulat, le matelot pour pareil cas devoit perdre ses gages avec sa pacotille & en outre rester à la discretion du Patron.

Pour ce qui est de faire faire eau au navire, il me semble que le cas ne souffre point de distinction attendu que le danger où un navire se trouve exposé

par-là, est nécessairement de la dernière conséquence.

En ce qui concerne la fédition, foit pour rompre le voyage ou autrement. il est entendu que ce doit être une sédition formelle & absolument sérieuse, & que le matelot ou autre qui ne feroit que tenir des propos téditieux, fans

parvenir à former la fédition, n'encourroit pas la peine de mort.

Enfin, pour ce qui est du crime de frapper le Maître, il faut prendre garde que l'article dit, les armes à la main; mais aussi que cela doit s'entendre, aussi - bien d'une hache ou autre instrument dangereux, que de l'épée, du monsquet ou de la bayonnette. Sur les vaisseaux du Roi, il sussit de lever la main sur un Officier-Major, pour être condamné à mort, art. 18, tit. 2, liv. 4 de l'Ordonnance de 1689.

Le cas du matelot qui frappe son Maître, sans avoir les armes à la main, est prévu par l'art. 24 de l'Ordonnance de Wisbuy, & la peine prononcée contre lui & une amende de cent fols, ou la perte de la main : l'alternative est finguliere. Cet article dit encore que si le matelot donne un démenti au Maître; il lui payera huit deniers blancs; que le Maître qui donnera un démenti au matelot, lui payera autant; & que s'il le bat, il doit recevoir coup

pour coup.

L'article 12 des Jugemens d'Oleron est dans le même geût, si ce n'est qu'il dit que le matelot doit souffrir le premier coup de poing du Maître sans se défendre. La disposition du chap. 165 du Consulat, est remarquable; elle est conçue en ces termes : » Mariniers est tenu d'obéir à son Maître, quoiqu'il » lui dit injure & le courrouce avec lui , & le doit ôter de devant lui , fuir à « la proue du navire & se mettre du côté de la chaîne; & si le Maître y pas-» se, il s'en doit suir de l'autre part; & si le Maire le poursuit en autre part, » le marinier se peut lors mettre en désense, en requérant témoignage comme Tome, I.

Aaaa

» le maître le poursuit ; car le maître doit s'arrêter sans outre-passer la chaîne. On n'a remarqué tout ceci qu'à cause de la bizarrerie ou singularité.

C'en est une autre, ou en tout cas une grande méprise de la part du commentateur, de dire que le matelot, qui, aux termes de cet article, doit être puni de mort, sera pendu au haut d'un mât, comme si le matelot pouvoit être jugé & exécuté militairement dans le navire. Il n'a pas pris garde que dans le vaisseau on ne peut que faire donner la cale, mettre à la boucle, & punir d'autres semblables peines; & qu'à l'égard des crimes capitaux, on ne peut qu'informer contre les coupables, & se saisir d'eux, pour les remettre entre les mains des Officiers de l'Amirauté, afin de leur faire faire leur procès, suivant les art. 22 & 23, tit. premier suppris du capitaine; à quoi est cousorme l'art. 30 de l'Ordonnance de la Hanse Teutonique.

Jugement de l'Amirauté de Marseille du 13 Décembre 1696, par lequel deux matelots convaincus d'avoir assassiné le maître de leur bâtiment en mer, ont été condamnés, l'un à être rompu vif sur une roue, & l'autre à être pendu.

& leurs têtes posées sur des poteaux.

#### ARTICLE VIII.

E matelot qui dormira étant en garde en faisant le quart, sera mis aux sers pendant quainzaine; & celui de l'équipage qui le trouvera endormi, sans en donner avis au maître, sera condamné en cent sols d'amende.

l'ordonnance de 1689, art. 26, tit. 2, liv. 4, n'est pas si rigide contre le matclot, qui pendant le quart descend entre deux ponts pour aller dormir dans son branle, puisqu'elle ne le condamne à être mis aux sers, au pain & à l'eau que pendant huit jours. Seroit-ce à cause que sur les vaisseaux du Roi les matelots de quart ou de garde, étant en beaucoup plus graud nombre que sur les vaisseaux marchands, l'absence d'un matelot qui ira dormir ne tire pas tant à conséqueuce.

Quoiqu'il en soit la peine prononcée par cet article doit être suivie, l'Ordonnance de 1689, n'étant pas sensée y avoir dérogé. Mais comme notre article n'ajoute point que le matelot sera mis au pain & à l'eau, on ne peut pas ce semble y suppléer cette punition, du moins pour autant de temps.

Par l'art. 25 de l'Ordonnance de la Hanse Teutonique, le matelot qui ne dénonçoit pas son camarade qu'il avoit trouvé endormi étant en garde ou faisant le quart, devoit payer une amende de 2 sols; & le matelot pour punition d'avoir dormi dans cet état, étoit amendable de 4 sols. Dans la suite, l'amende pour les deux cas sut portée à 8 sols, monnoie de Lubec, art. 12 & 13, tit 4, jusis hanseatici. au moyen des révolutions arrivées dans la valeur des monnoies, l'amende de 8 sols étoit en proportion avec celle prononcée par notre article.

Anciennement il étoit défendu aux matelots de dormir deshabillés. Confullat, chap. 167, 170. Cleirac fur l'art. 5 des jugemens d'Oleron, n.5, p. 24.

#### ARTICLE IX.

E marinier qui abandonnera le Maître & la défense du vaisseau dans le combat, sera puni corporellement.

Omme le fervice sur les vaisseaux du Roi est d'une autre conséquence, l'Ordonnance de 1689, art. 31, tit. 2, liv. 4, veut que ceux qui quitteront leurs postes dans un combat pour s'aller cacher, soient condamnés à mort; & l'art. 32 ajoute qu'il en sera de même de ceux qui parleront de se rendre, qui exciteront les autres à sédition pour ce sujet, ou qui l'ayant su, ne l'auront pas révélé. De même encore par l'article 33, des Maîtres de chaloupe, soit de vaisseaux de guerre ou de brulôts qui les abandonneront dans le combat.

l'Ordonnance de la Hanse Teutonique est remarquable à ce sujet. L'art. 35 porte que les matelots sont obligés de se désendre contre les forbans, à peine de perte de tous leurs gages. L'art. 36 ajoute que si quelqu'un d'eux resuse de combattre, & que le navire soit pris ou se perde, le matelot poltron sera

condamné au fonet.

Pour ce qui est du Maître, qui, en pareil cas resuse de se battre aux termes de l'article 37, il doit être honteusement privé de sa charge, & déclaré pour

jamais incapable de commander aucun vaisseau.

Comme notre article n'a point prévu le cas du Maître, je erois, fauf les observations ci-dessus, art. 36, tit. premier, que l'on peut y appliquer la disposition de cet art. 37 de l'Ordonnance de la Hanse Teutonique, plutôt que celle de l'art. 36 de l'Ordonnance de 1689, ci-dessus citée, portant peine de mort contre le Capitaine qui ne se désendra pas jusqu'à l'extrêmité; & qu'au surplus la punition corporelle dont parle notre article ne doit s'entendre que du sous sextension à toute autre poine au-dessous de la mort, comme le voudroit le Commentateur; car ensin un matelot ne s'engage pas sur un vaisfeau marchand dans l'idée de se trouver exposé à combattre aussi souvent que sur les vaisseaux du Roi. Son engagement a pour objet direct le tervice du navire; & il saut que la valeur soit bien naturelle à la nation Françoise, pour avoir soumis à la peine corporelle tout matelot qui manquera de courage dans un combat où il ne s'agit pas du service du Roi.

Autre chose est de l'armement en course, dont l'objet est précisément d'affronter les perils, & de chercher les combats. Il est juste alors de punir la lâcheté comme une infraction houteuse de l'engagement contracté; mais ce ne sera toujours que d'une peine corporelle humiliante, qui n'excédera pas celle du souet. Il est vrai que dans un combat, suite naturelle de la course, la lâcheté peut quelquesos être punie de mort, par l'ardeur indiscrete, pour ne rien dire de plus, de quelque Ossicier qui n'écoute que son courage; mais ce n'est là qu'une évécution militaire, qui n'a rien de commun avec la puni-

tion qui doit avoir lieu en justice reglée.

Cependant il ne faut pas confondre le cas où un matelot embarqué sur un navire marchand, manque de courage dans le combat, avec celui où il abandonne en mer le vaisseau sans le consentement de son Capitaine : dans ce dernier cas, c'est un délit qui mérite la peine de trois ans de galeres, aux termes de la Déclaration du Roi citée sur l'article 5 ci-dessus.

#### ARTICLE X.

ÉFENDONS à toutes personnes de lever dans l'étendue de notre Royaume, terre & pays de notre obéissance, aucuns matelots pour les armemens & équipemens étrangers; & à nos sujets de s'y engager sans notre permission, à peine de punition exemplaire.

'Est par la même raison qu'il est désendu de faire dans le Royaume aucune levée de soldats pour le service des Puissances étrangeres, & à tout François de sortir du Royaume pour passer au service, ou sous la domination d'un Prince étranger, sans la permission du Roi.

C'est aussi sur le même principe que l'Ordonnance de 1689, livre 8, titre premier, art. 27, défend aux Capitaines, Maîtres & Patrons, de laisser & congédier aucuns matelots de leurs équipages dans les pays étrangers, à peine

de 500 liv. d'amende, & de plus grande s'il y échoit.

Dans la même vue de conferver & recouvrer les matelots François, il avoit déjà été enjoint par Ordonnance du 14 Février 1686, sur peine de pareille amende, à tous Capitaines ou Maîtres de navires, de prendre sur leurs bords les matelots François qui leur feroient donnés par les Consuls; savoir, jusqu'à trois sur les navires au dessous de cent tonneaux, & jusqu'à fix sur ceux de cent tonneaux & au dessus; injonction réitérée par une autre Ordonnance du 15 Juillet 1688, servant d'interprétation à l'article 28 de ladite Ordonnance de 1689, qui s'exprimoit sur ce sujet indésiniment & sans limitation.

Depuis il est intervenu une autre Ordonnance le 25 Juillet 1719, qui, sans distinction du port des bâtimens, assujettit chaque capitaine, maître ou Patron, à prendre sur son bord les matelots qui lui seront donnés par les Confuls; savoir, le nombre de quatre à six par vaisseau, & de deux ou trois par

barque ou autre bâtiment.

Quant à la rétribution dûe aux Capitaines ou Maîtres de navires pour le passage & la nourriture de ces matelots, ledit article 28 de l'Ordonnance de 1689, portoit simplement qu'elle leur feroit payée du jour de l'embarquement, par les Intendans de la marine, sur les certificats des Consuls; mais la derniere Ordonnance dudit jour 25 Juillet 1719, l'a sixée à six sols par jour pour chaque matelot, pendant tout le temps qu'ils seront sur le bord, payables par le Trétorier de la marine, sur les certificats d'embarquement délivrés par les Consuls, & sur ceux de débarquement donnés par les Commissaires aux Classes des Ports où ils arriveront, visés & arrêtés par l'Intendant desdits Ports. V. le tit. des Consuls suprà, art. 15.

L'art. 29 de la même Ordonnance de 1689 relativement aux défenses

portées par l'art. 27 veut de plus que les charpentiers, calfats, canonniers & autres, les officiers-mariniers & matelots qui fortiront du Royaume pour aller fervir chez les étrangers, qui y transporteront leur domicile, s'y établiront par mariage ou autrement, foient punis comme déserteurs. L'Edit du mois d'Août 1669, portoit à peine de la vie, de même que les Ordonnances de Louis XIII, des 17 Avril 1635, & 23 Janvier 1638. V. suprà le préambule de ce tit. où il est dit qu'il n'y a plus que la peine des galeres.

Cependant comme il importe au commerce & à la navigation d'être inftruit des langues étrangeres, & fur-tout de celle du Nord, l'art. 30 permet aux jeunes marins de l'âge de 14 à 15 ans, de s'embarquer fur les vailleaux Anglois ou Hollandois pour apprendre les langues; mais c'est à condition qu'ils prendront des congés des Commissaires de leurs départemens, & que leurs pere & mere, ou autres parens domiciliés & en état de répondre de l'engagement dans lequel ils entreront, se soumettront devant les Commissaires de les représenter à l'âge de 18 ou 20 ans, à peine de 500 livres d'amende.

A l'imitation ou interprétation de ce même article 30, il est assez d'usage que les négocians envoyent en Angleterre ou en Hollande leurs enfans pour y apprendre des langues, à la charge de se soumettre tout de même de les faire revenir dans le Royaume après un certain temps; & ces soumissions se

font pardevant les Officiers de l'Amirauté à leur greffe.

Ceci, comme l'on voit, n'a rien de commun avec l'évassion des gens de la R. P. R. qui a toujours été expressément désendue, & à l'occasion de laquelle il y a une Ordonnance du 20 Novembre 1685, confirmée en 1698, suivant la lettre de M. de Pontchartrain, du 19 Mars audit an; ladite Ordonnance toujours substissante, portant désenses aux Pilotes lamaneurs de piloter aucunes personnes à bord des vaisseaux étrangers dans les rades, sans la permission des Officiers de l'Amirauté, à peine de 500 livres d'amende pour la premiere sois. C'est aussi dans le même esprit que le Réglement de l'Amirauté de Dunkerque, du 23 Décembre 1690, enjoint au Maître de quai, dans les articles 19 & 21, de veiller à ce qu'il ne s'embarque point d'autres personnes que celles comprises dans les rôles d'équipages, ou qui seront munies de passe-port ou permission.

Mais s'il est défendu de laisser passer des matelots François au service des étrangers, il n'est pas défendu de même de prendre des étrangers au service des navires François; il est permis au contraire aux Armateurs & Capitaines

d'en engager jusqu'au tiers de l'équipage.

Cela avoit déjà été ainfi réglé par le Réglement de Strashourg, du 24 Octobre 1681; article 8, confirmé par la Délaration du Roi du 17 Janvier 1703, à condition néanmoins que tous les Officiers fussent François, actuellement demeurans dans le Royaume. A la vérité cette permission sur révoquée par l'article 3 du Réglement du premier Mars 1716, autorisé par Déclaration du Roi du 4 du même mois, portant défenses d'admettre à l'avenir aucun étranger dans les équipages; mais sur les représentations faites au Roi, qu'il convenoit au bien du commerce de remettre les choses sur l'ancien pied, Sa Majesté se détermina à lever ces désenses & à rétablir l'ancienne permission, par son Ordonnance du 20 Octobre 1723, aux termes de laquelle il cst permis, comme avant le Réglement de 1716, d'employer des matelots étran-

gers jusqu'au tiers de l'équipage, mais non au-delà, sur peine de 1500 livres d'amende & de confiscation, tant du navire que de son chargement.

Par rapport à la condition exigée par le Réglement de Strasbourg, que tous les Officiers sussent fusions, résidens dans le Royaume, la même Ordonnance de 1723, l'a bornée au Capitaine, au Capitaine en second, au Lieutenant, à l'Enseigne, au Maître & au premier Pilote; d'où il s'ensuit que les autres Officiers mariniers peuvent être étrangers, pourvu qu'eux & les autres matelots étrangers ne forment pas ensemble plus d'un tiers de l'équipage, non compris les Officiers ci-dessus désignés qui doivent nécessairement être François; & cela devroit être ainsi dans les régles de la prudence.

S'il s'agit d'un vaisseau construit ou acheté en pays étranger, il faut alors que tous les Officiers, même mariniers, & les deux tiers des matelots, soient François actuellement demeurans dans le Royaume, suivant la Déclaration

du Roi du 24 Décembre 1726.

Au surplus, il est enjoint aux Commissaires & Commis des Bureaux des Classes, de faire mention dans les rôles d'équipages, qu'ils délivreront, du nombre des étrangers qui y seront compris, que le nombre soit du tiers ou au dessous, à peine de révocation. Et tout ceci regarde les armemens en guerre comme la simple navigation du commerce: lettre du Roi Louis XIV, à M. le Comte de Toulouse, du premier Mars 1710, qui sera rapportée sur

l'art. 5, du tit. des prifes.

Alors si ces étrangers, quelque Religion qu'ils professent, meurent pendant le voyage, leurs gages & leur pécule n'appartiennent pas au Roi ni à M. l'Amiral par droit d'aubaine, mais ils peuvent être réclamés dans les deux ans par leurs parens, aux termes du Réglement du 23 Août 1739, suivant la décision portée par la lettre de M. le Comte de Maurepas, du 18 Mars 1743, s'il en étoit autrement, en esset, les étrangers voudroient disticlement servir sur nos vaisseaux. Delà il s'ensuit, par indentité de raison, que ces matelots étrangers peuvent tester comme les regnicoles, secùs, des passagers aussi

étrangers. V. infra, art. premier & 5, tit. 11 du liv. 3.

Il y a plus, & pour inviter les étrangers à s'engager au fervice de la marine du Royaume, par Edit du mois d'Avril 1687, ils ont été déclarés exempts du droit d'aubaine, avec droit de jouir de tous les avantages des regnicoles, après cinq ans de fervice, fans être tenus de prendre des lettres de naturalité, à condition néanmoins, & non autrement, de faire profession de la Religion catholique, apostolique & romaine. Rec. d'Ord. de Neron, fol. 214, tom, 2; ce qui a été confirmé par l'Ordonnance du 15 Avril 1689, livre 8, titre premier, article 8, qui pourtant ne rappelle pas la condition expresse de professer la Religion catholique; mais cela est sous-entendu, puisque l'article se résere à la Declaration du Roi.

Pour revenir à la défense de lever des matelots & soldats dans le Royaume, pour le service étranger, elle est du droit de toures les nations, par l'intérêt qu'a chaque Souverain de conserver ses sujets. Aussi par le Code des Visigots, étoit-il défendu aux navigateurs étrangers d'emmener avec eux aucuns sujets de l'Erst, sur peine d'une livre d'or d'amende, & de cent coups de sout, lib. 11, 11: 3, kgs 3. Le texte porte deux cens coups; mais la note declare qu'il y a erreur, & que les autres éditions ne parlent que de cent coups.

# ORDONNANCE DU ROI,

Portant que les Capitaines, Maîtres & Patrons des vaisseaux, & autres bâtimens François, recevront sur leurs bords les matelots dégradés qui leur seront donnés par les Consuls des Echelles du Levant, de Barbarie, & des Ports d'Italie.

Du 25 Juillet 1719.

### DE PAR LE ROI.

S A MAJESTÉ s'étant fait représenter les Ordonnances des 14 Février 1686, & 15 Juillet 1698, portant que les maîtres des vaifseaux François qui se trouveroient dans les Ports des pays étrangers, seroient tenus de recevoir fur leurs bords les matelots François dégradés, qui leur seroient donnés par les Consuls de la nation établis dans lesdits Ports, pour les repasser en France, à peine de cinq cens livres d'amende; & étant informée que lesdits maîtres des vaisseaux & autres bâtimens font souvent difficulté de s'y soumettre, parce qu'il n'est point dit par lesdites Ordonnances qu'ils seront payés dudit passage & nourriture des matelots dégradés qu'ils auront rembarqué; & voulant y pourvoir, Sa Majesté, de l'avis de Mons. le Duc d'Orléans, son Oncle, Régent, a ordonné & ordonne à tous capitaines, maîtres & patrons des vaisseaux, & autres bâtimens François qui se trouveront dans les Echelles de Levant, de barbarie, & dans les Ports d'Italie, ou autres étrangers, de recevoir sur leur bord, lorsqu'ils seront prêts à faire leur retour dans le Royaume, les matelots dégradés qui leur feront donnés par les Consuls de la nation, établis dans lesdites Echelles & Ports; savoir, quatre à fix de ces matelots par vailleau, & deux à trois par barque on autres bâtimens; pour chacun desquels matelots dégradés, Sa Majesté veut qu'il soit payé auxdits capitaines, mairres & parrons, fix fols par jour, tant pour passage que pour nourriture pendant le temps qu'ils feront fur leur bord, fans qu'il puille y avoir

parmi leídits matelots dégradés aucun foldat déferteur des troupes de Sa Majesté, qu'elle défend de renvoyer en France; & en rapportant par lefdits capitaines, maîtres & patrons les certificats d'embarquement desdits marelots dégradés, donnés par les Consuls, & ceux de débarquement en France par les Commissaires des Classes des Ports où ils arriveront, visés & arrêtés par l'Intendant desdits Porrs, le payement du montant des fix fols par jour pour le passage & nourriture de chacun d'iceux, sera fait par le Trésorier général de la marine, ou fon Commis, pour en être, ledit Tréforier général, rembourfé fur les Ordonnances que Sa Majesté sera expédier à cet esset. Enjoint Sa Majesté à tous capitaine, maîtres ou patrons de se conformer à la présente Ordonnance, a peine de cinq cens livres d'amende, & à ses Ambassadeurs & Envoyés près des Princes & Etats, & aux Confuls de la nation où lesdites Echelles & Ports font situés, de faire publier & enrégistrer la présente Ordonnance par tour où besoin sera, de dresser des procès - verbaux & faire les procédures nécessaires contre les contrevenans, & de les envoyer en bonne & dûe forme aux Officiers de l'Amirauté, pour procéder fur iceux fuivant la disposition de la préfente Ordonnance. Mande auxdits Officiers de l'Amirauté de la faire pareillement publier & registrer, & de tenir la main à son exécution. Fait à Paris le vingt-cinquieme jour de Juillet mil sept cent dix-neuf. Signé, LOUIS. Et plus bas, FLEURIAU.

# ORDONNANCE DU ROI,

Qui permet aux Capitaines, Maîtres & Patrons des vaisseaux & autres bâtimens de ses sujets, qui armeront à l'avenir pour le commerce, d'employer dans le nombre des matelots qui composeront leurs équipages jusqu'à la concurrence du tiers de matelots étrangers.

Du 20 Octobre 1723.

## DEPARLEROI.

UR ce qui a été représenté à Sa Majesté, J qu'il étoit nécessaire pour l'avantage du commerce de son Royaume, de permettre d'embarquer fur les vaisseaux François, un tiers de matelots étrangers, comme il se pratiquoit avant le Réglement du 4 Mars 1716, & la Déclaration du mois de Janvier dernier; à quoi Sa Majesté ayant égard, Elle a permis & permet aux Capitaines, Maitres & Patrons des vaisseaux & autres bâtimens de ses sujers qui armeront à l'avenir, d'employer dans le nombre des matelots qui composeront leur équipage, jusqu'à la concurrence du tiers de matelots étrangers, nonobstant ce qui est porté par ce Réglement du 4 Mars 1-16, & par la Déclaration du mois de Janvier dernier, auxquelles Sa Majesté à derogé & déroge à cet égard seulement. Veut cependant Sa Majesté que lesdits Capitaine, Maitres & Patrons, ensemble leur Capitaine en second, leur Enseigne, Maître & premier Pilote,

foient originaires François, résidens dans le Royaume. Défend auxdits Capitaines, Maîtres & Parrons de comprendre dans leurs équipages un plus grand nombre de matelots étrangers que ledit tiers, à peine de 1500 livres d'amende, & de confiscation du bâtiment & du chargement. Defend aussi Sa Majesté aux Commissaires & Commis des Bureaux des Clasfes, de leur délivrer aucuns rôles d'équipages fans faire mention du nombre de ces étrangers, foit qu'il foit du tiers ou au-dessous, à peine de révocation. Voulant au surplus Sa Majesté, que sur les rôles d'équipages dans la forme cidessus prescrite, les Officiers de l'Amirauté expédient les congés nécessaires sans difficulté. Mande Sa Majesté à Mons. le Comte de Toulouse, Amiral de France, de la faire publier & enrégistrer par-tout où besoin sera. Fait à Verfailles le vingrieme jour d'Octobre 1723. Signé, LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX.





# Des Propriétaires de navires.



E feu Roi Louis XIV d'immortelle mémoire, qui, conformément aux principes du grand Colbert, connoissoit si bien de quelle importance il est pour la splendeur & la sorce d'un Etat. que le commerce y fleurisse, & qui en conséquence, saisissoit tous les moyens propres à inspirer à ses sujets le goût du négoce, n'a rien négligé durant tout le cours de son regne pour désabuser la Noblesse du frivole préjugé qu'on ne pouvoit

aire commerce fans déroger Déjà en faveur des manufactures de draps à établir dans les villes de Sedan & d'Abbeville, il avoit par lettres patentes du mois de Juillet 1646, & du mois d'Octobre 1663, non-seulement annobli les chess de cette entreprise; mais encore, il leur avoit permis, « d'y associer telle personnes qu'ils ju-» geroient à propos, sans que pour raison de ce, ces associés sussent censés » ni réputés avoir dérogé à nobleffe fous prétexte de commerce & marchandife.

Déjà encore par Edit du mois de Mai 1664, & par une Déclaration du mois d'Août de la même année, concernant les établissemens des compagnics des Indes Orientales & Occidentales « il avoit permis à tous fes fujets de quel-» que qualité & condition qu'ils fussent d'y prendre intérêt, sans pour cela

» déroger à leur noblesse & privileges.

Mais comme ce n'en étoit pas affez pour remplir ses vues, il porta un nouvel Edit au mois d'Août 1669, en faveur du commerce mariume, par lequel il déclara, confermément à l'art. 452 de l'Ordonnance de 1629, & aux Ordonnances precédentes, tant de Charles IX, d'Henri IV, que de Louis XIII, des années 1566, 1604 & 1626, que tous Gentishommes pourroient par eux ou par personnes interposées entrer en société, prendre part dans les vaisseaux marchands, denrées & marchandises d'iceux, sans que pour raison de ce, ils fussent censés & réputés déroger à noblesse, pourvu toutefois qu'ils ne vendissent po nt en détail.

C'est en conformité, & par extension de cet Edit que le premier article du

préfent titre a été dressé.

Il ne restoit plus que le commerce de terre, au sujet duquel, le Roi ne s'étoit pas encore expliqué nettement, quoiqu'il cût déjà marqué plus d'une Tome I.

fois, l'estime qu'il faisoit du commerce en général, en accordant des lettres de noblesse à ceux qui s'y étoient distingués d'une maniere particuliere; & c'est ce qui donna lieu à un dernier Edit du mois de Décembre 1701, dont l'article premier est conçu en ces termes, voulons que tous nos sujets nobles par extraction, par charges ou autrement, excepté ceux qui sont assuellement revétus de charges de magistrature, puissent faire librement toute sorte de commerce en gros, tant en dedans qu'au devors du Royaume, pour leur compte ou par commission, sans déroger à leur noblesse.

L'article 4 explique ensuite ce que c'est que le commerce en gros, pour le distinguer du commerce en détail; » c'est à dire, de celui qui se fait en bountique ouverte avec étalage, ou enseignement aux portes des magasins; » commerce qui déroge encore véritablement aujourd'hui, comme il a dérogé

de tout temps.

De tels encouragemens pour le commerce en gros, soutenus de l'exemple de l'Italie, de l'Angleterre & de la Hollande, auroient dû produire un plein esset, en triomphant du préjugé de la noblesse françoise, mais jusqu'ici on n'a vu que sort peu de nobles renoncer à leurs anciennes idées sur ce sujet; & cela n'est pas étonnant, pussqu'il a fallu tant de temps à cette même noblesse, pour demeurer convaincue que l'ignorance ne devoit pas saire son apanage & être mise au rang de ses titres.

Il a paru depuis peu, entr'autres écrits sur cette matiere, deux brochures extrêmement intéressantes & parsaitement bien écrites; l'une intitulée la noblesse commerçante par M. l'Abbé Coyer, l'autre la noblesse militaire ou le patriote François; ouvrage que l'on attribue à M. le Chevalier d'Arcq.

L'Auteur de la premiere, avec des traits pleins de feu & d'agrément, affaisonnés du sel piquant d'une sine plaisanterie, a su joindre aux armes du ridicule, la force du raisonnement pour détromper tous ceux à qui un orgueilleux préjugé, persuade que le commerce déroge à la noblesse; & s'il a passé le but en quelques endroits, c'est qu'à certains maux, il faut couper dans le vis & ne pas craindre de rendre l'opération plus vive & plus douloureuse, pour ne rien laisser qui puisse faire r'ouvrir la playe dans la suite.

Dans l'autre brochure, on voit un noble, guerrier par état & par sentiment, qui ne connoît rien de grand que les vertus militaires; tout occupé des avantages & de la gloire qui accompagnent la prosession des armes, il veut qu'il n'y en ait point d'autres qui puissent convenir à la noblesse, qu'il

regarde comme militaire par essence.

Voilà le beau côté de son système, qui, par l'éclat qu'il répand de toutes parts, semble d'abord lui donner l'avantage sur son adversaire: mais si l'on fait attention que celui-ci, loin de travailler à détourner les nobles du désir de s'illustrer par la voye des armes, n'a songé en exhortant la noblesse indigente à se relever par le commerce, que pour se trouver dans la fuite en état de désendre la patrie contre les ennemis; on reconnoîtra qu'au sonds il vise au même but, & qu'il y va même plus surement, en ce qu'il offre à cette noblesse indigente, les moyens d'agir, & que l'autre la laisse dans son impuisfance, avec un regret d'autant plus vis de ne pouvoir entrer dans la carrière qu'on l'invite à courir, qu'elle lui est montrée plus brillante.

Si l'Auteur s'en fut tenu là, neanmoins on lui auroit passé son enthousiasme,

fes idées de gloire gigantesques & ses paralogismes. Mais comment lui pardonner les écarts qu'il s'est permis contre le commerce ? a-t-il donc prétendu blâmer la protection constante que le gouvernement accorde au commerce depuis un siecle ?

Ceux qui n'ont pas lu ces deux brochures, peuvent avoir recours au mercure de france, Mars 1756, pag. 109 & Avril de la même année 2e. vol. pag. 68, & aux Journaux de Trévoux aussi Mars 1756, pag. 726, Avril premier vol. pag. 878, Juin pag. 1461, & Juillet premier vol. pag. 1581, où

l'on en trouve des extraits détaillés & bien raisonnés.

Ces deux brochures au reste en ont sait naître plusieurs autres pour & contre de divers auteurs; mais il n'appartenoit qu'à M. l'Abbé Coyer de dé sendre dignement sa cause, & c'est ce qu'il a sait dans un dernier ouvrage, d'une maniere si supérieure & avec des raisons si victorieuse, que vraisemblablement son adversaire n'osera pas répliquer. Ce dernier ouvrage est intitulé, Développement & désense du système de la noblesse commerçante, à Amsterdam, 1757. Il a paru néanmoins depuis une nouvelle brochure d'un prétendu conciliateur fous ce titre, la noblesse telle qu'elle doit être. Mais quel médiateur, qu'un homme qui se déclare si ouvertement contre le commerce, & d'une maniere si indécente! il ne falloit donc pas le reconnoître pour arbitte. V. le Journal de Trévoux du mois de Février 1759, pag. 513 & suivantes.

Il est arrivé de ces divers écrits, que chacun a eu ses partisans & les a conservés. Il n'est pas donné à l'humanité de se défaire tout-à-coup des anciens préjugés pour suivre uniformément le parti de la raison & de la vérité. Ce qu'il y a de singulier néanmoins, c'est de voir des nobles, non-seulement ne pas rougir de prendre des emplois auxquels l'opinion commune n'attache que du mépris & de la honte, par préférence aux opérations de commerce, pour lesquelles ils ne montrent qu'un dédain injurieux; mais encore saire sourdement le trasse, au préjudice même du bien de l'état. S'ils ne croyent pas déroger en faisant un commerce illicite, qui ne peut que les déshonorer à tous égards; pourquoi voyent-ils avec d'autres yeux le commerce permis & autorisé, auquel leur Souverain même les invite depuis si long-temps.

#### ARTICLE PREMIER.

Pourront nos sujets de quelque qualité & condition qu'ils soient, faire construire ou acheter des navires, les équiper pour eux, les freter à d'autres, & saire le commerce de la mer par eux ou par personnes interposées; sans que pour raison de ce, les gentilshommes soient réputés saire acte dérogeant à la noblesse, pourvu toute-fois qu'ils ne vendent point en détail.

D'E quelque qualité & condition qu'ils foient, fauf les Eccléfiastiques, car le commerce leur étant interdit, il est évident qu'ils ne peuvent être armateurs de navires. Arrèt folemnel du grand Conseil du 22 Mai 1724, contre Noel Jouin, prêtre & armateur à St. Malo, Brillon, verb. Cleres qui négocient, fol. 469 & 470.

B bb b ij

Par le droit Romain il n'étoit pas permis aux Sénateurs d'avoir des navires. Leg. 3. ff. de vac. & excufat munerum, ni aux Gouverneurs de provinces dans leurs départemens Leg. 49, § 2. ff. de jure fifei, sur quoi Loccenius de jure maritimo & navali lib. 1°. cap. 2. n. 1°. fol. 15, dit, ne acquirendi & negociandi promifeuâ lilertate, studio que quessus à publică administratione avocarentur, aut commoda mercatorum interciperent. Cette derniere raison est la véritable; l'abus du pouvoir est une tentation à laquelle on résiste difficilement.

Faire construire ou acheter un navire, l'équiper & le faire naviger pour soi-même ou pour autrui, en le fretant à d'autres; acheter des marchandises pour en former la cargaison, vendre les retours qui en proviendront par soi-même ou par des commissionnaires; ce sont là autast d'actes du commerce maritime que cet article permet aux gentilshommes de faire sans déroger à la

noblesse, pourvu qu'ils s'abstiennent de vendre en détail.

Mais des qu'ils font le commerce, ils font sujets à toutes les loix qui le concernent, & parcontéquent à la contrainte par corps dans tous les cas où les négocians roturiers y sont assujettis. C'est peut-être la principale raison qui les éloignent du commerce, sans faire attention qu'ils pourroient en tout cas éviter cet inconvénient, en formant des sociétés en commandite, ou régler leur commerce & leurs entreprises, de manière à ne pas s'exposer à l'affront

de l'emprisonnement.

Quiconque fait bâtir ou achete un vaisseau dans un port du Royaume est obligé conformément au Réglement du 24 Octobre 1681, appellé le Réglement de Strasbourg, confirmé par lettres-patentes du 17 Janvier 1703, enregistrées au Parlement le 27 du même mois, d'en saire sa déclaration devant les officiers de l'Amirauté de son domicile, avec indication des personnes qui y ont part, s'il ne lui appartient pas en entier, lesquels intéresses ne peuvent être étrangers; mais seulement François demeurans actuellement dans le Royaume; & au surplus il doit faire enregistrer au grefse son contrat de propriété. C'est la disposition de l'art. 4, renouvellée tant par le Réglement du premier Mars 1716, art. 11, que par l'Ordonnance du 18 Janvier 1717.

Si c'est un vaisseau que quelqu'un veuille saire bâtir en pays étranger; il saut, aux termes de l'article 5, qu'il en fasse tout de même sa déclaration à l'Amirauté, aussiliation qu'il en aura donné le premier ordre, & qu'il la réitre lorsqu'il sera achevé; laquelle déclaration contiendra le lieu où le vaisseau sera bâti, le port & le voyage auquel il le destine, ensemble les intéressés en la propriété du vaisseau, qui doivent également être François demeurans

dans le Royaume.

Et si c'est un vaisseau qu'on veuille acheter en pays étranger, il saut suivant l'article 6, que celui qui se propose en fasse aussi sa déclaration à l'Amirauté & qu'après l'achat, il déclare tout de même les noms de ses parti-

cipes, & qu'il en fasse enregister le contrat au Gresse.

L'article 7 ordonne de plus que si dans les pays où les François seront construire ou acheteront des vaisseaux, il y a un Consul de la natiou Françoise, il faudra en rapporter le certificat, contenant l'état & la qualité du vaisseau, & la connoissance qu'il aura des vendeurs ou entrepreneurs, ensem-

ble des notaires & autres personnes publiques qui auront passé les contrats,

qui seront à cet effet de lui légalisés,

L'article 8, concerne le rôle d'équipage qui doit être déposé au gresse de l'Amirauté, supra, titre du capitaine & des congés; & l'article 9 ajoute que ceux des sujets du Roi qui ayant acheté ou sait construire des vaisseaux dans les pays étrangers, les revendront aux étrangers, seront tenus d'en saire pareillement leur déclaration à l'Amirauté & de saire enrégistrer le contrat au gresse.

Tout cela a été ainsi ordonné, tant pour la sûreté publique, que pour empêcher les sujets du Roi, de prêter leurs noms aux étrangers & d'acheter d'eux des vaisseaux par contrats simulés, pour les faire participer secretement au commerce du Royaume ; le tout à peine de confication des vaisseaux & de 1000 livres d'amende, & même de punition corporelle en cas de récidive, tant contre les armateurs que contre les capitaines, maîtres & patrons, fuivant les articles premier & 10, du même Réglement. Tout cela aussi a encore été prescrit de nouveau par le Réglement du premier Mars 1716, art. 8, 9, 11, & 12. L'art. 9 défend de plus aux Confuls François de donner de fausses attestations, ni de favoriser en aucune sorte les fraudes à cet égard, sous peine de 1500 livres d'amende, d'être privés de leur Confulat & déclarés indignes & incapables d'en posséder aucun à l'avenir. Au surplus ces désenses, d'avoir des intéressés étrangers dans les vaisseaux François, regardent aussi-bien les étrangers habitués dans le Royaume, que ceux qui n'y demeurent pas; à moins que le Roi, pour des confidérations particulieres, n'en accorde la dispense à des étrangers domiciliés dans le Royaume; ce qui n'est pas rare, sur tout lorsque ces étrangers y font mariés & qu'ils paroissent y avoir fait un établissement fixe, quoiqu'il n'ayent pas obtenu de lettres de naturalité.

# REGLEMENT,

Que le Roi veut être observé par ses sujets qui acheteront ou seront construire des vaisseaux, barques & autres bâtimens de mer, tant en France que dans les pays étrangers, & par ceux qui seront préposés pour la délivrance des congés & passerports de M. le Comte de Vermandois, Amiral de France, pour la navigation des dêtimens.

Donné à Strasbourg le vingt-quatrieme Octobre 1681.

Et les Lettres-Patentes de corfirmation dudit Réglement du dix-septieme Janvier 1703.

Enregistrées au Parlement le 26 du même mois.

PREMIEREMENT,

S A MAJESTÉ fait désenses à tous ses sujets de prêter leurs noms aux étrangers, & d'acheter d'eux aucuns vaisseaux par contrats simulés, & à tous maîtres, capitaines & patrons François de prendre des congés & palle-ports de mondit fieur l'Amiral, pour les taire naviger fous le pavillon François, à peine de confication defdits vaisseaux, & de mille livres d'amence, &

même de punition corporelle en cas de récidive, tant contre ceux qui auront prêré leurs noms, que contre les maîtres & Patrons qui auront pris

les congés.

Il. Veut Sa Majesté que les commissions, congés & passe-ports ne soient donnés qu'aux vaisseaux & bârimens qui seront actuellement dans les ports de France, & que les dits congés soient limités pour le temps qui conviendra pour le voyage, pour lequel le congé sera expedié, & au plus pour fix mois; qu'ils soient nuls après ledit temps, & qu'il en soit mis une clause expresse dans les dits congés, excepté pour les voyages de long cours, pour les quellement; & rontes dis les dits congés expedié pour tout le voyage seulement; & rontes dis les dits congé ne pourra servir que pour une année.

III. Permet toutefois Sa Majesté de donner des congés pour les vaisseaux que ses sujets autont achetés on fait confruire dans les pays étrangers, & qui n'auront encore abordé aucun port du Royaume, lesquels congés seront limités pour trois mois seulement, sans qu'il leur en puisse être donné d'autres, si dans ce cas ils ne sont

amenés dans les ports du Royaume.

IV. Veut Sa Majesté que les marchands & autres particuliers qui auront fait bâtir ou acheter des vaisseaux pâtis dans les ports du Royaume, fassent leurs déclarations pardevant les officiers des sieges d'Amirauté de leur demeure, que le vaisseau leur appartient entiérement, ou en cas qu'aucun n'y aut part, qu'ils déclarent les noms de leurs participes, qui ne pourront être étrangers, mais seulement François demeurans actuellement dans le Royaume, & fassent enrégisstrer au Greste les contrats de leur propriété.

V. En cas qu'aucun François veuille faire bâtir quelque vailleau dans les pays étrangers, Sa Majesté veur qu'il fasse sa déclaration auxdits sieges, austi-tot qu'il en donnera le premier ordre, & qu'il la réitere lorsqu'il sera achevé, laquelle déclaration contiendra le lieu où ledit vaisse aus les ports et e voyage auquel il le destine, ensemble les participes & intéresfés en la propriété du vaisseau, lesquels seront François demeurans dans le Royaume, ainsi qu'it est dit ci-dessus.

VI En cas qu'aucun François veuille acheter quelque vailleau dans les pays étrangers, Sa Ma, ché veut qu'il en faille fa déclaration aux of cèrs de l'Ambiauté du lieu de fa demeure; & qu'irès l'achar, il leur déclaie le nom de ses panic pes, & en taille enregister le contrat au

Grefte du même tieger

VII En cas qu'il y ait un Conful de nation Françoite établi dans les pays où les François

feront construire ou acheteront des vaisseaux; vent Sa Majesté qu'ils soient ténus de rapporter auxdits officiers de l'Amirauté, l'attessation du Consul, contenant l'état & qualité du vaisseau, & la connoissance qu'il aura des vendeurs ou entrepreneurs, ensemble les Notaires & autres personnes publiques, qui auront passé les contrats; qui seront à cet estet par lui légalisés.

VIII. Veut Sa Majesté que les propriétaires des vaisseaux bâtis dans le Royaume, ou bâtis & achetés dans les pays étrangers aux conditions ci-dessus, soient tenus de mettre au Gresse de l'Amirauté, le rôle des équipages desdits vaisseaux, conteaant les noms, âge, demeure & pays des officiers mariniers & matelots dont ils seront composés, soit qu'il soient en France, soit qu'ils soient dans les pays étrangers, & qu'il ne leur foit donné aucun congé ou passe-port, si le capitaine, maître ou patron, ensemble les autres officiers & les deux tiers desdits équipages ne sont François actuellement demeurans dans le Royaume.

IX. Enjoint Sa Majesté à ses sujets qui auront acheté ou fait construire des vaisseaux dans les pays étrangers, & qui les revendront aux étrangers, d'en faire leurs déclarations, & enregittrer le contrat au Gresse de l'Amirauté du lieu

de leur demeure.

X. Sa Majesté veut que les marchands, capitaines, maitres, patrons & propriétaires de vaisfeaux, ensemble les préposes à la délivrance des congés & passeports de mondit sieur l'Amiral, qui n'observeront pas les conditions prescrites par le présent Réglement, soient punis par la consiscation des vaisseaux & marchandites de leur chargement, & par l'amende de mille livres, & de punition corporelle en cas de récidive.

Mande & ordonne Sa Majeftè à M. le Comte de Vermandois, Amiral de France, de tenir la main à l'exacte obfervation du préfent Règlement, & aux officiers établis en chacun fiege de l'Amirauté du Royaume, de la faire publier, afficher & regifter en chacun defdits fieges, à ce qu'aucun n'en prétendent cause d'ignorance. Fait à Strasbourg le vingt-quatrieme jour d'Octobre mil six cent quatre-vingt-un. Signé, LOUIS, Et plus bas, par le Roi. Colbert collationné. Signe, PHELYPEAUX.

DUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres-verront: Salut Nous avons cidevant fait un Règlement en dare du 24 Octobre 1681, concernant les formalités que rous voulons être observées par nos fujets qui achetent ou sont construire des vaisseaux ou autres

bâtimens de mer, tant dans notre Royaume que dans les pays étrangers, & celles que nous avons estimé devoir être établies pour la délivrance des congés & passe ports pour la navigation desdits bâtimens. Ce Réglement, qui a été publié & enregistré dans tous les sieges d'Amirauté, a été depuis réguliérement observé; & comme nous en connoillons de plus en plus l'utilité, & qu'il est nécessaire que les dispositions qu'il contient soient connues à nos Cours, afin qu'elles ayent à s'y conformer dans les jugemens des procès qui peuvent y être portés. A ces causes, en confirmant ledit Réglement du 24 Octobre 1681, ci attaché fous le contre-scel de notre Chancellerie, contenant dix articles, nous l'avons autorisé & autorisons par ces présentes fignées de notre main. Voulons qu'il foit regiftré en nos Cours, & exécuté selon sa forme & teneur, à la réserve toutefois de l'arricle second, en ce qui concerne la durée des congés pour les voyages de long cours, que nous permettors de proroger jusqu'à deux ans pour le levant & pour les Indes orientales. Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de Parlement à Paris que ces Présentes, ensemble ledit Réglement ils ayent à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelui, garder & observer selon sa forme & teneur, en ce qu'il n'y est dérogé par ces Préfentes. En témoin de quoi nous y avons fait appofer notre scel: Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le dix-septieme jour de Janvier, l'an de grace mil sept cent trois, & de notre regne le toixantieme. Signé, LOUIS; & fur le repli, par le Roi, PHELYPEAUX. Et scellé du grand sceau de cire jaune.

# ORDONNANCE DU ROI,

Qui oblige les François de se désaire de la part qu'ils ont avec les étrangers dans les bâtimens construits ou achetés dans les ports du Royaume, & dans les pays étrangers, ou d'en acquerir la totalité.

Donnée à Paris le 18 Janvier 1717.

### DEPARLEROI.

S A MAJESTÉ étant informée qu'au préjudice de son Réglement du premier Mars 1716, qui ordonne à ses sujets qui auront fait bâtir ou acheter des vaisseaux dans les ports du Royaume, ou dans les pays étrangers, de déclarer & justifier à l'Amirauté la plus prochaine de leur domicile, que lesdits vaisseaux leur appartiennent en entier, ou que leurs participes sont François domiciliés dans le Royaume, tans que les étrangers y ayent aucune part; il y a cependant plufieurs de ces vaisseaux qui navigent actuellement en contrevenant audit réglement, & dans lesquels les étrangers ont intérêt, par la facilité que les François ont à prêter leurs noms, & étant nécessaire de remédier à cet abus, & d'en empêcher la continuation; Sa Majesté, de l'avis de Monsieur le Duc d'Orleans, son Oncle Régent, a ordonné & ordonne à tous ses sujets

qui ont part avec les étrangers dans les bâtimens confiruis ou achetés dans les ports du Royaume, ou dans les pays étrangers, de fe détaire de celle qu'ils y ont, ou d'acquerir la totalité desdits bâtimens, ce qu'ils seront tenus de faire avant le dernier Décembre prochain: Après lequel temps, Sa Majesté veut & entend que tout les distinces feront indistincement sujets à tous les articles dudit Réglement du prémier Mars 1716.

Mande Sa Majesté à Mons. le Comte de Toulouse, Amiral de France, de tenir la main à l'exccution de la présente Ordonnance, de la faire publier & enregistrer par-tout où besoin sera, & de donner des ordres nécessaires pour sa pleine & entiere exécution. Fait à Paris le dix-huitieme jour de Janvier mil sept cent dix-sept. Signé, LOUIS. Et plus bus, PHELYPEAUX.

#### ARTICLE II.

Es propriétaires de navires feront responsables des saits du maître : mais ils en demeureront déchargés en abandonnant leur bâtiment & le fret.

Our pouvoir se dire propriétaire d'un navire sans contradiction, il saut produire l'acte justificatif de la propriété; tel qu'un marché pour la construction d'un navire, ou l'acte par lequel on aura déclaré au greffe de l'Amirauté de mettre sur chantier, sinon le contrat d'achat qu'on en aura fait du vrai propriétaire; ou enfin que sur une déclaration de propriété faite au greffe de l'Amirauté, le navire ait sait un voyage en mer, aux risques du déclarant, à moins qu'il ne l'ait acquis par décret, auquel cas, la propriété

est dès-lors incommutablement acquise.

L'obligation imposée au propriétaire de répondre des saits du maître ou capitaine, est encore plus étroite dans la loi premiere §. 5. sf. de exercitorià assione; en ce qu'il y est décidé, que le propriétaire est tenu indistinctement de la garantie; en ces termes, omnia enim saîta magistri debet prastare qui eum praposuit, alioquin contrahentes deciperentur: sur quoi Peckius page 86 dit; quid enim interest per se excercitor, an per eum quem ipse substituit, contrastum ineat. Et ensuite, qui enim aliquem praponit, is clara & aperta voce dicere videtur, hunc ego praposui, qui volet cum co contrahat: au lieu que notre article ne rend le propriétaire responsable des faits de son capitaine, que, jusqu'à concurrence du bâtiment & du fret, & qu'il est quitte en abandonnant l'un & l'autre; ce qui est plus juste. Aussi est-ce l'avis de Vinnius sur Peckius in lege 4, de exercit. assione sol. 155, & ce qui se pratique en Hollande; idem Loccedius de jure marit. lib. 3, cap. 8, n. 10, sol. 295.

Il est pourtant des cas où il ne se libere pas en déclarant faire cet abandon. Et d'abord cela est évident, s'il s'agit de dettes contractées par le capitaine pour causes qui aient réellement tourné au profit du navire; alors que le navire arrive à bon port, ou nom, l'armateur ne peut se dispenser de payer. Et du nombre de ces dettes, est le falaire dû à un pilote qui aura piloté le navire d'un endroit à l'autre, pour raison duquel salaire, le capitaine aura tiré un mandement fur l'armateur, quoique le navire ait fait naufrage dans la fuite fous la conduite d'un autre pilote; la raison est que ces dettes sont propres & personnelles à l'armateur tout comme s'il les eût contractées lui-même. Il en faut dire autant du cas observé sur l'article 19 ci-dessus, tit. du capitaine; & ce cas est lorsque le capitaine a emprunté de l'argent pendant le voyage, pour les besoins du navire. Alors encore, que le capitaine ait fait un bon emploi de l'argent ou non, & quoique le navire vienne à périr dans la suite, le propriétaire n'est pas moins tenu de payer la somme dûe au prêteurs, sauf fon recours contre le capitaine s'il a malversé : l'intérêt public l'exige de la sorte. Autre chose seroit, si c'étoit un prêt à la grosse & que le navire périt ensuite. Consulat ch. 236, & c'est peut-être la véritable raison pour laquelle on ne voit guere de contrats à la grosse pour ce cas de nécessité d'un vaisseau durant le voyage. Il y a encore à ajourer le cas de la prévarication du capitaine & des gens de son équipage en fait d'armement en course. V. insta, l'ar-

ticle 2 du titre des prises, & l'article suivant.

A cela près il est juste que le propriétaire, ne sont tenu des saits du maître que jusqu'à concurrence du navire & du fret; & cela est conforme au statut de Hambourg cité par Kuricke sur l'art. 3, it. 6 du droit Hanséatique fol. 766; autrement il courroient risque dêtre ruinés par la mauvaise soi ou par les étourderies de son capitaine; & cette crainte ne pourroit manquer d'être state à la navigation. C'est bien assez qu'il soit exposé à la perte de son navire & du fret, pour que son intérêt indépendamment, même des marchandises de sa cargaison, l'engage à faire choix d'un capitaine sur lequel il puisse naturellement compter.

La garantie qu'il y a lieu d'exercer contre lui à ce sujet, étant donc bornée à la valeur du navire & du fret, il s'ensuit que les marchandises qu'il avoit

dans le navire en sont exemptes de même que ses autres biens.

Au reste les saits du maître, comprennent ses sautes; c'est-à-dire, celles dont il doit répondre naturellement, aussi-bien que ses engagemens & ses prévarications; mais de ces engagemens, il saut distraire ceux qu'il n'a pas droit de contracter sans l'aveu du propriétaire, relativement aux articles 5 & 17, du tit. premier ci-dessus, à l'art. 2, tit. des chartres-parties, & à l'art. 8, du tit. des contrats à la grosse. Dans tous ces cas le propriétaire n'est nullement obligé par le fait du maître, ceux qui ont contracté avec lui seul, devant s'imputer leur désaut de prévoyance. C'est à quoi revient ce que dit Loccenius suprà n. 6 fol. 290.

Si le navire appartient à plusieurs, tous sont tenus solidairement des saits du maître. Loccenius, ibid. n. 5 & 8. Vinnius sur Peckius loc. cic. fol. eodem 155; & c'est la disposition des loix premiere & 2, st. de exercitoria actione.

Kuricko quest. 20, fol. 875.

Les mêmes, Loccenius, n. 14, fol. 299, & Vinnius in Peckium tit. de exercitorià actione fol. 149, note A; en convenant qu'il est permis au créancier de s'adresser au capitaine ou au propriétaire du navire à son choix, ajoutent que s'il en a attaqué un, il ne peut plus alors inquiéter l'autre; mais cela n'est pas régulier, & ne roule que sur les vaines subtilités du droit Romain, par rapport aux actions. Rien n'êmpêche le créancier de poursuivre le maître & le propriétaire tout ensemble, on le propriétaire, après avoir fait comdamner le maître seul; & la procédure qu'il y a alors à faire se réduit à fairedéclarer exécutoire contre le propriétaire, le jugement qu'il a obtenu contre le capitaine. Sentence de Marseille du 24 Avril 1750; car le propriétaire étant sur le lieu, ou étant représenté par un correspondant, c'est contre lui seul que la condamnation doit s'exécuter, & nullement contre le capitaine qui n'ayant contracté qu'en nom qualifié, n'est pas obligé perfonnellement; & si dans l'ufage, le créancier s'adresse à lui, c'est pour lui faire reconnoître la dette, & pour prévenir l'exception du propriétaire, qui ne manqueroit pas de demander qu'il fût mis en cause pour reconnoître ou contester.

Il n'y a d'action directe & de condamnation exécutoire contre le maître, que lorsque l'engagement lui est propre & personnel; comme pour l'obliger Tome, 1.

de remplir ses connoissemens, de répondre de ses saits, de ses sautes ou délits. Tous autres jugemens rendus contre lui, ne sont exécutoires que contre le propriétaire, ou ce qui est la même chose, s'ils le sont contre lui, ce ne peut êtte qu'en nom qualissé comme représentant le propriétaire jusqu'à concurrence de ce qu'il a entre les mains à lui appartenant.

#### ARTICLE III.

E seront toutes sois les propriétaires des navires équipés en guere re responsables des délits & déprédations commisés en mer par les gens de guerre, étant sur leurs vaisseaux, ou par les équipages, sinon jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ils auront donné caution, si ce n'est qu'ils en soient participans ou complices.

L s'ensuit de cet article, qui est tout à la tois, une extension & une limitation de l'article précédent, que les faits du maître comprennent aussi les délits, & déprédations commises, tant par le capitaine que par les gens de l'équipage. C'est aussi l'avis de Loccenius ibid. n. 5 & 11. fol. 289.296 & cap. 9, n. 14, fol. 313, & que le propriétaire, excepté dans les armemens en course, en doit répondre indistinstement, si mieux il n'aime abandonner le navire & le fret.

Mais dans les armemens en guerre, & c'est ici la limitation, il n'en répond que jusqu'à la concurrence de la somme pour laquelle il aura donné caution, laquelle somme est de 25000 liv. suivant l'article 2 du tit. des prises ci-après.

Ce qui s'entend toutefois, aux termes de la clause finale du présent article, s'il n'est participant ou complice de ces délits ou déprédations, auquel cas, non-seulement il sera tenu par action civile solidaire de tous les dommages & intérêts en résultans; mois encore il poura être poursuivi à l'extraordinaire,

suivant la nature du délit pour en subir la juste peine.

Cependant pour le réputer complice, à l'effet de l'assujettir à l'action au criminel, ce ne seroit pas assez qu'il cût connoissance des déprédations, & même qu'il en cût partagé le prosit; il faudroit encore qu'il sût convaincu d'avoir ordonné ou conseillé ces déprédations, soit par écrit ou de vive voix. Mais par rapport à la restitution avec dommages & intérêts solidaires, il suffiroit qu'il eût pris sa part des choses pillées & volées, & même qu'il n'en eût pas sait la révélation, sinon aussitôt qu'il en auroit eu connoissance, au moins avant qu'il en sût porté des plaintes.

Au furplus, par le Réglement du 23 Juillet 1704, art. 13, & par celui du 21 Octobre 1744, article 17, il paroît qu'il a eté dérogé à la disposition du présent article, & il faut dire en conséquence que l'armateur en course est tenu de tous les dommages & intérêts résultans des délits & déprédations de la course, sans pouvoir être quitte en payant la somme pour laquelle il a don-

né caution. V. les observations sur l'art. 2. du tit. des prises.

### ARTICLE IV.

POURRONT tous propriétaires de navires, congédier le maître en le remboursant, s'il le requiert, de la part qu'il aura au vaisseau au dire de gens à ce connoissans.

ET article paroît tiré des Us & coutumes de la mer, si ce n'est qu'il n'exige pas que ce soit avec sujet & pour cause légitime, comme l'art. 14 de l'Ordonnance de la Hanse Teutonique qui est le tit. 2 du droit Hanséatique, & l'auteur des notes sur le premier des jugemens d'Oleron, n. 4 Est-

ce une omission ou une suppression résléchie?

Ce qui feroit croire que ce n'est qu'une omission. & qu'au sonds il est bien entendu qu'il saut une cause légitime pour congédier ainsi le maître qui a une part dans le vaisseau, c'est que l'article 6 ci après, ne veut pas qu'un associé puisse être contraint de procéder à la licitation du navire commun, saus le cas qui y est exprimé. Mais on peut répondre que l'argument tiré de cet article 6, n'emporte aucune contradiction avec celui-ci, puisque le maître combourgeois (C'est ainsi que dans les Us & Coutumes de la mer on appelle celui qui a part dans le navire) ne peut être sorcé de recevoir le remboursement de sa portion, & qu'il lui est seulement libre d'exiger son remboursement lorsqu'il

est congédié.

Delá il s'ensuit que notre article doit être pris à la lettre par rapport à la faculté qu'il accorde à tous propriétaires de navires de congédier le maître en le remboursant s'il le requiert, & que son esprit est qu'ils peuvent user de cette saculté, sans cause comme avec cause légitime. En effet l'intérêt qu'a le maître dans le navire, ne doit pas être un obstacle à son congé, à cause que par-là il leur feroit la loi; ce qui le mettroit en état de leur nuire, sans qu'ils eussent le moyen d'y remédier. Car il pourroit arriver tel cas, où les propriétaires auroient grand intérêt à se débarrasser d'un capitaine, quoiqu'ils n'auroient aucune raison à alléguer en justice pour le congédier. En un mot le seul changement de volonté de la part des autres propriétaires suffit pour les autoriser à congédier le maître, aux termes de cet article, pourvu neanmoins qu'ils forment le plus grand nombre rélativement à l'article suivant.

Mais de la même maniere qu'ils ne veulent plus lui confier la direction du navire, quoiqu'il ait part, & que cette part ait de quoi les rassurer en quelque forte. (D'où vient qu'anciennement on cherchoit toujours par présérence des maîtres ou patrons combourgeois; c'est à dire, qui cussent part au vaisseau suivant la remarque du même auteur des notes sur le premier article des jugemens d'Oleron n. 3. ) De même, & à plus sorte raison, le maître congédié, rest-il en droit de retuter sa confiance au nouveau maître que ses copropriétaires établiront pour la conduite du navire. Et c'est pour cela que s'il requiert le remboursement de la portion qu'il a dans le vaisseau, se copropriétaires ne pourront s'en désendre. Ce remboursement au reste, ils teront tenus de le faire, à dire d'experts suivant cet article, qui en cela est plus régulier

que l'art. 24 de l'Ordonnance de la Hanse Teutonnique déjà cité, qui dit simplement, au prix qu'il l'aura acheté, attendu que de part ou d'autre il pourroit y

avoir de la lésion, s'il falloit se régler sur le prix de l'achat.

D'un autre côté aussi, & cela est également juste, il ne peut être forcé de recevoir son remboursement qu'autant qu'il l'a requis; le droit qu'ont ses copropriétaires de lui ôter la maîtrise & le commandement du navire, n'allant pas jusqu'à l'obliger de leur céder & abandonner sa portion dans le vaisseau. De sorte qu'en cette partie demeurant le maître de son sort, il dépend de lui d'exiger son remboursement, ou de rester intéressé dans le navire comme auparavant. La premiere faculté lui est donnée pat ces mots de notre article, s'il le requiert, & la seconde par l'article 6 ci-après qui lui permet de resuser la licitation.

Comme par l'article suivant, en ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires, c'est l'avis du plus grand nombre qui doit décider, il faut dire que le concours unanime n'est nullement nécessaire pour congédier le maître leur co-intéressé, & qu'il sussit du plus grand nombre Mais alors si le maître requiert son remboursement, j'estime qu'il n'y a que ceux qui l'on congédié qui en son tenus, & qu'ils ne peuvent obliger les autres d'y contribuer; nul ne pouvant être forcé d'acquérir. C'est assez pour cux; qu'ils souffrent le déplacement d'un maître qu'ils croyent devoir être conservé. Cependant quoiqu'ils n'ayent pas concouru pour lui donner son congé, rien n'empêche qu'ils ne soient admis à entrer en part de sa portion, en offrant de contribuer à son remboursement, aussi-tôt qu'ils auront été informés que le maître l'aura requis.

Une disposition remarquable, autant par le fonds de justice qui y regne, que par la singularité du cas, est celle de l'article 56 de l'Ordonnance de la Hanse

Teutonique. Hodie art. 14, tit. 3, juris Henseatici, ubi Kuricke.

Il est question d'un trait de mauvaise soi du maître combourgeois, qui pour tromper ses co propriétaires, & leur donner un nouvel associé malgré eux, vend sa part dans le navire plus qu'elle ne vaut; c'est-à-dire, fait employer dans le contrat une somme plus considérable que celle pour laquelle la vente est véritablement saite; & il est décidé que les co-propriétaires peuvent alors faire estimer cette portion par experts pour la prendre & retirer par présé-

rence, au prix de l'estimation.

Cette décision me paroît si juste, que je crois qu'elle doit servir de regle; & même pour le droit de préférence qu'elle accorde aux co-propriétaires, il semble qu'il y auroit lieu de l'étendre à toute vente quoique exempte de soupçon de fraude. C'est-à-dire, qu'il sembleroit juste suivant l'Arrêt du 9 Juin 1728, rapporté par Basnage sur l'art. 452 de la Coutume de Normandie, de permettre aux co-propriétaires de retirer dans tous les cas, la portion que leur co-intéresse auroit vendue sans leur en avoir offert la présérence; asin de leur éviter le désagrément d'avoir un afsocié de mauvaise humeur, ou qui leur déplairoit, si cela ne donnoit lieu de craindre que le co-propriétaire résolu de vendre, ne trouvât pas d'acheteur, qui voulût faire valoir sa portion son juste prix, à cause de l'incertitude où il seroit de conserver son achat; & qu'ainsi ce co-propriétaire ne demeurât à la discrétion de ses co-intéresses, n'ayant pas droit de les forcer de liciter à cause de la disposition de l'art. 6. Il est pourtant vrai que tout in-

convenient cesseroit, si cette sorte de retraite n'avoit lieu que faute d'avoir offert la présérence, & si outre cela l'acheteur avoit la faculté de resuser son remboursement sur le pied de l'achat, pour le demander sur le pied de l'estimation.

Mais cette espece de retrait de bienséance ne peut avoir lieu en vente par décret suivant l'ariêt de Bourdeaux du 22 Décembre 1648, cité par Cleirac jurisdiction de la marine, art. 5, n. 16, pag. 401. La raison est qu'il étoit libre aux co-propriétaires d'enchérir & de se rendre adjudicataires, & qu'ils doivent

s'imputer leur manquement à cet égard.

Revenons à notre article, il n'est pas douteux, comme il a été observé, que la permission qu'il donne aux propriétaires, de congédier le maître qui a part au navire, en le remboursant ne soit pure & simple, qu'il y ait cause légitime ou non. Mais s'ensuit-il delà, que ce congé n'emporte aucuns dommages & intérêts au prosit du maître, s'il est congédié sans cause valable, sous prétexte que l'article ne dit pas qu'il lui en sera dû?

La question a été annoncée sur l'article 13, tit. 14 du liv. précédent, où j'ai dit d'avance qu'elle me paroissoit préjugée par ledit article, en saveur du capitaine congédié sans cause raisonnable. Il ne s'agit plus ici que de répondre aux

objections de ceux qui tiennent le contraire.

Ils fe fondent d'abord précisément sur le silence decet article, qui, disent-ils, a fixé le sort du capitaine congédié, & qui ayant permis de le remercier quoique intéressé dans le navire, sans autre condition que celle de sui rembourser la valeur de sa portion, a décidé par-là, que dans tous les cas le maître pouvoit être congédié sans dommages & intérêts, quoiqu'il n'en soit pas de même

des autres officiers du navire & des matelots.

Ils ajoutent qu'il n'est pas à présumer qu'un propriétaire prenne le parti de renvoyer un capitaine qu'il a chois, s'il n'a réellement de justes sujets de plainte contre lui, ou s'il n'a pas de puissans motifs pour lui retirer sa consance: qu'il ne suffit pas qu'un capitaine ait la capacité requise pour bien conduire un navire, parce que le principal objet de l'armateur est la direction de la cargaison, ce qui exige autant de probité que d'intelligence & de bonne conduite; qu'il se peut que depuis qu'il a accordé un capitaine, il lui vienne des avis, qu'il a fait un mauvais choix, pour qu'il soit en droit de le renvoyer sans dommages & intérêts, attendu qu'il est des faits qui quoique véritables sont difficiles à prouver, & que si il en alléguoit quelques-uns capables de stétrir la réputation du capitaine, sans qu'il sût en état de les prouver, ils s'expoferoit aux suites d'une accusation calomnieuse.

Mais en tout cela il n'y a rien de folide ni qui puisse faire impression. Il se peut à la vérité qu'un armateur, ne congédie son capitaine que pour causes justes & légitimes; mais il se peut aussi qu'il ne fasse que par caprice, ou parce qu'un autre lui fait de meilleures conditions. Et il sussit que cela se puisse pour qu'il ait lieu d'examiner le sujet du congé, pour juger s'il sera avec ou sans dommages & intérêts, n'étant pas à présumer que cet article ait entendu qu'un capitaine pût être congédié sans dommages & intérêts indissincement, tandis que l'Ordonnance en accorde à tout autre officier du navire & au simple matelot; s'il est congédié sans cause valable, quoique leur réputation n'ait pas à

en souffrir à beaucoup près autant que celle du capitaine.

Que peut-on penser en effet d'un capitaine congédié? Le moins qu'on en puisse présumer est qu'il manque d'expérience ou d'attention pour les intérêts des armateurs; & de maniere ou d'autre son renvoi ne peut que le décrier. Il est donc naturel & indispensable même de lui adjuger des dommages & intérêts s'il est congédié sans cause valable à l'exemple du matelots.

Mais, dit on, cet article a fixé son sort, n'étant pas à présumer qu'il eût manqué de lui réserver son action en dommages & intérêts, s'il eût entendu qu'il sût en droit d'en prétendre. Mais aussi l'article a supposé, comme cela est tout naturel, que le congé ne seroit donné qu'avec cause valable; que devient

l'argument.

D'ailleurs l'article, n'ayant eu pour objet en tous cas, que la décision d'un point particulier, favoir que le maître pouvoit être congédié quoique ayant part dans le navire, ce qui n'étoit pas sans difficulté sur tout le congé étant donné fans cause; il convient de dire qu'il s'en est tenu là, sans toucher aux dommages & intérêts, qu'il laissoit dans les termes du droit commun; fauf à recourir à ce qui feroit réglé dans la fuite par rapport au congé des matelots & des autres officiers mariniers. Car enfin comme il fera observé en son lieu le maître dans l'esprit de l'Ordonnance est censé compris dans toutes les décisions qui concernent les matelots, excepté celles où il est mis expressément en opposition avec eux. Ainsi, si l'Ordonnance a voulu que le matelot congédié fans cause valable sût dédommagé, à plus forte raison l'a-t-elle voulu pas rapport au capitaine. Et qu'on ne se prévale pas de ce que cet article n'en dit rien, parce qu'on peut répondre avec bien plus d'avantage, que n'ayant pas déclaré formellement que la maître congédié n'auroit aucuns dommages & intérêts à demander, il est fondé à les prétendre, s'il est renvoyé sans cause légitime, puisque cela est de droit & d'équité souveraine.

Le seul doute que l'on pourroit former à ce sujet, ce seroit de savoir si les dommages & intérêts ne devroient pas lui être adjugés à dire d'experts, fans se borner par proportion à ceux qui sont réglés par l'article 10 du tit. 4, liv. 3 ci-après, en faveur des matelots. Mais comme ce réglement par experts feroit embarrassant, que d'ailleurs cet article 10 regarde aussi-bien tous les officiers du navire que les matelots, aux termes de l'article 21 du même titre; il est d'autant plus naturel de l'etendre aussi au capitaine, que, comme on vient de le dire, les décisions en général qui regardent les matelots sont censées le concerner tout de même proportion gardée. Ainsi tout invite à s'en tenir là, & à conclure en conséquence relativement à la Sentence de l'Amirauté de Marfeille du 28 Novembre 1752, & à l'avis de Targa, pag. 43, n. 39, que si le maître est congédié sans cause valable, avant le voyage commencé, il lui sera pavé pour dédommagement, le tiers de ses gages ou appointemens; & que si c'est après le voyage commencé, il sera payé de ses gages en total, avec les frais de son retour, sans prejudice de la portion qui lui sera acquise, dans les gratifications qui lui avoient été accordées lors de fon engagement, à propor-

tion du temps de son service.

Tout cela est juste, & le propriétaire ou armateur n'a rien à dire, quelque cause de révocation qu'il ait, dès qu'il ne veut pas le déclarer, il est vrai que si elles tont graves & qu'il n'en ait pas une preuve complete, il est de la prudence qu'il ne se livre pas de maniere à donner lieu à une demande en répa-

ration d'injures avec dommages & intérêts: mais il est aussi une saçon de préfenter les objets, sans donner prise sur soi. Au surplus il n'est pas nécessaire qu'il y ait des saits de nature à s'exposer à des suites sâcheuses, la preuve complete venant à manquer, pour former une cause valable. Il sussit de certaines circonstances capables de saire impression contre le capitaine, & de disculper le propriétaire. Alors suivant que ces circonstances seront plus ou moins intéressantes & prouvées, le Juge selon sa prudence, resusera ou modérera les dommages & intérêts, comme je l'ai vu pratiquer en quelques occasions. Mais il reste toujours, que sans cause raisonnable de congé, les dommages & intérêts sont aus; cela a toujours été jugé en ce Siege tout autant de sois que la question s'est présentée. V. au surplus ce qui sera observé sur ledit article 10 ci-après du tit. de l'engagement des matelots, & ce qui a été remarqué ci-dessus sur ledit art. 13, tit. 14, du liv. précédent.

L'on éviteroit peut-être cet inconvénient, de congédier un capitaine, si l'on pratiquoit l'art. 15 de l'Ordonnance de la Hanse Teutonique, portant désenses d'engager un capitaine sans lui avoir sait exhiber son attessation, & le congé qu'il aura eu par écrit des autres bourgeois qu'il aura servis, à peine de vingt-

cinq écus d'amende.

### ARTICLE V.

E N tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires, l'avis du plus grand nombre fera fuivi; & fera réputé le plus grand nombre, celui des intéressés qui auront la plus grande part au vaisséau.

A navigation au long cours engage à des dépenses si considérables, qu'il est peu de négocians en état de sormer seuls des entreprises capables de la foutenir. D'un autre côté il est de la prudence de partager les risques sur pluseurs navires. Delà non seulement la convenance, mais encore la nécessité d'avoir, d'équiper & de charger des navires en commun. Delà aussi par conséquent, la nécessité d'établir une regle pour l'utilité commune des associés & copropriétaires, asin que le caprice ou l'esprit de contradiction de quelques uns, ne fasse pas échouer des projets utiles à la société, ou du moins présumés tels.

C'est pour cela que cet article veut, qu'en tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, l'avis du plus grand nombre soit suivi

& serve de loi pour les autres.

Cette décision diétée par la droite raison, se trouve aussi dans les loix Romaines, amplior pars obtineat, ità ut quod pluribus placeat, hoc statuatur, dit la loi derniere au code, qui bonis credere possunt; d'où s'est formé cet axiôme, judicium enim integrum est, quod plurimorum sententiis comprobatur.

En matiere de faillite, la décisson est pareillement la même dans l'article 5, tit. 11 de l'Ordonnance de 1673, & en général c'est la regle qu'il s'aut suivre, lorsqu'il s'agit de l'intérêt commun des créanciers à l'égard de leur débiteur,

sur quoi voir le Commentataire sur la Coutume de la Rochelle, art. 66 n.

96, 97 & 98.

Pour ce qui est de la maniere d'entendre le plus grand nombre, notre article dit, & sera réputé le plus grand nombre, celui des intéresses qui auront la plus grande part au vaisseau. Ce qui est conforme encore à l'art. 6 du même tit. de l'Ordonnance de 1673, à la même loi du code déjà cité, & à la loi 8 ff. de passis, en ces tetmes. Majorem esse parrem pro modo debiti, non pro numero personarum, placutt. Idem. Stypmanus ad jus maritimum, cap. 5, n. 103, fol. 416.

Le sens naturel de cet article, est que l'avis de ceux des propriétaires qui ont le plus fort interêt dans le navire, doit l'emporter sur celui des autres; de maniere que le plus grand nombre a droit de régler l'entreprise & la destination du voyage du navire; de choisir le capitaine & le reste de l'équipage; de fixer leurs gages & de dresser les instructions convenables au voyage; à l'effet du quel voyage, il est sondé à contraindre les autres intéresses de fournir leur contigent pour le radoub, l'armement & la mise hors du navire; & sur leur resus de prendre des deniers à la grosse aventure, pour leur compte & risque, après avoir fait rendre un jugement contreux ponr y être autorisé.

Mais on a demandé si le plus grand nombre, pouvoit tout de même forcer l'autre de contribuer pour sa portion à la cargaison du navire, & si faute de charger des marchandises jusqu'à concurrence de sa portion, le plus fort intéressé pouvoit charger jusqu'à concurrence aussi de ses portions, avec exemp-

tion de fret comme le confondant en lui-même.

Cette double question s'est présentée en ce siege en 1754, entre le sieur Henri Bonneau, négociant & armateur de cette ville, propriétaire pour les trois quarts du navire l'Amitié; & le sieur Jean Fesquet, négociant à Marseille,

propriétaire pour l'autre quart.

Le sieur Bonneau après avoir laissé ce navire pendant plus d'un an sans vouloir le saire naviger, en régla ensin la destination pour St. Domingue contre
le gré du sieur Fesquet. Celui-ci pressé par le sieur Bonneau de contribuer pour
son quart au radoub, à l'équipement & à la cargaison du navire, répondit qu'il
étoit prêt de contribuer à l'armement & mise hors du navire, quoique le voyage
ne sût nullement de son goût, attendu que sur cela le sieur Bonneau comme
le plus sort intéressé, étoit en état de lui faire la loi & de régler la destination
du navire: mais qu'il n'entendoit du tout point prendre part dans la cargaison,
ni y charger des marchandises pour son quart; qu'il falloit de concert chercher
des marchandises à fret pour le chargement complet du navire, & que si l'on
ne pouvoit pas en trouver, le navire iroit à saux fret d'autant, à perte
commune; ajoutant que le fret pour son quart devoit lui étre payé de toutes
les marchandites que le sieur Bonneau chargeroit, sans qu'il pût s'en détendre, sous prétexte qu'il ne chargeroit réellement le navire que jusqu'aux trois
quarts.

La question si le sieur Fesquet pouvoit être contraint de contribuer pour son quart au chargement du navire, ne sit point de difficulté, n'y ayant aucune loi ni décision en vertu de laquelle, on pût dire qu'il y étoit oblige, comme à mettre le navire en état de naviger. Le sieur Bonneau n'insista pas non plus sur cet objet; mais il soutenoit fortement, qu'il étoit sondé à charger des marchandises jusqu'à concurrence des trois quarts à lui appartenans dans le na-

vire,

vire, sans que le sieur Fesquet ne pût prétendre le fret pour son quart; que c'étoit à lui à charger des marchandises de son côté pour son quart, ou à en chercher à fret, comme il le jugeroit à propos; sans quoi le navire allant à saux fret, pour un quart, ce seroit pour le compte propre de lui Fesquet, & uniquement à sa perte. Le sieur Bonneau, pour appuyer sa prétention, produisoit des parères, tant de cette ville, que de celle de Bourdeaux, de Saint-

Malo & de Bayonne.

Les moyens du fieur Fesquet, tirés d'une savante consultation de Messieurs Emerigon & Ricard, Avocats de Marseille, en date du 4 Mai 1754, consistement à dire, que, par la nature de l'indivis, le navire commun appartenant à tous les portionnaires ou copropriétaires (en Provence on les appelle quirataires, du terme quirat, qui veut dire portion, ) sans que l'on pût assigner se portion séparément de celle des autres, la prétention du sieur Bonneau étoit une chimere, puisqu'il ne pouvoit pas raisonnablement assigner aucune place dans le navire pour ses trois quarts d'intérêt, à l'exclusion du sieur Fesquet, sans que celui-ci eût droit de dire, j'ai mon quart dans cetteplace que

vous voulez prendre, comme dans le reste.

Dans le détail, on disoit que naturellement, & dans la rigueur des regles; l'un des propriétaires n'avoit droit de disposer ni d'usor de la chose commune que du consentement de l'autre; mais que pour l'utilité publique, il avoit été réglé, que l'avis du plus grand nombre devoit l'emporter sur le moindre, quod major pars efficit pro eo habetur ac si omnes agerint, Leg. 19, st. ad municipalem; que c'étoit dans cet esprit que notre article étoit rédigé, d'où il résultoit que le sieur Bonneau, comme propriétaire pour les trois quarts, avoit droit de faire saire le radoub du navire, de l'équiper & d'en déterminer la destination, de choisir le Capitaine; en un mot d'ordonner tout ce qui étoit nécessaire pour le voyage, avec faculté de contraindre le sieur Fesquet de contribuer à la dépense qu'exigeoit la mise hors; mais aussi que son droit étoit borné là, & ne s'étendoit pas à forcer son co-intéressé de contribuer à la cargaison, ni sur son resis à charger le navire aux trois quarts pour son compte particulier & sans payer le fret.

On soutenoit au contraire que dès qu'il chargeroit des marchandises, il se-

roit tenu d'en payer le fret absolument.

18. Parce que c'est au navire que le fret est dû, au moyen de quoi tous ceux qui ont part au navire doivent aussi prendre part au fret, par qui que ce soit

que les marchandifes soient chargées.

2°. Que cela est d'autant plus juste, que suivant l'axiome de droit, celui qui participe aux charges & à la dépense, doit participer aux prosits, seundum naturam est commoda cujusque rei, eum sequi quem sequuntur incommoda, Leg. 10, st. de reg. juris, d'où il s'ensuit que le sieur Fesquet, contribuant à l'armement, & courant les risques de la navigation, doit nécessairement prendre part au fret que gagnera le navire à l'occasion des marchandises chargées par le sieur Bonneau.

3°. Qu'il n'y a aucune différence à faire entre un chargeur étranger & un chargeur copropriétaire du navire par rappert au fret, attendu que le copropriétaire n'agit pas alors en cette qualité, mais feulement comme chargeur;

Tome, I.

au moyen de quoi il doit le fret comme le chargeur étranger & cela au navire, fauf à lui à prendre part à ce même fret, à raison de l'intérêt qu'il a

dans le navire.

4°. Qu'à supposer même que le sieur Bonneau agit en cela en sa qualité de copropriétaire, il n'en seroit pas mieux sondé à se prétendre exempt du quart du fret; l'associé, ou tout autre en communauté. n'ayant pas droit de scinder l'usage de la chose commune, & d'en appliquer, à son prosit particulier, les fruits, sous prétexte qu'il ne les aura perçus qu'à proportion de l'intérêt qu'il y avoit. Tout ce qu'il en a retiré doit être rapporté à la communauté pour être partagé.

Si focius folus, aliquid ex ea re lucratus est, velut operas servi, mercedes-ve. Hoc judicio eorum omnium ratio habetur, Leg. 11, in sine, st. com. dividundo. Sive autem locando sundum communem, sive colendo, de sundo communi, quid socius consecutus st. communi dividundo judicio tenebitur, ajoute la Loi 6

eodem.

Tam sumptuum quam fructuum sieri divisionem, ut in omnibus aquabilit asser-

vetur, dit encore la Loi 4, cod eodem.

Or, ajoutoit-on, le sieur Bonneau en chargeant ses marchandises dans le navire, se sert de la chose commune; il doit donc faire part au sieur Fesquet du fret que ces marchandises doivent au navire, de nature de chose.

5°. Qu'il importoit peu qu'il restât un vuide dans le navire, non-seulement parce que c'est un accident assez ordinaire, mais encore parce qu'il est de nature, comme tous les autres hasards, à tomber sur tous les intéressés dans un navire, lorsqu'ils n'ont pas de quoi le charger en entier: ou qu'ils ne sont pas dans cette volonté; c'est à eux à chercher des marchandises à fret pour le surplus, & s'ils n'en trouvent pas, le navire en sousser, & c'est une pette pour la société.

6°. Enfin, on opposoit au sieur Bonneau qu'il n'avoit pas plus de droit de s'emparer des trois quarts du navire pour y charger des marchandises sans en payer le fret, qu'un cohéritier ou autre copropriétaire, fondé pour trois quarts aussi dans une maison, n'auroit droit de l'occuper jusqu'à concurrence

des trois quarts sans en payer le loyer.

Ce cohéritier, poursuivoit-on, ne seroit pas redevable à dire à son cohéritier pour un quart, je n'occupe la maison que jusqu'aux trois quarts; ainsi je ne vous dois aucun loyer, puisque je n'use que de mon droit, & que rien ne vous empêche d'occuper aussi vous, le quart que vous avez dans la maison. Celui-ci lui répliqueroit, avec raison, vos trois quarts n'étant pas distingués; puisque nous n'avons pas fait le partage de la maison, vous ne pouvez pas dire que ce que vous en occupez, c'est vos trois quarts. J'ai sûrement mon quart dans ce que vous avez jugé à propos de prendre pour vos trois quarts, comme dans le reste de la maison. Notre proprieté étant indivise, notre droit à l'un & l'autre s'étend sur toute la maison, à l'exemple de l'hypotheque qua est tota in toto & tota in qualibet parte, ainsi ayant un quart dans ce que vous occupez de la maison, vous m'en devez nécessairement le loyer pour mon quart; & àl'égard de ce qui est resté vacant, c'est une perte pour nous deux.

Or, si ce raisonnement est décisse contre un copropriétaire de maison, susceptible de division par appartemens ou par chambres, à combien plus forte raison l'est-il contre le sieur Bonneau, puisqu'il s'egit ici d'un navire, par conséquent d'un objet absolument indivisible. Il dit qu'il ne chargera que les trois quarts'; mais quelle partie du navire prendra-t'il pour placer ses marchandises dans laquelle le sieur Fesquet ne puisse pas soutenir avec raison qu'il

y a fon quart?

Tels toient en substance les moyens dont on combattoit la prétention du sieur Bonneau, qui, de son côté, ne la fondoit que sur ses parères. Tous à la vérité lui donnoient gain de cause; mais comme dans trois, de quatre, il étoit décidé en même-temps qu'il ne pouvoit forcer le sieur Fesquet de contribuer au chargement de la cargaison, on pouvoits'en prévaloir, & dire que la décisson du second point, savoir, que le sieur Bonneau avoit droit de charger le navire jusqu'aux trois quarts sans payer de fret, étoit contradictoire avec

la premiere.

En effet, le sieur Fesquet ne pouvant être tenu de contribuer à la cargaison, on n'étoit pas sondé, ce semble, à lui objecter que c'étoit son affaire de charger son quart dans le navire comme il le jugeroit à propos, sinon qu'il iroit vuide pour son compte: pour lui faire supporter cette perte en son particulier, il auroit fallu que le sieur Bonneau eût eu une action contre lui pour l'obliger, ou le mettre en demeure, de charger son quart. Il étoit forcé de convenir qu'il n'avoit pas ce droit; la conclusion qui suvoit naturellement de là; étoit donc, que le quart non charge resteroit vuide & à faux fret pour le compte commun; & par une seconde conséquence inévitable, que le sieur Bonneau devoit le fret pour un quart de toutes les marchandises qu'il chargeroit dans le navire, tant pour l'aller que pour le retour.

Malgré cela néanmoins le fieur Fesquet intimidé par les parères que le fieur Bonneau lui opposoit, quoiqu'aucun n'attessât que ce sût l'usage, aima mieux céder à un tiers son quart d'intérêt dans le navire, que de prendre part dans

la cargaison, ou de saire juger l'assaire.

C'étoit sans doute le parti le plus sage; mais la question n'en subsiste pas

moins, & elle peut se renouveller.

S'en tiendra-i'on aux parères plutôt qu'aux raisons ci-dessus exposées en faveur du sieur Fesquet? Il faudroit pour cela que la disposition de notre article s'étendit à la cargaison du navire, aussi-bien qu'à son armement & à sa destination, comme le veulent deux de ces parères contredits en cela par les deux autres: mais n'est-ce point là ajouter au texte?

En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires, il n'est là quession que des propriétaires d'un navire, abstraction faite de son chargement: or, quel est l'intérêt commun des propriétaires d'un navire? C'est uniquement

qu'il navige au profit commun, & qu'il soit mis pour cela en état.

Ce n'est donc que pour cette sin que l'avis du plus grand nombre doit être suivi, soit pour régler l'entreprise & la destination du voyage, soit pour le choix du capitaine & la formation de léquipage, soit ensin pour dresser les

instructions à suivre dutant le voyage.

Or rien de tout cela n'a de relation, au moins directe & nécessaire avec le chargement du navire, parce que la qualité de chargeur n'a rien de commun avec celle de propriétaire ou copropriétaire d'un navire, & que notre article ne parle que de l'intérêt commun des propriétaires; ce qui n'emporte

Daddij

qu'une idée restreinte à l'armement & à l'équipement du navire, indépen-

dante par conséquent de l'objet de sa cargaison.

De la maniere qu'on interprête l'article dans ces deux parères, on le prend comme s'il disoit, que l'avis du plus grand nombre des intéressés fera suivi aussi-bien pour obliger le moindre nombre de contribuer à la formation de la cargaison du navire, qu'aux frais de son équipement suivant la destination de son voyage: & n'est-ce pas là évidemment ajouter au texte, ou plutôt le forcer?

L'interprétation feroit naturelle pourtant, il faut l'avouer, s'il étoit vrai que des propriétaires de navires ne pussent les faire naviger qu'en les chargeant à leurs frais & pour leur compte; mais la navigation en est-elle là? Dans combien de Ports n'équipe-t'on pas tous les jours des navires pour aller uniquement prendre un fret à Saint-Domingue? Ne trouve-t'on plus d'ailleurs d'affrétemens à faire en entier.

De ce que le plus grand nombre peut contraindre le moindre de contribuer à l'armement d'un navire en commun, il ne s'enfuit donc nullement qu'il puisse l'obliger tout de même de fournir fon contingent pour la cargaison.

Or, s'il n'a pas ce pouvoir, il n'a pas non plus celui de le priver de fa portion dans le fret qui fera acquis au navire, pour raifon des marchandiles qui

y feront chargées, par qui que ce foit qu'elles y foient chargées.

Le plus fort intéressé n'a donc pas droit de dire à l'autre » chargez le navire » pour votre contingent, si bon vous semble, sinon il ira à vuide d'autant » pour votre compte; pour moi je prétends charger jusqu'à concurrence de » mon intérêt dans le vaisseau, sans que vous ayez aucune portion du fret à » me demander. » En un mot, toutes les raisons ci-dessus alléguées en faveur du sieur Fesquet, demeurent dans toute leur force & sans bonne réplique.

Qu'on ne dise pas qu'il peut y avoir de la mauvaise humeur dans le resus que sait le moindre intéressé de contribuer à sormer la cargasson, non-seulement parce qu'il se peut aussi, que l'autre n'en use de la sorte que par quelque intérêt secret, ou par une affectation maligne; mais encore parce qu'il est bien plus naturel de présumer que ce resus est un trait de prudence & de circonspection: on ne manque pas de téméraires en esset pour les entreprises maritimes.

Mais l'intérêt du commerce? hé bien! exige-t'il qu'un affocié puisse être forcé de contribuer à une cargaison sur laquelle il croit qu'il y a plus à perdre qu'à gagner? N'est-ce point affez qu'il puisse être contraint de fournir son contingent pour l'équipement du navire; & faut-il que toute cette dépense lui tombe en pure perte, s'il manque de fournir son contingent pour la cargaison?

Si ce plus fort intéressé, qui prétend lui imposer une loi aussi dure & aussi injuste, a une aussi bonne opinion de son entreprise, que ne charge-t'il le na. vire en entier, en se rendant affréteur sur la portion de l'autre, sur la déclaration qu'il sera qu'il n'entend pas prendre part dans la cargaison ? Par-là tout sera concilié, le bien du commerce avec l'intérêt respectif des parties, & toute justice sera gardée sans qu'il en résulte aucun inconvénient.

Il y en a au contraire dans l'autre parti avec une souveraine injustice. Estil tolérable en effet, qu'un copropriétaire contribue à l'armement d'un navire & supporte sa portion du dépérissement que souffrira nécessairement le navire dans le voyage, tant de l'aller que du retour, sans en tirer quelque indemnité au moyen du fret?

Que ne charge-t'il le navire pour son contingent ? Cela est bien-tôt dit;

mais, 1°. où est la loi qui lui impose cette obligation!

2°. Si l'entreprise lui paroît mal concertée & périlleuse; si le principal objet de son associé est de retirer les sonds qu'il a dans le lieu de la destination du navire, ou si dans le même lieu il n'a, lui, aucune sorte de correspondance, dans tous ces cas son resus n'est-il pas légitime, & seroit-il juste de le livrer

à la discrétion de son associé?

3°. Enfin, quel tort fait-il à fon affocié, en refusant de contribuer à la cargaison, puisque par-là il lui laisse la liberté de charger le navire en entier, moyennant le paiement du fret ? La présomption est qu'il a, ou du moins qu'il croit avoir, de bonnes raisons pour ne pas prendre part dans la cargaison, mais son afsocié n'en peut absolument avoir aucune de ne pas se servir de tout le navire à la charge d'en payer le fret. Comme il n'entreprend le voyage que dans l'idée qu'il lui sera avantageux, ce ne peut-être que dans un esprit de malice, ou de singularité, qu'il resuscra de prendre à fret la portion de son afsocié.

Dira-t'on que ses facultés ne pourront pas lui permettre de charger lui seul le navire? Mais outre que l'autre pourra tout de même se trouver dans l'impuissance de le charger pour sa portion, c'est que lui, ayant la direction du voyage & la principale part dans le navire, il lui sera tout autrement facile d'engager quelqu'un à prendre part dans le chargement, ou bien ce sera un homme dissicile avec qui l'on craindra d'avoir rien à démêler; & alors ce sera un moyen de plus pour justisser le resus de son associé.

Ajoutons qu'à donner à notre article le fens que les parères en question y attachent, il s'ensuivroit que si le plus fort associé vouloit en temps de guerre armer le navire en course, il pourroit contraindre l'autre d'y concourir & de contribuer aux frais de l'armement en guerre, ce qui seroit absurde de l'aveu même des partisans de ces parères. Cependant ce seroit là une dessination du navire aussi permise que celle d'un voyage pour Guinée ou pour nos

colonies.

Concluons donc qu'en aucun cas le plus foible associé ne peut être forcé de contribuer à la formation de la cargaison du navire commun, attendu que c'est-là un objet, sinon indépendant de la navigation, ut sic, du moins qui n'y a pas un rapport direct, que tout ce qu'on peut exiger de ce moindre associé, cest qu'il mette pour son contingent le navire en état de naviger en l'équipant à l'ordinaire; & que malgré son resus de prendre part dans la cargaison, il aura sa portion du fret que gagnera le navire à raison des marchandises qui y seront chargées par son associé, quoique celui-ci n'y charge des marchandises, que jusqu'à concurrence de ses portions dans le navire; saus à lui à le charger pour le tout, si bon lui temble, sans quoi le navire ira à faux fret pour ce qui manquera à son chargement, & cela à perte commune.

Tout cela au reste cst d'autant plus juste, que ce moindre associé à qui l'on veut faire la loi en toute rigueur, & qui est déjà assez à plaindre d'être obligé de contribuer à un armement qu'il désaprouve, est exclus par l'article suivant

de la faculté de demander la licitation du navire pour se débarrasser d'un affocié aussi difficile & aussi incommode; car enfin ce n'est qu'avec un homme disseultueux qu'on peut avoir de pareilles discussions.

Une autre question en interprétation de cet article, est de favoir si le plus grand nombre étant d'avis de laisser le navire sans le faire naviger, les autres

sont obligés d'en passer par-là, sans pouvoir le saire naviger.

Il femble qu'il n'y ait pas à délibérer sur cette question, & que l'avis du plus grand nombre doit l'emporter sans difficulté dans cette occasion comme dans toute autre, la présomption étant que c'est pour bonnes & justes considérations que le plus grand nombre a pris la résolution de laisser le navire dans le port, jusqu'à ce que le temps devienne plus favorable à la navigation.

Cependant il est décidé dans la même consultation, qu'en ce cas le petit nombre ne reçoit point la loi du plus grand, & qu'il peut se faire autoriser par justice à saire naviger le navire, par la raison que c'est la destination du navire, & que le laisser inutile dans le port, c'est en supprimer l'usage.

On cite, pour appuyer cet avis, la loi 12, §, premier, st. de usufrustu & quem ad modum, & où il dit, navis usufrustu legato; navigatum mittendum puto, licet nausragii periculum immineat; navis enim ad hoc paratur ut naviget: mais la décision de cette loi n'a pas d'application à l'espece. De ce que l'usustruiter d'un navire a droit de le faire naviger malgré l'héritier propriétaire, attendu que sans cela son usustruit seroit illusoire, il ne s'ensuit pas que le moins intéressé aussi dans un navire, soit sondé à le faire naviger malgré ses co-intéressés.

Les autorités qui suivent sont plus précises. Cleirac dans sa note sur l'art. 59 de l'Ordonnance de la Hanse Teutonique, s'exprime en ces termes: »Si de deux bourgeois auxquels appartient un navire, l'un d'iceux veut qu'il navige, & l'autre s'y oppose & le défend; celui qui le veut saire naviger doit pré« valoir.

Kuricke, sur le droit Hanséatique, titre 5, article 7, page 759, dit aussi, certe eum pravalere debere qui navim navigare, quam otiosam domi manere ma-

vult, &c.

Ensin, Stracha; tr. de navibus, part. 2, n. 6, s'exprime sur ce sujet encore plus formellement. Illud clarissimi juris est, dit-il, navigatum navim mittendam, steet nausragii periculum sit navis enim ad hoc paratur ut naviget. . . . . Ex quibus verbis sumpsit argumentum accussius, socium invito socio, rem communem as usum in quem parata est ut posse; & ego singo tibi quastionem; duos esse dominos navis, alterum velle congruo tempore ad navigandum, ipsam navim navigatum mittere, alterum vero malle in portu permanere, & præserendum illum existimo qui re ad usum parata uti velit, & utiliter agere, recusante socio, ut tradunt Barcholus, Paul. &c. quibus autoritatibus habes, ubi negotium est tale ut expute expediri non possit, sacium invito socio, si utiliter agit, re communi uti posse ad rem paratam.

Cependant on peut supposer qu'il n'est question là que de deux associés dans un navire par égales portions, puisqu'on ne voit point que le cas du moindre associé contre le plus considérable y soit décidé; au moyen de quoi aucune de ces autorités n'a d'application absolue à notre article, qui veut indistinctement, qu'en tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires,

l'avis du plus grand nombre soit suivi. Or, le point de savoir si l'on sera naviger le navire, ou non, concerne assurément l'intérêt commun des propriétaires; par conséquent c'est l'avis du plus grand nombre qui doit décider aux termes de cet article, & ce n'est qu'en cas de partage d'avis que celui de la

navigation doit l'emporter.

Quand il s'agiroit même d'un navire qu'on auroit coutume d'affréter, je douterois fort qu'il fût permis au plus petit nombre des propriétaires de forcer le plus grand de l'affréter, ou qu'il dut être autorifé à le faire naviger à fret malgré le plus grand nombre, qui, encore un coup, est censé avoir de bonnes raisons pour s'y opposer; & à plus forte raison le plus petit nombre ne devroit-il pas être écouté, s'il s'agissoit d'un armement en course, d'une navigation pour la côte de Guinée, ou de charger le navire pour nos colonies. Il seroit même d'une très-dangereuse conséquence d'autoriser de pareilles entreprises de la part du plus petit nombre, non-seulement à cause du trouble que cela ne maaqueroit pas de jetter dans les fociétés concernant les navires; mais encore parce que ce seroit donner occasion à un étourdi, qui n'auroit qu'un très modique intérêt dans un navire, & qui par conséquent s'embarrasseroit peu des risques d'exposer les autres à souffrir des pertes que la prudence leur suggere d'éviter; de sorte qu'en pareil cas il ne s'agiroit pas même d'entrer dans l'examen du projet formé par le plus petit nombre, ni de faire attention à l'offre qu'il pourroit faire de garantir le plus grand nombre des inconvéniens qui en pourroient résulter.

Je conclus donc, qu'en quelque circonstance que ce soit, le plus petit nombre des intéressés dans un navire, ne peut jamais être reçu à présenter en justice aucun projet de navigation contre l'avis du plus grand nombre, & que sans autre examen il doit absolument être débouté, quelque offre qu'il fasse, attendu la disposition de cet article, qui doit d'autant plus être respectée, qu'il seroit extrêmement dangereux d'y donner la moindre atteinte.

Si l'on oppose, en reprenant la précédente question, qu'il s'ensuit tout de même de cet article, que le petit nombre doit céder au grand, dont l'avis est d'équiper & charger un navire à frais communs; je réponds qu'autre chose est d'équiper un navire pour le faire naviger ut sic, & autre chose est de lui faire une cargaifon. Tant qu'il ne sera question que de le mettre en état de naviger, il est évident que le petit nombre doit contribuer à la dépense nécessaire à ce sujet, puisque l'association par rapport au navire, a pour objet direct sa navigation. Mais aussi l'engagement de chaque associé de droit, ne va pas audelà, & par conséquent on ne peut pas l'obliger de contribuer à former la cargaison, attendu que cela n'a rien de commun avec la navigation, qui peut se faire tout de même en prenant des marchandises à fret: ce n'est donc pas aller contre la disposition de cet article, en soutenant que le plus grand nombre des intéressés ne peut forcer les autres de contribuer au chargement du navire pour les parts & portions qu'ils ont dans le navire, mais seulement à l'équipement du navire, à l'effet de le mettre en état de faire le voyage projetté.

Toute la question se réduit après cela au point de savoir, si le plus sort intéressé au navire, a droit de le charger jusqu'à concurrence, sans payer de fret, laissant le surplus du navire pour le compte de son copropriétaire, sans à lui à le charger, soit pour son compte ou à fret, comme il le jugera à propos; & il me semble qu'il a été démontré que cela ne seroit pas juste, & que rien ne pouvoit le dispenser de faire raison du fret de toutes les marchandises qu'il chargeroit, pour être partagé entre lui & son copropriétaire, suivant l'intérêt d'un chacun dans le navire, sauf à lui à le charger lui-même en plein, sur le resus fait par son associé de contribuer au chargement.

En tout ceci néanmoins, on suppose que dans l'acte d'association il n'y a pas de clause qui regle la destination du navire, & la sorte de navigation qu'il doit faire, avec soumission de la part de toutes parties de contribuer à tout ce qui sera nécessaire à ce sujet; autrement il saudroit exécuter la convention. à peine

de tous dépens, dommages & intérêts contre les contrevenans.

Ce seroit même le cas où le plus petit nombre seroit la loi au plus grand, loin de la recevoir de lui, notre article ne pouvant être entendu que sauf les conventions contraires. Et qu'on ne dise pas que le plus grand nombre doit avoir la faculté de changer la destination du navire, comme étant censé faire ce changement pour le mieux; on ne déroge pas ainsi aux loix des contrats: chaque contractant est sondé à en tirer exécution, & il n'y peut être sait aucun changement sans son aveu. Les conditions d'une société une sois réglées, il n'y peut être dérogé en aucune partie que du consentement de tous, chacun ne s'étant engagé que sur la foi de l'exécution de ces conditions.

#### ARTICLE V.

A Ucun ne pourra contraindre son associé de procéder à la licitation d'un navire commun, si ce n'est que les avis soient également partagés sur l'entreprise de quelque voyage.

N est d'abord fâché à la lesture de cet article, de le trouver contraire à la disposition du droit, qui ne veut pas que personne soit contraint de rester en société; nemo invitus in societate manet. Cependant avec un peu de rést vion, on conçoit que le bien du commerce exigeoit que l'Ordonnance dérogeât en cette partie au droit commun.

Tel n'est pas à portée, ou n'est pas d'humeur, de former seul une entreprise maritime, qui s'y livrera volontiers en société. Ce que ces facultés trop bornées, ou son peu d'intelligence dans le négoce maritime ne lui permettent pas d'entreprendre par lui-même, il le pourra avec les sonds & l'industrie de

les affociés.

D'ailieurs pour ceux même qui veulent s'engager dans le plus grand commerce maritime, qui est sujet à tant de hasards & de révolutions, il est de la pru lence de partager les risques sur plusieurs navires suivant le conseil d'un sage; tua omnia uni numquam navi credito, asin que l'heureux évenement des uns répare le mauvais succès des autres; tout cela prouve de quelle utilité it est qu'il se forme des sociétés pour soutenir la navigation & les expéditions maritimes. Or la loi qui l'a prévue, cette utilité, auroit manqué son objet,

objet, si elle cût permis à chaque associé de demander la licitation du navire

commun quand il le jugeroit à propos.

Avec cette faculté, un affocié piqué de ce que son avis ne seroit pas suivi, ou autrement par caprice, pourroit demander la licitation, tellement à contre-temps, qu'il seroit manquer une entreprise de la derniere conséquence. Un autre se prévalant de son opulence qui le mettroit en état d'acheter les parts des autres, sans que ceux-ci sussent en fituation de payer la sienne, pourroit dans la vue d'un affrétement extrêmement avantageux, ou de quelque projet secret dont le succès lui paroitroit assuré, profiter de l'occassion pour en exclure ses associés, en provoquant la licitation, pour leur faire la loi, & les obliger de lui vendre leurs portions au prix qu'il jugeroit à propos d'y mettre.

De maniere ou d'autre, si la licitation d'un navire commun n'étoit pas interdite, ce seroit toujours exposer ces sortes de sociétés, si utiles pour le commerce maritime, à se dissoudre à chaque instant, & dans les temps qu'on y penseroit le moins. Voilà le beau côté de la loi; mais peut-on dire qu'elle

soit sans inconvénient? Tel est le sort des loix humaines.

Au rapport de Loccenius de jure maritimo lib. 3, cap. 6, n. 4, fol. 268, 269, en plusieurs pays du Nord, il n'est permis de vendre un navire qu'après un certain temps, comme de 3, 6, 7, ou 10 ans. Il semble qu'on auroit pu adopter quelqu'un de ces délais pour borner la désense de demander la licitation ou la dissolution de la société d'un navire, au lieu de la prononcer

indéfinie par cet article.

Par rapport aux bâtimens destinés à la pêche ou au cabotage, il sembleroit que la décision de notre article n'y seroit pas applicable, attendu que
pour ces sortes de bâtimens, il ne peut pas y avoir matiere à délibérer sur
l'entreprise de quelque voyage, & d'ailleurs que l'objet est peu considérable en lui-même. Cependant comme il mérite attention relativement aux facultés des personnes qui, pour l'ordinaire, ont ces bâtimens en société, &
que notre article ne les excepte pas sormellement, on a toujours pensé qu'ils
étoient sujets à sa disposition, de même que les grands navires; & en conséquence, on a perpétuellement jugé en ce siege que l'associé dans une barque ou autre petit bâtiment, ne peut pas plus être contraint d'en faire la licitation, que celui qui a part dans un navire propre aux voyages de long cours, si
ce n'est dans le cas excepté par le même article. Idem, Sentence de l'Amirauté
de Marseille du 20 Juillet 1751, contre le plus grand nombre qui provoquoit
la licitation.

Ce cas excepté par notre article, est lorsque les avis sont également partagés sur l'entreprises de quelque voyage; sur quoi il convient d'observer, qu'il ne s'agit pas là de deux avis égaux, dont l'un seroit de laisser le navire sans aucune sorte de navigation, & l'autre d'entreprendre telle ou telle navigation, n'étant pas douteux alors que l'avis savorable à la navigation ne dût l'emporter, saus discutet le projet de navigation, mais seulement de deux avis également partagés sur l'entreprise projettée par une moitié des intéresses, & rejettée par l'autre moitié, soit qu'elle en propose une autre de son côte, soit qu'elle s'en rienne à la désaprouver, pourvu néanmoins qu'elle en donne des raisons plausibles, autrement cela auroit l'air d'un resus abtolu de saire Tome s.

naviger le navire, ce que la justice ne toléreroit pas comme contraire à la destination du navire, au vœu primitif de l'association, & au bien du commerce.

Dans le cas du partage d'avis sur l'entreprise du voyage, il est d'autant plus juste au reste, de permettre la demande en licitation, soit à celui des associés, qui ne peut saire goûter son projet à l'autre, soit à cet autre qui se croit bien sondé à le désavouer, qu'il n'y a pas naturellement d'autre voye pour faire cesser la contrariété d'avis; car ensin ce n'est pas en pareille hypothese que la Justice peut prendre connoissance du sonds de la contessation.

Mais à cause des conséquences; c'est-à-dire, parce qu'il se pourroir que le partage d'avis seroit frauduleux de la part d'un des deux associés, en vue de parvenir à la licitation, il doit être permis, tant au demandeur qu'au désendeur en licitation, de requérir qu'elle soit saite publiquement & sur affiches, de maniere que les étrangers soient reçus à enchérir sur la totalité du navire, à l'este de s'en rendre adjudicataires.

Il est pourtant un moyen, qui selon moi, pourroit empêcher que les étrangers ne sussent admis à enchérir, ce seroit de la part de celui qui y auroit intérêt, d'osfrir à l'autre de prendre sa portion, pour une telle somme, ou à dire & estimation d'experts, qui prêteroient serment en justice à cette sin, ou de lui abandonner la sienne sur le même pied. Du moins je ne vois pas ce que cet autre pourroit alléguer de raisonnable pour se dispenser d'accepter des ossers désintéressantes?

Mais tout cela ne se peut saire que dans le cas marqué par notre article. Tant que les avis ne seront pas également partagés, il ne sera nullement question, ni de licitation forcée, ni des ostres dont il vient d'être parlé, & l'associé qui ne voudra pas continuer la societé, en se soumettant à l'avis du plus grand nombre, n'aura pas d'autre ressource que celle de vendre son interêt dans le navire à qui bon lui semblera. Cependant quelle sera cette ressource, s'il a affaire à un associé notoirement connu pour difficultueux? qui voudra acheter sa portion? & voilà l'inconvénient de la loi.

Pour revenir aux barques de pêche & autres petits bâtimens, je croirois néanmoins qu'en quelques circonstances, on pourroit faire plier la regle, qui exclud toute demande en licitation de navire, hors le cas excepté par cet article. Ce feroit lorsque ces bâtimens, appartenans en commun à des gens de mer qui les commandent alternativement, ou dont l'un commande & l'autre fert en qualité de compagnon, la mésintelligence entre ces gens grosfiers feroit telle, que ne pouvant plus se souffrir, ils seroient continuellement en querelle & fouvent aux prises, alors pour mettre fin à leurs dissentions toujours renaissantes, pour le partage des profits, pour la contribution aux dépenses communes, & pour le rétablissement de l'ordre entr'eux, il seroit naturel d'écouter ceux qui voudroient rompre la fociété en demandant la licitation. Cependant à cause de la disposition de cet article, la licitation a été presquo toujours rejettée, la partie adverse ne voulant pas y consentir; & elle n'a été admise que lorsqu'il a paru qu'il n'y avoit plus de sureté à laisser les deux parties ensemble sur le bâtiment, ou que la mauvaise conduite, & l'humeur difficile étoient du côté de celui qui s'opposoit à la licitation. Il est vrai qu'on auroit pu ordonner que le bâtiment, seroit commandé à l'al-

ternative par l'un, sans le concours & l'assistance de l'autre, ou qu'à l'exclusion des deux il seroit commandé par un tiers: mais ce tempérament sans remédier au désordre, auroit pu aussi blesser les intérêts de l'un & peut-être

des deux ensemble.

Le partage d'avis dont parle notre article ne peut s'entendre que relativement à l'article précédent; c'est-à-dire, qu'il ne faut faire attention qu'à l'intérêt d'un chacun dans le navire sans s'arrêter au nombre des personnes. De forte que s'il n'y a que deux propriéraires, l'un pour trois quarts ou deux tiers. & l'autre pour un tiers ou pour un quart, ce ne sera pas le cas du partage égal d'avis, & le plus fort intéresse fera nécessairement la loi à l'autre. sans que cet autre soit recevable à demander la licitation. Il y a plus, & cela dérive du même principe, le propriétaire des deux tiers, quoique seul, fera également la loi aux propriétaires de l'autre tiers en quelque nombre qu'ils soîent.

Tour cela ne doit s'entendre néanmoins qu'avec cette restriction, si la destination du navire n'est pas fixée & déterminée par l'acte d'association ; car alors il n'y a plus à délibérer & il ne s'agit que d'exécuter la convention simplement, sans avoir égard à l'avis du plus grand nombre, comme il a été ob-

fervé sur le précédent article.

Il faut te ressouvenir au reste que le présent article ne contredit nullement lart. 4 ci-dessus, qui permet de révoquer le maître ayant part au navire, en le rembourfant de sa portion, attendu qu'il lui est libre de resuser son remboursement; au moyen de quoi il est évident qu'il n'y aura de licitation qu'autant qu'il le voudra, à moins qu'il ne se trouve dans le cas du partage égal des avis: mais aussi alors, il ne pourra être congédié; cette faculté de lui donner son congé de la part de ses copropriétaires exigeant nécessairement qu'ils forment le plus grand nombre.

On a demandé en interprétation de ce même article, s'il étoit appliquable

à la société de plusieurs navires aussi-bien qu'à celle d'un seul.

La question s'est présentée depuis pen au Siege de l'Amirante des Sables d'Olonne, entre le sieur Jacques Mercier, receveur des tailles, affocié pour une moitié, le sieur René Dubois, Docteur en Médecine, & le sieur Joseph Joly, négociant, affociés chacun pour un quart, en trois navires qu'ils avoient fait construire à communs frais, pour la pêche de la Morue, relativement à l'acte de société passé entr'eux le 13 Mai 1749.

Le sieur Mercier dégoûté de cette société & souhaitant de s'en retirer, prit des conclusions en partage des trois navires contre ses deux associés, par exploit du premier Décembre 1753: mais par Sentence du 11 Janvier suivant 1754, il sut débouté de sa demande & il sut ordonné que l'acte de so-

ciéré continueroit d'avoir son plein & entier effet.

Consulté le 30 Octobre de la même année sur le bien ou mal jugé de cette . Sentence, je fiis d'avis du bien jugé, tondé fur ce que, quoiqu'il ne soit question dans notre article que d'un seul navire en société, la raison est néanmoins la même pour le cas de plusieurs navires aussi en société, parce que chaque navire fait un objet à part dans lequel chaque affocié a réellement fa portion indivise, & qu'ainsi par rapport à chaque navire, c'est tout comme si la société n'étoit composée que de lui seul.

Ecceij

#### ORDONNANCE DE LA MARINE.

588

J'ajoutai qu'on opposoit inutilement, que le partage de trois navires entre trois associés, étoit facile à faire sans inconvénient, attendu qu'il ne s'agisfoit pour cela que de l'estimation de chaque navire pour déterminer le retour ou la soute que devroit payer celui auquel échoiroit le plus considérable; parce qu'il restoit toujours que c'étoit vouloir dissoudre une société que l'Ordonnance rendoit indissoluble sans l'aveu des autres associés, & que le partage ou la licitation ne pouvoit pas plus avoir lieu dans l'hypothese, que s'il n'étoit question que d'un seul navire, les parties n'étant pas dans le cas de l'exception portée par le même article, quoique le sieur Mercier s'ut sondé pour moitié dans la société, puisqu'il n'y avoit pas matiere à délibérer sur la destination de chaque navire, comme étant expressément marquée dans l'acte d'association, savoir, la pêche de la morue.





#### TITRE IX.

### Des Charpentiers & Calfateurs.



A navigation avoit tellement soussert dans le Royaume à l'occasson des guerres de religion, que lorsque les circonstances permirent au gouvernement de penser sérieusement à la rétablir, on se trouva manquer de charpentiers, calfateurs & des autres ouvriers nécessaires pour la construction, le radoub & l'équipement des navires.

Pour remédier à cette disette, par rapport aux charpentiers, calfateurs & perceurs de navires, dont il est ici uniquement question, & en même temps afin que l'on pût compter sur l'habileté & l'expérience de ces ouvriers d'où dépend principalement la sûreté de la navigation, il sut fait divers réglemens pour soumettre ces métiers aux loix de l'apprentissage & de la maîtrise, sous

l'autorité & la direction des officiers de l'Amirauté.

L'Ordonnance du mois de Mars 1584, en conformité de ces réglemens déjà renouvellés par l'Ordonnance de 1555, & y ajoutant, prescrivit art. 96 » qu'il y auroit en chacun port, maîtrise de charpentier & calsaterie, & a que nul ue pût y être sait maître qu'il n'eût été apprentis trois ans & sait a ches-d'œuvre en présence des maîtres gardes, établis par l'Amiral ou ses

» officiers.

Alors ces métiers étoient séparés & ne pouvoient être exercés par les mêmes personnes; mais long-temps encore après, ceux qui s'y étoient adonnés étoient en si petit nombre, ou si peu expérimentés, que par l'Ordonnance de 1629, art. 438, Louis XIII. déclara que « son intention étoit de gager » 50 maîtres charpentiers, pour être employés à la construction des vaisseaux » & à visiter les sonds des navires qui iroient en mer, afin qu'il n'en arrivât » aucun inconvénient, & que les personnes qui s'y embarqueroient ne se missent » point au hasard de perdre la vie & les biens.

D'autres Réglemens intervinrent dans la suite soit pour empêcher les charpentiers, calfats & autres ouvriers travaillans à la construction & au radoub des navires d'aller s'établir dans les pays étrangers, ou pour en rappeller ceux qui y étoient déjà; sur quoi voir ce qui a été observé sur l'article 10, titre des matelots ci-dessus, soit pour soutenir la maîtrise de ces métiers & prescrire la manière d'y parvenir. Mais la difficulté d'assujettir à un apprentissage en forme des métiers dont les maîtres ne font guerre en état de donner les principes à leurs éleves & de leur indiquer les regles de proportion à observer; des métiers en un mot qui ne s'apprennent que par routine, après un long exercice dans les vaisseaux mêmes où le travail du fond ne peut sans danger être confié à des apprentifs, a été sans doute la cause que l'on n'a pas tenu la main à l'exécution des Ordonnances & Réglemens concernant la maîtrise & l'apprentissage de ces métiers.

Une preuve au reste que cela n'a pas été regardé comme un abus, c'est non-seulement que dans tout ce titre il n'y a aucun article qui ait renouvellé l'obligation de l'apprentissage & de la réception à la maîtrise; mais encore que l'article 11, tit. 2, liv. premier ci-dessus y a tacitement & sussifiamment dérogé, par ces mots dans les lieux où il y aura maîtrise, qui se rapportant aussibien aux métiers de charpentiers & de calsateurs, qu'aux autres qui y sont indiqués, ont laissé la pleine liberté de leur exercice sans maîtrise.

### ARTICLE PREMIER.

Es métiers de charpentier, calfateur & perceur de navires, pourront être ci-après exercés par une même personne, nonobstant tous Réglemens ou Statuts contraires.

Et article a levé les défenses qui s'opposoient auparavant à ce que ces métiers fussent exercés par la même personne, & ç'a été avec raison. En effet, ceux de charpentier & de calfateur sur-tout, sont si analogues & si liés ensemble, que comme il n'est point de charpentier qui ne sache parsaitement calfater, il n'est point non plus de calfateur qui n'entende le métier de charpentier simple, & supposé qu'il en sûr autrement de la part de quelques-uns, ou que ceux qu'on employe à percer les navires ne sussent d'autres métiers, il n'en résulteroit toujours pas plus d'inconvénient que lorsque ces métiers étoient exercés séparément, ou plutôt il n'y en auroit aucun, la construction ou le radoup d'un navire sournissant naturellement de l'occupation, tout-à-la-fois & dans le même temps aux ouvriers de ces trois sottes de métiers.

Le port de la Rochelle est du nombre de ceux où ces métiers ne sont point en maîtrise, non plus que ceux de voilier, de faiseurs de poulies & les autres

ouvriers travaillant pour l'équipement des navires.

Les cordiers sont en maîtrise à la vérité; mais comme leurs ouvrages ne sont pas bornés à l'usage de la Marine, les Officiers de l'Amirauté, aux termes de l'article 11, tit. 2, liv. premier déjà cité, n'ont pas le droit exclusif de les recevoir maîtres ni de connoître des malversations par eux commises dans leur art. Ce privilege appartient à la police ordinaire en conséquence des Statuts & Réglemens de cette Communauté, à l'homologation desquels les Officiers de l'Amirauté ne se sont pas opposés, comme ils avoient droit de le faire, pour la partie du métier relative aux cor lages à l'usage de la marine. Cela n'empêche pas néanmoins que s'il s'agissoit d'une souraiture de cables,

ou de cordages pour l'usage d'un navire, & qu'il y eût contestation sur leur qualité, les juges de l'Amirauté ne sussent sondés à en connoître, & à ordonner la visite de ces cordages pour savoir s'ils seroient acceptables ou non; une instance de cette nature étant constamment de la compétence de l'Amirauté, privativement même à tous autres juges à cause de la destination

de ces cordages.

De même quoique les charpentiers de navire ne soient pas ici en maitrise, & qu'ainsi les juges de l'Amirauté n'ayent pas d'inspection sur leurs ouvrages comme n'ayant pas de statuts à leur faire observer, si ce n'est le Réglement de M. d'Herbigny, qui art. 23, 24, 25 & 26, en sixant leurs salaires, leur prescrit la maniere d'employer leurs journées; non-seulement c'est à l'Amirauté qu'ils doivent se pourvoir pour le paiement du prix de leur travail relatif aux vaisseaux; mais encore les Officiers de l'Amirauté sont en droit de leur enjoindre de travailler aux navires soit en cas de nausrage ou autrement, lorsqu'ils resusent de le faire en étant requis par les armateurs ou capitaines. Et ce droit d'injonction s'étend aussi à tous ceux dont la prosesson concerne la navigation, le tout à peine d'amende en cas de désobéissance, attendu que tout homme de métier doit travailler aux ouvrages que en dépendent lorsque le bien public l'exige, s'il n'a une excuse légitime, laquelle il doit proposer au juge qui a droit de l'enjoindre, pour y avoir égard, s'il convient.

Dans les villes où les charpentiers & calfateurs sont en maîtrise, le droit des juges de l'Amirauté s'étend beaucoup plus loin, puisque c'est devant eux que les maîtres doivent être reçus, & que toutes les contestations qui naissent à l'occasion de leurs statuts doivent être portées. En un mot, puisque l'Amirauté a droit de faire à cet égard ce que la police ordinaire a droit de

faire au sujet des corps de métier qui sont de sa jurisdiction.

C'est ce qui a été jugé par arrêt contradictoire du Conseil du 31 Décembre 1686, rendu entre les officiers de l'Amirauté de Dunkerque & les juges ordinaires du lieu. Les officiers de l'Amirauté ont été maintenus dans le droit de recevoir maîtres, les charpentiers, cassateurs & tous autres artisans servant aux fonctions de la Marine, & de connoître de tout ce qui regarde leur maîtrise. Cet arrêt est rapporté ci-dessus, article 5, titre 2, du livre premier.

Arrêt en forme de Réglement du Parlement de Rennes du 6 Octobre 1695, qui ordonne que ce sera le Lieutenant de l'Amirauté qui recevra à la maîtrise

les charpentiers de navires & les calfateurs.

Il est vrai que par autre Arrêt du même Parlement du 9 Décembre de la même année, les officiers de l'Amirauté de Nantes surent déboutés de leur demande à cet égard, & que la connoissance de la maîtrise sût attribuée au Prevôt de Nantes; mais cet arrêt ne sût ainsi rendu que sur des circonstances particulieres; savoir, que les calfateurs de Nantes étoient sondés en statuts approuvés par le Prevôt, & autorisés par lettres-patentes du mois de Février précédent, vérissées au l'arlement le 14 Mars suivant, sans opposition de la part des officiers de l'Amirauté; par lesquelles lettres-patentes toute jurisdiction étoit attribuée au Prévôt pour la reception des calfateurs à la maîtrise, le Réglement de leurs salaires, & la connoissance des dissé-

rens qui pourroient naître à ce sujet. De sorte que cet arrêt ne peut nullement tirer à conséquence, & être regardé comme donnant atteinte à la regle générale établie par cette Ordonnance en faveur des officiers de l'Amirauté.

En considération de l'utilité du service des ouvriers attachés à la Marine, & de ce qu'ils ne vivent en général qu'au jour la journée, pour ne pas les dégoûter & en diminuer le nombre déjà assez resserré, les corps des charpentiers de navire, calfats, cordiers, treviers, voiliers & poulieurs, surent exemptés d'acquérir les lettres de maîtrise, créées par Edit du mois de Juin 1725, à l'occasion du mariage du Roi, & cela sans distinction des villes où ces métiers sont en jurande de celles où ils n'y sont pas. Lettres de M. le Comte de Maurepas du 30 Mai 1726.

#### ARTICLE II.

N chaque port, ceux qui exerceront les métiers de charpentiers & calfateurs, s'affembleront annuellement pour élire deux Jurés ou Prud'hommes.

E s réflexions du Commentateur sur cet article sont d'un goût singulier. Que seroit-ce qu'un port où il n'y auroit que deux à trois charpentiers de navire & calsateurs?

Au reste la disposition de cet article n'est point en usage dans ce port, non plus que celle des articles suivans par la raison qu'ils ne conviennent qu'aux lieux où ces métiers de charpentier & de calfateur sont en maîtrise &

qu'ici il en est autrement.

Dans les lieux de maîtrise, comme la réception doit être faite par les Juges de l'Amirauté, la nomination de ces jurés ou prud'hommes, autrement maîtres-gardes doit être confirmée par les mêmes juges, & cela avoit déjà été ainsi ordonné par l'article 96, ci-devant cité, de l'Ordonnance du mois-de Mars 1584.

### ARTICLE 111.

Es Jurés ou Prud'hommes feront de jour à autre, visite des ouvrages, & rapport à justice des abus & malfaçons qu'ils reconnoîtront dans les constructions, radoub & calfat des bâtimens.

E même article 96, portoit, que lorsque les fonds se prendroient, l'un des mattres-gardes y assisteroit, & que pour son salaire il lui seroit payé 7 sols 6 deniers, par marée.

Aujourd'hui les jurés ou maîtres-gardes n'ont de visite à saire que lorsqu'elle est ordonnée en justice sur des contestations élevées à l'occasion de la désectuosité des ouyrages, ou lorsqu'il s'agit de constater les avances sai-

ics

tes à un navire par un abordage ou autrement, ou enfin de vérifier si le na-

vire est en état de faire le voyage ou non.

Pour ce qui est du soin de veiller à la construction ou au radoub d'un navire, c'est le Capitaine qui doit le commander qui en est chargé; & certainement c'est un bon contrôleur des ouvrages, par l'intérêt personnel qu'il y a. Lorsqu'il est obligé de s'absenter, il commet à sa place quelque Officier intelligent du navire, & souvent plusieurs Officiers conjointement ou alternativement ont l'inspection des travaux; de sorte qu'à cet égard il a suffisamment été pourvu, dans la pratique, à ce que les navires sussent est pour la sûreté des équipages.

### ARTICLE IV.

Eux qui auront deux ou plusieurs apprentifs, dans les lieux où il y aura des enfans rensermés, seront tenus d'en prendre un de l'Hôpital, auquel les Directeurs sourniront les outils, nourriture & vêtemens nécessaires.

Et article doit être observé dans les Ports où les métiers dont il s'ajgit sont en maîtrise, comme l'art. 6 du tit. premier ci-dessus, concernant les mousses, doit l'être par-tout. L'intérêt public l'exige pour le soulagement de ces maisons de charité, qui ne subsistent guere que des aumônes des Fideles; & d'ailleurs ces débouchés donnant le moyen d'occuper avantageuse-

ment des hommes qui, sans cela, seroient inutiles à l'État.

Mais c'est assez pour les maîtres de donner gratuitement l'instruction à ces apprentifs pris dans les Hôpitaux, & il est juste, comme le prescrit cet article, que les Directeurs sournissent aux ensans qu'ils mettent ainsi en apprentissage, les outils de la prosession, la nourriture & les vêtemens convenables. A l'égard du logement, c'est au maître à le donner comme une suite naturelle de l'obligation où il est de charger de l'apprentis, lorsqu'il est dans le cas de l'article, & que les Directeurs de l'Hôpital veulent lui en donner un de leur maison, à quoi ils ne peuvent être contraints, puisque la disposition de l'article est toute en leur faveur.

### ARTICLE V.

'Apprentif tiré de l'Hôpital, sera tenu, après deux années d'apprentissage, de servir son maître pendant un an, en qualité de compagnon, sans autre salaire que la nourriture.

C'Est pour dédommager le maître de son instruction gratuite, qu'il est ordonné que l'apprentif, tiré de l'Hôpital, sera tenu, après le temps de son apprentissage, de servir son maître pendant un an, en qualité de compagnon, sans autre salaire que la nourriture & son logement.

Tome, I. Ffff

Cela veut dire que la nourriture n'est plus alors à la charge de l'Hôpital, & que c'est au maitre à la fournir à l'apprentis devenu son compagnon, & cela en considération de ce qu'il profite du salaire des journées de ce compagnon.

Le temps de l'apprentissage est ici fixé à deux ans, tandis que par l'article 96 de l'Ordonnance de 1584, il étoit de trois ans, avec obligation de faire

chef-d'œuvre.

En général l'apprentissage des métiers grossiers, n'est que de deux ans; mais dans les contrats qui se passent à ce sujet, on stipule ordinairement que l'apprentis servira trois ans, en considération de quoi le prix de l'apprentissage est moindre qu'il ne le servir sans cela, à cause que le travail de la troisseme année dédommage le maître du temps qu'il a perdu pour instruire son éleve &

réformer ses ouvrages.

Les apprentifs étant presque toujours d'un âge auquel ils n'ont pas la faculté de s'engager, ceux qui les mettent ainsi en apprentissage, soit peres, meres, tuteurs, parens proches, ou autres personnes chatitables, sont obligés, ou par une convention expresse ou de plein droit, tant au payement du prix de l'apprentissage, qu'à la garantie du service dû par l'apprentis; en telle sorte que l'apprentis venant à déserter de la maison de son maître, ils sont tenus de l'y faire retourner pour achever le temps de son service, à peine de tous dépens, dommages & intérêts.

Delà il s'ensuit que dans le cas de cet article, si l'apprentis tiré de l'Hôpital resuscité de s'ervir son maître, soit durant le cours de l'apprentissage, soit pour l'année qui suit les deux de l'apprentissage, les Directeurs seroient tenus de s'assujettir à ce service, à peine tout de même de payer au maître des dom-

mages & intérêts.

### ARTICLE VI.

Es apprentifs ne seront tenus de prêter aucun serment en justice pour entrer en apprentissage, de payer aucun droit, ni de saire aucun banquet; saisons désenses d'en exiger d'eux, à peine d'amende arbitraire & de restitution du quadruple.

L n'est pas sculement question ici des apprentiss tirés des Hôpitaux, mais encore de tout autres apprentiss.

En ce qui concerne la décharge du serment pour entrer en apprentissage; c'est une dérogation à l'art. 96, déjà cité plus d'une sois de l'Ordonnance de 1584, qui vouloit que les apprentiss fissent serment contre les maitres.

La défense d'exiger aucun droit pour la bourse commune à l'entrée en apprentissage, est assez observée en toute maîtrise d'art & métier, mais pour ce qui est du banquet ou session, sur-tout pour la réception à la maîtrise, malgré toutes les prohibitions des Ordonnances anciennes & nouvelles, & la vigilance des Ossiciers de police, l'abus subside toujours, & il n'y a pas d'apparence que l'on parvienne jamais à le saire cesser.

Par l'art. 188 de l'Ordonnance de 1539, la peine pour la contravention en ce genre, étoît de cent fols d'amende. Par l'art. 37 de l'Ordonnance de 1563, l'amende étoit de 500 liv. Par l'art. 5, titre premier de l'Ordonnance de 1673, appeltée l'Edit du commerce, il est dit, que l'amende ne pourra être moindre de 100 liv. & au surplus la réception de l'aspirant qui aura fait sestin, est déclarée nulle. Ici il y a une amende arbitraire & restitution du quadruple de ce qui aura été exigé de l'aspirant; mais encore une sois, par rapport au sestin, rien de plus mal observé.

### ARTICLE VII.

Eux qui voudront faire radouber des vaisseaux, pourront se fervir d'ouvriers forains, & faire, si bon leur semble, visiter l'ouvrage par les Jurés du lieu.

I L n'y a rien à dire à cela dans un Port comme le nôtre, où les métiers de charpentiers & de calfateurs ne font pas en maîtrife; mais dans les lieux où ces métiers font en maîtrife & jurande, cela paroît extraordinaire, comme étant contraire aux privileges des maîtres reçus dans chaque art & métier.

Sans doute que la faculté de se servir d'ouvriers forains pour la construction & le radoub des navires, a paru juste & nécessaire pour réprimer l'avidité des charpentiers & calsateurs du lieu, & les empêcher de porter le falaire de leurs journées au prix disté par leur cupidité: mais il étoit aisé de remédier à est inconvénient en les assujettissant à une taxe sixe, avec injonction de s'y conformer, & désenses de rien exiger au-delà, comme il en a été usé à l'é-

gard des pilotes côtiers, des maîtres d'alleges, &c.

Quoiqu'il en soit, la loi étant portée, il faut lui obéir; mais comme il n'y a point ici de charpentiers jurés, en cas de plainte sur la qualité des ouvrages, les parties de part & d'autre pourront nommer tels charpentiers du lieu ou du dehors qu'elles jugeront à propos de choisir, sauf au Juge à en nommer d'office si elles ne peuvent pas s'occorder sur la nomination, ou que les experts nommés soient valablement reculés: au surplus, pour ces sortes de visites on ne se contente pas de nommer deux charpentiers, on y joint aussi deux maîtres ou capitaines de navire.

A Marseille, en conséquence de l'Arrêt du Conseil du 14 Octobre 1726, confirmé par Lettres patentes du 23 Novembre suivant, art. 24 & 25, il n'est pas permis de se fervir d'ouvriers calsats forains, si ce n'est dans le cas qu'il n'y en a pas de sibres sur le lieu, ou que les prud'hommes resusent ou différent

trop d'en fournit à ceux qui en ont befoin.

Quoique ce Réglement n'ait été fait que pour la ville de Marseille, il peut néanmoins avoir son utilité, non seulement dans les autres Ports où le métier de charpentier ou caltat est également en maîtrise, mais encore dans ceux où il en est autrement, à raison de pluieurs dispositions importantes qu'il contient: c'est ce qui m'a fait penser qu'on en seroit pas sâché de le trouver à la suite de cet article.

Notre Ordonnance n'a point renouvellé les défenses faites par l'art. 98 de l'Ordonnance de 1584, à tous charpentiers de navires de prendre aucuns coupeaux de bois, même quand ils leur feroient offerts par les propriétaires des navires, & cela de peur que cet attrait ne les engageât à offoiblir trop les pieces de bois, à peine, est-il dit, de cent livres tournois d'amende de part

& d'autre, payable par corps.

Mais delà il ne faut pas conclure que cette Ordonnance ait entendu déroger à ces défenses en général, non-seulement parce qu'elles sont justes dans le principe & dans leurs motifs, mais encore parce que l'Ordonnance du mois d'Avril 1689 les a effectivement réitérées, art. 17, tit. premier duliv. 11, en réduisant toutesois l'amende contre les ouvriers à un écu. L'art. 9, tit. 5 du Réglement général du 6 Octobre 1674, avoit même borné l'amende du charpentiers à 30 fols, mais il ordonnoit le carcan en cas de récidive; & l'art. 24, tit. 8, portoit aussi l'amende à un écu contre les ouvriers.

Le même article 17 & le suivant, par rapport aux cloux & autres choses appartenantes à Sa Majesté, aux cordages, serrailles, bois & autres ustensiles des vaisseaux, enchérissent même sur l'Ordonnance de 1584, en ce qu'ils ordonnent, outre la confication de ces choses volées, que ceux qui les auront fouffraites, & ceux qui les auront achetées d'eux, foient puni corporellement, au lieu que les articles 99 & 100, de ladite Ordonnance de 1584, avoient borné la peine à une amende de 50 livres, ou de 100 livres outre la

confiscation.

Il est vrai que cette Ordonnance de 1689, ne regarde pas en cette partie les navires marchands; mais l'intérêt public exige qu'il ne soit pas permis aux charpentiers d'emporter des coupeaux, à moins en tout cas que ce ne soit du consentement exprès du propriétaire du navire, ou de ceux qui veillent pour lui à la construction ou au radoub; & à l'égard de ceux qui volent des cordages ou ferrailles, il est juste aussi qu'ils soient punis suivant la nature du vol. Sur quoi voir l'art. 16, tit. premier du liv. 4 ci-après, & les deux articles suivans, pour les défenses d'acheter des matelots des cordages, ferrailles ou autres ustensiles de navire, & des étoupes.

## LETTRES-PATENTES SUR ARREST,

Portant Réglement pour les Calfats de Marseille.

Du 23 Novembre 1726.

### REGISTRÉES EN PARLEMENT.

& de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier, & Terres Adjacentes: A nos amés & féaux les gens tenans notre Cour de Parlement

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France à Aix. Salut. Par Arrêt du 14 Octobre dernier. Nous aurions établi une Police par rapport aux Calfats de notre Ville de Marscille, réglé le temps de l'apprentissage de ceux qui veulent apprendre ce métier, ce qu'ils donneront à leurs maîtres, le temps pendant lequel ils serviront en qualité de compagnons, leur réception, celle des calfats forains, les cas dans lesquels lesdits calfats forains pourront travailler dans ladite Ville, les heures du travail des calfats, & le prix de leurs journées, & artribué en premiere instance la connoissance des contraventions & contestations qui naîtront pour l'exécution dudit Arrêt aux Officiers de l'Amiranté de ladite Ville, dont les Sentences feront exécutées pour les condamnations d'amendes, nonobstant l'appel, & sans préjudice d'icelui, sans qu'il puisse être accordé de défenses, & ordonné que sur ledit Arrêt toutes lettres nécessaires seront expédiées. A ces causes, nous avons, conformément audit Arrêt du 14 Octobre dernier, ciattaché fous le contre-scel de notre Chancellerie, ordonné & ordonnons par ces présentes fignées de notre main.

#### ARTICLE PREMIER.

Que ceux qui voudront apprendre le métier de calfat, pourront entrer en apprentissage à l'âge de treize ou quatorze ans, & payeront chacun seulement trente livres au maitre avec lequel ils s'engageront; désendons audit maitre d'exiger d'avantage, à peine de deux cens liv. d'amende, dont moitié applicable au dénonciateur, & l'autre moitié à la constrairie des calfats.

II. Ordonnons qu'en cas du décès du maître, avant les huit premiers mois de l'apprentissage expirés, la succession dudit maître sera tenue de rembourser à l'apprentis la somme de 15 livres, & que ledit apprentis la somme de 15 livres, & que ledit apprentis sera obligé de s'engager avec un autre maître pour y continuer le reste de son apprentissage, lequel maître sera tenu de le recevoir pour ladite somme de 15 livres seulement.

III. Déclarons la fuccession du maître dont l'apprentis auroit resté huit mois en apprentisage avec lui, exempte de rien rembourser audit apprentis qui pourra se mettre en apprentisage chez un autre maître pour le temps qu'il lui restera encore à faire, lequel maître sera tenu de le recevoir sans rien exiger de lui.

IV. Voulons que les maîtres menent euxmêmes lesdits apprentifs au travail, qu'ils ne puillent les donner à d'autres maîtres pour les y conduire, à peine de dix livres d'amende.

V. Qu'ils foient tenus d'avoir chacun un apprentif, à peune d'interdiction du travail de leur métier pendant le temps qu'ils n'en auront point.

V1. Permettons néanmoins aux maîtres qui n'auront point d'apprentifs, de conduire au travail les apprentifs dont les maîtres feront malades, ou obligés de s'abfenter du Port de Marfeille, auquel cas feulement le travail ne fera point interdit auxdits maîtres qui n'auront point d'apprentifs.

VII. Ordonnons que les enfans de maitres calfats feront reçus pour apprentifs par préférence à tous autres, enfuite les enfans de l'Hôpital de Saint Jacques, & de celui de Notre-Dame de la Charité, lesquels seront présentés aux maitres calfats par les Recteurs desdits Hôpitaux, fans que leidits maitres calfats puissent les refuser, à moins qu'ils n'eussent dejà chacun un apprentif, & que lesdits enfans ne susfent d'une complexion trop soible pour le métiers de calfat, auquel cas lesdits maitres calfats exposeront au Lieutenant de l'Amirauté les raifons de leur refus, lequel fera obligé de juger fommairement & sans frais de la validité ou invalidité du refus sur l'inspection desdits enfans, pour lesquels enfans qui entreront en apprentillage.

VIII. Il fera payé trente livres par les Recteurs desdits Hôpitaux au maitre calfat chez leq quel ils feront reçus, & fourni aussi par lesdits Recteurs, les vêtemens & outils nécessaires.

IX. Voulons qu'il foit payé seulement pour l'apprentisse, les sommes réglées par nos préfentes, & en conséquence désendons auxdits apprentifs de rien payer de plus, soit par rapport à leur entrée ou sortie pour quesque canse & sous quelque prétexte que ce soit, ni de donner aucun repas, à peine de dix livres d'amende contre chacun de ceux qui auront exigé quelque prétendu droit, ou afsité à quelque repas donné par aucun desdits apprentifs.

X. Faifons défenfé de recevoir aucun maître calfat qu'il n'ait fait les années d'apprentiffage, & celles en qualité de compagnon mentionnées ci-après.

XI. Voulons que ceux qui commenceront à apprendre le métier de calfat à l'âge de treize ans, foient tenus de faire trois années d'apprentiflage, que les autres qui ne commenceront qu'à quatorze ans, n'en faffent que deux.

XII. Et qu'ils soient obligés les uns & les autres de justifier leur apprentissage par contrat, à l'exception cependant des fils de maitres calfats qui seront seulement tenus de faire faire mention sur le registre des classes de leur apprentissage, laquelle mention sera signée par le maitre cassat qui les prendre pour apprentis, & l'expédition délivrée par l'Officier des classes.

XIII. Ordonnons aux enfans des Hôpitaux, après leur apprentiffage fini, de fervir leurs mattres en qualité de compagnons pendatt deux ans, fans autre falaire que les habits & la nour-riture.

XIV. Ordonnons aussi aux autres ensans qui auront sini leur apprentissage, de servir pareillement deux ans en qualité de compagnons pour être reçus muitres, à l'exception cep endant des sils de maitres qui ne seront tenus de servir qu'une seule année, & sans qu'il puissent être assures les maitres chez les maitres à demeurer chez les maitres chez les quels ils auront fait leur apprentissage.

XV. Voulons que les calfats foient reçus à la maitrife par le Lieutenant de l'Amirauté après avoir été examinés en fa préfence, & en celle de notre Procureur en ladite Amirauté par deux prud'hommes ou maitres calfats, le tout fans frais; qu'il ne foit payé au Greffier pour l'expédition de la lettre de maitrife que vingt fols

feulement.

XVI. Et que les calfats forains qui justifieront audit Lieutenant de leur maitrife dans d'autres Ports, ou qui auront fait deux campagnes sin nos vaiiseaux ou galeres, on trois sur d'autres bâtimens François en qualité de calfats, soient reçus maitres sans autre apprentislage, & sans frais, s'ils veulent s'établir en ladite ville de Marseille par mariage ou autrement.

XVII. Lesquels calfats forains seront tenus de justifier les campagnes qu'ils auront faites à notre service, & sur les autres bâtimens François par des certificats des Officiers des Classes de leur quartier, dont sera fait mention dans

leurs lettres de maitrife.

XVIII. Et obligés après leur réception d'aller au Bureáu des Classes pour s'y faire enrégistrer

en ladite qualité.

XIX. Ordonnons aux maîtres calfats d'élire annuellement quatre prud'hommes, letquels auront foin des aflares de la confrairie, vifiteront journellement le travail des ouvriers calfateurs, & qui, en cas d'abus & de malfaçon, en rendront inceflamment compte au Lieutenant de

l'Amirauté, à peine d'en répondre.

XX. Voulons que les prud'hommes des calfats entretiennent en hon état, aux frais de la confrairie, le nombre des ponts nécessaires, tant pour nos galeres, que pour les autres bâtimens qui sont dans le Port de Marseitle, pour les louer à tous ceux qui en auront besoin, moyennant trois fols par chaque pont ordinaire, & tix sols peur ceux destinés au chauffage des vailleaux. Laitons défenses à toutes personnes d'avoir de ces sortes de ponts, & de se servid'autres que de ceux desdits prud'hommes, à peines de confiscation au profit de la confrairie des maîtres calfats.

XXI. Enjoignons auxdits prud'hommes de donner aux capitaines, patrons & propriétaires des bâtimens de mer, les chefs d'ouvrage & meneurs d'œuvres qu'ils leur demanderont, & pour cet effer de leur nommer fix ou huit maîtres calfats, parmi lesquels lesdits propriétaires, capitaines ou patrons, pourront choisir ceux qu'ils jugeront les plus convenables pour le service de leurs navires.

XXII. Enjoignons aussi auxdits prud'hommes de donner auxdits propriétaires, capitaines ou patrons, le nombre d'ouvriers calsateurs qu'ils leur demanderont pour servir sous les les ches d'ouvrages & meneurs d'œuvres, sans que les dits propriétaires, capitaines ou patrons puissent retuser ceux qui leur seront donnés, excepté dans le cas d'invalidité, laquelle sera justifiée par un extrait du registre du Bureau des Classes.

XXIII. Et d'agir en leur honneur & confcience dans la diftribution qu'ils feront auxdits propriétaires, capitaines ou patrons des ouvriers caltateurs; enforte que les ouvriers foibles ne foient point employés au calfatage d'un même navire, le tout ainfi qu'il est reglé par leurs Statuts.

XXIV. Voulons qu'en cas de refus ou de retardement de la part desdits prud'hommes ou de manque de calfats, le Lieutenant de l'Amirauté puisse donner aux propriétaires, capitaines ou patrons, après avoir entendu préalablement lesdits prud'hommes, une permission par écrit de faire venir des calfats forains, laquelle permission leur sera accordée sans aucun frais.

XXV. Et que lesdits calfats forains ainsi venus dans ladite ville de Marseille, soient tenus à leur arrivée de se présenter au Bureau des Classes pour y être registrés; que le certificat dudit enrégistrement soit par eux porté au Gresse de l'Amirauté, pour y être registré lans frais; au moyen de quoi voulons qu'ils puissent travailler dans ladite Ville pendan le temps & espace de deux mois, à compter du jour de leur enrégistrement; désendons aux prud homes & calfats de ladite Ville de les troubler, à peine de cinq cens livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts envers les propriétaires, capitaine ou patrons, desquels l'ouvrage aura éte retardé.

AXVI. Faifons défenfes aux propriétaires, capitaines ou patrons, de renvoyer, avant la perfection de l'ouvrage, les chefs d'ouvrage & meneurs d'œuvres, les calfats, compagnons &

apprentifs, fice n'est en cas d'invalidité, laquelle sera justifiée par un extrait du registre du Bureau des Classes.

XXVII. Faifons pareillement défenfes aux dits chofs d'ouvrage & meneurs d'œuvres, calfats, compagnons & apprentifs, de quitter l'ouvrage avant qu'il foit achevé, à peine de dix livres d'amende, & d'être privé de travailler pendant un mois dans le port, à moins qu'ils ne soient commandés pour notre fervice, ou qu'ils ne s'engagent pour s'embarquer fur les bâtimens du commerce.

XXVIII. Voulons que les capitaines, maîtres ou patrons des bâtimens de mer des autres ports de notre Royaume, qui auront des calfats, lefquels feront portes fur le rôle d'équipage, puiffent les employer à racler, bruiquer ou calfater leurs bâtimens en se servant des ponts des

prud'hommes.

Défendons auxdits prud'hommes & calfats de Marfeille, de les troubler, & enjoignons auxdits prud'hommes de fournir auxdits capitaines, maîtres ou patrons, les autres calfats dont ils pour-

ront avoir befoin.

XXIX. Faisons défense à tous calfats de prendre à forfait le calfatage d'aucuns bâtimens, à peine de privation de leur maîtrise, & à tous propriétaires, capitaines ou patrons des vaiffeaux, ou autres bâtimens de mer, de donner à forfait le calfatage de leurs bâtimens, à peine de cent liv. d'amende, dont moitié applicable au dénonciateur, & l'autre moitié à la confrairie des calfats.

XXX. Ordonnons aux ouvriers calfateurs de commencer leur travail, pendant l'hiver, à fix heures du matin, qu'ils finiront à la nuit. & de le commencer en été à cinq heures & demie du matin, pour finir à sept heures du soir; voulons qu'ils puissent prendre pour leur repos une heure & demie en hiver, & trois heures en été, ce qui sera observé les samedis & les veilles des Fêtes, comme les autres jours ouvrables.

XXXI. Défendons auxdits calfats de travailler de leur métier hors lesdites heures reglées, à peine contre chacun d'eux de trois livres d'amende, & de trente livres aussi d'amende contre les propriétaires, capitaines ou patrons, sur les bâtimens desquels ils travailleront; lesdites amendes appliquables à la confrairie des calfats. Enjoignons aux prud'hommes desdits calfats. de donner avis à notre Procureur de l'Amirauté de ceux qui auront coutrevenu, à l'effet de poursuivre les délinquans.

XXXII. Voulons néanmoins qu'en cas qu'une veille de Fête ou de Dimanche l'ouvrage d'un

bâtiment se trouvât affez avancé pour qu'il ne fallût plus qu'une heure, ou une heure & demie pour en finir le travail, ou que dans les cas particuliers d'un départ forcé de quelque navire, où il seroit nécessaire d'excéder les heures de travail, même de les continuer pendant la nuit, de tirer un navire d'un danger évident. ou autres cas également pressans, les ouvriers calfateurs travaillans audit bâtiment, foient tenus de continuer l'ouvrage pendant ledit temps, fur la permission qui leur en sera accordée par le Lieutenant de l'Amirauté, lui en justifiant la nécessité; duquel travail lesdits ouvriers seront payés à proportion du prix de leurs journées,

sans pouvoir en exiger d'avantage.

XXXIII. Ordonnons que le prix des journées demeurera fixé à trente-fix fols pour chacun des chefs d'ouvrages, trente-trois fols pour chacun des meneurs d'œuvres, trente fols pour chacun des maîtres calfats, vingt fols pour chacuns des compagnons, & dix fols pour chaque apprentif. Failons défenfes auxdits ouvriers d'en exiger d'avantage, à peine pour la premiere fois de restitution du sur-exigé, & de dix livres d'amende en cas de récidive; & aux propriétaires, capitaines ou patrons, de donner plus forts falaires auxdits ouvriers, à peine pour la premiere fois de trente livres d'amende, & du double en cas de récidive. Permettons néanmoins auxdits ouvriers de recevoir, fans tirer à conséquence, pendant un an, à commencer du premier Janvier prochain, jusqu'à quarante fols pour les chets d'ouvrages. trente-fept fols pour les meneurs d'œuvres. trente-cinq fols pour les maîtres calfats, vingtdeux fols pour les compagnons, & douze fols pour les apprentifs.

XXXIV. Voulons que lorsque le calfatage

d'un bâtiment sera fini , le prud'homme des calfats qui en aura en l'inspection, donne au capitaine dudit bâtiment, fur le rapport des principaux ouvriers, un certificat contenant le nombre des journées du travail qui y aura été fait, & les sommes qu'il aura payé pour lesdites journées, lequel certificat fera écrit & figné de la main dudit prud'homme, & fervira de quittance audit capitaine, & de piece justificative de la dépense qu'il aura fait à ce sujet.

XXXV. Attribuons en premiere instance aux Officiers de l'Amirauté de Marfeille, à l'exclusion de toutes nos Cours, & autres Juges, la connoissance des contraventions, contestations qui naîtront pour l'exécution des présentes, lesquelles feront jugées par eux sans frais.

XXXVI. Voulons que les Sentences qui in-

terviendront contre les délinquans, foient exécutées pour les condamnations d'amende nonobstant l'appel, & sans préjudice d'icelui, sans

qu'il puisse être accordé de défenses.

XXXVII. Et que ceux qui appelleront desdites Sentences, soient tenus de faire statuer sur appel, & de le mettre en état d'être jugé definitivement dans un an du jour & date d'icelui, sinon & à faute de ce faire, ledit temps passé, ladite Sentence sortira son plein & entier effet, & l'amende sera distribuée conformément à ladite Sentence, & le dépositaire d'icelle bien & valablement d'échargé.

XXXVIII. Voulons au furplus que nos Ordonnances & Réglemens, pour le fait de la Marine, & des Statuts des maîtres calfats de Marseille, toient exécutés en ce qui ne sera point contraire auxdites présentes. Si vous mandons & ordonnons que ces présentes vous ayez à faire registrer, & leur contenu faire exécuter de point en point, suivant leur sorme & teneur; car tel est notre plaistr. Données à Fontaines bleau le vingt-troisseme jour de Novembre, l'an de grace mil sept cent vingt-six, & de notre regne le douzieme. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi, Comte de Provence, PHELYPEAUX. Et scellé du grand Sceau de cire jaune.

Enrégistrées au Parlement d'Aix le 17 Feyries.





## TITRE X.

Des navires & autres bâtimens de mer.

Ous ces noms de navires ou autres bâtimens de mer, sont compris même les chaloupes, les esquis, & les plus petits bateaux, parce que tout cela sert à la navigation. Sub vocabulo navis omnia navigationum genera comprehenduntur. Stypmanus ad jus maritimum, part. 3, cap. 1, n. 8, sol. 276. Stracha, de navibus, part. 1, 2. Casa regis, disc. 1, n. 29.

On peut voir les mêmes Auteurs avec Cleirac, & quantité d'autres pour la différence de la construction des navires, tant anciens que modernes, & la variation de leurs noms & de leurs pieces. La partie ancienne est de leur pure curiosité; mais l'autre peut avoir son utilité à l'occasion.

### ARTICLE PREMIER.

Ous navires & autres bâtimens de mer seront réputés meubles, & ne seront sujets à retrait lignager; ni à aucuns droits seigneuriaux.

Ly a long-temps que les navires & les bateaux sont déclarés meubles. Brodeau, sur l'art. 90 de Paris, n. 4; Ferriere, sur le même art. n. 14; Duplessis, traité des meubles, sol. 135. Edit du mois d'Octobre 1666. Rec. de Neron, tom. 2, sol. 80. Stypmannus, ad jus maritimum, part. 4, cap. 1°. n. 3, sol. 363.

Ét qu'en cette qualité ils ne sont pas sujets au retrait lignager, Tiraqueau, S. premier, gl. 7, n. 87 & 89; Grimandet, liv. 4, chap. 17; Kuricke, quest. 9, sol. 862. Loccenius, de jure maritimo, lib. 3, cap. 6, n. 4, sol, 269, dit que c'est le droit commun, mais que, en quelques villes du Nord, le ciroyen est préséré pour l'achat d'un navire à tout étranger; jure propinquiori, dit-il, quas jure congrui vel retrastus.

Ni aux lods & ventes ou autres droits feigneuriaux. D'Argentré, de laudimis, cap. 1, \$. 29; Stracha, de navibus, part. 2, n. 31, Guyot, traité des fiefs, tom. 3, chap. 9, fol. 460 & 461.

Tome I. Gggg

Ainsi cet article, sur ces trois points, n'a pas formé un droit nouveau. Cependant en Normandie & en Bretagne, les navires sont sujets aux lods & ventes, nonobstant cet article de l'Ordonnance. Boërius, quest. 177, n.6 & 8, avoit aussi pensé qu'à Bordeaux les lods & ventes étoient dus en vente de navire; mais que cette opinion sût véritable ou non alors, il est certain qu'à présent l'on suit à Bordeaux la disposition du présent article, comme dans le ressort du Parlement de Paris, & partout ailleurs qu'en Bretagne & en Normandie. l'Auteur des notes sur la jurisdiction de la marine; Cleirac, art. 5, n. 8 & suiv. p. 398.

Mais le navire quoique meuble, & destiné au transport des marchandises, étant vendu, n'est pas réputé marchandise, à l'esset de payer un droit qui n'est dû que sur des marchandises. Arrêt du Parlement de Paris du 19 Janvier 1605, dans Peleiis, question 103. Navis, dit Mornac, non venit appellatione

mereis licet sit mobilis.

### ARTICLE 11.

SERONT néanmoins tous vaisseaux affectés aux dettes du vendeur, jusqu'à ce qu'ils aient fait un voyage en mer sous le nom & aux risques du nouvel acquéreur, si ce n'est qu'ils aient été vendus par décret.

AFFECTÉS & non hypothéqués, comme on le dit ordinairement, si ce n'est dans les pays où les meubles sont susceptibles d'hypothéque comme les immeubles. Mais dans ce pays là même, les navires n'ont pas plus de suite par hypothèque que les autres meubles; ils ne sont sujets à l'hypothèque

qu'autant qu'ils sont encore dans la possession du débiteur-

Il est vrai parmi nous que les navires peuvent être saiss réellement & décrétés par autorité de justice, mais pour cela ils n'en sont pas moins de véritables meubles; d'où il s'en suit que dans le ressort du Parlement de Paris, & partout ailleurs où les meubles ne sont pas susceptibles d'hypotheque, il n'y a pas d'hypotheque absolument à faire valoir sur les navires, à l'esset de donner la présérence aux créanciers hypothécaires sur les créanciers chirographaires. Dès que leurs créances sont ordinaires & sans privilege, leur condition est égale; & sans avoir égard à l'hypotheque, ils doivent être admis à toucher ce qui resse du prix du décret par concurrence & par contribution au sol la livre entr'eux de leurs créances. V. ce qui a été observé ci-dessus, art. premier & 16, tit. 14 du liv. premier.

Aux dettes du vendeur. Comme l'article ne distingue point, il saut l'entendre de toutes dettes, tant simples, chirographaires, qu'hypothécaires & privilégiées. A la vérité cela paroît d'abord extraordinaire, sur-tout par rapport aux dettes non privilégiées, attendu, d'un côté, qu'il s'agit ici d'une vente saite par acte devaot Notaires, par argument de l'article suivant, au moins pris à la lettre; & d'un autre côté, que conformément à la maxime générale du pays coutumier, meubles n'ont suite, l'Edit du mois d'Octobre 1666 avoit autorisé

la vente volontaire des navires, de maniere que l'acquéreur ne pouvoit être recherché sous aucun prétexte par les créanciers du vendeur. Mais au sonds, quoique cette décision eût pour motif l'intérêt de la navigation & du commerce, ilen pouvoit résulter des abus & des fraudes, ainsi c'est avec juste raisson qu'il y a été dérogé par cet article; car enfin un navire pour être au rang des meubles, n'en est pas moins un objet sur lequel les créanciers de celui à qui il appartient, ont naturellement plus de droit de compter que sur ces autres essets. On conçoit d'ailleurs que ce n'est pas un esset négociable comme une lettre de change, une sacture de marchandises, un billet à ordre, &c. & qu'en qualité de meuble corporel, il convenoit qu'il ne pût essicacement changer de maître que par une tradition réelle & sensible, ou quelque chose d'équivalent.

Il falloit donc, en matiere de vente ou transport de navire, une formalité supplétive au désaut d'une tradition réelle sensible, pour lui donner sa persection & son effet contre les créanciers du vendeur; & c'est à quoi notre article a pourvu d'une maniere aussi sage que simple & naturelle, en exigeant que l'acheteur ou cessionnaire s'it faire un voyage au navire en mer, sous son nom & à ses risques, sans quoi le navire demeureroit toujours assecté aux dettes

du vendeur.

Jusques-là l'acheteur ne peut donc se prétendre à couvert des dettes de son vendeur; & étant inquiété à ce sujet, il faut nécessairement, ou qu'il remette le navire aux créanciers en nature, au même état qu'il étoit lors de l'achat pour être vendu en justice à la maniere accoutumée, ou qu'il en rapporte le

prix pour être distribué aux termes de droit.

Mais s'il a acquis le navire par décret, toutes les dettes auxquelles le navire étoit affecté, privilégiées ou autres, & de quelque nature que fût le privilége, ayant été purgées par leffet du décret, l'acquéreur qui a configné le prix du décret, ne peut plus être recherché pour raison d'aucune dette du fais, & cela qu'il ait fait naviger le navire à ses risques ou non, cette condition n'étant requise par cet article qu'en cas de transport ou vente volontaire.

par la raison qu'il n'y a point d'hypotheque qui puisse influer sur le navire, attendu qu'il est pur meuble, on sent que l'action à sormer de la part des créanciers contre l'acheteur ou cessionnaire, n'est pas celle en interruption de possession, assectation par hypotheque, paiement ou déguerpissement, qui ne peut s'appliquer qu'aux immeubles. Cela peut d'autant moins faire de difficulté, que s'il s'agissoit de l'action en interruption, &c. il n'y auroit que les créanciers hypothecaires, antérieurs à l'achat, qui auroient droit de l'intenter, tandis que l'article est surement au prosit tout de même des créanciers

chirographaires privilégiés ou non.

L'action qui compete en ce cas aux créanciers en général, est donc d'une autre nature, & ce ne peut être que l'action révocatoire sondée sur ce qu'aux termes de cet article, l'acheteur n'a pu acquérir le navire à leur préjudice. Et comme cette action est toujours ouverte jusqu'à ce que le navire ait sait un voyage en mer, sois le nom & aux risques de l'acheteur, il s'ensuit que les créanciers ont droit de la former, ou l'un d'eux, non-sculement avant teute déclaration de proprieté de la part de l'acquéreur au gresse de l'Amirauté, mais encore depuis cette déclaration & le départ du navire, jusqu'à ce que le

Gggg ij

voyage soit achevé; après quoi ils sont non-recevables à inquiéter cet acheteur

de quelque nature que soient leurs créances.

Il faut observer néanmoins qu'il n'est question ici que de purger les dettes du vendeur, & nullement le droit des copropriétaires du navire; de sorte que si le vendeur de la totalité du navire avoit des intéressés dans la propriété, l'acquéreur ne purgera pas la propriété de ces intéressés en faisant faire un voyage au navire sous son nom; la raison est qu'il n'a pu acquérir que ce qui appartenoit au vendeur dans le navire, & qu'ainsi il a acquérir que ce qui appartenoit au vendeur dans le navire, & qu'ainsi il a acquérir que ce qui appartenoit au vendeur dans le navire, de qu'ainsi el reste à non domino, au moyen de quoi point de translation de propriété à cet égard en sa personne. Mais n'y auroit-il point un temps après lequel les copropriétaires seroient non recevables à réclanter leurs portions? Il semble que l'on pourroit admettre la fin de non-recevoir en faveur de l'acheteur, s'il avoit, sous son nom seul, fait faire au navire un voyage complet au long cours, à moins qu'il n'y eut preuve que lors de son achar, il savoit que le navire n'appartenoit à son vendeur que pour une portion.

Une autre observation à faire au sujet de notre article, est que ce voyage aux risques de l'acquéreur, opérant la prescription à son prosit, il n'y aura que ccux des créanciers qui se seront pourvus contre l'acquéreur, avant le voyage achevé, ou qui auront formé leur intervention dans l'instance, aussi avant ce temps là, qui puissent l'inquiéter, pour le rapport du navire ou du prix jusqu'à concurence de leur dû. de maniere que s'il aime mieux leur payer leur dû que d'abandonner le navire, l'intervention formée postérieurement au voyage achevé, de la part de quelqu'autre créancier, quelque privi-légié qu'il soit, non seulement ne pourra nuire à cet acquéreur, mais même empêcher les créanciers, plus diligens, d'êre payés suivant cet axiome vigi-

lantibus jura subveniunt.

Mais aussi, si au lieu, par l'acquéreur, d'offrir de payer les créanciers qui l'ont poursuivi avant le voyage achevé, il aime mieux abandonner le navire; alors le navire étant mis sous la main de justice, à l'effet d'être vendu judiciairement, c'est un abandon qui tourne au prosit de tous les créanciers, aussibien en saveur de ceux qui n'étoient plus en état d'inquiéter l'acquéreur, que des autres; de maniere que ceux qui avoient laissé prescrire l'acquéreur contreux, sont recevables à former opposition aux criées du navire, & à demander d'être payés par présérence même aux autres, si leurs créances sont plus privilégiées.

La raison est qu'au moyen de l'abandon cu déguerpissement dunavire, ils sont rentrés dans tous leurs droits, n'y ayant eu que l'acquéreur, dans l'origine, qui sût en droit de se prévaloir contr'eux de la fin de non-recevoir, & ce même acquéreur, après son déguerpissement, n'étant plus en état de leur

opposer cette fin de non-recevoir.

C'est ce qui se pratique en matiere d'interruption de possession, suivie du déguerpissement ou délaissement de l'acquéreur, lorsque par événement ceux des créanciers contre lesquels il avoit prescrit, interviennent dans l'instance de saisse réelle du bien déguerpi; sur quoi voir le Commentaire de la coutume de la Rochelle, art. 63, n. 195. Et comme la raison de décider est la même dans l'espece, la décision y est par conséquent applicable.

Au furplus, le voyage requis par cet article, pour purger les dettes du ven-

deur, s'entend de tout voyage en mer, au fimple cabotage comme au long cours, pourvu néanmoins qu'il y ait changement d'Amirauté. A cela près, il ne s'agit point d'un voyage complet pour l'aller & le retour, l'un ou l'autre fushit. Par exemple, j'ai acheté un navire à Bordeaux, à Nantes, &c. & je le fais venir en ce Port fous mon nom & à mes risques. Dès qu'il est arrivé dans ces rades, sans que j'aie été inquiété par les créanciers de mon vendeur, c'en est assez pour que je sois en état de leur opposer la fin de non-recevoir. De même si ayant acheté ici le navire, je l'envoie à Bordeaux, à Saint-Malo, ou aux isles de l'Amérique, dès qu'il sera rendu à sa destination, je serai à convert de toute recherche, & en cette partie le voyage fera censé achevé quoique sa destination pour Bordeaux ou Saint-Malo ne soit pas définitive, & quoi qu'à l'égard du voyage de long cours, je fois obligé de faire revenir le navire dans le port où je l'ai armé. Mais si je me contentois de l'envoyer à Rochefort, dans la rade de Saint Martin de Ré, ou à Marans; ou si l'envoyant dans la riviere de Seudre, ce n'étoit que pour lui faire donner un radoub; je ne serois pas en termes de me prévaloir de la disposition de cet article, soit parce qu'il n'y auroit pas de changement d'Amirauté au premier cas, foit parce qu'au second, quoique avec changement d'Amirauré, il n'y auroit pas réellement de voyage, n'étant question que d'un radoub, qui ne peut être qu'une préparation à un voyage,

Je penserois même par rapport à nous, que pour qu'un navire sût censé avoir sait un voyage en mer, il faudroit que ce voyage sût au-delà des Pertuis; & encore que si après avoir passé les Pertuis, le navire relâchoit sans achever son voyage, ce ne seroit pas avoir rempli la condition imposée par

cet article à l'acheteur pour purger les dettes du vendeur.

Tout ccci, au reste, est applicable à la vente d'une portion de navire aussibien qu'à la vente de la totalité d'un vaisseau, & regarde les barques & au tres petits bâtimens, comme les grands navires; aussi l'article dit tous vaisseaux.

Il a été observé sur l'art. 6, tit. 8 ci-dessus, qu'au rapport de Loccenius, de jure maritimo, lib. 3, cap. 6, n. 4, en plusieurs pays du Nord, il n'est permis de vendre un navire qu'après un certain temps; comme en Dannemark & à Hambourg, qu'après dix ans; à Lubec, qu'après sept ans; à Straltund, qu'après six ans; & à Dantzic, qu'après trois ans. Si cela nous paroît contraire au droit commun, d'autres peuples blâmeront notre loi, qui défend de demander la licitation d'un navire, & cela sans aucune limitation de temps, puisqu'elle n'est pas moins contraire au droit commun, & peut-être même au bien du commerce qui en a pourtant été le motif.

### ARTICLE 111.

A vente d'un vaisseau étant en voyage, ou faite sous seing privé, ne pourra préjudicier aux créanciers du vendeur.

L'a raison pour laquelle la vente d'un navire étant en voyage ne peut préjudicier aux créanciers du vendeur, qu'elle soit faite par acte authentique ou par sous seing privé, est la même que celle de l'article précédent; elle est même ici plus pressante encore, attendu qu'un vaisseau au voyage est naturellement, pour ne pas dire nécessairement, chargé de quantité de dettes privilégiées, telles que sont celles causées pour sourniture de cordages, voiles, munition de bouche & de guerre, & autres choses nécessaires pour son équipement: dettes qui ne se paient presque jamais que trois ou six mois après le départ du navire. Or, sans compter les autres créanciers qui n'ont peutêtre sait crédit au propriétaire que sur la sorte d'assurance que leur donnoit le navire, on conçoit de quelle conséquence il est, que par une vente secrette & après coup, le propriétaire du navire n'ait pas la faculté d'ôter à ses créanciers leur gage naturel, & de les priver ainsi de leur dû.

Si cet article n'ajoute pas comme le précédent, jusqu'à ce que le navire ait fait un voyage, sous le nom & aux risques de l'acquéreur, c'est que la chose n'est plus praticable, le navire étant actuellement au voyage sous le nom & aux

risques du propriétaire vendeur.

Tout ce que pourroit faire l'acquéreur, se servit de faire enrégistrer son contrat au gresse de l'Amirauté, avec déclaration qu'il entend que le voyage soit continué à son nom & à ses risques; mais outre que cela ne servit pas notoire, comme les expéditions du navire prises au nom du propriétaire vendeur, sur la foi desquelles expéditions ses créanciers ont droit de se tenir tranquilles, sans aucun soupçon d'une pareille vente; c'est qu'en tout cas notre article n'apportant aucune limitation à sa disposition, il n'y a pas d'apparence d'en admettre aussi aucune; une vente de cette nature ne pouvant au reste être que frauduleuse, sur-tout à l'égard des créanciers privilégiés.

Que l'acquéreur en ait payé le prix ou non, c'est la même chose; les créanciers sont également en droit de l'obliger de leur faire l'abandon du nayire.

si mieux ils n'aiment se contenter de lui en faire rapporter le prix.

Cet article encore comme le précédent, est applicable tout de même à la vente d'une portion du navire, & aux petits bâtimens comme aux grands vaisseaux, n'y ayant aucune raison de différence, ou plutôt l'article ne distinguant point.

Mais il faut dire le contraire de la cargaison, parce qu'elle n'a rien de commun avec le navire, & à plus sorte raison d'un chargement particulier de marchandises dans un navire. L'article ne parlant que de la vente du navire, ne doit pas souffrir d'extension à la cession d'un intérêt de la cargaison,

ou d'un chargement de marchandises.

Pourquoi en effet seroit-il moins permis à quiconque d'accepter d'un négociant, sans fraude, la cession de pareils objets, sous prétexte qu'ils sont sur mer ou aux colonies, que s'ils étoient en France, ou s'il s'agissoit d'un intérêt dans un achat de sucre, d'indigo, ou autres marchandises? Or, personne ne doute que ces sortes de cessions ne soient licites pour l'avantage & circulation du commerce, & que l'acheteur ou cessionnaire ne soit à couvert de toute recherche; dès qu'il a eu la tradition réelle des essets à lui transportés, ou si cette tradition n'est pas praticable, du jour du transport, qu'il l'ait signisé ou non, la maxime, simple transport ne saisse, établie par l'article 108 de la coutume de Paris, n'étant pas applicable à ces sortes de négociations.

Il en doit donc être de même des effets étant sur mer ou aux colonies; & sous prétexte que la tradition ne peut s'en faire, non plus que la signification de la cession, on ne doit pas exiger, pour y suppléer, que le cessionnaire sasse enrégistrer la cession au gresse de l'Amirauté du lieu du départ du navire, asin de notoriété, qu'il observe quelqu'autre formalité. Il sussit qu'il soit porteur des sastures ou des connoissemens des marchandises dont le transport lui est fait, soit par un ordre à son prosit au dos de ces pieces, soit par un acte séparé pardevant Notaires, ou sous signature privée, d'autant plutôt que tout est à ses risques dès l'instant du transport.

Tel est l'usage constant du commerce, fondé sur ce qu'il importe extrêmement de favoriser la rapidité de ses opérations, ou plutôt sur la nécessité de les mettre à couvert d'atteinte, dès qu'elles sont exemptes de frau les; sans quoi il tomberoit nécessairement, tant au-dedans qu'au-dehors du Royaume.

C'est aussi sur ce principe, que par Arrêt du Parlement du 11 Mars 1752, insirmatif d'une Sentence de la Sénéchaussée de cette ville de la Rochelle du 20 Juin 1747, (ledit Arrêt rendu en la quatrieme Chambre des Enquêtes, au rapport de Mr. de Lépine de Grandville, en faveur du sieur Etienne-Louis Denis, négociant de cette Ville, contre quelques créanciers du sieur Beltremieux, son gendre en faillite, ) les cessions que celui-ci, long-temps avant sa faillite, avoit faites au sieur Denis de plusieurs sactures de marchandises à lui appartenantes, & qui étoient, tant sur mer que dans nos colonies, surent constrmées (avecdommages & intérêts liquidés depuis à plus de 60000 liv.) quoique ces cessions n'eussent point été entégistrées au gresse de l'Amirauté, & que la signification n'en eût point été site à ceux qui étoient les dépositaires des effets avant la faillite dudit seur Beltremieux.

Or, si cela a été ainsi décidé même en faveur du beau-pere, cessionnaire de son gendre, & malgré les objets présentés, avec autant d'art que de malignité, pour insinuer que le beau-pere avoit été secrétement instruit de la faillite sur de son gendre, n'y auroit-il pas de témérité à attaquer, à l'avenir, des cessions de cette nature, qui sont d'un usage journalier dans le commerce, & sans lesquelles encore une sois, il ne sauroit se soutenir? Où en seroit-on, en effet, s'il étoit permis d'attaquer ces sortes de négociations, sous prétexte que la tradition des esses cédés ne seroit pas réelle & essective, ou que le transport ne seroit pas signé avant toute saise, en voulant appliquer à des opérations du commerce des maximes qui ne peuvent lui convenir, & qui par conséquent n'ont pas été introduites pour les régler. Le plus sûr néanmoins, seroit d'enrégistrer les cessions au gresse de l'Amirauté pour les essets étant en mer.

Qu'y a-t'il donc là, après tout, d'extraordinaire? Pourquoi une facture de marchandises & un connoissement (il y saut joindre une police d'assurance, insta, art. 3, tit des assurances,) pourquoi, dis-je, ces papiers ne seroientils pas sujets à être négociés par endossement, comme les lettres ou billets de change & les billets à ordre? Qu'on ne dise pas qu'il est décidé que tout billet à ordre peut être négocié sans qu'il soit nécessaire d'en signifier le transport, & qu'il n'en est pas de même des factures & des connoissemens, à moins en tout cas qu'ils ne soient aussi à ordre; l'objection ne peut tenir contre l'usage du commerce, suivant lequel toute reconnoissance d'une sacture de marchandises est réputée à ordre de sa nature, ni contre l'Arrêt ci-dessus qui l'a jugé de la sorte. Il y a même une raison de plus, & qui est décisive en taveur

de la négociation d'une facture de marchandises, étant en mer ou aux colonies; c'est que, dès l'instant du transport, les essets sont aux risques du cessionnaire; or, seroit-il juste qu'il courût les risques au profit d'autrui?

Il faut donc conclure que la négociation ou ression d'une facture de marchandises ou d'un connoissement faisit dans l'instant celui au profit de qui elle est faite, sans attendre la tradition essective, ni qu'il soit besoin d'en faire la signification, à l'instar de l'endossement d'une lettre de change ou d'un billet à ordre; de maniere que les créanciers du cédant ne peuvent l'attaquer qu'en cas de fraude.

Il faut excepter néanmoins celui qui auroit vendu ces marchandises sans jour & sans terme, & à son défaut celui qui auroit prêté à la grosse sur les mêmes marchandises. Et ces deux exceptions ne dérogent nullement à la décision principale, attendu que dans l'un & l'autre cas la cession servit nulle de plein droit, les marchandises n'appartenant pas alors au cédant, mais au vendeur ou au prêteur à la grosse jusqu'à concurrence de leur dû : c'est pour cela aussi qu'un pareil cédant servit jugé stellionataire & punissable comme tel.

Ce qui vient d'être observé, au reste, ne regarde que la négociation ou cession de ces choses négociables de leur nature par endossement, dont la tradition ne peut se faire sur le champ, autrement que par la délivrance de la police qui faisoit le titre du cédant; & c'est à quoi il faut bien prendre

garde.

S'il s'agissioit d'une vente de marchandises, qu'il sût au pouvoir du vendeur de livrer incessamment comme l'ayant dans sa possession, le contrat seroit alors dans les termes du droit commun; c'est-à-dire, que l'acheteur ne seroit sait vraiment propriétaire des marchandises au préjudice des créanciers de son vendeur, qu'autant qu'il en auroit eu la délivrance & la tradition essession est de retirer les marchandises des magasins du vendeur, au préjudice de la fai-sie d'un créancier; parce que la maxime, meubles n'ont suite quand ils sont hors de la possession, qu'ils peuvent être saiss par ses créanciers, tant qu'ils sont encore en sa possession, quelque vente qu'il en ait faite non suive de tradition.

En cela, au furplus, l'intérêt du commerce n'est nullement blessé, parce que c'est l'assaire de l'acheteur d'avoir payé avant que d'avoir reçu la livraison des marchandises; & qu'à l'égard du vendeur, c'est sa faute si le manque-

ment de livraison l'empêche de toucher le prix convenu.

Cette raison répond d'avance à l'objection qu'on pourroit faire en disant, que si la livraison est nécessaire pour faire passer à l'acheteur la propriété de la chose qui est dans la possession du vendeur & sous sa main, il en doit être de même de la cession d'une facture de marchandises étant en mer ou par-tout ailleurs que dans le lieu de la demeure du vendeur, à la consignation d'un tiers, attendu qu'elles ne sont pas moins censées en la possession du vendeur; ce qui sussi pour qu'elles puissent être saises par ses créanciers avant que le cessionnaire en ait eu la délivrance, ou qu'il ait fait signisser son transport à celui qui les a en dépôt ou à sa consignation.

En

En effet, il y a une disparité essentielle, en ce que lorsque la chose vendue, est réellement en la possession du vendeur ou sous sa main, ce vendeur ne peut souffrir du manquement ou du retardement de la livraison que par sa faute, ou par son fait, s'il n'a pas touché le prix d'avance pour l'arrangement de ses affaires; ou si l'acheteur a en la facilité de payer avant la livraison, il doit s'imputer son trop de confiance en son vendeur. Au lieu que dans le cas d'un transport d'effets étant en mer, aux colonies, en pays étrangers, en un mot, dans un lieu autre que celui de la demeure du cédant; quoique les effets foient véritablement cenfés en la possession de ce cédant, il a nécessité d'admettre pour le bien du commerce & la promptitude de ses opérations; qu'au défaut de la livraifon effective, qui n'est pas praticable dans l'hypothese, la remise qui sera faite au cessionnaire de la piece justificative que ces effets appartiennent au cédant, tienne lieu de tradition fans autre formalité; parce que si le cessionnaire n'avoit pas cette sûreté, il se garderoit bien de prendre un transport, dont il paieroit le prix comptant dans l'incertitude où il seroit, pendant un très-long-temps, si les effets lui seroient irrévocablement acquis ou non. Que l'on ajoute à cela, la circonstance essentielle que ce cessionnaire court les risques des effets du jour du transport, & l'on trouvera que la décision ne peut souffrir la moindre difficulté.

Enfin, s'il en étoit autrement, qu'arriveroit-il delà? c'est que tel négociant, dont les sonds seroient retenus en divers endroits éloignés, pour n'avoir pu être vendus à temps, ou autrement sans faisse, se verroit souvent dans la nécessité de manquer, faute de pouvoir se défaire d'une partie suffisante de ces mêmes sonds pour saire sace à ses engagemens aux échéances. si quelqu'un répond à cela qu'importe? Il n'a pas la moindre idée du commerce, ni de l'in-

térêt pressant qu'a l'État de le soutenir.

En conséquence de ce qui a été observé ci dessus, que l'exemption de la tradition esserve, ou de la formalité de la signification ne regarde que la cession des choses négociables de leur nature par voie d'endossement, il convient d'ajouter ici, pour exemple, que ce seroit autre chose, s'il s'agissoit d'un mandement donné par un négociant à un autre, d'une somme à prendre fur un tiers débiteur envers le tireur du mandement. Nul doute alors, que le porteur du mandat ne sût assujetti à la formalité de la signification, & que jusque la, une saisse saite entre les mains de ce tiers, par quelque créancier du tireur, ne l'emportât sur le porteur de ce mandement, l'espece étant dans la cathégorie ordinaire, & n'ayant pas plus la faveur du commerce que si elle se rencontroit entre personnes hors du négoce; au moyen de quoi elle est sujette à la regle générale, simple transport ne saisse.

Mais ancore une fois, cette regle cessera & demeurera sans application, dès qu'il s'agira d'un transport d'essera négociables de leur nature par voie d'endossement ou d'ordre relativement aux observations précédentes.

La même faveur du commerce a aussi fait introduire le privilege du nantiffement ou de la taisse naturelle, au profit de celui qui ayant à sa confignation des marchandises appartenantes à un négociant dont il est le commissionnaire ou correspondant, avance des sommes sur le prix de ces marchandises ou paie des lettres de change tirées sur lui à l'occasion de ces mêmes marchandises. Par exemple, un navire est adressé à un négociant pour en faire le désarmement & vendre sa cargaison. Il paie avant toute vente (& par conséquent avant d'avoir aucuns deniers en main appartenans à son commettant,) les gages de l'équipage, les primes d'assurance, les sommes empruntées à la grosse; il acquitte de plus, ou il accepte les lettres de change que son commettant tire sur lui. Nul doute que pour son remboursement, il n'ait droit de retenir par ses mains, par voie de compensation avec privilege exclussif à tous autres créanciers, toutes les sommes qu'il a ainsi avancées, & à plus sorte raison s'il n'a payé qu'à mesure qu'il avoit des deniers appartenans à son commettant.

Cela est si naturel & si juste, qu'il est étonnant qu'il se soit rencontré des gens assez chicanneurs pour disputer la compensation en pareil cas, de même qu'en tous autres où le négociant se trouvoit nanti, soit avant, soit après ses avances, sans avoir les mains liées par aucune saisse. Aussi ont-ils succombé tout autant de sois qu'ils out eu la témérité d'élever la question.

Il est même des pays, comme en Hollande, où pour la pteuve du nantissement, îl sussit de représenter la clef du magasin où sont les marchandises; tant les opérations qui produisent la circulation vive du commerce, sont savora-

bles & méritent d'être protégées.

Ou faite sous seing privé. Cette partie de l'article prise séparément & à la lettre, ne peut qu'embarrasser: car enfin pourquoi ne seroit-il pas permis d'acheter un vaisseau par acte sous signature privée, tandis que tous les autres contrats maritimes peuvent être saits dans cette forme, tels que sont les charte-parties, les emprunts à la grosse, les connoissemens & les polices d'assurrances?

Si l'on objecte que l'article ne déclare pas nulle précifément la vente d'un navire par sous seing privé, je réponds que c'est le décider équivalemment, s'il est vrai qu'en aucun temps une telle vente ne puisse préjudicier aux créan-

ciers du vendeur comme l'article semble le dire.

Cela me feroit penser qu'il y a omission dans l'article, & qu'avant ces mots, ou faite sous seing privé, il faudroit supposer ceux-ci, qu'elle soit pardevant noeaires, de maniere que je voudrois lire l'article comme s'il étoit conçu en ces termes.

La vente d'un vaisseau étant en voyage, qu'elle soit pardevant notaires, ou

faite sous seing privé, ne pourra préjudicier aux créanciers du vendeur.

Par-là, en bornant sa disposition au seul cas de la vente du navire étant en voyage, non-seulement c'est ne lui faire dire que ce que vraisemblablement, il a voulu dire; mais encore c'est le débarrasser d'une décision isolée & disparate, qui ne signifie rien, & qui va trop loin, & qui ne ne peut s'assortir avec l'article précédent.

En effet, si ces mots, ou faite sous seing privé, signifient simplement que la vente sous signature privée d'un navire, quoique n'étant pas au voyage, ne peut de sa nature préjudicier aux créanciers du vendeur, c'est ne rien ajouter à l'article précédent, dont la décision porte même sur la vente par-

devant notaires.

Et si, d'un autre côté, ils signifient que la vente sous seing privé ne pourra jamais en aucun temps, nuire aux créanciers du vendeur, c'est une décision irréguliere en elle-même, & qui de plus est inconciliable avec celle de l'article précédent, aux termes duquel l'acheteur du navire purge les dettes, en lui faisant faire un voyage en mer sous son nom & à ses risques; ce qui doit convenir nécessairement à la vente sous seing privé comme à celle quie st

faite pardevant notaires.

Dans ces circonstances, si l'on ne veut pas restituer l'article de la maniere ci-dessus proposée, pour le restreindre au teul cas de la vente d'un navire au voyage, & s'il faut abfolument le prendre tel qu'il est, il vaut encore mieux regarder comme inutiles ces mots ; ou faite fous feing prive, que de les rendre contradictoire avec l'article précédent. C'est-à-dire, qu'il conviendra de ne leur faire rien fignifier autre chose, finon que la vente sous seing privé ne pourra par elle-même &, de sa nature préjudicier aux créanciers du vendeur, & d'ajouter entuite; mais cette vente, quoique sous seing privé, aura son effet comme celle pardevant notaires, si relativement à l'article précédent, l'acquéreur fait faire un voyage en mer au navire, fous son nom & à ses risques. La raison est qu'alors il aura fait ce qui lui est prescrit pour purger les dettes de son vendeur, & qu'il est inutile d'examiner après cela le titre de son acquisition, attendu que dans le principe il ne pouvoit rien opérer contre les créanciers quoique pardevant notaires; & qu'après le voyage en mer l'acquéreur n'a plus besoin de produire son titre, sa déclaration au greffe de l'Amirauté & les expéditions prifes fous fon nom formant le feul titre capable de le mettre à couvert des pourfuites des créanciers de son vendeur.

Tout ce qu'ils peuvent exiger de lui, après cette formalité remplie de sa part, c'est que, sur les saisses qu'ils auront faites entre ses mains, il sasse preuve, ou par son contrat d'acquisition quittancé, ou par une quittance à part, ou ensin par un compte réglé ou à règler avec son vendeur, qu'il lui a payé le prix de l'acquisition. Et leur droit me paroît tellement borné à cela, que je ne doute nullement que l'acquereur ne sut également en voie de décharge quoiqu'il n'auroit aucun titre d'acquisition à produire, pour

avoir acheté le navire verbalement.

Car enfin, je le répete, qu'importe de quelle maniere il ait fait l'acquifition, dès qu'un contrat, même pardevant Notaires, ne pouvoit dans le principe le garantir des dettes de son vendeur, & que pour les purger il falloit nécessairement qu'il fit faire un voyage au navire sous son nom & à se risques; qu'à cette sin il déclarât par un acte au Gresse de l'Amirauré, que le navire lui appartenoit, comme l'ayant acquis, & qu'en conséquence

il prit les expéditions du navire sous son nom?

Puisqu'il ne peut purger les dettes de son vendeur qu'en observant ces sormalités, il cst donc évident qu'il n'a besoin que de prouver qu'il les a essectivement remplies, pour être à convert de toutes recherches, de quelque maniere qu'il ait acquis le navire, soit verbalement, sous seing privé, ou par aste devant Notaires, & qu'il ne reste plus alors aux créanciers du vendeur que la voie de saisir entre ses mains pour l'obliger au paiement du prix de l'achat, s'il ne justisse pas l'avoir payé.

Concluons donc que ces mots de l'article, ou faite sous seing privé, ne peuvent avoir d'esset qu'au cas que l'acquereur ait manqué d'uter de la pré-

Hhhhij

caution portée par l'article précédent; & que lorsqu'il l'a prise il est parsaitement en regle & à couvert de toutes poursuites de la part des créanciers, comme ayant donné à son acquisition le dégré d'authenticité, auquel seul l'Ordonnance a attaché, en vente volontaire, le privilege de purger les dettes du vendeur.

Il est entendu au reste que cet article & le précédent ne concernent que les créanciers du vendeur au temps de la vente, & nullement ceux qui ne le sont devenus que depuis. Cette remarque est si simple & si naturelle, qu'on se feroit abstenu de la faire, si dans le monstrueux procès dont il a été parlé ci-dessus fait au sieur Denis, ses parties adverses n'avoient pas eu l'imprudence de contester, quoique leurs créances n'eussement pas que plus de neus mois après les cessions faites audit sieur Denis.

## ARTICLE IV.

Ous navires feront jaugés, incontinent après leur construction, par les gardes jurés ou prud'hommes du métier de charpentier, qui donneront leur attestation du port du bâtiment, laquelle sera enrégistrée au Gresse de l'Amirauté.

L est nécessaire de connoître la jauge; c'est-à-dire, la capacité & le port d'un navire.

1°. Parce que le congé ou passeport en doit faire mention. Article 3;

tit, 10, livre premier.

2°. Parce que la charte-partie en doit tout de même faire mention. Art. 3, tit. 1, liv. 3; à l'effet de rendre le maître responsable des dommages & intérêts, si dans la déclaration qu'il a faite du port de son bâtiment il a excédé d'un quarantieme & au-delà. Art. 4 & 5, tit. 3 du même liv. 3.

3°. Parce qu'il y a plusieurs droits dus par les navires, tant François qu'étrangers, à proportion de leur grandeur ou capacité; & qu'à l'égard des vaisseaux étrangers, il y a outre l'ancrage, le droit de 50 sols, ou cent

fols par tonneau.

Autant un maître de navire est soigneux d'en déclarer au juste le port, & même de l'augmenter lorsqu'il le frete, autant est-il attentif à le diminuer lorsqu'il en fait la déclaration pour le paiement des droits. Et parce qu'en cela il commet une fraude, il teroit naturel qu'il y eût un Réglement pour prémédier, en l'assujettissant à une amende proportionnée au nombre de tonneaux dont il auroit fait soustraction dans sa déclaration, dès que l'insidélité iroit au-delà du quarantieme.

Dans la pratique, quelque fraude qu'il ait commise dans sa déclaration, il est quitte, en étant convaincu, pour payer les droits dus suivant le véritable port du navire, avec une légere amende relativement à l'Ordonnance de ce Siege en forme de Réglement du 3 Décembre 1740; & ce n'est pas affurément le moyen de corriger l'abus : au lieu que s'il étoit sajet à une amende proportionnée à la fausseté de sa déclaration, il ne s'y exposeroit

pas. Il est pourtant vraie que rien n'empêche les Juges de proportionner

l'amende à la qualité de la prévarication.

Cet article veut que tout navire soit jaugé aussi-tôt après sa construction, & il ajoute que l'attessation du port du bâtiment sera enrégistrée au Gresse de l'Amirauté. C'est pour servir de regle, tant pour le premier voyage du navire, que pour tous ceux qu'il pourra faire dans la suite, n'étant pas naturel de jauger un navire chaque voyage qu'il fait. A cette sin le Gressier, après l'enrégistrement, en donne son certificat au dos du billet de jauge, lequel sait soi dans toutes les Amirautés du Royaume. Il seroit pourtant de

la regle que le certificat fût légalifé par le Juge.

La raison pour laquelle le billet de jauge sait soi, & que le jaugeur est un homme publie, comme étant revêtu à cette sin d'une commission, ou de M. l'Amiral ou de l'Amirauté, enregistrée au Gresse serment par lui sait de remplir sidélement ses sonctions. On comprend par-là qu'il n'y a point ici de garde jurés ou prud'hommes du métier de charpentier, pour jauger les navires, & en conséquence, que c'est le jaugeur public qui seul en a le droit à l'exclusion de tous charpentiers, contre la disposition de cet article, qui a dû cesser après tout, dès le moment qu'il y a eu un jaugeur juré nommé par M. l'Amiral, suivant la faculté attribuée en général à sa charge, par l'article 4, tit premier, livre premier, de nommer toutes personnes dont les sonctions sont relatives au paiement de ses droits & à la police.

Le premier Janvier 1709, M. le Comte de Toulouse, établit le nommé Marlot, en qualité de jaugeur de navire en ce port. On ne sait point si c'est le premier qu'il ait nommé; mais depuis ce temps-là les jaugeurs ont réguliérement été à la nomination de M. l'Amiral, à la charge de faire en régistrer leur commission à l'Amirauté, & d'y faire le serment requis. Le jaugeur actuel n'a pourtant qu'une commission provisionnelle des Officiers de l'Amirauté, du consentement de M. l'Amiral, à cause que cette place est

peu recherchée.

Le billet de jauge fait donc foi de quelque Amiranté que foit le jaugeur, pourvu qu'il paroisse avoir été enregistré au Gresse de l'Amiranté du lieu où la jauge à été faite. Mais comme il a été observé, il seroit de la regle que les signatures du jaugeur & du Cressier sussentiel sus par le Juge,

pour être authentique dans une autre Amirauté.

A l'égard des navires étrangers, on ne s'arrête point à la jauge qui aura été faite dans le pays étranger. Ils doivent être jaugés au premier port de France où ils arrivent. Réglement du 13 Juin 1709, au fujet du droit d'ancrage, & alors le billet de jauge enregistré leur sert comme aux navires François pour tous les voyages qu'ils font. Cependant comme on pourroit plus aisément subroger un navire à un autre, en pays étranger qu'en France, pour y adapter un billet de jauge donné pour un autre navire du même nom, sur le moindre soupçon, on est en droit de saire jauger le navire soupçonné; mais ce ne sera aux frais du maître ou capitaine, qu'autant que la nouvelle jauge le convainera de fraude.

Il y aura aussi lieu à une nouvelle jauge, tant des navires François qu'étrangers, toutes les sois que le billet de jauge ne sera pas représenté; même Réglement du 13 Juin 1709; & ce sera alors sans distinction, aux frais du

capitaine. Il pourra aussi lui demander une nouvelle jauge s'il croit que la premiere est trop forte, & en ce cas ce sera aux frais de qui il appartiendra.

Ces frais sont fixés par le Réglement de ce siege, dont il a delà été parlé du 3 Décembre 1740, savoir pour les bâtimens au-dessus de 10 tonneaux jusqu'à 30 à 15 sols; pour ceux de 30 à 60 tonneaux, à 1 liv. 10 sols, pour ceux de 60 à 100 tonneaux, à 40 fols, & pour ceux de 100 tonneaux & au-dessus sans distinction, à 3 livres. Ceux de 10 tonneaux & audessous ne paient rien.

## ARTICLE V.

Pour connoître le port & la capacité d'un vaisseau, & en régler la jauge, le fond de cela qui est le lieu de la charge, fera mesuré à raison de quarante deux pieds cubes pour tonneau de mer.

A maniere de jauger un navire est ici marquée. Ce n'est que le fond de cale qui est le lieu ordinaire de la charge, qu'il faut mesurer & non l'entrepont, quoiqu'on y place souvent des marchandises, parce qu'il est naturellement réservé pour les réchanges du navire, & les besoins de l'équipage. Cependant notre Réglement assujettit l'entrepont à la jauge; mais comme il veut en même temps que sur la totalité de la jauge il soit déduit un dixieme; par événement, c'est tout comme si on ne le mesuroit pas. Quant aux bâtimens du port de Marans, par une exception particuliere, il est ordonné au jaugeur de déduire un cinquieme de leur véritable jauge, ensorte qu'un bâtiment de vingt tonneaux n'est jaugé que pour seize.

La capacité ou le port d'un vaisseau, se regle par le nombre de tonneaux qu'il peut porter. On dit, ce navire est de 20, 60, 100, 200, 400 tonneaux, &c. Et pour déterminer le nombre de tonneaux qu'il peut porter, on mesure

l'espace de son fond de cale en le réduisant en pieds cubes.

C'est la regle la plus sûre, ou en tout cas la seule praticable, quoiquelle soit quelquesois fautive, à raison des différentes manieres de construire les navires, qui exigent aussi différentes opérations pour la réduction juste en pieds cubes; & tous les jaugeurs également ne sont pas en état de varier leurs combinaisons avec précision. On les auroit peut-être un peu plus ha-

biles si leurs salaires n'étoient pas si modiques.

D'ailleurs tous les pieds cubes d'un vaisscau effilé, ou de construction qui se termine en pointe de l'avant à l'arriere, ne tourne pas à compte pour la charge comme ceux d'un navire de figure quarrée on approchante; & c'est à quoi on ne fait pas toujon s affez d'attention. C'est pour cela aussi que les jauges d'un même navire different quelquefois affez considérablement suivant que les jaugeurs sont plus ou moins exacts ou équitables.

Pour la jauge ou mesure, à l'effet de régler le paiement du droit de fret du tonneau dû par les étrangers, voir l'Ordonnance des fermes du mois de Juillet 1681, tit. du droit de fret, & les Arrêts du Conseil des 19 Ayril

1701, & 15 Juillet 1704.

61

Pour ce qui est au fonds de ce droit de fret du tonneau, & comment il a été établi, voir infrà, l'article premier, titre premier des charte-parties,

livre fuivant.

Comme la navigation sur le Ponant a vraisemblablement commencé par les Bordelois; que leur maniere de régler le fret aussi-bien que la portée des mariniers étoit par tonneau, suivant qu'il résulte des articles 8 & 76 des jugemens d'Oleron; qu'ensin pour sixer le tonneau ils employerent d'abord quatre barriques de vin, de 500 pesant ou environ chacune, parce que c'étoit la denrée dont ils faisoient le plus grand débit, il y a apparence que c'est d'eux qu'on a emprunté l'usage de compter le port d'un navire par tonneaux, & de régler le tonneau à 2000 de pesanteur en prenant pour guide le tonneau de vin composé de 4 barriques de 500 pesant chacune.

Mais parce que toutes les marchandifes ne sont pas d'un poids égal ou approchant eu égard à leur volume; il a paru juste dans la suite de déterminer le tonneau, non précisément à 2 milliers de pesanreur; mais à raison de l'encombrement ou espace occupé par les marchandises. En quoi toutes ois on a encore pris pour modele les 4 barriques faisant le tonneau Bordelois; c'est-àdire, que l'on a calculé l'espace occupé par quatre barriques; & l'on a trouvé qu'il donnoit les 42 pieds cubes, qui, aux termes de cet article doivent

composer le tonneau de mer.

Les Rochellois ont aussi de tout temps pratiqué la mesure des Bordelois pour le tonneau, & la preuve en résulte de ce qu'ils ont toujours mis tout de même, quatre barriques au tonneau. Mais ils ont fait plus, ils ont trouvé la réduction du tonneau en pieds cubes, comme le prouve l'ancienne mesure de leur boisseau, qui est exactement d'un pied cube, & dont ils ont réglé qu'il en falloit 42 pour faire le tonneau de bled, égal au tonneau demer.

Les Flamands, les Anglois & les Hollandois, compte par lest ou last. Le last vant deux tonneaux chez les premiers, & deux tonneaux & demi chez

les Hollandois.



### ARTICLE VI.

SERONT tenus les Officiers de l'Amirauté, à peine d'interdiction de leur charge, de faire tous les ans au mois de Décembre, un état de tous les vaisseaux appartenans aux bourgeois de leur reffort, qui contiendra leur port, âge, qualité & fabrique, avec le nom des propriétaires, & de l'envoyer au Secretaire d'Etat ayant le département de la Marine.

E qui est preterit par cet article avoit déja été ordonné par l'article 441, de l'Ordonnance de 1629, & dans un plus grand détail. Comme ce qu'on appelle aujourd'hui les Commissaires aux Classes ou de la Marine dans les ports du commerce, n'étoient alors que de simples commis, subordonnés aux Officiers de l'Amirauté; c'est la raison pour laquelle les Officiers de l'Amirauté toujours en correspondance avec le Secretaire d'Etat, ayant le département de la Marine, étoient chargés de lui envoyer tous les ans, au mois de Décembre, l'état de tous les vaisseaux de leur ressort.

Les choses ayant changé depuis, ce sont aujourd'hui ces Commissaires qui

sont chargés de ce soin à la place des Officiers de l'Amirauté.

Ce n'est plus qu'à M. l'Amiral que les Officiers d'Amirauté envoient des états de vaisseaux; mais c'est pour un autre motif. Ces états qui s'envoient tous les mois sont pour constater le nombre des vaisseaux, tant François qu'étrangers, qui entre dans le port & qui en sortent.





# LIVRE TROISIEME.

Des Contrats Maritimes.

## TITRE PREMIER.

Des Charte-parties, Affrétemens ou Nolissemens

A convention pour le louage d'un vaisseau, est appellée sur les côtes de l'Océan, charte-partie ou affrétement, & nolissement

fur celles de la Méditerranée.

Charte-partie, est un terme qu'on a adapté particuliérement à la marine, pour désigner le contrat de louage d'un navire, quoiqu'anciennement ce sût un terme commun à tous les contrats non-translatifs de propriété dont il étoit fait écriture. Comme on ne délivroit point alors d'expéditions de ces astes aux parties à raison du peu de durée des engagemens qu'elles y contractoient, l'usage étoit d'en couper les originaux en long du haut au bas, & de les remettre aux parties qui gardoient chacun leur moiné; & quand il s'agissot de vérisser si la convention avoit été fidélement exécutée, on rassembloit les deux moitiés pour en juger. Boërius decis 105, n. 7 & 8, fol. 192, dit l'avoir vu souvent pratiquer de la sorte, & que cet usage étoit fréquent parmi les peuples de l'Aquitaine & les Anglois. Per medium, divil. Charta incidebatur, & sie siebat charta partita.

Cet usage a passé, & cependant ce terme charte-partie a été conservé, mais pour exprimer seulement la convention concernant le louage d'un vaisseau que

l'on a rendue en latin par ces mots: notice rationis dividuum folium,

Affrétement, .. fréter, vient du fret, bailler ou prendre à fret, comme, accen-

sement, accenser, vient de cens, bailler ou prendre à cens.

Suivant l'auteur des notes sur la jurissificion de la marine, art. 17, p. 414, ces termes, set, seinement, affrétement, sont dérivés du mot latin fretum ou du verbe sero. En Italien on dit affretare pour hâter, in freta à la hâte; sretel-loso, qui répond à sessions, celer, pour exprimer sans doute que l'affretement exige une prompte expédition.

Tome 1.

### ARTICLE PREMIER.

OUTE convention pour le louage d'un vaisseau, appellé chartepartie, affrétement ou nolissement, sera rédigée par écrit, & passée entre les marchands & le maître, ou les propriétaires du bâtiment.

SERA rédigée par écrit; c'est-à-dire, sous signature privée, aussi bien que pardevant notaires. Par Edit du mois de Décembre 1657, il avoit été créé dans chaque Siege d'Amirauté deux offices de Notaires-Greffiers, pour recevoir les charte parties & tous autres contrats maritimes, à l'exclusion de tous autres Notaires, &c. Mais cet Edit demeurera sans exécution, sans doute comme trop préjudiciable au commerce. Pour ce qui est du droit du contrôle des charteparties; voir les observations sur le préambule de cette Ordonnance in sine.

C'est uniquement, au reste, pour la sûreté des parties, que les polices d'affrétement ou de chargement doivent être rédigées parécrit. Il n'est pas douteux, en effet, que la convention ne soit aussi valable, étant saite verbalement que par écrit, à cela près que la preuve par témoins ne pourra être reçue que jusqu'à la somme de 100 liv. aux termes des Ordonnances de Moulins, & de 1667; & que si la somme excede 100 liv. il n'y aura de ressource que dans

le ferment de la partie qui niera la convention.

Dès qu'il s'agit d'un affrétement un peu considérable, soit pour la totalité du bâtiment, soit pour partie, au tonneau ou au quintal, on ne manque jamais d'en dresser un charte-partie; mais pour les petits bâtimens qui ne vont que d'un lieu à l'autre, dans la même Amirauté, sur tout, la convention n'est que verbale. Ces sortes d'expéditions sont trop courtes & trop promptes pour prendre d'autres précautions que celles de donner au patron de la barque une facture, ou plusôt une note des choses qui y sont chargées; ou si le chargement est pour le compte d'une tierce personne, on remet au patron une lettre de voiture adressée à ce tiers, laquelle lettre contient l'énumération des effets chargés, & la somme qu'il faut payer au patron pour son fret.

Cette lettre de voiture, qui fait le titre commun du chargeur, du patron & de la personne à qui les marchandises sont envoyées, tient lieu de chartepartie, de connoissement & de facture de chargement. Le patron est obligé de remettre les marchandises énoncées dans sa lettre de voiture, comme s'il l'avoit souscrite, & elle est aussi son titre pour l'autoriser à demander le paiement de son stret; tout cela se fait uniment & de bonne soi, & l'on ne voit

point de procès s'élever à ce sujet.

Entre les marchands & le maître, &c. on comprend que c'est au propriétaire du navire ou du bâtiment qu'il appartient spécialement de l'affréter, puisque c'est son bien propre; & si le maître a droit aussi de l'affréter, ce n'est qu'au nom du propriétaire en qualité de son procureur né. Or comme tous les pouvoirs du Procureur ou Mendataire cessent ou sont suspendus, lorsque le mandant est sur le lieu, il s'ensuit que le maître ne peut affréter dans le lieu

LIV. III. TIT. I. des Charte-parties, &c. ART. I.

de la demeure du propriétaire que de son aveu : c'est aussi la disposition de

l'article suivant.

Les charte-parties, fur-tout celles à cueillette, se sont ordinairement par le ministere des courtiers conducteurs des maîtres de navires, soit François ou Etrangers. Lorsque le maître ne sait pas signer, le courtier signe pour lui, & le maître est engagé par-là comme s'il eût signé. La soi publique l'exige de la forte, quoique ces courtiers ne soient pas établis en titre d'office, mais seulement par commission de M. l'Amiral, parce qu'ils ont serment à justice, ce qui les rend officiers publics en cette partie. Ainsi la charte-partie qu'ils ont saite, est le titre commun du maître & des affréteurs, contre lequel on n'est pas plus redevable à proposer aucune autre convention, supposée saite avant

ou après, que contre tout autre acte par écrit.

Ces courtiers, comme il vient d'être observé, sont au service des patrons étrangers comme des françois, à l'effet de quoi il en est parmi eux qui entendent les langues étrangeres. Ils peuvent donc leur procurer un fret pour leux retour, foit qu'ils s'en retournent directement chez eux, soit qu'ils veuillent toucher à quelqu'autre Port de France en s'en allant, & cela fans confidérer s'il y a d'autres bâtimens françois ou non, fur lesquels on puisse charger les marchandiles destinées pour le même Port françois. La réciprocité du commerce entre les nations amies ( & toute nation est amic lorsqu'on est en pleine paix avec elle ) l'a exigé de la forte; en quoi on s'est éloigné par les traités de paix & de commerce, des anciennes loix du Royaume, qui enjoignoient aux marchands d'affréter les navires françois par préférence à ceux des étrangers, avec défense d'en louer tant qu'ils en trouveroient de la nation : Déclaration du Roi Louis XII, de l'année 1504. Celle de Charles IX, du 8 Février 1567, avoit fait défenses aux François » de fréter dans les Ports de France » aucun navire étranger, & à tous étrangers de charger ès-dits Ports aucunes » marchandifes de France que fur les vaisseaux françois; » ce qui avoit encore été confirmé par Arrêt du Confeil d'Etat du 5 Octobre 1617, conforme à un Arrêt du Parlement de Rouen du to Juin de la même année 1617, & encore par l'art. 442 de l'Ordonnance de 1629: cela s'obfervoit pareillement en Angleterre, en Espagne, & dans les villes Anséatiques, suivant l'auteur des notes sur la jurisdiction de la marine, art. 17, n. 5, pag. 415.

Depuis ce temps là, en Angleterre, on avoit renoncé à la rigueur de cette police, mais on y revint sous Cromwel; cet heureux seélérat qui, après s'être affermi dans son usurpation, ayant sormé le projet d'élever le commerce des Anglois sur les ruines de celui de toutes les antres nations, imagina le sameux acte de navigation du 9 Octobre 1651, suivant lequel tout commerce étoit interdit en quelque sorte aux vaisseaux étrangers dans les ports d'Angleterre, pusqu'il étoit défendu d'y apporter des marchandises ou des denrées qui ne seroient pas des productions du pays d'où les vaisseaux seroient partis (ce qui regardoit plus particuliérement les Hollandois) qu'à l'égard des marchandises permites, elles étoient chargées de droits exhorbitans. Et qu'enfin la navigation de port en port, étoit absolument réservée aux vaisseaux Anglois; & ce Réglement aussi injuste qu'ambitieux, Cromwel le sit même exécuter par

provision, de l'aveu du Parlement.

Il n'acquit néanmoins force de loi, qu'après que Charles Il l'eût revêtu du

sceau de l'autorité Royale, & qu'il cût été solemnellement approuvé au Par-

Iement le 23 Septembre 1660.

Les choses n'ont pas changé depuis, & delà ce prodigieux accroissement du commerce & des forces maritimes des Anglois; delà aussi cet orgueil qui leur a pertuadé qu'ils pouvoient tout ofer, au mepris des loix les plus sacrées.

On auroit pu en France leur interdire également tout commerce; mais à moins de vouloir rompre ouvertement avec eux, ce que les circonstances ne permettoient pas alors, il auroit fallu étendre l'interdiction à tous les étrangers; & c'est ce que la justice ne permettoit pas plus que l'état de notre navigation. Le Roi se contenta donc pour compenser en quelque sorte les avantages du commerce des étrangers sur le nôtre, d'établir un droit de fret de 50 sols par tonneau sur tout vaisseau étranger venant dans les ports du Royaume pour y trassquer, & des droits sur chaque espece de marchandises qu'ils y apporteroient, avec interdiction de quelques-unes.

Ce droit de 50 sols par tonneau \* sut établi par une Déclaration du Roi du 20 juin 1659, confirmé ensuite par divers Arrêts du Conseil, entr'autres par celui du 3 Mai 1664, par l'Ordonnance des sermes du mois de Juillet 1681, & par autre Arrêt du Conseil du 19 Avril 1701; il est toujours resté sur ce pied là jusqu'à la Déclaration du Roi du 24 Novembre 1750, qui, sur le même principe de son établissement, l'a doublé en le portant à cent sols, ce qui ne sussement principe de son établissement, l'a doublé en le portant à cent sols, ce qui ne sussement principe de son établissement, l'a doublé en le portant à cent sols, ce qui ne sussement principe de son établissement, l'a doublé en le portant à cent sols, ce qui ne sus en sols en sol

concerne la navigation de port en port.

A peine ce droit de 50 fols par tonneau étoit-il formé, qu'il fut décidé, par Arrêt du Conseil du 16 Février 1663, en faveur des Hollandois, qu'ils ne le paieroient qu'une sois chaque voyage, en sortant des ports du Royaume & non en y entrant; & à l'égard des navires chargés de sel, qu'ils ne paieroient que 25 sols au lieu de 50 sols : même saveur accordée aux Danois par autre Arrêt du 20 Avril de la même année.

L'exemption du droit sut ensuite accordée en plein aux Hollandois par les traités de Riswick & Utrech, excepté seulement la navigation de port en port; ce qui après avoir été confirmé par Arrêt du Conseil du 30 Mai 1713, sut encore renouvellé par le traité de commerce du 21 Décembre 1739; traité le plus avantageux pour eux qu'ils eussent jamais sait avec la France.

Mais leur conduite ayant engagé le Roi à révoquer ce traité, par Arrêt du Confeil du 31 Décembre 1745, ils ont perdu leur exemption; & néanmoins Sa Majesté à bien voulu de temps à autre les dispenser du paiement du droit, même depuis qu'il a été porté à cent sols par la Déclaration du 24 Novembre

1750.

Les Anglois à qui, par l'Ordonnance du 6 Septembre 1701, \*\* il avoit été défendu d'apporter en France des marchandifes fur d'autres vaisseaux que sur des bâtimens François, non-seulement surent relevés de cette espece d'interdiction, mais encore surent affranchis de ce droit de fret du tonneau par l'art. 11 du traité de commerce, conclu avec eux à Utrech le 11 Avril 1713. Mais les guerres survenues depuis, leur ont fait perdre cet exemption qu'ils n'ont pu recouvrer dans la suite.

\*\* Observateur Hollandois, Lettre dix-neuf, pag. 50.

<sup>\*</sup> Voyez la quarante-fixieme Lettre de l'Observateur Hollandois , pag. 43.

62

Les Suédois l'ont acquise par la convention signée à Versailles le 25 Avril 1741, & elle a été consirmée aux Danois par le traité du 23 Août 1742, article 6; mais avec cette exception, que si les uns & les autres chargent des marchandises dans un port de France, pour les transporter dans un autre du Royaume, ils seront sujets aux droits, ainsi qu'il a été réglé, est-il dit, pour les villes Anséatiques.

C'est ce qu'on appelle naviger de port en port, ce qu'aucun étranger exempt en général du droit de frei du tonneau, n'a jamais pu suire sans être assujetti à

le payer.

La Déclaration du Roi du 24 Novembre 1750, qui a fait monter ce droit à cent fols, porte que c'est sans déroger à l'exemption accordée à certaines nations par des traités particuliers.

Aujourd'hui cela ne défigne plus que les Suédois, les Danois, & les villes Anséatiques. Si les Hollandois ne paient pas le droit non plus actuellement, ce n'est que par une dispense provisionnelle qui peut cesser à chaque instant.

Du reste, lorsque les traités sont limités pour un certain temps, l'exemption cesse à l'expiration du terme; & ensin il ne saut pas oublier qu'il n'y a plus d'exemption dès qu'il est question du cabotage de port en port; alors le droit de fret du tonneau est dû dans chaque port où les navires étrangers vont charger ou décharger des marchandises, consormément à l'Ordonnance des sermes du mois de Juillet 1681, qui sur cela n'a jamais soussert de variation, si ce n'est que, dans ce temps-là, le droit n'étoit que de 50 sols, il est aujour-

d'hui à cent fols par tonneau.

En cette partie tous les étrangers sont donc d'égale condition, & sur cela bien des gens pensent qu'il en devroit être de même de la navigation simple d'un port étranger à un port de France, pour retourner en droiture à un port aussi étranger; c'est-à-dire, qu'il faudroit, ou que tous les étrangers payassent le droit sans aucune exception, ce qui feroit le mieux, ou qu'ils en sussent aussi tous exempts. Car ensin, disent-ils, toute présérence donnée à une nation étrangere, ne peut qu'être préjudiciable au commerce, parce que, excluant la concurrence des autres nations, elle met celles qui sont privilégiées en état de régler le prix de leurs marchandises & du fret comme il leur plaît : cela paroit en esset afsez sensible pour mériter leur attention.

## ARTICLE II.

E maître fera tenu de suivre l'avis des proptiétaires du vaisseau quand il assrétera dans le lieu de leur demeure.

I L est bien juste que le maître suive l'avis du propriétaire du vaisseau, lorsqu'il affrétera dans le lieu de la demeure de ce propriétaire, puisque c'est sa chose. Que dans l'absence du propriétaire, le maître ait droit d'affréter, cela n'est pas douteux puisqu'il est procureur né du propriétaire, lequel est censé lui avoir donné tout pouvoir en cette partie. Mais quand le propriétaire est présent, lui est-il ci-devant donné un pouvoir général par écrit, ce pouvoir

eft suspendu de plein droit tant que le propriétaire sera sur le lieu; de maniere que sans son aveu, le maître ne peut faire un affrétement valable. *Idem*, art. 58 de l'Ordonnance de la Hanse Teutonique: la disposition contraire de l'article 4, chap. 18 du Guidon, est donc tout-à-sait irréguliere.

C'est-à-dire, que le propriétaire pourra alors saire casser l'affrétement, & en faire un autre de son chef, s'il n'a approuvé celui du maître tacitement ou

formellement, ce qui dépend des circonstances.

On peut opposer à la vérité que l'article précédent semble autoriser l'affrétement du maître sans le concours des propriétaires, en ces termes, entre les marchands & le maître, ou les propriétaires du bâtiment., & que, quand celui-ci enjoint au maître de suivre l'avis des propriétaires, cela ne doit s'entendre que pour sa sûreté, sans qu'on en puisse faire résulter la nullité de l'affrétement sait par le maître seul, puisque l'article ne la prononce pas.

Mais cette interprétation n'est pas admissible, comme étant contraire aux principes du droit, & même aux articles de notre Ordonnance, qui désendent pareillement au capitaine de faire son équipage, & de prendre de l'argent à la grosse sur le navire, sans l'aveu des propriétaires, lorsqu'ils sont sur le lieu. Or dira-t-on que dans ces deux derniers cas, il n'est question tout de même

que de la fûreté du capitaine sans toucher à la validité du contrat?

Cependant sous prétexte que le maître aura affrété sans le consentement exprès du propriétaire étant sur le lieu, & qu'ainsi ce propriétaire pourra désavouer l'affrétement, l'affréteur n'est pas moins obligé d'exécuter la chartepartie, que le propriétaire est censé approuver, ne la désavouant pas. Et si l'affréteur craint un désaveu dans la suite, c'est à lui à aller trouver le propriétaire pour le faire expliquer sur le sont de la charte-partie; sans quoi il prend fur lui le risque de l'événement: ce n'est pas le cas de dire que l'engagement n'est pas synallagmatique, il a dû savoir ce qu'il faisoit. Il en est à son égard comme de celui qui a contracté avec une semme mariée sans l'autorisation de son mari; quoique la semme ne soit pas de son côté engagée valablement, elle & son mari approuvant le contracté avec elle de remplir son engagement : Commentaire sur la Coutume de la Rochelle, att. 23, n. 38.

Tout cela me paroît indubitable s'il s'agit d'un vaisseau destiné pour un voyage de long cours; & j'en dis aussi autant d'un navire qui ne fait que le cabotage; qu'il n'y ait qu'un propriétaire, ou qu'il y en ait plusieurs, bien connus pour

tels, s'ils sont tous sur le lieu ou faisant le plus grand nombre.

Mais si les propriétaires sont dispertés en disserens endroits, & que sur le lieu où le navire est venu prendre son chargement, il n'y en ait aucun qui soit choisi par les autres pour diriger l'affrétement du navire, l'affrétement conclu alors avec le maître seul, vaudra absolument, & sera à couvert d'atteinte de la part des propriétaires, saus leurs recours contre le maître, s'il a passé leurs ordres. La soi & la sûrcié publique l'exigent de la sorte, pour prévenir les monopoles & les complots que les propriétaires & les maîtres pourroient pratiquer secrétement au préjudice des affréteurs.

Au surplus, dans tous les cas même où l'affrétement du maître pourroit être cassé par le désaveu des propriétaires, le maître seroit nécessairement garant de l'exécution de la charte-partie envers les affréteurs, & tenu de sous leurs

LIV. III. TIT. I. des Charte-parties, &c ART. II.

dépens, dommages & intérêts comme les ayant trompé. Ils avoient lieu de présumer qu'en contractant avec lui, il avoit les pouvoirs nécessaires pour cela : c'en est assez pour autoriser leur recours & garantie contre lui , à l'exemple du mendataire ou commissionnaire qui, quoiqu'il passe les bornes de sa procuration, n'est pas moins obligé de faire valoir l'engagement qu'il a pris malà-propos au nom de son commettant.

## ARTICLE III.

A Charte-partie contiendra le nom & le port du vaisseau, le nom du maître & celui de l'affréteur, le lieu & le temps de la charge & décharge, le prix du fret ou nolis, avec les intérêts des retardemens & féjours; & il sera loitible aux parties d'y ajouter les autres conditions dont elles seront convenues.

C ELA se pratique assez régulièrement dans les charte-parties, mais n'est point de nécessité, comme il résulte des deux articles suivans.

Le prix du fret. Outre le prix du fret, il est assez d'usage que le maître stipule une certaine somme, assez modique toutesois, ce qu'on appelle le vin, le chapeau ou les chausses du maître; mais sans une stipulation expresse, il ne lui seroit rien dû à ce sujet. En vertu de la slipulation, ce bénésice lui est acquis par préciput sans en faire part aux propriétaires du navire, ni aux gens de l'équipage: Cleirac, tit. des contrats maritimes, chap. 5, art. 18, pag. 260.

Si ce chapeau lui a été promis sous condition que l'on seroit content, on ne peut le lui refuser qu'en prouvant qu'on a raison de n'être pas satisfait de sa conduite : Sentence de Marseille du mois de Mars 1751, contre le sieur Luther

fils, négociant, qui refusoit le chapeau sans cause vérifiée.

Il estaussi d'usage, soit dans les charte-parties, soit dans les connoissemens, de stipuler outre le fret, les avaries aux Us & Coutumes de la mer. Pour l'ef-

fet de cette clause de style, voir l'art. 9 du tit. des avaries.

Les autres conditions. Quoiqu'elles ne seroient point conformes aux Us & Coutumes de la mer, elles n'en seroient pas moins valables, si elles n'avoient rien de contraire à l'équité naturelle, à la police de l'Etat & aux bonnes mœurs. En conséquence de cette permission, il a été jugé par Sentence de l'Amirauté de Marseille du mois de Septembre 1752, au rapport de M. Emerigon, qu'une charte-partie portant stipulation que le maître ne pourroit prétendre aucun fret, s'il ne partoit dans le délai fixé, devoit avoir son effet.

Mais pour adopter une décision aussi rigoureuse, il faudroit que le maître eût été mis juridiquement en demeure, & qu'avec cela il fût question de marchandifes dont le transport ne pût être différé sans un dépérissement considérable, ou sans en faire manquer le débit; telles que seroient, par exemple, des provisions de carême qui n'arriveroient pas à temps, &c. Il se pourroit même alors, que l'exemption du fret n'indemnisat pas le marchand chargeur de tous

les dommages & intérêts qu'il auroit à prétendre.

## ARTICLE IV.

E temps de la charge & décharge des marchandises sera réglé suivant l'usage des heux où elle se sera, s'il n'est point fixé par la charte partie.

ARTICLE 34 de l'Ordonnance de Visbuy, l'article 39 de celle de Charles-Quint, & le vingt-unieme article desjugemens d'Oleron portent, que si le marchand ne charge pas dans le temps marqué, & qu'il retarde encore quinze jours après, il sera tenu de payer au maître son retardement & ses domma-

ges & intérêts.

Lorsquele temps de la charge & décharge des marchandises n'est pas fixé par la charte-partie, l'usage l'a réglé à 15 jours. Ces jours fixés par écrit ou par l'usage, s'appellent jours de planche, après l'expiration desquels le maître est en droit de demander les dommages & intérêts. Mais dans la pratique cela ne s'observe pas fort exastement, ce qui est certainement un abus, si la décharge n'est retardée par force majeure ou pour cause de peste, comme dans le cas de l'article 15, chap. 9 du Guidon.

Réciproquément le marchand chargeur qui a rempli son engagement, peut obliger le maître de faire voile, si le temps le permet. A la vérité le maître y a naturellement le principal intérêt; mais il arrive quelquesois que son chargement n'est pas complet, ce qui l'engage à différer son départ, tandis que le marchand chargeur peut avoir grand intérêt à ce que ses marchandises soient

promptement ren lues au lieu de leur destination.

Ces fortes de discussions se décident ordinairement par les circonstances, & en général la saveur est du côté du maître: Sentence de Marseille du 20 Décembre 1749, qui accorda au maître un nouveau délai pour charger des balles de coton qu'il n'avoit pas chargées dans le temps convenu.

Quant à la navigation en riviere, il n'y a que trois jours de planche pour la charge, & autant pour la décharge: note 5 sur l'art. 21 des jugemens d'Ole-

ron. Cela s'entend du petit cabotage seulement.

Suivant l'usage. Si non appareat quid actum est, erit consequens ut id sequatur, quod in regione in quâ actumest, frequentatur; quid ergo si neque mos regionis appareat, quia varius suit? Adid quod minimum est, regidenda summa est. Leg 34, st. de regulis juris: Sentences conformes de Marseille des 10 Décembre 1748, 11 Mars 1749 & 4 Août 1752. Cela reçoit son application au cas où le prix du fret n'aura pas été réglé par la charte-partie ou par le connoissement, on suivra alors le taux courant du lieu; & en cas de diversité, le taux mitoyen concernant les marchandises de pareille qualité. Voir insta le titre du fret ou nolis.

## THE RESIDENCE OF THE PROPERTY ARTICLE V.

S I le Navire est frésé au mois, & que le temps dufret ne soit point aussi réglé par la charte-partie, il ne courra que du jour que le vaisseau fera voile.

C'Est bien alors que le maître a grand intérêt que fon départ ne soit pas retardé par les Marchands chargeurs, puisqu'il ne doit gagner son fret que du jour que son navire aura fait voile; comme au contraire, s'il est stipulé que le fret courra de tel jour, quoique le navire ne soit pas encore parti, il importe

extrêmement aux chargeurs que le maître ne differe pas son départ.

C'est pourquoi si le cas se présentoit, on auroit une grande attention à rendre justice à celui qui fousfriroit du retardement. Mais depuis long-temps on n'est plus dans l'usage de fréter les navires au mois; & c'est le mieux, pour ne pas donner occasion au maître d'allonger son voyage en faisant diverses escales pour augmenter son fret. Comme cela n'est pas à craindre dans les affrétemens faits au Roi, sur - tout lorsque les vaisseaux frétés des particuliers, font sous le commandement des vaisseaux de guerre, le Roi n'a pas hésité de prendre en dernier lieu des navires marchands à fret au mois, pour l'importante expédition du Port-Mahon, qui a couvert de gloire M. le Maréchal Duc de Richelieu, & M. le Marquis de la Gallissonniere, commandant de la flotte fous fes ordres.

Les affrétemens usités aujourd'hui se sont, ou du navire entier, ce que l'auteur des notes sur la jurisdiction de la marine, art. 17, pag. 415, appelle affrétement per aversionem, seu uno pretio, ou en gros selon Vinnius sur Pekius ad leg. Rhodiam, fol. 297, & Kuricke ad jus Hanfeaticum, tit 3, art. 2, fol. 699, ou d'un certain nombre de tonneaux ou quintaux à placer dans le navire, à tant par tonneau ou par quintal. Lorique le chargement se fait par un affez grand nombre de personnes, on appelle alors cet affrétement à cueillette.

### ARTICLE VI.

ELUI qui après sommation par écrit, de satisfaire au contrat, refusera ou sera en demeure de l'exécuter, sera tenu des dommages & intérêts.

Ect regarde le maître comme le marchand chargeur, puisque l'un ou Pautre peut avoir également intérêt au prompt départ du navire.

En cas de retardement, celui qui a intérêt d'accélèrer, doit donc faire som-

mation à l'autre de satisfaire au contrat pour le mettre en demeure.

L'article dit, fommation par écrit; mais ce n'est qu'une précaution qu'il indique pour se garantir de la mauvaise soi que l'autre pourroit avoir de nier la sommation verbale; car s'il en convenoit, nul doute qu'elle ne valut au-Tome 1. K kkk

tant que si elle cût été saite par écrit. En esset ce n'est pas ici une matiere de rigueur, où il y ait des formalités à remplir ad unguem; il s'agit d'un contrat

de bonne toi, tels que le font tous les contrats du commerce

Retuser ou être en demeure de satissaire à la charte-partie, c'est toute la même chose, pour les dommages & intérêts. Idem, jus Hanseatieum, tit 5, art. 5; & ibi Kuricke, fol. 755; Consulat, chap. 257, 258 & 262. Cleirac des contrats maritimes, chap. 9, n. 5 & 11, page 293, 295 & suiv. Mais comme la été observé sur l'art. 4 ci-dessus, on n'y sait pas toujours droit autant que cela seroit juste. On a trop souventégard aux excuses, pour peu qu'elles soient spécieurses; mais aussi le bien du commerce semble l'exiger. Le Consulat, ch. 81, 82 & 83 sais aissi sur cela quantité de distinctions trop embarrassantes.

Îl est peut-être inutile de remarquer après Stracha de navibus, part. 2 n. 20. qu'un navire ne peut être affrété à perpétuité, & qu'après le premier voyage, le propriétaire peut louer ou affréter son navire à qui il lui plaira, de même que l'affréteur en prendre un autre, si l'affrétement n'a été renouvellé pour

un fecond voyage.

### ARTICLE VII.

I toutesois avant le départ du vaisseau, il arrive interdiction de commerce par guerre, représailles ou autrement, avec le pays pour lequel il étoit destiné, la Charte-partie sera résolue sans dommages & intérêts de part ni d'autre, & le marchand paiera les frais de la charge & décharge de ses marchandises; mais si c'est avec autres pays, la Charte-partie subsistera en son entier.

Interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire étoit destiné, étant un obstacle invincible à l'accomplissement de la chartepartie, & cet obstacle provenant d'un fait de force majeure dont personne ne peut être tenu (s'il n'y aconvention contraire, ou si la loi n'en dispose autrement, comme en matiere d'assurance, ou de prêt à la grosse; ) il est tout naturel alors que la charte-partie soit résolue de plein droit sans dommages & intérêts de part ni d'autre.

Cet article ne parle d'interdiction de commerce que pour le cas où elle arrive avant le départ du navire, parce que les choses étant entieres, les parties n'ont rien à se demander; & que le maître n'a aucun fret à prétendre : mais le cas de l'interdiction survenue depuis le départ du navire, est prévu

par l'art. 15 du tit. du fret ou nolis.

Dans l'hypothese de noire article, il ne s'agit donc de la part des marchands chargeurs, que de retirer leurs marchandises du navire sans rien payer au maître; mais austi c'est à leurs frais qu'ils sont décharger les marchandises, comme ils les avoient égulement sait charger à leurs frais. Et cela est une suite naturelle de la résolution qui se fait de la charte-partie, sans domnages & intérêts de part ni d'autre. Le maître d'ailleurs perd encore plus de son côté, sans compter son travail & celui de son équipage pour la charge & décharge des essets.

LIV. III. TIT. I. des Charte-parties, &c. ART. VII. 627

Mais si l'interdiction ne regarde pas le pays de la destination du navire, la charte-partie subsistera en son entier, quelque risque que le navire ait à courir dans son voyage, au moyen de la déclaration de guerre survenue entre Princes devant les ports desquels il saut passer, & sans que le maître puisse prétendre une augmentation de fret, à raison des nouveaux risques; car on sent bien qu'en pareil cas, il n'y a guerre que lui qui puisse avoir intérêt à se désister de la charte-partie, puisqu'il est libre au chargeur de se saire assure, & qu'il ne lui est pas permis à lui de saire assurer son fret; instra art. 15, tit. des assurances, outre qu'il gagneroit un fret plus considérable, s'il avoit la faculté de renoncer à l'assirément, & d'en saire un nouveau.

## ARTICLE VIII.

S I les ports sont seulement sermés, ou les vaisseaux arrêtés pour un temps par sorce majeure, la Charte-partie subsistera aussi en son entier, & le maître & le marchand seront réciproquement tenus d'attendre l'ouverture des ports & la liberté des vaisseaux, sans dommages & intérêts de part ni d'autre.

A charte-partie subsistera tout de même dans son entier, si, sans interdiction de commerce avec le lieu de la destination du navire, le port est fermé par ordre du Prince, ou par une flotte ennemie qui le tient bloqué, ou si le navire n'est arrêté que pour un temps par sorce majeure à cause que l'obstacle n'est que passager.

La décision au reste est applicable aussi bien dans le cas où le navire est arrêté dans un port, où il touche en saisant sa route, qu'à celui où il est retenu avant son départ, attendu qu'il n'y a pas de raison pour régler disséremment

le fort de la charte-partie.

Dans l'un & l'autre cas, il faut donc que le maître & l'affréteur attendent l'ouverture du port & la liberté du vaisseu, sans dommages & intérêts, tout de même de part ni d'autre; par conséquent sans que le fret au mois puisse courir durant tout le temps de la détention, ni que le fret soit augmenté si le navire est loué au voyage. Mais il y a cette disférence que le navire étant arrêté dans le cours de son voyage & étant loué au mois, alors la nourriture & les loyers des matelots pendant tout ce temps là, seront avarie commune. Art. 16, tit. du fret ou nolis, & art. 7, tit des avaries. Ubi vide; ce qui n'a pas lieu, le navire étant arrêté avant son départ. Autresois on adjugeoit en ce cas au maître le quart du frêt. Note 4 sur l'art. 19 des Jugemens d'Oleron & sur l'art. 11 ch. 9 du Guidon.



### ARTICLE IX.

OURRA néanmoins le marchand, pendant le temps de la fermeture des ports ou de l'arrêt, faire décharger sa marchandise à ses frais, à condition de la recharger ou d'indemniser le maître.

ETTE faculté accordée à l'affréteur de faire décharger ses marchandises pendant le temps de la fermeture des ports ou de l'arrêt du navire, ne fait aucun tort au maître ou propriétaire du navire, puisque le navire en est d'autant soulagé, & que la décharge se fait aux frais du chargeur, qui demeure obligé de charger sur peine d'indemniser le maître; c'est-à-dire, de lui payer les frais de son retardement, du jour qu'il l'aura mis en demeure de recharger, ou la moitié du fret s'il déclare ne vouloir pas recharger, ou ensin le fret entier des marchandises tout comme s'il les cût rechargées, si sans faire cette déclaration sur les poursuites du maître, il laisse partir le navire. C'est ce qui résulte de la combinaison de l'article, 6. Suprà, avec les art. 3 & 6 ci-après, tit, du fret ou nolis.

Ce qui peut engager le marchand chargeur à retirer ses marchandises pendant l'arrêt du navire, c'est la crainte qu'elles ne se gâtent, ou qu'elles ne demeurent inutilement exposées aux coups de mer ou aux malversations des gens de l'équipage durant ce temps-là. Quoi qu'il en soit, le maître ne peut s'opposer à la décharge, sous prétexte que l'affréteur pourra ne pas recharger ni lui demander des sûretés pour le rechargement; soit parce que cet article l'autorise à faire la décharge, soit parce que l'article 23 du tit, du fret & nolis, désend au maître de retenir les marchandises dans son navire, pour sûreté du

paiement de fon fret.

Il se peut même selon moi, que le chargeur soit dispensé par événement de l'obligation de richarger, & cela arrivera s'il n'a retiré ses marchandises que parce que de leur nature elles ne pouvoient que dépérir considérablement, telles que sont des oranges, des châtaignes, &c. & que nonobstant le soin qu'il en aura pris, elles se soient gâtées de maniere à ne pouvoir plus être vendues à un prix convenable. Autre chose seroit néanmoins si c'étoient des marchandises dont le remplacement pût facilement être sait dans le lieu en pareille espece, comme s'il s'agissoit ici, P. ex. de vin, d'eau - de vie, de sucre, d'indigo, &c.

### ARTICLE X.

E maître sera tenu d'avoir dans son vaisseau pendant son voyage, la Charte-partie & les autres pieces justificatives de son chargement.

l'OBLIGATION imposée au maître par cet article conformément à l'arti-20 de l'Ordonnance de Philippe II. Roi d'Espagne, du mois d'Octobre 1565, regarde principalement le temps de guerre; car il est décidé par l'art. 6, tit. 9 des prifes, que tout navire sera de bonne prise avec son chargement,

dans lequel il ne fera trouvé charte-partie, connoissement ni facture. Ainsi si le navire étoit déclaré de bonne prise par ce manquement du maître, nul doute

qu'il ne fût responsable de l'événement.

Mais cette obligation regarde aussi le temps de paix, asin que le maître puisse montrer en tout temps à qui appartiennent les marchandises de son chargement, qu'à fon arrivée chacun puisse reconnoître les marchandises qui lui sont adressées, & que les Receveurs de la Douane soient en état de ver fier, d'un côté si les droits des marchandises ont été payés au départ, & d'un autre s'il n'y a point de marchandises prohibées embarquées sans permission.

Quoi qu'il en foit, la Loi est portée contre le maître. Il seroit condamnable s'il y étoit réfractaire ayant passé une charte-partie, & sujet aux dommages intérêts qui pourroient résulter de son infraction. Cependant il n'y a pas toujours de charte partie passée par écrit pour le chargement d'un navire; ainsi notre article ne doit pas être pris à la lettre à cet égard, & le capitaine sera en regle fi, au défaut de charte - partie, il est muni d'autres pieces suffisantes pour justifier son chargement. V. l'art. 2 du tit. suivant.

Les autres pieces justificatives du chargement outre la charte-partie, sont les connoissemens, la facture générale dont le capitaine est tenu de délivrer copie aux propriétaires du navire avant son départ, suivant l'art. 30 du titre premier, liv. 2; les acquits des droits des marchandises qui en doivent, &

les permis pour les autres.

Le Maître doit avoir aussi dans son navire, le congé de l'Amiral; même article 20 de l'Ordonnance de Philippe II. du mois d'Octobre 1565; puisqu'il lui est défendu de naviger sans congé, à peine de confiscation, & qu'en faisant son rapport d'arrivée ou de relâche, il est tenu de réprésenter son congé, aux termes des articles 1 &5, du tit. 10 des congés & rapports, livre premier ci-deffus.

### ARTICLE XI.

E navire, ses agrêts & apparaux, le fret & les Marchandises chargées, seront respectivement affectés aux conventions de la Charte-partie.

TE batel est obligé à la marchandise, & la marchandise au batel, dit Cleirac, L fur l'article 21 des Jugemens d'Oleron, n. 3, pag. 86, & art. 18, tit de la

navigation des rivieres, pag. 597.

Le privilege accordé par cet article, s'entend respectivement & distributivement; c'est-à-dire, que les marchandises du chargeur affréteur, sont affectées spécialement au paiement du fret, nam & ipsum naulum potentius est dit la Loi 6, § 1. ff. qui potiores in pignore. Mais ce privilege ne donne pas droit au maître de retenir les marchandifes dans fon navire faute de paiement du fret : il peut seulement s'opposer à leur transport, lors de la décharge, ou les faisir dans les alleges ou gabarres, suivant l'art. 23 du tit. du fret ou nolis. Et s'il les laisse parvenir à ceux à qui elles sont adressées, il ne perd pas pour cela son privilege; mais l'art. 24 du même titre ne le fait subsister que pendant quinzaine, pourvu encore que ces marchandises n'aient pas passé en

main tierce.

Il est juste réciproquement que le marchand chargeur ait un privilege pour l'exécution de la charte-partie qui le concerne ; c'est-à-dire , pour se faire remettre ses marchandises & pour le dédommagement qui lui seroit dû au cas qu'elles sussent avariées ou détériorées par le fait du maître. C'est aussi en sa faveur que l'art. porte que le navire, ses agrêts & apparaux, & le fret sont affectés aux conventions de la charte-partie. Quid des dommages & intérêts, prétendus par l'affréteur, pour l'inexécution de la charte-partie. V. supra l'article 16, tit 14 du livre premier.

Le privilege est le même, que l'affrétement ait été fait avec le propriétaire ou avec le maître seul, même dans le lieu de la demeure du propriétaire sans son consentement dans le temps, s'il ne l'a pas désavoué à temps. Et pour ce qui est des fautes & prévarications du maître, le propriétaire ne peut non plus contester au chargeur son privilege, attendu qu'il est responsable des

faits de son capitaine.

Sur cela on pourroit penser que les marchandises dont il est parlé dans cet article s'entendroient de celles appartenantes au propriétaire du navire, comme de celles du marchand chargeur; mais le même article qui rend les propriétaires responsables des faits du maître, & c'est le 2 du tit. 8 liv. 2, déclare qu'ils en demeureront déchargés en abandonnant leur bâtiment & le fret; au moyen duquel abandon n'y ayant plus contr'eux aucune action à cet égard, le chargeur quoique non satisfait par-là, ne peut se venger sur leurs marchandises.

Quoique l'article dite simplement, affectés, sans ajouter par privilege, il n'est pas douteux que ce terme n'emporte l'idée & l'attribution du privilege, autrement ce ne seroit lui faire produire aucun effet particulier, ce qui n'est pas propofable. Mais ce privilege du marchand chargeur ne doit marcher qu'à ion rang, sur quoi voir l'article 16, tit. 14 du livre premier, sans s'arrêter à ce qu'à observé ici le Commentateur qui affurément n'a su ce qu'il disoit &

s'est mépris d'une étrange sorte.





## TITRE II.

# Des Connoissemens ou Police de chargement.

"AUTEUR du Guidon, chap. 5, art. 7, fol. 320, n'a pas eu une idée nette du connoissement. Selon lui « c'est une promesse » particuliere que fait le maître du navire de la réception de telle » & telle sorte de marchandises appartenant à tel marchand; » & dans la réalité, c'est une reconnoissance que donne le maître d'avoir reçu dans son navire telles & telles marchandises au lieu

d'une promesse de les y recevoir.

C'est aussi l'explication qu'en donne l'article qui suit, en disant, connoissemens ou reconnoissances des marchandises chargées dans le vaisseau. Il l'appelle aussi police de chargement, terme usité sur les côtes de la Méditerranée, qui

fignific piece justificative de chargement.

C'ett en effet la véritable & spécifique preuve du chargement, & la chartepartie ne suffiroit pas pour le justifier, puisque de la promesse qu'on aura faite de charger une telle quantité de marchandises dans un navire, il ne s'ensuit du tout point qu'on ait rempli l'engagement en tout ni partie.

#### ARTICLE PREMIER.

Es connoissemens, polices de chargement ou reconnoissances des marchandises chargées dans le vaisseau, seront signés par le maître ou par l'écrivain du bâtiment.

I L faut donc un connoissement en bonne forme pour la preuve du chargement, & le justisser; & le connoissement pour être valable doit être signé, aux termes de cet article, par le maître ou capitaine, ou par l'écrivain du bâtiment. Mais comme il n'y a plus d'écrivain sur nos navires marchands, supra liv. 2, tit 3, art. premier, il s'ensuit qu'il n'y a que le maître qui puisse signer les connoissemens, si ce n'est lorsqu'il charge lui-même des marchandises pour son compie, auquel cas ne pouvant pas se saire un titre à lui-même, c'est le second du navire qui lui donne une reconnoissance de son chargement, suivant l'article 62, tit. des assurances, instà. Et néanmoins à cause que la collusion

est à craindre entre ces deux officiers, il feroit juste que le connoissement; pour faire soi sût paraphé au desir de l'art. 7, sitre de l'écrivain, ou qu'il sût soutenu d'une preuve supplétive.

Pour man en du

nare-s:

maitre aura figné pour un de fes cticle 7, titre de l' vain. dédomparques & autres petits bâtimens

adites & alle dédommagques & autres petits bâtimens (a le dédommag ques & autres petits bâtimens , fuivant les obie, vanoitées ou détériorées par le fai. des charte-parties; ) mais des maîtres ou capitaines de navires; c'est inutinement que le Commentateur excepte, si le maître ne fait ou ne veut signer, puisque d'un côté nul ne peut être reçu maître qu'il ne sache signer, étant assujetti à subir un examen sur la navigation, à tenir un livre journal, & à donner aux propriétaires avant son départ, un compte signé de lui, contenant l'état de son chargement suivant les art. 1, 10 & 30 du tit. premier, liv. 2; & que d'un autre côté son resus de signer ne pouvant être qu'injuste, il y auroit action contre lui pour l'obliger de signer les connoissemens, & pour faire ordonner que saute par lui de signer, le jugement qui l'y condamneroit vaudroit signature.

Ce ne seroit donc pas du moins dans ce cas que les connoissemens, qui feroient trouvés à bord fans être fignés par le maître, feroient déclarés nuls en conféquence du Réglement du 17 Février 1694, article 5 ; aussi ce Réglement n'a til été fait qu'à l'occasion de la guerre & des passeports accordes à des vaisseaux par des Princes neutres. En pareil cas des connoissemens non signés ne peuvent en effet être que suspects; cependant cela suffiroit-il même en rigueur, pour faire déclarer nuls ces connoissemens, si des doubles en bonne forme & fignés, étoient repréfentés par les chargeurs, ou par ceux à qui les marchan lifes feroient adressées, sous prétexte que, par négligence ou par malice, le miître auroit manqué de figner les doubles restés pardevers lui, feroitil juste que ceux-ci en soussrissent? La nullité ce semble ne pourroit donc avoir lieu qu'au cas que les chargeurs n'eussent pas de connoissemens en forme à produire, & qu'il ne s'en trouvât que dans le navire fans être fignés. Quoi qu'il en foit, aux termes de l'Ordonnance du 12 Mai 1696, si les papiers du navire se sont perdus à l'occasion de la tempête & par le malheur du naufrage. & que le capitaine en ait d'abord fait sa déclaration, les réclamateurs feront recus en rapportant les doubles des connoissemens, s'il n'y a des circonflances capables de les rendre suspects.

Au surplus, hors le cas de guerre, on peut, à défaut même de connoissement, admettre des preuves supplétives du chargement, comme il sera observé dans la suite sur l'article 12, tit. du jet & contribution, & sur l'article 25 dn.

titre des naufrages.



### ARTICLE II.

Les amoissemens contiendront la qualité, quantité & maique des marchandises, le nom du chargeur & de celui auquel elles doivent être consignées, les lieux du départ & de la décharge, le nom du maître & celui du vaisseau avec le prix du fret.

Tour cela s'observe avec exactitude dans les connoissemens; & c'est parce qu'ils sont accompagnés de toutes ces circonstances qu'ils sont la preuve spécifique du chargement, sans qu'il soit besoin de produire une charte-partie; soit parce qu'il n'y a pas toujours de charte-partie, soit parce qu'y en ayant eu une ou non, les connoissemens en tiennent lieu, & valent plus même, en ce qu'ils en prouvent l'accomplissement. En esser, on ne prend sa précaution de signer une charte-partie que pour s'assurer de la part du propriétaire ou du maître du navire, que ceux qui ont promis de charger une certaine quantité de marchandises, satisferont à leur engagement, & de la part de ceux-ci, que le maître qui leur a promis place dans son navire remplira également sa promesse. Or cela devient comme inutile, au moyen des connoissemens qui sont la preuve complette que les engagemens pris de part & d'autre dans la chartepartie, ont été exécutés.

Cela n'empêche pas néanmoins que le maître ne doive garder sa chartepartie & l'avoir dans son navire avec les autres pieces justificatives de son

chargement, suivant l'article 10 du titre précédent.

L'effet du connoissement, est d'obliger le maître qui le signe (suprà, liv. 2; titre premier, article 9, & le propriétaire du navire comme étant tenu des faits de son capitaine, même liv. 2, tit 8, art. 2; ) de livrer les marchandises de la même qualité & dans le même état qu'il les a reçues, saus les avaries qu'elles peuvent avoir soussert dans le voyage, par sortune de mer & sans saute, à

peine de tous dépens dommages & intérêts.

Par rapport à la qualité des marchandifes, on comprend que le connoisfement ne fait preuve que de leur qualité générique, extérieure & apparente; comme s'il est dit dans le connoissement que c'est de l'indigo, du carret, du fucre terré ou brut, du coton, de la toile; il faut remettre des marchandises du même genre, en même nombre de futailles ou ballots, & tous la même marque qu'elles ont été chargées. Mais en ce qui concerne la qualité spécifique, intérieure ou non apparente, comme s'il est dit que l'indigo est caivré ou bleu, sec & bien conditionné, que les toiles sont de telle & telle espece, & que dans telles caisses sont des marchandises de telle qualité. & ce connoissement n'engage point en cette partie à moins qu'il n'y eût preuve que les barriques eusent été désoncées, que les ballots eussent éte ouverts, ou de quelqu'antre prévarication de la part du maître ou des gens de l'équipage.

C'est de là, sans doute, qu'est venu l'usave asser commur di les constaines de navires, d'ajouter à leur signature au mots : sans approuver, ou que dit être, qui signisent i coie; pré-

Tome 1.

L III

caution par conféquent inutile: car ou il s'agit de marchandises de la qualité générique desquels on ne puisse douter au coup d'œil, auquel cas la réserve n'opérera rien, ou s'il est quession d'effets emballés ou en sutaillés, de maniere que le genre n'en puisse pas plus être reconnu au coup d'œil que l'espece; il n'est nullement besoin de réserve alors, le maître ne pouvant être tenu que de rendre les sutailles, caisses ou ballots dans le même état qu'il les a

reçus. Cafa regis, dife. 10, n. 55 & 56.

A toutes fins néanmoins la précaution n'est point à négliger, puisque par ce moyen, le capitaine ne répond ni de la qualité intérieure, comme il a été jugé à l'Amirauté de Marseille par deux Sentences de 1751, (dans l'espece de la derniere du 22 Juillet, il s'agissoit d'une barrique déclarée dans le connoissement remplie de noix muscades, & dans laquelle il ne se trouva que de vicilles serrailles) ni de la quantité, poids & mesure, comme il a été aussi jugé en ladite Amirauté par Sentences des 24 Mai 1748 & 10 Juillet 1750, relativement à la décision du ch. 266 du Consulat, le capitaine n'ayant pas affissé au mesurage du bled ni au poids des marchandises. Au reste on ne peut pas forcer un capitaine de signer les connoissemens purement & simplement sans aucune réserve. Autre Sentence de Marseille du 15 Décembre 1753; ce qui doit s'entendre, à moins qu'on ne lui offre en même-temps de faire la vérification des marchandises en sa présence, auquel cas il répond de la qualité comme du reste, saus les accidens maritimes.

## ARTICLE III.

HAQUE connoissement sera fait triple; l'un demeurera au chargeur, l'autre sera envoyé à celui auquel les marchandises doivent être consignées, & le troisseme sera mis entre les mains du maître ou de l'écrivain.

L motif de l'article est sensible : il est juste que chaque partie intéressée au connoissement en ait un double. Le chargeur pour être en état de convaincre le maître qu'il lui a consiéles essets qui y sont énoncés; celui auquel les marchandises sont adressées asin qu'il puisse les réclamer à l'arrivée du navire, & le maître pour l'autoriser à demander le paiement du fret stipulé.

En tout temps le connoissement doit donc être sait triple, en trois corps originaux; mais en temps de guerre il y a un plus grand nombre de corps originaux, asin que le chargeur puisse en envoyer par dissérens navires à celui à qui les essets doivent être consignés, & qu'ainsi, si un ou deux navires sont pris, il puisse recevoir le connoissement par un autre qui arrivera à bon port.

### ARTICLE IV.

INGT-QUATRE heures après que le vaisseau aura été chargé, les marchands seront tenus de présenter au maître les connoissemens pour les signer, & de lui fournir les acquits de leurs marchandises, à peine de payer l'intérêt du retardement.

Les chargeurs, en général, ont coutume de faire signer les connoissemens aussi-tôt après le chargement; mais il en est, & des capitaines aussi, qui ne songent à mettre les connoissemens en regle, qu'après que le navire est entiérement chargé: c'est ce cas précisément que notre article a en vue pour l'intérêt du maître, qui dans cette position, ne peut soussirie du retardement.

Il ordonne donc, en conféquence, que vingt-quatre heures après que le vaisseau aura reçu sa charge complette, les marchands chargeurs présenteront au maître les connoissemens pour les signer, & lui remettront les expéditions des bureaux des sermes avec les autres pieces nécessaires pour la validité du transport des marchandises, sans quoi ils seront tenus de lui payer les dommages & intérêts résultans du retardement qu'il sera obligé d'essuyer, attendu qu'il s'exposeroit, s'il partoit sans avoir toutes ses expéditions en forme.

En pareille conjoncture, s'il est vérifié que le navire seroit parti sans la demeure où sont les chargeurs de se mettre en regle, il n'est pas douteux que les dommages & intérêts du retardement ne soient dus, sans pouvoir être

refusés ou modérés sous quelque prétexte que ce soit.

Voilà pour l'intérêt du maître ou propriétaire du navire. A l'égard des chargeurs, ils ne sont nullement obligés d'attendre que le navire soit entiérement chargé, pour obliger le capitaine de signer leurs connoissemens, à cause de l'intérêt qu'ils peuvent avoir d'en être nantis, soit pour les envoyer de bonne heure à ceux à qui les marchandises sont adressées & pour avoir occasion de tirer sur eux des lettres de change à compte, soit pour ordonner des assurances. Ainsi dès qu'ils ont fait leur chargement dans le navire, ils sont en droit de demander au maître qu'il ait à figner les connoissemens, & sur son resus de l'assigner pour l'y faire condamner, si non, pour voir dire que le jugement qui interviendra vaudra signature. Et comme par-là ils obtiennent toute justice, sans soussir du resus ou de la demeure du capitaine, pour tous dommages & intérêts, il n'échoit que de le condamner aux dépens.



### ARTICE V.

Es Facteurs, Commissionnaires & autres, qui recevront les marchandises mentionnées dans les connoissemens ou charte-parties, seront tenus d'en donner le reçu aux maîtres qui le demanderont, à peine de tous dépens, dommages & intérêts, même de ceux du retardement.

I L est plus que juste de donner à une personne engagée par écrit, une décharge aussi par écrit de son engagement, lorsqu'elle l'a rempli. Ainsi ceux à qui le maître a délivré les marchandises, aux termes de son engagement, sont obligés de lui en donner un reçu lorsqu'il le requiert, & en cas deresus, int peut se pourvoir contre-eux pour les y faire condamner & aux frais de son retardement, qui comprennent tous les dommages & intérêts qu'il en peut souffrir.

Cependant, parce qu'il est d'usage que le maître à son arrivée dépose au Bureau de la Douane, un tableau ou état général de son chargement, avec défignation de tous ceux à qui chaque partie de marchandife doit être délivrée, qu'en conséquence il y a toujours des commis de la Douane qui assistent à la décharge des marchandises, pour contrôler & enrégistrer toutes les marchandifes qui fortent du navire, afin de vérifier si le tableau qui a été fourni de la cargaifon, est exact & fidele; & qu'ainsi le régistre de ces commis fait foi de la décharge des marchandises sur le quai, à quoi se borne l'engagement que le maître a contracté par le connoissement, après avoir averti néanmoins tous les intéressés au chargement de se trouver sur le quai à la descente de leurs marchandises, pour qu'ils aient respectivement à les saire enlever. A cause de tout cela, dis-je, il arrive rarement que le maître demande un reçu à chacun de ceux à qui il a remis les marchandises, le vu décharger des commis lui tenant lieu de quittance, & s'il s'éleve des contestations à ce sujet, ce n'est que lorsque dans la consusion d'une décharge précipitée, il se fait des méprises de la part des conducteurs des marchandises dans les magasins, en introduisant dans l'un des effets qui devoient aller dans un autre.

Alors le maître demandant son fret à celui qui, par événement, n'a pas eu toutes les marchandises qu'il devoit avoir, celui-ci resuse de le payer & lui demande à son tour les essets qui lui manquent; d'où s'ensuit demande judiciaire de part & d'autre; de la part du maître pour obtenir la décharge de son connoissement avec le paiement de son fret; & de la part du marchand pour avoir raison de la marchandise qu'il soutient ne lui avoir pas été livrée. Presque toujours l'erreur se reconnoit, au moyen de la vérification qui se sait des marchandises du navire portées dans les dissérens magasins; maiss'il arrive que l'erreur ne puisse se découvrir, le maître est toujours déchargé lorsqu'il paroit par les registres des Bureaux des droits du Roi, qu'il a fait mettre à quai toutes les marchandises portées par ses connoissemens. Cepen-

dant suivant les circonstances, il en pourroit être autrement; & c'est sans doute parce qu'il n'y avoit pas de preuve que le capitaine le Fevre de Belleville eût mis à terre toutes les marchandises qui avoient été chargées dans son vaisseau à l'adresse du sieur Fumin, qu'il sut condamné par sentence de l'Amirauté de Marseille, du 20 Février 1750, de payer audit sieur Fumin la valeur d'une balle de coton égarée.

A cela près, on ne voit pas que le maître s'embarasse de saire donner un reçu au dos de chacun de ses connoissemens; mais ensin s'il le demandoit il saudroit le satissaire, saute de quoi il seroit sondé à se pourvoir en Justice, & a demander les dommages & intérêts résultans de son retarde-

ment.

Il vient d'être dit que c'est au quai que doit se faire la vérification des marchandises, & cela est vrai, que le navire soit à quai, ou que les marchandises y soient apportées par barques ou alleges, parce que la regle ordinaire est que les estets des marchands chargeurs doivent leur être rendus à quai. Mais savoir si à la Rochelle il est libre à l'armateur de faire entrer son navire dans le havre, avec une partie de son chargement, sans se rendre responsable des avaries qui arrivent aux marchandises. Voyez l'article 4, titre des avaries.

### ARTICLE VI.

E N cas de diversité entre les connoissemens d'une même marchandise, celui qui sera entre les mains du maître sera soi, s'il est rempli de la main du marchand ou de celle de son commissionnaire; & celui qui sera entre les mains du marchand sera suivi, s'il est rempli de la main du maître.

E n'est donc pas la signature seule du maître qui décide en cas de diverfité de connoissemens pour même sait, soit par rapport à la qualité & à la quantité des marchandises, soit à l'égard de la quotité du fret & des autres énonciations du connoissement. Et la raison est que le maître peut avoir signé légérement, sans avoir sait assez d'attention à ce qui étoit écrit d'une main étrangere dans le connoissement, ou mieux encore qu'il est à présumer que la même main étrangere qui a rempli le connoissement, y aura fait des

changemens au additions depuis la signature du maitre.

Le tempérament pris par notre article, pour donner la préférence à l'un des deux connoissemens qui dissert l'un de l'autre, est d'une sagesse à laquelle on ne peut se resuser. Ce tempérament est que celui qui se trouvera entre les mains du mattre, sera soi & l'emportera sur l'autre, s'il est rempli de la main du marchand chargeur ou de son commissionnaire; à quoi il saut aiouter ou de son commis, parce que le plus souvent ce sont les commis qui remplissent les connoissemens pour les négocians chez qui ils travaillent; & qu'au contraire le connoissement qui sera entre les mains du marchand, sera suivi & préséré s'il est rempli de la main du mattre. En esset, il ne peut pas

### ORDONNANCE DE LA MARINE.

dire alors qu'on l'a surpris, & la présomption est toute naturelle, qu'il a resait à son gré celui qui se trouve entre ses mains. En tout cas, il a pu le resaire,

& cela fuffit.

638

Par Edit du mois de Décembre 1657, il avoit été réglé que les connoiffemens ne feroient foi qu'autant qu'ils auroient été faits pardevant les Notaires Greffiers créés par le même Edit, ou qu'ils auroient été par eux enrégiftrés sur le registre qu'ils devoient tenir à cette sin: mais cet Edit est demeuré fans exécution, comme trop onéreux au commerce, il faut s'en tenir à la présente Ordonnance.

Ce n'est pas seulement entre le capitaine & le marchand chargeur que le connoissement sait soi, il sait soi tout de même contre les assureurs & toutes

autres personnes, sauf les preuves de fraude & de collusion.





# TITRE III.

#### DUFRET OUNOLIS.



E loyer du vaisseau s'appelle fret sur l'Océan, & nolis sur la Méditerranée: c'est le prix dû pour le louage du navire ou pour et L † le transport des marchandises, & l'on ne manque jamais de le fixer, soit dans la charte-partie, soit dans le connoissement. \*\*\*\*\* S'il arrivoit qu'on y manquât, le fret seroit réglé alors au prix courant des autres navires pour la même destination, arbitrio

boni viri. Consulat, chap. 271 & 288. Casa regis disc. 22, n. 63; & s'il y a variété de prix, il faut prendre le moindre, suivant la loi citée sur l'article 4 du tit. premier du même livre. Mais ne seroit-il point plus juste & plus régulier de fuivre le prix mitoyen?

#### ARTICLE PREMIER.

E loyer des vaisseaux appellé fret ou nolis, sera réglé par la charte-partie ou par le connoissement, soit que les bâtimens aient été loués en entier ou par partie, au voyage ou au mois, avec désignation ou sans désignation de portée, au tonneau, au quintal ou à cueillette, & en quelqu'autre maniere que ce puisse être.

'AFFRÉTEMENT peut se faire de diverses manieres; du navire en entier pour tout son port, auquel cas l'affréteur seula droit d'y charger des marchandises: ou pour partie, pour une moitié, un tiers, un quart; & alors, de même que le maitre est tenu de réserver à l'affréteur la partie louée du bâtiment pour y placer ses marchandises, de même l'affréteur ne peut, sans l'aveu du maitre occuper une plus grande portion du bâtiment.

D'une ou d'autre maniere, l'affrétement peut aussi se faire pour le voyage entier à forfait, quelle qu'en puisse être la durée on au mois; mais cette dernie. re façon de prendre à fret n'est presque plus usitée, à cause des conséquences & pour prévenir les discussions. Suprà, art. 5, tit. premier du préfent livre.

Le plus fréquent usage de l'affrétement est au tonneau, ou au quintal, ou à cueillette.

Dans l'affrétement au tonneau ou au quintal, le maître s'oblige simplement de donner place dans son navire à celui avec qui il contracte pour tant de tonneaux ou quintaux de marchandises; celui-ci s'engage de son côté d'y charger pareille quantité de marchandises, le tout dans le temps convenu. 2

peine de tous dépens, dommages & intérêts.

On entend ce que c'est que le quintal, & personne n'ignore que c'est un cent de pesanteur. Pour ce qui est du tonneau, il est de deux milliers ou 20 quintaux, & son encombrement est réglé à 42 pieds cubes, par l'art. 5, tit. 10 liv. 2. Mais comme il est des marchandises d'inégale pesanteur, & qu'il en est de grand encombrement, quoique beaucoup mons pesantes que d'autres, c'est moins au poids qu'on sait attention pour régler le fret du tonneau, qu'à l'encombrement essectifdes marchandises. Lorsqu'elles sont en situailles, la regle générale est que quatre barriques, six tierçons ou huit quarts sont le tonneau.

L'affrétement à cueillette se fait bien aussi au tonneau ou au quintal; mais avec cette dissérence qu'alors le maître n'est engagé de droit à recevoir les marchandises, qu'autant qu'il trouvera sa charge complette, ou à peu près; c'est à-dire, aux trois quarts ou environ. Jusques là il n'est point engagé absolument, s'il n'y a convention expresse au contraire. Au lieu que son bâtiment n'étant pas à cueillette, il peut être sorcé de recevoir dans son navire la quantité de marchandises pour laquelle il a promis place, & cela aussi-tôt que le marchand affréteur veut les charger, s'il n'y a pas un temps déterminé, sans

qu'il puisse s'en défendre son navire étant en état.

Ayant frété à cueillette, lorsqu'il est assuré de son chargement, il en donne avis à tous ceux qui ont promis de charger dans son navire; & c'est alors que de part & d'autre, il y a action pour l'exécution des conventions. Mais assez souvent il y a des chargeurs en demeure, parce que c'est à qui ne chargera pas le premier, à cause que les marchandises, qui sont ce qu'on appelle la solde du chargement, sont plus exposées à être avariées par le poids des marchandises supérieures. Il y a pourtant une regle commune en cette partie, c'est que les marchandises les moins précieuses, & celles dont le coulage gâteroit celles qui seroient dessous, doivent être chargées les premieres. D'un autre côté les marchands s'arrangent ordinairement pour faire conjointement la solde: de maniere que ces sortes de discussions, quoique assez fréquentes, se terminent presque toujours sommairement, & le maitre en est quitte pour quelques jours de retardement, dont il ne murmure point parce qu'il s'y est bien attendu.

Avec désignation ou sans désignation de portée. On ne manque jamais de saire déclarer au maître le port de son bâtiment, de quelque affrétement qu'il soit quession, parce que l'objet est de conséquence, le fret étant plus ou moins considérable dans l'affrétement total, suivant la grandeur ou portée du navire; & d'ailleurs l'affréteur réglant son chargement sur la déclaration que

lui fait le maitre que son navire est d'un tel port.

Dans l'affrétement au tonneau, il est encore intéressant de connoître le port du navire; soit enfin que les chargeurs puissent juger s'il y aura p'ace dans le bâtiment pour toutes les marchandites que le martre s'engage d'y recevoir, soit parce que le port du bâtiment sert à régler le degré de consiance que l'on peut y prendre.

Delà

Delà vient qu'on ne manque jamais de faire déclarer au maître, dans la charte-partie le port de son vaisseau; & cette déclaration, si elle se trouve insidele, l'expose aux dommages & intérêts, saus la restriction toutesois por-

tée par l'article 5 ci-après.

Et en quelqu'autre maniere que ce puisse ètre. Cela ne peut regarder que certaines marchandises d'un poids au dessous de cent livres, telles que sont des sigues ou raisins en paniers, des olives, anchois en petits pots ou slacons & autres marchandises de petit volume, dont le fret dépend d'une convention à part, de même qu'à l'égard des especes d'or & d'argent ou autres essets précieux. Mais pour tout ce qui d'ailleurs est du poids d'un cent & au-dessus, c'est toujours au tonneau ou quintal que le fret se regle. Il y a pourtant encore les barres de ser, les pierres, carreaux & briques que l'ou peut arbitrer à tant au tonneau, ou dont le fret peut être sixé à tant la piece, ou à tant par centaine en nombre.

Tout cela dépend de la convention, aussi - bien que la fivation des jours de planche, pour la charge & la décharge, & le réglement de la somme précise qui sera payée par jour excédant ceux de la planche; dans lesquels jours de planche ne sont pas comptés ni ceux de la quarantaine que le navire peut être obligé de saire, ni les jours de Fêtes, s'il n'y a, pour ce dernier objet, stipu-

lation contraire.

## ARTICLE 11.

S I le vaisseau est loué en entier, & que l'affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le maître ne pourra sans son consentement prendre d'autres marchandises pour l'achever, ni sans lui tenir compte du fret.

Orsquele vaisseauest loué en entier, il importe peu au maître que l'affréteur lui ait donné sa charge complette ou non, pourvu qu'il l'ait chargé de marchandises de valeur plus que suffisante pour répondre du fret. Ainsi le maître, sous prétexte qu'il y a de la place dans le navire, n'y peut rient charger sans le consentement de l'affréteur, & s'il le sait à son insu, il seratent de lui en payer le fret à proportion.

Si l'affiéteur y confent, & que le maître charge pour son compte, il ne sera dû aucun fret à cette occasion, si l'affréteur n'en a pas sait réserve; mais si c'est pour le compte d'autrui, il sera tenu compte du fret à l'affréteur, & cela de plein droit, s'il n'y a cu convention contraire, laquelle le maître doit

prouver.

Toutefois ce que le maître aura chargé dans sa cabane simplement, ne devra aucun fret, que l'assréteur y ait consenti ou non. Le contraire à néanmoins été jugé à l'Amirauté de Marseille par Sentence du 17 Juillet 1750 : il y en avoit apparenment une désense expresse.

Mais si le navire a son chargement complet, le maître ne peut plus sous ancun prétexte y charger d'autres marchandises sans la permission expresse de Tome 1.

l'affréteur, à peine de tous dommages & intérêts, en cas de jet, de supporter la perte jusqu'à concurrence de tout ce qu'il aura chargé de plus. Article 46 de l'Ordonnance de Wisbuy, conforme en cette partie à l'art. 22 des loix Rhodiennes, où il est dit, ac si jactus sequeus sur sur damno exercitoris erit. Idem, quintin Weytsen, traité des avaries, pag. 38.

## ARTICLE 111.

E marchand qui n'aura pas chargé la quantité des marchandises portée par la charte-partie, ne laisser pas d'en payer le fret, comme si le tout avoit été chargé; & s'il en charge plus, il payera le fret de l'excédant.

L s'agit ici d'une charte-partie par laquelle un marchand s'est obligé de charger une certaine quantité de tonneaux ou de quintaux de marchandises, & il est décidé, d'un côté, que s'il n'en charge qu'une partie, il n'en payera pas moins le fret en entier, contre la disposition de l'art. 20 des loix Rhodiennes, qui ne l'assujettissoit en ce cas qu'au paiement de moitié du fret; & d'un autre côté que s'il en charge un plus grand nombre, il payera le fret de l'ex-

cédent.

Tout cela est juste dans la rigueur des regles; mais par rapport à la premiere partie, il faut que le marchand ait été mis en demeure de charger, & que sur une assignation que le maître lui aura fait donner pour le faire condamner de charger, il soit intervenu un jugement qui l'ait essessivement condamné de charger dans un temps fixe & déterminé, & qui faute par lui de satisfaire, ait permis au maître de faire voile. Alors le maître, si le marchand ne s'est pas prévalu de la disposition de l'art. 6 ci-àprès, sera en droit d'exiger son set entier, comme si le marchand eût satisfait exactement à son obligation. Mais sans ces formalités, il en seroit autrement; car quoique les contrats soient faits pour être exécutés, la peine résultante de leur inexécution n'est pas pour cela encourue de plein droit; encore moins dans une matiere comme celle-ci, où de part & d'autre on est accoutumé à essuyer des désis qui naturellement ne produisent par eux-mêmes, pour dommages & intérêts, que les fraix du retardement.

Il faut aussi pour assujettir le marchand qui n'a pas rempli tout son chargement, au paiement du fret entier des marchandises qu'il avoit promis de charger, que le maître soit parti sans avoir reçu d'autres marchands, des marchandises en quantité suffisante pour achever la charge de son navire: car si son chargement étoit complet, quel seroit son titre pour demander au marchand, en demeure de charger, le fret entier des marchandises qu'il s'étoit obligé de charger? L'Ordonnance ne lui adjuge le fret entier que par forme d'indemnité, parce qu'elle suppose un vuide d'autant dans son navire, article 11 de l'Ordonnance de la Hanse Teutonique; idem, art. 5, tit 5, juris Hanseatici. Or cette supposition cesse dans le cas où son bâtiment est totalement chargé, il n'importe par qui, au moyen de quoi il n'a plus d'autre indemnité à préten-

dre que ses frais de retardement, ou la moitié du fret pour en tenir lieu, aux termes de l'article 6 ci-après, avec les frais de la procédure qu'il aura saite.

V. infrà, art. 9.

Pour ce qui est du cas où le marchand charge un plus grand nombre de marchandises, rien ne peut le dispenser de payer le fret de l'excédent sur le pied réglé par la charte-partie, s'il n'y a convention contraire, dont la preuve doit être rapportée par écrit; soit par le connoissement de ces marchandises excédentes, soit par une addition à la charte-partie ou autrement; car le maître étant sondé dans sa charte-partie pour le réglement de la quotité du fret, ce réglement influe naturellement, sur les marchandises chargées au-delà; de maniere que le marchand n'est pas recevable à prouver par témoins qu'il est convenu avec le maitre de lui payer un moindre fret pour ses marchandises excédentes. La maxime, contra scriptum testimonium, non sertur testimonium non scriptum, s'y oppose, de même que la disposition des Ordonnances de Moulins & de 1667.

## ARTICLE IV.

E maître qui aura déclaré son vaisseau d'un plus grand port qu'il n'est, sera tenu des dommages & intérêts du marchand.

S I le maître n'étoit pas obligé de garantir le port & la capacité qu'il attribue à fonnavire, il pourroit impunement surprendre & constituer en perte son affréteur, qui, comptant sur le port déclaré, ayant en conséquence réglé sur cela son chargement, se trouveroit embarrassé des marchandises qu'il n'auroit pu placer dans le vaisseau.

Il étoit donc juste d'assujettir le maître à faire une déclaration juste & sincere du port de son bâtiment, par la crainte des dommages & intérêts résultans de

la fausseté de sa déclaration.

Ces dommages & intérêts qui doivent être réglés par expers suivant les circonstances, & qui comprennent toute la perte que souffre le marchand frustré de l'attente où il étoit de charger dans le navire toutes les marchandises que le maître devoit y recevoir aux termes de son engagement, sont dus, aussi bien dans le cas que le navire est frété en entier à un seul, que dans celui où il l'est à plusieurs, en commun ou en particulier, au tonneau ou à cueil-

lette, art. 5, chap o du Guidon.

Dans le cas même de l'affrétement au tonneau ou à cueillette, quoique les marchandises chargées dans le navire, rempliroient juste, à raisen de la grosfeur de leur volume & de leur encombrement son port déclaré, si quelque marchand pouvoit y placer les marchandises que le mattre s'étoit engagé d'y recevoir, les dommages & intérêts seroient dus tout de même, le maître de vant s'imputer de n'avoir pas bien combiné la quantité des essets qu'il promettoit de prendre dans son navire, avec la capacité qu'il lui avoit donnée. La faute est la même en esset, de déclarer le navire d'un plus grand port qu'il n'est réellement; & de s'engager par une fausse opération, de recevoir des marchandises au-dela de ce même port.

L'article 20 des Loix Rhodiennes, avoit fixé dans tous ces cas les dommages & intérêts du marchand contre le maître à la moitié du fret; c'est à dire, sur le même pied que ceux du maître contre le marchand qui ne chargeoit pas, aux termes de la convention. Si quidem conductor pecuniam mercium causa non dederit, dimidium naulum exercitori folvat; sin exercitor sestellerit mercatori dimidium naulum prestet. Le Consulat d'un autre côté, chap. 181 & 182, condamnoit, pour dommages & intérêts, le maître à perdre le fret d'autant de tonneaux de marchandises qu'il avoit manqué d'en charger; ce qui a été adopté par Cleirac sur l'article 8 des jugemens d'Oleron, n. 23, pag. 43, oùil cote différemment le chap. du Consulat; & comme celalui arrive toujours, ils'est servi sans doute d'une autre édition.

### ARTICLE V.

F. sera réputé y avoir erreur en la déclaration de la portée du vaisseau, si elle n'est au-dessus du quarantieme.

NE erreur peu considérable ne tire pas à conséquence, parum & nihit aquiparantur. La restriction, ou environ se supplée de droit dans une déclaration de cette nature, de même que dans le contrat de vente, où quelqu'un vend une piece de vigne qu'il déclare contenir tant de quartiers, une prairie ou un champ contenant tant d'arpens ou journaux: si ce qui manque à la quantité déclarée est peu de chose, il n'y a point de garantie à prétendre contre le vendeur pour ce manquement.

Il convenoit donc qu'il en fût de même au sujet de la déclaration que fait le maître du port de son navire. Et néanmoins parce qu'il doit savoir plus positivement la véritable capacité de son navire, qu'un vendeur n'est censé savoir l'exacte continence de la piece de vigne, de champ ou de pré qu'il vend : notre article ne lui passe qu'une erreur d'un quarantieme dans sa déclaration, au lieu que la jurisprudence accorde un trentieme au vendeur. V. le Commentaire sur l'art. 19 de la Coutume de la Rochelle, n. 90 & 91.

Notre article ne faisant grace au maitre sur sa déclaration, qu'autant qu'il n'aura excédé le port de son navire que d'un quarantieme, on ne conçoit pas comment l'annotateur a pu se persuader qu'il falloit que l'erreur sût considérable & presque de moitié, pour donner lieu à des dommages & intérêts contre le maitre : quelle idée s'est-il donc sormée du quarantieme complet dont

il parle au-dessous du port du vaisseau?

On trouved ans le Mercure de France, deuxieme volume de Janvier 1756, p. 115 & 116, des doutes proposés sur un anonyme surcettre étrange interprétation que donne le Commentateur au sujet du quarantieme dont parle notre article. L'anonyme concevoit bien que c'étoit essetivement une erreur, mais timide en apparence à prononcer, il demandoit que quelqu'un voulût s'expliquer surcepoint, & déclarer si le texte étoit expliqué par le Commentaire, ou si le Commentaire n'embrouilloit pas le texte.

Le Commentaire, disoit il, donne à entendre que le quarantieme fait les

deux cinqulemes. "Cependant le texte ne dit point que c'est le quarantieme de cent; ilimporte donc d'être éclairé sur ce point si intéressant, parce qu'on ne peut comprendre le jugement du Commentateur, & que ce jugement empêche d'entendre le texte, comme le texte empêche de concevoir le Commentaire.

Il ajoutoit que ne connoissant pas l'auteur, il ne pouvoit s'en expliquer avec lui; mais qu'il connoissoit bien l'Ordonnance; parce qu'elle est adoptée de toutes les nations de l'Europe, comme le plus beau morceau de jurisprudence. Il invitoit les amateurs de la vérité à expliquer, par la voie du Mercure, ce

que c'est que ce quarantieme.

Si ce n'étoit pas là un badinage, c'étoit assurément saire trop d'honneur à un aussi misérable Commentaire. L'idée des deux cinquiemes ou de presque la moitié, est une imagination solle. Le quarantieme d'un tout s'entend naturellement & sans le moindre essert. S'il s'agit d'un tout de quarante, il ess évident que le quarantieme est un, & que si le tout est cent, le quarantieme est deux & demi de ce tout cent; & que si le tout est deux ens, le quarantieme donne cinq, puisqu'en deux cens il y a cinq sois quarante.

Sur ce plan, comme l'article déclare qu'il ne sera pas réputé y avoir erreur dans la déclaration, si elle n'est au-dessus du quarantieme; il s'ensuit que si le navire a été déclaré de 200 tonneaux & qu'il soit exactement de 195 tonneaux, il n'y aura pas de dommages & intérêts à prétendre contre le maitre, puisque l'erreur n'est précisément que d'un quarantieme, & qu'il en sera autrement en rigueur si le navire n'est que de 194 tonneaux, attendu que dans

ce cas l'erreur excédera le quarantieme.

C'est ainsi à peu près qu'un autre anonyme a répondu dans le second volume d'Avril, pag. 96 & suiv. Et en esset il n'est pas possible d'attacher un

autre fens à notre article.

L'auteur de cette réponse convient aussi que notre Ordonnance est le plus beau morceau de jurisprudence; après quoi il ajoute que pour la bien entendre, il donne le conseil qu'il a reçu lorsqu'il a commencé à l'étudier & qui est en usage dans les places maritimes. » Ne vous servez jamais du Commen» tateur, c'est une paire de lunettes hors d'âge qui embrouille plutôt l'objet que de » l'éctaireir. » Onne pouvoit pas mieux s'y prendre pour mortiser l'auteur que l'on croyoit encore vivant sur la foi de l'édition de 1747. On ignoroit sans doute que cette édition n'est qu'une réimpression pure & simple de celle de 1714, in-4°, ou de cellede 1615, in-8°. Il feroit triste pour l'auteur du présent ouvrage, qu'un trait de satyre aussi violent s'étendit jusqu'à lui.

Il vient d'être observé que dès-que l'erreur excede le quarantieme, le maitre est sujet aux dommages & intérêts, quelque modique que soit cet excédent. Cependant cela ne doit pas être pris tellement à la rigueur, que l'on ne puisse user d'indulgence envers le maitre suivant les circonstances; c'est-àdire, si l'excédent est peu de chose eu égard à la grandeur du bâtiment, & s'il

paroît avoir agi de bonne foi.

Mais dans le cas où la fausse déclaration du maître l'exposera aux dommages & intérêts, saudra-t-il lui faire grace de la quotiré jusqu'à concurrence de laquelle il pouvoit errer sans danger dans sadéclaration, en un mot de ce quarantieme? La négative me paroît devoir l'emporter. Voir insrà, article 47, tit. 6 des assurances.

### ARTICLE VI.

S I le vaisseau est chargé à cueillette, ou au quintal ou au tonneau, le marchand qui voudra retirer ses marchandises avant le départ du vaisseau, pourra les saire décharger à ses frais, en payant la moitié du fret.

C'Est ici une grace accordée au chargeur à cueillette, au quintal ou autonneau, de pouvoir retirer avant le départ du navire, les marchandifes qu'il y a chargées en conséquence de la charte-partie, & cela qu'il ait de bonnes raisons pour les retirer, ou que ce ne soit qu'un pur changement de volonté par caprice. Idem, l'article 11, chap. 9 du Guidon, contre la disposition de l'art. 20 des Loix Rhodiennes, qui, sans aucune distinction, condamnoit au paiement du fret entier, le marchand qui retiroit ses marchandises du navire en ces termes: Si verò mercator eximere merces voluerit, naulum integrum exercitori solvat; tandis que faute par lui de charger en exécution de la convention, il en étoit quitte pour la moitié du fret, ce qui n'est pas plus aisé à conciler que l'inverse de la décision de l'art. 3 ci-dessus, avec celle du présent article.

Quoiqu'il en foit, on ne voit point la raison du privilege que notre article accorde au marchand chargeur, & pourquoi il en est quitte alors en faisant décharger ses marchandises à ses srais, & en payant simplement la moitié du set, sur-tout après que l'art. 3 ci-dessus a décidé que le marchand qui n'aura pas chargé la quantité des marchandises portées par la charte-partie, ne laissera pas d'en payer le fret, comme si le tout avoit été chargé. Mais ensin la loi est portée, il saut s'y tenir & conclure, même en expliquant & limitant ledit art. 3, que sa dissolition n'a lieu que lorsque le marchand, sur la poursuite du maître, a laissé partir le navire, sans déclarer qu'il ne vouloit pas y charger un plus grand nombre de marchandises, & achever de remplir son engagement, aux offres de payer la moitié du fret des marchandises non chargées; car si après avoir tout chargé, il peut retirer une partie de ses marchandises en payant seulement la moitié de leur fret, il est évident, par identiré de raison, qu'il peut resuser de completter son chargement en payant tout de même la moitié du fret de ce qui manque pour l'accomplir.

La raison pour laquelle notre article veut que le marchand soit quitte en payant la moitié du fret seulement, est sans doute que le maître peut trouver à remplacer ces Marchandises retirées de son navire; & qu'ainsi la moitié du fret qu'il gagne, est censée suffire pour le dédommager du retardement que cet événement pourra apporter à son départ; d'où il s'ensuit évidemment que cette moitié du fret lui sera acquise sans retour, quoiqu'il parvienne dans la suite à completter son chargement; ce qui s'accorde au reste avec ce qui a été dit sur l'art. 3, que le maître ne conservera le fret entier, qu'autant qu'il n'aura pas achevé la charge de son navire, en y recevant des marchandises d'ailleurs.

Comme notre article ne parle que du cas où le navire est freté à cueillette

où au tonneau, je ne pense point que sa décision soit applicable à l'affrétement d'un navire en entier; c'est-à-dire, que l'affréteur, soit après avoir commencé de charger, ou avant, puisse renoncer à l'affrétement & laisser le navire au maître en lui payant la moitié du fret convenu, quoiqu'il semble que le principe de décision soit le même. La raison est que cet article étant extraordinaire, il ne convient pas d'en faire l'application d'un cas à un autre; à quoi il saut ajourer qu'il est tout autrement difficile de trouver un navire à affréter en entier, qu'à l'affréter au tonneau ou à cueillette, pour une quantité de marchandises qui y reste à y charger.

De forte que dans l'hypothele de l'affrétement du navire en entier non exécuté de la part de l'affréteur, j'estime que l'affréteur est tenu de payer tout le fret convenu, à la dédustion toutesois des marchandises que le maître aura introduites dans son navire; il n'importe comment, desquelles marchandises le fret sera réglé à l'amiable ou par experts, pour en être fait raison à l'affréteur, sans préjudice néanmoins des frais de retardement du maître s'il est mis

en regle pour cela.

# ARTICLE VII.

E maître pourra aussi décharger à terre les marchandises trouvées dans son vaisseau, qui ne lui auront point été déclarées; ou en prendre le fret au plus haut pris qui sera payé pour marchandises de pareille qualité.

L a été observé ailleurs, que nul n'a droit de charger des marchandises dans un navire sans l'aveu du maître. Ainsi s'il trouve des marchandises dans son vaisseau, qui y aient été chargées sans son consentement, il lui est permis de les renvoyer à terre, & de resuser d'en signer le connoissement, & cela sans examiner s'il a d'autres marchandises ou non pour les remplacer. Il lui est libre néanmoins de les garder, auquet cas il pourra en exiger le fret au plus haut prix que paient les marchandises de pareille qualité: moyennant quoi il fera obligé d'avoir le même soin de ces marchandises, que s'il étoit engagé par la charte-partie de les recevoir dans son navire; & s'il n'y a pas d'autres marchandises de même qualité, le fret sera réglé par experts.

Cependant cette liberté qu'il a de retenir ces marchandiles au lieu de les renvoyer à terre, suppose que par-là le navire n'est pas surchargé, autrement ils'exposeroitaux dommages & intérêts qui pourroient résulter de la surcharge. Et c'est vraisemblablement ce qu'à voulu dire le Commentateur dans ses observations sur cetarticle; en quoi il n'y a rien d'extraordinaire, puisque, de maniere ou d'autre, le maître ne peut jamais surcharger le navire qu'à ses

périls & risques.

Au furplus, comme il se peut que le maître ne remarque ces marchandises, chargées sans son aveu, qu'après qu'il a mis à la voile, & qu'ainsi il n'est plus à même d'en délivrer un connoissement à celui à qui elles appartiennent : c'est un des cas où le connoissement n'est pas absolcment nécessaire pour

648

justifier la réalisé du chargement, comme il sera observé sur l'article 12 du

titre du jet & contribution.

Reste de savoir, si dans le même cas que le maître n'a apperçu ces essets chargés sans son consentement, qu'après qu'il a mis à la voile, il peut valablement, en cas de relâche dans quelque port, mettre ces marchandises à terre, en les consignant entre les mains d'une personne solvable; & en en donnant avis au propriétaire de ces essets? J'estime que non; à moins que le navire ne soit réellement surchargé, au quel cas il doit prendre l'avis de son équipage comme s'il s'agissioit d'un jet; & même en faire sa déclaration pardevant le Juge de l'Amirauté du lieu, si non devant le Consul de la nation Françoise, le port étant étranger. Par la même raison de la surcharge, s'il est nécessaire de jetter ces marchandises, il le pourra en pleine mer, de l'avis tout de même de son équipage, & la valeur de ces marchandises ne sera point payée, suivant le même art. 12 du tit, du jet & contribution.

## ARTICE VIII.

E marchand qui retirera ses marchandises pendant le voyage, ne laissera pas d'en payer le fret entier, pourvu qu'il ne les retire point par le fait du maître

A liberté accordée par l'article 6 au marchand chargeur à cueillette ou au tonneau, de retirer ses marchandises en payant seulement la moitié du fret, n'est que pour le cas où le navire n'a pas encore mis à la voile. Si c'est pendant le voyage, cet article l'assujettit au paiement du fret entier, à moins-

que par le fait du maître il ne foit obligé de les retirer.

Or, le fait du maître pent procéder, ou du mauvais état de son navirequi se trouve incapable de naviger davantage par sa vetusté, & alors suivant l'article 12, le maître perd son fret, & en outre cst tenu lui même des dommages & intérêts, ou de ce que le maître change de route, ou allonge trop le voyage par des escales dont il n'a pas prévenu le chargeur. Dans tous cescas, il cst justeque le chargeur puisse retirer se mirchandises sans payer aucunfret, & même de lui adjuger ses dommages & intérêts contre le maître.

La raison pour laquelle le fret est dû en entier, lorsque le chargeur retire ses marchandises pendant le voyage, sans que le sait du maître y donne lieu, c'est que le maître est par-là mis hors d'état de remplacer ces marchandises, au moyen de quoi il seroit constitué en perte si le tret ne lui étoit pas payé

en entier.



### ARTICLE IX.

I le navire est arrêté pendant sa route, ou au lieu de sa décharge par le fait du marchand assiréteur; ou si le vaisseau ayant été afsiété allant & venant, il est contraint de faire son retour lege, l'intérêt du retardement & le fret entier seront dus au maître.

Omme le fait du maître ne peut nuire à l'affréteur ni empêcher l'exécution des clauses & conditions de la charte partie, sans donner lieu aux dommages & intérêts, de même le fait de l'assréteur ne peut nuire au maître. Ainsi, si par son fait le navire est arrêté pendant sa route, ou si a son arrivée, la charge de ses marchandises est retardée par sa faute, ou parce qu'elles sont faisses par ses créanciers, ou parce qu'elles sont prohibées, il doit nécessairement, outre le fret en entier, payer au maître les trais du retardement qu'il lui a causé.

De même si ayant ass'rété le navire pour l'aller & le retour, il manque de charger au retour, il paiera également le fret entier, puisque c'est sa faute; & outre cela il devra au maître les frais de son retardement & des procédures que le maître aura faites contre lui pour le mettre en demeure & le faire

condamner de charger.

Il ne sera pas en termes au reste de se prévaloir du privilege porté par l'article 6 ci-dessus; c'est-à-dire, qu'il ne sera pas reçu à offrir de payer la moitiéa du fret seulement, soit en retirant les marchandises qu'il auroit déjà chargées pour le retour, soit en déclarant qu'il n'en veut pas charger du tout. 1°. Parce que l'affrétement est un contrat indivisible, & que son exécution ayant commencé avec esset, au mement du départ du navire pour le lieu de sa destination, on ne peut plus en éluder l'accomplissement. 2°. Parce qu'on comprend qu'il est tout autrement difficile au maître de trouver un remplecement de marchandises pour le retour, que pour l'aller & le retour, lorsqu'il n'a

pas encore commencé fon voyage.

Ainsi que dans le cas d'un affretement pour l'aller & le retour, l'affréteur au tenneau ou à cueillette, puisse avant le départ du navire retirer ses marchandises, ou resuser de charger en payant simplement la moitié du fret conformément à l'article 6, ce qui s'entend alors de la moitié du fret, tant de l'aller que du retour; il n'y a rien à dire, puisque la Loi y est expresse: mais on ne peut pas cenclure delà qu'ayant chargé pour l'aller, il ait droit de se disperse, de charger pour le retour, en offrant tout de même la moitié du fret pour le retour. La these est toute dissernée, attendu que le voyage est commencé, & que, tant par cet article que par le précédent, il est formellement décide que le marchand qui retire ses marchandises pendant le voyage, ou qui autrement manque d'exécuter la charte-partie, doit le fret entier, & outre cela l'interet d'u retardement du maître.

Cependant comme la loi n'a en vue abtolument que le juste dédommagement qui est dû an maître, il faut se rappeller ce qui a été observé sur les Tome I.

articles 3 & 6 ci-dessus, & dedire en conséquence, que le marchand chargeur qui aura manqué à son engagement pour le retour, ne payera le fret entier pour le retour, qu'autant que le maître n'aura pas trouvé à completter son chargement, & qu'à proportion de ce qui y manquera : c'est ce qui résulte évidemment de ces mots, il est contraint de faire son retour lege; d'où il s'enfuit que si le retour n'a pas été lege, où s'il ne l'a été qu'en partie, ce n'est pas le cas du paiement total du fret de la part de l'affréteur réfractaire à son engagement. Le maître ne peut exiger de lui alors le fret du retour, qu'à la déduction du fret qu'il aura stipulé pour les marchandises qu'il aura prises de quelqu'autre, avec les dommages & intérèts résultans de son retardement à dire d'experts, & les frais de ses poursuites contre l'affréteur, le tout si autrement il n'y a pas en de convention particuliere entr'eux, pour le Réglement des dommages & intérêts, résultans de l'inexécution de la charte-partie; au quel cas il ne s'agira nullement d'examiner si le retour aura été lege ou non, mais seulement de l'exécution de la convention.

Le fret du retour comme de l'aller, est dû des marchandises qu'il a fallu rapporter, la vente n'ayant pu s'en faire dans le lieu de leur destination: Sentence de Marseille du 11 Décembre 1750. idem, si la charge des marchandises à été désendue: autre Sentence du mois de Juin 1751, ce qui est consorme au Consulat, ch. 189, à l'avis de Loccenius de jure maritimo, lub 3, cap 6, n. 11, sol. 275: de Stypmanus, ad jus marit. cap. 10, part. 3, n. 229, sol. 520, & de Stracha de navib. part. 3, n. 25. On suppose néanmoins que le

maître ne sût pas que ce sussent des marchandises prohibées.

En cas que la décharge ne soit retardée que parce qu'on fait faire la quarantaine au navire, il n'y aura point alors de dommages & intérêts de part ni d'autre.

# ARTICLE X.

E maître sera aussi tenu des dommages & intérêts de l'affréteur; au dire de gens à ce connoissans, si par son fait le vaisseau étoit ariêté ou retardé au lieu de sa décharge, ou pendant sa route.

L A réciprocité des engagemens est de l'essence de tous les contrats maritimes; c'est pourquoi le maitre à son tour, sera tenu des dommages & intérêts, si par son fait le vaisseau est arrêté ou retardé au lieu de sa décharge

ou pendant fa route.

L'arrêt ou le retardement procédera de son sait, s'il relâche sans nécessité; s'il sait escale sans y être autorisé, si l'arrêt a pour cause le désaut des pieces dont il devoit être muni pour rendre sa navigation légitime; enfin s'il manque aux formalités nécessaires à son arrivée pour se mettre en état de faire sa décharge en regle, & le plus promptement qu'il est possible.

Dans tous ces cas les dommages & intérets de l'affréteur confiftent dans

la perte qu'il souffre à l'occasion du retardement de l'arrivée & de la vente de ses marchandises; ce qui comprend à plus sorte raison les avaries que les marchandises auront reçues par-là. En un mot, ce sera sur les circonstances qu'on se réglera pour la liquidation des dommages & intérêts.

L'Ordonnance de 1584, art. 75, affujettit à la peine corporelle, le maître qui refuse d'accomplir le voyage pour lequel il a frété son navire avec les

dommages & intérêts.

## ARTICLE XI.

S I le maître est contraint de saire radouber son vaisseau pendant le voyage, le chargeur sera tenu d'attendre, ou de payer le fret entier, & en cas que le vaisseau ne puisse être raccommodé, le maître sera obligé d'en louer incessamment un autre; & s'il n'en peut trouver, il fera seulement payé de son fret à proportion de ce que le voyage sera avancé.

A CAUSE de l'article suivant, il saut supposer ici que la nécessité de radouber le navire, ne vient que du dommage qu'il a reçu, soit par la tempête, ou par le gros temps qu'il a essuyé dans sa route, soit pour avoir touché ou échoué, ou par quelqu'autre accident. Alors quoique ce dommage ne soit qu'une avarie simple particuliere au navire, le retardement qu'il causepour y témédier, n'est pas moins un événement produit par force n ajeure ou procédant d'un cas sortuit, à l'occasion du quel par conséquent le maitre ni l'affréteur ne se doivent aucune garantie de part ni d'autre.

Il faut donc en pareille conjoncture que l'affréteur attende le radoub du navire, si tant est qu'il puisse être fait promptement, dit l'article 4 des Jugemens d'Oleron, & l'art. 16 de l'Ordonnance de Wisbuy. Idem, Kurike ad jus Hanfeaucum, tit. 2, art. 29, sol. 751; Casa Regis, disc. 22, n. 53, ou qu'il paie le tret entier, sars pouvoir user du privilege de l'art. 6; c'est-à-dire, retirer ses marchandises en estrant la moitié du fret seulement; attendu que le voyage est commencé, & que suivant l'art. 8, il ne peut plus alors retirer ses marchandises qu'a la charge de payer le fret entier, ) à moins que le sait

du martie ne l'y oblige, ce dont il n'est pas ici question.

Il y a plus, si pour le radoub du navire il y a nécessité de décharger les marchandites, la décharge comme le rechargement qu'il y aura à faire dans la suite, se ferent aux trais du marchand affréteur, même art. 4 des Jugements d'Olego. Et à ceia il n'a rien à dire, c'est une suite de l'accident qui oblige au racerb, cort il n'a pas de garantie à demander au maitre ou propriétaire du navire, qui au reste perd le plus à tout cela; non seulement parce que les frais du redoub tombent sur lui seul, mais encore la nourriture & les loyers de l'ecuipage : cependant l'art. 55 de l'Ordonnance de Wisbuy met ces frais au rang des avaries grosses & communes.

Si toutefois le navire ne peut être raccommodé de manière à pouvoir continuer son voyage avec sûreté, (à l'effet de quoi avant de commencer à

N nnn ij

travailler au radoub, il s'agira d'en faire faire la visite par des experts qui en rendront leur rapport en forme ) le maître, dit notre article, sera obligé d'en louer incessamment un autre ; ce qui paroît extrêmement rigoureux à fon égard, puisqu'il s'agit ici d'un événement fortuit ou procédant de force majeure; au moyen de quoi la Justice voudroit qu'il lui fût libre de louer un autre navire, s'il le jugeoit à propos, pour continuer le voyage fans lui en imposer l'obligation, d'autant plutôt que les difficultés que les marchands chargeurs pourroient apporter à la subrogation d'un autre navire, il feroit contraint d'en prendre un beaucoup plus sur que le sien ne paroissoit d'abord, & par-là de payer un fret beaucoup plus confidérable que celui qu'il devoit gagner.

Ce tempérament d'équité que l'on trouve au reste dans l'article 42 des Loix Rhodiennes, paroît d'autant plus naturel en interprétation de notre article, que par les articles 19, 21 & 22 ci-après, où il s'agit de marchandifes rachetées, ou fauvées du naufrage, on ne voit point que le maître soit tenu de louer un autre navire, mais seulement que la liberté lui en est laissée s'il veut gagner son fret en entier; ce qui est conforme à la disposition du même article 4 des jugemens d'Oleron, & à celle des articles 16 & 37 de l'Ordonnance de Wisbuy, de même qu'à l'avis de Kuricke, loc. cit. & fur l'article premier du tit. 9, fol. 775. Et pourquoi en seroit-il autrement dans l'espece de notre article, où l'on suppose tout de même que ce n'est pas le fait du maitre qui donne lieu au radoub?

A ce sujet il convient de rapporter ici l'avis de Vinnius sur Pekius, in tit.

ad legem Rhodiam

Cet auteur examinant la question, pour le cas où le maître seroit obligé de conduire les marchandifes dans un temps déterminé fous certaines peines, question qui ne change pas notre espece, tient absolument, fol. 295, que le maître étant retenu par maladie, par arrêt du Prince, ou son navire ne pouvant plus être radoubé pour continuer sa route, ne peut être contraint de charger les marchandises dans un autre navire. Voici comme il s'exprime :

Objici hic posset, quod navicularius in casu proposito, conditioni satisfacere potuerit quasità alis nave, atque ita panam evitare, nisi ad navigandum requireretur tam navis presentia quam nauta, nec minus esset impossibile nautam navigare sine navi, quam navem sine nauta. Quemadmodum autem nauta, morbo navigare impeditus, alium, substituere non potest, nisi mercator consentiat, nec cogitur etsi mercator velit, quia suas operas, nec alienas locavit; ita ut cum illa ipla navis in qua merces depotari convenerat vitium fecit, fine culpa nauta, non cogitur aliam querere, que codem usum prebeat, & in locum alterius de qua convenerat, fubstituatur.

Cela me paroit juste en effet, & notre article ne doit pas être pris à la lettre; c'est seulement une voie qu'il laisse ouverte au capitaine, s'il veut gagner son fret en entier. Aussi est-il vrai dans l'usage que c'est ainsi qu'on

interprête l'article.

Et s'il n'en peut trouver, ou ce qui est la même chose, si ceux qu'il trouve ou qu'il propote ne conviennent pas aux marchands chargeurs; car enfin ils ne font pas tenus d'accepter la subrogation d'un autre navire, qui leur offre en apparence moins de fûreté que celui dans lequel ils avoient chargé, ni la subrogation de deux navires inférieurs à celui qu'ils avoient choisi, (sur quoi voir l'article 9, tit. du capitaine,) encore moins ne peuvent-ils être obligés de consentir que leurs marchandises soient mises dans des barques, alleges ou gabares pour être portées au lieu de leur destination, quelque soumission que sit le maître de garantir de tous les événemens, à cause qu'en cette partie il pourroit être désayoué par les propriétaires du navire, comme ayant excédé son pouvoir.

Dans ces circonstances done, & parce qu'en pareil cas tous les délais étant de conséquence, il seroit dangereux de plaider sur le point de savoir, si le navire offert par subrogation est acceptable ou non; le train ordinaire est de réoudre de la charte-partie, & de payer au maître son fret, à proportion de ce que le voyage est avancé, aux termes de cet article, auquel est conforme en cette partie ledit article 4 des Jugemens d'Oleron, qui appelle cette ma-

niere de régler le fret vue par vue, cours par cours.

Mais si le maître pour gagner son fret en plein, loue un autre navire, ce doit être à ses dépens, quoique ce prix excede celui qui reste à gagner par le premier navire: Sentence de Marseille du 30 Juillet 1748. La question s'est présentée de nouveau dans la même Amirauté en 1755, & je ne doute pas

qu'elle n'y ait été jugée de la même maniere.

C'est aussi ce qui me confirme dans cette idée que le maître, dans le cas de notre article, ne peut pas être forcé de prendre à fret un autre navire, autrement nul doute que ce ne sût aux frais des marchands chargeurs pour l'excédant du fret convenu d'abord entr'eux & le maître; à moins en tout cas qu'il n'y est de l'excès dans la stipulation du fret du navire subrogé, parce qu'alors le maître seroit présumé avoir sacrifié les intérêts des marchands chargeurs, sans l'aveu desquels il ne lui étoit pas permis d'aggraver leur condition.

### ARTICLE XII.

S I toutesois le marchand prouvoit que lorsque le vaisseau a fait voile, il étoit incapable de naviger, le maître perdra son fret & répondra des dommages & intérêts du marchand.

ELA fait voir que l'article précédent n'est que pour le cas où le radoub à faire au navire, vient d'un cas fortuit ou autre accident maritime. Ici où il est question d'une prévarication de la part du mattre ou du propriétaire, pour avoir loué un navire incapable de naviger, il est décidé avec juste raison que le maître non-seulement perdra son fret, mais encore répondra de tous les dommages & interêts des affréteurs ou marchands chargeurs, s'il est vérisé qu'estectivement le navire n'étoit pas en état de naviger avec une sûreté convenable, ce qui dépendra de l'état de vetusté & de cadusité ou les Experts auront déclaré avoir trouvé le navire.

La peine au reste ne doit nullement paroitre trop rigoureuse, puisque le maître par la nature du contrat d'affrétement est nécessairement tenu de garantir son navire bon & parsaitement en état de saire le voyage en quession,

à peine de tous dépens, dommages & intérêts. Quintin Weytsen, traité des avaries, pag. 10.

On sent bien qu'en pareil cas les assureurs servient à couvert de toute re-

cherche de la part des affurés. V. le tit. des affurances, art. 29.

La garantie du propriétaire du navire, ou la fin de non-recevoir contre l'affuré, auroit lieu tout de même, quoique le navire avant son départ auroit été visité & jugé en état de faire le voyage, dès que par événement il seroit vérifié que par des vices cachés il n'étoit plus navigable; c'est-à-dire, s'il étoit constaté qu'il avoit des membres pourris, cassés ou tellement gâtés, qu'il sût réellement hors d'état de réfister aux accidens ordinaires des coups de vent & des coups de mer, inévitables en toute navigation. La raison est que la visite d'un navire à son départ, ne porte que sur ses parties extérieures, parce qu'on ne le dévegre pas; au moyen de quoi elle ne peut découvrir les vices intérieurs & cachés, dont par conséquent le propriétaire ou le maître demeure toujours responsable, & cela avec d'autant plus de justice qu'il ne peut pas ignorer le mauvais état du navire : mais quand il l'ignoreroit, il en feroit de même, étant nécessairement tenu de le fournir bon & capable de faire voyage.

### ARTICLE XIII.

E maître sera payé du fret des marchandises qui auront été jet-E maître tera paye un net des marchantes que tées à la mer pour le falut commun, à la charge de la contribution.

A raison pour laquelle le fret entier des essets jettés pour le salut commun, est dû au maitre, c'est que la valeur de ces essets perdus est rejettée tant sur le navire & le fret que sur les marchandises sauvées par le jet.

C'est pour cela aussi que le maitre ne reçoit le fret dans ce cas, qu'à la charge de la contribution pour raison de ce même fret. Mais il ne contribue que jusqu'à la moitié du fret, & de la moitié de la valeur du navire ; & cela off juste, comme il sera montré ci-après sur l'art. 7. tit. 8 du jet & contribution, à la différence de la contribution en cas de rachat, ou le navire & le

fret entrent pour le tout, art. 20 ci-après.

S'il n'y a pas lieu à la répartition & contribution des effets jettés & recouvrés dans la fuite, parce que le navire aura péri depuis le jet, aux termes des articles 17 & 20 du tit. du jet & contribution, favoir si le fret scra dû de ces effets jettés & recouvrés? l'Ordonnance n'en parle point, mais je n'en doute nullement, l'art. 18 ci-après qui refuse le fret des marchandises perdues par naufrage ou échoucment, pillées par les pirates ou prifes par les ennemis, n'étant pas applicable à l'espece dont il s'agit, on les effets jettés sont supposés récouvrés. Mais par argument des articles 19 & 21, je crois que le fret ne sera dû que jusqu'au jour du jet, puisque le navire n'a eu aucune part à leur recouvrement, & que par lesdits articles 19 & 21, le maître ne peut prétendre le fret entier, qu'autant qu'il aura conduit les effets rachetés ou fauvés du naufrage, au lieu de leur destination.

## ARTICLE XIV.

E fret sera pareillement dû pour les marchandises que le maître aura été contraint de vendre, pour vituailles, radoub & autres nécessités pressantes, en tenant par lui compte de leur valeur, au prix que le reste sera vendu au lieu de leur décharge.

L faut rapprocher cet article du dix-neuvieme, tit. 1, liv. 2, & voir ce qui y a été observé par rapport au droit qu'a le maitre de vendre des marchandises pour vituailles, radoub & autres nécessités pressantes du navire pendant la voires.

le voyage.

Ce que cet article décide de plus, c'est que d'un côté le maître tiendra compte de la valeur de ces marchandises au prix que le reste sera vendu au lieu de la décharge; & d'un autre côté, que par cette raison il aura le fret entier de ces mêmes marchandises, ce qui est conforme à l'art. 22 des jugemens d'Oleron & aux articles 35 & 69 de l'Ordonnance de Wisbuy, & à l'art. 19 des assurances d'Anvers.

Tout cela suppose néanmoins que le navire arrive à bon port. Quid s'il vient dans la suite à périr ? L'article 68 de la même Ordonnance de Visbuy, décide en ce cas que le maître ne sera pas moins tenu de payer au marchand la valeur de ses marchandises qu'il a vendues, sans pouvoir même en prétendre le fret. Mais cette derniere décision ne me paroit nullement juridique, le maître étant toujours en droit de prétendre le fret de toutes les marchandises qu'il délivre,

où dont il est obligé de payer la valeur.

A l'égard de la premiere, tout considéré elle est juste, sans distinguer si le naufrage est complet avec perte entiere du navire & des marchandises, ou s'il y a des marchandifes sauvées avec une bonne partie du navire & de ses agrets & apparaux; car quoiqu'au premier cas on puisse dire que la valeur des marchandifes vendues pour les nécessités du voyage ne doit pas être payée à cause qu'elles auroient péri comme les autres; il y a lieu de conclure néanmoins qu'il fussit que ces marchandises vendues, aient servi à mettre le navire en état de continuer sa route, pour que le prix en soit dû à celui à qui elles appartenoient, sans égard au naufrage qui a suivi, parce que c'est une perte qui ne fait qu'une avarie simple pour le propriétaire du navire. En vain repliqueroit-on, qu'il en doit être dans l'occurence, comme si ces marchandites vendues eussent été prises à la grosse, ou qu'elles eussent été jettées pour le salut commun, ou données par composition pour rachat, puisque si elles n'eussent pas été vendues, le navire ne pouvant continuer sa route auroit peri. Tout ce que cela prouve, c'est que le navire avoit besoin de ce secours, & que c'est sa dette qui a été payée par-là; au moyen de quoi étant personnelle au propriétaire du navire, c'est à lui à la payer indépendamment du fort postérieur de son bâtiment, de la même maniere que si, au lieu de vendre ces marchandises, Le maître eût emprunté d'un autre, une pareille somme pour laquelle il auroit tiré sur lui une lettre de change.

On ne peut pas regarder ces marchandises comme prises à la grosse, puisque celui à qui elles appartenoient n'y a pas consenti & n'en a pas sait la sti-

pulation.

On né peut pas non plus comparer ce cas-ci au jet, n'étant pas quession de tempête ni d'aucune autre circonstance qui ait obligé au jet. Et quand on voudroit même admettre la comparaison du jet, le propriétaire des marchandises ne devroit pas moins être payé nonobstant la perte du navire, attendu qu'il faudroit regarder ces marchandises en même temps comme sauvées, au moyen de leur valeur qui en est due par le propriétaire du navire qui a payé sa cette.

Enfin on ne peut pas comparer ce cas au rachat, quelque supposition que l'on fasse, puisque ce n'étoit pas une dette commune qu'il étoit question d'acquitter, mais la dette propre & particuliere du propriétaire du navire.

Il est vrai qu'il est heureux pour celui à qui appartenoit ces marchandises; qu'elles aient été vendues par préférence à d'autres, même à celles de la cargaison; mais il ne faut pas moins que la valeur lui ensoit payée: c'est le cas de dire gaudeat boná fortuná.

En un mot, nulle raison pour dispenser du paiement le propriétaire du navire, puisque c'est à acquitter sa dette personnelle que la somme a été em-

ployée.

De tout ceci il s'ensuit que dans le second cas, il n'est nullement question de faire la répartition & contribution de la valeur de ces marchandises vendues, comme d'une avarie commune, & que c'est au propiétaire seul du' navire à payer tout de même la somme, qu'il sauve ou non des débris de son navire de quoi sussire, n'étant pas en termes d'en faire l'abandon avec le

fret pour s'exempter du paiement.

Mais dans cette hypothese singuliere, la valeur des marchandises ne peut pas être réglée conformément à cet article, pussque le navire est supposé péri sans être arrivé au lieu de sa destination & de sa décharge. Il saut nécessairement qu'il se contente du prix qu'elles ont été vendues, à la dédustion du fret acquis dans ce même temps, à proportion du voyage avancé, sans être recevable à dire qu'elles auroient pu être vendues un plus haut pris, ni même quelles lui coutoient davantage. Il auroittout-à-sait mauvaise grace à incidenter de la forte, devant s'essimer trop heureux de pouvoir répéter le prix de la vente, sans laquelle il auroit tout perdu.

### ARTICLE XV.

"IL arrive interdiction de commerce avec lepays pour lequel le vaisseau est en route, & qu'il soit obligé de revenir avec son chargement, il ne sera dû au maître que le fret de l'aller, quand même le navire auroit été affrété allant & venant.

E cas où avant le départ du navire, il survient une interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné, est prévu par l'art. 7, tit. pressurer de ce liv. 3. Ici, il s'agit de la même interdiction de commerce arrivée depuis le départ du vaisseau, & il est décidé que si le navire est obligé par - là de revenir avec son chargement au port d'où il étoit parti, le fret de l'aller sera dû au maître; mais aussi qu'il faudra qu'il s'en contente, quand même le navire auroit été affrété allant & venant. Et rien n'est plus juste, puisque c'estlà un cas sortuit & procédant de force majeure, dont l'affréteur ou marchand chargeur ne peut être garant : c'est bien affez qu'il paie tout le fret de l'aller à cause que le voyage est commencé, par où il se fait une espece de compensation de la perte causée par cet événement entre lui & le maître du navire.

Il faut bien prendre garde, au reste, que l'article ne parle que de l'interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est destiné, & que ce n'est qu'à raison de cette circonstance qu'il suppose la nécessité de ramener le navire au lieu de son départ; car si l'interdiction ne regardoit pas ce pays-là, comme il n'y auroit pas nécessité alors d'interrompre le voyage du navire, ni de raison pour résoudre la charte-partie, aux termes du même art. 7, tit. des charte-parties, le maître ne pourroit ramener le navire au lieu de son départ fans s'exposer au paiement de tous les dommages & intérêts des marchands chargeurs, à moins qu'il ne l'eût fait de leur consentement, auquel cas il faudroit suivre la décision de cet article, saus les conventions contraires.

Ces mots, quand même le navire auroit été affrété allant & venant, font voir que quand bien même l'affrétement n'auroit été fait que pour l'aller, le fret feroit dû également au maitre pour ce voyage de l'aller seulement; & cela parce qu'il s'agit d'un voyage commencé, dont l'interruption procede d'une cause extraordinaire, & indépendante des périls maritimes ordinaires; à raifon de quoi il ne s'agit point de régler le fret à proportion de ce que le voyage est avancé comme dans l'article 11 ci-dessus, & dans le 22 ci-après. D'ailleurs outre le chemin déjà pour aller au lieu de la dessination, il y a celui du retour du navire pour revenir au lieu de son départ.

## ARTICLE XVI.

S I le vaisseau étoit arrêté par ordre souverain, dans le cours de son voyage, il ne sera dù ni fret pour le temps de sa détention, s'il est affrété au mois, ni augmentation de fret, s'il est loué au voyage, mais la nourriture & les loyers des matelots, pendant le temps de la détention, seront réputés avarie.

l'ARRÊT par ordre du souverain avant le départ du navire, est prévu dans l'art. 8, tit. des charte-parties : ici il est question du même arrêt d'un navire dans le cours de son voyage.

llest décidé dans ces deux articles, dans l'un formellement, & dans l'autre implicitement, que la charte-partie doit subsister en entier, & que le maitre & le marchand seront réciproquement tenus d'attendre la main-levée de l'arrêt & l'ouvertu. e du port où le navire est retenu, sans dommages & intérets de Tom.

part ni d'autre. Cela veut dire, à l'égard du marchand chargeur, qu'il n'a rien à prétendre, pour raison de ce retardement, quelque préjudice qu'il lui cause; & par rapport au propriétaire ou maître du navire, comme l'explique le présent art. sans que le fret coure durant le temps de la détention du navire, s'il est affrété au mois, & sans augmentation de fret, s'il est loué au voyage.

Suivant la regle étroite des contrats; l'arrêt du navire par ordre souverain durant le voyage, ne devroit pas empêcher le fret de courir, l'affrétement étant au mois, parce que c'est-là un accident, dont le propriétaire du navire,

ou le maître qui le représente, ne doit pas répondre.

Par la raison tout de même que le marchand chargeur n'en est pas garant.

le fret ne doit pas augmenter, l'affrétement étant au voyage.

Sur ce principe, chacun de son côté auroit dû supporter les suites de cet événement, suivant la nature de la charte-partie. Mais obliger les chargeurs à payer le sret indésiniment en cas d'affrétement au mois, c'eût été les exposer à perdre tout leur chargement, & d'un autre côté l'affrétement étant au voyage, n'accorde aucune indemnité au propriétaire du navire, c'eût été le mettre aux risques d'en voir la valeur absorbée par la dépense de la nourriture & des loyers des matelots.

L'équité qui est l'ame des loix maritimes, ne pouvant s'affortir avec la rigueur de la regle, il a donc fallu prendre un tempérament capable de concilier les intérêts du propriétaire du navire avec ceux des marchands char-

geurs.

Ce tempérament a été, en ne faisant gagner aucun nouveau fret au propriétaire du navire durant la détention, de lui ménager une sorte de dédommagement, en obligeant les marchands chargeurs de contribuer durant le même temps à la nourriture & aux loyers des matelots; & certainement il

ne se pouvoit rien imaginer de plus judicieux.

On peut dire même pour l'appuyer en point de droit, que si l'on ne doit point saire attention aux retardemens de voyage, causés par les vents contraires ou par le calme, par les autres accidens maritimes, c'est que chacun a dû s'y attendre, & est censé être soumis de plein droit à courir ces risques. Cela est même d'autant plus naturel, que s'il en étoit autrement, chaque voyage, pour peu qu'il sût prolongé, seroit naître des contessations à ce sujet.

Au contraire, l'arrêt de Prince, ou l'interdiction de commerce qui survient; est un événement extraordinaire, procédant de force majeure, qui n'a rien de commun avec les risques & périls de la mer; (& c'est pour cela que les articles 7 & 8 du tit. des charte-parties, déclarent qu'il n'y aura alors aucuns dommages & intérêts de part ni d'autre;) de sorte que les assureurs même n'en seroient pas tenus, si la loi ne l'eût pas expressément décidé contr'eux.

Le maître & le chargeur ne s'étant donc pas soumis de courir respectivement les risques de ces événemens extraordinaires, il étoit juste lorsqu'ils arriveroient, que ce sût une perte commune pour eux; car ensin pour quoi tom-

beroit-elle en entier plutôt fur l'un que fur l'autre?

Il seroit injuste qu'elle tombât sur le propriétaire ou sur le maître seul, puisque durant tout le temps de la détention de son navire qui dépérit néanmoins, il ne gagne pas de fret. Elle ne peut pas non plus être à la charge de l'affréteur seul, puisqu'il ne gagne rien à la détention, & qu'au contraire il souffre

LIV. III. TIT. III. du Fret ou Nolis; ART. XVI.

du retardement de la vente de ses marchandises, sans compter le danger de

leur dépérissement.

Cependant ces marchandifes sont retenues avec le navire; & durant ce tempslà, il faut nourrir les matelots & leur payer les gages qu'ils gagnent. Cela sait par conséquent une augmentation de dépense sur le voyage: augmentation occasionnée par une sorce majeure qui intéresse le marchand chargeur, comme le propriétaire du navire. Il saut donc nécessairement que cette perte soit supportée en commun, sans distinguer si le na vire est affrété au mois, ou s'il l'est au voyage.

C'est aussi ce que cet article paroît avoir nettement décidé en disant: mais la nourriture & le loyer des matelots pendant le temps de la détention, seront réputés avarie; car cela ne peut s'entendre naturellement que d'une avarie grosse & commune, non-seulement dans les termes que l'article est conçu; mais encore parce que dans la réalité, le service des matelots en ce cas, n'est pas

moins pour la conservation des marchandises que du navire.

Après cela on ne devoit nullement s'attendre à la distinction qui se trouve

dans l'art. 7 du tit. des avaries, ubi vide notata.

Si l'art. 8, tit. des charte-parties, n'a pas décidé la même chose que celui-ci, c'est qu'avant le départ du navire, les gages des matelots ne courent pas, ce qui est l'objet le plus considérable de leur dépense. D'ailleurs, cela ne souffre aucune replique, le voyage n'étant pas commencé, on ne peut supposer aucune perte commune à ce navire & aux marchandises. Ensin l'art. 8 déclarant expressément qu'il n'y aura pas de dommages & intérêts de part ni d'autre, on ne peut déroger à cette décision, pour y substituer celle du présentarticle par rapport à la nourriture des matelots; car il ne pourroit être question que de cela dans l'espece dudit article 8, puisqu'encore une sois, le voyage n'étant pas commencé, les matelots n'ont pas de gages à prétendre.

### ARTICLE XVII.

N cas que le dénommé au connoissement resuse de recevoir les marchandises, le maître pourra, par autorité de Justice, en faire vendre pour le paiement de son fret, & déposer le reste dans un magasin.

P AR qui que ce soit que les marchandises soient chargées, c'est à celui à qui il est dit par le connoissement qu'elles seront remises, qu'il faut les désivrer, sans que le capitaine puisse s'en désendre en disant qu'elles n'appartiennent pas à celui à qui elles sont addressées, la chose lui étant indifférente abtolument: Casa regis dise. 25. Il doit tout de même remettre les marchandises à celui au prosit de qui l'ordre à été passé, & qui en conséquence est porteur du connoissement; Est ce dénomné au connoissement ou le porteur, resus de les recevoir, & que le resus soit sont étu non, comme le maître n'en doit pas souffrir, & que le paiement de son fret n'en doit pas être retardé, cet article lui permet de se pourvoir en justice pour se faire autoriser à saire vendre des

O 000 ij

marchandises jusqu'à concurrence de son fret, & à déposer le reste dans un

magasin.

La procédure usitée en pareil cas, est que le maître assigne à celui à qui par le connoissement il est chargé de remettre les marchandises, pour se voir condamner de retirer & recevoir les marchandises en question incessamment, en lui payant son fret, si non pour voir dire qu'il lui sera permis de faire vendre une partie des marchandises jusqu'à concurrence du montant de son fret & de ses frais, & de déposer le reste dans le magasin de quelque négociant solvable, aux risques, soit du désendeur ou du marchand chargeur, ou de tout autre qu'il appartiendra.

Sur cette affignation, le défendeur qui est le dénommé au connoissement, déclare les causes de son resus; & si elles ne roulent que sur ce qu'il n'entend pas approuver l'envoi du marchand chargeur, ayant des raisons pour ne pas les recevoir pour son compte, le maître est autorisé tout de suite à faire vendre publiquement par un huissier, le désendeur présent ou appellé, des marchandises en question, jusqu'à concurrence de son fret & de ser frais, & à déposer le reste dans le magasin d'un négociant solvable, aux frais & risques

de qui il pourra appartenir.

Mais si le resus a pour cause le mauvais état des marchandises, & que le défendeur soutienne que c'est par le fait du maître qu'elles sont avariées, il est ordonné, avant saire droit, qu'elles soient vues & visitées par experts; ce qui engage une instruction, & suspend par conséquent les conclusions du maître, qui ne manque pas alors de protester de faire supporter au défenseur ses frais de séjour & retardement, & généralement tous ses dépens, dommages & intérêts, sur lesquels il est sait droit en définitive, suivant les circonstances au cas qu'il obtienne gain de cause.

Cependant pour peu que la contestation s'engage, comme la provision est due au fret, la regle est d'adjuger le fret au maître par provision, sur sa soumission simple de rapporter, si saire se doit, à moins que le resus du chargeur ne paroisse suffisamment sondé, pour exiger du maître bonne & suffisante caution,

## ARTICLE XVIII.

L n'est dû aucun fret des marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillées par les pirates, ou prises par les ennemis; & sera tenu le maître en ce cas de restituer ce qui lui aura été avancé, s'il n'y a convention contraire.

A R rapport aux marchandises pillées & déprédées par les pirates ou par les ennemis, on trouve la même décision dans l'art. 2, chap. 6 du Guidon. Il répugneroit absolument, en effet, que celui dont les effets auroient été pillés, sût obligé d'en payer le fret; & comme cela repugneroit également pour les marchandises totalement perdues par naustrage ou échouement, la décision ne pouvoit manquer d'être la même.

Elle est applicable, au reste, aussi bien en cas d'affrétement du navire en total, que de stipulation du fret au tonneau ou au quintal, & alors la déduc-

LIV. III. TIT. III. du Fret ou Nolis, ART. XVIII. 60

tion du fret doit être faite suivant la quantité des marchandises pillées ou naufragées. Ainsi jugé & reste par Sentence de l'Amirauté de Marseille, du 30 Juillet 1748, au rapport de M. Emerigon: il ne peut pas en esset y avoir de raison de différence.

Mais les marchandises sauvées du naufrage ou échouement, doivent le fret; savoir, en entier, si le maître les conduit au lieu de leur de stination dans son navire ou dans un autre, & à proportion seulement du voyage avancé, s'il ne les y conduit pas, & qu'il les livre au lieu du nausrage. Instrà, articles 21 & 22.

Et dans ce cas, quoique les marchandises soient extrêmement avariées, le fret n'en est pas moins dû sans diminution, & sans que ceux à qui elles appartiennent foient recevables à en faire l'abandon pour demeurer quitte du fret, aux termes de l'article 25, au moins à le prendre à la lettre, sauf la restriction portée par l'article suivant; en quoi la Justice paroit blessée, s'agissant ici d'un malheur arrivé par cas fortuit, qui naturellement ne devroit pas être mis en parallele avec le dommage arrivé aux marchandises par leur vice propre. D'ailleurs pourquoi rendre la condition du chargeur plus dure, dans le cas où il ne fauve ses marchandises du naufrage, que dans un état où il ne peut pas même en retirer de quoi payer le fret, que lorsqu'elles périssent en entier? Par événement n'est-ce pas pour lui comme si tout eût péri, puisqu'il n'en peut retirer aucun profit? Il seroit donc juste alors de l'admettre à faire l'abandon de la marchandise pour le dispenser du paiement du fret, ne duplici damno afficiatur; & par conséquent son assureur, comme étant à son lieu & place, devroit avoir la même ressource d'abandonner la marchandise pour le fret dans ce cas malheureux du naufrage ou échouement, V, infrà ce qui sera observé fur ledit article 25.

Le fret n'étant pas dû aux termes de cet article, & suivant la note 9 de l'art. 9 des Jugemens d'Oleron, il étoit de la suite qu'il chargeât le maitre de restituer celui qu'il auroir reçu d'avance; mais ayant ajouté, s'il n'y a convention contraire, c'est tout comme s'il n'eût pas porté la décision, parce que toutes les sois que le fret se paie d'avance, on ne manque jamais de stipuler

qu'il demeurera acquis quelque événement quil survienne.

Cela n'est rien moins que juste, ne sût-ce qu'à cause des malversations que cette certitude du gain du fret, peut occasionner de la part du maitre. Aussi nos auteurs de jurisprudence maritime, n'ont-ils point reconnu pour légitime cette stipulation de fret acquis. Kuricke, quest. 34, fol. 898 & 899. Loccenius, de jure maritime, lib. 3, cap. 6, n. 11, fol. 274. Cleirac, sur l'art. des Jugemens d'Oleron, n. 9, pag. 51; & Stracha, de navibus, part. 3, n. 24. Elle est néanmoins devenue comme de style dans les voyages de Canada & dans les affrétemens saits au Roi. L'usage est en esset que le Roi s'engage de payer le fret, quelque soit le sort du navire. Ci - devant le Roi prenoit même pour son compte la perte du navire & toutes les avaries qui pouvoient lui arriver par cas fortuit ou autre fortune de mer durant le voyage. De sorte que le Roi étoit proprement l'assureur du navire, & avec cela consentiot que le fret stipulé demeurât acquis; mais alors il étoit beaucoup moins considérable. En d'autres occasions il avoit été stipulé, que le fret ne seroit dût qu'au cas que les navires arrivassent à bon port; ce qui n'empêchoit pas que

Sa Majesté ne prit sur elle la garantie des avaries. Mais enfin on est revenu à la stipulation simple du fret acquis, nonobstant la prise ou la perte du navire : ces affrétemens au surplus ne se sont qu'en temps de guerre déclarée ou prochaine.

Si le passager meurt dans la route, son droit de passage n'en est pas moins dû pour le tout: Stypmannus ad jus maritimum, part. 4, cap. 10, n. 456 seq. sol. 508. Stracha de navibus, part. 3, n. 17 & seq. Mais le droit de passage d'une semme enceinte, n'augmente pas à raison de l'ensant dont elle accouche. Les mêmes auteurs, ibid., l'un n. 41, & l'autre n. 22, avec Kuricke, ad jus Hanseaticum, tit. 3, art. 3, fol. 757, & Loccenius, de jure maritimo, lib. 3, cap. 6, n. 12, fol. 273. Ce qui est sondé sur les loix citées par Cleirac, n. 29, art. 8 des Jugemens d'Oleron; pag. 45, idem, Julius Ferretus, de re navali, lib. 1, n. 56, sol. 10.

## ARTICLE XIX.

S I le navire & les marchandises sont rachetées, le maître sera payé de son fret jusqu'au lieu de la prise, même de son fret entier, s'il les conduit au lieu de leur destination, en contribuant au rachat.

L juste que le fret des marchandises soit payé comme s'il n'y avoit en ni E navire ayant été pris & ensuite racheté avec son chargement, il est prise ni rachat, au cas que le navire se rende à sa destination avec les marchandifes : c'est ce que notre article décide nettement d'après l'art. 7 du traité des contrats maritimes de Cleirac, pag. 276. Mais ce qu'il ajoute, que fans cela le maître ne fera payé du fret que jusqu'au lieu de la prise, ne s'entend pas de même & ne peut être justifié, qu'en supposant que le navire pour avoir été trop maltraité dans le combat, ou par la tempête, ne pouvant plus continuer sa route, est obligé de retourner au lieu d'où il est parti, ou de gagner quelque autre port, sans être en état d'être radoubé. Alors le fret ne sera dû véritablement que jusqu'au jour de la prise, qui répond à la proportion du voyage avancé dont il est parlé dans l'art. 11 ci-dessus. Mais hors delà, que le navire ait été emmené par l'ennemi & racheté quelque-temps après, ou qu'il ait été racheté aussi-tôt àprès la prise, il faut qu'il continue son voyage, sans quoi le maître est tenu des dommages & intérêts envers les marchands chargeurs; auquel cas il n'a pas de fret à prétendre, même jusqu'au jour de la prise. Et si après avoir continué sa route, il est obligé ensuite de relâcher & de faire sa décharge dans quelqu'autre port que celui de sa destination, pourquoi n'auroit-il son frer que jusqu'au jour de la prise, & ne lui teroit-il pas payé à preportion du voyage avancé.

On ne peut pas supposer le navire emmené par l'ennemi dans un de ses ports, puisqu'alors il n'est plus question de rachat, & qu'assurément l'ennemi ne paiera pas le fret; ou si malgré cela on suppose le rachat en pareilles circonstances, nulle raison encore alors de borner le fret au jour de la

,

prise, que le navire reprenne ou non la route de sa destination.

Enfin's'il s'agit du fret des marchandisesdonnées en paiement du rachat, nulle raison non plus de ne le saire payer que jusqu'au jour de la prise, puisque ces mêmes marchandises devant être estimées au prix courant des marchandises de même qualité, au lieu de la décharge du navire, déduction faite des frais, aux termes de l'article suivant, & de l'art. 6 du tit. 8 du jet & contribution, il est de droit & d'une nécessité indispensable que le fret en soit payé en entier.

De sorte qu'excepté le seul cas de la rupture du voyage, aussi-tôt après la prise & le rachat, on ne voit pas qu'il y ait lieu d'appliquer la décission de cet

article, qui arrête le cours du fret au jour de la prise.

En contribuant au rachat. Ceci regarde précisément le fret, mais sans exclure le navire & les marchandises qui doivent tout de même contribuer au rachat, aux termes de l'article suivant.

# ARTICLE XX.

A contribution pour le rachat se fera sur le prix courant des marchandises au lieu de leur décharge, déduction faite des frais; & sur le total du navire & du fret, déduction faite des vituailles consumées, & des avances faites aux matelots, lesquels contribueront aussi à la décharge du fret, à proportion de ce qui leur restera dû de leurs loyers.

L A contribution au rachat dont il est ici uniquement question, est dissérente de celle qui concerne le jet des marchandises, ou essets du navire

pour le falut commun.

En quoi ces deux manieres de contribuer font conformes, c'est que l'estimation des marchandises, ce qui s'entend aussi bien de celles qui ont été données pour le rachat, que des autres, se fait au prix courant qu'elles valent au lieu de la décharge du navire. Idem en matiere de jet, art. 6 du tit. 8.

Notre article ajoute, déduction faite des frais; c'est-à-dire, de décharge & autres: mais cette décision convient également à la contribution pour le jet, & il faut encore ajouter à la déduction aussi du fret, comme il sera montré

fur ledit article 6 du tit. 8.

En quoi les deux contributions différent, c'est qu'aux termes de l'article 7 du même tit. 8, le navire & le fret ne contribuent que pour moitié par les raisons qui en sont rendues sur leditart.; au lieu qu'ici en sait de rachat, ils contribuent pour le total. Mais ce qui fait une sorte de compensation qui rend égale la condition du propriétaire du navire & des chargeurs, c'est que la contribution pour le total du navire & du sret, n'a lieu ici qu'à la déduction des vituailles consumées & des avances saites aux matelots sur leurs loyers, lesquels matelots de leur côté contribuent à la décharge du sret, au paiement du rachat à proportion de ce qui leur reste dû de leurs loyers; au lieu qu'en cas de jet, les matelots n'entrent du tout point dans la contribution suivant

l'article 11 du titre 8, ni à aucunes avaries aux termes de l'article 20, titre des loyers des matelots, si ce n'est pour le rachat du navire, ce qui établit une seconde différence dans les deux contributions.

La raison pour laquelle les loyers des matelots ne contribuent point au jet. est rapportée sur ledit article 11. S'il en est autrement en fait de rachat, c'est d'un côté que ce rachat n'est pas leur ouvrage comme à l'égard dujet; & d'un autre côté ce qui est le motif décisif, c'est que le rachat leur a sauvé la liberté,

& par ce moyen leurs gages. V. infrà l'art. 20 du tit. suivant.

Du même principe il s'ensuivroit qu'ils devroient contribuer aussi pour les avances qu'ils ont reçues; mais s'ils en sont dispensés, c'est que leurs hardes ne contribuent jamais, & qu'ils sont toujours présumés avoir employé leurs avances à l'achat de la majeure partie de leurs hardes. En un mot c'est une chose consommée qu'il seroit trop rigoureux de leur faire rapporter pour entrer en contribution.

Comme ce n'est qu'à la décharge du fret qu'ils contribuent, & que le propriétaire du navire contribue pour le total du navire & du fret, il n'y a que les marchands chargeurs qui peuvent gagner à cette opération qui fait contribuer les matelots pour les gages restans, puisque sans cela le propriétaire ne contribueroit que pour la moitié du navire & du fret. Mais c'est une question, si par événement ils y gagnent en esset, attendu que le propriétaire ne contribue qu'à la déduction des vituailles consumées, & des avances faites aux matelots qui ne contribuent point à cet égard. Et c'est ce qui a fait dire ci-dessus qu'il se sait une espece de compensation entre le propriétaire du navire & les marchands chargeurs; de maniere qu'il se peut qu'il n'y ait que les matelots qui perdent réellement à cette opération de la contribution, différente de celle qui se pratique en cas de jet.

## ARTICLE XXI.

LE maître sera aussi payé du fret des marchandises sauvées du naufrage, en les conduifant au lieu de leur destination.

Es marchandises naufragées & sauvées sont à l'égard du fret, tout comme si elles n'avoient point essuyé de nausrage. Ainsi le maitre doit être payé de son fret entier en les conduisant au lieu de leur destination, art. 16 de l'Ordonnance de Wisbuy.

Cependant si les effets étoient avariés de maniere qu'ils ne pussent être rembarqués sans y avoir rémédié, le maître seroit tenu d'attendre qu'ils sussent mis en état d'être rembarqués, ou de se contenter du fret à proportion du

voyage avancé.



### ARTICLE XXII.

S'IL ne peut trouver de vaisseau pour conduire les marchandises fauvées, il sera payé du fret à proportion seulement du voyage avancé.

Et article n'a pas besoin d'une explication particuliere, après ce qui a été observé sur l'art. 11 ci-dessus.

### ARTICLE XXIII.

E maître ne pourra retenir la marchandise dans son vaisseau faute de paiement de son fret; mais il pourra dans le temps de la décharge, s'opposerau transport, ou la faire saissir, même dans les alleges ou gabarres.

Et article est conforme à la note 3, sur l'art. 21 des Jugemens d'Oleron,

page 86.

La raison pour laquelle il n'est pas permis au maître de retenir la marchandise dans le vaisseau faute de paiement du fret, n'est pas celle que donne le Commentateur; savoir, que ce seroit une voie de fait qui est très-désendue par les loix, ne partes veniant ad arma, puisque cet article, en mêmetemps qu'il désend au maître de retenir les marchandises dans son navire pour sûreté du paiement de son fret, l'autorise dans le temps de la décharge, à s'opposer à leur transport, ce qui suppose naturellement une voie de fait tout de même.

Mais le motif de la défense est qu'il seroit absurde que le maître se fit payer de son fret avant d'avoir exhibé les marchandises, & de s'en être dépossédé en les faisant extraire de son navire pour les décharger à quai, ou les mettre dans des alleges ou gabarres dessinées à les porter au quai. Il se pourroit que le maître, après avoir reçu son fret, ne délivrât pas les marchandises, ou qu'elles susent avariées par sa faute, il est donc intéressant pour celui à qui les marchandises sont adressées, qu'il re paie pas le fret avant de les avoir sous les yeux,

Quoiqu'il en foit, dans notre pratique le maître n'use pas même du pouvoir que lui donne cet article, conformément à l'opinion commune des docteurs, teste Vinnio in Pekium, fol. 203, not. 2, de s'opposer au transport des marchandises jusqu'à ce qu'il foit payé de son fret, ni de les faire saisir dans les alleges ou gabarres, encore moins de retenur les gabarres auprès de son bord, jusqu'à son paiement, comme l'art. 57 de l'Ordonnance de Wisbuy le lui pernet. Il ne demande le fret qu'après qu'il a entièrement livré les effets, & rien n'est plus juste, asin que celui à qui ils sont consignés puisse se faire faire raison de leur mauvais état, s'il procede du sait du maître, & par-là se Tom 1.

mettre à couvert de la fin de non-recevoir, portée par l'art. 5, titre 12 du

livre premier.

Il y a plus, pour les voyages de long cours; il est même passé en usage de ne payer le fret que dans les trois mois de la délivrance des marchandises, usage qui a pour motif de donner au débiteur du fret, un temps convenable pour le payer du produit de la vente de ses marchandises. Il est vrai que cet usage ne sait pas la loi, & que toutes les sois que le propriétaire du navire ou le maître, a demandé le fret avant les trois mois expirés, on lui a adjugé sa demande à l'Amirauté, sans avoir égard à ce prétendu usage qui n'est que de pure tolérance ou complaisance. Mais ensinil en résulte du moins que le maître ne peut légitimement se pourvoir en paiement de sons ret qu'après avoir livré effectivement les marchandises.

### ARTICLE XXIV.

E maître sera préféré pour son fret sur les marchandises de son chargement tant qu'elles seront dans le vaisseau, sur des gabartes ou sur le quai, & même pendant quinzaine après la délivrance, pourvu qu'elles naient point passé entre les mains d'un tiers.

La déjà été parlé du privilege du fret sur l'art. 11, tit. des charte-parties; il sera ajouté simplement ici, que ce privilege est préférable à tout autre, même à celui du vendeur des marchandises à terme ou sans terme, & au droit qu'à le propriétaire de suivre par-tout sa chose qui lui a été volée; c'est-à-dire, que nul ne pourra réclamer les marchandises sujettes au fret, qu'à la charge de le payer, à l'exemple du propriétaire de maison, dont le privilege pour ses loyers sur les meubles qui ont occupé sa maison, ne soussire aucune exception, présérence ni concurrence.

Mais en seroit il de même dans le cas de l'article 6 ci-dessus, qui permet de retirer les marchandises chargées avant le départ du vaisseau, en payant simplement la moitié du fret, ou dans celui de l'article 8 qui veut que le fret entier soit payé des marchandises retirées du navire pendant le voyage? C'est-à-dire, dans l'un ou l'autre cas, le vendeur de la marchandise, ou celui à qui elle a été volée par le chargeur, ne pourra-t-illa réclamer sans payer tout de

même le fret en entier ou pour moitié, sauf son recours?

La quession pour le premier cas est prévue par l'auteur des notes sur l'art. 19 des Jugemens d'Oleron, note 5, pag. 81; & il décide avec raison, ce me semble, que le réclamateur ne sera nullement tenu du dédommagement du maître; non à cause que res aliena pignori dari non potest; car cette raison pour prouver trop ne prouver ien, attendu que l'on pourroit s'en servir tout de même, pour conclure qu'après le voyage consommé les marchandises pourroient être réclamées par le vendeur sans payer le fret, ce qui seroit absurde, non encore parce que duplici damno assici non débet, ne vulnus geminetur assitetis, axiome qui est sans application à l'espece; mais parce que dans la réalité le maître n'a pas encore gagné aucune partie du fret, & que ce n'est qu'un

simple dédommagement qui lui est dû. Or il ne peut le prétendre que contre celui qui le doit personnellement sans pouvoir l'étendre sur la chose, qu'autant qu'elle appartient à son débiteur; à joindre que dans l'hypothese on ne doit pas supposer beaucoup de retardement, puisque le droit de suivre la chose volée, ou vendue sans jour & sans terme, doit être exercé avec toute diligence, sur peine de perte du privilege; sur quoi on peut voir le Commentaire de la Coutume de la Rochelle, art. 60, n. 17 & suiv.

Delà naît une distinction pour la solution du cas de l'art. 8; cela veut dire que le vendeur réclamant & retirant sa marchandise pendant le voyage, ne devra payer le fret qu'à raison du voyage avancé, sauf son recours contre son débiteur pour se faire rembourser de ce qu'il aura payé; & que pour le surplus du fret, le maître n'aura qu'une action personnelle contre le marchand

chargeur.

Mais dans l'un & l'autre cas le réclamateur supportera toujours les frais de la décharge de ses marchandises & du retardement que cette opération occa-

sionnera, sauf son recours également contre son débiteur.

Il est étonnant que cet article ne fasse subsister le privilege du fret sur les marchandises qui le doivent, que tant qu'elles seront dans le vaisseau, sur des gabarres ou sur le quai, ou quinzaine après leur délivrance, à l'effet que le maître puisse suivre dans les magasins durant tout ce temps-là pour y exercer son privilege, sur-tout l'art. 2, tit. 12 du livre premier, lui accordant un an pour demander le paiement de son fret.

En tout cas, cela prouve combien peu on doit faire attention au prétendu usage qui differe le paiement du fret jusqu'à trois mois, dans les voyages de long cours; (car pour ce qui est de ceux au cabotage, le paiement du fret s'est toujours fait sans aucun délai) puisqu'en laissant subsister cet usage, le

maître perdroit le privilege attaché à son fret.

Mais cequel'article ajonte, pourvu qu'elles n'aient point passé entre les mains d'un tiers, est de regle & conforme à la maxime générale du pays coutumier, meubles n'ont suite étant en tierce main, au sujet de laquelle maxime on peut voir les Commentateurs de la Coutume de Paris sur les articles 170, 176 &

177, & celui de la Coutume de la Rochelle, art. 60.

Au furplus, hors le cas de l'exception qui termine cet article, il n'est pas douteux que le maitre ne conserve le privilege de son fret sur les marchandifes qui le doivent, tant qu'elles sont dans la possession du débiteur, sur-tout s'il a demandé le paiement de son fret dans la quinzaine de la délivrance des marchandises; ou sans cela même, il a pris la précaution de les faire faisir confervatoirement, soit dans les gabarres ou sur le quai: soit dans les magassins où elles ont été portées. Mais on ne voit point de contestations s'elever à ce sujet; le fret dans la pratique est regardé comme une dette si privilegiée, qu'il ne s'est présenté aucun cas ou l'on ait préten lu le faire perdre, saure d'avoir été demandé dans le temps déterminé par cet article pour l'excrece de son privilege. Si l'on s'est détendu du paiement, ce n'a jamais été que lorsqu'on a soutenu que les mirchandites étoient avariées par le sait du maître; & ce n'est pas en cela seulement qu'on peut faire honneur aux négocians de cette ville, de la taçon une & pleine de candeur avec laquelle ils sont leur commerce.

Il ne sera paspeut-être indifférent d'observer, que le privilege du fret s'exerce,

tantôt distributivement & tantôt collectivement sur les marchandises qui y sont sujettes. Il se prend distributivement, dans ce sens, qu'il est limité aux effets contenus dans chaque connoissement, sans extension d'un connoissement à un autre, quoique les effets énoncés dans tous ces connoissemens doivent être

délivrés à la même personne.

Ainsi s'il y a deux connoissemens séparés; l'un pour des sutailles d'indigo; l'autre pour des barriques de sucre, & que les sutailles d'indigo aient été vendues par celui à qui elles ont été adressées sans en avoir payé le fret; non-seulement le maître ne pourra inquiéter l'acheteur pour le paiement du fret de ces indigots, suivant la clause sinale de notre article, mais encore il ne pourra demander le paiement de son fret par le privilege sur les sucres, sous prétexte qu'ils ont été délivrés à la même personne, attendu qu'il s'agit de deux connoissemens dissérens, qui par conséquent n'ont rien de communentr'eux, & la maxime, limitata causa habet limitatum esfectum; au moyen de quoi le privilege n'aura lieu sur les sucres que pour le fait particulier qu'ils doivent, & vice versa.

Mais pour peu qu'il restât des indigos & des sucres à vendre, le privilege du fret s'exerceroit distributivement sur le reste; savoir des indigos sur les indigos, & des sucres sur les sucres, jusqu'à épuisement de leur prix, sans qu'on sût recevable à réduire le privilege du fret par proportion, en comparant ce qui resteroit des marchandises, avec ce qui en auroit été vendu, parce que ce reste des marchandises doit solidairement le fret, comme la totalité le devoit.

De même, & c'est ici l'exercice du privilege pris dans le sens collectif. Si un seul & même connoissement contient des indigos & des sucres, quoique le fret en soit réglé différemment, ce n'est toujours qu'un seul connoissement; au moyen de quoi tous les essets contenus dans ce connoissement sont solitairement affectés au paiement du fret. En telle sorte que la vente d'une partie de ces essets, des indigos en entier par exemple, ne fera pas perdre le fret de ces indigos, & n'empêchera nullement qu'il ne soit payé par privilege sur les sucres, comme le fret particulier dû par les sucres & vice versa. Tout cela dépend du même principe sondé sur la distinction ci-dessus, de l'unité ou de la diversité des connoissemens: Sentence conforme de l'Amirauté de Marseille du 29 Octobre 1748, confirmée par arrêt du mois de Juin 1749.

Ou sur le quai; c'est que dans la regle ordinaire, les marchandises doivent être livrées au quai aux marchands chargeurs; mais voir sur cela ce qui se pratique au port de la Rochelle, infrà, liv. 3, tit. 7 des avaries, art, 4.



### ARTICLE XXV.

E pourront les marchands obliger le maître de prendre pour son fret les marchandises diminuées de prix, gâtées ou empirées par leur vice propre ou par cas fortuit.

Es principes du droit, & l'équité concourent pour appuyer cette décifion, que le fret n'est pas moins dû en entier, quoique les marchandises soient diminuées de prix par les révolutions du commerce, ou qu'elles soient gâtées & empirées par leur vice propre, puisqu'il n'y a rien en cela du fait du maître, ni qui ait quelque chose de commun avec lui & son navire; res perit domino, art. 10, chap. 7 du Guidon.

Et cela est d'une justice si évidente, que non-seulement le dommage arrivé aux marchandises de cette maniere, n'est qu'une avarie simple, art. 5, tit. des avaries; mais encore que le prêteur à la grosse & l'assureur n'en sont pas tenus,

art. 12, tit. 5, art. 29, tit. des assurances.

Il ne seroit donc pas naturel en pareil cas que le marchand chargeur sût re-

cevable à demander au maître une diminution du prix du fret.

La circonstance la plus savorable au marchand chargeur, seroit celle d'une paix subite & imprévue, qui seroit tout-à-coup baisser de moitié le prix des marchandises, comme nous l'avons vu arriver au moment de la paix conclue à Aix-la-Chapelle en 1748: paix qui sera pour la postérité un monument éternel de la modération & de la magnanimité de notre invincible Monarque Louis XV; & paix néanmoins que les Anglois, jaloux de notre bonheur, ont si injustement enfreinte.

A l'occasion de la guerre, le prix des sucres, des indigos & des autres effets de l'Amérique, avoit augmenté considérablement à cause de la difficulté du transport, & par la même raison le fret avoit doublé. Avant l'armissice ou la cesation des hostilités, des vaisseaux en quantité, se trouverent chargés dans nos colonies aux prix courans du fret alors qui étoit excessif, à leur arrivée en France, les marchandises par la seule révolution de la paix se trouverent tellement baissées de prix, qu'il ne sufficie pas quelques sour le paiement du fret.

C'est assurément le cas où il paroissoit juste de demander une réduction du fret; mais à cause de la disposition de cetarticle, on n'os apas soutenir la question, d'autant plut ot que les propriétaires & les maîtres des navires opposient que lors de la déclaration de la guerre, le fret qu'ils avoient stipule auparavant n'avoit pas augmenté, quoique le prix des marchandises cût aussi tôt doublé, & qu'ainsi on ne devoit pas leur envier l'indemnité qu'ils retrouvoient actuellement, par l'événement de la paix, qui n'avoit pas plus été prévue que la déclaration de guerre.

Effectivementil n'y auroit rien eu à dire à cela, si ces mêmes propriétaires de navires, n'eussent pas obtenu contre leurs assureurs, par Arrets du Conseil d'Etat du Roi des 16 Juillet 1748 & 18 Janvier 1749, une diminution de la prime d'assurance, à l'occasion de laquelle le prix du fret avoit augmenté. Mais

après avoir ainfi obtenu une diminution qui leur paroissoit juste sur la prime d'assurance, ils avoient tort de ne pas reconnoître juste tout de même la diminution qui leur étoit demandée sur le fret. Cependant parce qu'il n'y avoit que le Roi pui pût déroger à la loi, en saveur des marchands chargeurs comme en saveur des assures, & que les marchands chargeurs négligerent de se pourvoir à l'exemple de ceux-ci, ils furent contraints de payer le fret sur le pied de la convention.

Après cet exemple on ne mettra plus vraisemblablement en question, si sous prétexte d'une subite & considérable diminution dans le prix des marchandi-

fes, on peut demander une diminution du prix du fret.

Il en fera de même aussi dans le cas que les marchandises se trouveront simplement avariées, ou par leur vice propre ou par cas sortuit, puisque cetarticle y est précis.

Mais s'enfuit-il delà que le marchand chargeur soit également exclus du droit d'abandonner sa marchandise au maître pour demeurer quitte envers lui du

paiement du fret?

Il faut avouer que l'affirmative résulte évidemment de la disposition de cet article & du suivant. De cet article, en ce qu'il parle du cas fortuit indissinctement, ce qui comprend nécessairement le naustrage comme tous les autres accidens maritimes; & du suivant en ce qu'il exprime le cas unique, où les

marchands chargeurs peuvent abandonner leurs effets pour le fret.

Mais il faut convenir aussi, que cette décisson est trop rigoureuse pour compatir avec l'équité. L'idée naturelle que l'esprit se forme de la convention pour le fret, est qu'elle a pour objet que les marchandises qui doivent être chargées en conséquence, que ces marchandises sont l'unique gage du fret, & par conséquent que ce n'est que sur ces mêmes marchandites que le paiement du fret peut être exigé. D'où il s'ensuit qu'en quelque cas que ce soit le marchand chargeur doit être quitte du fret en abandonnant ses marchandises. C'est aussi l'avis de Casa regis, disc, 22, n. 46, & disc. 23, n. 86 & 87.

Si cela cst juste dans le cas de l'article suivant, pourquoi cela ne le seroitil pas de même dans tous les autres cas? Où seroit la raison de différence? Que les marchandises soient tellement diminuées de prix, gâtées ou empirées par leur vice propre, par des coups de mer, nausrage ou autre cas fortuit; qu'elles ne puissent plus supporter le fret, ou que cela vienne de ce que les stutuilles qui rensermoient des liqueurs ont coulé, de maniere à se trouver presque vuides, n'est-ce pas la même chose? Et alors n'est-ce pas le cas de dire,

ubi cadem ratio ibi idem jus statuendum?

En fait de naufrage, d'ailleurs, il est décidé fuprà, art. 18, que le fret n'est pas dû lorsque les marchandises sont perdues : or comme on l'a observé sur le même article, lorsque les marchandises sont tellement avariées par le naufrage que celui à qui elles appartiennent ne peut pas en retirer de quoi payer le fret, n'est ce pas pour lui comme si elles étoient totalement perdues par le fait seul du naufrage? Si donc il n'avoit pas la faculté d'abandonner ces marchandises pour se dispenser d'en payer le fret, sa condition seroit plus tacheuse & plus dure que si tout ent péri sans ressource, & c'est ce que l'équité naturelle ne permet pas de goûter.

Cependant à cause de la disposition de l'Ordonnance, l'opinion commune

est que l'abandon des marchandises au maitre n'est pas recevable pour s'exempter de lui payer son fret. Mais aussi parce qu'il repugne que le marchand chargeur en pareil cas, paie le fret des marchandises dont il ne peut rien retirer, soit par le peu de valeur où le naustrage les a réduites, soit parce que cette valeur est absorbée par les frais du sauvement; on a imaginé un expédient, qui est de ne pas obliger le marchand chargeur, en pareille circonstance, à réclamer ses marchandises, au moyen de quoi il se trouve quitte du fret. En esset, on n'a jamais vu en pareil cas que le maître se soit pourvu en paiement de son fret contre les marchands chargeurs qui n'ont pas réclamé leurs marchandises naustragées.

Sur ce plan, la question de savoir s'ils payeront le fret ou non, dépend donc uniquement du point de savoir aussi dans le fait, s'ils réclameront leurs marchandises, ou s'ils les laisseront dans les mains de la Justice. & comme il ne peuvent être contraints de les réclamer, n'est-ce pas leur permettre indirectement d'en faire l'abandon? car ensin ils ne les réclameront qu'autant qu'ils

croiront y trouver du bénéfice, les frais de justice & le fret payés.

Il feroit donc plus court, puisque cela revient au même, de les admettre tout uniment à en faire l'abandon direct; & comme, dans tous les cas où les marchandises ne valent pas le fret, par quelque événement que ce soit, pourvu toutes ois que lors du chargement elles sussent de nature à le supporter & audelà, la raison paroît la même; je les admettrois volontiers également à en faire l'abandon par ce principe déjà posé, que suivant la nature du contrat d'affrétement, le fret ne doit pas s'étendre au-delà de la valeur de la marchandise, si la disposition de notre article n'y étoit opposée, & s'il ne falloit pas une nouvelle loi pour l'interpréter de la maniere que je le propose; c'est-à-guer ne pourra demander la diminution du prix du fret; mais qu'il lui sera libre aussi dans tous les cas d'abandonner ses marchandises pour le fret.

La question de savoir si le marchand chargeur est recevable à offrir au maître des marchandises à estimation, au lieu d'argent pour le paiement de son fret, est inutile, parce qu'il est de regle que, aliud pro alio non datur invito creditore. Ainsi le maître peut sans difficulté, demander son paiement en argent, & mettre à exécution le jugement de condamnation qu'il aura obtenu en conséquence, sauf à lui à faire vendre des marchandises jusqu'à concurrence de son

dû, comme dans l'espece de l'art, 17 ci-dessus.



#### ARTICLE XXVI.

I toutefois les marchandises mises en sutailles, comme vin, huile; miel & autres liqueurs, ont tellement coulé que les sutailles soient vuides ou presque vuides, les marchands chargeurs les pourront abandonner pour le fret.

A PRès ce qui vient d'être observé sur l'article précédent, il reste peu de chose à dire sur celui-ci, qui paroît avoir été tiré du Guidon, chap. 7,

art, 11, dans Cleirac, pag. 285.

Le consulat, après avoir décidé le contraire, ch. 202, veut néanmoins; ch. 234, que s'il s'agit d'un chargement de poterie, le fret ne soit dû que de ce qui s'en trouvera entier; sauf à saire supporter au maître les dommages &

intérêts, si c'est par sa faute que les vases ont été brisés & rompus.

Soit que le Commentateur ait senti la contradiction que cet article paroît avoir avec le précédent, on non, c'est toujours mal de justifier de sa part, lorsqu'il infinue que c'est parce que tout cela est présumé être arrivé par le fait du maître ou de son équipage; attendu que dans cette supposition, non-seulement le maître n'auroit pas de fret à prétendre, mais même qu'il seroit tenu des dommages & intérêts du marchand chargeur, sur lesquels dommages & intérêts néanmoins il devroit lui être fait raison du fret, puisque sans cela le marchand gagneroit aux dépens du maître. Sentence de l'Amirauté de Marfeille du 10 Juin 1750, au rapport de M. Emerigon.

Il est donc évident que ce coulage des liqueurs, est supposé procéder d'une cause étrangere au maître & aux gens de son équipage. Et comme l'article ne distingue point non plus, sice coulage extraordinaire provient du vice de la sutaille, ou de cas sortuit, il saut conclure que de maniere ou d'autre, les sutailles étant presque vuides, l'abandon en pourra être fait pour le fret. Et cette interprétation peut d'autant moins être rejettée, que cet article est une exception du précédent qui comprend expressement & sans distinction, le dommage arrivé par le vice propre de la chose, & celui provenant du cas

fortnit.

C'est aussi ce qui à fait dire sur l'article précédent, que l'on ne concevoit pas pourquoi l'abandon étoit permis par le présentarticle, & qu'il étoit rejetté dans l'autre.

Quoique le fucre ne foit pas proprement une liqueur, comme il est néanmoins sujet à couler extraordinairement, sur-tout en cas de naustrage, il convient d'y appliquer la disposition de cet article, la raison étant la même.

Au reste, si cet article n'exige pas que le marchand chargeur avertisse le maine des marchandises sujettes à coulage, comme l'art. 13 du tit des assurances le prescrit à l'égard des assureurs, c'est que le mattre ne peut pas ignores les choses sujettes à coulage chargées dans son bord.

### ARTICLE XXVII.

A 1 S S O N S défenses à tous courtiers & autres, de sous-fréter les navires à plus haut prix que colui nouve. navires à plus haut prix que celui porté par le premier contrat, à peine de cent livres d'amende, & de plus grande punition s'il y échet.

N fent de quelle conséquence il étoit de désendre à tout affréteur de sousfréter à plus haut prix que celui pour lequel il avoit fait son affrétement, pour empêcher les monopoles, & que des gens adroits ne s'emparassent de tous les navires à fréter pour rançonner ensuite ceux qui n'auroient que quelques partis de marchandises à charger.

Cette défense, au reste, n'a point été nouvellement introduite par cet article; elle avoit déjà été portée par un Jugement célebre de l'Amirauté de Bordeaux, en date du 21 Mars 1654, rapporté avec l'espece sur laquelle il fut rendu, par l'auteur des notes sur la jurisdiction de la marine, art. 17, note 6, pag. 416 & 417, d'où le Commentateur de notre article a tiré tout ce qu'il a dit à ce sujet, & toutes les autorités dont il s'est servi, sans en avertir fuivant sa mauvaise coutume.

Comme il est défendu aux courtiers par l'article 68, titre des assurances, de prendre aucun intérêt directement ni indirectement dans les polices d'affurances, & que par l'art. 13 du titre qui les concerne, qui est le septieme du livre premier, il leur est en outre défendu de faire aucun négoce pour leur compte, il s'ensuit qu'ils ne peuvent tout de même affréter un navire pour leur compte; & qu'ainsi cet article en leur faisant défenses de sous-fréter à plus haut prix. entend qu'ils ne le pourront pas plus au profit de ceux pour qui ils travailleront, que pour eux-mêmes.

A peine de cent livres d'amende. A causes de l'importance de l'objet, il ne doit pas être permis aux Juges de modérer cette amende, d'autant plutôt que l'ar-

ticle ajoute, & de plus grande punition s'il y échet.

Ce n'est pas, comme le prétend le Commentateur, que cette punition doive s'étendre à la peine corporelle, puisque l'Ordonnance ne le dit pas, comme elle le dit en quantité d'autres occasions. Mais enfin cette punition doit être autre chose que la condamnation à une plus grosse amende; comme suspension des fonctions du courtier pendant un certain temps; & en cas de récidive, la destitution ou l'interdiction totale, aux termes dudit art. 68, du titre des affurances. Nouvelle preuve qu'il ne s'agit pas ici d'une punition corporelle, fi ce n'est qu'après une ou deux récidives, il ait été expressément sait désenses au prévaricateur de retomber dans le même cas, sur peine d'être procédé extraordinairement contre lui.

### ARTICLE XXVIII.

OURRA néanmoins, l'affréteur prendre à son profit le fret de quelques marchandises pour achever la charge du navire qu'il aura entiérement affrété.

IL est entendu que ce sera au même prix, sans augmentation du fret; & alors il n'y a rien à dire, le public n'ayant pas droit de se plaindre; & au contraire ne pouvant pas gagner à la permission donnée à l'affréteur de prendre à son profit le fret de quelques marchandises pour achever la charge du

navire.

Quoique l'article dise, quelques marchandises, il ne s'agit pas de presser rigoureusement ces termes, rien n'empêchant l'affréteur de prendre à fret beaucoup plus de marchandises qu'il n'en chargera pour son compte, & même de sous-fréter entiérement le navire, en mettant un autre eu sa place. Leg. nemo prohibetur 6a. cod. de locato & conducto, art. 10 de l'Ordonnance de Wisbuy. Loccenius, de jure maritimo, lib. 3, cap. 4, n. 7, fol. 256. Kuricke, question 21, fol. 877, pourvu que tout cela se fasse au même prix, de maniere qu'un marchand chargeur ne paie pas plus qu'un autre, ou en tout cas, sans augmentation de fret en général : c'est ce qui résulte manifestement du précédent article.





## TITREIV.

# De l'engagement & des Loyers des Matelots.

Etitre a une relation fi naturelle à celui des matelots, qu'il femble que des deux on auroit dû n'en faire qu'un.

En quoi ils different, c'est que le premier ne traite que des devoirs des matelots & des peines auxquelles leur infraction les expose, au lieu que celui-ci n'a presque pour objet que de déter-

miner les cas où les matelots gagnent leurs loyers en tout ou partie.

#### ARTICLE PREMIER.

Es conventions des maîtres avec les gens de leur équipage, seront rédigées par écrit, & en contiendront toutes les conditions, soit qu'ils s'engagent au mois ou au voyage, soit au profit ou au fret, sinon les matalots en seront crus à leur serment.

L a été observé sur le titre des matelots, qu'ils n'ont pas toujours la liberté de s'engager, & qu'il y a des précautions à prendre à cet égard de la part

des capitaines & propriétaires des vaisseaux marchands.

Il a été aussi observé sur l'article premier du même titre; que par l'article 18 de l'Ordonnance de la Hanse Teutonique, il étoit désendu d'engager un matelot dépourvu d'un certificat savorable du dernier maître qu'il avoit servi, & il a été ajouté que cette précaution si sage dans ce temps-là, est devenue inutile depuis l'enrôlement des matelots sur les registres des classes.

Il s'agit ici de la forme & des conditions de leur engagement.

Le maître, par l'art. 5, titre premier du livre 2, étant autorisé à faire l'équipage de son navire, à choisir & louer le pilote, le contre-maître, les matelots & compagnons, toutefois de concert avec les propriétaires, lorsqu'il est dans le lieu de leur demeure, celui-ci ne lui attribue aucun droit nouveau, en parlant des conventions qu'il peut faire avec les gens de son équipage pour leurs loyers; parce qu'il est entendu tout de même qu'il ne contractera non plus avec eux que de l'aveu & du consentement des propriétaires s'ils sont sur le lieu. V, notata sur ledit article 5.

Q qqq ij

Des quatre fortes d'engagemens des matelots exprimés par cet article; celui au voyage, c'est-à-dire, moyennant telle somme à fortait, pour tout le voyage, ne se pratique plus; ou du moins il est aussi rare que les affrétemens à tant par mois, comme il a été observé sur l'article 5 du titre des charte-

parties.

L'engagement au mois est le plus usité, & le seul même qui s'observe pour les voyages de long cours. Il est étonnant que le Commentateur ait pu penser que cet engagement ne duroit qu'un mois, après lequel le matelot étoit libre & pouvoir quitter le service. Il n'est personne qui ne sache que cela veut dire que le matelot doit gagner tant par mois, durant tout le voyage, qu'il est obligé de servir, sans pouvoir quitter le navire sous les peines portées par l'art. 3, tit. 7, liv. 2 ci-dessus.

L'engagement du matelot au profit ou à la part, regarde ou l'armement en course en temps de guerre, ou un voyage entrepris pour la pêche, soit de la morue sur le banc de Terre-neuve, soit du poisson frais sur les côtes.

Enfin l'Engagement au fret, qui n'est usité que dans la navigation au cabotage, est une convention aux termes de laquelle les matelots participent au

fret que gagne le navire.

Dans ces deux dernieres fortes d'engagemens des matelots, c'est une espece de société que les gens de l'équipage contractent avec le propriétaire & le maître du navire; & c'est à ce sujet qu'il est intéressant de rédiger les conventions par écrit, pour éviter que les matelots n'en soient crus à leur serment aux termes de cet article.

Cependant c'est une précaution affez souvent négligée, parce qu'il y a un usage reçu, qui sert naturellement de regle pour ces sortes d'engagemens; & cet usage qui tient lieu de titre, a tellement force de loi, que ni le propriétaire du navire, ni le maître, ni les gens de l'équipage ne sont pas recevables à proposer aucune convention contraire, si elle n'est prouvée par écrit.

Ainsi dans la pratique actnelle, le matelot. à défaut de convention par écrit n'est cru à son serment qu'autant que le propriétaire ou le maître allégue une convention verbale, contraire à l'usage. Et si de son côté il soutenoit avoir fait une convention, contraire aussi à l'usage, ce ne seroit nullement son serment qu'il faudroit prendre en ce cas, mais celui du propriétaire ou du maître dans tous ces cas, au reste, la preuve par témoins n'est pas recevable. Ainsi jugé à l'Amirauté de Marseille au mois de Janvier 1750, excepté en cas de contestation entre le maître & les gens de l'équipage d'un navire étranger, parce que notre Ordonnance n'a pas lieu à l'égard des étrangers: jugé tout de même à Marseille le 23 Juillet 1748.

De tout temps l'engagement au frer ou à la part du fret, a été pratiqué, comme il réfulte des ait. 8 & 16 des Jugemens d'Oleron. On accordoit aux matelots anciennement, ou telle part dans le fret, ou la faculté de charger tant de tonneaux ou quintaux de marchandifes fans en payer le fret, ce qui s'appelloit l'ordinaire ou portées des mariniers; & lorsque l'engagement étoit à la part du fret, cela s'appelloit à maréage, art. 19 desdits Jugemens d'Oleron.

Mais alors ils n'avoient que cela pour tous loyers outre la nourriture. Dans la fuite on leur donna des loyers en argent outre leur ordinaire, & cet ordinaire fut fixé par l'article 55 de l'Ordonnance de la Hanse Teutonique;

LIV. III. TIT. IV. des Loyers des Matelots, ART. I.

favoir pour le maître & le pilote, à 12 barrils pour chacun, les 12 barrils faisant un lest ou last, valant 2 tonneaux; pour les autres officiers, à 6 barrils, & pour les matelots, à 4 barrils aussi pour chacun. Actuellement l'engagement au fret n'est qu'à la part du fret, tel que le navire le pourra faire; & outre cela chacun reçoit, avant le départ du bourgeois ou propriétaire du navire, une certaine somme suivant le rang qu'il tient dans le navire, laquelle somme lui est acquise sans répétition, quelque soit le soit de la navigation.

L'engagement au voyage, à forfait ou au mois, est aussi de l'ancienne pratique. Notes sur ledit article 8 des Jugemens d'Oleron, n. 34. Mais l'engage-

ment à la part du profit est d'institution assez moderne.

Dans l'engagement pour la course, on ne manque guere d'en passer un contrat qui regle le temps de la course & les gages ou avances d'un chacun, avec la part qu'aura l'équipage dans le net produit des prises qui se feront; car comme il y a beaucoup de risque à ce métier-là, il y a toujours des gages pour le capitaine & pour le reste de l'équipage, aussi-bien que pour les soldats & volontaires; & ces gages sont toujours acquis, quoique la course soit tout-à-fait instructueuse.

S'il n'y a pas de convention pour le partage des profits de la course, les deux tiers appartiendront, suivant l'art. 33 du titre des prises, ubi vide, à ceux qui auront sourni le vaisseau avec les munitions, armement & vituailles, & l'autre tiers au capitaine, aux officiers, & aux matelots & soldats, suivant le grade d'un chacun. Le temps de la course est ordinairement de trois ou

quatre mois.

Dans l'engagement à la part du profit de la pêche de la morue, l'usage est aussi de partager le profit, de maniere qu'il y en a les deux tiers pour le propriétaire du navire, & l'autre tiers pour le maître & le reste de l'équipage. Outre cela chacun reçoit une somme avant le départ pour lui tenir lieu de gages en argent; & cette somme qui va ordinairement au tiers de ce que le matelot auroit eu de gages pour tout le voyage, s'il n'étoit pas à la part, lui est également acquise sans retour.

A l'égard de la pêche du poisson frais, il n'y a point de gages en argent,

& le temps que dure cette société est ordinairement de trois mois.

Une regle commune à toutes ces sortes d'engagemens, cst que le matelot doit absolument servir tout le temps du voyage, ou s'il ne s'agit pas de voyage, tout le temps réglé pour la société, par la convention, ou par l'usage. Au surplus, à désaut de convention par écrit, c'est toujours l'usage qui decide; de sorte que si le matelot proposoit quelque convention dérogeant à l'usage,

il ne seroit pas cru, il faudroit qu'il en fit preuve par écrit.

Le seul cas où le matelot pourroit être cru, aux termes de cet article, outre celui qui a été remarqué sur l'article 4, titre 7, livre 2, ce seroit pour le quantum de ses loyers étant engagé au voyage ou au mois, soit pour un voyage de long cours ou tout autre. Mais sur le pied que sont les choses aujourd'hui, il n'y a pas lieu de prendre son serment à cet égard; car ou le matelot a passé en revue & a été employé sur le rôle d'équipage, ou cela n'est pas encore sait. S'il a passé en revue, le rôle d'équipage fixe ce qu'il doit gagner par mois ou autrement, sans qu'il lui soit permis d'alléguer aucune convention contraire, & rien n'est plus juste, sur-toutpour le remplacement

des matelots aux isles de l'Amérique, où il est arrivé souvent que des matelots exigeoient des sommes exorbitantes du capitaine, qui ne pouvant faire mieux, leur prometioi tout ce qu'ils demandoient. Quoiqu'il en soit, la regle est depuis plusieurs années, que c'est le rôle d'équipage qui fixe les salaires des gens de mer; & cette regle déjà établie par l'article 18, tit. 6 de l'Edit du mois de Juillet 1720, concernant les invalides, dont l'exécution avoit été recommandée par les lettres de M. le Comte de Maurepas, des 7 Janvier & 30 Décembre 1745, a été confirmée en dernier lieu par le Réglement général concernant la police & la discipline des équipages des navires expédiés pour les colonies de l'Amérique, en date du 11 Juillet 1759, qui, article 31, porte expressément qu'il n'y a que less lits rôles d'equipages qui puissent sérvir de titre sur les prétentions des gens de mer, pour raison de leurs salaires. Ce Réglement est rapporté sur l'article 3 du titre des matelots.

S'il n'a pas encore passé en revue, & qu'il ne veuille pas convenir de la somme pour laquelle le propriétaire ou le maitre soutient qu'il s'est engagé avec lui, alors ou l'engagement est résolu d'un consentement réciproque, ou les parties vont devant le Commissaire, qui regle les gages eu égard aux circonstances du temps & à ce que gagnent les autres matelois, qui conviennent

de la folde qu'ils ont stipulée.

Par ces divers arrangemens, on peut dire qu'il n'y a plus en quelque sorte de cas, où le matelot doive, suivant notre article, être cru sur son serment: c'est le rôle d'équipage, ou l'usage, qui sert à décider toutes les contestations qui peuvent s'élever sur les conditions de l'engagement, tant des matelots à l'égard du maître, que du maître lui-même avec le propriétaire du navire.

Mais il faut prendre garde qu'il ne s'agit là que des conditions de l'engagement, ou du quantum des loyers. S'il n'étoit question que du paiement des loyers, & que le maître foutint les avoir payés, il seroit naturel alors de lui déférer le ferment dans le cas où il auroit eu droit de les payer, hors la présence du Commissaire aux Classes, parce que alors on seroit dans les termes du droit commun. Sentence de l'Amirauté de Marseille, du 21 Mai

1748. Pour la maniere de payer les loyers. V. infrà, art. 10.

Le Commentateur s'est assez étendu sur l'âge qu'il faut avoir pour être réputé matelot, & sur l'âge après lequel il ne peut plus être contraint de servir; mais tout cela inutilement, puisqu'il ne s'agit ici que d'un engagement volontaire dans le principe. Ainsi sans avoir égard à l'âge, dès que quelqu'un a été agréé pour matelot par le maître, il doit être reconnu tel, & le matelot qui s'est engagé en cette qualité, doit nécessairement accomplir son engagement sans pouvoir s'excuser sous prétexte qu'il est d'un âge trop avancé, s'il n'est pas d'ailleurs instrue. L'obtervation du Commentateur ne peut servir que pour le cas où le matelot seroit commandé par le Commissaire pour le fervice du Roi; mais alors il faut que le matelot cesse de fervir sur les vaisfeaux marchands, autrement, & tant qu'il continuera le service, il sera sujet à être commandé pour servir sur les vaisseaux du Roi.



### ARTICLE II.

Es matelots ne pourront charger aucune marchandise pour leur compte, sous prétexte de portée ni autrement, sans en payer le fret, s'il n'en est fait mention dans leur engagement.

E Commentateur n'a point du tout entendu cet article, qui est applicable au maître & aux autres officiers aussi-bien qu'aux matelots. Il en faut dire autant de la plupart des autres articles de ce titre, rendus communs par l'article 21 aux officiers & aux matelots; de forte qu'il n'y a d'exception à faire que des articles où les matelots sont mis en opposition avec le maître.

Ce n'est donc pas aux matelots seuls qu'il est désendu, par cet article, de charger aucune marchandise pour leur compte, sous prétexte de portée ni autrement, sans en payer le fret, s'il n'y a convention contraire. La désense regarde également les officiers, & le maître même, parce que le fret appartient au propriétaire du navire, & que tout ce qui est chargé dans le

navire est de droit sujet au paiement du fret.

Ce mot portée rappelle l'usage ancien qui accordoit aux matelots & autres gens de l'équipage la faculté de charger une certaine quantité de marchandises dans le navire, avec exemption du fret, ce qui s'appelloit comme il a été observé ci-dessus, l'ordinaire ou les portées des mariniers. Mais dans le principe ils n'avoient pas d'autres gages; & si dans la suite il leur sut donné des gages, comme ils étoient modiques, cet ordinaire étoit juste & légitime comme étant le supplément des gages. Mais parce qu'il en résultoit des abus, & que cela occasionnoit presque toujours des discussions entre le propriétaire & les gens de l'équipage, on s'accoutuma à stipuler dans les contrats d'engagement, que les matelots n'auroient plus l'ordinaire ou leurs portées anciennes, au moyen des gages pleins, qui leur étoient accordés; & c'est cet usage substitué au premier, que l'Ordonnance a consirmé dans cet article.

Sa disposition est maintenant assez exactement observée par rapport aux matelots & aux simples officiers-mariniers; ils n'ont plus de portées ni les uns ni les autres; il n'y a absolument que ce qui peut entrer dans le cossre d'un chacun qui soit exempt de fret; & comme cela ne peut jamais tirer à consé-

quence , les propriétaires des navires ne s'en plaignent pas.

En ce qui concerne le maître ou capitaine & les officiers-majors, la loi qui défend le chargement des marchandises sans en payer le fret, est bien également en vigueur contr'eux, excepté les marchandises qui peuvent entrer dans leur cosse; mais en s'engageant avec le propriétaire, ils ne manquent guere de stipuler, ce qu'on appelle le port permis, qui consiste dans la liberté que le propriétaire accorde à chacun d'eux, de charger une certaine quantité de tonneaux de marchandises avec exemption de fret, soit pour l'aller seulement, soit pour l'aller & le retour ensemble.

Il est à observer à ce suiet que ce privilege est personnel à un chacun, de maniere qu'ils ne peuveut le céder à un tiers, comme les matelots avoient droit de le faire autresois, du temps qu'ils n'avoient pas d'autres gages. Ce privilege s'entend aussi de façon, que s'ils manquent d'en user, ils ne peuvent en prétendre l'indemnité sur les essets de la cargaison, ni pour l'aller ni pour le retour; pourvu toutesois que le propriétaire ou l'armateur ne les ait pas empêchés de s'en servir en chargeant tellement le navire qu'ils n'ayent pas trouvé de place pour les marchandises de leur port permis. A cela près ils doivent s'imputer de n'avoir pas prosité de leur port permis, sans pouvoir en pretendre l'indemnité.

Mais ce cas est rare, parce que lorsqu'ils n'ont pas de marchandises à charger pour leur compte personnel, ils en prennent de rierces personnes à pacotitle; c'est à dire, à vendre à moitié prosit, le capital prélevé sur le produit de la vente, en saveur de celui qui a sourni les marchandises.

L'asage de ces pacotilles, qui n'est pas fort ancien, est toléré, moins en faveur du commerce que pour l'utilité & l'avantage des gens de mer, quoique par-la ce foit autoriser le maître & les officiers qui ont le port permis, à céder indirectement leur privilege à un tiers, jusques là néanmoins le mal n'est pas grand; mais par la facilité qu'ont le maître & les officiers de concertentr'eux, de charger des marchandises à pacotille ou autrement, bien au-delà de leur port permis, à l'infu du propriétaire ou armateur, il arrive non feulement que le propriétaire est privé du fret de ces marchandises excédantes; nonfeulement aussi qu'il ne peut pas à cause de cela charger toutes les marchandises qu'il avoit destinées pour sa cargaison; mais encore que le maitre & les officiers donnant leur principale attention à la vente des marchandises qui les intéressent personnellement, négligent la vente de celles de la cargaison, surtout si elles sont de la même espece, jusqu'à ce qu'ils se soient désait des leurs. Heureux encore le propriétaire s'ils ne prennent pas pour eux les marchandifes les mieux conditionnées de la cargaifon, pour y fubflituer les leurs qui se trouvent désectueuses ou de moindre valeur.

En un mot les prévarications dans ce genre, jointes à d'autres que l'on peut reprocher aux capitaines & officiers, fans qu'il y en ait de preuves suffisantes pour leur en faire subir la peine, sont si fréquentes, qu'il est des armateurs propriétaires qui, par cela seul, indépendamment des autres malheurs du commerce, ont renoncé à la navigation; tandis que d'autres armateurs ou propriétaires, ou qui ne le font que pour une petite partie, favorisent euxmêmes le commerce de la pacotille, au préjudice des autres intéressés à l'armement, en donnant des pacotilles considérables au maître & aux officiers, avec exemption de fret. Mais ces armateurs, je les crois en ce cas, à raison de leur infidélité, sujets à la confiscation prononcée par l'article 28 du titre du

capitaine, suprà, ubi dixi.

Ces inconveniens mérit nt des confidérations qui peuvent servir à prévenir contre l'auteur des observations ou questions sur le commerce du Levant. Cet auteur dont l'ouvrage est une brochure in-12 de 153 pages, imprimée à Marseille chez Carapatria en 1755, examinant dans la question cinquieme, s'il doit être permis aux capitaines & autres officiers des vaisseaux marchands,

de

de porter des marchandises au Levant pour leur compte; répond que » dé» sendre cet usage, c'est gêner les conventions du commerce, renchérir le fret,
» priver l'officier des avantages de son état, & diminuer la vente de nos den» rées. D'ailleurs, ajoute-t-il, ces pacotilles ne tont guere que de petits objets
» dont le détail est trop embarrassant pour entrer dans une grande cargaison,
» & même pour être vendus avantageusement par un commissionnaire. Au
» reste, continue-t-il, il n'en peut résulter d'autre inconvénient que celui de
» vendre à meilleur marché, ce qui est l'unique moyen d'assurer la présérence
» à nos denrées.

C'est assurément présenter les pacotilles du beau côté; mais le portrait est

flatté, & d'ailleurs les traits n'en sont pas bien assortis.

Après tout l'usage des pacotilles pourroit n'être pas si nuisible au Levant qu'ailleurs aux armateurs.

1.º Parce que toutes les cargaisons y sont adressées à des facteurs établis

dans les Echelles.

2.º Parce que le commerce du Levant étant ouvert à toutes les nations,

nous avons intérêt que notre commerce y prévale.

C'est pour cela que je ne regarderois point comme une idée systématique la permission que l'auteur voudroit qu'on accordât aux François, d'introduire dans le Levant des marchandises & denrées étrangeres pour l'assortiment; d'y porter de nos draps en telle quantité qu'ils jugeroient à propos, & d'y commercer librement, au moyen de la révocation qui vient d'être faite du privi-

lege exclusif ci-devant accordé à Marseille.

Pour revenir au mauvais usage que sont les officiers de leur port permis, sans lequel ils resusent de s'engager avec le propriétaire, nonobstant les loyers considérables qui leur sont attribués par le rôle d'équipage, parce qu'aujour-d'hui le luxe a tellement pénétré jusque parmi les gens de cette condition, que quelque gain qu'ils fassent dans leurs voyages, ils ont de la peine à soutenir leur saste, ce mauvais usage, dis-je, est allé si loin, que les propriétaires de navires ont eru devoir imaginer divers moyens pour tâcher de s'en garantir; mais ç'a été presque toujours sans succès, tant les maîtres & les officiers se

sont familiarisés avec les gains extraordinaires.

De ces divers moyens, celui qui a paru le plus convenable, a été celui d'ôter tout port permis, avec stipulation de confiscation de toutes les marchandises qui se trouveroient avoir été chargées par le maître ou les officiers, sans l'aveu du proprictaire ou de l'armateur, moyennant quoi, ou on leur a attribué des gages plus considérables; ou pour tenir lieu d'augmentation de gages on leur a accordé tant pour cent sur la vente des marchandises de la cargaison. A l'égard des armemens pour Guinée, on leur a passé tant par tête de negres qui seroient conduits aux isles, ou le droit de charger des marchandises pour la traite à leur profit, d'une quantité limitée de negres. Mais ces précautions n'ont pas mieux réussi que les autres, sans compter qu'il étoit peu d'officiers qui voulussent se soument à ces conditions.

Il est arrivé même que nonobstant la soumission à la confiscation, les contrevenans ont plaidé pour éluder la confiscation, sous prétexte qu'ils avoient stipulé la permission de mettre dans leurs cossres les marchandises qui pourroient

Tem 1. R rri

y entrer, multipliant à cette occasion leurs cosses & y mettant des marchandises de la qualité la plus précieuse. Il s'en est trouvé enfin qui ont soutenu que la stipulation de la confiscation, ou étoit illicite, ou n'étoit que comminatoire, ou ne pouvoit nuire aux donneurs de marchandises en pacotille; ce qui le plus souvent a fait terminer à l'amiable ces sortes de discussions &

toujours au défavantage de l'armateur.

Cependant rien de plus juste que de tenir la main à l'exécution de la stipulation de la confiscation, à l'exemple & par argument de l'art. 28 ci-dessus, tit.
du capitaine, y ayant parité de raison; d'autant plutôt encore qu'elle est prononcée de plein droit avec punition, par l'art. 13 de l'Ordonnance de la Hanse
Teutonique, même contre le mastre qui aura chargé des essets du contentement de quelques-uns des propriétaires, dès qu'il l'aura fait sans l'aveu des
autres. Et comme aujourd'hui les armemens pour les voyages de long cours
sont tellement diminués, que les capitaines & autres officiers, dont plusieurs
manquent d'emploi, ne sont plus à beaucoup près si difficiles sur les conventions de leur engagement, c'est le temps ou jamais de leur faire la loi; c'est-àdire, de leur resuster tout port permis, en les saisant soumettre à la confiscation de toutes les marchandises qu'ils pourroient charger pour leur compte
ou en pacotille, autres que celles qui entreront dans leurs cossers, qui n'excéderont pas le nombre de deux, sans que la peine puisse être réputée comminatoire.

Par-là les armemens devenant moins onéreux aux propriétaires des navires ils feront encouragés à reprendre un commerce qui languit depuis si long-temps; & les capitaines & autres officiers étant accoutumés à cette stipulation pénale, que les juges auront attention de faire exécuter, ne pourront plus resurer d'y souscrire dans le temps où ils seroient tentés de se faire valoir. Mais il saus faus pour cela que les armateurs s'unissent & s'accordent à exiger unissement la même stipulation, sans saire la condition d'un capitaine meilleure que celle d'un autre, si ce n'est par forme de gratification; car enfin il est des capitaines qui en méritent autant, que d'autres s'attirent de reproches.

Quoiqu'il arrive, dans l'état présent des choses, il saut dire, conformément à cet article, que ni le maître, ni les officiers majors, ni les officiers mariniers; ni les matelots, ne peuvent charger aucunes marchandises dans le navire sans en payer le fret, si la permission ne leur en a été accordée expressement lors de leur engagement; laquelle permission doit être prouvée par écrit, sans quoi le propriétaire sera cru sur son serment à leur présidice, tant sur le fait de la

permission en général que sur la quantité permise.

Mais il ne s'ensuit pas delà, qu'en payant le fret, le maître & les gens de l'équipage pourront charger dans le navire tant de marchandises qu'il leur plaira. Cela n'est vrai qu'autant qu'il y aura place dans le navire au-delà duport permis, & que le propriétaire ou l'armateur n'aura plus de marchandises à y charger; car ensin après le port permis, c'est à lui à charger le navire, & nul ne peut y mettre des marchandises à son préjudice, sans qu'il soit sondé à prétendre des dommages & intérêts.

Puisque j'ai déja parlé de l'usage où sont les capitaines & les officiers majors de remplir leur port permis, au moyen des marchandises qu'ils prennent de tierces personnes, pour les vendre à prosit commun, le capital présevé; & que

d'ailleurs c'est ici l'endroit qui paroit le mieux convenir à la matiere ; je vais ajouter en peu de mots ce qui se pratique à ce sujet, & indiquer la jurispru-

dence particuliere à cette sorte de contrat.

Au pied de la facture de la marchandise que sournit le donneur à pacotille, le preneur met sa reconnoissance, portant promesse de sa part, de vendre les marchandises le plus avantageusement qu'il se pourra, & d'en faire les retours en d'autres marchandises du pays, autant qu'il sera possible, sinon en argent, pour être le produit délivré au donneur jusqu'à concurrence de son capital, & l'excédent qui sorme le profit, partagé entr'eux au taux convenu; mais pour l'ordinaire il est stipulé que le partage s'en sera par moitié.

C'est là une espece de société qui n'a rien d'illicite. D'un côté c'est le donneur qui en sournit le sonds & qui encourt tous les risques; de maniere que s'il y a de la perte, soit sur la vente au lieu de la destination, soit sur les retours, il doit se contenter de ce qui en est provenu, quoiqu'au-dessous de son capital, sans pouvoir en demander le supplément au premier, à moins qu'il ne soit en état de le convaincre de la malversation. En cette considération, il est donc juste, que s'il y a du bénésse, il en ait sa part après avoir prélevé son

capital.

Et d'un autre côté, il est également juste que le preneur ait sa part du profit, non-seulement comme une récompense de sa peine & de son industrie, mais encore en considération de ce qu'il se pouvoit qu'il eût travaillé gratuite-

ment, comme il n'y en a que trop d'exemples.

Dans l'origine le donneur & le preneur trouvoient également leur compte à négocier de cette façon, parce que tout s'y passoit de bonne soi. Les choses ont tellement changé depuis, qu'il est bien rare aujourd'hui qu'une pacotille ne soit pas la source d'un procès, c'est aussi ce qui a rendu ce contrat beaucoup

moins commun qu'autrefois.

Le mal a commencé vraisemblablement par la supercherie de quelques marchands, qui non contens de n'employer dans leurs pacotilles que les marchandises de rebut de leur boutique, avoient encore la mauvaise foi, non-seulement de les porter aux prix des meilleures, mais même de l'augmenter considérablement. Il est arrivé delà que les preneurs indignés de se voir ainsi trompés, ont cherché à se dédommager, en supposant les marchandises plus mauvaises qu'elles n'étoient encore, pour s'autoriser à dire qu'ils n'avoient pu les vendre qu'au prix par eux déclaré. Et comme de pareils exemples ne peuvent guere manquer d'être contagieux, on a eu que trop souvent occasion de se plaindre de leur multiplication, sur tout en fait de pacotille, où il entre des vins de liqueurs & autres d'un certain prix; les prétendues avaries dans ce genre sont toujours excessives.

Les stipulations ne sont pas uniformes dans les contrats de pacotille; il en est où, au lieu d'attribuer aucune part dans les prosits au preneur, l'on convient qu'il aura à sorsait dix pour cent de la vente, ou telle autre quotité pour son droit de commission. Il en est d'autres où le donneur en accordant au preneur la moitié ou le tiers seulement des prosits, suivant la nature & la qualité des marchandises ou du voyage, se réserve la faculté de faire assurer son capital, même la prime de la prime, sur-tout en temps de guerre où la prime est plus considérable à raison des risques, & où aussi les prosits augmentent souvant à

R rrr ij

proportion; & alors le donneur a droit de joindre à fon capital le coût de l'affurance, qu'il ait fait assure, ou qu'il ait pris l'assurance sur lui, à l'effet de prélever le tout sur le produit de la vente, comme ne formant pour lui qu'un même capital. Mais s'il a manqué de faire cette réserve, l'assurance qu'il pourra

faire faire fera pour fon compte particulier.

Il est aussi de ces contrats où le preneur est chargé expressément de faire les retours sur le même navire, ou de renvoyer ou rapporter en nature les marchandises qui n'auront pu être vendues à un prix convenable. D'autres où sans le gêner sur le prix, il lui est désendu de vendre à crédit, de même que de rapporter aucune marchandise en nature. Mais l'exécution de ces clauses & autres que la singularité fait imaginer, dépendant nécessairement des circonstances, il est mieux, sans contredit, de laisser les choses dans les termes du droit commun à cet égard.

Or la regle est, que le preneur doit vendre au prix le plus avantageux qu'il pourra trouver; que plutôt que de rapporter des marchandises, il en tire ce qu'il pourra, sût-il dans l'obligation de les vendre fort au-dessous du prix sixé par la facture; de maniere qu'il ne doit rapporter que ce qu'il lui aura été im-

possible de vendre.

A l'égard des resours, c'est à lui à les saire réguliérement par le même navire, ou si cela ne se peut pas, par le premier qui partira, après qu'il aura fait le recouvrement de la vente, s'il reste sur le lieu.

Ces retours doivent se faire en marchandises du pays autant que cela con-

viendra, ou en argent.

S'il retourne par le même navire ou par un autre, & qu'ayant vendu des marchandises à crédit, comme cela est devenu presque inévitable depuis pluseurs années, il n'ait pas eu le temps d'en faire le recouvrement, il est de son devoir de remettre les pieces justificatives de ces ventes à crédit, & les pour fuites qu'il aura pu saire en conséquence, entre les mains de quelque personne solvable du lieu, pour en exiger le paiement & en faire le retour à l'adresse du donneur; de laquelle remise de pieces il doit avoir soin de retirer un récépissé pour sa justification.

Du reste, à son retour, il est obligé de rendre compte au donneur, de la vente qu'il a faite; en un mot, de sa negociation, avec indication des personnes à qui il a vendu; quelle quantité de marchandises il leur a vendue, & à quel prix. Et parce que le plus souvent il est en défant sur quelques - uns de ces objets, c'est ce qui occasionne les fréquentes contestations qui s'élevent sur cette matiere, sur-tout lorsqu'il paroît que la pacotille, au lieu d'avoir pro-

duit des profits, n'a rapporté que de la perte.

C'en est assez sur ce sujet où ce sont toujours les circonstances qui dé-

cident,

Quiconque donne à un homme de mer une pacotille à vendre à moitié profit, entend affurément que cette pacotille ne paiera aucun fret, ni pour l'aller ni pour le retour; mais fi le preneur n'a pas de port permis jufqu'à concurrence, & que par cette raiton l'armateur exige le fret comme il en a le droit, est ce sur ce preneur directement que doit tomber le fret, ou la pacotille doit-elle le supporter?

La décision me paroît dépendre de cette distinction; ou le preneur a déclaré,

avoir un port permis sussifiant pour la pacotille, ou le contrata été passé sans qu'il en ait été fait mention. Au premier cas, nul doute que le preneur ne doive supporter le fret personnellement sur sa part dans les profits, & à défaut de profit sur son propre bien, parce qu'alors il a trompé le donneur. Au second, c'est la pacotille qui doit supporter le fret; mais de maniere qu'il doit être pris d'abord sur les profits, & subsidiairement seulement sur le capital.

La raison pour laquelle le fret doit se prendre sur la pacotille dans ce dernier cas, est que de droit c'est la marchandise qui doit le fret, & que le donneur n'ayant pas eu la précaution de s'assurer si le preneur avoit l'exemption du fret, ou de lui faire déclarer qu'il l'avoit, a dû s'attendre que le fret pourroit être démandé pour l'armateur, s'il venoit à avoir connoissance du chargement: c'est donc un risque qu'il est censé avoir voulu courir, au moyen de quoi il

n'a rien à imputer au preneur pour le rendre garant de ce fret.

D'un autre côté, si j'assecte d'abord les prossis de la pacotille au paiement du fret, quoique ce soit la marchandise qui le doit naturellement, c'est qu'entre le donneur & le preneur, ce fret ne peut être regardé que comme une dépense qui leur est commune, ou, ce qui revient au même, que comme un excédent du prix de la sacture; que par conséquent le donneur a droit de prélever sur le prosit de la vente de la pacotille, avant que l'on puisse dire qu'elle a rapporté du prosit.

Je comprends bien que ce ne sera pas ce dernier objet qui éprouvera de la contradiction; mais les partisans des donneurs à pacotilles pourront se recrier sur le premier, en disant qu'un pacotilleur n'accorderoit pas la moitié des

profits, s'il ne comptoit sur l'exemption du fret.

Cependant que signifie cette objection? Sans doute que l'espérance de l'exemption du frer peut engager le pacotilleur, en vue de trouver de plus grands profits sur la pacotille; mais s'ensuit-il delà que s'il y a lieu au paiement du fret, ce soit au preneur à le supporter, soit sur sa moitié des profits, au cas qu'il y en ait pour suffire, soit en son mom propre & privé s'il n'y en a pas? A moins que cela n'ait été stipulé dans l'acte de concession de la pacotille, ou que le preneurn'y ait déclaré avoir un port permis sussissant pour opérer l'exemption du fret.

Hors delà c'est donc sur la marchandise que le fret doit tomber, d'abord sur les profits, & subsidiairement sur le principal, de maniere que le preneur n'en doit rien payer du sien. C'est bien assez qu'il ait perdu son temps & sa peine à négocier la pacotille sans en retirer aucun bénésice, ni droit de commission, & l'on ne voit pas sur quel principe on voudroit le rendre responsable du fret en son nom dès qu'il n'a pas trompé le pacotilleur; c'est-à-dire, qu'il ne lui a

pas déclaré qu'il avoit un port permis qui l'exemptoit du fret.

Si donc en pareille hypothete l'armateur fait condamner au paiement du fret le preneur à pacotille, nul doute que celui-ci n'ait droit d'en faire la retenue sur le produit de la pacotille; ou si c'est après le partage des profits de la pacotille, sa garantie est ouverte contre le pacotilleur, à l'esse de le contraindre au remboursement de sa moitié; & au casque le fret excede les profits au remboursement de tout ce qui se trouvera d'excédent, en telle sorte que le preneur soit quitte moyennant le rapport qu'il sera de la moitié qu'il a eu dans les prosits.

C'est aussi ce qui a été préjugé par Sentence de l'Amirauté de Calais, du 2 Septembre 1755, après avoir demandé l'avis de la Chambre de Commerce de

cette ville de la Rochelle.

Cette Sentence, en déchargeant le capitaine des dommages & intérêts contre lui prétendus par l'armateur, pour raison des marchandises qu'il avoit prises à pacotille, décharge fondée sur ce qu'il n'avoit pas été désendu à ce capitaine, par ses ordres, de ne rien embarquer dans le navire au delà de la cargaison, l'a condamné en même temps au paiement du fret de ces marchandises, parce qu'il n'avoit pas de port permis, faus son recours contre les pacotilleurs, conformément à l'avis de la Chambre de Commerce. Et comme la Sentence n'a pas réservé les désenses au contraire pour les pacotilleurs, c'est ce qui me s'ait conclure qu'elle a entendu préjuger absolument la question & benè.

### ARTICLE 111.

I le voyage est rompu par le fait des propriétaires, maîtres ou marchands; avant le départ du vaisseau, les matelots loués aux voyage seront payés des journées par eux employées à équiper le navire, & d'un quart de leurs loyers; & ceux engagés au mois seront payés à proportion, eu égard à la durée ordinaire du voyage. Mais si la rupture arrive après le voyage commencé, les matelots loués au voyage, seront payés de leurs loyers en entier; & ceux loués au mois, des loyers dus pour le temps qu'ils auront servi, & pour celui qui leur sera nécessaire à s'en retourner au lieu du départ du vaisseau; les uns & les autres seront en outre payés de leur nourriture jusqu'au même lieu.

I L faut convenir que cet article n'a pas la clarté qu'il devroit avoir, & que les proportions n'y font pas gardées entre l'engagement des matelots au voyage, & leur engagement au mois: heureusement que l'engagement au voyage n'est plus guere pratiqué, si ce n'est pour le retour des navires partant

de nos colonies.

Cependant comme il s'en trouve encore quelques-uns de cette espece, il faut dire, conformément à cet article, dont la décision est claire & nette à cet égard, que si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, du maître ou des marchands avant le départ du vaisseau, les matclots loués au voyage à forsait, ( sous lequel terme de matelot sont compris non-seulement les officiers majors & autres, aux termes de l'article 21 ci-après; mais 'encore le maître on capitaine, puisqu'il n'y a dans l'Ordonnance aucun article qui parle du sort du maître lorsque le voyage est rompu ou qu'il est congédié par le propriétaire); les matelots, dis je, scront payés dans ce cas, des journées par eux employées à équiper le navire, & d'un quart de lenr toyer; ( le Consulat, chap. 81, leur accordoit la moitié au lieu du quart); & que si la rupture arrive

après le voyage commencé, ce qui s'entend après que le navire aura mis à la voile, & qu'il aura navigé au moins vingt-quatre heure, ils feront payés alors de leurs loyers en entier, & de leur nourriture ou conduite, jufqu'au lieu du départ du vaisseau.

Si l'engagement du maître & de l'équipage est au mois, comme c'est l'ordinaire, & que le voyage soit rompu avant le départ du navire, il est bien entendu tout de même qu'ils seront payés des journées employées à équiper le navire; mais pour ce qui est des loyers qui leur seront dus, c'est là où se

trouve l'embarras à la lecture de cet article.

En effet, s'il paroît d'abord qu'ils doivent être payés à proportion, eu égard à la durée ordinaire du voyage, ce qui présente l'idée du quart aussi des loyers, en réglant ce quart sur la durée ordinaire du voyage : cette idée se trouve combattue tout de suite par le réglement de leur fort dans le cas où la rupture arrive après le voyage commencé, puisqu'il ne leur est attribué alors que le loyer qu'ils ont gagné, à raison du temps qu'ils ont servi, & de celuiqui leur sera nècessaire pour s'en retourner au lieu du départ du vaisseut; au moyen de quoi, leur condition est non-seulement dissérente de ceux engagés au voyage, qui gagnent leurs loyers en entier, mais encore peut se trouver pire, que si le voyage eût été rompu avant le départ du navire, puisqu'alors ils auroient au moins le quart de leurs loyers, eu égard à la durée du voyage, outre leurs journées à équiper le navire, & qu'il peut arriver, la rupture se faisant après le voyage commencé, qu'ils n'auront pas même le quart de leurs loyers. Et cela arrivera véritablement en esset, si le navire resâche peu de jours après avoir mis à la voile.

Ce n'est pas ainsi néanmoins que notre article l'a entendu assurément : que conclure donc? Comme l'article paroit avoir voulu rendre égale la condition du matelot loué au mois, à celle du matelot loué au voyage, pour le cas où le voyage est rompu avant le départ du navire; je croirois pour le rendre conséquent, qu'il faudroit aussirendre égale la condition des deux matelots pour le cas ou le voyage n'est rompu, qu'après qu'il est commencé; & dire en conséquence, que le matelot loué au mois gagnera tout de même ses loyers en entier, eu égard à la durée ordinaire du voyage, pour ne faire attention autant que le matelot aura servi, & à celui qui sera nécessaire pour retourner au lieu du départ du vaisseau, qu'autant que les deux temps réunis

excéderont la durée ordinaire du voyage.

Du reste, l'un & l'autre matelot séront en outre payés de leur nourriture jusqu'au même lieu du départ du navire, ce qui s'appelle leur conduite qui se regle à tant par lieue, suivant le grade des gens de l'équipage: sur quoi voir l'art. 10 ci-après. La raison pourquoi cette conduite est due, c'est qu'il est de regle que le matelot soit renvoyé au lieu où il a pris le navire, & qu'il soit déstrayé

aux dépens du propriétaires du navire pendant la route.

Une observation à faire, est que lorsque les loyers sont payés au matelot en entier, il n'a rien à prétendre pour les journées qu'il a employées à l'équipement du navire, la regle étant qu'il travaille alors au navire pour sa simple nourriture pendant ce temps-là, ce qui est conforme à l'art. 66 de l'Ordonnance du mois de Mars 1584. Ses journées ne lui sont dues que lorsque le voyage est rompu avant le départ du navire, ou qu'il est congédié aussi avant

ce temps-là, & alors le prix des journées dépend du point de favoir s'il a été nourri à bord ou non. S'il l'a été, l'ordinaire a été de lui payer la demi-solde pour tout le temps de son travail.

Le cas où le voyage est rompu ou suspendu sans le fait du propriétaire :

est prévu par les deux articles suivans.

### ARTICLE IV.

N cas d'interdiction de commerce avec le lieu de la destination du vaisseau avant le voyage commencé, il ne sera dû aucuns loyers aux matelots engagés au voyage ou au mois, & ils seront seulement payés des journées par eux employées à équiper le bâtiment; & se c'est pendant le voyage, ils seront payés à proportion du temps qu'ils auront servi.

I N cas d'interdiction de commerce. Il faut ajouter, conformément à l'art. 7; tit. des charte-parties ci-dessus, par guerre, représailles ou autrement.

En effet, l'interdiction de commerce arrive, ou par une déclaration de guerre, ou par repréfailles, ou par une défense de commercer en tel ou tel endroit, soit pour cause de peste ou autrement, sans autre motif même que la

volonté du Prince.

Comme c'est là une rupture de voyage par cas sortuit & sorce majeure; sans qu'il y ait rien du fait du propriétaire, du maître ou des marchands, il étoit tout naturel de régler d'une maniere différente le sort du maître & des matelots; car il saut prendre garde que cet article regarde encore le maître, comme les matelots.

C'est donc pour cela qu'il est décidé dans le cas de cet article, que si le voyage est rompu avant le départ du navire, il ne sera dû aucuns loyers aux matelots, sans distinction du louage au voyage, d'avec le louage au mois, & qu'ils seront payés seulement des journées qu'ils auront employées à équiper le bâtiment; & que si c'est pendant le voyage, ils seront payés de leurs loyers à proportion qu'ils auront servi : nouvelle preuve à mon sens, que dans les circonstances de l'article précédent, leur condition doit pareillement être égale.

Il faut observer, au reste, qu'il s'agit précisément dans cet article de l'interdiction de commerce avec le lieu de la destination du vaisseau; & que s'il s'agit d'une interdiction avec un autre pays, le voyage ne pourra être rompu au préjudice des matelots, qu'aux conditions de l'article précédent, parce que suivant l'article 7 du titre premier des charte parties, une telle inter liction, même par déclaration de guerre, nempêche pas que la charte partie ne subsiste en son entier, au moyen de quoi le voyage ne peut manquer alors que par le fait du propriétaire ou des marchands chargeurs, de concert avec lui.

En interprétation de cet article, Mr. le Comte de Saint Florentin écrivir une lettre le 22 Mai 1744, aux Officiers de l'Amiranté de la Rochelle, dans

LIV. III. TIT. IV. des Loyers des Matelots, ART. IV.

dans laquelle il leur marqua, au sujet des navires destinés pour la pêche de la morue, dont les maîtres & équipages refusoient de remplir leurs engagemens, dans la crainte d'être pris par les Anglois, en conféquence de la déclaration de guerre toute récente, que l'intention du Roi étoit que les engagemens respectivement contractés avant la déclaration de guerre, entre les armateurs & les maitres & équipages des navires destinés pour la pêche de la morue, fusient declarés nuls, & comme non avenus, sans aucuns dommages & interêts, & que les armateurs seroient tenus de payer seulement aux equipages les journées par eux employées à l'équipement des navires; ajoutant qu'il avoit éte expédié un Arrêt du Confeil en conformité; & qu'à l'égard des engagemens pris pour le cabotage dans la manche, ou ailleurs de port en port, ils devoient tenir & avoir leur effet, d'autant plutôt que les rifques étoient moindres pour cette forte de navigation, & qu'il y auroit des vaisseaux du Roi sur les côtes pour protéger les bâtimens de commerce. Il étoit effectivement déjà intervenu un Arrêt du Conseil du 20 du même mois, fur le fait des engagemens contractés pour la pêche de la morue; mais il ne fut envoyé aux Officiers de l'Amiranté que le 17 suivant, ce qui ne les avoit pas empêché de juger en conformité de la lettre du Ministre.

# ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT

DUROI.

Qui ordonne que les Négocians & Armateurs, Maîtres & équipages des navires qui peuvent avoir été préparés pour être envoyés à la péche. E qui ne peuvent être expédiés à cause de la declaration de guerre faite à l'Angleterre, seront & demeureront respectivement déchargés des engagemens par eux pris.

Du 20 Mai 1744.

### EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT.

E ROI étant informé que les navires qui Lont été équipés dans les différens ports du Royaume pour être envoyés à la pêche de la morue, ne peuvent, à cause de la déclaration de guerre faite à l'Angleterre, être expediés pour cette destination, attendu les risques évidens. Et Sa Majeste voulant prévenir les contestations qui pourroient naitre entre les négocians & armateurs qui ont fait équiper lesdits navires, & les maitres, matelots & équipages de ces navires, pour raison des engagemens qu'ils ont respectivement contractés entreux avant la déclaration de guerre, & faire sur ce connoître les intentions. Vu les repréfentations qui ont été faites à ce fujet par les négocians de Saint-Malo & les Officiers de l'Amirauté de la Rochelle, les articles III, IV, V & XXI du tit. IV , liv. III de l'Ordonnance de la Marine du mois d'Août 1681, entemble l'avis des députés au bureau du commerce : Oui le rapport. le Roi étant en son Conseil, en interprétanten tant que de befoin, les articles IV & V du titre IV., liv. III de l'Ordonnance de la Marine du mois d'Août 1681, a ordonné & ordonne. qu'attendu le rifque évident , les maîtres & équipages des navires qui peuvent avoir eté prépares pour être envoyés à la pêche, & qui ne peuvent être expédiés à cause de la déclaration de guerre taite à l'Angleterre, teront & demeuteront déchargés des engagemens par eux pris, letquels seront déclares nuls & commenon avenus; & respectivement les négocians & arma-

Tome I.

teurs qui ont fait équiper lesdits navires, de ceux qu'ils ont contractés avec lesdits maîtres, matelors & équipages: Veuten conféquence Sa Majesté, que les dir négocians & armateurs ne soient renus de payer auxdits matelots & équipages, que les journées qu'ils auront employées à équiper les dits navires, conformément à ce qui est prescrit par lesdits articles de l'Ordonnance de 1681.

Mande & ordonne Sa majesté à M. le Duc de Penthievre, Amiral de France, de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt, qui sera lu, publié & affiché par-tout où besoin sera, & sur lequel toutes les lettres nécessaires seront expédiées. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Lille, le vingtieme jour de Mai mil sept cent quarante - quatre. Signé, PHELYPEAUX.

### ARTICLE V.

I le vaisseau est arrêté par ordre souverain avant le voyage commencé, il ne sera aussi dû aux matelots que les journées employées à équiper le navire, mais si c'est pendant le cours du voyage, le loyer des matelots engagés au mois, courra pour moitié pendant le temps de l'arrêt, & celui des matelots engagés au voyage, sera payé aux termes de leur engagement.

E cas de l'arrêt simple du navire, par ordre souverain, est prévu en ce qui concerne le fret, par l'art. 8 du tit. premier, & par l'article 16 du titre précédent; il est aussi prévu, par rapport au paiement de la nourriture & des loyers des matelots, entre le propriétaire du navire & les marchands chargeurs, tant par ledit article 16, que par le 7 du titre des avaries.

Ici, ilest question du sort du maitre & des gens de l'équipage, pour le même cas; & il est décidé que si le navire est arrêté avant son départ, il ne leur sera dû que leurs journées à équiper le navire : mais que si c'est pendant le voyage, le loyer des matelots engagés au mois, ne courra que pour moitié pendant l'arrêt, & que celui des matelots engagés au voyage ne fera payé

qu'aux termes de l'engagement.

Ceci bien considéré, il n'est point sait d'injustice dans ce dernier casau matelot engagé au mois. En pareille circonstance, il n'auroit pas été naturel que le propriétaire du navire qui ne gagne aucun fret durant l'arrêt de Prince, eût payé aux matelots leurs gages en plein. Et d'un autre côté, il n'auroit pas été juste que pendant tout ce temps-là ils eussent, eux, fait le service du navire pour leur seule nouriture. Il falloit donc avoir recours à un tempérament, & il est tel que le matelot engagé au mois n'a aucun sujet de plainte, puisque le nombre de mois, nécessaire pour l'accomplissement du voyage, lui sera toujours payé en plein outre les gages qu'il gagne pour moitié durant tout le temps de la détention. Mais pourquoi le matelot engagé au voyage ne doit-il avoir que la somme qu'il a stipulée à forfait, quelque longue que soit la durée de la détention? Pourquoi est-il de pire condition que l'autre? C'est ce que l'on ne comprend pas. Ains, il y a lieu de dire, qu'en cette partie, notre article est en désaut; mais comme il a été observé, ces sortes d'engagemens au voyage sont aujourd'hui sort rares.

En interprétation de cet article, que le Commentateur n'a pas plus entendu

LIV. III. TIT. IV. des Loyers des Matelots, ART. V. 69

que la plupart des autres, il s'est élevé une difficulté durant la dernicre guerre. Les ordres du Roi étoient, que les navires destinés pour nos colonies ne pourroient, sans une permission expresse qui s'accordoit rarement, partir qu'en flotte & sans escorte, dont le rendez vous étoit assigné dans les rades de ce port. Le jour du départ de la flotte étant incertain, les navires se rendoient de toutes parts dans nos rades, long-temps avant le départ du convoi. Contestation à ce sujet contre les propriétaires des navires & les gens de l'équipage. Les premiers prétendoient que le voyage ne devoit pas être réputé commencé du jour du départ du navire, pour venir joindre la flotte. mais seulement du jour du départ de la flotte; & les autres soutenoient le contraire. Sur cela intervint une Ordonnance du Roi du 21 Avril 1746, qui, sur les représentations des négocians de Nantes, décida que la solde des gens des équipages seroit payée en plein, du jour que les navires auroient mis là la voile, jusqu'au jour qu'ils auroient mouillé dans la rade du convoi; que depuis qu'ils auroient mouillé jusqu'au jour du départ de la flotte, ils n'auroient que la demi-folde, & qu'après le départ, la folde leur feroit continuée en entier pour le reste du voyage. Réglement extrémement équitable, qui par cette raison fut étendu aux armemens faits dans tous les autres ports du Royaume, par une seconde Ordonnance du 18 Mai de la même année 1746.

Comme par l'Ordonnance du 14 Mai 1745, il étoit pareillement défendu à tous Capitaines de navires de partir des isles de l'Amérique sans l'escorte des vaisseaux du Roi, autre difficulté entre les armateurs & les gens de mer, pour raison des salaires de ceux-ci pendant le séjour des navires auxdites isles; sur quoi il sut décidé par Arrêt du Conseil du 17 Octobre 1748, que les équipages desdits navires seroient payés de leur solde en entier, pour tout le temps de la navigation, tant pour l'aller que pour le retour, & en outre pour le temps du séjour jusqu'à six mois; & qu'à l'égard du temps du séjour au-dessus de six mois, ils n'auroient que la demi-solde; le tout sauf les conven-

tions particulieres faites entr'eux & les armateurs.

Au sujet de ces convois & escottes des navires marchands, il est à obser-

ver que l'usage en est affez ancien.

Dans l'origine c'étoit l'Amiral qui fournissoit l'escorte, & cela aux vaisseaux tant des amis & alliés, que des François lorsqu'il en étoit requis, pour raison

de quoi il lui étoit payé le prix dont on étoit convenu.

C'est ce que prouve l'article 28 de l'Ordonnance de 1517, en ces termes; voulons qu'au temps de guerre, notre Amiral soit tenuà armer navires pour » convoyer à sûreté nos sujets & autres marchands nos amis & alliés, & en » prendre le salaire accoutumé.

On trouve la même disposition dans l'article 51 de l'Ordonnance de 1543 & dans l'atticle 81 decelle de 1584; à cela près que l'obligation de convoyer n'y est pas imposée à l'Amiral, & que la faculté lui en est seulement laissée, de même que d'avoir des vaisseaux en temps de paix pour courir sus aux

pirates.

Par rapport à la fûreté de la pêche, l'article 50 de l'une de ces deux dernieres Ordonnances, & le 80 de l'autre, portent uniformément ce qui fuit; » lorsqu'il sera question de mettre navires en temps de guerre pour servir de » garde aux pêcheurs, par la permission de notre dit Amiral, les dits navires se-S s s s s s » ront mis sus, aux dépends desdits pêcheurs & payés selon le convenant &

» accord desdits pêcheurs ou de leurs bourgeois.

Les choses resterent sur ce pied là, non-seulement jusqu'à la suppression de la charge d'Amiral en 1626, mais encore jusqu'à son rétablissement en 1669; parce que dans l'intervalle la charge de Grand-Maître ches & Sur-intendant général de la navigation & du commerce de France, substituée à celle d'Amiral avoit donné à ceux qui l'avoient possédée, les mêmes droits & le même pouvoir à quelque chose près, que ceux dont les Amiraux avoient joni; du nombre desquels droits étoit celui d'armer & de commander tous les vaisseaux de guerre, soit par eux-mêmes, soit par les Officiers qu'ils y préposoient & qui étoient à leur nomination.

Lors du rétablissement de la charge d'Amiral, ce privilege qui en faisoit le principal lustre & qui y attribuoit une si grande autorité, en ayant été détaché; le droit anciennement accordé à l'Amiral, de fournir des escortes aux vaisseaux marchands & pêcheurs, sut éteint & supprimé, de maniere que depuis ce temps-là, il n'y a plus eu d'escorte qu'au moyen des vaisseaux ordonnés à cet esset par le Roi, & commandés par des officiers de son choix.

Jusqu'à ce que nos établissemens auxisses de l'Amérique, eussent acquisune consistance capable d'y ouvrir un grand commerceavec la France, les escortes n'avoient guere pour objet que la navigation au cabotage & la sûreté de la pêche, tant dans la Manche qu'au banc de Terre-neuve; & jusqu'à ce que la marine Royale eût été portée au degré de splendeur & de force où Louis XIV s'étoit proposé de la faire monter, ces escortes ne surent pas plus gratuites que du temps que les Amiraux étoient autorisés à les sournir.

C'est ce qui résulte de l'Arrêt du Conseil du 27 Novembre 1675, confirmatif de deux Ordonnances des 8 & 11 Février de la même année, & renouvellée par autre Arrêt du Conseil du 2 Janvier 1677, portant que tous capitatines ou maîtres des vaisseaux allant à la pêche des morues au banc de Terre-neuve, &c. paieroient trois livres par zonneau du port de leurs vaisseaux pour être employées à l'armement & équipement des vaisseaux de 27 guerre qui seroient des la sure de 28 la surere qui seroient des la surere de la dite pêche.

Dans la suite à mesure que la navigation marchande & les forces de la marine militaire s'accrurent, les escortes devinrent plus fréquentes & plus multipliées; & au lieu que dans le principe il étoit libre aux armateurs & aux capitaines de navires marchands de s'en servir ou de s'en passer, le bien du commerce exigea qu'ils sussent assurers à se ranger sous les convois ordonnés.

Cela étoit déjà établi dès le temps de l'Ordonnance du 15 avril 1689, puifque suivant l'article 38, tit 2 du liv. 4, tout capitaine de navire marchand qui se séparoit de l'escorte ou du convoi, sans raison légitime, devoit être condamné aux galeres, tandis que l'officier chargé de l'escorte des navires marchands, & qui les abandonneroit, devoit être puni de mort.

Il étoit défendu en même temps, au Commandant de l'escorte de recevoir sous quelque pretexte que ce sût, aucune gratisseation des vaisseaux marchands mis sous son convoi, à peine de cassation; c'est la disposition de l'art. 33, tit 7 du liv. premier.

Il paroît aussi que dès-lors, en général, il n'étoit plus dû de droit d'escorte par les vaisseaux marchands, puisque l'article 19, tit, 1, liv. 21 de la même Ordonnance, n'en parle qu'autant qu'il y auroit quelque Arrêt rendu à ce sujet. 
"En cas, dit l'article, qu'il soit levé un droit d'escorte sur les vaisseaux mar"chands, la recette que le trésorier en sera, sera justissée par l'Arrêt rendu sur
"ce droit, &c. il n'y avoit donc encore rien d'ordonné à cet égard; & quand
ce droit a été levé dans la suite, ce n'a été que dans les besoins pressans de l'Etat.

Quoi de plus juste en esset que de soulager le commerce, principalement en temps de guerre, où les pertes qu'il essui nécessairement, s'il n'est pas protégé, diminuent d'autant les ressources que l'Etat est en droit d'en attendre.

Les convois durant la guerre de 1689, n'empêchoient pas qu'il n'y eût d'autres vaisseaux de guerre en croisiere pour la garde des côtes ; mais comme il fut reconnu dans la guerre fuivante, que les convois occupoient trop de vaiffeaux, & cela fans néceffité, à cause que les dangers de la navigation aux isses, font comptés pour rien en pleine mer; l'arrangement que l'on prit fut de tenir des vaisseaux de guerre sur nos côtes pour décaper nos navires marchands, & d'en avoir d'autres aux attérages de nos isles qui servoient également à débouquer ceux qui en partoient pour France, où ils étoient accueillis par les vaisseaux gardes-côtes. Par ce moyen, nos navires allant & venant successivement, couroient peu de risque, parce qu'étant en petit nombre à la fois, il n'invitoient pas les ennemis à venir en force à leur rencontre, comme ils l'ont fait dans la derniere guerre & cela avec un tel avantage, (à cause que nos navires ne partoient qu'en grosses flottes & en des temps à peu-près périodiques, où dont ils étoient bien informés, ) qu'ils ne feroient pas bornés à prendre les vaisseaux d'escorte, s'ils n'avoient été les principaux affureurs des navires marchands, moyennant une prime qui alloit pour l'ordinaire à quarante-cinq ou cinquante pour cent.

La regle est, en fait d'escorte ou de convoi indiqué, qu'il est désendu à tout armateur & capitaine de vaisseau marchand, de partir seul sans une permission expresse du Roi. Sans cela il saut qu'il se rende auprès du Commandant de l'escorte pour ne partir qu'avec lui, & prendre ses ordres pour la route.

Rangé une fois sous son escorte, il ne peut lui désobéir, ni s'en séparer; sans encourir des peines. Le Commandant, de son côté, est obligé de protéger les navires consiés à son escorte, & il ne peut impunément les abandonner.

Les peines prononcées contre l'un & l'autre par l'Ordonnance de 1689, viennent d'être rapportées; mais elles ont varié depuis, & elles ont été modérées.

Par Ordonnance du 21 Février 1691, la peine de la désobéissance aux ordres du commandant de l'escotte, sut simplement, pour le capitaine, de servir pendant un an en qualité de matelot, sans solde sur les vaisseaux du Roi, & pour l'armateur qui auroit donné l'ordre d'abandonner le convoi, d'une amende de trois mille livres, qui seroit prononcée sur le certificat du Commandant.

Une autre Ordonnance du 13 Août 1692, pour l'abandon du convoi sans la permission du Commandant, sixa la peine à six mois de prison & à quinze cent livres d'amende contre le capitaine, l'amende payable solidairement par l'armateur.

Une autre Ordonnance encore du 16 Février 1695, portoit pour le même cas d'abandon, que le capitaine seroit condamné en mille livres d'amende.

& déclaré incapable de commander des vaisseaux ni autres bâtimens à l'ave-

nir, s'il n'avoit eu quelque raison légitime d'abandonner le convoi.

Enfin, par une derniere Ordonnance du 14 Mai 1745, qui cst la loi subsistante à cet égard, la peine contre le capitaine qui se separe de l'escorte est, suivant l'article 4, de mille livres d'amende, d'un an de prison, & d'être déclaré incapable de commander aucun bâtiment de mer si l'abandon a été volontaire, saus à lui à prouver par ses journaux de navigation & parles procèverbaux qu'il aura dressés avec ses officiers, ensemble par la déclaration des gens de l'équipage, que sa séparation a été forcée. Le capitaine Corbun a subsi cette peine en 1747. Voyez l'art. 36, tit. du capitaine.

Par rapport au départ sans escorte, la peine infligée au capitaine par l'art. 3 est de 500 livres d'amende, & de servir pendant un an sur les vaisseaux du Roi en qualité de simple matelot & sans solde. A l'égard des propriétaires de navires qui auront donné ordre à leurs capitaines de partir sans escorte ou de s'en séparer, l'article 5 veut qu'ils soient condamnés en 10000 liv d'amende

sans préjudice des peines portées contre les capitaines.

Pour ce qui concerne les Commandans des escortes, l'art. 6 leur enjoint d'apporter tous leurs soins à la sûreté des flottes, de les accompagner & de les tenir toujours sous leur pavillon, avec désense de les abandonner, pour quelque cause que ce soir, à peine de cassain & même de plus grandes peines suivant les circonstances (en quoi la peine portée par l'Ordonnance de 1689 a été extrêmement adoucie,) & en cas de séparation forcée, il leur est aussi enjoint de faire tout ce qui dépendra d'eux pour rallier les bâtimens du convoi, &c.

Enfin, l'article 7, pour l'exécution de ce que dessus, veut que les Commandans donnent aux capitaines de navires & maîtres des bâtimens marchands, des signaux deroute & de reconnoissance, aux quels ceux-ci seront tenusde se consormer, à peine de servir tout de même pendant un an, en qualité de

simple matelot & sans solde, sur les vaisseaux de Sa Majesté.

Pour indemniser le Roi d'une partie de ses srais d'escorte, qui étoient d'autant plus considérables, que les navires marchands partant en très grosses flottes, il falloit un plus grand nombre de vaisseaux pour les convoyer; il sut établi dans la derniere guerre, un droit d'indult payable pour chaque navire profitant de l'escorte à raison de huit pour cent de la valeur de son chargement, tant pour l'aller que pour le retour, ou de quatre pour cent sile na-

vire profitoit du convoi que pour l'aller, ou pour le retour.

En considération de ce droit d'indult, ainsi réglé de concert avec les négocians des villes maritimes les plus intéressées au commerce des isles de l'Amérique (car les convois ne regardoient que ce commerce, & nullement la pêche de la morue, non plus que la navigation à l'isle-Royale ou au Canada. V. instrà l'art. 13, tit. de la pêche des morues, ) les armateurs furents déchargés de l'obligation de faire passer sur leurs navires des engagés pour les colonies. Mais la dispense n'avoit lieu que pour les vaisseaux qui payoient l'indult. Lettre de M. le Comte de Maurepas, du 18 Janvier 1748. Pour les engagés voir sur sur lu capitaine, qui est le premier du liv. 2.

Le rendez-vous pour les convois fut fixé aux rades de la Rochelle, comme il a été observé. C'étoit là que tous les navires marchands, de quelque port qu'ils fussent, armés pour nos colonies, devoient se rendre pour prendre

LIV. III. TIT. IV. des Loyers des Matelots, ART. V.

Pefcorte. Et comme il étoit réglé que l'on ne partiroit qu'en flotte, qu'il falloit du temps pour la former, & que le jour du départ étoit indéterminé; à raison de cette incertitude, il arrivoit souvent que des armateurs envoyoient leurs navires beaucoup plutôt qu'il ne falloit. C'est ce qui sit naitre la dissiculté par rapport aux gages des équipages de ces navires, pour raison du temps écoulé depuis leur arrivée au rendez-vous, jusqu'au départ de la flotte; difficulté qui sut applanie par les Ordonnances ci-dessus citées des 21 Avril & 18 Mai 1746.

Juiqu'ici il n'a pas été question de ces grands convois dans la présente guerre. Les navires marchands vont aux isles & à nos colonies en toute liberté, & en reviennent de même, à la faveur des vaisseaux que le Roi entretient en croifiere tant sur nos côtes qu'aux attérages de nos colonies, comme cela se pratiquoit dans la guerre terminée par le traité d'Utrech. Il y a apparence au reste que ce plan ne se changera pas, parce que c'est en esset le meilleur; non-seulement parce que le commerce est plus uni, plus régulier & plus continu par ce moyen; mais encore parce qu'il est imcomparablement moins exposé, que lorsque les navires ne pouvoient partir qu'en flotte.

# ORDONNANCE DU ROI,

Concernant les Convois pour les Isles Françoises de l'Amérique.

Du 14 Mai 1745.

### DEPARLEROI.

S A Majesté ayant résolu de saire armer des vaisseaux de guerre pour escorter les bâtimens marchands qui seront destinés pour le commerce des isles Françoises de l'Amérique, & voulant assure le succès desdites escortes, tant de la part des capitaines marchands qui seront à portée d'en prositer, que de la part des officiers auxquels elle en confiera le commandement, elle a ordonné & ordonnece qui suit.

#### ARTICLE PREMIER.

Les capitaines & maîtres des bâtimens marchands qui feront armés pour les ifles Françoifes de l'Amérique, & pour lefquels il fera fourni des efcortes, feront tenus de fe rendre dans l'endroit qui leur fera indiqué en vertu des ordres qui en feront données par Sa Majesté, & dans le temps qui leur fera pareillement fixé, pour profiter desdites escortes jusqu'aux lieux de leurs destinations respectives.

II. Ils seront pareillement tenus, avant leur départ des isles, de se tendre dans les ports ou rades qui seront désignés, suivant les ordres qui seront expédiés à cet effet par les Gouver-

neurs-Lieutenans-généraux de Sa Magefté auxdites ifles, en conféquence de ceux que Sa Majefté leur donnera, tant pour le rendez-vous d'où les convois devront partir, que pour les précautions à prendre à l'eftet d'affurer le passage des navires des ports & rades où ils auront fait leur commerce, au port du rendez-vous.

III. Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions & défenses auxdits capitaines & maitres de partir sans escorte, soit des ports de France pour lesquels il sera fourni des escortes, soit des ports desdites isles, à poine de cinquens livres d'amende, & de servir pendant un an en qualité de fimples matelots, & fans folde, fur les vaisseaux de Sa Majesté. Veut néanmoins & entend Sa Majesté, que les navires qui, par quelqu'accident forcé, n'auront pu joindre le convoi avant son départ, ou qui, étant parris avec le convoi, seront forces de relâcher, puissent, dans l'espace d'un mois sen!ement après le départ du convoi, suivre leur destination fans attendre l'escorte prochaine; & ce movennant des certificats justifiant des motifs légitimes du retardement, qu'ils seront tenus de prendre, savoir, les capitaines des navires

qui voudront partir ainfi des ports de France, des Directents des Chambres de commerce, ou des chefs des Jurifdictions Confulaires, vités des Commiflaires de la Marine auxdits ports, & les capitaines qui partiront de l'Amérique, de l'officier commandant & du Commiffant de la marme, ou de l'officier en faifant les fonctions au port de leur partance.

IV. Fait pareilles inhibitions & défenfes auxdirs capitaines & maîtres de quitter letdites efcortes, à peine contre ceux qui les auront quittées volontairement & tans y être torcés, de
mille livres d'amende, d'un an de prifon, &
d'être declarés incapables de commander aucun
bâtiment de mer. Pourront ceux qui feront accufés d'être tombés dans le cas, faire valoir
pour leur défenfe leurs journaux de navigation,
les procès-verbaux qu'ils auront dreflés avec
leurs officiers, des caufes de leur féparation,
& les déclarations de leurs équipages.

V. Vent Sa majefté que dans le cas où lefdits capitaines & maitres feront partis fans efcorte, ou fe feront féparés volontairement de la flotte, fur les ordres qui leur en auront été données par les propriétaires des navires, lefdits propriétaires foient condamnés en leur propre & privé nom, à dix mille livres d'amende, outre les peines portées dans les deux articles précédens contre lefdits capitaines & maitres.

VI. Enjoint Sa Majesté aux Officiers commandans lesdites escortes, d'apporter tous leurs foins à la sûreté des flottes, & de les accompagner & de les tenir toujours sous leur pavillon; leur faisant Sa Majesté très-expresses inhibitions & détenses de les abandonner pour quelque cause & sous quelque prétexre que ce soit, à peine de cassation, & même de plus grande peine suivant l'exigence des cas & des circonstantes.

ces. Veut & entend que dans les cas de séparatiors forcée, let dits officiers fassent out ce qui leur sera possible pour rallier les bâtimens sée convoi; & que lorsqu'ils arriveront dans les ports sans let dits bâtimens, ils remettent au contrôle des ports où ils aborderont, des extraits de leurs journaux, lesquels seront examinés par les commandans des dits ports, assistés des officiers que Sa Majette jugera à propos de nommer à cet estet, pour, sur le compte qu'ils rendront entuite à Sa Majette des cautes de séparation être par Elle ordonné cequelle jugera à propos: à l'estet de quoi seront les dits officiers obligés de tenir des journaux exacts de leur navigation, à peine d'interdiction.

VII. Pour l'exécution de ce que dessus, lesdites oficiers donneront aux capitaines & maitites, des signaux de route & de reconnoissance, auxquels letdits capitaines & maitres seront tenus de se conformer, à peine contre les contrevenans, de servir pendant un an en qualité de simple matelor, & sans solde, sur les vaisseaux

de Sa Majesté.

Mande & ordonne Sa Majesté à Mons. le Duc de Penthievre, Amiral de France, aux Vice-Amiraux, Lieutenans généraux, Intendans, Chefs d'Escadies, capitaines de vaisseau, Commissaires & autres Officiers de la Marine; comme aussi aux Gouverneurs ses Lieutenans généraux aux colonies, Intendans, Gouverneurs particuliers, & autres Officiers qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, laquelle sera publiée & enrégistrée par tout où besoin sera, asin que personne n'en prétende caute d'ignorance. Fair au Camp devant Tournay, le quatorze Mai mil sept cent quarante-cinq. Signé, LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX.

# ORDONNANCE DU ROI,

Qui regle le paiement des équipages des navires expédiés pour les isles de l'Amérique sous l'escorte des vaisseaux de Sa Majesté, pendant le temps qu'ils auront été retenus dans les rades pour attendre le départ des convois.

Du 21 Avril 1746.

### DEPARLEROI.

SUR les représentations qui auroient été faites à 5a Majesté par les négocians de la ville de Nantes, contenant que les navires qu'ils ont fait armer pour faire les voyages de

l'Amérique fous l'escorte des vaisseaux de Sa Majesté, ayant été retenus long -temps à la rade de l'isse d'Aix pour attendre que les convois aient été jassemblés, ils auroient lieu d'espéren

### LIV. III. TIT. IV. des Loyers des Matelots, ART. V.

d'espérer d'être dispensés pour ledit temps, pendam lequel les équipages desdits navires n'ont point fervi, du paiement de la folde stipulée par leurs engagemens : Sa Majesté se seroit fait reprétenter l'article V du titre de l'engagement & loyer des matelots, de l'Ordonnance du mois d'Aont 1681, portant, que si le vaisseau est arrêté par ordre souverain pendant le cours du voyage, le loyer des matelots engagés au mois, courra par moitié pendant le temps de l'arrêt. Et voulant prevenir les contestations qui pourroient arriver à l'égard desdits navires expédiés à Nantes pour les isles de l'Amérique, pour le paiement des équipages pendant les féjours faits dans les rades où les convois auront été assemblés, Sa Majesté interprétant, en tant que de besoin, le susdit article de l'Ordonnance du mois d'Août 1681, à ordonné & ordonne ce qui fait.

#### ARTICLE PREMIER.

Les équipages des navires expédiés à Nantes pour faire les voyages de l'Amérique fous let-cotte des vaisseaux de Sa Majesté, seront payés de leur folde en entier sur le pied de leur engagement, à compter du jour que les dits navires auront mis à la voile de la rade de Paimbæuf, conformément à l'usage pratiqué audit port de Nantes, jusqu'au jour qu'ils auront mouillé à la

rade de l'isle d'Aix, ou dans les autres lieux où les convois auront été assemblés.

II. Ils ne recevront que la moitié de ladite folde, du jour que les navires auront mouillé à la rade de l'ifle d'Aix, ou autres lieux de l'aflemblée des convois, jufqu'aux jours qu'ils auront mis à la voile defdits lieux; & la folde leur fera enfuite payée en entier pendant tout le cours du voyage.

III. Les dispositions portées par les articles précédens, auront lieu pour tous les navires qui ont été expédiés à Nantes pour les isles de l'Amérique, & compris dans le convoi commandé par le sieur de Macnemara, & pour tous les autres navires armés dans ledit port qui feront les dits voyages sous l'escorte des vaisfeaux de Sa Majelté pendant le cours de la préfeaux de Sa Majelté pendant le cours de la pré-

fente guerre.

Mande & ordonne Sa Majesté à Monf. le Duc de Penthievre, Amiral de France, Gouverneur & Lieutenant général en la Province de Bretagne, aux Intendans de la Marine & des Clasles, Commissaires généraux & ordinaires de la Marine, de tenir la main, chacun en droit soi, à l'exécution de la présente Ordonnance qui sera lue, publiée & assichée par-tout ou besoin sera lue, publiée & assichée par-tout ou besoin sera & régistrée aux Gresse des Amirautés. Fait à Verfailles le vingt un Avril mil sept cent quarante-six. Signé, LÖUIS. Et plus bas, PHELIPEAUX.

## ORDONNANCE DU ROI,

Pour faire exécuter, à l'égard de tous les navires armés dans les différens Ports du Royaume, pour faire les voyages de l'Amérique fous l'escorte des vaisseaux de Sa Majesté, le Réglement du 21 Avril de la présente année concernant le paiemenz des équipages des navires expédiés à Nantes pour les dits voyages.

Du 18 Mai 1746.

## DEPARLEROI.

S A MAJESTÉ s'étant fait rendre compte de la démande qui a été faite par les négocians de différens Ports du Royaume, de rendre indiffinstement commun, pour tous les navires armés pendant le cours de la préfente guerre pour faire les voyages de l'Amérique fous lefcorte des vaiffeanx de Sa Majesté, le Réglement qu'elle a fait le 21 du mois dernier, portant réduction des falaires des équipages des bâtimens expédiés à Nantes pendant le temps

que lesdits bâtimens auront été retenus dans les rades pour attendre le départ des convois. Et Sa Majesté étant informée que les mêmes motifs qui l'ont déterminée à faire ledit Réglement à l'égard des armemens faits à Nantes, ont également lieu pour tous les navires armés par les négocians dans les autres Ports pour profiter desdites escortes; Sa Majesté a ordonné & contonne, veut & entend que le Réglement du 21 du mois dernier concernant le paiement

Tome  $I_{\bullet}$ 

Titt

de la folde des équipages des navires armés à Nantes pour faire les voyages de l'Amérique fous l'escorte de ses vaisseaux, soit exécuté selon fa forme & teneur à l'égard des équipages de tous les bâtimens qui ont déjà été depuis le commencement de la guerre, ou qui seront par la fuite armés dans les autres ports de son Royaume pour la même destination : En conséquence, veut Sa Majesté que lesdits équipages soient payés en entier de la folde stipulée par leurs engagemens, à compter du jour de la fortie des ports, rades ou rivieres des lieux où ils auront armés, & ce conformément aux usages pratiqués julqu'à présent en chaque port, julqu'au jour de leur arrivée dans les rades & autres lieux où les convois auront été affemblés; qu'ils recoivent seulement moitié de ladite folde pour le temps que les navires auront restés dans lesdites rades ou autres lieux de l'affemblée des convois, & que la folde leur soit payée en entier, à compter du jour du départ desdits lieux jusqu'à la fin du voyage.

Mande & ordonne Sa Majesté à Mons, le Duc de Penthievre, Amiral de France, Gouverneur & Lieutenant général de la Province de Bretagne, aux Intendans de la Marine & des Classes, Commissaires généraux & ordinaires de la Marine, de tenir la main chacun en droit foi, à l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera lue, publiée & affichée par-tout où besoin sera, régistrée aux Gresses des Amirautés Fait à Malines le dix-huit Mai mil sept cent quarante-six. Signé., LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX.

# ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT

### DU ROI.

Portant que les équipages des navires revenus des isles de l'Amérique, sous l'escorte des vaisseaux de Sa Majesté, seront payés de leurs salaires en entier pendant le séjour, que les dies navires auront fait dans les dites isles, jusqu'à concurrence du terme de six mois; & seulement de la moitié pour tout le temps excédent le dit terme.

Du 17 Octobre 1748.

### EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT.

LEROI étant informé qu'il s'est élevé des contestations sur le paiement de la solde des équipages des navires compris dans les flottes expédiées pour les isles Françoises de l'Amérique, fous l'escorte des vaisseaux de Sa Majesté, condamnés par les sieurs Dubois de la Mothe & de l'Etenduere, les officiers-mariniers & matelots employés dans lesdits équipages, prétendant être payés de leurs salaires pour tout le temps de la dutée du voyage, & les armateurs demandant au contraire qu'en exécution de l'article V de l'Ordonnance du mois d'Août 1681, titre de l'engagement & des loyers des matelots, ceux defdits équipages foient réduits à la moitié, pour le temps que les navires ont été retenus aux ifles Françoifes de l'Amérique pour attendre le départ des convois, & ce, en vertu de l'Ordonnance du 14 Mai 1745, portant défenses de partir desdites îsles sans l'escorte des vaisleaux de Sa Majesté;

à quoi étant nécessaire de pourvoir. Vu l'article V de l'Ordonnance du mois d'Août 168t, titre de l'engagement & des loyers des matelots; portant que si un navire est arrêté par ordre du Souverain pendant le cours du voyage, le loyer des matelots engagés au mois, courra pour moitié pendant le temps de l'Arrêt. Vu aussi l'article III de l'Ordonnance du 14 Mai 1745, portant défenses à tous capitaines & maîtres de navires, de partir des isles Françoises de l'Amérique sans l'escorte des vaisseaux de Sa Majesté: Oui le rapport, & tout confidéré, Sa Majesté étant en son Confeil, interprétant le futdir article V de l'Ordonnance du mois d'Août 1681, titre de l'engagement & des lovers des matelots, a ordonné & ordonne, veut & entend que les équipages des navires qui ont été armés dans les différens ports du Royaume, & compris dans lesdites flottes expédiées pour les isles Françoises de l'Amérique, sous

l'escorte des vaisseaux de Sa Majesté, commandés par les fieurs Dubois de la Mothe & de l'Etenduere, soient payés de leur solde en entier pendant tout le temps que la navigation defdits bâtimens aura duré, tant pour aller que pour revenir desdites isles, & en outre pour le féjour qu'ils y auront fait, jusqu'à la concurrence de fix mois pour ledit féjour feulement, & fans préjudice de la dutée de la navigation. Veut Sa Majesté qu'à l'égard de ceux d'entre lesdits navires qui auront resté plus de fix mois aux illes Françoises de l'Amérique, les salaires des équipages soient réduits à la moitié pour tout le temps du féjour dont ledit terme aura été excédé : Ordonne Sa Majesté que les ditpositions portées par le présent Arrêt foient exécutées felon leur forme & teneur, nonobitant tous jugemens contraires qui peuvent avoir été rendus par les Officiers des fieges de l'Amirauté, lesquels demeureront nuls & comme non-avenus : n'entend néanmoins Sa Majesté rien changer ni préjudicier par le présent Atrêt, aux conventions qui, lors de la publication d'icelui, pourront avoir été faites à l'amiable entre les armateurs & équipages des

fuldits navires, pour raison de ce que dessus, voulant que lessites conventions soient exécutées fans que les uns ni les autres puissent réclamer contre l'exécution d'icelles. Veut au surplus Sa Majesté que les dispositions du présent Arrêt, n'aient lieu que pour les navires seulement qui ont fait partie des convois expédiés pour les colonies Françoites de l'Amérique, sous le commandement des sieurs Dubois de la Mothe & de l'Etenduere, & non pour ceux qui auront été armés avant ou après lessites convois.

Mande & ordonne Sa Majesté à Mons. le Duc de Penthievre, Amiral de France, Gouverneur & Lieutenant général en la Province de Bretagne, aux Intendans de la Marine & des Classes, Commissaires, généraux & ordinaires de la Marine, & à tous autres Officiers qu'il appartiendra, de tenir, chacun en droit foi, la main à l'exécution du présent Arrêt, lequel sera régistré aux Gresses des Amirautés, lu publié & affiché par-tout où besoin sera. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Fontainebleau le dix-sept Octobre mil sept cent quarante-huit. Signé, Phelipeaux.

### ARTICLE VI.

N cas que le voyage soit prolongé, les loyers des matelots loués au voyage, seront augmentés à proportion; & si la décharge se fait volontairement en un lieu plus proche que celui désigné par l'affrétement, il ne leur en sera sair aucune diminution; mais s'ils sont loués au mois, ils seront en l'un & l'autre cas, payés pour le temps qu'ils auront servi.

Les matelots loués au voyage semblent ici avoir leur revanche, cependant ce n'est qu'une justice qui leur est rendue, sans faire aucunt ort à ceux qui sont loués au mois, puisque ceux-ci n'ont rien à dire étant payés pour le temps qu'ils auront servi, & qu'ainfiil leur importepen que le voyage ait été allongé ou racourci, attendu que dans ce dernier cas, ils peuvent aisément trouver de l'occupation ailleurs.

Si l'on dit qu'il en pourra être de même de ceux engagés au voyage, la réponse est, que c'est l'affaire du propriétaire du navire, d'avoir racourci le voyage par son sait propre, & qu'il n'en doit pas moins payer le loyer convenu à forsait, attendu que dans la réalité, le voyage est sin pour le matelot. Il peut donc de cette maniere saite la condition du matelot meilleure; mais il ne lui est pas libre de la rendre plus onéreuse en prolongeant le voyage, & c'est la raison pour laquelle il lui doit alors une augmentation de loyer, à proportion de la prolongation du voyage. Tout

Ttttii

cela est exact & conforme aux regles de l'équité. C'est aussi la disposition de l'art. 10 des Jugemens d'Oleron, & de l'art. 32 de l'Ordonnance de Wisbuy.

Mais il faut prendre garde à ce mot, volontairement, qui désigne essentiellement que c'est par le fait propre du propriétaire ou du maître, que le voyage est racourci; d'où il faut conclure, que si c'est par contrainte comme par tempête, par les vents contraires, ou parce que le navire n'est plus en état de continuer sa route, qu'il y a nécessité d'abréger le voyage, & de saire la décharge dans un lieu moins éloigné que celui de sa destination, il sera juste alors de diminuer à proportion le falaire du matelot, comme il est juste de l'augmenter en cas de prolongation, quelle qu'en soit la cause; c'est-à-dire. volontaire ou forcée.

Au reste, il n'y à point de différence à faire entre le maître & le matelot : en cas de racourcissement volontaire du voyage de la part du propriétaire, & par son ordre. Si c'est par le fait du maître, le salaire du matelot ne lui sera pas moins dû en entier, à la vérité; mais à l'égard du maître, non-seulement le fien fera diminué à proportion, mais même comme tenu des dommages & intérêts du propriétaire, ce sera à lui à l'indemniser de la diminution qu'il n'y

a pas lieu de demander au matelot.

### ARTICLE VII.

E T quant aux matelots & autres gens de l'équipage, allant au profit ou au fret, ils ne pourront prétendre journées ni de dédommagement, en cas que le voyage soit rompu, retardé ou prolongé, par force majeure, foit avant ou depuis le départ du vaiffeau; mais si la rupture, le retardement, ou la prolongation arrive par le fait des marchands chargeurs, ils auront part aux dommages & intérêts qui seront adjugés au maître, lequel, aussi bien que les propriétaires, seront tenus de ceux des matelots, si l'empêchement arrive par leur fait.

ET article à toute la clarté requise, & le Commentateur en a très-bien pris le sens.

Il y est bien décidé, par rapport à l'engagement au profit, ou au fret, que dans les trois cas énoncés dans les trois articles précédens, c'est-à-dire, du voyage rompu, retardé ou prolongé, avant ou depuis le départ du navire, il n'est dû aux gens de l'équipage ni journées ni dédommagement, si l'événement est causé par force majeure, parce qu'ils doivent suivre la bonne & la mauvaise fortune, & courir tous les risques du navire; note deuxieme sur l'article 19 des Jugemens d'Oleron : mais que si cela arrive par le fait des propriétaires ou marchands chargeurs, le maître & les gens de son équipage auront contr'eux des dommages & intérêts à prétendre, à dire d'experts; & enfin, que si c'est par le fait du maître, il dédommagera son équipage, duquel dédommagement le propriétaire fera aussi tenu comme responsable des faits du maître.

# ARTICLE VIII.

N cas de prise, bris & naufrage avec perte entiere du vaisseau & des marchandises, les matelots ne pourront prétendre aucuns loyers, & ne seront néanmoins tenus de restituer ce qui leur aura été avancé.

A condition du maître & des gens de l'équipage d'un vaisseau est telle, que le fort de leurs loyers dépend de la conservation du bâtiment & du fret des marchandises dont il est chargé.

Ce fret, avec le corps & quille du navire, ses agrêts, apparaux & ustenfiles, voilà leur gage, & il n'ont aucune autre assurance pour le paiement

de leurs loyers.

Rien n'est mieux établi ; la justice n'y est du tout point blessée, & quand il en seroit autrement, la politique & l'intérêt de la navigation exigeroient né-

cessairement que cette loi sût maintenue dans toute sa vigueur.

L'intérêt guide les hommes en général, & des gens de cette espece en sont plus susceptibles encore que d'autres. S'ils cessoient d'avoir intérêt à la confervation du navire & de ses marchandises, au moindre péril dont ils seroient menacés, ils ne songeroient qu'à sauver leur vie, sans se mettre en peine du reste. Il étoit donc juste, & du bien public, d'attacher leur fortune à celle du vaisseau.

Ainsi ceux qui prétendoient, il y a quelques années, qu'il falloit assure subsidiairement aux matelots le fret que le navire avoit gagné en allant, n'y entendoient, rien, & se méprenoient d'une étrange sorte. La raison qu'ils alléguoient que ce fret de l'aller appartenoit au navire, comme celui du retour, & qu'ainsi ils devoient également être assecté au paiement des loyers de l'équipage, n'étoit que spécieuse, n'étant pas question de donner une plus grande assurance aux matelots, dès que le navire & le fret du retour étoient suffisans pour répondre de leurs loyers.

Or, il n'est point de vaisseau qui, avec le fret des marchandises de retour, ne soit d'une valeur supérieure aux gages de l'équipage, en supposant qu'il arrive à bon port. Cela doit suffire sans leur offrir d'autres sûretés sous quelque prétexte que ce soit, afin de les exciter continuellement à la conservation du gage qu'ils ont sous leurs yeux, & qu'ils savent être le seul qu'on

leur donne.

Ceux qui protégeoient ainsi les matelots contre les armateurs, & par conféquent contre l'intérêt du commerce maritime, n'insistoient pourtant pas beaucoup sur le fret gagné en allant en droiture aux isles de l'Amérique; ils se rebattoient principalement sur les voyages de Guinée, & delà à l'Amérique, pour conclure que le fret acquis pour la traite des noirs, devoit suivre le navire jusqu'à son retour.

Mais, 1º. En cela, d'un feul voyage, ils en faisoient deux. 2º. Malgré la division qu'ils faisoient du voyage en deux parties, ils assignoient le fret entier

de la premiere partie du voyage aux matelots, tandis qu'en tout cas il auroit fallu borner cet assignat aux loyers gagnés simplement durant cette premiere partie du voyage. 3°. Cette distinction là, même, ne convenoit pas plus aut fret supposé gagné à la côte de Guinée, qu'à celui du voyage de l'aller directement aux illes de l'Amérique. 4°. Enfin, on ne prenoit pas garde que de maniere ou d'autre, c'étoit ou supprimer ou diminuer considérablement l'intérêt vis & pressant que l'Ordonnance a voulu que les matelots prissent à la conservation du navire & du fret des marchandises de son chargement, en ne leur donnant pas absolument d'autre sûreté pour le paiement de leurs loyers, sans examiner si le navire avoit gagné un fret en allent ou non.

C'étoit donc distinguer où l'Ordonnance ne distingue point, ou plutôt c'étoit vouloir ajouter à l'Ordonnance, qui ne parle dans l'article suivant que du fret des marchandises sauvées, pour l'affecter, avec les débris du navire,

au paiement des gages des matelots.

De forte qu'il faut tenir pour constant, qu'en cas de prise, bris & naustrage; avec perte entiere du vaisseau & des marchandises, les matelots n'ont aucuns loyers à prétendre, & qu'ils sont non-recevables à obliger les propriétaires du navire de rapporter à leur prosit le fret de l'aller, sous quesque prétexte

que ce foit.

Il n'y auroit d'exception à cela, que pour le cas où il seroit évident que la valeur du navire & du fret à fon retour, n'auroit pas fussi pour le paiement des loyers, en le supposant arrivé à bon port, & que dans la même hypothese, le propriétaire du navire se trouvât en faillite ou insolvable, (car étant en état de payer, il n'y auroit pas de difficulté, n'étant pas recevable à abandonner le navire & le fret aux gens de l'équipage, pour demeurer quitte envers eux des loyers à eux dus) dans ce cas là, dis-je, de l'infolvabilité du propriétaire, & de l'infuffifance du navire & du fret des marchandifes deretour pour payer les loyers, je ne doute nullement que les gens de l'équipage, soit que le navire arrivât à bon port ou non, ne sussent sondés à pré. tendre sur le fret de l'aller, le supplément de ce qui manqueroit au paiement de leurs gages, déduction faite de la valeur du navire & du fret des marchandifes de retour, comme si tout fût arrivé à bon port, & que pour ce supplément, ils ne conservassent leur privilege sur ce même fret s'il étoit encore dû; fauf, dans le cas contraire, à entrer en réparation, pour ce même supplément, avec les autres créanciers, fur tous les biens & effets du propriétaire, leur débiteur commun.

Notre article ajoute, qu'ils ne seront pas tenus néanmoins de restituer ce qui leur aura été avancé sur leurs gages ou loyers, & cela est juste; soit parce que ces avances, qui sont de deux mois pour les voyages des isses, & de trois mois pour ceux de Guinée & delà à l'Amérique, sont presque toujours contommées à leur départ; soit parce qu'il est entendu que c'est une somme qui leur est payée à forfait, qu'ils aient le temps de la gagner ou non par leur service, de maniere qu'elle leur est toujours acquise, sant s'imputation qui en doit etre faite sur leurs loyers, s'il leur en est dù au-delà de ces avances.

# ARTICLE IX.

I quelque partie du vaisseau est sauvée, les matelots engagés au voyage ou au mois, seront payés de leurs loyers échus, sur les débris qu'ils auront sauvés; & s'il n'y a que des marchandises sauvées, les matelots, même ceux engagés au fret, seront payés de leurs loyers par le maître à proportion du fret qu'il recevra; & de quelque maniere qu'ils soient loués, ils seront en outre payés des journées par eux employées à sauver les débris & les effets naufragés.

Pusque le maître & les matelots n'ont pas d'action contre le propriétaire du navire pour le paiement de leurs loyers en cas de naufrage, comme n'ayant pour gage que le navire & le fret des marchandises sauvées, il est de leur intérêt de sauver du naufrage tout ce qu'ils pourront, tant des marchandises que des débris du navire, avec ses agrêts & apparaux, pour y exerce leur privilege après les frais de sauvement & de justice payés; savoir sur les débris du navire pour toute leur valeur, & sur les marchandises, jusqu'à concurrence du fret qu'elles doivent à proportion du voyage avancé; & cela sans distinguer si ce fret a été payé d'avance, & déclaré acquis ou non, une pareille convention ne pouvant en ce cas préjudicier à l'équipage.

Mais ces deux objets concurremment, ne sont affectés qu'aux matelots engagés au voyage ou au mois; c'est-à-dire, qu'il n'y a qu'eux qui puissent se venger sur les débris du navire, aussi bien que sur le fret des marchandites, & y prétendre le paiement de leurs loyers échus; savoir les engagés au mois, jusqu'au jour du nausrage, & ceux engagés au voyage à proportion du voyage avancé, comme dans l'espece de l'art. 4 ci-dessus, la décision devant être la

même dans les deux cas.

A l'égard des matelots engagés à la part du fret, leur droit est borné au fret des marchandises sauvées, duquel fret le partage se fera entr'eux & le maître, aux termes des conventions de leur engagement ou de l'usage à désaut de convention.

Quant aux matelots engagés à la part du profit, ils n'ont rien à prétendre, ni sur les débris du navire, ni sur le fret des marchandises; & cela est évident, puisque ici toute idée de profit disparoit, à moins qu'on ne sauve quelque portion de la chose dans laquelle ils ont part, auquel cas leur droit se borne à en demander le partage.

Mais de quelque nature que soit l'engagement des matelots, il est juste qu'ils soient payés personnellement des journées par eux employées à suver les debris du navire & les essets nausragés, puisque ce travail, qui leur est étranger en quelque sorte, auroit été payé à d'autres, s'ils n'avoient pas voulu s'en charger.

Il est pourtant à observer à ce sujet, par rapport aux matelots engagés au mois ou au voyage, que comme il n'y a qu'eux qui aient droit aux débris du navire, c'est sur ces mêmes débris qu'il convient de déduire ce qui est payé aux matelots personnellement pour les journées qu'ils ont em-

ployées à les sauver. A cet essetil convient d'en saire la distinction, aussi bien que des frais de justice relatifs au sauvement particulier de ces débris, afin de voir, tout cela déduit, ce qui restera de la vente des débris, dont le produit net, sera seulement sujet à répartition entre tous les gens de l'équipage, tant au prosit de ceux qui n'auront pas concourru a sauver les débris, que de ceux qui y auront travaillé, & qui à cause de cela, auront été indemnssés de leur

travail par le paiement de leurs journées.

En ce qui concerne les marchandises sauvées, les matelots qui auront travaillé à les sauver, seront payés tout de même de leurs journées, sur la valeur totale de ces marchandises, après les srais de justice saits à cet égard; qui seront pareillement distingués de ceux concernans les débris du navire. Mais comme tant les matelots loués au voyage ou au mois, que ceux engagés à la part du fret, sont en droit d'exiger le fret de ces marchandises, & que les frais faits pour le sauvement des marchandises, regardent le fret aussi peur les marchandises, ce même fret supportera sa portion des frais de sauvement au sol la livre de la valeur restante des marchandises; de maniere qu'il n'y aura de distribution du fret à saire entr'eux, que de ce qui restera après la déduction proportionnelle des frais.

Enfin, pour ce qui est des matelots engagés à la part du profit, ils seront aussi payés distributivement des journées par eux employées à sauver, tant les débris du navire que les marchandises chargées à fret, & celles dans lesquelles ils ont une part à prétendre; à condition néanmoins par rapport à ces dernieres, que le prix des journées qu'ils auront employées à cet égard, & qu'ils auront reçu, sera supporté par la totalité de ces mêmes marchandises, comme avarie commune, à l'effet de diminuer d'autant à proportion, leur part con-

tingente dans lesdites marchandises.

Il résulte de tout ceci, qu'en cas de naufrage il est libre aux matelots d'abandonner tout, quoique l'art. 3 des jugemens d'Oleron, & l'art. 24 de l'Ordonnance de la Hanse Teutonique, semblent décider le contraire. La raison est qu'il ne leur est dû, par l'armateur ou propriétaire du navire personnellement, aucuns loyers ni frais de conduite pour s'en retourner chez eux; par conséquent il n'y a rien à leur dire s'ils resusent de travailler à sauver les débris. Mais il est de leur intérêt d'y travailler, puisque les débris du navire & le fret des marchandises qu'ils sauveront seront affectés au paiement de leurs loyers & des frais de leur conduite, sur le tout déduit le paiement de leurs journées, avant que les autres qui n'auront pas travaillé puissent rien prétendre dans ce qui aura été sauvé.

Par rapport au capitaine, l'art. 26 du titre qui le concerne, lui imposant l'obligation de sauver tout ce qu'il pourra, c'est à lui alors à retenir auprès de lui ses matelots, antant qu'il ser en son pouvoir; ce qui est conforme à l'art. 31 des loix Rhodiennes en ces termes: Exercitor verd cum nautis opem serat, ut salvetur.

On dira peut-être qu'il feroit juste, à l'égard des matelots qui refusent de travailler au sauvement, de les priver du paiement de leurs loyers échus, sur les débris du navire & sur le fret. Mais il saudroit une loi qui le décidât expressément; car enfin, leurs loyers leur sont dus sur ces objets qui y sont spécialement affectés, qu'ils aient concourrn on non à les sauver. Dès qu'ils sont sauvés ils le sont à leur prosit, comme ils le sont au prosit de tous autres qui y ont intérêt, présens ou absens.

ARTICLE

# ARTICLE X.

S I le maître congédie le matelot sans cause valable avant le voyage commencé, il lui paiera le tiers de ses loyers, & le total si c'est pendant le voyage, avec les frais de son retour, sans les pouvoir passer en compte au propriétaire du bâtiment.

Ans cet article le maître est évidemment mis en opposition avec le reste de son équipage, & malgré cela il doit servir de regle pour le cas où le propriétaire congédie le maître, soit parce qu'il n'y a aucun autre article dans l'Ordonnance qui ait prévu ce cas, soit parce qu'il est naturel que la décision soit la même, dans la circonstance où le propriétaire révoque le maître, que dans celle où le maître congédie le matelot. V. suprà art. 4, titre 8 du liv. 2.

Ce pouvoir au reste qu'a le maître de congédier de son ches le matelot ou toutautre homme de son équipage, ne doit s'entendre que du cas, où il n'est pas dans le lieu de la demeure du propriétaire du navire. S'il en est autrement il ne le peut que de l'aveu du propriétaire, par la raiton qu'aux termes de l'article 5 du tit. premier, liv. 2, il ne peut former son équipage que de concert

avec lui, s'il est sur le lieu.

Il est vrai que le propriétaire ne doit pas être présumé vouloir forcer un maître de garder un matelot qui ne lui est pas agréable; mais ensin le maître ne doit pas le congédier d'autorité sans le consentement du propriétaire, & cette seule entreprise peut engager le propriétaire à lui imposer la nécessité de le garder, comme il en a le droit en effet, puisque le maître ne tient que de

lui son pouvoir. V. les notes sur ledit art. 5.

Le matelot étant congédié fans cause valable, devroit être payé de son salaire en entieraux termes de la loi 38, sf. de locat. puisqu'il n'a pas dépendu de lui de remplir son engagement; mais notre Ordonnance distingue. Si c'est avant le voyage commence, cet article veut que pour indemnité, il lui soit payé le tiers de sel soyers; (l'Ordonnance de Wisbuy, art. 3, lui accorde la moitié des loyers en ce cas;) c'est-à-dire, le tiers indistinstement, si l'engagement est au voyage à forsait, ou le tiers eu égard à la durée ordinaire du voyage, si l'engagement est au mois; & cela sans qu'il soit question de lui payer en outre les journées qu'il a employées à équiper le navire, attendu que l'article ne le dit pas comme l'art 3, & qu'il s'agit ici du tiers des loyers au lieu du quart. Et si c'est pendant le voyage, toujours sans cause valable, les loyers teront payés en entier aumatelot, avec les frais de son retour ou conduite, jusqu'au lieu du départ du navire. De même l'Ordonnance de la Hanse Teutonique, art. 41 & 42; de même aussi celle de Wisbuy, art. 3, si ce n'est qu'elle ne parle pas des frais du retour.

Si notre article ne fait pas mention non plus dans ce cas, du matelot congédié avant le voyage commencé, c'est qu'il suppose le matelot engagé dans le lieu même de sa demeure; de sorte que s'il en étoit autrement, & que le maître

Tome I. V vvv

l'eût fait venir d'ailleurs, il y auroit lieu dans ce cas de lui adjuger, outre le

tiers de ses loyers, les frais de son retour chez lui.

Ces frais de conduite par rapport aux gens de mer qui fervent sur les vaisfeaux du Roi, sont fixés par l'article 5 du Réglement du 10 Mai 1728, à trois fols par lieue pour les officiers-mariniers, & à deux sols aussi par lieue pour les matelots. Mais par la nouvelle Ordonnance du 12 Décembre 1759, art. 3, la conduite des simples novices est portée à trois sols par lieue; ce qui doit faire une augmentation à proportion pour les officiers-mariniers & les matelots.

En ce qui concerne les gens de mer servans sur les navires marchands, ils sont réglés par l'art. 4 de l'Ordonnance du premier Août 1743; savoir, pour le capitaine en second & autres officiers-mariniers sur le pied de 4 sols par lieue, & pour les matelots & les mousses raison de 3 sols aussi par lieue. Mais ce n'est que pour le retour qui se fait par terre; s'il se fait par mer, & que les officiers ou matelots gagnent des salaires sur des vaisseaux dans lesquels ils seront embarqués, il ne leur sera rien payé pour leur conduite; mais s'ils ne sont reçus sur les vaisseaux que comme passagers, ils seront déstrayés du coût de leur subsistance & de leur passage, au prix qui sera convenu avec les capitaines qui les recevront sur leur bord. C'est la disposition de l'article 5. L'article suivant ajoute que si les navires où passeront less officiers & matelots, ne sont pas destinés pour le lieu de leur département, alors ils recevront outre leur passage par mer, dequoi se conduire chez eux à proportion du chemin qu'ils auront à faire par terre depuis le lieu où ils seront débarqués.

Au moyen du nouvel ordre établi, suivant lequel les gages ne doivent plus être payés aux gens de mer que dans les lieux de leur département, les frais de leur conduite chez eux doivent leur être payés dans tous les cas où ils ne sont pas renvoyés chez eux par mer. Mais ces frais de conduite suivant les circonstances, leur sont dus outre leurs gages, ou ne leur sont accordés qu'à valoir sur leurs loyers, ou en déduction de leur solde, & c'est ce qu'il convient

de distinguer.

Aux termes de l'artiele premier de l'Ordonnance du premier Août 1743, déjà citée, les frais de conduite leur font dus, à mon sens, outre leurs gages & journées toutes les fois qu'ils sont congédiés sans sujet, soit dans les pays étrangers ou dans les ports du Royaume, autres que ceux où les navires auront été armés, soit en conséquence du désarmement desdits navires aussins de la conséquence du désarmement desdits navires aussins ails

leurs que dans le lieu de l'armement.

La conduite sera pareillement payée, suivant l'art. 2, à ceux qui seront débarqués pendant le cours des voyages, par ordre des Consuls & autres officiers établis par Sa Majesté dans les pays étrangers, ou des officiers des classes dans les ports du Royaume, pour faire cesser les troubles qu'il pourroir y avoir à leur occasion dans les navires, ou pour d'autres causes particulieres jugées nécessaires par les dits officiers, dont ils seront mention sur les rôles d'équipage; mais alors il est évident que cette conduite n'est payée qu'en déduction des gages.

L'article 3 porte que les capitaines qui laisseront dans les hôpitaux des gens de leur équipage qui auront été débarqués malades, seront tenus de pourvoir aux frais des maladies contractées pendant le voyage, & à la dépensenécessaire pour les mettre en état de se conduire chez eux, ou pour sournir en cas de mort, aux

frais de leur enterrement. Ils déposeront pour cet effet une somme suffisante, ou donneront une caution solvable, qui fera sa soumission au bureau des classes ou dans la chancellerie du Consulat. Idem l'art. 20 du Réglement du 22 Juin 1753.

Les articles 4, 5 & 6 reglent les frais de conduite par terre & par mer; ils sont rapportés ci-dessus, & le septieme enjoint aux Commissaires aux classes

de s'y conformer.

En cas de naufrage des navires, le produit des débris & du fret des marchandises tauvées sera distribué entre les gens de l'équipage à proportion de ce qui leur sera dû pour leurs loyers & les frais de leur retour; & en cas d'infussiance ils toucheront par contribution au sol la livre. C'est le sens de l'article 8.

Par l'article 9 les officiers-mariniers on matelots, qui demanderont leur congé pendant le cours des voyages, ne pourront l'obtenir, à moins que ce ne foit pour causes jugées valables & indispensables, par les officiers des classes dans les ports du Royaume, ou par les Consuls ou leurs représentans dans les pays étrangers, desquelles causes il sera fait mention sur le rôle d'équipage.

Alors ceux qui auront été ainsi congédiés, sur la demande qu'ils en auront faite, ne pourront rien prétendre pour leur conduite; il pourra seulement leur être payé à compte des gages qui leur sont dus une somme suffisante pour se rendre chez eux, laquelle sera réglée par les officiers des classes &

Confuls, conformément à la Déclaration du 18 Décembre 1728.

Il s'enfuit donc delà que la conduite est due, outre les gages, toutes les fois que les gens de mer sont congédiés sans cause.

Cependant cette Ordonnance ne s'est pas expliquée sur tout ceci d'une ma.

niere à lever tous les doutes.

Lorsque le matelot est congédié pour mutinerie, &c. je pense qu'il ne lui est dû que ses gages, & que ses frais de conduitene lui sont payés qu'à valoir

fur les gages, tout comme lorsqu'il obtient son congé.

Mais au défarmement, lorsqu'il se fait hors du lieu du département du matelot, la conduite lui est elle due par le capitaine outre ses gages? Je crois que oui, si l'on a fait venir le matelot de chez lui pour ce voyage, & qu'il en doit être autrement si le matelot à été trouvé tout rendu sur le lieu. Sentence conforme de Marseille du 15 avril 1749, suivie d'un jugement aussi conforme du mois d'Octobre 1752, M. Emerigon tenant l'audience.

En cas de naufrage, on fent bien qu'il ne lui en est pas dû autrement que sur le produit des debris & du fret, puisqu'il n'a pas même de gages à prétendre contre le propriétaire du navire, personnellement & sur ses autres biens. Il n'en est pas dû non plus, lorsque l'équipage est congédié à l'occasion du mauvais état du navire qui est jugé ne pouvoir plus naviger. Ainsi décidé à Marseisle le 3 Septembre 1754; m'is je doute qu'il ait bien jugé, à moins que le propriétaire n'eût fait l'abandon du navire.

Il n'est parlé nulle part de la conduite due au capitaine congédié, en telles circonstances qu'il n'a pas de dommages & intérêts à prétendre; par exemple,

V v v v ij

lorsque le voyage est rompu par force majeure, interdiction de commerce ou autrement sans le fait des propriétaires. Il ne seroit pas naturel de le saire contenter des 4 sols par lieue, accordés aux officiers-mariniers, attendu la supériorité de son grade. A défaut d'usage sur cela, parce que ce cas ne peut arriver que très-rarement, & que l'on a coutume alors de s'arranger à l'amiable, on pourroit accorder au capitaine pour sa conduite & le port de ses hardes 10 à 12 sols par lieue.

Ce que notre article dit à la fin, que le maître ne pourra passer en compte ces loyers aux propriétaires du navire, ni les frais du retour, regarde les deux cas du congé donné au matelot, avant ou pendant le voyage, la raison étant

égale, puisqu'il s'agit d'un congé sans cause valable.

Il y a pourtant une exception à faire par rapport au congé donné pendant le voyage; c'est au sujet des loyers réellement gagnés par le matelot jusqu'au jour de son congé. Ces loyers là, rien n'empêche le maître de les porter en dépense, si le matelot congédié n'a pas été remplacé à plus haut prix. On pourroit dire la totalité de ces loyers, puisqu'il n'en soufire aucune perte; sans compter qu'il feroit difficile de convaincre le maître d'avoir congédié le matelot sans cause raisonnable.

C'est une cause valable de congé pour le matelot, & pour tout officier-marinier, s'il ne sait pas son métier, ce qui gît en examen & en preuve, ou le fachant, s'il est blasphémateur, voleur, mutin, violent ou quérelleur, de maniere à causer du désordre dans le navire. De même encore s'il est trop indocile, s'il résiste au maitre & à ceux qui ont droit de le commander, ne faisant le service qu'à mesure qu'il est châtié. Art. 6 des Jugemens d'Oleron, art. 29 & 31 de l'Ordonnance de la Hanse Teutonique.

L'article 2 de l'Ordonnance de Wisbuy dit, que tout pilote, contre-maître ou matelot qui ne saura pas son métier sera tenu de rendre au maître ce qu'il aura reçu par avance, & cela est juste. Mais ce qu'il ajoute, que le congédié paiera en outre la moitié de ce qui lui aura été promis, il est trop rigoureux. L'article 27 de l'Ordonnance de la Hanse Teutonique lui sait perdre ses gages;

& veut qu'au retour du voyage il soit puni selon son démérite.

Par rapport aux officiers majors & au chirurgien, outre leur inexpérience; ils peuvent être congédiés pour cause moins grave, parce qu'on exige d'eux une certaine politesse. Ains s'ils manquent considérablement au maître, s'ils furvient de l'inimitié par leur faute, entre quelques-uns deux & lui, si celui qui commande dans son absence maltraite sans raison l'équipage. Dans tous ces cas & autres semblables qu'il n'est pas possible de détailler, le congé est donné avec cause valable. D'où il s'ensuit qu'il n'est dû aucuns loyers à ceux qui sont ainsi congédiés avant le départ du navire, mais seulement le paiement des journées qu'ils ont employées à l'équiper, ou la demi-solde pendant ce temps-là, sans aucuns strais de conduite attendu que c'est leur faute; & que s'ils sont congédiés pendant le vovage, les loyers ne leur sont dus qu'à raison du temps qu'ils ont servi, sans frais de conduite tout de même. Note sur l'art. 29 de l'Ordonnance de la Hanse Teutonique.

L'art. 62 de l'Ordonnance de Wishuy est trop rigoureux encore, en ce qu'il porte, que si le maître découyreque le matelot soit attaqué d'une maladiq

LIV. III. TIT. IV. des Loyers des Matelots, ART. X. 700

contagieuse ou dangereuse, il le pourra quitter à la première terre qu'il arri-

vera fans lui payer aucuns gages.

En ce qui concerne le pilote & le fecond capitaine en particulier, je croirois que quelque chose raisonnable qu'il y eût de les congédier, le maître sur
roit tort de l'entreprendre de son ches, & qu'il devroit se pourvoir en justice
pour faire prononcer leur destitution, sans quoi il s'exposeroit à répondre des
événemens qui en pourroient résulter envers les propriétaires. Car ensin des
officiers de ce rang sont trop nécessaires à la conduite du navire, pour qu'on
puisse s'en passer; & d'un autre côté il n'est pas facile de les remplacer exactement, au moins dans le cours du voyage.

Il a déjà été observé, que cet article a été adapté dans la pratique au cas où le propriétaire ou l'armateur congédie le maître; mais on ne peut guere supposer ce congé qu'avant le voyage commencé, à moins que l'armateur n'ait mis quelque personne de consiance dans le navire, à laquelle il ait donné une procuration portant pouvoir de révoquer le maître comme il le pourroit lui-même. Quoiqu'il en soit, en cas de révocation du maître, il saudra suivre les décisions portées par cet article, sans préjudice des dommages & intérêts que le maître

pourra être en droit de prétendre d'ailleurs.

l'ai dit, le propriétaire ou l'armateur, pour marquer, à l'égard de ce dernier, le cas où il y a plusieurs propriétaires du navire, & pour faire entendre qu'il n'est pas nécessaire alors du consentement de ces dissérens propriétaires, pour que l'armateur puisse valablement congédier le maître & tout autre homme de l'équipage, sa qualité d'armateur l'autorisant de plein droit à disposer à son gré de tout ce qui concerne l'armement du navire, comme représentant éminem-

ment tous les propriétaires ensemble.

Au surplus, il n'est plus permis au capitaine de congédier leurs matelots durant le voyage aux isses de l'Amérique ou ailleurs, avec cause ou sans cause, sans l'aveu de l'Intendant ou Commissaire ordonnateur de la marine, à l'esse de quoi le congé doit être visé par un d'eux. Ordonnance du 23 Décembre 1721, rapportée ci-dessus art. 3, tit. des matelots, qui est le 7 du liv. 2. Depuis par autre Ordonnance du premier Août 1743, ci-dessus sans de mer qui le decore été réglé, art. 9, que le congé ne sera accordé aux gens de mer qui le demanderont, que pour causes particulieres jugées valables par les officiers des classes dans les ports du Royaume, ou par les Consuls, ou leurs représentans dans les pays étrangers, desquelles causes il sera fait mention sur le rôle d'équipage. V. les articles 2 & 3, tit. des matelots ci-dessus.

Dans le temps de notre Ordonnance, & long-temps encore après; c'étoit des armateurs ou des capitaines que les officiers-mariniers & les mitelots recevoient directement leurs gages, foit en cas de défarmement après le voyage fini, foit en cas de congé durant le voyage, ou de quelque autre manière

que les gages leur fussent dus en tout ou en partie.

Mais depuis, le paiement des gages & loyers des matelots à été réglé de maniere qu'ils ne les touchent plus, en quelque cas que ce foit, que dans le lieu de leur domicile. Suivant ce plan, lors du défarmement & après que l'équipage a passé en revue devant le Commissaire aux classes, le décompte sé fair J'un chacun en présence du commissaire; après quoi l'armateur ou le capitain, est obligé de payer la somme à laquelle s'éleve le décompte de tous ceux qui sont

du lieu ou du département, lesquels doivent être satissaits sans délai, mais II n'est point nécessaire que ce soit en présence du Commissaire. A l'égard des autres, on ne leur paie qu'une somme pour leur conduite, & on les remet à toucher le surplus dans le lieu de leur département; à l'esset de quoi l'armateur délivre une lettre de change que le commissaire envoie à celui du département où les paiemens doivent se saire. La raison de cela est la crainte trop bien sondée, que les matelots & officiers-mariniers, s'ils recevoient leurs gages hors de leur pays, ne les consommassent en débauches ou autres folles dépenses,

au préjudice de leurs familles.

Ce qui doit uniquement surprendre dans ce nouvel arrangement, c'est qu'il n'ait pas été pris plutôt la même précaution ayant déjà été employée au sujet des officiers-mariniers & matelots étant au service des vaisseaux du Roi, par l'Ordonnance du 20 Octobre 1672, qui avoit réglé qu'ils ne seroient payés tout de même qu'à leur retour dans le lieu de leur département, & qu'il seur seroit simplement délivré, lors du désarmement, une somme convenable pour s'en retourner chez eux. Et pour sûreté de leur paiement il étoit dit, qu'il seroit fait en présence des Magistrats & Consuls des villes & lieux de leur demeure, de leurs semmes & de leurs enfans, afin que personne n'en ignorât; disposition renouvellée par l'Ordonnance de 1689, art. 2, tit 3 du liv. 8.

Mais si l'on a tardé tout de même à veiller à la conservation des gages & loyers des matelots employés sur les vaisseaux marchands, on a pris d'un autre côté de justes mesures pour les mieux assurer encore à leur famille, & cela dans tous les cas, soit en désendant de leur donner des à comptes durant le voyage, & de leur payer leur solde en cas de congé ou de désarmement, ailleurs que dans le lieu du depart, soit en déclarant nulles les dettes qu'ils pourroient contracter sans l'aveu des Commissaires aux classes. Et ces mesures sont telles que loin qu'il y ait rien à y ajouter, on peut dire qu'elles péchent

au contraire par excès.

La première loi que nous ayons sur cela, est la Déclaration du Roi du 18 Décembre 1728. Elle a été suivie d'abord d'un Arrêt du Conseil du 19 Janvier 1734, qui, en éxécution & interprétation de ladite Déclaration du 18 Décembre 1728, a fait défenses aux capitaines, maîtres ou patrons de payer aucuns loyers aux matelots & autres gens de leurs équipages, dans les ports où ils défarmeront, autres que ceux où ils auront équipé les navires qu'ils commanderont; & ce, à peine de 60 liv. d'amende pour chaque marelot ou autres personnes de l'équipage; & leur enjoint, sous la même peine de 60 liv. d'amende. de remettre les loyers qui pourront être dus auxdits matelots & autres, entre les mains des officiers des classes, pour le paiement en être fait auxdits matelots & autres, dans leur département; lesquels officiers des classes seront tenus de faire mention de la remise des loyers qui aura été faire entre leurs mains, au bas de la copie du rôle d'équipage qu'ils remettront figné d'eux auxdits capitaines, maîtres ou patrons, pour leur décharge. Veut Sa Majesté que lesdits capitaines, maîtres on patrons, ne puissent payer sous quelque prétexte que ce foit, dans les pays étrangers aux matelots & autres gens de leurs équipages, ce qui pourra leur être dû pour leurs loyers, à peine de 100 liv. d'amen' e pour chaque matelot ou autre ; qu'ils ne puissent pareillement, à peine de 60 liv. d'amende, fous quelque cause & prétexte que ce soit, même dans

le cas du désarmement des navires qu'ils commanderont, donner aux matelots & autres gens de l'équipage, aucun à compte sur leurs loyers, dans les ports du Royaume, terres & pays de l'obésssance de Sa Majesté, autres que les ports où ils auront équipé les distinces, ni dans les pays étrangers, à moins que ce ne soit dans les ports du Royaume, du consentement des officiers des classes, & dans les pays étrangers de celui des Consuls, Vice-consuls ou autres personnes chargées des affaires de la marine de Sa Majesté dans les lists pays; duquel consentement les dits capitaines seront tenus de faire faire mention, par ceux qui le donneront, au bas de leur rôle d'équipage. Ordonne au surplus l'exécution de ladite Déclaration du 18 Décembre 1728: mais ces autres dispositions ne regardent que les désenses faites aux capitaines d'embarquer ou de débarquer des matelots ou passagers qui ne soient compris dans les rôles d'équipages, ou sans en faire mention sur leurs rôles; sur quoi voir l'art. 16, tit, du capitaine, & le Réglement dernier du 11 Juillet 1759, inséré sur l'art. 3 du tit, des matelots.

Les motifs de la Déclaration font, que le commerce des sujets du Roi étoit souvent interrompu par la désertion des matelots auxquels on avoit la facilité de donner des à comptes sur leurs loyers, & même de leur payer en entier ce qui pouvoit leur être dû avant que le voyage sût fini; qu'il arrivoit delà que les matelots faisoient un mauvais usage des sommes qu'ils recevoient & les consommoient en dépenses inutiles; d'où s'ensuivoit leur désertion, n'ayant plus d'intérêt de retourner dans leurs samilles, où il étoit juste néanmoins de

les attirer en les y renvoyant pour toucher leurs gages.

Et les motifs de l'arrêt; que ladite Déclaration du Roi étoit éludée en ce que les capitaines, de concert avec les matelots, supposant que les vaisseaux défarmoient dans les ports où ils relâchoient, se faisoient assigner par leurs matelots, & laissoient porter des Sentences par défaut contreux, que les officiers de l'Amirauté ne resuscipant pas de rendre, sous prétexte que par ladite Déclaration le cas du désarmement en d'autres ports que ceux de l'armement n'étoit pas prévu; pour à quoi remédier est intervenu ledit Arrêt du Conseil.

Pareil Réglement fait pour les navires désarmés aux colonies par Ordon-

nance du 19 Juillet 1742, le premier article porte, que

Les capitaines de navires qui seront désarmés à l'avenir dans les colonies Françoises, soit pour y avoir été jugés hors d'état de naviger, ou pour d'autres causes, seront tenus de faire le décompte de la solde due à chacun des gens de leur équipage, en présence des Commissaires de la Marine ou de tel

autre officier chargé du détail des classes.

Par l'art. 2, les décomptes seront remis auxdits Commissaires de la Marine ou autres officiers qui en seront les sonctions, avec une lettre de change du montant en argent de France, tirée par les capitaines sur les armateurs des navires, pour être les dites pieces envoyées par les dits officiers, au Commissaire du port, où le navire aura été armé, lequel après avoir reçu le montant des lettres de change, en sera faire la distribution aux équipages ou à leurs samilles en conformité des décomptes.

Lorsqu'il y aura dans la colonie, où un navire aura été désarmé, d'autres bâtimens sur lesquels les gens de mer de l'équipage du navire désumé, pourront être embarqués & gagner des salaires pour revenir dans les ports de leur département, il ne leur sera rien payé sous prétexte de conduite pour leur retour. Mais s'il n'y a pas de navires sur lesquels ils puissent être embarqués, il leur sera accordé la conduite, sur le pied d'un ou de deux mois de solde, à proportion du retardement que pourra leur causer le désaut d'occasion pour le retour : ce qui sera réglé par les Intendans ou les Commissaires de la Marine, établis dans les colonies. C'est la disposition des art. 4 & 5 de ladite Ordonnance.

Et l'art. 6 en enjoignant aux capitaines, dont les navires auront été défarmés aux colonies, de se conformer à ladite Ordonnance sur peine de 100 liv. d'amende, leur désend sous la même peine, de payer par eux-mêmes la solde due aux gens de mer de leurs équipages, à moins que, dans des circonstances particulieres, ils n'obtiennent pour cet esset une permission expresse des Intendans ou Commissaires-ordonnateurs, lesquels pourront seuls, à l'exclussion de tous autres officiers, donner de pareilles permissions. Toutes ces dispositions ont été renouvellées & confirmées dans le Réglement du 11 Juillet 1759, il est transcrit sur l'article 3, tit. des matelots.

Le motif de tout ceci est, comme il a été observé, de conserver aux gens de mer & à leurs familles, leurs gages & loyers, qu'ils consommeroient aisément en débauches, s'ils les touchoient ailleurs que dans le lieu de leur département.

C'est encore dans le même esprit que, par une autre Ordonnance du Roi, du premier Novembre 1745, il a été désendu à tous officiers mariniers ou non mariniers, de rien prêter ou avancer à des matelots, ou autres gens de mer pendant le cours des voyages, soit en deniers, soit en marchandises, sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine de privation ou perte des sommes qui auront été ainsi prêtées ou avancées, & en outre de cinquante livres d'amende; Sa Majesté déclarant nuls & de nul esset, tous billets & obligations, sous seing privé, saits par des matelots & autres gens de mer en faveur des officiers mariniers & autres gens de mer, faisant partie des équipages des navires où ils auront servi, avec désenses à tous Juges d'y avoir égard, quand même lesdits billets ou obligations seroient d'une date possérieure ou antérieure au temps que les voyages auront duré.

Ceci doit s'entendre, aussi bien des obligations passées pardevant Notaires, que de celles sous signature privée, dès qu'il paroura que ces obligations auront été consenties durant le cours du voyage. D'un autre côté, il faut excepter, relativement aux Réglemens ci-dessus, les prêts qui auroient êté

autorisés par les Intendans ou par les Commissaires de la Marine.

Par la même Ordonnance, il est aussi désendu à tous particuliers & habitans des villes maritimes, qui se prétendront créanciers des matelots, de sormer, pour raison desdites créances, aucune action ni demande sur le produit de la solde que les les instalots auront gagnée sur les bâtimens marchands, à moins que les sommes prétendues par les sâtimens marchands, à moins que les sommes prétendues par les sâtimens ne foient dues par les matelots ou par leurs samilles, pour loyer de maison, substituance, ou hardes qui leur auront été sournies du consentement des Commissaires de la Marine, ou des autres officiers chargés du détail des classes, & qu'elles n'aient été apossiblées par les sofficiers sur les registres & matricules des gens de met; au désaut de quoi, les soficiers ne pourront sous quelque prétexte que ce puisse être, réclamer la folde des matelots.

matelots, & pourront seulement avoir recours sur leurs autres biens & effets-En cette partie, si l'Ordonnance se rapporte aux dettes que les matelots contractent dans le lieu même de leur domicile, & dans le sein de leur famille, aussi bien qu'aux dettes qu'ils peuvent contracter durant le cours des voyages, on peut dire qu'elle a moins eu pour objet l'intérêt des matelots & de leurs familles, que l'extension du pouvoir des Commisfaires aux Classes, qui ont toujours sousser impatiemment les saisses saites entre leurs mains, de la part des créanciers des matelots, & autres gens

de mer. En effet, à prendre cette Ordonnance à la lettre, il s'ensuivroit que les matelots feroient perpétuellement sous la tutelle des Officiers des classes, & que jusque dans le lieu de leur domicile, ils ne pourroient, sans leur aven, ni prendre une maison à loyer, ni acheter à crédit ce qui seroit nécessaire pour leur subsistance & leur habillement, aussi bien que de leur famille; ce qui ne pourroit que leur causer un tort considérable, en leur ôtant tout crédit, & par-là la ressource que plusieurs trouvent dans un petit commerce, qu'ils autorisent leurs femmes à faire pendant leur absence. Aussi les Officiers des Classes, frappés eux-mêmes de ces inconvéniens, ont-ils cru enfin devoir négliger l'exécution de cette partie de l'Ordonnance dont il s'agit, en faisant payer régulièrement sur le décompte des matelots, les sommes légitimement dues aux créanciers qui se présentent pour réclamer leurs gages jusqu'à concurrence. Mais en cela meme, s'ils font les fonctions de Juges, & si les paiemens ne se font pas de gré à gré, ils entreprennent manisessement sur les fonctions des Officiers de l'Amirauté.

# RÉGLEMENT AU SUJET DES CLASSES,

Du 10 Mai 1728.

# DE PAR LE ROI.

SAMAJESTÉ voulant établit une regle certaine pour le commandement des gens de mer qui doivent fervir fur fes vaisseaux, assurer à ceux qui y serviront bien la récompense due à leurs travaux, & faciliter de plus en plus le commerce de ses sujets, Elle a résolu le présent Réglement, qu'Elle veut être exécuré selon sa forme & teneur.

#### ARTICLE PREMIER.

Les gens de mer qui feront nécessaires pour l'ammement des vaisseaux de Sa Majesté, ne pourront être condamnés que dans la classe de service, & il ne pourra point en être levé dans

Tom. 1.

les autres classes sans un ordre particulier de S. M.

II. Les Officiers des Classes laisseront embarquer sur les bâtimens destitués pour le petit caborage, les gens de mer qui n'auront point été retenus ou commandes; & ils exciteront les négocians de les saires servir sur les distintens, par préférence à ceux des autres classes.

III. Les gens de mer des classes qui ne seront point de service, pourront s'engager en toute liberté pour servir sur les bâtimens deftinés au grand cabotage & aux voyages de long cours, en se présentant seulement au Bureau des Classes lors de l'expédition du rôle; pourvu cependant qu'ils puillent être de retour pour l'année de la classe de leur service.

X xxx

IV. En cas que les classes qui ne seront point de service, ne puissent pas sournir asser de gens de mer pour les bâtimens destinés pour le commerce, les Officiers des classes en informeront le Secrétaire d'État, ayant le département de la marine, & à quelle quantité des gens de mer de la classe de service il conviendroit de permettre de s'embarquer sur lesseits bâtimens.

V. La conduite des gens de mer commandés pour l'armement des vaisseaux de Sa Majesté, leur sera payée eu égard au nombre de lieues qu'il y aura depuis le chef-lieu du quartier jusqu'au port de la destination, sur le pied de trois tolspar lieue pour les Officiers-mariniers, & deux sols par lieu pour les matelots.

VI. Il ne lera point fait de reprise de la somme payée pour la conduite aux gens de mer qui seront renvoyés du port pour raison de maladie on autrement; & pareille somme leur sera payée avant leur départ du port, pour leur donner moyen de faire leur retour dans leur

quartier.

VII. Il ne sera point aussi fait de reprise de la conduite & des avances payées aux gens de mer qui mourront après leur départ de leur quartier pour se rendre dans le port, soit qu'ils meurent en route, dans le port, ou sur les vaisfeaux, avant les avances gagnées, & le produit de leur inventaire sera remis en entier à leur famille.

VIII. L'Ordonnance du 12 Août 1693, qui enjoint aux capitaines, commandant les vailleaux de Sa Majefté, de remettre au retour de chaque campagne un raémoire au Bureau des armemens, de la paie que chaque - Officier marinier & matelot de leur bord pourra mériter, felon la connoissance qu'ils pourront en avoir eu pendant leur campagne, & de régler cette paie avec le Commissaire dudit Bureau, fera ponctuellement exécutée.

IX. Après que ladite paie aura été réglée; il en fera envoyé, par l'Intendant, des Etats particuliers dans chaque quartier; & les Officiers des Clafles ne pourront commander les Officiers mariniers & matelots, que sur le pied de la paie

pour laquelle ils y seront employés.

X. Les gens de mer qui n'auront point fervi fur les vaisseaux de Sa Mejesté, & qui cependant auront fait quatre campagnes sur des vaisseaux armés pour des voyages sur l'Océan hors de l'Europe, seront payés sur le pied de douze livres par mois; & ceux qui en auront sait huit, seront payés à quatorze livres par mois.

XI. Les voyages aux Indes feront comptés pour deux campagnes auxdits gens de mer, pourvu qu'ils ne se débarquent point pendant la durée du voyage, & qu'ils reviennent en

France sur le même vaisseau.

Mandel & ordonne Sa Majesté à Mons. le Comte de Toulouse, Amiral de France & aux Intendans de la Marine & des classes, de tenir la main, chacun en droit soi, à l'exécution du présent Réglement, qui sera lu, publié & registré par-tout où besoin sera, & aux Officiers des Classes de s'y conformer. Fait à Versailles, le dixieme Mai mil sept cent vingt-huit. Signé, LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX.

# DÉCLARATION DU ROI,

Concernant l'embarquement & le débarquement des Matelots dans les Ports du Royaume, terres & pays de l'obéissance de Sa Majessé, dans les pays étrangers, & au sujet des à comptes qui peuvent être donnés sur les salaires desdits Matelots.

Donné à Verfailles le 18 Décembre 1728.

# RÉGISTRÉE EN PARLEMENT.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier, & terres adjacentes: A tous ceux qui ces prélentes lettres verront, Salut, Nous fommes informés que le commerce de nos fujets est fouvent interrompa par la défertion des matelots qui composent les équipages de leurs vaisfeaux; que ces désertions proviennent de ce que ceux

qui les commandent, ont la facilité de donner auxdits matelots des à comptes sur les loyers. & même de leur payer en entier ce qui peut leur être dû avant que le voyage soit sini; qu'ils sont ces paiemens dans les Ports de notre Royaume où ils relâchent, ou dans les pays étrangers, & que cette facilité donne lieu aux matelots qui ne sont point retenus dans ces sortes d'endrois par leur famille, de faire un mauvais usage de ce qu'ils ont reçu, & de le confommer en dépenfes inutiles, ce qui est cause de leur défertion, & qu'ils prennent le parti de ne point retourner dans leurs départemens: Et étant de l'intérêt & de l'avantage du commerce de nos sujets, d'empècher un pareil abus. A ces causes & autres à ce Nous mouvans, de notre certaine science, pleine puitlance & autorité Royale, Nous avons dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plait ce qui suit.

#### ARTICLE PREMIER.

Les capitaines, maîtres ou patrons ne pourront laisfer ou congedier aucuns matelots de leurs équipages dans les pays étrangers, à peine de deux cens livres d'amende pour chacun defdits matelots; à l'exception néanmoins de ceux qui seront hors d'état d'être embarqués pour raison de maladie, lesquels ils pourront laisser dans lesdits pays étrangers.

II. Ils feront faire mention sur leurs rôles d'équipages par les Consuls, Vice-Consuls, ou autres personnes chargées des affaires de notre marine dans les pays étrangers, des matelots ainsi laissés, à peine d'être sujets à l'amende portée par l'article précédent; & ils se conformeront pour les loyers desdits matelots, à ce qui est prescrit par l'Ordonnance du mois d'Août

1681.

III. Ils ne pourront aussi laisser, ou congédier, aucuns matelots de leur équipages dans les Ports de notre Royaume, terres & pays de notre obéssisance où ils iront faire leur commerce, ou dans lesquels ils relâcheront, sans en faire faire mention au bas de leurs rôles d'équipages, par les Officiers des Classes ou par ceux qui en feront les sonctions, à peine de soixante livres d'amende pour chaque matelot; &t ils seront tenus, sous la même peine, de remettre les loyers qui pourroient être dus aux matelots ainst laisses ou congédiés, entre les mains desdits Officiers des Classes, ou de ceux qui en seront les sonctions, pour le paiement être fait auxdits matelots dans leur département.

IV. Lesdits Officiers des Classes, ou ceux qui en feront les sonctions, seront tenus de taire mention au bas desdits rôles, de la somme qui leur aura été remise, pour les loyers des mate-

lots ain si laissés ou congédiés.

V. Les dits capitaines, maitres ou patrons ne pourront payer dans les pays étrangers, aux matelots de leurs équipages, ce qui pourra leur

être dû pour leurs loyers, à peine de cent livres d'amende, dont moitié applicable au dénonciateur.

VI. Ils ne pourront auffi à peine de foixante livres d'amende, donner auxdits matelots aucun à compte sur leurs loyers, dans lesdits pays étrangers, ni dans les Ports de notre Royaume, terres & pays de notre obéiflance, ou ils iront faire leur commerce, ou dans letquels ils relâcheront; à moins que ce ne foit dans lesdits pays étrangers, du consentement des Consuls. Vice-Confuls, ou autres personnes chargées des affaires de notre Marine, dans lefdits pays & dans les Ports de notre Royaume, terres & pays de notre obéissance, de celui des Officiers des Classes, ou de ceux qui en feront les fonctions, duquel confentement ils seront tenus de faire faire mention par ceux qui le donneront, au bas de leurs rôles d'équipages.

VII. Défendons auxdirs capitaines, maîtres ou patrons, à peine de foixante livres d'amende, d'embarquer aucun matelot ni passager sans en faire faire mention sur leurs rôles d'équi-

pages.

VIII. Ladite mention sera saite par les Officiers des Classes, ou par ceux qui en seront les sonctions, si les dits matelots ou passagers s'embarquent dans les Ports de notre Royaume, terres & pays de notre obésssance; & par les Consuls, ou autres personnes chargées des affaires de notre Marine dans les pays étranges, en cas que les dits matelots s'embarquent dans les dits pays etrangers.

1X. Toutes les amendes mentionnées aux préfentes, feront folidaires, tant contre les capitaines, maîtres ou patrons, que contre les proprié-

taires ou armateurs des bâtimens.

X. Les Officiers des clafles , ou ceux qui en feront les fonctions , donneront avis à nos Procureurs dans les Amirautés , chacun dans leur diftrict , de ceux qu'ils fauront avoir contrevenu aux préfentes , lesquels seront poursuivis à la requête de nossilis Procureurs , & les Sentences qui interviendront contre les délinquans , seront exécutées pour les condamnations d'amende , nonobitant l'appel & sans préjudice d'icelui , jusqu'à concurrence de trois cens livres , sans qu'il puisse être accordé de désentes lorsque l'amende sera plus forte , que jusqu'à concurrence de ce qui excédera ladite somme de trois cens livres.

XI. Ceux qui appelleront desdites Sentences, seront tenus de faire statuer sur leur appel, ou de le mettre en érat d'être jugé desinitivement dans un an du jour & date d'icelus; sinon & à faute de ce faire, lessites Sentences sortiront

Ieur plein & en:ier effet, & les amendes feront distribuées conformément aux dites Sentences, & les dépositaires bien & valablement déchargés.

Si donnons en Mandement à nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, & que ses présentes ils fassent lire, publier & Régistrer, & secontenu en icelles garder & observer selon leur forme & teneur, nonobitant tous Edits, Déclarations, Arrêts, Ordonnances, Réglemens, Clameur de Haro, Charte Normande, & autres choses àce contraires, auxquelles nous avons dérogé & dérogeons par cesdites présentes. Voulons qu'aux copies d'irelles collationnées par l'un' de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, soi foit ajoutée comme à l'Original; car tel est notre plaisir: En témoin de quoi nous avons fait met-

tre notre Scel à cessities présentes. Donnée à Versailles le dix-huitieme jour de Décembre, l'an de grace mil sept cent vingt-huit, & de notre regne le quatorzieme. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi, Comte de Provence. Signé, PHELYPEAUX. Et scellé du grand scean de cire jaune.

Registré, oui, & ce requérant le Procureur général du Roi, pour être exécuté selon sa forme & teneur, & copies colationnées envoyées aux Sieges des Amirautés du resort, pour y être lues, publiées & régistrées; enjoint aux Substituts du Procureur général, d'y tenir la main, & d'en certister la Cour dans un mois, suivant l'Arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, le 14 Février 1729. Signé, DURRANC.

# ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

Concernant l'embarquement & le débarquement des Matelots dans les ports du Royaume, & dans les pays étrangers, & au sujet des à comptes qui peuvent être donnés aux dits matelots, & du lieu ou le paiement de leurs salaires au désarmement, peut leur être sait.

Du 19 Janvier 1734.

# EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT.

L E Roi s'étant fait repréfenter sa Déclaration du 18 Décembre 1728 , concernant l'embarquement & le débarquement des matelots dans les Ports du Royaume, terres & pays de l'obéilfance de Sa Majesté, & dans les pays étrangers . & au sujet des à comptes qui peuvent être donnés sur les salaires desdits matelots ; par laquelle, entre autres choses, il est défendu aux capitaines, maitres ou patrons, de laisser ni congédier aucun matelot de leurs équipages, dans les Ports du Royaume, & dans les pays étrangers où ils vont faire leur commerce, ou dans lesquels ils relâchent à l'exception néanmoins de ceux quife trouvent hors d'état d'être embarqués par maladie, dont les capitaines, maîtres ou patrons sont tenus de faire saire mention au bas de leurs rôles d'équipages, dans les Ports du Royaume, par les Officiers des Claffes, & dans les pays étrangers, par les Confuls ou Vice-Consuls & Samajesté ayant, par cette Déclaration, en pour objet d'empêcher l'interruption du commerce de ses sujets, par la désertion des

matelots, auxquels on avoit la facilité de donner des à comptes sur leurs loyers & même de leur payer en entier ce qui pouvoit leur être du avant que le voyage fût fini ; & étant informée que plufieurs desdits capitaines, maîtres ou patrons de concert avec leurs matelots, éludent l'exécution de ladite Déclaration, lorsqu'il est allégné que lesdits vaisseaux désarment dans les Ports ou ils relâchent; & que fur les affignations que lesdits matelots leur font donner devant les Officiers d'Amirauté, pour être condamnés à leur payer leurs falaires, lesdits capitaines laiffent obtenir des Sentences par défaut contr'eux; & lesdits Officiers d'Amirauté prononcent ces fortes de condamnations, sous prétexte que par ladite Déclaration, le cas du défarmement dans d'autres Ports que ceux de l'armement, n'a pas été suffisamment prévn; à quoi étant nécellaire de pourvoir, oui le rapport, le Roi étant en fon Confeil, a ordonné & ordonne que la Déclaration du 18 Décembre 1728, fera exécutée felon fa forme & teneur; & icelle interprétant, veut Sa Majesté, que les capitaines, maîtres ou patrons, ne puillent payer aucuns loyers aux matelots, & autres gens de leurs équipages, dans les Ports où ils défarmeront, autres que ceux où ils auront équipé les navires qu'ils commanderont, & ce, à peine de soixante livres d'amende pour chaque matelot, ou autre petsonne de l'équipage; qu'ils soient tenus, sous la même peine de loixante liv. d'amende, de remettre les loyers qui pourront être dus auxdits matelots & autres, entre les mains des Officiers des Classes ou de ceux qui en feront les fonctions, pour le paiement en être fait auxdits matelots & autres, dans leur département ; lesquels Officiers des Classes seront tenus de faire mention de la remise des loyers qui aura été faite entre leu.s > mains, au bas de la copie du rôle d'équipage, qu'ils remettront fignées d'eux, auxdits capitaines, maîtres ou patrons, pour leur décharge. Veut Sa Majesté que lesdits capitaines, maîtres ou patrons, ne puillent payer, fous quelque prétexte que ce soit, dans les pays étrangers, aux mamatelots & autres gens de leurs équipages, ce qui pourra leur être dû pour leurs loyers, à peine de cent livres d'amende pour chaque matelot, ou autres personnes de l'équipage, dont moitié applicable au dénonciateur; qu'ils ne puillent pareillement, à peine de soixante livres d'amende, fous quelque cause & prétexte que ce soit; même dans les cas du défarmement des navires qu'ils commanderont, donner aux matelots & autres gens de l'équipage, aucun à compte sur leurs loyers dans les Ports du Royaume, terres

& pays de l'obeiffance de Sa Majesté, autres que les Ports où ils auront équipé lesdits navires, ni dans les pays étrangers, à moins que ce ne foit dans les Ports du Royaume, du consentement des Officiers des classes, ou de ceux qui en teront les fonctions, & dans les pays étrangers, de celui des confuls, Vice Confu's, ou autres perfonnes chargées des affaires de la marine de Sa Majesté dans lesdits pays; duquel confentement lesdits capitaines, maitres ou patrons, seront tenus de faire faire mention par ceux qui le donneront, au bas de leur rôle d'équipage. Ordonne S.M. que ce qui a été preferit par la Déclaration du 18 Décembre 1728, au fujet des pourfaites contre les contrevenans, folidité des amendes, exécutions des Sentences, & jageniens des appellations, foir pareillement exécuté contre ceux qui contreviendront au présent Arrêt. Enjoint aux Officiers d'Amiranté, de se conformer, dans leurs jugemens, aux dispositions contenues, tant en ladite Déclaration, qu'au présent Arrêt, à peine d'interdiction.

Mande & ordonne Sa Majesté à Mons. le Conte de Toulouze, Amiral de France, Gouverneur & Lieutenant général en la Province de Bretagne, & aux Intendans de la Marine & des Classes, de tenir la main, chacun en droit soi, à l'exécution du présent Arrêt, lequel sera registré dans toutes les Amirautés du Royaume, lu, publié & affiché par-tout où besoin sera. Fait au Conseil d'état du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Marly le dix neuvieme Janvier mil sept cent trente quatte. Signi, PRELYPEAUX.

# ORDONNANCE DU ROI,

Qui défend aux Capitaines des navires défarmés aux isles de l'Amérique, de payer dans lesdites isles, la solde due à leurs équipages; leur enjoint d'en faire les décomptes en présence des Officiers chargés du détail des Classes, & regle les sormalités à observer à ce sujet-

Du 19 Juillet 1742.

# DEPARLERO!.

S A MAJESTÉ étant informée que les paiemens à faire aux équipages des navires qui font defarmés dans les Colonies Françoiles de l'Amérique, ont donné lieu, dans chaenne de ces différentes Colonies, à une diverfité d'ufages contraires au bien du commerce aux difpofitions portées par les Ordonnances pour la difcipline des gens de mer, & la fûrerée de leur re-

tout dans les Ports de leur département. Et St Majelté défirant établir pour lefdits paiemens, dans les dites colonies, une regle unitorme, en conformité de celle qui est observée dans les Ports du Royaume, en vertude la Déclarat sion du 18 Décembre 1728, & de l'Arrêt de son Confeil du 19 Janvier 1734, Elle a ordonne ce qui suit.

#### ARTICLE PREMIER.

Les capitaines des navires qui seront désarmis, à l'avenir, dans les Colonies Françoises de l'Amérique, foit pour y avoir été jugés hors d'etat de naviger, ou pour d'autres cautes, feront tenus de faire le décompte de la tolde due à chacun des gens de mer de leurs équipages, en préfence du Commissaire de la marine, ou de tel autre Officier qui sera chargé en chaque Co-Ionie, de ce qui concerne l'expédition des bâmens & des autres fonctions, relatives au détail des classes.

11. Lesdits décomptes seront remis auxdits Commissaires de la marine, ou autres Officiers qui en feront les fonctions, avec une lettre de change du montant, en argent de France, tirée par le Capitaine sur les Armateurs du navire, pour être lesdites pieces envoyées par les susdits Officiers au Commissaire de la marine du Portoù le navire aura été armé, lequel après avoir reçu la valeur des Lettres de change, en sera saire la distribution aux équipages ou à leurs familles,

en conformité des comptes. III. Les Commissaires de la marine, ou autres Officiers chargés du détail des Classes dans les Colonies, tiendront un registre exact, coté & paraphé par l'Intendant ou le Commissaireordonnateur, contenant l'extrait des comptes & Lettres de change dont il leur sera fait remise en exécution du précédent article. Ils feront mention, sur lesdits registres, des noms de Capitaines qu'ils chargeront desdites pieces, pour les porter en France, & des récépissés qui leur deront ensuite envoyés par les Commissaires de la marine, établis dans les Ports du Royaume, auxquels ils les auront adressés.

 Lorfqu'il y aura dans la Colonie, où un navire aura été défarmé, d'autres bâtimens dans

lesquels les gens de mer de l'équipage du navire délarmé pourront être embarqués, & gagner des falaires pour revenir dans les Ports de leur département, il ne fera rien payé auxdits gens de mer, sous prétexte de la conduite qu'ils pourroient prétendre pour leur retour,

V. En cas qu'il n'y ait point actuellement dans la Colonie, où le navire aura été désarmé, d'autres bâtimens où lesdits gens de mer puissent être employés, il leur fera accordé une conduite fur le pied d'un ou deux mois de solde, à proportion du rerardement que pourra leur caufer le défaut d'occasions pour le retour, ce qui sera réglé par les Intendans ou les Commillaires de

marine: établis dans les Colonies.

VI. Enjoint Sa Majesté aux Capitaines des navires qui teront défarmés dans les isles Françoites de l'Amérique, d'exécuter ponctuellement tout ce qui est porté par la présente Ordonnance, à peine de cent livres d'amende; & leur défend fous la même peine, de faire par euxmêmes aucun paiement de la solde due aux gens de mer de leurs équipages, à moins que, dans des circonstances particulieres, ils n'obtiennent, pour cet effet, une permission expresse des Intendans ou Commissaires - ordonnateurs , lesquels pourront feuls, & à l'exclusion de tous autres Officiers, donner de pareilles permissions, dans le cas où ils les jugeront nécessaires.

Mande & ordonne Sa Majesté à M. le Duc de Penthievre, Amiral de France, aux Gouverneurs & ses Lieutenans généraux en ses Colonies de l'Amérique, Intendans, Commissaires-ordonnateurs & Subdélégués dans lesdires Colonies, de tenir la main, chacun en droit foi, à l'exécution de la présente Ordonnance, laquelle sera registrée, lue, publiée & affichée par-tout où besoin sera. Fait à Versailles , le dix-neuvieme jour de Juillet mil sept cent quarante - deux. Signe, LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX.

### DU ROI. ORDONNANCE

Portant Réglement pour les frais de conduite à payer aux gens de mer, congédies dans d'autres ports que ceux où les vaisseaux auront été armés.

Du premier Août 1743.

# DEPARLEROI.

marchands qui sont congédiés dans d'autres

SA MAJESTÉ étant informée qu'à l'occassion ports que ceux où lesdits bâtimens ont été des gens de mer ces équipages des bâtimens armés, il arrive de fréquentes contestations pour raifon des frais de conduite qu'ils pré-

719

tendent pour retourner chez eux, attendu qu'il n'a pas été suffilamment pourvu par les Ordonnances à diverses circonstances qui forment de difficultés sur ces prétentions; & Sa Majesté voulant fixer à cet égard le droit des gens de mer, selon la distinction que méritent les différens cas dans lesquels ils sont congédiés, en y apportant les ménagemens que l'intérêt du commerce exige, Elle a résolu le présent Réglement, ainsi qu'il en suit.

### ARTICLE PREMIER.

Les officiers - mariniers, matelots & autres gens de mer des équipages des bâtimens marchands, feront payés de la conduite ou des frais pour leur retour dans les lieux de leur département, s'ils font congédiés par les capitaines, maîtres ou patrons dans les pays étrangers ou dans les ports du Royaume, autres que ceux où les navires auront été armés, foit pour raison du défarmement desdits navires ou pour d'autres causes.

II. La conduite sera pareillement payée à ceux qui seront débarqués pendant le cours des voyages, par ordre des Consuls & autres Officiers établis par Sa Majesté dans les pays étrangers, ou des Officiers des Classes servant dans les ports du Royaume, pour faire cesser les troubles qu'il poutroit y avoir à leur occasson dans les navires, pour d'autres causes particulieres à l'égard desquelles ce débarquement sera jugé absolument nécessaire par les dits Officiers, sur les rôles d'équipages.

III. Les capitaines, maîtres ou patrons qui laifferont dans les Hôpitaux des gens de mer qui auront été débarqués malades, feront tenus de pour voir aux frais des maladies contraêtées pendant le voyage, & à la dépense nécessaire pour mettre les distances de mer en état de se conduire chez eux, ou pour sournir, en cas de mort, aux frais de leur enterrement; ils déposeront pour cet effet, une somme suffisance, ou donneront une caurons soluble qui fera la soumission aux Bureaux des Classes ou dans la Chancellerie des Consuderes.

lats, de latisfaire auxdires charges.

IV. La conduite fera réglée à proportion du chemin que les gens de mer auront à faire lorfqu'ils feront obligés de fe rendre par terre chez eux; favoir, aux capitaines en fecond & autres Officiers-mariniers, fous quelque dénomination qu'ils aient été employés dans les rôles d'équipage, fur le pied de quatre fols par lieue, & caux matelots & mousse, à raifon de trois fols aussi par lieue.

V. Les officiers-mariniers & matelots congédiés dans les pays étrangers & dans les ports du Royaume, qui pourront être renvoyés par mer à leur département, ne feront point payés de la conduite, s'ils peuvent gagner des falaires dans les navires où ils feront embarqués; & s'ils y font reçus feulement fur le pied de pass agers, les capitaines des navires d'où ils auront été débarqués, feront tenus de payer les sra's de leur fubfilance & de leur passage, au prix dont ils conviendront avec les capitaines qui les recevront.

VI. Si les navires où passeront les dits gens de mer ne sont point destinés pour revenir dans les ports de l'armement des bâtimens d'où ils auront été débarqués, mais seulement dans des provinces qui en seront à portée, ils recevront indépendamment des frais de leur passage par mer, de quoi se conduire chez eux, à proportion du chemin qu'ils autont à faire par terre, depuis le lieu où ils devront être débarqués, consormément à ce qui est sixé par l'article IV. du présent Réglement.

VII. Les Officiers des Classes & les Confuls tiendront exactement la main aux dispositions portées par les deux articles précédens, autant qu'il fera possible, de renvoyer les mateiors par mer, & feront mention sur les rôles d'équipages des bâtimens sur lesquels ils passeront, des conditions de leur embarquement.

VIII. En cas de naufrage des navires, le produit des débris, agrêts & apparaux, & le fret fur les marchandifes fauvées étant tipécialement affectées aux gages des équipages & aux frais de leur retour, les officiers - mariniers, marelots & autres gens de mer desdits navires, seront traités pour raison de la conduite dont ils auront bestoin pour retourner chez eux, conformément aux dispositions portées par les articles précédens, tant qu'il y aura des sonds provenans desdits navires; ce qui sera exaètement vérifié par les officiers qui prendront connoissance des naufrages.

IX. Les officiers - mariniers ou matelots qui demanderont leur congé pendant le cours des voyages, ne pourront point l'obtenir, à moins que ce ne foit pour des caufes particulieres, qui foient jugées abfolument indifpenfables par les Officiers des Claffes établis dans les ports du Royaume, ou fi c'est dans les pays étrangers, par les Consuls & autres Officiers qui en feront les fonctions, desquelles causes ils seront tenus de faire mention sur les rôles d'équipages; les lits officiers-mariniers & autres gens de mar qui auront été aint congédiés sur la demande qu'ils en auront faite, ne pourront rien pré-

tendre pour leur conduite, il pourra feulement leur être payé à compte des gages qui leur feront dus, une fomme fuffiante pour les metre en état de fe rendre chez eux, laquelle fera réglée par les Officiers des Classes & les Confuls, conformément à ce qui est porté par la Déclaration du 18 Décembre 1718, & dont il fera pareillement fait mention sur les rôles d'euipages.

X. Enjoint Sa Majesté à tous lesdits Officiers d'avoir une attention particuliere à renvoyer dans leurs départemens, le plus promptement qu'il fera possible, les gens de mer congédiés, & ceux qui proviendront des bâtimens qui autont fait naufrage, de les faire, pour cet effet,

embarquer lorsqu'il pourra se trouver des navires destinés pour les ports desdits départemens, ou ceux qui en seront à portée, & de consigner les hardes & effets qui leur appartiendront, aux capitaines desdits navires.

Mande & ordonne Sa Majesté à Monsieur le Duc de Penthievre, Amiral de France, Gouverneur & Lieutenant général de la Province de Bretagne, & aux Intendans de la Marine & des classes, de tenir la main à l'exécution du présent Réglement, qui tera lu, publié, affiché & régistré par-tout où besois sera. Fait à Versailles, le premier Août mil sept cent quarante-trois. Signé, LOUIS. Et plus bas, Phelypraux. Et scellé.

# ORDONNANCE DU ROI,

Portant défense à tous Officiers, Mariniers & autres gens des équipages des bâtimens marchands, de rien préter, pendant le cours des voyages, aux Matelots desdites équipages; & à tous habitans des villes maritimes, de former aucune action sur la solde des Matelots, si ce n'est pour loyer de maison, subsistance ou hardes sournies du consentement des Officiers des Classes.

Du premier Novembre 1745.

# DEPARLEROI.

CA MAJESTÉ étant informée, que nonobl-I rant les différentes dispositions portées par les Ordonnances, pour empêcher que les matelots ne confomment, au préjudice de leurs familles, pendant le cours des voyages, la folde qu'ils g agnent sur les bâtimens marchands, il se trouve des officiers, marmiers & autres gens des équipages, qui, s'écartant desdites dispositions, prêtent ou avancent à des matelots, avec letquels ils sont embarques, foit en deniers, foit en denrées ou marchandifes d'un ufage superflu & même pernicieux, différentes fommes, dont ils prétendent être remboursés fur le produit des gages desdits matelots, ce qui peut exciter des troubles dans les navires, occafionner le libertinage des matelots, & même leur défertion, & priver leurs familles des fecours nécetlaires pour leur fabiliftance. A quoi defirant pourvoir, Sa Majeste a fait & fait trèsexpresses inhibitions & défense, à tous othciers, mariniers ou non mariniers, de rien prêter ou avancer à des matelots, ou autres gens de mer, pendant le cours des voyages, foit en deniers, toit en marchandifes, tous quelque prétexte que ce puisse être, à peine de privation ou perte

des fommes qui auront été ainsi prêtées ou avancées, & en outre de cinquante livres d'amende; Sa Majesté déclarant nuls & de nul effet tous billets & obligations fous-feing privé faits par des matelots ou autres gens de mer, en faveur des officiers, mariniers & autres gens, faisant partie des équipages des navires où ils auront fervi, & saisant défenses à tons Juges d'y avoir égard, quand même lesdits billets ou obligations feroient d'une date postérieure ou antérieure au temps que les voyages auront duré. Défend pareillement Sa Majesté à tous particuliers & habitans des villes maritimes, qui se prétendront créanciers des matelots, de former pour raison desdites créances, aucune action ni demande fur le produit de la folde que lesdits matelots auront gagnée für lesdits bâtimens marchands, à moins que les fommes prétendues par leidits créanciers, ne foient dues par les matelots ou par leurs familles, pour loyer de maifon, fubliftances ou hardes qui leur auront été sournies du consentement des Commissaires de la Marine , & des autres Orheiers chargés du détail des Classes, & qu'elles n'aient été apostillées par leidits Officiers sur les registres & matricules

matricules des gens de mer; au défaut de quoi lesdits créanciers ne pourront, sous quelque prétexte que ce puisse être, réclamer la solde des matelots, & pourront seulement avoir recours sur leurs autres biens & effets.

Mande & ordonne Sa Majefté à Monf. le Duc de Penthievre, Amiral de France, Gouverneur & Lieutenant général en la province de Bretagne, aux Intendans de la Marine & des claffes,

Commissaires-généraux & ordinaires de la marine, & à tous autres officiers qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, laquelle sera régistrée aux Gresses des Amirautés, lue, publiée & affichée partout où besoin sera, à ce que personne n'en prétende cause d'ignorance. Fait à Fontainebleau, le premier Novembre mil sept cent quarante-cinq. Signé, LOUIS. Et plus bas Phelyppaux.

# ARTICLE XI.

E matelot qui fera bleffé au fervice du navire, ou qui tombera malade pendant le voyage, tera payé de ses loyers & pansé aux dépens du navire; & s'il est blessé en combattant contre les ennemis ou les pirates, il sera pansé aux dépens du navire & de la cargaison.

I L faut ajouter que si le matelot meurt de la blessure qu'il aura reçue en défendant le navire, ses héritiers auront ses gages en plein, conformément

à l'article 15 ci-après.

Pour les deux premiers cas de cet article; c'est-à-dire, si le matelot est blessé au service ordinaire, ce qui s'entend aussi bien avant le départ du navire qu'après, ou s'il tombe malade pendant le voyage étant de même au fervice du navire, les art. 18 & 19 de l'Ordonnance de Wisbuy, lui font gagner pareillement ses loyers en plein, & veulent qu'il foit pansé aux dépens du navire. Idem, les articles 39 & 45 de la Hanse Teutonique, & les articles 1,6 & 7 des Jugemens d'Oleron. L'art 3 de l'Ordonnance du premier Août 1743, porte que les capitaines qui laisseront dans les hôpitaux des gens de leur équipage qui auront été débarqués malades, seront tenus de pourvoir aux frais des maladies contractées pendant le voyage, & à la dépense nécessaire pour les mettre en état de se conduire chez eux, ou pour fournir en cas de mort aux frais de leur enterrement; qu'ils déposeront pour cet effet une somme suffisante, ou donneront une caution solvable qui fera sa soumission au bureau des Classes, ou dans la Chancellerie du Consulat. Si c'est le capitaine qui tombe malade & qui soit laissé à terre, ne pouvant être embarqué pour ramener le navire, il fera rembourfé par le propriétaire de tous les frais de la maladie. y compris le loyer de la chambre & de sa garde. Sentence de Marseille du 15 Septembre 1750. Mais tout cela suppose des maladies naturelles & ordinaires. avec exclusion de tout mal contracté par le crime.

Notre article ajoute que, s'il a été blessé en désendant le navire en combattant contre les ennemis ou les pirates, il tera pansé alors aux dépens du navire & de la cargaison tout ensemble. Idem, Vinnius in Pekium ad leg.

Rhodiam. 1. 2 , S. cum in eadem f. 213 , not. d.

C'est à cause qu'il a été ainsi blesse en combattant pour le salut commun, & en contribuant par sa détense à empêcher la prise du navire; ce qui sait par conséquent une avarie grosse & commune, (insta article 6, titre des avaries,) qui doit tomber sur le navire & les marchandises, au sol la livre,

Tome I. Yyyy

au lieu que lorsque le matelot n'est blessé qu'en faisant le service ordinaire du navire, ce qui comprend la charge ou décharge des marchandifes, ce ne peut être qu'une avarie simple pour le navire; en quoi il faut s'écarter de la disposition de l'article 32 de l'Ordonnance de Wisbuy, qui veut en ce cas, de même que Vinnius ibid, que le matelot soit traité & pansé aux dépens du propriétaire des marchandises.

Le Commentateur trouve qu'il feroit juste, que le matelot qui en combattant pour la désense d'un navire, seroit estropié de maniere à ne pouvoir plus gagner fa vie, eût du pain affuré pour le reste de ses jours, aux dépens du même navire & de la cargaifon; ce qu'il appuie de plusieurs autorités auxquelles on peut ajouter l'Ordonnance de la Hanse Teutonique, article 35, & l'avis de Loccenius, jure marit. lib. 2, cap. 8, n. 11, fol. 220.

Mais cette furcharge feroit capable de refroidir le commerce maritime, & d'ailleurs c'est de l'Etat seul qu'on doit attendre des récompenses de cette

Louis XIV, rémunérateur trop magnifique pour oublier ceux de ses sujets qui seroient estropiés à son service, en même temps qu'il assura un asyle à ses troupes de terre, par la fondation du superbe Hôtel des Invalides, forma la résolution de pourvoir tout de même au soulagement des gens de mer, qui seroient estropiés au service de la marine; & en attendant, il régla par son Ordonnance du 15 Avril 1670, qu'il leur fût payé deux écus par mois leur vie durant.

Ensuite par son Réglement du 23 Septembre 1673, fait à Nancy, il ordonna qu'ils fussent reçus, soulagés, nourris & entretenus aussi pendant leur vie, dans les hôpitaux qu'il se proposoit d'etablir à cette fin, l'un à Rochefort pour le Ponant, & l'autre à Toulon pour le Levant; pour la construction desquels hôpitaux, il seroit retenu six deniers pour livre sur les appointemens & folde de tous les Officiers Généraux de la Marine, Officiers particuliers des vaisseaux, & solde des équipages entretenus au service de la marine.

Il fut ajouté, que jusqu'à ce que ces hôpitaux royaux fussent construits; ils feroient admis dans les hôpitaux des lieux, pour y être panfés & soulagés; qu'à l'égard de ceux qui feroient en état de faire quelque travail, pour la marine, il leur seroit payé, outre les falaires proportionnés à leur travail; favoir, 6 liv. par mois aux Officiers - mariniers, & 4 liv. 10 fols austi par mois aux matelots & foldats; enfin que si quelques - uns d'eux vouloient se retirer, il leur feroit payé trois années entieres de leur subfistance. Savoir, 216 livres aux officiers-mariniers, & 162 livres aux foldats & matelots.

Toutes ces dispositions furent renouvellées & confirmées tant par le Régle: ment général du 6 Octobre 1674, art. 3 & 4 du tit 4, que par l'Ordonnance du 15 Avril 1686, tit 4 du liv. 8; à cela près qu'au lieu des 6 liv. & 4 liv. to fols par mois, il fût ordonné qu'ils auroient la demi-folde, & qu'en cas de retraite il leur feroit payé trois années entieres aussi de demi-

folde.

Jusque-D néanmoins, & long-temps encore après, il n'étoit question que de ceux qui étoient estropiés au fervice des vaisseaux du Roi.

Cependant, les officiers, matelots & volontaires estropiés sur les vail-

LIV. III. TIT. IV. des Loyers des Matelots, ART. XI.

feaux armés en course par les particuliers, ne méritant pas moins de saveur que ceux qui servent sur les vaisseaux du Roi, intervint Arrêt du Conseil du dernier Mars 1703, qui, (changeant la destination de la retenue des 3 deniers pour livre, ordonné par un précédent Arrêt du 27 Février 1691, sur le produit net des prises qui servient amenées dans les ports de Bretagne & dans celui de Grandville, pour être lesdits 3 deniers pour livre employés au rachat des matelots de Bretagne & dudit lieu de Grandville, captiss en Barbarie,) non-seulement appliqua cette retenue, dont la continuation sur ordonnée, au parement de la demi-solde des matelots qui servient entropiés sur les vaisseaux armes en course; mais encore ordonna pour le même sujet, que pareille retenue de 3 deniers pour livre servit saite à l'avenir sur le produit net de toutes les prises indistinctement, en quelque port du Royaume qu'elles sussent amences.

Par Ordonnance du 9 Juin 1706, il fut aussi réglé que ces 3 deniers pour livre seroient levés sans déduction d'aucun droit de commission, & immédiatement après les frais nécessaires, & les droits des sermes. Quant à la destination, il sut ajouté qu'elle s'étendroit aux récompenses à donner aux veu-

ves de ceux qui seroient tués dans la course.

Les choses resterent sur ce pied là, jusqu'à l'année 1706, que Louis XIV, ayant renoncé au projet de la construction des deux hôpitaux à Rochesort & à Toulon, pour y recevoir les Invalides de la Marine, résolut d'y suppléer en leur assurant des pensions ou une demie-solde, asin qu'ils puissent, jouir du

fruit de leurs travaux & passer le reste de leurs jours en tranquillité.

Il ne s'en tint pas là; il voulut que les récompenses & pensions, s'étendissent non-seulement aux officiers invalides de ses vaisseaux & galeres, qui en seroient trouvés dignes; mais encore aux Intendans & autres officiers de ses ports & arsenaux de marine. A l'égard de la demi-folde, qu'elle sût accordée tant aux matelots & foldats, qu'aux ouvriers des vaisseaux de marine & des galeres qui auroient été estropiés ou qui auroient vieilli dans le service & se trouveroient invalides. Et comme les officiers, matelots & soldats invalides ou estropiés au service des vaisseaux marchands équipés en guerre ou en marchandite, servent également l'Etat, il voulut aussi qu'ils sussent admis à la même récompense, de la demi-folde, qui sut réglée à la moitié de la plus haute solde qu'ils se trouveroient avoir reçue dans le dernier service qu'ils auroient rendu.

Pour assurer un fonds sussissant à cet esset, au lieu de six deniers pour liv. qui jusque là avoient été retenus sur les pensions, gages & appointemens donnés aux ossiciers de guerre & aux équipages de la marine & des galeres, il sur réglé à leur égard que la retenue ne seroit plus à l'avenir que de 4 den. pour livre; mais en même temps il sur ordonné que ces quatre deniers pour livre feroient retenus dorénavant, sur toutes les pensions, gratisseations, appointemens, gages & toldes que Sa Majesté donneroit au corps de la marine & des galeres, soit dedans, soit dehors le Royaume, sans distinction de temps, de rang, nide qualite de ceux qui les recevroient, de même que sur la paie des

ouvriers travaillans dans les arsenaux de la marine & des galeres.

D'un autre côté, il fut ordonné que pareille retenue de 4 den. pour livre feroit faite sur les gages & appointemens des capitaines, pilotes, officiers.

mariniers & matelots, fervant fur les navires marchands, foit qu'ils fussent gagés au mois ou au voyage; & à l'égard de ceux qui seroient à la part, qu'il leur seroit retenu au lieu des 4 den. pour liv. savoir, aux capitaines, maitres ou patrons 20 sols par mois, aux officiers-mariniers 10 sols, & aux matelots indifféremment 5 sols aussi par mois, pour tout le temps qu'ils seroient en mer.

Et enfin qu'il scroit pareillement retenu quatre deniers pour livres sur le montant total des prises qui se seroient pendant la guerre, au lieu des trois deniers qu'on avoit accoutumé de retenir suivant l'Arrêt du Conseil du der-

nier Mars 1703.

Telles sont les dispositions que l'on trouve dans les quatre premiers articles de l'Edit du mois de Mai 1709, qui a sormé, ce qu'on a appellé depuis l'établissement Royal des Invalides de la marine; & tels ont été les premiers

fonds faits pour soutenir cet utile & glorieux établissement.

Mais on ne sut pas long-temps à reconnoître que ces sonds n'étoient pas suffisans pour en acquitter les charges; & c'est ce qui engagea Louis XIV à les augmenter, au moyen du don qu'il sit aux Invalides de la marine, des objets contenus dans l'article 14 de l'Edit du mois de Décembre 1712, savoir;

En premier lieu, de tous les deniers & effets appartenans aux officiers, mariniers, matelots, passagers & autres décédés en mer, qui n'auroient point été réclamés dans les deux années de l'arrivée des navires, à compter du jour & date des déclarations qui seroient faites, à l'ordinaire, aux Gresses des Amirautés; ce qui s'entendoit néanmoins, sauf le tiers qui en appartenoit à l'Amiral, comme le prouve l'article premier. tit. 2 de l'Edit du mois de

Juillet 1720 & la Déclaration du 12 Juillet 1722.

En second lieu, de la solde, dixieme ou autre portion d'intérêt, qui pourroient appartenir aux officiers, mariniers, matelots, volontaires & autres armés en course, & dont la réclamation, n'auroit pas non plus été saite dans deux ans à compter du jour de la liquidation de la prise; sans préjudice toutes soit s'un & l'autre objet du droit des réclamateurs bien sonds qui se présenteroient après les deux années: réserve rappellée & consimmée par la Déclaration du Roi du 30 Décembre 1720. Il saut excepter aujourd'hui les parts des déserteurs des corsaires de 24 canons & au-dessus, lesquelles parts sont attribuées aux armateurs par l'article 13 de la Déclaration du Roi du 15 Mai 1756. Cette Déclaration sera rapportée sur l'article 32 du tit. des prises.

En troisieme lieu enfin, du droit appartenant au Roi dans les naufrages

aussi non-réclamés.

Un don aussi magnifique, releve d'autant plus l'éclat de cet établissement Royal des Invalides de la marine, que les objets dont il s'agit sont autant de droits de la Couronne que Louis XIV voulut sacrisser pour le doter.

Malgré cela néanmoins, les fonds ne se trouvant pas encore suffisans pour remplir les charges; il fallut chercher à y suppléer; & le moyen qui parut le plus propre sut d'augmenter la retenue des 4 den. pour livre ordonnée par l'Edit du mois de Mai 1709, & de la porter à 6 den. pour liv. C'est aussi ce qui fut exécuté par autre Edit du mois de Mars 1713; mais cette augmentation ne sut pas générale, elle ne tomba, aux termes de l'art. 14, que sur les gages & appointemens des capitaines, officiers-mariniers & matelots employés au service des négocians, & sur le montant des prises faites en mer.

725

A l'égard des officiers & équipages des vaisseaux & galeres du Roi, & des autres personnes employées dans les Etats du Roi, il sut ordonné par l'art. 15, que la retenue ne seroit, comme auparavant, que de 4 den. pour live Ce qu'il y eut de plus seulement à ce sujet, c'est que cette retenue de 4 den. pour livre, sut étendue à tous les appointemens payés par le Roi pour le fervice de sa marine & de ses galeres, y compris ceux des hôpitaux, de la prévôté, des gardes-côtes, aumôniers, médecins, chirurgiens, & généralement à toutes les sommes employées en pensions, soldes, gages & appointemens dans les états de dépense concernant la marine

Du reste l'art. 16, en confirmant le don sait par l'article 14 de l'Edit du mois de Décembre 1712, concernant la solde, le dixieme & les portions d'intérêt dont la réclamation n'auroit pas été faite dans les deux années aprés la liquidation des prises, ordonna qu'il auroit son esset à commencer du jour

de la déclaration de la guerre lors présente.

Au paiement de tous lesquels droits attribués aux Invalides de la marine, il sut ordonné, par l'art. 30, que les débiteurs seroient contraints comme pour deniers royaux, avec pouvoir aux Juges d'Amirauté d'en connoître en cas de contestation, à l'exclusion de tous autres Juges: pour être leurs Sentences à cet égard, exécutées par provision nonobstant toutes oppositions ou appellations quelconques & sans préjudice d'icelles; ce qui a eté confirmé par l'Edit du mois de Juillet 1720, tit 2, art. 3.

Ensin l'article 21, en consirmant l'application saite par l'article 4 de l'Edit du mois de Mai 1709, des retenues ordonnées en saveur des dits Invalides, ajouta, & encore à donner des gratisications & récompenses aux veuves & ensans des Invalides & des officiers & matelots qui auront été tués ou qui décéderont sur nos vaisseaux, ou sur ceux de nos sujets, le tout suivant que nous le jugerons à propos.

Par rapport aux gens d'équipages tués sur les corsaires, il y a en dernier lieu la Déclaration du 15 Mai 1756. V. infra l'art. 32 du titre des prises.

Comme cet Edit en augmentant la retenue jusqu'à 6 den. pour livre. au lieut de 4, sur les gages & appointemens des gens de mer employés au service des vaisseaux marchands, avoit passé sous silence ceux qui étoient à la part, & qu'il parut juste de leur faire supporter une augmentation à proportion de la retenue déjà ordonnée à leur égard; il intervint une Déclaration du Roi le 23 Juillet audit an 1713, pour réparer cette omission. Par cette Déclaration il sur réglé, qu'il leur seroit retenu à l'avenir, savoir aux capitaines, maîtres ou patrons, 30 sols par mois au lieu de 20 sols; aux officiers-mariniers 15 sols au lieu de 10 sols, & aux matelots 7 sols 6 den. aussi par mois au lieu de 5 sols, & cela pour le temps qu'ils seroient à la mer.

Une observation à faire est qu'avant l'Edit de 1709, les 3 den. par livre ne se levoient que sur les prises faites par les vaisseaux armés en course par les particuliers & nullement sur celles saites par les vaisseaux du Roi: Lettre de M. de Ponchartrain du 17 Septembre 1709. La raison étoit sans doute, que ces 3 den. pour livre étoient uniquement affectés à la demi-solde de ceux qui étoient estropiés sur les vaisseaux corsaires; mais par cet Edit portant que la retenue sur les prises seroit à l'avenir de 4 den. par siv. au sieu de 3, & par celui de 1713 qui l'augmentoit jusqu'à 6 den. le Roi ayant ordonné qu'elle seroit faite indistinctement sur toutes les prises, pour être le produit de cette re-

tenue, employé aux pensions & à la demi-solde tant des officiers, matelots & soldats tervans, sur ses vaisseaux, que de ceux des négocians armateurs en course, il n'y a plus eu depuis ce temps-là d'exception par rapport aux prises faites par les vaisseaux du Roi; de maniere qu'elles ont été depuis & sont encore actuellement sujettes à la retenue des six deniers pour livre, tout comme celles faites par les vaisseaux cortaires armés par les particuliers, nonobstant le silence gardé à ce sujet par les Déclarations du Roi des 5 Mars 1748 & 15 Mai 1756. Lettre de M. Machault du 30 Juin 1756. Vide infra l'art. 32 du titre des prises.

Telle est la gradation des différentes artributions de droits & revenus faites à l'établissement Royal des Invalides de la marine pour sa dotation.

Il étoit intéressant que la régie en sût faite avec régularité & exactitude; tant pour la recette que pour la dépense. C'est pour cela que par l'Edit du mois de Mai 1709, surent créés trois offices de Conseillers du Roi Trésoriers Généraux des Invalides de la marine pour être exercés par deux officiers sous le titre, l'un d'ancien mi-triennal & l'autre d'alternative mi-triennal.

En même-temps furent aussi créés deux offices de Conseillers du Roi Controleurs Généraux desdits Trésoriers, des offices de Trésoriers particuliers dans tous les ports du Royaume, où il y avoit siege d'Amirauté, & des offices

de contrôleurs desdits Trésoriers particuliers.

Création aussi par l'Edit du mois de Décembre 1712, en chacun siege d'Amirauté, d'un office de Commissaire-Receveur, garde dépositaire des vaisseaux & bâtimens des prises qui se feroient en mer, & de ceux qui échouroient ou feroient nausrage; emsemble des soldes, parts de prises, portions d'intérêt & essets appartenans aux officiers-mariniers, matelots & autres.

Enfin par l'Edit ci-dessus du mois de Mars 1713, création encere d'une office de Conseiller du Roi Commissaire général résidant à Paris, & de dix offices de Conseillers Commissaires provinciaux des Invalides de la marine.

Mais tous ces offices, comme à charge à l'Etat, furent supprimés par autres-Edits du mois d'Avril & Octobre 1716, qui en confirmant d'abondant les attributions de droits & dons faits aux tovalides de la marine par les anciens Edits qui avoient créé ces offices, ordonnerent que la recette & la dépense de tous les revenus desdits Invalides seroit saite à l'avenir par ceux que le Roi commettroit à cet effet.

Depuis ce temps-là, la regie esse divement n'en a plus été faite que par commission du Roi; & la sorme de cette régie, étant la même aujourd'hui que celle qui sut réglée par l'Edit du mois de Juillet 1720., j'ai cru qu'il convenoit de transcrire ici cet Edit si intéressant & si peu connu, d'autant plutôt qu'il contient une compilation de tous les Edits, Déclarations, Arrêts, Ordonnances & réglemens rendus en saveur des Invalides de la marine depuis 1709. Au moyen de quoi on peut se passer des pieces antérieures, celle-ci sussidiant pour mettre au sait de tout ce qui peut concerner l'établissement des dits Invalides de la marine. Ce même Edit d'ailleurs renserme plusieurs dispositions nouvelles qu'il est extrêmement important de connoître.

# ÉDIT DU ROI,

Concernant les Invalides de la Marine.

Du mois de Juillet 1720.

## REGISTRÉ EN PARLEMENT.

L & de Navarre: A tous présens & à venir, Salut. Le feu Roi notre très - honoré Seigneur & Bifaïeul, ayant résolu de procurer une subsistance certaine aux Invalides de la Marine & des galeres, jugea à propos d'établir par son Edit du mois de Mai 1709, une retenue de quatre deniers pour livre fur toures les pensions, gratifications, appointemens, gages & foldes du corps de la marine & des galeres, soit dedans soit dehors le Royaume, & sur la paie des ouvriers travaillans dans nos arfenaux de marine & des galeres; pareille retenue de quatre deniers pour livres fur le montant total des prises, & sur les gages & appointemens que les capitaines, maîtres, patrons, pilotes, officiers-mariniers & matelots recevroient des négocians au fervice desquels ils seroient employés, soit qu'ils fullent payes au mois ou au voyage; & une retenue fixée par le même Edit fur ceux qui ferviroient à la part, le tout pour être employé à la subsistance, tant des officiers de nos vaisseaux & galeres, & de nos ports & Arfenaux de la marine & des galeres, qu'à celle des officiersmariniers, matelots, foldats & ouvriers invalides de la marine & des galeres. Mais le fonds destiné pour cette subsistance, ne s'étant pas trouvé sussifiant pour la donner à tous ceux qui la mériteroient, le feu Roi auroit par autre Edit du mois de Mars 1713, étendu fur toutes les dépenses de la marine & des galeres, sans exception ni dulinction, la retenue de quatre deniers pour livre, ordonné sur partie de ces mêmes dépenses de la marine & des galeres, & il auroit aussi augmenté de deux deniers la retenue de quatre deniers, ordonné sur les gages & appointemens des capitaines, maîtres, patrons, pilotes, officiers-mariniers & matelots employés au service des négocians, & sur le montant total des prises taites en mer : & attendu que par cet Edit la même augmentation de retenue à l'égard des capitaines, maitres, patrons, officiers-mariniers & matelots qui seroient à la part, n'avoit point été reglée, il auroit en interprétation dudit

Edit du mois de Mars 1713 ordonné par Déclaration du 23 Juillet en suivant, que la retenue portée par l'Edit du mois de Mai 1709 sur les capitaines, maîtres, patrons, officiers-mariniers & matelots qui ferviroient à la part feroit; favoir, fur les capitaines, maitres & patrons de trente fols pas mois, au lieu de vingt fols reglés par ledic Edit; fur les officiers-mariniers de quinze sols, au lieu de dix sols, & sur les matelots indifféremment, de sept sols six deniers ausli par mois, au lieu de cinq fols réglés par ledit Edit, & ce pour rout le temps qu'ils seroient à la mer. Comme la conjoncture des temps avoit obligé le feu Roi de créer par ces Edits du mois de Mai 1709 & Mars 1713 des affiches de Tréforiers & Contrôleurs généraux, de Tréforiers & Contrôleurs particuliers, de Commissaire général, & des Commissaires provinciaux des Invalides de la marine; Sur ce qu'il a été reconnu que la création de ces offices nous étoit à charge & à nos peuples par rapport aux gages, privileges, exemptions & droits qui y étoient attribués, nous aurions par notre Edit du mois d'Avril 1716 éteint & supprimé tous leidits offices, ensemble les gages, appointemens, taxations, privileges, exemptions & droits y attribués, & nous aurions ordonne par le même Edit, que ceux des mois de Mai 1709 & Mars 1713 enfemble les Déclarations & Artêts rendus en conféquence. feroient au furplus exécutés en ce qu'ils ordonnent les retenues établies en faveur des Invalides de la marine, & que la recette & dépense de tous les revenus desdits Invalides, seroient faites à l'avenir par ceux que nous commettrions à cet effet ; & attendu qu'il est nécessaire de commettre & établit des sujets qui sassent à l'avenir la recette & dépense des deniers qui proviendront desdites retenues & revenus, au lieu des officiers titulaires supprimés par notre Edit da mois d'Avril 1716, & de régler les appointemens qu'il conviendra de leur accorder; nous avons téfolu d'expliquer nos intentions, tant fire ce fujet que fur la manière dont tera faite à l'avenir la recette & la dépense des revenus de

4

l'établissement desdits Invalides, afin que par une bonne & fûre administration, ils puissent retirer les avantages qu'ils doivent attendre d'un établissement qui n'a été tait que pour leur procurer une subsistance certaine dans le temps où leurs blessures & leurs caducités ne leur permettront pas de continuer leurs services. A ces caufes, & autres à ce nous mouvans, de l'avis de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc d'Orleans perit Fils de France Régent, de notte trèscher & très-amé Oncle le Duc de Chartres premier Prince de notre Sang, de notre très-cher & très-amé Cousin Duc de Bourbon, de notre très-cher & très-amé Coufin le Comte de Charollois, de notre très-cher & très-amé Coufin le Prince de Conti, Princes de notre fang, de notre très-cher & très-amé Oncle le Comte de Toulouse, Prince légitime, autres Pairs de France, Grands & Notables personnages de notre Royaume, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale. Nous avons par le présent Edit perpétuel & irrévocable, dit, starué & ordonné, disons, statuons & ordonnons, voulons & nous plait ce qui ensuit.

### TITRE PREMIER.

De la retenue des quatre & six deniers pour livre.

### ARTICLE PREMIER.

La retenue pour la subsistance des officiers-mariniers, matelots, soldars, ouvriers & autres Invalides de la marine, continuera d'être saire à raison de quatre deniers pour livre, sur toutes les dépenses de la marine & des galeres, soit dedans soit dehors le Royaume, & même dans les colonies soumises à notre obéssisance, sans exception ni distinction quelconques.

II. La retenue de fix deniers pour livre continuera pareillement d'être faite fur les gages & appointements des capitaines, maîtres, patrons, pilotes, officiers-mariniers & muelots employés au fervice des négocians; & à l'égard de ceux qui ferviront à la part, il fera audi continué de leur être retenu, au lieu defdits fix deniers, favoir, aux capitaines, maîtres & patrons trente fols, par mois; aux officiers mariniers quinze fols, & aux matelors indiffère mment fept fois fix deniers auffi par mois, & ce par rapport au temps qu'ils feront en mer, jusqu'a leur defarmement.

III. Parcille retenue de fix deniers pour livre fera aussi continuée sur le montant total des prises qui se feront pendant la guerre, dédussion préalablement faite des droits & dépenses néces. faires pour parvenir à la vente, & pour la conservation des marchandises trouvées par lesdites prises, & du dixieme de l'Amiral.

# TITRE SECOND.

Du Don fait à l'établissement Royal des Invalides de la marine, & de la recherche qui en doit être continuée.

# ARTICLE PREMIER.

Confirmons en tant que de besoin le don fait par l'article XIV de l'Édit du mois de Décembre 1712 aux Invalides de la marine, de tous les deniers & effets appartenans aux officiers-mariniers, matelots, passagers & autres en quelque forte & maniere que ce foit, qui n'auront point été réclamés dans les deux années de l'arrivée des vaisseaux, à compter du jour & date des déclarations qui seront faites à l'ordinaire aux Greffes des Amirautés, comme ausli de la solde, dixieme & portion d'intérêt qui pourront appartenir aux officiers-mariniers, matelots, volontaires & autres armés en course depuis le commencement de la derniere guerre, qui n'ont point aussi été réclamés dans les deux années, à compter du jour de la liquidation des prifes : confirmons aussi en tant que de besoin le don fait par le seu Roi aux Invalides, de la part que nous avons dans les naufrages non - réclamés; n'entendons néanmoins comprendre dans ce don le tiers de tous les effets appartenans aux officiers-mariniers, matelots, passagers & autres qui mourront sans tetter sur les vaisseaux durant le temps de la campagne, qui appartient à l'Amiral suivant l'article 9, tit. i 1 de l'Ordonnance de 1681.

 Nous avons de nouveau doté & dotons , en tant que besoin est, ledit établissement royal des invalides de la marine, de toutes lefdites. retenues de fix deniers pour livres, fur les gages. & appointemens des capitaines, maîtres, patrons, pilotes, officiers-mariniers & matelots employés au fervice des négocians, & fur le montant total des prifes; de quatre deniers pour livre fur toutes les fommes qui sont employées en pensions, soldes, gages & appointemens, &. fur toutes les dépenfes de la marine & des galeres, don de folde, dixieme & portion d'intérêts, non-réclainés; & de la part que nous avons dans les naufrages aussi non-réclamés, le tout ainsi qu'il est ci devant expliqué, pour par lesdits Invalides de la marine en jouir à perpétuité fans trouble niempêchement quelconques.

III. Voulons & entendons que toutes lesdites

retenues

retenues & dons, ensemble tous les revenus que nous pourrons donner par la suite audit établisfement, soient censés & déclarés deniers royaux; & en conséquence ordonnons que les débiteurs ou dépositaires seront contraints au paiement d'iceux, comme pour nos propres deniers & affaires; & en cas de contellation, pour raison desdites retenues qui seront faites sur les gages & appointemens des capitaines, maîtres, patrons, pilotes officiers-mariniers & autres eniployés au fervice des négocians, & sur le montant total des prises faites en mer, & des dons faits audit établissement, mentionnés dans l'art. premier du présent titre, avons de nouveau attribué & attribuons en tant que besoin est, toute Jurisdiction & connoissance aux Officiers des Amirautés, à l'exclusion de tous autres Juges, & voulons que les Sentences qui font ou teront par eux rendues, soient exécutées par provition, nonobitant toutes oppositions & appellations quelconques, & sans préjudice d'icelles.

IV. Voulons que ceux qui font actuellement commis, ou qui, sur la proposition qui nous en fera faite par notre Conseil de marine, seront dans la fuite commis par nous à la recherche que le feu Roi à ordonné être faite, & que nous ordonnons êtte continuée desdits effets, soldes, dixiemes & portions d'intérêts non-réclamés, foient tenus d'en dresser des états contenans les noms & qualités desdits officiers-mariniers, matelots, volontaires & autres, à qui le tout appartiendra; & à cet effet que les armateurs ou proptiétaires des vaisseaux armés, tant en course qu'en marchandises, comptent dans le lieu de l'armement du maniement desdits esters , soldes , dixiemes & portions d'intérêts des équipages des vaisseaux qu'ils auront armés, lesquels auront été payes & de ceux qui seront dus, pardevant les officiers qui sont ou teront commis à cet effet, auxquels nous donnons pouvoir de requérir en leuts noms fans aucun empêchement ni opposition de la part de nos Procureurs & tous autres ès Amirautés de notre Royaume, à la charge de prendre des conclusions de notdits Procureurs, & que lesdits états soient faits doubles, les uns pour être envoyés à notre Confeil de marine, & les autres pour être remis aux Tréforiers particuliers des Invalides, dont il fera parlé ci-après, à l'effet de faire le recouvrement des fommes y contenues, dont il ne pourra être par letdits Trétoriers aucunement disposé, que fur les ordres de notredit Confeil.

V. Voulons aufi que ceux qui feront chargés des deniers provenans de ladite recherche, foient à la premiere requifition tenus de les remettre aux Tréforiers particuliers des Invalides, & qu'en cas que les dits deniers soient réclamés par les dits officiers-mariniers, matelots, volontaires & autres, ouleurs héritiers & ayans cause, après ledit temps de deux années, la délivrance en soit temps de remeter de notre Conseil de marine, à ce ax qui auront droit de les recevoir, par les dits Trésoriers, & que le contenu en iceux soit passé en dépense dans les comptes qu'ils rendront des dits deniers, enles rapportant & la quittance des parties prenantes.

VI. Et pour laciliter ladite recherche, enjoignons aux officiers de nos Amirautès de tenir la main à ce que les Greffiers desdites Amirautés donnent tous les éclaircissemens nécessaires à ceux qui sont commis ou que nous commettrons pour ladite recherche, sur la proposition qui nous en sera faite par notre Conseil de marine, & de les y contraindre par Sentence, & sous

peine d'amende.

### TITRE TROISIEME.

De l'emploi qui sera fait du produit des quatre & six deniers pour livre, & des autres revenus que peut ou pourra avoir l'établissement des Invalides de la marine.

### ARTICLE PREMIER.

Le produit des retenues des quatre & fix deniers pour livre, & desautres revenus qui sont ou seront attribués à l'établissement des invalides de la marine, continuera d'être employé aux pensions, gratifications & récompenses que nous accorderons fur la proposition qui nous en fera faite par notre Confeil de marine, tant aux officiers invalides de nos vaiileaux & galeres qui en seront trouvés dignes, qu'aux Intendans & autres officiers de nos ports & arfenaux de la marine & des galeres; comme aussi à la demi - folde, tant des officiers-mariniers, matelots & foldats, que des ouvriers de nos vaisseaux & galeres, des officiers - mariniers, matelots & volontaires estropiés sur les vaisfeaux marchands & armateurs, entemble à des gratifications & récompenses aux veuves & enfans des officiers-mariniers, matelots, foldats & volontaires qui auront été tués fur nos vaiffeaux & galeres, ou fur ceux de nos fujets, ainfi qu'il sera jugé par nous convenable, sur la propolition qui nous en lera faite par notre Confeil de marine.

## TITRE QUATRIEME

## TITRE CINQUIEME.

De la demi-folde des Invalides & de leurs Privileges & exemptions.

#### ARTICLE PREMIER.

La demi-solde sera par nous accordée suivant ce qui nous fera proposé par notre Conseil de marine, sur les certificats qui lui auront été représentés pour justifier les services, blessures & invalidité ou caducité de ceux qui feront dans le cas de la pouvoir obtenir, & elle sera fixée pour les officiers-mariniers, matelots, foldats & ouvriers, à la moitié de la solde qu'ils auront gagnée dans le dernier service qu'ils se trouveront avoir rendu fur nos vaisseaux & galeres, ou dans nos arfenaux, fuivant les certificats qu'ils en rapporteront des Commissaires des Bureaux des armemens, radoubs & constructions, visés des Intendans & Commissaires généraux de la marine & des galeres, dans les départemens desquels ils auront servi, laquelle fixation servira de regle pour ceux qui auront servi en la même qualité sur les vaisseaux marchands & armateurs, nous réservant à la faire augmenter ou diminuer suivant les cas, & eu égard à la qualité de la blessure ou de l'invalidité de celui qui y sera

II. Confirmons aux invalides de la marine, établis dans notre Royaume, les dispense & exemption de tout service personnel, que nous leur avons accordé par l'Arrêt de notre Confeil d'Etat du 6 Août 1717; ordonnons en conséquence, que quand leurs femmes tiendront boutique & feront commerce, elles contribueront à la garde bourgeoise des portes des villes & châteaux, suivant & à proportion de leur commerce, ainsi qu'elles y contribueroient en cas de viduité, sans toutesois qu'elles puissent être tenues de fournir des hommes à la place de leurs maris, dont nous les avons dispense, dérogeant à cet effet à l'Arrêt du Conseil d'Etat du 12 Mars 1691.

III. Confirmons Pareillement lesdits invalides dans l'exemption du paiement de la capitation, que nous leur avons aussi accordée à perpétuité par notre Ordonnance du 25 Juin 1718, à commencer du premier Janvier de la même année : dispensons en conséquence les Trésoriers génénéraux de la marine & des galeres de toute recette, tant en notre Chambre des Comptes qu'ailleurs, pour les sommes que le principal de ladite capitation & les deux fols pour livre pourroient produire, si le recouvrement en étoit fait. Des Trésorier & Contrôleur généraux, & des Tréforiers particuliers des Invalides de la Marine.

#### ARTICLE PREMIER.

Voulons & entendons qu'il y ait toujours à Paris un Tréforier général & un Contrôleur général des invalides de la marine, établis & commis par nous fur la représentation qui nous en fera faite par notre Conseil de marine, & qu'à cet effet toutes Lettres nécessaires leur soient expédiées. Voulons aussi qu'il soit établi dans les Amirautés de notre Royaume des Trésoriers particuliers desdits invalides, suivant les ordres particuliers que nous donnerons, & qui leur feront expédiés par notredit Conseil.

II. Le Trésorier général des invalides de la marine, établi à Paris par notre commission du 18 Juillet 1719, continuera de faire la recette de la retenue des quatre deniers pour livre imposés sur toutes les dépenses de la marine & des galeres, & de tous les autres revenus que lesdits invalides peuvent ou pourront avoir à

Paris.

III. Le Contrôleur général de la recette dudit Trésorier, aussi établi à Paris par notre commission du même jour 18 Juillet 1719, contrôlera jour par jour la recette & dépense dudit Tréforier général, ensemble les quittances qu'il fournira aux Tréforiers généraux de la marine, des galeres & autres, & celles qui seront données par ceux auxquels nous accorderons des pensions, gratifications ou récompenses, le tout sans aucuns droits de quittance ni de contrôle.

IV. Les appointemens desdits Trésorier & Contrôleur généraux feront réglés par nous, fuivant les états arrêtés par notre Conseil de marine, sans qu'ils puissent rien prétendre audelà, soit pour frais de commis, de bureau, ports de lettres, reddition des comptes, & autres de quelque nature & en quelque forte qu'ils puillent être; ordonnons aufli que les appointemens des Tréforiers particuliers feront réglés & arrêtés de la même maniere que ceux desdits Tréforier & Contrôleur généraux.

V. Lesdits Trésoriers généraux & particuliers ne pourront disposer des deniers de leur recette, que sur les ordres qui seront par nous expédiés, ou par notre Conseil de marine, à peine de restirution du double de ce qui se trouvera avoir

été détourné de leurs caisses.

VI. Les Consuls de la nation établis dans les

pays étrangers & les Subdélégués des Intendans, Commiffaires généraux & Commiffaires de la marine, établis dans les Colonies foumifes à notre obéiffance, feront les fonctions de Tréforiers des invalides de la marine, en conféquence des ordres qui leur feront donnés par notre Conteil de marine, & ils feront la recette des fix den, pour livre, tant fur les équipages des vaiffeaux François, que fur le montant total des prifes qui y feront conduites & liquidées, ainfi qu'il tera plus au long expliqué ci-après.

VII. Les Tréforiers particuliers des invalides feront tenus d'envoyer des copies des extraits des liquidations des prifes qui feront vendues dans leurs Ports, aux Tréforiers établis dans ceux où les vaifleaux qui auront fait lefdites prifes, aunont armé, pour fervir à faire rendre compte aux armateurs des fommes non réclamées, & qui regarde la recherche du don fait

auxdits invalides.

#### TITRE SIXIEME.

De quelle maniere se sera la Recette des quatre & se deniers pour livre, par les Trépriers des Invalides, & de ce qui proviendra de la recherche du don fait aux dits Invalides.

#### ARTICLE PREMIER.

Les Tréforiers généraux des invalides de la marine créés par l'Édit du mois de Mai 1709, & fupprimés par celui du mois d'Avril 1716, remettront tous les fonds qu'ils peuvent avoir appartenans auxdits invalides, entre les mains du Tréforier général établipar notre committion du 18 Jui let 1719, desquels fonds ils feront bien & valablement déchargés dans le compte qu'ils rendront de leur maniement à notre Confeil de marine, auquel nous avons attribué & attribuons la connoistance & l'arrêté des dits comptes depuis l'établissement des dits invalides, en rapportant copie collationnée du présent Edit, de la commission dudit Tréforier général, & sa quittance duement contrôlée.

11. Le produit des quatre deniers pour livre qui doivent être retenus par les Tréforiers généraux de la marine & des galeres, fur toutes les dépenfes de notredite marine & des galeres, foit dedans, foit dehors notre Royaume, & dans les Colonies founifies à nore obeillance, fera par eux remis & delivre tous les trois mois audit Tréforier général des invalides de la marine, fur fes fim<sub>i</sub> des quitances duement contròlles; enforte que les fonds des trois premiers mois d'une année téient remis dans le mois fui-

vant, & ainfi confécutivement de trois en trois mois : entendons que le paiement en fera tait audit Tréforier géneral des invalides de la marine, sur le pied de l'essectif des sonds qui seront ordonnés chacun mois auxdits Tréforiers généraux de la marine & des galeres en notre tréfor royal, & fur les fonds des recettes extraordinaires, à l'exception néanmoins de celles qui concerneront le cinquieme des prites, & le produit de la vente de nos vaisseaux & autres batimens qui seront hors d'état de tervir, & des munitions & effets des magafins de nos arfenaux de marine & des galeres, de maniere qu'il ne fera fait aucune déduction fous prétexte des revenansbons qui pourroient rester entre les mains desdits Tréforiers généraux de la marine & des galeres.

III. Les Tréforiers particuliers des Invalides de la marine, créés par Edit du mois de Mai 1709, & supprimés par celui du mois d'Avril 1716, ou leurs commis, remettront entre les mains des Trésoriers desdits invalides qui seront commis en vertu du préfent Edit, tous les fonds qu'ils peuvent avoir entre leurs mains appartenans auxdits invalides; & rapportant par eux copie collationnée dudit Edit, des commissions ou ordres en vertu desquels lesdits Trésoriers auront été commis, & leurs quittances, ils feront bien & valablement déchargés desdits fonds dans le compte qu'ils rendront de leur maniement, pardevant les Commissaires qui sont ou seront par nous nommés sur la représentation de notre Conseil de marine, lequel leur donnera un ordre pour les autoriser à procéder à l'examen & arrêté desdits comptes.

IV. Les négocians & armateurs continueront de retenir aux équipages qu'ils engageront pour fervir lur les vailleaux par mois & au voyage, fix deniers pour livre des avances qn'ils leur feront, laquelle retenue fera faite en préfence du Commillaire de leur département, & remife avant le départ de leurs bàtimens au Treforier particulier du port où l'armement aura été fait, & le reftant trois jours après le retour defdits bâtimens, entre les mains da Tréforier du port où fe fera le défarmement; lequel, en cas que ce ne foit pas le même lieu de l'armement, tera tenu d'en envoyer fon certificat au Tréforier du port où l'armement aura ete tait, tous lefquels paiemens feront faits fur les fimples quit-quels paiemens feront faits fur les fimples quit-

tances dudit Tréforier.

V. Defendons aux dits Tréforiers de recevoir & de faire faire aucuns paiemens de fix deniers pour livre aux capitaines, maîtres & patrons des bàtimens dans les portsouls ne défarmeront pas, & où il ne feront que décharger une patrie de leurs marchandifes.

VI. Ordonnons que le lieu de l'armement desdits bâtimens & où le paiement des six deniers pour livre devra être sait, sera le portoù se prendront les expéditions de l'Amiranté & du Bureau des Classes pour le depart desdits bâtimens.

VII. Ordonnons aufli qu'à l'avenir dans les tôles d'equipages qui feront expédiés par les Commiflaires de marine, ou commisprincipaux & ordinaires, ayant le département des Claffes, après avoir été certifiés véritables par lefdits négocians & armateurs, il foit fait meution nonteuiement des noms, furnoms & qualités des équipages, & de leur folde par mois, mais encore du montant des avances qui leur feront faites, foit qu'ils aillent au mois ou au voyage; & qu'à l'égard de ceux qui iront à la part, il foit pareillement fait mention du nombre des parts qu'aura chacun de ceux qui compoferont lefdits équipages.

VIII. Voulons que lesdits rôles d'équipages foient expédiés par numéro, & par premier & dernier chaque année, de laquelle il sera fait mention au texte desdits rôles, asin qu'il n'en

soit soustrait aucun.

IX. Le Tréforier particulier des invalides, auquel le paiement de la retenue des fix deniers à l'armement aura été fait, donnera fa quittance au bas desdits rôles d'équipages que les négocians & armateurs seront tenus d'embarquer dans leurs navires; & afin qu'il leur reste un titre entre les mains pour justifier des paiemens qu'ils auront faits, ledit Trésorier leur en remettra en même temps un certificat libellé comme il leur aura donné sa quittance au bas dudit rôle d'équipage.

X. Lesdits négocians & armateurs seront tenus de leur part, de remettre audit Trésorier particulier copie dudit rôle & de la quittance qu'il leur aura été donnée au bas, laquelle copie sera

fignée d'eux par ampliation.

XI. Les dits négocians & armateurs seront pareillement tenus, lors du défarmement de leurs navires, de rapporter trois jours après, le rôle d'armement audit Tresorier, ensemble celui du desarmement qui leur aura été arrêté aussi par numéro, & par premier & dernier chaque année; par le Commissaire de la marine, commis principal ou ordinaire, ayant le département des Classes, après avoir été certisté véritable par les dits négocians & armateurs, dans lequel il sera fait mention non-seulement des noms, sur-noms & qualités des équipages & de leur solde, mais encore de ce qu'il seu reviendra au désarmement; & en cas qu'il se trouve une augmentation ou diminution d'équipage, il y

fera aussi sait mention de ce qui y aura donné

tance signée d'eux par ampliation.

XIII. Lesdits négocians ou armateurs qui engageront des équipages à la part, continueront autli de leur retenir fur ce qui doit leur revenir au retour de leur voyage; favoir, aux capitaines, maîtres & patrons, trente fols par mois; aux officiers-mariniers, quinze fols; & aux matelots indifféremment, sept fols six deniers aussi par mois; feront lesdites retenues remises par eux au Trésorier particulier du port où ils seront le désarmement de leurs bâtimens, trois jours après le retour, lequel Trésorier, en cas que ce ne soit pas le même lieu de l'armement, sera tenu d'en envoyer son certificat au Trésorier du port où aura été fait l'armement desdits bâtimens : voulons au furplus que ces paiemens soient faits sur la simple quittance du Trésorier particulier.

XIV. Seront cenfés officiers-mariniers dans lefdits bâtimens, les aumôniers, chirurgiens, écrivains, subrecargues, les commis du fond de cale, les lieutenans & enseignes: quant aux volontaires & aux soldats, ils seront considérés comme marelots, & paieront comme eux.

XV. Les négocians ou armateurs qui engageront les équipages à la part, remettront avant le départ de leurs bâtimens, au Tréforier particulier des invalides, un double du rôle de leur équipage, qui leur aura été expédié en la maniere prescrite par les articles VII & VIII du présent titre, par le Commissaire de la marine, commis principal ou ordinaires des Classes, après avoir été certifié véritable par lesdits négocians on armateurs; au bas duquel rôle ils donneront foumission de payer ce qu'ils devront retenir auxdits équipages fur leurs parts au retour de leurs bâtimens, de laquelle foumission ledit Tréforier leur donnera une ampliation au bas dudit rôle, qu'ils embarqueront dans lesdits navires.

XVI. Au retour de leurs bâtimens, & trois jours après, ils repréfenteront ledit rôle d'armement au Tréforier des invalides du port où ils désarmeront; ensemble celui du désarmement qui leur aura été arrêcé aus par numéro. & par premier & dernier chaque année, par le Commissaire de la marine, commis principal ou ordinaire, ayant le département des Classes après avoir été certisié véritable par eux, dans lequel rôle sera fait mention des noms, surmons

& qualités des équipages, du nombre & de la valeur des parts d'un chacun, & en cas qu'il fe trouve une augmentation ou diminution d'équipage, il y fera fait mention. de ce qui y aura donné lieu.

XVII. Ledit Tréforier particulier donnera sa quittance au bas dudit rôle de désarmement, dont lesdits négocians & armateurs lui remettront un double, au bas duquel sera copie de sa quittance signée d'eux par ampliation.

XVIII. Ordonnons aux capitaines, maîtres & patrons, à leurs officiers-mariniers, matelots & tautres, de déclarer au juste aux officiers chargés du soin des Classes, les conditions de leur engagement avec leurs armateurs, à peine pour les contrevenans de perdre ce qui leur reviendroit pour leur voyage. Enjoignons aux dits armateurs de faire les mêmes déclarations, à peine de cent livres d'amende en cas de contravention, le tout applicable au profit des invalides.

XIX. N'entendons affujettir à la rerenue des droits des invalides, que les équipages qui font ou feront fujets à prendre des congés de l'Amiral, notte intention étant que les équipages qui ne prennent point lesdits congés, soient exempts de payer lesdits droits; & attendu qu'ils ne contribuent point à la subsistance des invalides, ils ne pourront prétendre d'être admis à la demisolde.

XX. Etafin que les différentes retenues ordonnées par le préfent Edit ne soient point à charge aux armateurs & à leurs équipages, voulons, s'il arrive que par quelque accident, tel que celui des forbans, les bâtimens armés, soit au mois ou au voyage, ou à la part, ne sassent pages ne bonne pêche, les létis armateurs ou équipages ne foient tenus de payer les droits desdits invalides qu'au prorata de ce qu'ils apporteront; voulons pareillement que les équipages des bâtimens qui pourront être pris ou se perdre, ne paient aussi les distincts que sur le pred de leurs avances, ou de ce qu'ils auront pu devoir en partant du port de leur armement.

XXI. Les Tréforiers des invalides de la marides fur les équipages des paraches employés pour le fervice des directeurs du tabac & de nos fermes, ainfi & de la mantere qu'il a été réglé par ledits directeurs; favoir, aux capitaines, douze fols fix deniers par mois; aux lieutenans, dix fols fix deniers; aux pilotes, fept fols; & aux matelots indifféremment, fix fols aussi mois pendant toute l'année.

XXII. Pour assurer la recette des droits attribués aux invalides, & pour mettre leurs Tréso-

riers en état de la faire promptement; enforte qu'il n'en échappe aucune par les non-valeurs & infolvabilités & autres caufes, ordonnons aux Commillaires de la marine, commis principaux & ordinaires, chargés du foin des Classes, de ne délivrer aux négocians ou armateurs les rôles des équipages, qu'au préalable ils n'aienr payé les droits du précédent voyage, ou donné bonne & sustinaire caution.

XXIII. Ordonnons auffi aux négocians & armateurs de payer aux Tréforiers des invalides les six deniers pour livre de tous les falaires ou profits qu'auroient pu gagner les déferteurs de leurs équipages, jusqu'au jour de leur defertion.

XXIV. Voulons que les distributes négocians, armateurs ou capitaines qui seront dans les ports où il n'y aura point d'officiers chargés du soin des Classes, soient tenus de prendre ou d'envoyer prendre leurs rôles d'équipages dans le Bureau des Classes, d'où leurs ports dépendront, pour y faire en même temps le paiement des droits des invalides.

XXV. Tous les Greffiers des Amirautés de notre Royaume, & tous ceux qui reçoivent les déclarations des maîtres des vaisseaux & autres bâtimens ponr obtenir congé, foit pour fortir des ports ou pour décharger les marchandises, foit pour défarmer quand ils sont rentrés, seront tenus de communiquer auxdits Tréforiers les rôles mis en leurs mains par les maîtres des vaisseaux & autres bâtimens, des gens de leurs équipages & passagers, & les registres sur lesquels sont enrégittrés lesdits rôles ou déclarations, fans pouvoir par eux, à peine d'interdiction & de cinq cens livres d'amende, exiger aucun falaire pour ladite communication, laquelle leur fera exactement demandée par lesdits Tréforiers, afin qu'ils puissent connoître les retours des vaisseaux.

Ordonnons aux officiers desdites Amirautés de n'enrégistrer les congés qui seront delivrés pour faire sortir les vaisseaux des ports ou pour faire décharger les marchandises, ou désarmer ceux qui entrent esdits ports, qu'au préalable les droits portés par le présent Edit, n'aient été payés & acquittés, & que les quitances ne leur en aient été représent été représent est cutiens, ainsi qu'il est porté par l'article XXII du present titre.

XXVI. Ordonnons aussi à tous capitaines, officiers, maîtres ou patrons, au retour & défarmement des vaisseaux & bâtimens qu'ils commanderont, soit dans le port où ils ont armé ou dans quelqu'autre que ce puisse être, de remettre dans trois jours au Commissaire de la marine, commis principal ou ordinaire, ayant

les départemens des Classes, une déclaration du jour de leur premiere fortie, de celui de leur arrivée, avec le rôle de leur équipage, à la marge duquel & à côté des noms, ils feront tenus de marquer les déferteurs & le jour de leur défertion, les morts & le jour de leur décès; s'il arrive que dans les relàches qu'ils auront pu faire pendant le cours du voyage, ils aient pris & engagé quelques officiers, matelots ou autres, entendons qu'ils les ajouteront au pied de leur rôle de date en date, en observant de marquer leurs falaires par mois & les avances, le tout à peine de cinq cens livres d'amende : voulons qu'ils remettent en même-temps auxdits officiers des copies des inventaires des effets des officiers-mariniers, matelots & autres, morts fur leurs bâtimens pendant leur voyage, & de la vente qu'ils en auront faite, le tout figné d'eux & de leurs officiers.

XXVII. Les six deniers pour livre sur le montant total des prises qui se feront pendant la guerre, ainsi qu'il est expliqué à l'article III du titre premier, seront remis entre les mains des Trésoriers qui seront établis dans les lieux où elles feront conduites immédiatement après la vente d'icelles, & par ceux qui seront chargés de ladite vente, qui demeureront responbles en leurs noms du montant desdits six deniers.

XXVIII. La recette defdits fix deniers pour livre sera faite par lesdits Trésoriers, sur les extraits de liquidation de chaque prise que les Greshers des Amirautés seront tenus de leur délivrer en leur payant vingt fols par chaque extrait, y compris le papier timbré, au lieu de dix tols portés par l'Edit du mois de Mai 1709. Lesdits Trésoriers s'adresseront pour l'obtention desdits octrois aux officiers de l'Amirauté, lesquels en ordonneront la delivrance sans frais ; feront tenus , lesdits Trésoriers , de faire mettre les ampliations des quittances au bas defdits extraits par ceux à qui ils les fou niront pour le paiement de ces six deniers, & les vingt fols qu'ils auront payés auxdits Greffiers pour chaque extrait de liquidation, ferontalloués en la dépense de leurs comptes.

AXIX. Ils feront le recouvrement des deniers provenans des effets, foldes dixiemes & portions d'intérêts; enfemble des parts que nous avons dans les nautrages, le tout non-réclamé fur les écats qui leur feront remis par ceux qui font ou feront comms à la recherche défuis effets, foldes, diviemes & portions d'intérêts, dont ils doanneront leurs quittances aux armateurs, fur lefquels ils auront tait lebit recouvrement, dont ils retireront une ampliation

fignée d'eux au bas d'une copie desdits états; XXX. En cas que les Tréforiers particuliers des invalides de la marine, soient obligés de faire des procédures pour raison du paiement des six deniers pour livre, & des soldes, dixiemes & portions d'intérêts ci dessus, voulons & entendons qu'ils se pourvoient pardevant les officiers des Amirautés de notre Royaume, pour faire condamner par corps dans huitaine, comme pour nos propres deniers & affaires, les débiteurs desdits invalides & dépossiaires, tant pour le paiement des six deniers pour liv. à eux attribués, que pour telle autre chose de quelque nature qu'elle soit, qui pourra être due aux dits invalides.

XXXI. Voulons aussi qu'outre le rôle d'armement que les propriétaires, maîtres ou patrons, sont obligés de remettre aux Gresses des Amirautés de notre Royaume, avant le départ de leurs bâtimens, ils soient tenus d'y remettre en même-temps un rôle du défarmement, pour fervir à certifier par les Greffiers un état de dépouillement de tous les armemens, & défarmemens, par premier & dernier, qui auront été faits pendant le courant d'une année dans les ports où lesdits Gressiers sont établis, & dans les ports ou ressorts de l'Amirauté, lequel état sera expédié par letdits Trésoriers, & il y sera fait mention, non-seulement de tous leídits armemens & défarmemens; mais encore du nombre & de la qualité des équipages, par noms & furnoms, de la paie, des avances, de la folde, du retour, & du montant des parts, & sera payé auxdits Greffiers, pour ladite certification, par lesdits Trésoriers, cinq fols, qui feront alloues dans la dépense de leurs comptes.

## TITRE SEPTIEME.

Des Revues des Invalides.

## ARTICLE PREMIER.

L'Intendant des Classes de la marine, remettra tous les fix mois à notre Conseil de Marine, la revue des invalides, dont la demi-solde doit être payée à Paris.

II. Les lauendans de la marine & des galeres, & les Commillaires généraux dans les ports où il n'y aura point d'Intendans, enverront tous les fix mois en notre Confeil des revues des invallèles des Antirautés de leur département; letquels, pour cet effet, leur ferontremifes par les Commillaires de la marine, ou commis principaux & ordinaires des Classes, qui seront tenus de faire ces revues, & d'y marquer le jour de la mort desdits invalides.

### TITRE HUITIEME.

De la dépense qui sera faite par le Trésorier général & les Trésoriers particuliers des Invalides.

### ARTICLE PREMIER.

Le Tréforier général des invalides de la marine, fera le paiement de la demi-folde defdits invalides qui font établis à Paris, fur les états & ordonnances qui en feront expédiés par notre Confeil de marine.

II. Ce paiement sera fait en présence du Contrôleur genéral desdits invalides qui le certissera au bas d'un état, en marge duquel les invalides qui savent écrire donneront leurs quitances fans srais; & à l'égard de ceux qui ne savent point écrire, il en sera fait mention à côté de leur article par ledit Contrôleur général, dont la certissication tiendra lieu de quitance.

III. le paiement des pensions, gratifications & récompenses que nous jugerons à propos d'accorder sur le produit des six deniers pour livre de la caisse du Trésorier général des invalides, suivant la proposition qui nous en sera faite par notre Conseil de marine, sera fait sur les états & ordonnances que notredit Conseil en sera expédier, & sur les quittances de ceux auxquels elles seront accordées, & qui seront contrôlées sans frais par le Contrôleur général des invalides.

IV. Les Tréforiers particuliers des invalides feront le paiement de la demi-folde des invalides qui réfident dans l'étendue de leurs départemens, fur les états & ordonnances qui en feront expédiés, ains & de la maniere qu'il est dirà l'article premier du présent titre.

V. Ce paiement fera fait en préfence des Commitlaires de la marine, commis principaux & ordinaires, ayant le département des Claffes & du Contrôleur de la marine, dans les ports où il y en aura, qui tous certifieront letídits paiemens au bas d'un état, en marge duquel les invalides qui fauront écrire donneront leurs quittances (ans frais; & à l'égard de ceux qui ne fauront point écrire, il en fera fait mention à côté de leurs articles par letídits officiers, dont la certification tiendra lieu de quittance. Voulons que la demi-folde due à ceux defdits invalides qui teront morts, & pour laquelle ils feront employés dans les états, ne puillent être allouée auxdits Tréforiers, qu'en rapportant par

eux des extraits mortuaires defdits invalides. Voulons auffi que dans les ports où les Commifaires de la marine, commis principaux & ordinaires des Claffes, feronteux-mêmes les fonctions des Tréforiers des invalides, ils aient à faire aflifter aux paiemens qu'ils feront, deux notables du lieu, qui certifieront lefdits paiemens.

VI. Les Tréforiers particuliers ne pourront payer les penfions, gratifications & récompenses que nous jugerons à propos d'accorder fur le produit des fix deniers pour livre de leurs caifles, fuivant la propofition qui nous en fera faite par notre Conteil de marine, que fur les états & ordonnances que notredit Confeil en fera expédier, & fur les quittances de ceux auxquels elles feront accordées, & qui feront vifées par les Commiffaires de la marine, ou commis principaux & ordinaires, ayant le dépattement des Claffes, ou par les deux notables du lieu où lefdits Conmiffaires feront les fonctions des Tréforiers des invalides.

VII. Si après la demi-folde entiérement payée il refte des fonds entre leurs mains, ils ne pourront les remettre au Tréforier général des invalides, que sur nos ordres ou sur ceux denotre Conseil de marine.

VIII. Dans le temps des diminutions des especes, les Trésoriers particuliers des invalides de la marine, feront tenus de faire faire des procès-verbaux des fonds qu'ils se trouveront avoir dans leurs caisses, après que la recette & la dépense auront été constatées sur leurs registres par les Intendans, Commissaires généraux ou Commissaires ordinaires de la marine. commis[principaux ou ordinaires, ayant le département des Classes, ou par deux notables dans les lieux où les Commissaires de la marine. cominis principaux ou ordinaires des Classes, feront les fonctions de Tréforiers des invalides; feront lesdits procès-verbaux envoyés par eux à notre Conteil de marine, qui fera expedier un ordre de la foinme à laquelle monteront ces diminutions, pour les faire allouer dans la dépense de leurs comptes.

IX. Voulons aussi & entendons que, lors des augmentations des especes, ils envoient à notre Conseil les procès-verbaux qui en seront saits dans la même forme que ci-dessus, & qui's se chargent en recette extraordinaire au protit des invalides de ladire augmentation, au moyen des dits procès-verbaux, & des ordres que notre-dit Conseil sera expédier à cet ellet.

X. Ne pour tont lefdits Tréforiers faire aucune dépente pour lefdits invalides, telles que peuvent être les changes, voitures de fonds, frais de justice, & autres semblables, sans avoir précédemment pris l'ordre de notre Confeil de marine, qui lui donnera suivant l'exigence des cas; feront tenus lesdits I resoriers de retirer des quittances likellees des paiemens qu'ils feront pour leidites dépenses, & d'envoyer tous les fix mois leidites quittances à notredit Conseil, avec un état certifié d'eux véritable & vité des Intendans, Commiliaires généraux, Commillaires ordinaires de la marine, commis principaux & ordinaires des classes, ou de deux notables dans les heux où lesdits Commissaires de la marine, commis principaux & ordinaires des Classes, feront les fonctions de Tréforiers des invalides, afin qu'il leur soit expédié & envoyé les ordres nécessaires pour allouer ces dépenses dans leurs comptes.

## TITRE NEUVIEME.

Des registres des Trésorier & Contrôleur généraux, & des Trésoriers particuliers des Invalides de la marine.

### ARTICLE PREMIER.

Le Trésorier général des invalides de la marine tiendratrois regiltres, dont les feuillets seront cotés & paraphés par premier & dernier par notre Conseil de marine, sur lesquels registres il écrira jour par jour, sans aucun blanc ni rature, toutes les recettes & dépenses qu'il fera.

11. Les fommes qu'il recevrà provenant des quatre deniers pour livre, retenus par les Tréforiers généraux de la marine & des galeres, seront enrégitirées fur le premier registre.

III. Le second servira à enrégistrer les sommes qu'il touchera provenant des rentes que l'établissement royal des invalides de la marine a, ou pourra avoir; ensemble les deniers qui lui seront remis par les Trésoriers particuliers desdits invalides, par les Consuls de la nation dans les pays étrangers & par les Subdélégues des Intendans, Commissaires de la marine établis dans les colonies soumisses à notre obéissance, & tous les autres revenus que ledit établissement pourra avoir.

IV. Il enrégistrera sur le troisseme registre toute la dépense qu'il sera, tant pour les paiemens des pensions, gratifications, récompenses on demi-tolde aux invalides de son département, qu'autres dépenses qui lui seront ordonnées par nous ou par notre Conseil de marine.

V. Les recettes & dépenses feront arrêtées tous les trois mois sur lesdits registres par ledit Trésorier général & par le Contrôleur général, lequel fignera conjointement avec lui ledit ar rêté, dont fera remis à notre Confeil de marine par ledir Tréforier général, un bordereau figné de lui, & contrôlé par ledit Contrôleur genéral.

VI. Ledit Contrôleur général tiendra de femblables & pareils registres, cotés & paraphés de

même que ceux du Tréforier général.

VII. Les Tréforiers particuliers des ports tiendront quatre regiltres, dont les feuillets feront cotés & paraphés par premier & detnier, par l'Intendant ou le Commillaire général de la marine de leur département, & lesdits Trésoriers seront tenus d'ècrire jour par jour sur les dits registres, fans aucun blanc ni rature, toutes les recettes & dépenses qu'ils feront.

VIII. Seront enrégistrées par eux sur le premier registre, les sommes qu'ils recevront provenant des six deniers pour livre retenus sur les avances qui aurout été faites aux équipages avant le départ des bâtimens, & ils observeront de distinguer toujours les bâtimens dont les équipages auront été engagés au mois, au voyage ou à la parc; lorsqu'il y aura de ces bâtimens péris à la mer, ou pris par les ennemis, d'en saire mention dans ledit article, en rapportant en même temps un certificat de l'Amirauté où les gens échappés du naufrage ou de la prise, auront été faire leurs déclarations.

1X. Le second registre servira à enrégistrer les sommes qu'ils recevront provenant des six demiers pour livre, & des droits sur le montant des parts retenues sur lesdits équipages à leur désarmement, pour tout le temps qu'aura duré le voyage, en observant de distinguer toujours-les bâtimens dont les équipages auront été engagés au mois, au voyage ou à la part.

X. Lorsqu'ils enrégistreront sur les dits registres la retenue des six deniers pour livre, ils seront tenus; savoir, sur le premier qui regardera l'armement, de spécifier à la marge de chaque bâtiment le lieu où il aura sait son desarmement; & sur le second qui concernera le désarmement, d'y spécifier pareillement à la marge de chaque bâtiment, le lieu où il aura sait son armement.

Al. Les fommes que les dits Trésoriers toucheront des six demiers pour livre, provenant de la vente des prifes qui se feront pendant la guerre, seront enrégistrées par eux sur le troisseme registre; ils y expliqueront les nons des vaisseaux pris, ceux des vasseaux & des capitaines preneurs, le montant de leurs ventes & des rançons, & ils y enrégistreront aussi les sommes qui pourront leur être remises par le Trésorier général, ou par les Trésoriers particuliers, en vertu des ordres de notre Conseil de marine,

ensemble

en vertu des ordres de notre conseil de marine, ensemble celles qui pourront provenir du den

fait aux invalides de la marine.

XII. Ils enrégistreront sur le quatrieme registre toute la dépense qu'ils feront, tant pour le paiement de la demi-solde des invalides de leur département que pour les pensions, gratifications & récompenses, fuivant les états & Ordomances que notre Conseil de marine en

fera expédier.

XIII. Ils arrêteront tous les trois mois sur lesdits registres, leur recette & dépense avec les Contrôleurs de la marine, dans les ports où il v en aura d'établis, & dans les autres avec les Commissaires de la marine, commis principaux & ordinaires des classes, ou avec deux notables dans les lieux où letdits Commissaires ou commis feront les fonctions des Tréforiers des invalides ; lesdits arrêtés seront signés par lesdits Tréforiers particuliers, conjointement avec lefdits Contrôleurs, Commissaires de la marine, commis aux classes, ou les deux notables qui auront été appellés; & sera envoyé tous les trois mois à notre Confeil de marine un bordereau desdits arrêtés, signé & certifié par eux, contenant les recette & dépense qui auront été faites pendant lesdits trois mois, en observant par eux de n'y comprendre pour ce qui est de la recette, que les fonds effectifs qu'ils auront reçus : s'il leur reste dû quelque chote detdits trois mois. ils ne le comprendront dans lefdits bordereaux que pour mémoire, & ils le porteront dans celui du quartier où les fonds entreront, en faisant mention par un article téparé, que la fomme qu'ils y emploieront provient de ce qui restoit dû du quartier précédent, ainsi succetsivement de quartier en quartier.

XIV. Ils auront foin d'inférer au bas desdits bordereaux la balance de leurs recette & depense, & de rappeller au premier article l'excédant de recette ou de dépense du dernier bor-

dereau qu'ils auront envoyé.

XV. Les Tresoriers & Contrôleurs généraux, & les Trésoriers & Contrôleurs particuliers des invalides de la marine, ou les commis aux offices supprimés par l'Edit du mois d'Avril 1716, feront tenus après l'arrêté du dernier compte qu'ils rendront de leurs gestions, de remetre au Trésorier général, & au Contrôleur général, & aux Trésoriers particuliers qui teront établis par le présent Edit, tous les registres, lettres, états & papiers qu'ils auront tenus concernant less dis invalides, à peine d'y être contraints par corps.

#### TITRE DIXIEME.

De la recette des six deniers pour livre, & de la dépense que doivent faire les Consuls de la nation établis dans les pays étrangers, & les Subdélégués des Intendans, Commissaires géneraux, & Commissaires de la marine, qui résident dans les colonies Françoises.

#### ARTICLE PREMIER.

Lorsque les négocians & armateurs de notre Royaume acheteront ou feront conftruire dans les pays étrangers & dans les colonies soumises à notre obéissance, des bâtimens, & qu'ils les feront naviger fous pavillon de France, ils ne pourront les armer qu'avec des équipages François, fur lesquels ils feront la retenue ordonnée par les articles 4 & 11 du titre 6 du préfent Edit, & ils en remettiont le montant entre les mains des Confuls de la nation & des Subdélégués des Intendans, Commissaires généraux, & Commissaires de la marine, établis dans lesdits pays étrangers ou dans lesdites colonies : lesquels feront obligés d'expédier les rôles d'équipages d'armemens & défarmemens dans la forme preferite par les articles 7, 11, 15 & 16 du même titre, & auront soin de se faire fournir les pieces justificatives de leur recette, & de délivrer les quittances des paiemens qui leur feront faits, fuivant qu'il est porte par les articles 9, 10, 12, 17 du même titre 6.

11. Les dits Consuls, subdélégués des Intendans & Commissaires de la marine, seront auxillaires de la marine, seront auxillaires de la marine, seront auxillaire de 6 deniers pour livre, sur le montant total des prises qui seront conduites, liquidées & vendues dans les ports dépendant de ceux où ils sont établis, par des vaisseaux appartenant à nos sujets, a ainsi & de la manière qu'il est expliqué par les articles, 27 & 28 du titre 6, à la différence que les extraits de liquidation des dires prises, seront déliviés dans les pays étrangers par les Chanceliers des Consulats avec le même droit que le Greffier, de vingt sols par extrait, au lieu qu'ils doivent l'être dans les ports de notre Royaume par les Greffiers des

Amirautés.

III. Ils feront la recette des fix deniers pour livre fur tous les équipages qui armeront dans les ports de notre Royaume, & qui pourront aller défarmer dans les ports dépendant de leurs Confilars & defdites colonies, auquel cas ils enverront un certificat au Tréforier particulier des invalides du port où lefdits équipages auront armé, comme ils auront fait leur defar-

penfe.

mement dans un des ports de leurs Consulats, ou desdites colomes, & qu'ils y autont payé les six deniers pour livre, au surplus ils observeront & exécuteront ce qui est porté par tous les arricles du sit. 6, qui aura rapport aux sonctions des Trésoriers des invalides.

IV. Ils enverront dans les mois de Janvier de chacune année à notre Confeil de marine, des lettres de change du montant de la recette qu'ils auront faite pendant l'année qui fera échue, payables à Paris à l'ordre du Tréforier

général des invalides de la marine.

V. Ils enverront en même-temps un état détaillé en forme de compte certifié & figné d'eux, de toutes les recerte & dépenfe qu'il auront faites pendant ladite année, & ils y joindront les doubles des rôles d'équipages, les états de dépouillement & les extraits de liquidation des prifes, & autres pieces nécessaires pour établir & justifier lesdites recette & dépouillement & pour établir & justifier lesdites recette & dé-

VI. Ils tiendront un regiltre dont les feuillets feront cotés & paraphés par premier & dernier, favoir ceux des Confuls par les Chanceliers, & ceux des Subdélégués par les Intendans, Commiflaires généraux & Commiflaires de la marine établis dans les colonies Françoifes, dans lequel ils enrégistreront, d'un côté, jour par jour, fans aucun blanc ni rature, la recette qu'ils feront, & de l'autre côté, la dépense ou lettres de change, droits d'extraits de liquidation des prises, des taxations, lesquels leur seront attribués ci-après.

VII. Ils arrêteront au premier Janvier de chaque année leur registre & en figneront l'arrêté, tant de la recette que de la dépense avec le Chancelier des Consulats, pour ce qui est des Consuls; & avec les Intendans, Commissaires géraux & Commissaires de la marine, pour ce qui

regarde les Subdélégues.

VIII. Nous avons attribué & attribuons auxdits Confuls & Subdélégués neuf deniers pour livre de leur recette qui se trouvera au-desous de dix mille livres par an, & six deniers pour livres de toute leur recette, lorsqu'elle setrouvera excéder ladite somme de dix mille livres par an, pour leur tenir lieu d'appointemens & de tous autres frais ayant rapport auxdites recette & dépense, lesquels leur serveront en mêmetemps que l'état en forme de compte dont il est patle à l'art. 5 du présent titre.

IX Il leur fera donné, par notre Confeil de marine, une décharge valable de leur manie-

ment de chaque année.

X. Lesdits Consuls & Subdélégués ne dispo-

feront, fous quelque prétexte & pour quelque caute que ce foit ou puifle être, des fonds provenant de la recette des fix deniers pour livre, que fur les ordres de notredit Confeil, à peine de dépolletion de leurs emplois & de restitution du double de ce qui fe trouvera avoir été décourné fans lessits ordres.

#### TITRE ONZIEME.

Des comptes des Tréforiers généraux. & particuliers des Invalides, & des pieces justificatives de recette & dépense qu'ils seront tenus de rapporter.

#### ARTICLE PREMIER.

Les Tréforiers particuliers des invalides de la marine rendront compte de leurs recette & dépenfe d'une année, dans les fix premiers mois de la fuivante, en continuant ainst fuccessivement d'année en année, pardevant les Commissaires qui font ou feront par nous només à cet effet, sur la présentation qui nous en fera faite par notre Conseil de marine, lequel leur donnera les ordres nécessaires pour les autoriser à procéder à l'examen & arrêté desdits comptes.

II. Les comptes ainsi arrêtés serviront, partout où il appartiendra, de décharge valable auxdits Tréforiers particuliers, lesquels ne pourront être tenus d'en rendre aucuns autres en nos chambres des comptes ni ailleurs, dont nous les avons de nouveau déchargés & déchargeons pour toujours, en tant que de besoin; fera fait trois copies de chacun desdits comptes, l'une pour demeurer entre les mains du Tréforier comptable à qui elle servira de décharge; & les deux autres fignées par le Tréforier, feront remifes avec les pieces justificatives de la recette & dépense, entre les mains de ceux qui recevront & arrêteront lesdits comptes ; lesquels de leur part enverront une desdites copies avec les pieces justificatives à notre Confeil de marine, pour ensuite être remise au Trésorier général desdits invalides, & tervir à composer son compte général, fans néanmoins qu'il puisse être chargé des excédans de recette & dépense dudit compte particulier, & la troifieme copie fera déposée au contrôle de la ma-

111. Les Tréforiers particuliers, qui feront des recettes provenant des fix deniers pour livre, retenus fur la folde ou les avances qui fe donneront aux équipages à l'armement, & qui n'en feront point pour le défarmement, parce que

lesdits désarmemens auront été faits dans d'autres ports que ceux de l'armement, emploieront pour mémoires dans leurs comptes, le produit des six deniers pour livre desdits désarmemens, & y seront mention du port où ladite retenne aura dû être saite, ce qu'ils justisseront, au moyen des certificats que les dits Trésoriers sont tenus de s'envoyer réciproquement, ainsi qu'il est porté par les articles 4 & 13 du titre 6 du présent Edit, & de ceux que les Consuls & autres remettront auxdits Trésoriers.

IV. Afin que la reddition des comptes desdits Trésoriers ne soit point suspendue par le défaut de paiement des droits des invalides, qui pourront se trouver encore dus à l'échéance d'une année, nous voulons & entendons qu'ils fe mettent en état dans le délai que nous leur donnons par l'article premier du présent titre, de rendre leurs comptes, & de les présenter aux Commisfaires qui seront nommés pour les arrêter, quoiqu'ils n'aient pas fait tonte la recette des droits dus pendant ladite année, ils emploieront pour mémoire ladite recette dans les comptes où elle devroit être, & enfuite ils la porteront dans les comptes de l'année suivante, en faisant un chapitre particulier, dans lequel ils spécifieront que la fomme qui y fera énoncée proviendra des armemens & défarmemens qui restoient dus de l'année précédente.

V. Le Tréforier général rendra pareillement compte, tant de la recette & dépense qu'il fera, que des comptes des Tréforiers particuliers & des Confuls & Subdélégués des Intendans, Commissaires généraux & Commissaires de la marine, établis dans les pays étrangers & dans les colonies Françoises, d'une année dans la suivante, pardevaut notre Conseil de marine, auquel nous avons attribué & attribuons la connoissance & l'arrêté desdits comptes.

VI. Les comptes ainfi arrêtés, ferviront audit Tréforier général de décharge valable de son maniement, par-tout où il appartiendra, sans qu'il puisse être tenu d'en rendre aucuns autres en nos Chambres des Comptes ni ailleurs, dont nous l'avons aussi de nouveau déchargé & déchargeons pour toujours, en tant que de besoin.

VII. Les comptes dudit Tréforier général avec les pieces judificatives, seront remis après qu'ils aurent été arrêtés dans les archives de la marine, & il en fera fait des doubles pour être remis audit Tréforier général pour sa decharge.

VIII. Il justifiera de sa recette des quatre & six deniers pour livres provenant des dépenses de la marine & des galeres, & des remises que lui feront les Contuls & Subdelégués des Intendans, Commissaires généraux & Commissaires

de la marine, établis dans les pays étrangers & dans les colonies Françoifes, par les ampliations des quittances qu'il donner auxdits Tréforiers généraux, Confuls & Subdélégués.

IX. à l'égard des remifes des fonds qui lui feront faites par les Tréforiers particuliers defdits invalides, ou autres, ou de celles qu'il fera auxdits Tréforiers particuliers, il en justifiera la recette par les ampliations des quittances qu'il leur donnera, & la dépenfe par les ordres qu'il enrecevra, & les quittances qu'il aura foin d'en rerierer, dont il leur fournira aussi des ampliations, le tout conformément & ainsi qu'il fera

expliqué par lesdits ordres.

X. Les Tréforiers particuliers des invalides justifieront la recette des fix deniers pour liv. provenant des équipages qui feront à gages au mois, au voyage & à la part, par les doubles des rôles, ainfi qu'il est plus au long porté par les articles 7, 11, 15 & 16 du titre 6 du présent Edit, & par un état de dépouillement de tous les armemens & défarmemens, par premier & dernier, qui auront été faits pendant le courant de l'année de leurs comptes, où ils feront établis, & dans les ports dépendant, lequel état fera par eux expédié, & il y fera fait mention non-leulement de tous lesdits armemens & défarmemens, mais encore du nombre & de la qualité des équipages, par noms & furnoms, de la paie, des avances de la solde, de retour, du montant & de la valeur des parts.

XI. Ceux desdits Trésoriers qui teront chargés en même temps du soin des classes, seront tenus de faire certifier ledit état de dépouillement par les Gressiers des Amirautés de leurs départemens, pour servir à vérifier s'il n'y a point d'omissions dans la recette, le tout ainsi qu'il est

porté par l'article 3 dudit tit. 6.

XII. A l'égard des fix deniers pour livre fur le produit de la vente des prifes, ils en juffifieront auffi la recette par les extraits de liquidation de chaque prife que les Greffiers des Amirautés délivreront, ainfi & de la maniere qu'il est expliqué par l'art 28 du titre 6.

XIII. Ils justifieront leur dépense par les états & ordres des paiemens qui seront expédiés par notre Confeil de marine, & par les pieces & quittances qu'ils devront rapporter, & qui se-

ront mentionnées dans lesdits états.

XIV. Le Tréforier genéral & les Tréforiers particuliers des invalides porteront dans leurs comptes d'une année à une autre, l'excédant de recette ou de dépenfe qui le trouvera dans les comptes qu'ils rendront, enforte que cet excédant formera le premier chapitre de leurs comptes, foit de recette, foit de dépenfe.

XV. Les comptes à rendre par les Trésoriers généraux desdits invalides, créés par Edit du mois de Mai 1709, de leur maniement, tant detdites retenues que du fonds de la dote desdits invalides, destiné au paiement des gages & appointemens attribués aux officiers deldits invalides; créés par l'Edit du mois de Mai 1709 & par celui du mois de Mars 1713, feront par eux rendus à notre Confeil de marine, ainsi que nous l'avons dit par l'article premier du tit. 6 du présent Edit; donnant, pour cet effet, à notredit Conseil le pouvoir de les arrêter dans la forme qui sera par lui prescrite pour la reddition d'iceux, n'onobstant celle portée par lesdits Edits; & par le Réglement du 15 Octobre 1710, à quoi nous avons dérogé & dérogeons par le présent Edit, pour faciliter la reddition desdits comptes : voulons qu'étant rendus & arrêtés comme nous l'ordonnons ci-dessus, ils servent de décharge valable aux comptables, lesquels nous confirmons dans la dispense portée par nosdits Edits, de rendre aucuns comptes en nos Chambres des Comptes ni ailleurs; & à cet effet, nous avons autorisé & autorisons les ordres & les décharges que notre Conseil de marine a donnés ou pourra donner ci-après aux Tréforiers généraux & particuliers des invalides.

Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeillers, les gens tenant nos Cours de Parlement, Chambres des Comptes & Cour des

Aides à Paris, que le présent Edit ils aient à faire lire, publier & régistrer, & le contenu en icelui, garder & observer de point en point selon sa forme & teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations, Arrêts, Réglemens, & autres choses à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons par le présent Edit, aux copies duquel collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, voulons que foi soit ajoutée comme à l'original; car tel est notre plaisir: & afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, Nous y avons fait mettre notre Scel. Donné à Paris au mois de Juillet, l'an de grace mil sept cent vingt, & de notre regne le cinquieme. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi, le Duc d'Orleans, Régent, présent, FLEURIAU. Visa DAGUESSEAU. Vu au Conseil Le Pelletier, Et scellé du grand Sceau de cire verte en lacs de soie rouge & verte.

Régistré, oui, & ce requérant le Procureur général du Roi pour être exécuté felon sa forme & teneur, & copies collationnées envoyées aux Sieges de l'Amirauté du ressort pour y être lues, publiées & régistrées; enjoint aux Substituts du Procureur - Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un mois, suivant l'Arrêt de ce jour. En Parlement, séant à Pontoife, le douzieme jour de Décembre mil septe cent vingt. Signé, GILBERT.

# DÉCLARATION DU ROI,

En interprétation de l'Edit du mois de Juillet dernier, concernant les invalides de la Marine.

Donné à Paris le 30 Décembre 1720.

### RÉGISTRÉE EN PARLEMENT.

L'OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & denavarre: A tous ceux qui ces préfentes lettres verront, falut. Le feu Roi notre tréshonoré Seigneur & Bifaïeul, ayant par fon Edit du mois de Décembre 1712, article 14, fair don à l'établiffement royal des invalides de la marine, de tous les deniers & efters appartenant aux officiers mariniers, matelots, paflagers & autres qui n'auroient point été réclames dans les deux années de l'arrivée des vaiffeaux armés pour le connaerce, à compter du jour & date des déclarations qui feroient faites à l'ordinaire aux Greiles des Amirautés,

& de la folde, dixieme & portion d'intérêt qui pour oient appartenir aux officiers-mariniers; matelots, volontaires, & autres armés en cour-fe, qui n'auroient point aussi été réclamés dans les deux années, à compter du jour de la liquidation des prises; & par autre Edit du mois de Mars 1713, ordonne que ledit don commenciot & auroit lieu du jour de la déclaration de la derniere guerre, & de quelle maniere la recherche en seroit faite: nous avons, par notre Edit du mois de Juillet dernier, constitus feulementes dits do & recherche sans les étendre sur les appointemens, soldes, dixiemes,

parts & portions de prifes qui n'auroient point été, ou qui pourroient n'être pas réclamés dans la fuite par nos officiers de la marine & des galeres, d'épée & de plume, & par les officiersmariniers, matelots, foldats & autres employés pour notre service, dont les fonds se trouvent en dépôt présentement, ou se trouveroient à l'avenir, tant dans les contrôles des ports, qu'entre les mains des Tréforiers généraux de la marine & des galeres ; & reconnoisfant la néceffité de protéger & de soutenir ledit établissement Royal des invalides de la marine. enforte qu'il puisse avoir un revenu suffisant, & admettre à la demi-solde ceux qui deviennent tous les jours par leurs longs services, & par leur âge ou leurs blessures, dans les cas de ne pouvoir vivre sans le secours dudit établissement, cette omission pouvant saire douter de nos intentions sur cet article, nous avons réfolu de les expliquer, afin que ledit établissement royal retire de notredit Edit tout l'avantage que nous avons entendu lui procurer. A CES CAUSES, de l'avis de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc d'Orléans, petit Fils de France, Régent, de notte très-cher & très-amé Oncle le Duc de Chartres premier Prince de notre Sang, de notre très-cher & très-amé Coufin Duc de Bourbon, de notre très-cher & très-amé Cousin le Comte de Charollois, de notre très-cher & très-amé Cousin, le Prince de Conty, Princes de notre Sang, de notre très-cher & très-amé Oncle, le Comte de Toulouse, Prince légitimé, & autres Pairs de France, grands & notables personnages de notre Royaume, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale, & nous avons, en interprétant, en tant que besoin seroit, ledit Edit du mois de Juillet dernier, dit & déclaré, & par ces présentes signées de notre main, disons, déclarons, voulons & nous plait, que le don fait à l'établissement royal des invalides de la marine par l'Edit du mois de Décembre 1712; & confirmé par ledit Edit du mois du Juillet dernier, soit étendu sur les appointemens, foldes, dixiemes, parts & portions des prises qui n'ont pas été, ou qui pourront n'être pas réclamés dans la fuite par nos officiers de la marine & des galeres, d'épée & de plume, par les officiers-mariniers, matelots, soldats, & autres employés pour notre service, dont les fonds se trouvent actuellement en dépôt ou se trouveront à l'avenir, tant dans les contrôles des ports, qu'entre les mains des Tréforiers généraux de la marine & des galeres, dont nous avons doté & dotons ledit établifsement royal, & que la recherche en soit saite,

ainsi & de la même maniere qu'elle est ordonnée par l'Edit du mois de Mars 1713, pour ce qui regarde les équipages des vaisseaux & bâtimens armés pour le commerce ou pour la courfe. Voulons que la remife defdits fonds foit faite par lesdits Trésoriers généraux de la marine & des galeres, & par lesdits Contrôleurs des ports, fur nos ordres on fur ceux de notre Confeil de marine, & par des états par eux libelles & certifies, an Treforier général ou aux Tréforiers particuliers desdits invalides sur leurs fimples quittances, lesquelles seront passées & allouées dans les comptes que les Tréforiers généraux de la marine & des galeres, rendront en notre Chambre des Comptes, fans difficulté. Voulons aussi qu'en cas que lesdits fonds soient réclamés dans la suite par lesdits officiers de la marine & des galeres, d'épée & de plume, & par lesdits officiers-mariniers, matelots, soldats & autres, ou leurs héritiers, après la remife faite auxdits Tréforiers des invalides de la marine, la délivrance en foit faite sur nos ordres, ou sur ceux de notre Conseil de marine, à ceux qui auront droit de les recevoir, par le Tréforier général ou Tréforiers particuliers defdits invalides de la marine, & que le contenu en iceux soit passé en dépense dans les comptes que lesdirs Trésoriers rendront desdits fonds en la manière accontumée, en rapportant lesdits ordres avec les quittances des parties prenantes fur ce suffisantes.

Si donnons en Mandement à nos amés & féaux Confeillers les gens tenant nos Cours de Parlement, Chambres des Comptes & Cour des Aides de Paris, que ces présentes ils fassent lire, publier & régistrer, & le contenu en icelles, garder & observer de point en point felon leur forme & teneur, nonobitant tous Edits, Déclarations, Arrêts, Réglemens & autres choses à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons par cesdites présentes, aux copies desquelles collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secretaires. voulons que foi foit ajoutée comme à l'original; Car tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre Scel à cesdites présentes. Donné à Paris le trentieme jour de Décembre, l'an de grace mil sept cent vingt, & de notre regne le fixieme. Signe, LOUIS Et plus bas, par le Roi, le Duc d'Orléans, Régent, préfent. Fleuriau. Vii au Confeil. Le Pelletier de la Houssaye. Et scellé du grand Sceau de cire jaune.

Régistrée, oui, & ce requérant le Procureur-Général du Roi, pour être exécutée selon le ur sor me & teneur, & copies collationnées envoyées Lans les Sieges des Amirautes du resfort, pour y être lues, publiées & régistrées; enjoint aux Substituts du Procureur-Général du Roi, d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un mois, suivant l'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement le dix-huitieme jour de Janvier mil sept cent vingt. Signé GILBERT.

# DÉCLARATION DU ROI,

Concernant l'établissement Royal des Invalides de la Marine.

Donné à Versailles le 12 Juillet 1722.

L OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces présentes Lettres verront; Salut. L'attention qu'a eu le feu Roi, notre très-honoré Seigneur & Bifaïeul à procurer à l'établissement royal des invalides de la marine une subsistance certaine, l'auroit engagé à donner à cet établissement, par 10n Edit du mois de Décembre 1712, art. 14, tous les deniers & effets appartenant aux officiers, mariniers, Matelots, passagers & autres qui n'auroient point été réclamés dans les deux années de l'arrivée des vaisseaux armés pour le commerce, & la folde, dixiemes & portions d'intérêts qui pourroient appartenir aux officiers, mariniers, matelots, volontaires, & autres armés en course, qui n'auroient point aussi été réclamés dans les deux années, à compter du jour de la liquidation des prifes. Cette dispofition nous à paru si juste & si nécessaire, que nous l'avons confirmée par notre Edit du mois de Juillet 1720, & que même nous l'avons étendue, par notre Déclaration du 30 Décembre de la même année, sur les appointemens, soldes, dixiemes, parts & portions des prifes qui n'auroient pas été, ou qui pourroient n'être point réclamés dans la suite par nos officiers de la marine & des galeres, d'epée & de plume, & par les officiers, mariniers, matelots, foldats, & autres employés pour notre fervice. Comme nous avons excepté par notredit Edit du mois de Juillet 1720 du don qui avoit été fait à l'établiffement royal des invalides de la marine, le tiers qui revient à l'Amiral, suivant l'Ordonnance du mois d'Août 1681, de tous les effets appartenant aux officiers, mariniers, matelots, pallagers, & autres qui mourroient fans héritiers, ou fans tefter for les vaifleaux armés pour le commerce & pour la course durant le temps de la campagne, & qu'il pourroit fe rencontrer des obstacles pour la remise des deux autres tiers aux invalides de la marine, lorfqu'il feroit question d'obliger les armateurs desdits vaisseaux

à compter, attendu que les Juges des Amirautés de notre Royaume sont tenus, en exécution de l'Ordonnance de 1681, de faire la répartition desdits effets; savoir, le premier tiers à notre Domaine, le second à l'Amiral, le troisieme à l'Hôpital des lieux où lesdits vaisseaux sont leur désarmement. Nous avons résolu, tant pour lever & prévenir lesdits obstacles, que pour procurer audit établissement royal des invalides de la marine le plus de revenus qu'il nous fera possible, d'expliquer sur ce sujet nos intentions. A ces causes, de l'avis de notre très-cher & très-amé Oncle, le Duc d'Orléans, perit fils de France, Régent, notre très-cher & très-amé-Oncle, le Duc de Chartres, premier Prince de notre sang, de notre très-cher & très - amé Coufin, le Duc de Bourbon, de notre très-cher & très-amé Coufin le Comte de Charollois, denotre très-cher & très-amé Coufin, le Prince de Conty, Princes de notre fang, de notre trèscher & très-amé Oncle, le Comte de Toul ouse, Prince légitimé, & autres grands notables perfonnages de notre Royaume, & de notre certaine science, pleine puissance, & autorité royale, nous avons dit & déclaré, & par ces présentes signées de notre main, disons, déclarons, voulons & nous plait que les effets apparrenant aux officiers, mariniers, matelots, paffagers, & autres qui mourront fans héritiers, ou fans tester sur les vaisseaux armés pour le commerce & pour la courfe durant le temps de la campagne, foient & appartiennent à l'avenir, & pour ce qui s'en trouvera du passé, savoir; un tiers à l'Amiral, conformément à l'Ordonnance du mois d'Août 1681, & les deux autres tiers à l'établissement royal des invalides de la marine, auquel nous avons fait & faifons don par ces présentes desdits deux tiers, nonobstant toutes dispositions qui peuvent en avoir été faites jusqu'à présent, soit au prosit de notre Domaine, soit en faveur des Hôpitaux des lieux, dérogeant pour ce regard à l'atticle 9,

titre 11 de l'Ordonnance du mois d'Août 1681, & à tout ce qui peut être contraire à ces préfentes. Voulons que la recherche defdits effets foit faire & continuée comme pour les autres effets, foldes, dixiemes & portions d'intérêts expliqués par lefdits Edits du mois de Décembre 1712, Juillet 1720, & Déclaration du 30 Décembre enfuivant.

Si donnons en Mandement à nos amés & féaux Confeillers, les gens tenantnos Cours de Parlement, Chambre des Comptes & Courdes Aides à Paris, que ces préfentes ils faffent lire, publier & régistrer, & le contenu en icelles, garder & observer de point en point sclon leur forme & teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations, Arrêts, Réglemens & autres choses à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons par cestities présentes; aux copies desquelles collationnées par l'un de nos amés & téaux Confeillers-Secrétaires, voulons que

foi soit ajoutée comme à l'original; Car tel est notre plaisir : en témoin de quoi nous avons sait mettre notre Scel à cesdides présentes. Donné à Versailles le douzieme jour de Juillet, l'an de grace mil sept cent vingt-deux, & de notre regne le septieme. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi, Le Duc d'Orléans Régent, présent. FLEURIAU. Et scellé du grand Sceau de cire jaune.

Régistrées, out, & ce requérant le Procureur-Géneral du Roi, pour être exécutées selon leur forme & teneur, & copies collationnées envoyées aux Sieges des Amirautés du ressort, pour y être lues, publiées régistrées; enjoint aux Substituts du Procureur-Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un mois, suivant l'Arrêt de ce jour. A Paris ex Parlement le vingt-six Août mil sept cent vingtdeux. Signé, GILBERT.

On a dû remarquer à la lesture de cet Edit, que l'art. 3 du titre premier, contenant la retenue de 6 deniers pour livre sur le produit des prises, est plus exast que les Edits précédens, en ce qu'il regle que cette retenue n'aura lieu que dédustion préalablement faite des frais & dépenses nécessaires pour parvenir à la vente & pour la confervation des marchandises trouvées sur les dites prises & dixieme de l'Amiral; mais cela a été changé par l'Edit du mois d'Août 1743, & par l'Arrêt du Conseil du 30 Août 1745; voyez l'article 32, titre des prises.

On a dû aussi faire attention aux exemptions accordées, par les articles 2 & 3 du titre 4, aux invalides de la marine, de tout service personnel & du paiement de la capitation, relativement à l'Arrêt du Conseil du 6 Août 1717,

& à l'Ordonnance du 25 Juin 1718.

De même à l'article 21 du tit. 6, concernant les droits des invalides sur

les équipages des pataches des fermes.

Depuis cet Edit, il est intervenu deux Déclarations du Roi, la premiere du 30 Décembre de la même année 1720, qui, en confirmant de nouveau le don suit aux invalides de la marine, concernant les soldes & parts & portions des prises non-réclamées par les officiers de la marine & des galeres, d'épée & de plume, & par les officiers-mariniers, matelots, soldats & autres employés au service du Roi, dont les sonds se trouveroient en dépôt, tant dans le contrôle des ports, qu'entre les mains des Trésoriers généraux de la marine & des galeres.

La seconde du 12 Juillet 1722, en interprétation, tant dudit Edit, que de celui du mois de Décembre 1712, concernant le don sait aux invalides des successions des gens morts en mer sans tester; desquelles successions il n'en revenoit qu'un tiers au Roi, conformément à l'art. 9, tit. 11, liv. 3 de la présente Ordonnance, les deux autres tiers étant attribués; savoir, l'un à M.

l'Amiral, & l'autre à l'hôpital du lieu du désarmement du navire.

La distraction du tiers de M. l'Amiral avoit bien été faite de ce don, par

l'article premier, tit. 2 dudit Edit de 1720; mais le droit des hôpitaux avoit été passé sous silence; & c'est ce qui faisoit hésiter les officiers de l'Amirauté sur la délivrance des deux tiers au prosit des invalides. Il s'agissoit donc de décider entre les invalides & les hôpitaux. La faveur des premiers l'emporta, & parcette Déclaration ii sut réglé, que les essets appartenant aux gens qui montroient sans héritiers, & sans tester sur les vaisseaux armés pour le commerce ou pour la course durant le temps de la campagne, seroient & appartiendroient à l'avenir, & pour ce qui s'en trouveroit du passé; savoir, un tiers à l'Amiral, consormément à notre Ordonnance, & ses deux autres tiers aux invalides de la marine, le Roi dérogeant à cet esset à la même Ordonnance, en ce qui concernoit l'attribution qui y avoit été saite d'un tiers en saveur des hôpitaux.

C'est ce qui a toujours été observé depuis, avant & après le Réglement du

23 Août 1739, qui a confirmé d'abondant sa décision.

L'utilité d'un si bel établissement ne laisseroit rien à desirer, si les pensions & gratifications trop multipliées peut-être, ou trop gratuites en général, ne prenoient pas tant sur des fonds destinés singulièrement à la subsissance des pauvres malheureux, qui, hors d'état de gagner leur vie, par leurs blessures & leurs infirmités, suites naturelles d'un service également long, dur & pénible, n'ont de ressource que dans la demi-folde, déjà trop resservé, on avoit un peu plus d'egard aux invalides, devenus tels au service des vaisseaux marchands armés en marchandises ou en course; puisqu'ensin leur service a été également utile a l'Etat; & qu'au moyen de la retenue qu'ils ont sousserte des 6 deniers pour livre de leurs gages, ils ont contribué avec les autres à faire

le fonds de cette même demi-folde.

L'article 45 de l'Ordonnance de la Hanse Teutonique, porte, que si le matelot n'est pas rétabli de sa maladie, le maître n'est pas obligé de l'attendre & de retarder son voyage pour lui. Idem l'article 7 des Jugemens d'Oleron; mais ses gages ne lui sont pas moins dûs en entier, quoiqu'il n'ait pas suivi sa navigation. Sentences de Marseille des 17 Avril & 15 Mai 1750. D'un autre côté, l'Ordonnance de Wisbuy, art. 62, dit que si le matelot est attaqué d'une maladie contagicufe ou dangereufe, & que le fait foit bien constaté , le maître pourra le quitter à la premiere terre. Je crois que ces deux cas doivent fervir d'exception à l'article 26, tit. premier, liv. 8 de l'Ordonnance de 1689, qui défend à tous capitaines de laisser & congédier aucuns matelots en pays étranger, à peine de 500 liv. d'amende, & de plus grande peine s'il y échet. Aussi l'article premier de la Déclaration du Roi du 18 Décembre 1728, rapportée fur l'article précédent, en leur réitérant cette défense, à peine de 200 livres d'amende, excepte-t-elle le cas où le matelot est hors d'état d'être rembarqué pour raison de maladie. Mais pour constater le suit, l'arricle 2 veut que les capitaines qui se trouveront en pareille circonstance, en fassent faire mention fur leur 10 e l'équipage par le Conful ou fou représentant, sans quoi ils encourront l'amende portée par l'article précédent. V. pour la fûreté des gages du matelot en pareil cas, l'article 3 de l'Ordonnance du premier Août 1743 » & Part, 20 du Réglement du 22 Juin 1753.

### ARTICLE XII.

A 1 s s'il est blessé à terre, y étant descendu sans congé, il ne sera point pansé aux dépens du navire ni des marchandises, & il poutra être congédié sans pouvoir prétendre que ses loyers à proportion du temps qu'il aura servi.

Uoique descendu à terre avec congé, si le matelot est blessé autrement qu'au service du navire, il ne paroît pas juste quil soit panséaux dépens du navire; & c'est au si ce que décident sant ledit article 18 de l'Ordonnance de Wisbay que le 39 de celle de la Hanse Teutonique; & je pense que cela doit être ainsi, quoique le matelot auroit été envoyé par le maître à terre pour le service du navire, si véritablement il a été blessé dans une circonstance étrangere au service du navire.

D'un autre côté, il suffira qu'il soit descendu sans congé, pour qu'il ne puisse prétendre d'être pansé aux dépens du navire, ni des marchandises quoi-qu'il ait été blessé au service actuel du navire, s'il n'a pas été commandé pour y travailler; & c'est ce qui me semble résulter évidemment des termes de notre

article.

Dans le même cas qu'il fera descendu à terre sans congé, ce sera une cause suffisance pour le congédier sans qu'il puisse prétendre autre chose que ses loyers à proportion du temps qu'il aura servi.

L'Ordonnance de Wisbuy dans ledit article 18 est d'une sévérité outrée; puisqu'elle veut qu'il rende au maître ce qu'il aura reçu de lui pour ses avances, et qu'il paie en outre ce que le maître sera obligé de bailler de plus à un autre

matelot qu'il mettra à sa place.

Il fembleroit d'abord que notre article porteroit l'indulgence trop loin, en faifant gagner à ce matelot ses loyers à proportion du temps de son service, & qu'il servit à craindre qu'un matelot qui voudroit déserter, n'assedât d'en user de la sorte pour se faire donner son congé: mais il saut prendre garde qu'il dépend du maître de le congédier ou non; au moyen de quoit oute idée de désertion doit disparoître, dès que le matelot retourne au navire, quoiqu'il plasse au maître de ne pas le recevoir & de le congédier au contraire pour avoir commis cette saute. Au surplus, comme il a été observé sur l'art. 10, il y a aujourd'hui des cérémonies à observer pour le congé d'un matelot durant le voyage, & même avant le départ, dès qu'il est établi sur le rôle d'équipage.



### ARTICLE XIII.

Es héritiers du matelot engagé par mois, qui décédera pendant le voyage, seront payés des loyers jusqu'au jour de son décès.

E matelot ayant gagné ses loyers jusqu'à son décès arrivé pendant le voyage, & cela aussi-bien durant le temps de la maladie que pendant celui qu'il a rendu un service essectif au navire, il est bien juste qu'ils passent à sa veuve & héritiers, comme le disent l'art. 127 & 130 du Consulat, l'art. 7 des jugemens d'Oleron, l'art. 45 de l'Ordonnance de la Hanse Teutonique, l'art. 19 de l'Ordonnance de Wisbuy, & l'art. 76 de l'Ordonnance de 1584; & qu'ainsi s'il étoit engagé au mois, ils touchent les loyers qui lui étoient acquis au jour de son décès. La même décision se trouve dans l'article 5, tit. 3, liv. 8 de l'Ordonnance de 1689, pour les matelots morts au service des vaisseaux du Roi; en quoi il a été dérogé à une disposition plus généreuse portée par l'Ordonnance du 19 Avril 1670, consirmée par l'art. 6, tit. 11 du Réglement général du 6 Octobre 1674; aux termes de laquelle, la veuve & les héritiers du matelot décédé durant la campagne, devoient toucher ses gages en plein, tout comme s'il eût achevé la campagne.

## ARTICLE XIV.

A moitié des loyers du matelot engagé par voyage sera due, s'il meurt en allant, & le total si c'est au retour; & s'il navigeoit au fret ou au prosit, sa part entiere sera acquise à ses héritiers, pourvu que le voyage soit commencé.

A 1 s s'il étoit engagé au voyage, cet article veut, conformément à la décision du Consulat, chap. 126 ou 129, & à la note de Cleirac sur l'article 7 des jugemens d'Olcron, n. 4, pag. 34, que sans avoir égard au temps précisément du service, on distingue simplement, s'il est mort en allant ouer retournant. Au premier cas; la moitié des loyers est acquise à ses héritiers, & au second la totalité; & cela quoique le matelot seroit décédé peu de jours après que le vaisseau auroit mis à la voile, ou le jour même, soit pour l'aller soit pour le retour.

Il en est de même, l'engagement étant à forfait pour la traversée du retour.

Sentence de Marseille du 31 Juillet 1753.

Et s'il n'avigeoit à la part du fret ou du profit, ses héritiers sont encore mieux traités, en ce que sa part entiere leur est acquise sans autre condition que celle que le voyage sût commencé.

Les loix citées par le Commentateur à ce sujet n'ont aucune application à l'espece. La loi 66, S. 9, sf. pro socio, y convient mieux, en disant, que

LIV. III. TIT. IV. des Loyers des Matelots, ART. XIV.

quoi que l'héritier de l'affocié ne prenne pas sa place pour continuer la société, il succédera néanmoins au profit qu'auroit eu son auteur, Nec hares socii succedit, sed quod ex re communi posteà quasitum est, heredi prassandum est. Cependant comme il ne s'agit ici que d'une sociéte de travaux; c'est-à-dire, qui ne peut frustifier que par le travail commun des afsociés, & que le travail auquel le défunt étoit obligé de son côté, ne peut êtrre suppléé par ses héritiers, il sembleroit qu'au lieu de leur attribuer la part entière, il seroit plus juste de la faire accroître à ses afsociés, comme de meurans chargés de continuer son travail, & de ne saire part des profits à ses héritiers qu'à raison dutemps qu'il auroit travaillé. Mais ensin la loi étant portée en leur faveur, il sant s'y conformer, & dire que c'est un moyen qu'elle a imaginé pour encourager les matelots à former ces sortes de sociétés & d'entreprises, en donnant à chacun cette assurance, que s'il vient à mourir dans le cours de l'entreprise, sa part entière passer a ses héritiers.

Dans tous ces cas, au reste, il est juste de déduire aux héritiers ce qu'il en a coûté pour l'enterrement du désunt. Cleirac, sur l'art. 7 des Jugemens d'Oleron, n. 4, pag. 34, d'après la décision de l'Ordonnance de l'Empereur

Charles-Quint.

### ARTICLE XV.

Es loyers du matelot tué en défendant le navire, seront entiérement payés, comme s'il avoit servi tout le voyage, pourvu que le navire arrive à bon port.

Les Tici un nouveau motif d'encouragement, & la loi a porté se vues encore plus loin, puisqu'elle accorde aux héritiers du matelot tué en défendant le navire, tous ses loyers comme s'il avoit servi tout le voyage; faveur qui s'étend à tous les engagemens du matelot; c'est-à-dire, aussi-bien au cas où il étoit engagé au voyage ou au mois, que lorsqu'il l'étoit à la part du profit ou du fret; tandis que dans les deux premiers cas, aux termes des deux articles précédens, la mort naturelle ne fait gagner aux héritiers du matelot engagé au voyage, que la moitié des loyers si le matelot meurt en allant; & ceux de l'engagement au mois que jusqu'au jour du décès.

Il étoit naturel après tout que la circonstance du matelot tué en combattant pour la désense du navire, sût plus favorisée que celle de la simple mort naturelle du matelot; quoique causée peut-être par les satigues du service du

navire.

Quoi qu'il en foit, il est décidé que les loyers du matelot tué en désendant le navire seront payés en entier à ses héritiers, comme s'il eût servi tout le voyage, & cela s'entend aux dépens tant de la cargaison que du navire, pour la portion excédente les loyers qui auroient été dus en cas de mort naturelle, & non pas aux dépens du navire seul, comme l'a pensé le Commentateur sans aucune réslexion; non-seulement parce que le bon sens seul dicte que c'est-là une dépense extraordinaire, qui doit être supportée en commun; mais encore

parce qu'il n'a pas pris garde que ce point étoit déjà réfolu par l'art. 11, qu'i veut que le matelot bleffé en pareille circonstance soit traité & pansé aux frais

du navire & de la cargaison.

En effet, les frais de sa guérison forment une avarie grosse & commune, il s'ensuit qu'il en doit être de même des loyers qu'il faut payer à ses héritiers, au-de-là de ceux qu'ils auroient eu s'il sur mort de mort naturelle. Ce ne sont que les loyers qui auroient été dus dans ce dernier cas qui doivent être supportés par le navire seul, le surplus est une avarie commune qui doit tomber sur la cargaison comme sur le navire.

Mais afin que les héritiers du matelot touchent ses loyers dans le cas de cet article aussi bien qu'en tout autre, il saut que le navire arrive à bon port, ou de maniere que ce que l'on sauvera du nausrage suffise à tout. Autrement ils auront le sort des gens de l'équipage, pour ne toucher que concurremment avec eux au sol la livre, le produit des débris du navire & du fret des marchandises sauvées; ou si tout périt, ils n'auront rien à prétendre. Car enfin, ils ne peuvent pas être de meilleure condition que les autres matelots; & il est décidé que les gens de l'équipage ne peuvent jamais se faire payer de leurs loyers que sur le navire & le fret des marchandises. Suprà art. 8 & 9.

Au reste, ce qui est décidé ici par rapport aux loyers du matelot tué en combattant, est applicable à la part qu'il auroit dû avoir dans la prise que le navire auroit saite, cette part devant passer tout de même à sa veuve & à ses héritiers, avec ce qui lui étoit dû pour reste de ses avances, comme tenant lieu des loyers. Art. 9 du Réglement du 25 Novembre 1693; instra

art. 33 du tit. des prises.

Il faut appliquer aussi la décision de cet article au cas ou durant le combat, le matelot saisant simplement le service de la manœuvre, se fera tué en tombant, ou aura été blesse par sa chute, de maniere qu'il sera mort des suites de sa blessure : mais hors le combat il en sera autrement; c'est-à-dire, qu'il faudra alors se régler sur la disposition des art. 11, 13 & 14, & dire en conféquence que ses héritiers ne pourront prétendre ses loyers que conformément à leur décision, Le Parlement de Rennes a depuis peu adjugé mal-à-propos en pareil cas, les loyers en plein aux héritiers, par Arrêt du....

### ARTICLE XVI.

Es matelots pris dans le navire & faits esclaves; ne pourront rien prétendre contre les maîtres, les propriétaires ni les marchands, pour le paiement de leur rachat.

In fait de prise & de pillage, tout étant alors au pouvoir & à la discrétion de l'ennemi ou du pirate, ce qui est pris à chacun, ou à quelqu'un en particulier, ne forme qu'une avarie simple & particuliere; art. 5 du titre des avaries; pour raison de quoi par conséquent il n'y a point de contribution à demander. Ainsi si dans le désordre de la prise, des matelots sont enlevés du vaisseaux pour passer dans celui du pirate, & être faits esclaves, c'est un mal

LIV. III. TIT. IV. des Loyers des Matelots, ART. XVI. 749

heur pour eux, & qui les regarde uniquement; de maniere qu'ils ne peuvent, pour le paiement de leur rachat, se pourvoir ni contre le maître & les autres à qui le pirate a fait grace, ni contre le propriétaire du navire, ni ensin contre les marchands chargeurs. Le bonheur de ceux-ci leur est particulier, comme le malheur des autres leur est propre & personnel.

Le contraire avoit été jugé au Parlement de Bordeaux, par Arrêt du dernier Avril 1630, cité dans la note 4 sur le sixieme article des jugemens d'Ole-

ron, pag. 32.

## ARTICLE XVII.

Mars si aucun d'eux est pris étant envoyé en mer ou à terre, pour le service du navire, son rachat sera payé aux dépens du navire; & si c'est pour le navire & la cargaison, il sera payé aux dépens de tous les deux, pourvu qu'ils arrivent à bon port; le tout néanmoins jusqu'à concurrence de trois cens livres, sans préjudice de ses loyers.

M A 1 s c'est autre chose, si le matelot est pris & sait esclave, étant envoyé en mer ou à terre pour le service du navire. Il est sondé alors à prétendre le paiement de sa rançon, savoir sur le navire seul s'il n'étoit commandé que pour le service du vaisseau simplement, on sur le navire & la cargaison, si le service avoit l'un & l'autre pour objet; la raison est, que, chois pour faire ce service qui regardoit tout autre de l'équipage aussi bien que lui, il ne service pas juste que son malheur lui sût personnel & sût pour son compte particulier. Ce cas en este est tout dissérent de celui de la prise du navire, où il plaît au pirate de prendre quelques-uns pour les emmener en esclavage & de laisser les autres. En un mot, dans ce dernier cas, il est pris sans que ce soit pour le service du navire ou de la cargaison; au lieu que c'est tout le contraire dans l'hypothese de notre article.

Il faut néanmoins pour qu'il puisse prétendre sa rançon, que le navire arrive à bon port; ce qui doit s'entendre comme dans lespece de l'article 15 cidesses; à cela près, que comme il s'agit ici d'une avarie commune, ou d'une indemnité due au matelot indépendamment de ses loyers, ce n'est pas sur le ret des marchandises seulement qu'il faut en régler le paiement; mais sur la valeur réelle des marchandises sauvées, dans les cas qu'elles y doivent contribuer aux termes du présent article. De sorte que la répartition de la rançon se fera comme en matière de jet & contribution, sur la valeur des débris du navire & sur celle des marchandises sauvées indistinctement, déduction saite

du tret, néanmoins le tout au sol la livre.

L'article ne dit pas, que le matelot est fait esclave, étant envoyé pour le service seulement de la cargaison, sa rançon sera payée aux dépens en entier de la cargaison, parce qu'on ne peut pas concevoir un cas où le service de la cargaison soit indépendant de celui du navire; l'équipage n'étant préposé à la conservation de la cargaison, qu'autant qu'il est chargé de la con-

duite du navire; au moyen de quoi rien ne se peut saire pour la cargaison; que par une suite du service dû au navire; au lieu que le service du navire

peut n'avoir rien de commun avec la cargaifon.

Au furplus, le paiement de la rançon n'est pas dû indéfiniment au matelot, ce n'est que jusqu'à concurrence de la somme de 300 liv. Mais il gagne outre cela ses loyers en entier, comme s'il avoit servi tout le voyage; le défaut de service ne pouvant pas plus iui être imputé dans l'occurence que s'il étoit tombé inalade au service du navire, auquel cas par l'art. 11 ci-dessus, ses gages lui sont dus sans dédustion pour le temps de sa maladie. Consulat, chap. 179 ou 182, Cleirac, sur l'art. 6 des Jugemens d'Oleron, n. 2, pag. 31; Targa, pag. 61, n. 3.

### ARTICLE XVIII.

E régalement des sommes destinées au rachat des matelots, sera fait à la diligence du maître incontinent aprés l'arrivée du vaisseau, & les deniers seront déposés entre les mains du principal intéressé, qui sera tenu de les employer incessamment au rachat, à peine du quadruple au prosit des matelots détenus.

l'OBLIGATION imposée au maître par cet article, est plus directe & plus pressante, que celle qui est exprimée dans l'art. 6, tit. du jet & contribution, parce que le soin de travailler au rachat de ses matelots saits esclaves dans les circonstances de l'art. précédent, le regarde essentiellement, & qu'il doit s'en occuper d'autant plus que les propriétaires du navire & de la car-

gaison, y penseroient moins, s'il demeuroit dans l'inaction.

Il doit donc, aussi-tôt après l'arrivée du vaisseau, & sans perte de temps, faire procéder au régalement des sommes nécessaires pour le paiement de la rançon des matelots, jusqu'à concurrence de la somme de 300 liv. pour chacun. Et au cas que le régalement soussire quelque difficulté, faire ordonner que cette somme de 300 liv. pour chacun, sera remise par provision entre les mains du principal intéressé dans le navire & dans sa cargaison. Cela doit s'entendre de l'armateur, ou que cet armateur sera autorisé à tenir pareille somme sur le compte qu'il a à rendre aux autres intéressés, à l'esse de l'employer incessamment au rachat, sur peine du quadruple, au prosit des matelots détenus, conformément à cet article.

Si le maître négligeoit de faire fon devoir en cette partie, il n'est pas douteux que le Procureur du Roi de l'Amiranté ne sût en droit de le poursuivre pour l'y contraindre, & lui faire subir la juste peine de sa négligence; comme aussi de poursuivre le dépositaire des deniers, s'il négligeoit tout de même de

travailler à la délivrance des captifs.

Le régalement au reste dont parle cet article, suppose que la cargaison doit contribuer au rachat comme le navire; car lorsqu'il n'y a que le navire qui soit chargé du rachat, le régalement est tout fait, quoiqu'il y ait plusieurs propriétaires.

LIV. III. TIT. IV. des Loyers des Matelots, ART. XVIII. 751

Mais il est à observer au sujet de ce terme, cargaison, que dans sa signification étroite, il ne comprend que les marchandises, ou des propriétaires du navire qui ont fait les sonds du chargement, ou des affréteurs de la totalité du navire, qui ont pareillement sait le sonds du chargement; & que dans une signification plus étendue il désigne généralement toutes les marchandises dont le navire est chargé, à qui que ce soit que ces marchandises ap-

partiennent.
Sur quoi on peut demander, dans lequel des deux sens il saut entendre la cargaison, qui aux termes de cet article & du précédent, doit contribuer au paiement de la rançon des matelots captifs? Je crois qu'il convient de prendre le terme dans son sens étendu, & que c'est l'esprit de l'article. Ce qui me confirme dans cette idée, c'est que l'article it se ser tout de même du terme, cargaison, & que l'art. 12 l'explique en y substituant celui de Marchandises. Quand cette explication ne se trouveroit pas même dans l'art. 12, le mot de cargaison employé dans l'art. 11 ne pourroit toujours s'entendre que des marchandises indistinchement chargées dans le navire, puisqu'il y est question des sais de pansement du matelot blessé en combattant pour la défense du navire & de tout son chargement; frais par conséquent qui sont partie des avaries grosses & communes.

Cependant on n'est pas moins embarrassé à trouver la raison pourquoi le rachat du matelot fait esclave étant envoyé en mer ou à terre pour le service du navire & des marchandises tout ensemble, est mis au rang des avaries communes, tandis que, si avec le matelot on est envoyé des marchandises qui eussent été prises comme lui avec la chaloupe, la perte de ces marchandises & de la chaloupe ne seroit certainement qu'une avarie simple ou particuliere

pour le propriétaire de ces marchandises, ou du navire.

Mais quoiqu'on ne puisse pas toujours rendre raison de la loi, il ne saut pas moins l'exécuter lorsqu'elle est claire & précise.

### ARTICLE XIX.

E navire & le fret demeureront spécialement affectés aux loyers des matelots.

RIEN n'est plus juste, puisqu'ils n'ont pas d'autre sûreté pour le paiement de leurs loyers; aussi leur privilege l'emporte-t-il sur tout autre suivant

lart. 16, tit. 14 du liv. premier, à peu d'exceptions près.

En cas de naufrage, ils conservent tout de même leur privilege sur les débris du navire, ses agrêts & apparaux, & sur le fret des marchandises sauvées, jusqu'au dernier clou du navire, dit le Consulat, chap. 135 ou 138, ils le doivent avoir. Cleirac jurisd. de la marine, art. 18, pag. 419. Mais il est entendu que ce n'est qu'après les frais de Justice & ceux de sauvement sans lesquels ils n'autoient pas matière à exercer leur privilege.

Mais si le fret a été payé au maître, qui au lieu de satisfaire les gens de son équipage, ait appliqué les deniers au paiement de ses dettes particulieres, il ne leur restera qu'une simple assion contre le maître, sans recours ni contre les marchands chargeurs qui ont payé le fret à qui ils le devoient, ni contre les créanciers qui ont été payés du produit de ce fret, quoi qu'en dise Peirera de Castro, decis, 45. Nuita enim repetituo ab eo qui suum recepit, s'il n'y a eu fraude. C'étoit aux marciois à prendre la precaution de saisir le fret entre les mains des marchands chargeurs qui le devoient.

### ARTICLE XX.

Es loyers des matelots ne contribueront à aucunes avaries, si ce n'est pour le rachat du navire.

A premiere décision de cet article est consirmée par l'art. 11 du tit. 8 ciaprès, qui porte que les loyes & les hardes des matelots ne contribueront point au jet. Usi vide notata; ni par conséquent à aucuns frais de relâche,

ou autres avaries. Sentence de Marseille du 11 Octobre 1748.

Et la seconde décission, qui assujetuit les mêmes loyers des metelots à la contribution pour le rachat du navire, n'ajoute rien à la disposition de l'art. 20 du tit. précédent; mais aussi elle n'y déroge pas. Ainsi il saut dire que les matelots ne contribueront que pour ce qui leur restera dû de leurs loyers, déduc-

tion faite de ce qu'ils auront reçu pour leurs avances.

L'obligation, de la part des matelots, de contribuer pour leurs loyers au rachat du navire, est fondée, comme il a été observé sur ledit art. 20 du tit. précédent, sur ce que le rachat leur a conservé la liberté, & par ce moyen leurs gages. Et cela résulte au reste de la loi 2, §. 3, sf. de lege Rhodia, où it est dit, si navis à piratis redempta sit, servius ossitius & labeo omnes contribuere debere aïunt; car les matelots conservant par - là leur liberté & leurs gages, il est évident que ce mot, omnes, les comprend aussi bien que tous les autres qui gagnent au rachat. C'est aussi l'avis de Vinnius sur cette même loi pag. 217, & de Stracha de nautis, part. 3û. W. sed nec est quoidiana illa questio.

### ARTICLE XXI.

E qui est ordonné par le présent titre, touchant lès loyers; pansement & rachat des matelots, aura lieu pour les officiers & autres gens de l'équipage.

L'faut ajouter, & pour le maître ou capitaine, excepté les articles où le maître est mis précisément en opposition avec les gens de son équipage, & encore les décisions portées entre lui & les matelots, servent-elles de regle entre lui & le propriétaire du navire, comme il a été observé sur les articles 2, 3 & 10 ci-dessus.

Fin du premier Volume.



### CONTENUES DANS CE VOLUME.

#### Abordage.

'Amirauté connoît de l'abordage des vaif-→ feaux, même de l'abordage d'un vaisseau du Roi avec un navire marchand, liv. 1, tit. 2, art. 3, page 127. V. le tit. des avaries, De même des dommages causés par des hâtimens

de mer aux pêcheries, & contra ibid. art. 6, page 138.

liv. 1 , tit. 2 ,

Foute demande pour raison d'abordage doit être formée dans les vingt-quatre heures. Exception, liv. 1, tit. 12, art. 8, p. 322 & 323. L'abordage est préfumé fortuit s'il n'y a preuve contraire. Ibid. p. 323.

#### Acheteur.

Acheteur de navires, comment purget les dettes de fon vendeur? liv. 2, tit. 10, art 2 au texte p. 602 & fuiv. & aux notes, Mais il ne purge pas de même le droit de propriété de copropriétaires du navire. Ibid. p.

#### Acte de propriété.

604. V. vente des navires.

L'acte de propriété du navire est nécessaire, liv. 2, tit. 8, art. 1 & 2, P 564 & 568. Il doit être enrégistré au greffe de l'Amirauté du lieu de l'armement, Les étrangers ne peuvent y être intéressés, ibid.

P. 565. Pas même ceux habitués dans le Royaume fans

une permission du Roi, ibid. Une déclaration de propriété peut tenir lieu de l'acte, & vaut tant qu'il ne survient pas de changement, liv. 2, tit. 1, art. 16, p. 405. Bien des armateurs le sont mal trouvés de l'omission de cette formalité,

#### Actes d'affirmation.

Se font au greffe de l'Amirauté où l'on plaide, liv. 1 , tit. 4 , art. 10 ,

#### Action.

Dans quel temps il faut sormer l'action en paie-Tome I.

ment de fret & de loyers? liv. 1, tit. 12, art. 2,

De l'action des fournisseurs pour la construction & l'équipement d'un navire, & des ouvriers qui y ont travaillé, art. 3, ibid , p. 315. De l'action contre le maître en délivrance des marchandises dont il a été chargé, art. 4, p. 317, 318.

De l'action aussi contre lui pour dommage arrivé aux marchandises, & de celle qu'il peut former pour avaries, ibid art. 5, p. 318 & suiv. Toute action de dommage est prescrite lorsque

le dommage ne peut plus être reconnu & estimé, ibid. art. 6, aux notes, p. 320. Action du cabaretier pour la nourriture qu'il a

p. 124. fournie aux matelots, art. 9, Lorfque le maître ou capitaine ne contracte qu'en cette qualité en chole permile, quoiqu'il y ait action contre lui aussi dans cette qualité, le jugement qui intervient n'est pourt 'nt pas exécutoire contre lui personnellement , liv. 2 , tit. 8, art. 2, aux notes,

Action des créanciers contre l'acheteur du navire de leur débiteur , liv. 2 , tit. 10 , art. 2 , p. 602 & fuiv. V. vente de navires.

#### Affrétement. V. Charte-partie.

Le maître frété pour un voyage doit l'accomplir, à peine des dommages & intérêts, & d'être pourfuivi extraordinairement s'il y échet, liv. 2, tit. 1, art. 21 au texte & aux notes,

Si tout affrétement doit être par écrit , liv. 3 , p. Diverses fortes d'affrétemens, ibid art. 5

p. 639 & luiv. 625, & tit. 3, art. 1, Le maître ne peut affrérer dans le lieu de la demeure du propriétaire lans son consentement, ibid. tit. 1, att. 1, p. 618, & art. 2 au texte p. 621 & fuiv. & aux notes,

On peut affréter un navire étranger comme un bâtiment François, même pour la navigation de port en pott, ce qui n'étoit pas permis autrefois, ibid. art. 1, p. 619.

Il en est autrement en Angleterre depuis le lameux acte de navigation imagine par Crom-v-1.

Dans l'absence du propriétaire, le maître a tout pouvoir de fréter. Même liv. 3, tit. 1, att 2 p. 621 in fine. aux notes, Mais le propriétaire étant sur le lieu, il faut son

Ccccc

aveu, autrement il peut défavouer le maître & faire casser la charte partie, quoique l'asserteur ne soir pas moins obligé de l'accompsir, ibid. &

Du cas où il y a plusieurs propriétaires du bâtiment, ibid.

Dans tous les cas le maître est tenu des dommages & intérêts envers l'affréteur, ibid. & p. 623.

Un navire ne peut être affrété à perpétuité, & tour affrétement ne s'entend que pour un feul voyage. Même tit 1, art. 6, p. 626. De l'affrétement à cueillette, quand & comment il devient obligatoire? liv. 3, tit. 3, att. 1, aux.

notes, p. 640 & suiv. En tout affrétement on fait déclater au maître le

port de fon navire,

Le navire étant frétéen entier, que l'affréteur le charge entier ou non, le mâtre n'y peur rien charger fans fon consentement & sans en payer le fret Art. 2 au texte & aux nores,

Explication & exception a ce sujet. ibid. En affrétement où le maitre a déclaré son navire de plus grand pett qu'il n'est, il est tenu des dommages & intérêts si l'erteur excede le quar intieme, art. 4 % y au texte & aux notes, p. 643 & fuiv. V. dommages & intérêts.

Défenies aux court ets & tous autres de fousfré et les navires a plus hut prix que celui porté par l'acte d' ffrétement, Mênie liv 3, f tit 3, art. 27 du texte & aux notes, p. 673. Mais l'affréteur peut prendre a fon profit le fret de quelques marchandifes pour achever la charge du navire, art. 28, Pourva que ce foit au même prix fans augmen-

Ajournement. V. Assignation.

### Amendes.

Les amendes prononcées dans les Sieges particuliers, appartiennent pour le tout à M. l'Amiral, & celles qui font adjugées aux Tables de Marbre pour moitié seulement, liv. 1, tit. 1, att. 10, li en a toujours été de même, aux notes ibid. &

p. 81.
Celles qui font prononcées dans les Amitudes générales, autres que les Tables de Marbre, appartiennent pour le tout a M. l'Amital comme dans les Sièges particuliers; ibid.

Les amendes se paient directement entre les mains du Receveur de l'Amiral. Même art. 10 aux notes,

Amendus encourues en pays de Confulat applicables au rathat des captifs, liv. 1, tit. 9, art. 4 & 15, p. 247 & 258.

Comment les François se sont établis dans l'Amérique septentrionale ? Observation sur le préambule. Leurs établissemens dans cette contrée, anté-

rieurs de beaucoup a ceux des Anglois, ibid.
p. 8 & luiv.

Abus que les Anglois ont fait de la cellion qui leu a été fuite de l'Acadie par le traité d'U-trecht, ibid.

Le commerce de l'Amérique septentrionale est peut-être celui cu'il importe se plus ala France de conserver, ibid. p. 10.

Etablissement de la Compagnie des Indes occidentales dans nos isses de l'Amérique, & sa suppression, ibid. p. 12 & 15.

Amiral.

Etymologie du nom d'A miral incertaine, liv. 1, tit. 1 aux oblervations, Ce mot nous elt venu des Sarrafins ou Arabes, & n'à été connu en France que du temps des Ctoifades,

D'abord il ne désignoit qu'un Commandant de troupes en géneral, ibid. Depuis on n'a appellé Amiraux que les Com-

mandans fur mer, ibid.
Tous ceux que nos auteurs nous ont donnés pour Amiraux, ne l'ont pas été réellement, ibid.

p. 30 & suiv.

Il n'y en a point eu ni fous Charlemagne, ni
durant les Croisades, bid.
Avant le quatorzieme siecle il n'y en a en que

Avant le quatorzieme siecle il n'y en a eu que par commission pour des expéditions particulieres ; ibid. p. 34. Contradiction des auteurs au sujet du premier

Anitral en ritre, ibid. Les listes qu'ils donnent des Amiraux de France depuis Pierre le Megue, ne varient pas moins, ibid.

Liste qui paroît la plus autorisée, ibid. p. 34. Suppression de la charge d'Amiral, à laquelle sur substituée celle de Grand-maître de la navigation, & Liv. 1, 11, 12, 12, 2, 8, 84.

gation, &c. liv. 1, tit. 1, P. 36 & 41. Outre l'Amiral de France, il y avoit autrefois un Amital en Bretagne, en Guienne & en Provence, ibid.

District de chacune de ces Amirautés, ibid. Cependantil y a eu des Amiraux de France que l'étoient aussi, sot de Bretagne, soit de la Guienne, ibid.

Mais aucun Amiral de France ne l'a été de la Provence avant 1669, ibid. La charge d'Amiral de Provence, & celle de Général des galeres, ont toujours été exercées léparément, ibid.

Les Gouverneurs de Guienne se prétendoient Amiraux nés de cette Province, ce qui n'empêchoit pas qu'ils ne prifiert des provisions du Roi comme les autres, ibid. p. 38 & 39.

Lorfqu'après la suppression de la charge d'Amiral, le Cardinal de Richelicu eut été fair Gand-maître de la navigation, les Gouverneurs de Guienne & de l'rovence ne perçutent plus les droits d'Amitauté, tbid.

Il n'en fut pes de même en Bretagne, le Gouverneur se pretendit toujours Amiral Même liv. 1, tit. 1 aux observations , p. 39 & luiv. Et cela quoique le Roi nommât des Amiraux

pour cette Province, ibid.
Ancien traité a ce fust entre le Gouverneux & l'Amral de Joveuse,
Ge traité ayant été annullé, les contestations se renouvellement, ibid.

renouvellerent, ibid

Expédient imaginé par le Gardinal de Richelieu
qui ne réuffit pas, ibid

Parcene le fortifia

Le droit du Gouverneur de Bretagne se fortifia tellement par la possellion, que lorsque Louis XIV rétablit la charge d'Amiral, il excepta la Bretagne, De forte que M. l'Amiral ne l'est aujourd'hui de la Bretagne que parce qu'il est Couverneur de cette province,

Les charges d'Amiral & de Connétable furent supprimées en même temps. Motifs de leur

suppression, ibid. & art 6, Création de celle de Grand-maître de la navigation, pour suppléer à celle d'Amiral, liv. 1, tit. 1 toujours aux observations, p. 36 & 41.

Liste des Grands-mastres, ibid. p. 42. Amiraux depuis le rétablissement de la charge ibid. d'Amiral en 1669.

Fermeté de M. le Comte de Toulouse, Amiral, au combat de Malaga, ibid.

Les Amiraux ont toujours fait enrégistrer leurs provisions au Parlement; mais anciennement ils ne s'y failoient pas recevoir, ibid. p. 42 & fuiv.

Pour s'être accoutumés à s'y faire recevoir en personne, on en a pris occasion de leur dispurer le droit de siéger au Parlement, à moins qu'ils ne fussent Pairs, ibid. Exemples, p. 43.

Exemple contraire, le Roi Louis XI tenant fon lit de justice; raison qu'en rend du Tillet, ibid.

Fausse conséquence du même du Tillet : indécence des railons dont il l'appuie L'Amiral étoit sur mer, ce que le Connétable étoit sur terre, ibid.

Amiral de tout temps grand Officier de la Cou-

ronne, ibid. P. 44. Cérémonial de l'installation de feu M. le Comte de Toulouse, dans son siege de l'Amirauté générale, ibid. p. 44 & suiv.

preuves de l'importance de la charge d'Amiral, ibid.

Il n'y a au dessus que celle de Chancelier, ibid. Pouvoir de l'Amiral ancieunement, ibid. &

art. 6 . p. 69. Ses droits fouvent usurpés par divers Seigneurs

riverains, réunis aujourd'hui à sa charge. Même liv. 1, tit. 1 aux observations, p. 47. Il n'est pas vrai que les Rochellois aient prétendu autrefois les droits d'Amirauté, ibid.

Nouveau lustre ajouté à la charge d'Amiral par la suppression de celle de général des galeres, ihid. P 47. Armoiries de l'Amiral, marque de sa dignité

De tout temps dans les Amirautés la justice a été rendue au nom de l'Amiral , liv. 1 , tit. 1 ,

art. t, p 47 & luiv. au texte & aux notes. La Jurisdiction de l'Amirauté est proprement fa jurisdiction,

Ainsi les officiers de l'Amirauté sont ses officiers & royaux en même - temps , ibid. & art. 2 , p. 52 & fuiv.

Delà le droit qu'il a eu de tout temps, non-seulement de leur notifier les ordres du Roi, mais encore de leur en donner de son chef, ibid. art. 1 , P. 49. L'Amiral nomme à tous les offices de l'Amirau-

té; mais pour exercer il faut des provisions du Roi, liv. 1, tit. 1, art. 2, p. 52. Il n'a plus l'installation que dans les Sieges par-

ticuliers . Mais il a droit de faire des Réglemens dans toutes les Amirautés, & de terminer leurs con-

mission de sapart, liv. 1, tit. 1, art. 3, p. 69 & suiv. V. Commission, Congé. Il donnoit autrefois les patte-perts & les fauf-conduits ; c'est aujourd'hui le Roi qui les accorde, mais il y met son attache,

testations sur leurs limites, ibid. Exemples :

de l'Amiral, ni aller en course sans une com-

Nul vai Teau ne peur mettre en mer fans un congé

L'Amiral a droit de commettre à tous I s emplois relatifs à la navigation & au commerce maritime, de même qu'a la police des ports,

p. 67 % fuiv. liv. 1 , tit. 1 , art. 4 , Dela suit le droit de faire des Ordonnances &

Réglemens pour la police , ibid. Et ce droit les officiers de l'Amirauté l'exercent en fon nom provisionnellement, ibid. p 68. L'Amiral a eu droit de tout temps de visiter les côtes, ports & rades du Royaume, ibid art.

Autrefois l'Amiral commandoit toutes les forp. 69 & 70. ces navales, ibid. art. 6, Et tout ce qui regardoit la construction, le radoub & l'équipement des vaisseaux de guerre

fe failoit par les ordres , ibid. V. Suprà. Ancien privilege de l'Amiral par rapport au vailseau que le Roi avoit monté, liv. 1, tit !; art. 6, Autre privilege ancien fur les vituailles & mu-

nitions de guerre,

Pavillon de l'Amiral avec les quatre fanaux, p. 70 & fuiv. art. 7 , Tous navires François obligés autrefois de por-

ter la banniere de l'Amiral, & lui avoit telles bannieres qu'il jugeoit à propos, liv. 1, tit. 1. ibid. & 71. art. 7, Ce qui est resté à l'Amiral de l'ancien pouvoir

qu'il avoit de commander toutes les forces navales, liv. 1, tit. 1, art. 6 & 8 au texte, p. 69 & 72. Les ordres du Roi concernant l'Amirauté sont

toujours adressés à l'Amiral, & par lus envoyés aux Amirautés, &c. Notes fur l'arr

Le dixieme des prifes est un des plus anciens droits de l'Amiral, liv. 1, tit. 1, art. 9, p. 72. V. Dixieme.

Dans la précédente guerre, aussi bien que dans celle-ci , M l'Amiral entrant dans les vues du Roi, en a consenti la suspension, L'Amiral maintenu dans ce droit contre la Com-

p. 73 & 74. pagnie des Indes, ibid. Cette même Compagnie prétendoit auffi être exempte de prendre des congés & des com-missions de l'Amiral, & que les capitaines n'étoient point obligés de faire leurs rapports aux greffes des Amirautés, en quoi elle a aussi succombé, ibid.

Prife taire fans commission de l'Amiral lui appartient pour le tout. Même art. 9, p. 75.

V. Part. 1, tit. des priles. Anecdores au fujet des prifes faires en vertu de commissions données par le Roi Jacques réfugié en France, liv. 1, tit. 1, art. 9, p. 79. Les amendes ont appartenu de tout temps à l'A-

miral de la maniere preserite par l'art. 10, tit. 1 du liv. 1, p. 80. V Amendes

Les confiscations appartiennent a l'Amiral pour le tout, sans se régler sur les amendes. Même art. 10, p. 81 & 82 V. Confifcation.

Ccccc 13

Le droit d'ancrage fait partie des droits de l'Amiral. Même liv. tit. 1, art. 11. Droit de l'Amiral par rapport aux tonnes & ba-

lifes. Même art 11. Qui I des seux? ibid V Feux p. 103 & fuiv.

Du droit de l'Amiral sur les effets naufragés &

les épaves de mer. Même art. 11, p. 106. V. le tit. des nautrages.

Il a droit d'établir en chaque Amirauté un Procureur ou Receveur, liv 1, tit. 1, art. 12 au

De tout temps il a été fait défenses aux Gouverneurs & aux Seigneurs d'entreprendre fur la charge & les droits de l'Amiral, liv. 1, tit. 1, art. 13 . p. 108 & luiv.

Ces entreprises ont cessé enfin depuis notre O donnance, ibid.

Anciens droits de l'Amiral que le Roi a détachés de cette charge en la rétabliffant pour se les réserver, liv I, tit. 1, art. 14, P. 110, Ces droits avoient rendules Amiraux trop puif-

fans, L'Amiral a pourtant conservé le droit de nom-

mer le Secretaire général de la marine, ibid. p 1'0. V Secretaire

L'Amiral avoit anciennement un droit de guet qui se percevoit à son profit, liv. 1, tit. 2, art, 9, p. 142.

Quand ce droit a cessé ? V. tom. 2, liv. 4, tit.

5 & 6, art. 1 & 3.

On prétendoit autrefois que l'Amiral n'avoit pas droit de reffort, il n'y aplus de doute fur cela aujourd'hui & depuis long-temps , liv. 1 , Tit. 2, art. 13, P. 153.

Tous les droits de l'Amiral font royaux de leur nature. Observation sur le tit. 6 du liv. 1,

P. 195. L'Amiral nomme les deux chirurgiens & apothicaires jurés de chaque Amirauté, comme étant des places relatives a la navigation & au commerce maritime, liv. 2, tit. 6 att. 2 aux notes, p. 500 & fuiv. Il nomme de même le jaugeur des navires, liv.

2, tit. 10, arr. 4. aux notes, p. 613 Il a droit pareillement de nommer le Professeur d'hydrographie, liv. 1, tit. 8, art 1, aux

p. 222

Et cela sans diffinction des villes où les Maires & Echevins paient les gages du Professeur. de celles ou ils ne les paient pas, ibid. & art. 8, p. 229 & fuiv.

#### Amirauté, V. Officiers.

### V. Compétence, Jurisdiction. Officiers.

Il y a actuellement des fieges d'Amirauté aux colonies comme en France, liv. 1, tit. 1, art. 1,

Amirautés exemptes de plusieurs droits auxquels les autres juritdictions font sujettes, ibid.

Les fieges d'Amirauté ont été affez multipliés depuis 1554 Observation sur le tit. de la compétence, p. 1 2. Des qu'il y a eu un Amiral en France, il y a

eu des Juges d'Amirauté, liv. 1, tit. 2 art 1,

Excepté en Bretagne où il n'y en a point avant 1691 , ibid p. 114.

L'Amirauté n'a puint de ptison pour l'exercice

de sa Justice criminelle, liv. 1, tit. 2, art. 103 p. 150. V. Prifons.

Si les Amirautes particulieres ne connoissent pas des lettres de rémission ? il en est autremerst des lettres de relcision, ibid. art. 12 p. 152. Les sieges généraux de l'Amirauté aux Tables de Marbre, ne connoissent des affaires de la compétence de l'Amirauté, en premiere inftance, que quand il n'y a pas de fiege particuliers dans le lieu de leur établissement, ibid. art. 13 p. 153 au texte & aux notes.

Autrement ils n'en connoissent que par appel, excepté encore le cas où il échoit peine afflictive, ibid. & aux notes, Les Tables de Marbre peuvent évoquer des

Juges inférieurs les causes qui excédent la valeur de 3000 liv. lorsqu'ils sont saisis de la matiere par quelque appel, ibid. art. 14,

p. 154. Les sieges d'Amirauté ne sont jamais compris dans les Edits, &c. concernant les Justices toyales en général, s'iln'en est fait mention expressement, liv. 1, tit. 1, art. 2, p. 53 &: tit. 3, art. 3,

Comment dans les sieges d'Amirauté les Officiers supérieurs sont représentés par les inférieurs?

Même tit. 3 art. 4 & 6, p. 167 & 169. Audiences de l'Amirauté pour les causes ordinaires reglées a trois par femaine, liv. 1, tit. 11 , art. 3 au texte Celane s'observe pas par-tout, aux notes, ibid.

Les audiences pour les causes proviloires & pour ou contre les étrangers ou forains, doivent fe tenir de jour en jour, & d'heure à autre. Même art. 3; ce qui est observé par-tout, ibid. aux notes, P 310.

Les parties peuvent plaider en personne à l'Amirauté. Même article encore, ibid. Les Juges d'Amirauté lorsqu'ils n'ont pas d'auditoire convenable, sont autorisés à tenir leurs audiences dans le lieu ou le Juge ordinaire

tient les siennes, ibid p. 310 & 311. Amirautés particulieres jugent sans appel jusqu'a cinquante livres, & les Tables de Marbre jusqu'à cent cinquante livres, liv. 1, tit. 13, att 1, p. 328. V. Jugemens.

Pour ce qui regarde la procedure, il faut suivre l'Ordonnance de 667, dans les Amirautés comme ailleurs, ibid. art. 7, P. 337.

#### Ancrage.

Le droit d'ancrage appartient à l'Amiral, liv. 13 tit. i, art ii au texte, p. 96. Ce droit est fort ancien , mais il a souffert bien des variations, ibid. P 96 & fuiv. Ce que c'eff que ce droit? ibid.

A qui on attribue l'établiffement ! ibid. Il a été long-temps afficz négligé en France, P. 96 & 97.

Et cela donnoit un grand avantage aux étrangers lur les François, ibid. P 97. Lotfqu'il fut retabli en 1600 , la quotité n'en tut

pas réglée uniformément. Même article n, P. 97.

Le don en fut fait au Cardinal de Richelieu en qualité de Grand-maître de la navigation &c. pour lui tenir lieu de gages, ibid. Comme plufieurs Seigneurs s'en étoient emparés

sur les côtes de seur terres, le Cardinal de

Richelieu obtint divers arrêts du Confeil pour p 28. les obliger de s'en deflaifir, ibid. Mais il y en avoit qui contestoient toujours, & ces contellations ne cefferent que fous M. le Comte de Toulouse, ibid.

Après le Cardinal de Richelieu, tous ses succeffeurs Grand-maîtres de la navigation, ont joui de ce droit en général, mais non pas  $i^{j_j}d$ .

par-tout, thid. Ce droit a été déclaré acquis à la charge d'Amiral, lorfqu'elle fut rétablie en 1669, ibid. p. 22.

La recette s'en fait comme des autres droits de cette charge, sans passer à la Chambre des Comptes, ibid,

L'Amiral n'en jouit pas par-tout absolument, mais il y a fort peu d'endroits exceptés. Même arricle it, La quotité n'est pas unisorme. Preuves, ibid.

Il est plus fort dans les rivieres que dans les ports de met, ibid. ibid. Du parisis de ce droit,

Les étrangers la paieront au plus haut taux que ibid. les François, Nouveau Réglement par rapport à ce droit, ibid.

p. 100, avec une instruction pour la percapibid. tion ,

Les étrangers privilégiés n'en sont pas plus exempts que les autres. Même art. 11, p. 103.

#### Apothicaires.

Il y a dans chaque Amirauté deux Apothicaires pour la visite des drogues du coffre de chirurgie; & c'est M. l'Amiral qui les nomme comme les deux Chirurgiens jurés, liv. 2, tit. 6. art. 2 aux notes,

L'Apothicaire qui a fourni les drogues du coffre est exclus de la visite qui en doit être faite, P 504 att. 4 au texte,

Dans quel temps les Apothicaires & Chiturgiens doivent faire la visite des drogues, & sur quelle peine ? art. 5 , P. 505.

#### Appel, V. Jugemens.

L'appel des sieges particuliers va à l'Amirauté générale de la Table de Marbre, liv. 1, rit 2, P. 153. art. 13,

Sauf en matiere ctiminelle, lorqu'il échoit peine afflictive,
Auguel cas l'appel est porté au Parlement, de

même qu'en toutes fortes de caufes, l'appel des Tables de Marbre va au Parlement, ibid. Les Amirautés jugent pourtant fans appel julqu'a certaines fommes, liv. 1, tit. 13, arr 1,

Où se portent les appellations des jugemens rendus par les Confuls en pays de confulat, liv. 1,

tit. 9, art. 18, p. 262. Temps de relever l'appel des sentences de l'Ami-

Après ce temps les fentences sont exécutoires en donnant caution,

Plusieurs cas où il ne suffit pas de relever l'appel, & où il faut faire toutes les diligences pour le faire juger dans l'année, fins quoi les fentences paffent en force de chole jugée, art. 7 aux notes p. 337 & luiv. En matiete de saifie de navire , on peut paller outre à la vente & adjudication par décret, en donnant caution, liv. 1, tit. 14, art. 7 aux p. 348, 349-

#### Apprenteifs , V. Métiers.

#### Armateurs.

Armateur pour les colonies fait sa soumission au Greffe de faire retourner le navire au lieu de l'armement fur peine de 1000 liv. d'amende liv. 2, tit. 1, art 16. P 404. Il y a dispense de cette soumission en temps de

ihid. guerre . Er hors dela, cuelquefois par brevet du Roi, ibid.

L'armateur du navire doit déclarer pour quelle portion le navire lui appattient & les intéresfés qu'il a, ibid. p. 404, & liv. 2, tit. 8, art. 1, p. 563. Cette déclaration une fois saite, sert jusqu'a ce

qu'il survienne quelque changement dans la propriété, ibid. P. 404.

L'armateur gagnoit autrefois pour fon indem-nité les loyers des matelots déferteurs; aujourd'hui ils sont confisqués au profit du Roi, ce qui devroit être changé, liv. 2, tit. 7, art. 3 aux nores,

L'armateur représente tous les propriétaires du navire comme censé avoir le pouvoir d'eux tous, liv. 3, tit. 4, art. 10 aux notes, p. 708.

#### Arr t du Prince.

Quel est le sort de la charte-partie en ce cas ; loit avant ou après le départ du navire ? liv. 3, tit. 1, art. 8, p. 627, & tit. 3 art. 16, p. 657 & luiv. V. Charte-partie & Fret.

#### Arrimage . Arrimeurs.

Ce que c'est que l'arrimage des marchandises, liv. 2, tit. 7, art. r aux notes, Il fernit à fouhaiter que tous les arrimeurs euffent ferment a Justice , & par conféquent qu'ils fusient pourvus de commission de M. l'Ami-

La raison est que ce sont eux qui reglent l'encombrement des marchandifes, & Te nombre de tonneaux qu'elles occupent : opération toujours favorable au propriétaire du navire, qui est dans l'usage de les choisir.

### Affignation, V. Exploit.

Maîtres & mariniers peuvent être affignés valablement dans le vaisseau pendant le voyage, liv. 1, tit. 11 art. 1 au texte & aux notes, P. 305.

Cela ne s'entend que pour cause relative au voyage même, ibid. En matiere provisoire, les affignations peuvent être données de jour a jour & d'heure a autre,

Le tout fans commission du Juge, Allignation en matiere de Laines & criées, tit. 14. art. 3 & luiv. V. Crices. Saifie & Decret.

#### Affociation de navire, V. Société.

Convention par laquelle des Capitaines de navites promettent de ne point le quitter & de se sécourir réciproquement, est valable & obligatoire, liv. z, tit. 1, art. 36 aux nores,

P. 463, 464. L'affociation pour la rêche oblige également, mais jusqu'a quel point?

#### Asturance.

Créance privilegiées, leur privilege se peut exercer sur le montant de l'assurance que le débiteur a fait faire, liv. 1, tit. 12, art. 3 aux p. 315 & fuiv.

notes, Et s'il n'a pas fait assurer, ses créanciers peuvent se faire autoriter à faire assurer en lon nom pour la confervation & translation de leur privilege, ibid. p. 315.

Du concours du privilege du prêteur à la grosse avec celui de l'affureur, liv. 1, tit. 14, art.

16, p. 363, 364, renvoi.

Si le connoissement que le capitaine signe pour un de ses parens fait foi contre les affureurs, liv 2, tit. 3, art. 7, De la clause par laquelle le donneur à pacotille

se réserve la faculté de faire assurer, liv. 3, p. 683.

tit. 4, art. 2 aux notes.

Ce qu'elle opere, & ce qui arrive au sujet de l'assurance si elle a été omise, ibid. p. 684. Contrat d'assurance exempt du contrôle Observ. fur le préambule, p. 27. V. tom. 2, tit. des affurances, art. 2

#### Aubaine, V. Etrangers.

Etrangers engagés dans la marine, exempts du droit d'aubaine après cinq ans de service. Observ. fur le tit. 7 du liv. 2 , p. 512 & art.

Apres ce temps, s'abituans dans le Royaume, ils inuissent de tous les droits de regnicoles,

ibid p 512. Les étrangers mêmes fervant actuellement fur les navires François, quoique non habitués dans le Royaume, sont également exempts du droit d'aubaine pour leur gages & leur pécule. Même liv. 2, tit. 7. art. 10 aux notes, p. 558.

Ainsi ils peuvent tester pendant le voyage enmme les regnicoles, ibid. secus des simples

paffagers.

Dans les pays de Confulat, il n'y a pas lieu non plus au droit d'aubaine, liv. 1, tit. 9, art. p. 264. 20 aux notes,

#### Aumônier.

Institution d'un Aumonier sur les vaisseaux pour fournir aux navigateurs les secours spirituels. Obferv. furle tit. 2 du liv 2, p. 465. Sur chaque navire allant au long cours, il doit y avoir un Prêtre approuvé pour fervir d'Aumonier, liv. z, titre z, article 1 au texte,

Divers changemens faits depuis notre Ordonnance, aniourdhui il n'y a d'obligation d'avoir un Aumonier, que lorsque l'équipage est de guarante hommes & au-deslus, aux notes ibid. & p. 467.

Il faut aush un aumomier sur chaque corfaire, s'il y a foixante hommes d'équipage, ibid.

L'aumonier doit être choisi par le maître, du confentement des propriétaites catholiques a l'exclusion de ceux de la R. P. R. art. 2 au

Depuis que pour être reçu Pilote ou Copitaine on n'exige plus la preuve de catholicité, on ne voit aussi presque plus d'aumôniers sur nos navires marchands, ibid. aux notes, p. 472. L'aumônier doit célébrer la melle tous les jours

de Dimanches & Fètes au moins, art 3, ibid. Il administrera les Sacremens, & fera tous les jours matin & foir la priere publique, où

chacun de l'équipage sera tenu d'assister. Même art. 3, ibid. & p. 474.

Autres fonctions & devoirs de l'aumônier fur les vaisseaux du Roi, aux notes, ibid. On peut les appliquer aux navires marchands où il y a un aumônier, ibid. Obligation d'y faire la priere pour le Roi, ibid.

Défenses, à peine de la vie, de troubler sur les vaisseaux l'exercice de la religion cathop. 474 & fuiv. lique, art. 4, Injonction en même temps à tous les gens de

l'équipage de porter honneur & respect à l'aumonier, à peine de punition exemplaire. Même art. 4, L'aumônier est d'autant plus respectable, qu'il

fair dans le vaisseau, les fonctions de Curé & de Palteur des ames, ihid. Mauvaise excuse de nos libertins & impies, ibid.

P. 474-

### Balife, V. Tonnes.

Roit de l'Amiral par rapport aux tonnes & balifes, liv. 1, tit. 1, art. 11, p. 103, & aux p. 103 & 104. Ce droir, de même que celui des feux, differe des autres droits de l'Amiral, ibid. Utilité des ronnes & balifes , ibid. p. 104. Taux ordinaire du droit de balife. Même art. p. 105. Exempts de ce droit, ibid.

#### Banniere.

Les navires François étoient obligés autrefois d'avoir la bannière de l'Amiral, pour lui il portoit relles bannieres & enseignes qu'il jugeoit à propos, liv. 1, tit. 1, art. 7, p. 70 & luiv.

#### Barque ou Bateau.

Formalités de la faisse réelle, & procédure pour la vente des petits bâtimens, liv. 1, tit. 14, p. 352. art. 9, Tout bateau portant mat, voile & gouvernail.

est sujet a prendre un congé de l'Amiral, & non autre, liv. 1, tit. 10. art. 3 aux nores, p. 284.

#### Cabaretiers.

E doivent pas fournir de nourriture aux matelots sans le consentement du maître, p. 126 & 127. liv. t, tit, 2, art. 2.

Et s'ils en agissent autrement, ils sont nonrecevables, liv. 1, tit. 12, art. 9, P. 324. Du reste, ils doivent former leur action dans

l'an & jour. Même art 9 & comment l'on doit se compter, ibid. &

Si le consentement du maître ou capitaine suffit pour faire recomber l'action du cabarectier contre le propriétaire ou armateur du navire ? ibid. & liv. 2, tit. 1, art. 14, p. 400.

Inutilement s'en rapporteroit-il au ferment du détenfeur, s'il n'avoit pas un principe d'action. Mime liv. tit. 12, art. 10,

#### Cabotage.

Ce que c'est que grand & petit cabotage? liv. 1, tit. 10, art. 3, p. 283, & liv. 2, tit. 1,

p. 376. Les formalités pour être reçu maître au grand cabotage, font les mêmes que pour la réception des capitaines au long cours, liv. 2, tit. p. 374 & 375. art. I aux notes, Différence lotfqu'il ne s'agit que du petit cahoibid.

#### Cadavres

tage,

La levée des cadavres trouvés sur les greves ou dans les ports, appartient à l'Amirauté,

liv. 1, tit. 2, art. 8, p 141.

De même de ceux qui fe noient dans les rivieres navigables étant à la conduite de leurs bâtimens ou autrement Même 1rt. 8. ibid. Procédure ufitée en pareil cas, ibid. V tom 2. ibid. De la sépulture des cadavres,

#### Cale.

Comment le capitaine peut saire donner la cale ou infliger quelqu'autre peine à quelqu'un de fon équipage? 1. 2, tit. 1, art 22, p. 447 & 448.

#### Calfat ou Calfateur, V. Charpentier.

Ce métier n'est pas en maîtrise à la Rochelle, liv. t , tit. 2 , art. 11 , p. 151 . & liv 2 , rit. 9 , art. 1. p. 590 aux notes.

Calfat fortant du Royaume pour aller travailler chez l'étranger , punissable comme déserteur , liv. 2, tit. 7, art. 10 aux notes, p. 556, 557.

Les métiers de calfat , charpentier & perceur de navire, peuvent être exercés par une même personne, ce qui n'étoit pas autrefois Obtervations fur le tit. 9 du liv. 2,p 589, & art. 1 . du même titre , r. 500.

#### Capitaine. V. Mitre ou Patron.

Capitaines font renus d'embarquer les Franço's scand deux fur les ordres du Conful, a peine de 500 liv. d'amende, liv. 1, tit 9, 111 15, v. 258.

Ce qui doit être payé pour cela au capitaine,

ibid aux notes.

Dans l'utage on donnne la qualité de capitaine à celus qui commande un navire pour un voyage au long cours, & e lle de mifire a celui qui commande au cabotage. Observations fur le du liv. 2, P 373. Conditions requiles pout être teçu capitaine, maître ou patron , liv. 2 , tit. 1 , art. 1 au texte p. 373 & fuiv. & aux notes,

Outre le temps de la navigation porté par l'Ordonnance, il faut avoir fait deux campagnes fur les vaisseaux du Roi, p. 374. P- 374.

Exception pour la navigation au petit cabotage, ou d'ailleurs quatre ans de navigation suffifent, p. 374 & 375.

Mais l'âge de 25 ans est requis par-tout, ibid. Les Officiers de l'Amirauté ne peuvent recevoir aucun capitaine, maître ou pilote qu'il ne foit de leur département, ibid.

Nul ne peut monter un bâtimens en qualité de maître ou capitaine, qu'il n'ait été recu a l'Amirauté, a peine de 300 liv. d'amende, ibid art. 2, p. 382.

Exception pour la courfe dans la derniere guerre, aux notes, ibid. p 382. Lorsqu'on a été reçu pilote, après deux autres

années de navigation, pour être établi maître, il ne faut point lubir un nouvel examen, art. 4,

Le maître ou capitaine a droit de faire fon équipage, mais il doit prendre pour cela le consentement du propriétaire, lorsqu'il est sur le lieu Même liv. 2, tit. 1, art 5 au texte & p 384 & fuiv. aux notes,

De mêm: pour la fixation des gages & pour le congé a donner aux matelots, &c. ibid & liv. 3, tit 4, art 10, p 705 & fuiv,

Mousses que doit prendre le maître ou capitaine, ait 6 du même l 2, tit. 1, V. Mousses, Peine du maître qui débauche un matelot engigea un autre maître, art 7, p. 392 V. infrå

pour les colonies Au surplus le premier maître a droit de reprendre fon matelot,

Il est du devoir du capitaine de veiller à ce que fon navire soit en bon état, & fourni du néceffaire, art 8, p. 393.

Il doit rendre compte des marchandifes chargées dans fon bâtiment fuivant les connoisTemens,

Il répond de ses sautes, même très-légeres, ibid. aux notes, & de celles de fes gens, ainfi que de leurs délits. Même liv 2, tit 1, art. 5 aux notes, C'est une faute de sa part si, sans nécessité, il

charge fur un autre navire que le fien les marchandises qui lui ont été confiées, ibid.

Quid, fi dans ce cas les deux navires ont peri, ibid & P 395. Reponfe à l'argument tité de l'art. 32 du titre des affurances.

En cas de naufrage poura-t-il charger les marchandifes fur des petits batimens? ibid p 395. Du regisste que le capitaine doit teuir, art 10,

P. 396. Exception par l'art. 11, même page. Défenses au maître ou parron de charger des marchandiles sur le tillac, à peine de répon-

dre des événemens, art. 12, Exception pour le perit cabotage, ibid aux notes

Le capitaine ou maître est obligé de se trouver en persoane sur son batiment, lersou'i' fort de quelque port ou riviere. Même liv 2, rit.

Quid, lotiqu'il est en rade; différence a ce

sujet entre le capitaine du haut-bott & le maitre d'un navire marchand ibid, aux notes. En temps de guerre il est néanmoins enjoint aux capitaines de coucher à bord de leurs vaif-feaux étant en rade, ibid. & tit. 7, att. 5 aux

On ne peut arrêter pour dettes civiles le capiraine, ni aucun autre marin étant à bord pour faire voile, si ce n'est pour dettes contractées a l'occasion du voyage. Même liv. 2, tit. 1, art. 14 au texte & aux notes, p. 399 & fuiv.

Comment il faut entendre ces mots, étant à bord. ibid- aux notes, P. 399. Quels effets on peut faifir & arrêter en ce cas,

ibid. P. 401. Maître avant de faire voile doit prendre l'avis du pilote, &c. art. 15,

Ce que doit faire le capitaine avant son départ & au retour de son voyage, art. 16, p. 402. Grand détail à ce sujet, aux notes, ibid. & p.

fuivantes. Le capitaine ne peut embarquer aucun matelot qu'il ne soit établi sur le rôle d'équipage, ibid.

ibid. De même des passagers, Capitaine ne peut débarquer aucun marelot & en prendre un autre à la place, sans faire faire mention de ce changement au bureau des classes, fur le rôle d'équipage, De même en fait d'armement en courfe; ibid.

Engagés que doit prendre le capitaine pour les voyages des colonies. Origine de ces engagés, & ce qui s'observe actuellement a ce sujet, ibid p. 403 & luiv. Fufils boucaniers qu'il doit aussi porter aux co-

lonies. Origine tout de mê ne , & état présent des choses a cet égard; ibid p. 407 & luiv. Récapitulation de ce que doit observer le ca-

pitaine avant que de pouvoir être expédié à l'Amirauté pour son voyage, ibid. P. 409. Le capitaine à son retour des colonies doit faire son rapport au greffe, comme en tout autre

voyage, ibid. ibid. Ce que doit contenir ce rapport, Rend compte des gens de son équipage, de ceux qui ont déserté, ou qui sont morts, des passagers negres & autres, ibid. p. 410. p. 410. Déposer des hardes des morts avec leur inven-

ibid. taire, Devoirs du capitaine ou maître qui arrive dans une rade où il y a quelque vaitleau du Roi. Même liv. 2, tit. 1, art. 16,

Dans le lieu de la demeure des propriétaires, le maître ne peut fure travailler au radoub. acheter ni prendre deniers fur le navire, fans leur consentement, art. 17 P. 439.

Mais s'ils font en demeure de fournir ce qui est nécessaire pour mettre le bâtiment en état , il peut emprunter après fommation, &c. art. 18,

p. 440 & 441. Comment cela doit s'entendre? ibid, aux notes Son pouvoir est plus étendu durant le voyage, p. 441 & fuiv. art to Explication, S'il est obligé alors de prendre des précautions, ce n'est que pour sa sûreré, ibid. aux nores.

p. 442. L'emprunt qu'il a fait n'engage pas moins le propriétaire du navire, qui ne peut se défendre du paiement en déclarant qu'il abandonne le

navire & le fret , ibid. & D. 442\* De même du marchand chargeur dont les marchandifes font vendues pour les besoins du navire, Mais le capitaine ne peut jamais vendre le vaif-

feau fans procuration. Même art 19 au texte & aux notes, p. 441 & 443. Si le capitaine engage son armateur sans juste

cause, il sera tenu de payer en son nom, & outre cela puni Même liv. 2, tit. 1, art au texte & aux notes, p. 444 & fuiv. Précautions indiquées par l'Ordonnance de la Hanse Teutonique pour prévenir les fausses

dépenses des capitaines, ibid p. 445. Défenses aux capitaines de tirer le canon dans les rades des colonies. Sans permission de l'Officier commandant pour le Roi, si ce n'est

pour quelque nécessité, Maître frété pour un voyage, est tenu de l'accomplir, à peine de tous dépens, dommages

& intérêts, art 21, Comment le capitaine peut faire donner la cale ou infliger d'autres peines aux gens de son équipage qui le méritent ? art. 22 , au texte & aux notes, p. 447 & luiv.

Capitaines bien coupables à cet égard, fouvent protégés par les Commillaires de marine, ibid. P. 448 & 449.

Lorfque les gens de l'équipage commettent des fautes ou des crimes qui méritent d'être punis par la Justice, devoir du capitaine à cet égard, article 23 au texte & aux notes, P. 449 & 450.

Défenses aux maîtres & capitaines d'entrer fans nécessité dans un port étranger, article 24,

Dans les voyages de long cours, le capitaine doit tous les jours assembler les gens experts de son équipage, pour conférer avec eux sur leur voyage. Même liv. 2, tit. 1, art. 25,

Capitaine ne doit abandonner son batiment fins l'avis des principaux de son équipage, & alors il doit fauver tout ce qu'il pourra, art. 26, P. 452. Il faut même qu'il combatte l'avis de son équi-

page, julgu'à ce que le péril foit tel, qu'il ne lui parniffe plus de ressource, ibid. aux notes. Les maîtres & patrons qui naviguent à profit commun, ne peuvent faire aucun négoce sé-paré pour leur compte, a peine de confiscation, article 28, pag. 453. Explication aux notes.

Ils ne peuvent emprunter au-delà du nécessaite pour le voyage, à peine de privation de la maîtrife & de leur part du profit, art. 29, P. 454.

Compte que le capitaine doit fournir au propriétaire du navire avant son départ, art. 30 au texte & aux notes, P. 455.

Du pouvoir du maître ou capitaine par rapport aux vituailles du navire, art. 31 & fuiv. p. 456. & fuiv. V. vitu iilles.

Punition du capitaine qui fair fausse route, commet ou louffre quelque larcin, ou fait périr des marchandises, art, 35,

Le maître qui sera convaincu d'avoir livré son navire aux ennemis, ou de l'avoir fait périr malicieusement, sera puni de mort, art. 36, p. 461.

Comment

Comment un capitaine est censé livret son navire aux ennemis? ibid aux notes.

Quid. S'il n'a pas rendu de combat comme le doit un capitaine de vaisseau du Roi? ibid. & tit. 7, art. 9, aux notes, Capitaine qui suppose un navire, ou de faux

chargemens, punissable de mort. Exemples, ibid. tit 1, art. 36, p. 463. Tout capitaine ou maître deit être catholique,

liv. 2 rit. 2, art. 2, au texte & auxnotes, p. 471.
Depuis 1717, on n'a plus exigé la preuve de catholicité: réflexion à ce sujet, ibid.

C'est aujourd'hur au capitaine ou maître à faire les fonctions de l'écrivain, liv. 2, tit. 3, notes fur le titre & fur les divers articles du

même titre, p. 476 & luiv. En conféquence il doit faire l'inventaire des effets de ceux qui décedent durant le voyage, &c. ibid V tom. 2.

Son pouvoir a l'égard du pilote a des bornes, liv. 2, tit. 4, ait. 6 & 8, p. 491 & 493. Abus de commander les capitaines de navires pour lervir fur les vaisseaux du Roi, comme simples matelets ou pilotins. Observ. fur le tit 7 du même liv 2,

Peine du capitaine qui débauche aux colonies, des matelots engagés dans d'autres navires, même tit 7, art. 3, aux not s, p. 536. Défenses aux capitaines de laisser aucun ma-

telots en paysétranger, art. 10 aux notes, Exception pour le cas d'un matelot attaqué d'un mal contagieux ou malade, liv. 3 tit. 4. art.

11 , aux notes , in fine , Illeur est auffi enjoint de prendre fur leur bord les Matelits François qui leur feront donnés par les Confuls , liv. 2 , tit. 7 , art. 10 aux notes.

p. 556. Rétribution ou indemnité qui leur doit

payée à ce sujet,

Capitaine qui n'est engagé qu'en cette qualité n'est pas tenu personnellement de la dette, queiqu'on puille obtenir une condamnation contre fui en fa qualité, liv. 2, tit 8, art 2. p. 569 & fuiv.

Capitaine congédié lans cause a droit de prétendre des dommages & intérêts, art. 4, oux notes, p. 573 & fuiv.

Le cipitaine ou maître a rempli son engagement lorfqu'il a fait mettre a quai les marchandifes Portées par ses connoissen ens , liv. , tit. 2 , p. 636 & 637. art faux notes,

Le navire ayant son chargement complet, le m ître n'y peut rien charger, a pein de tous dépens, dommages & intérêts, & de lupporter la perte en cas de jet, l v. 3, tit. 3, art. 2 , aux notes , p. 641.

Le capitaine on maître qui, en frétant son navire le déclare d'un plus grand port qu'il n'eft, tenu d's dommiges & intérêts fi l'erreur excedele quarantieme, art. 4 & 5, au texte & aux notes, p. 643 & fu v. V. dommages & inte-

Cargaifon.

Ce qu'on appelle dettes de cargaifon, liv. 1, tit. 13 irt 3, aux notes, p 321 & 332. Carguton oft un effet négociable & luiceptible de cellion lans droit de futte de la part des créanci es du cédant, faut la traude, liv. 2,

Tom. 1.

tit. 10, art. 3, aux notes, p. 606 & luiv. Ce que signifie ce mot cargaifon? On y attache deux fens, liv. 3 tit. 4, art. 18, aux notes,

#### Cas fortuit.

Le capitaine ou maître n'en répond pas , ni tout autre; m is le cas fortuit doit être prouvé, liv. 2, tit 1, art. 9, aux notes,

#### Caution judicatum solvi.

Les étrangers ne la doivent point à l'Amirauté ; liv. 1, tit 2, art 1. p. 112

#### Causes provisoires.

Il ya à l'Amirauté plusieurs autres causes provisoires que celles exprimées dans l'art. 2, tit. 11 du liv. 1, notes sur cet art.

#### Ceffion. V. Transport.

La cession d'un intérêt de navire n'empêche pas les créanciers du vendeur ou cédant, de fe pourvoir contre l'acheteur ou cessionnaire, s'il n'a pris fes précautions, liv. 2, tit. 10, art. 2 & 3, pag. 602 & 605 & fuiv.

Mais la cettion d'une portion de cargailon ou d'un chargement de marchandises, n'expose pas e cessionnaire envers les créanciers du cédant. Même art. 3, p. 607 & fuiv.

#### Chaloure.

N'est pas censée comprise dans la saine du navire, si elle n'est déclarée saisse conjointement, liv. 1, tit. 14, art. 2, aux notes, p. 343.

#### Chancelier , Chancelleric.

Le Conful ne nomme plus le Chancelier, c'est le Roi qui le nomme, liv. 1, tit. 9, art. 16, aux notes,

Mais quoique le Conful ne nomme plus le chancelier, il a conservé le droit néanmoins de régler les vacations de l'avis des députés, art. 17.

Le tarif des droits de la Chancellerie doit être placé au lieu le plus apparant du bureau de la Chancellerie,

Ce tarit peut varier dans la fuite par augmentation ou diminution; mais il faut qu'il loit fait avec les mêmes formulités, ibid. Le Chancesier , comme tout autre Greffier , doit

mettre le reçu de ses droits au pied de ses expéditions, En cette même qualité de Greffier, le Conful que

fait inventaire des effets des défunts ou lau-vés du naufrage, doit l'en charger, art. 20,

p. 264.
Les actes qu'il expédie, leitcomme Notaire, loitcomme Creffer, doivent, pour faire toi, être leg diffs par le Conful ou fon reprétentant, ibid art. 23,

Test mens reçus par le Chancelier en présen e, u Conful & de deux témoins, font réputes

folemaels, art. 24, p. 267 Ainfi ils font val. b es par-tout, fauf la réduc-tion des legs d'immeubles, su vant les Coutu-D dddu

thid.

mes des lieux de leut fituation, ibid. aux notes. Ils n'ont pas besoin d'autres formalités que celles qui sont preserites par cet article, ibid.

Le testament olographe peut être d'usage en pays de Consulat comme ailleurs,

Le Chancelier autorisé à passer tous tontrats maritimes dans l'étendue du Confulat, art.

Il faut en dire autant de tous autres actes, & même que nul autre que le Chancelier, n'a

droit de les passer , ibid. aux notes. Ces actes emportent hypotheques & font exécutoires comme ceux passés en France paribid. devant Notaires.

Mais rien n'empêche qu'ils soient faits sous fignature privée, ibid.

Registre que doit tenir le Chancelier, & son ulage, même tit. 9, art. 26, p. 269. Pourquoi ce registre doit être coté & paraphé par le plus ancien des députés , outre le Conful, ibid. aux notes.

Le Chancelier paraphe à son tour le registre que le Conful est obligé de tenir pour la recette des droits des invalides, ibid.

#### Chapeau ou Chausses de Maitre. V. Fret.

#### Charpentier.

Ce métier n'est point en jurande à la Rochelle . liv. 1, tit. 2, art. 11, pag. 152, & liv. 2, p. 570. tit 9, art. 1, Charpentiers qui fortiront du Royaume rour al-

ler fervir chez les étrangers & s'y établir, feront punis comme déserteurs, liv. 2, tit. 7

art. 10, p. 556 & Iuiv.

Il y avoit si peu de charpentiers de navire dans le Royaume au commencement du dernier 50 en différens ports. Oblerv. fur le tit. 9 du l v 2, fiecle, que Louis XIII se proposa d'en gager

Les métiers de charpentier, calfat & perceur de navire, devoient autrefois être exercés féparément , p. 590. Cela a été abrogé par l'art. r du même tir. 9,

p. 590 & fuiv. Il falloit autrefois un apprentisfage de trois ans pour le métier de charpentier : raisons qui ont fait renoncer a cet .. fage. Observ. sur ledit ti . o du liv. 2. p. 589.

Charpentiers , c. lfats , &c. favorifés en 1726 de l'exemption d'acquérir les lettres de Materile , ordonnées à l'occasion du mariage du Roi, art. 1, aux notes p. 592.

Regles que de ivent observer les charpentiers, calfats, &c. ét ent en communauté ou jurande, art 2 & 3, p. 592 & 593.

Charpentiers tenus de prendre un apprent'f dans I hopital du lieu, mais comment & à quelles conditions? art 4 % 5, P. 593. Pourqu i l'apprentif après deux ans d'appren-

tiffige eft obligé de ferviru ne autre année sans p. 593 & fuiv. gages? ibid art. 5. Pour le radouh des nivires, il elt permis de le

fervir des charpentiers & calfats forins comme de ceux du lieu, art 7,

Il n'y arien a dire a cela dans les endroits où ces m tiers ne font pas en jurande, mais ailleurs cela i aroft bien extraordinaire, ibid. aux notes.

Aussi en est-il autrement à Marseille : Réglement à ce sujet fort important, ibid. Désenses aux charpentiers de prendre les coupaux de bois qu'ils travaillent, &c. pag. 596.

De même d'emporter des cloux, bordages, &c.

#### Charte-partie.

Du contrôle de la charte-partie. Observations fur le préambule, Sous quelle peine le maître est obligé d'exécuter la charte-partie? liv. 2, tit. 1, art. 21, au

texte & aux notes, p. 446 & luiv. D'ou vient ce terme charte-partie, & ce qu'il fignifie? liv. 3 tit. 1, p. 617. Entre quelles personnes se passe la charte-partie?

ibid. art. 1, au texte & aux notes, p. 618. S'il est absolument nécessaire qu'elle soit par écrit? ibid. C'est au propriétaire du bâtiment qu'il appar-

tient spécialement de l'affréter, & le maître ne le peut qu'en qualité de son procureur né, liv. 3, tit 1, art. 1 & 2. p. 618, 621 & 622.

Les charte parties , fur-tout à que lette , se font d'ordinaire par le ministere des courtier , ibid.

On n'admet point de faits contre la teneur de la charte-partie, Ce que doit contenir la charte-partie, ibid art.

3, au texte & aux notes. De la clause, outreles avaries, &c. ibid renvoi. De l'effet de la clause insétée dans la charte-partie, portant qu'il ne fera dû aucun fret, fi le

maître ne part en tel temps , ibid. p. 623 , aux notes. Du temps de la charge & décharge des marchan-

difes lorfqu'il n'est pas réglé par la charte-partie, art. 4, au texte & aux notes, p. 624. Ce temps par l'usage est fixé à quinze jours pour la navigation maritime, & a trois jours pour la navigation en riviere, ibil. V. jours de planche.

La contravention à la charte-partie & à l'usage ; oblige de part & d'autre : a ax dommages & intérêts; mais on a égard aux circonstances, ibid p. 624, & art. 6, p. 625. Si le fr t n'ett pas régl: par la charte-partie.

Quid juris ? ibid & tit. 1 , in poemio , p. 619. Dans ce cas le nivire étant trété au mois, temps ne courra que da jour que le navire fera voile. Même tit. 1 , art. 5 , au texte & aux

notes p. 625. Pour éviter ces discussions, il n'est plus guere d ulage d'affréter les navires au mois, ibid.

Du fort de la charte-partie, lorsqu'avant le départ du navire, il survient une interdiction de commerce. Même tit. 1, art. 7, au texte & aux notes, p. 626.

Quid. Si les ports font seulement fermés ou les vaiffeaux arrêtés, art 8, autexte & aux notes, p. 627 V murchand chargeu-

De l'obligation du maître d'avoir a bord la charte-partie & les autres pieces justificatives de fon chargement. Même liv 3, tit. 1 art. 10 , p. 628 & 629. au texte & aux notes,

Le navire le frei & les marchandises, font refpectivem nt affectés a l'exécution de la charp. 629. te-parile, art 11, Explication ace fujet, ibid. aux notes, & p. 630. Du fort de la charte-partie , l'interdiction de commerce, survenant, ou le navire étant arrêté par ordre souverain durant le voyage. Même liv. 3, tit. 3, art. 15 & 16, p. 660 & fuiv.

Charte-partie pour cabotage n'est pas résolue par déclaration de guerre, tit. 4, art. 4, aux nop. 688 & 689.

#### Chemin pour le hallage des vaisseaux.

Liv. 1 tit. 2, art. 6, p. 129 & 138.

#### Chirurgien.

Ildoit y avoir un chirurgien au moins par chaque navire allant au long cours, même pour la pêche, liv z, tit. 6, art. 1, p 497. S'ily a plus de cinquante hommes, il faut deux chirurgiens, ibid. & fuiv. aux notes.

Il en faut même pour les voyage au grand cabo-rage, lorsque l'équipage est de 20 hommes, ibid.

Conciliation de l'rOdonnance avec le Réglement de 1717, Difficulté formée pour les voyages au long cours,

où il n'y a pas 20 homines d'équipage, ibid.

Raison pour conclure qu'en tout voyage de long cours, il faut nécessairement un chirurgien, quoiqu'il n'y air pas 20 hommes d'équipage,

Les négocians qui refusent d'en prendre en ce cas, marquent trop d'indisté ence pour la conservation des sujets : u Roi, ibid. p. 499. Décision provisoire néanmoins en leur faveur.

Dans les voyages de Guinéeil y a toujours un ou deux ch rurgiens de plus pour le traitement des negres, ibid p. 500.

Pour servir sur un navire en qualité de chirurgien, il f ut être reçu dans une Amirauté, après examen par deux maîtres chirurgiens. Même tit, 6, art. 2,

Raifons de cet examen , ibid. aux notes Les maitres chirurgiens qui le font, font les deux chirurgiens jurés de l'amirauté, pourvus de commission de l'amirauté, ibid. &c. p. 501. De tout remos ce droit de les nommer avoit ap-

partenu à l'Amiral; disputé par la suite il a enfin été confirmé folemnellement, Droits & vacations de ces chirurgiens jurés, ibid.

p. 502. En quelles Amirautés devroient être reçus les chirurgiens choifis pour les voyages de long cours? ibid.

Le propriétaire du navire doit fournir le coffre de chirurgie garni de drogues & de médicamensart 3, P. 504. Mais e chirurgien doit se munir des instrumens

de sa protession. Même art. 3, ibid. Abus trop frequens à ce lujet, ibid. aux notes. Moven d'y rémédier ibid.

Le coffre du chirurgien doir être visité par un des chirurgiens jurés & par un des apothicaires aulli jurés, autre toutefois que celui qui aura fourni les drogues, att. 4, au texte & aux

L'usage à la Rochelle est que la visite se faile par les deux enirurgiens & les deux apothicaires

jurés , ce qui est abusif , ibid. Le coffre de chirurgie doit être présenté pour la visite trois jours avant le départ du navire, & les chirurgiens & apothicaires doivent la faire dans les vingt-quatre heures. Même tit. p. 505.

Il est défendu aux maîtres & capitaines de recevoir aucun chirurgien, sans une copie en bonne forme de la réception & de la visite de Ion coffre, art. 6, au texte & aux notes, p. 506. Obligation des chirurgiens des navires lorfqu'ils

découvrent quelque maladie contagieuse, art.

Défense au chirurgien de navire de rien exiger ni recevoir des mariniers & foldats malades ou blessés au fervice du navire, art. 8, ibid &

Explication & restriction, ibid. aux notes. Quid des pass gers fur le navire? ibid-Peine du chirurgien qui déserre ou resuse d'ache-

ver le voyage qu'il a entrepris, art. 9. p. 508. Les chirurgien de l'Amirauté ont encore pour fonction privilégiée, la visite des navires sufprêtsde contagion. Même liv. 2, tit. 6, art. 4, aux notes,

#### Classes. V. Commissaires, Matelots.

#### Colonies.

Précautions pour peupler les colonies, & y établir un commerce brillant. Observations sur le préambule, p 11 & fuiv.

Depuis 1717, il y a des Amirautés aux colonies, comme en France, liv. 1, tit. 1, art 1, p. 49. Avant l'érection de ces fieges aux colonies, l'Amiral n'y percevoit pas moins les droits attachés à fa charge, ibid. Les Officiers d'amirauté aux colonies n'ont que

des commissions du grand sceau, au lieu de

provisions, art. z. p. 52 & suiv. Aux colonies il n'est pas nécessaire que les Officiers d'Amirauté foient gradués, liv. 1, tit. 3, art. 1, p. 159 & fuiv. & art. 2, p. 161 & fuiv.

Ils peuvent être pris du nombre des juges ordinaires, & exercer fans lettres de comptabilité , ibid.

Ils sont recus au Conseil Supérieur après examen, art. 2

Effets des colonies peuvent être mis dans l'entrepôr avec exemption des droits des fermes. Observation sur le préambule,

Engagés que les capitaines doivent prendre poue les voyages des colonies, liv. 2 tir. 1, arr 16, aux notes, p. 403 & luiv. V. Capitaine & En-

La navigation aux colonies n'a pas toujours été libre aux François. Observations sur le préambule de de l'Ordonnance , p. 11 & fuiv. & liv. 2, tit. 1, art. 16.

Depuis la suppression de la Companie des Indes occidentales, on pouvoit y aller, mais il falloit un paffe-port du Roi, ce qui a duré jufqu'en 1716, thid p. 15, & meme art. 16, thid

Villes qui ont le privilege d'envoyer aux colo-

nies ibid. p 20 & p. 404. Soumission qu'il faut faire avant le départ des navires pour les colonies, p.21, ilid & même att. 16.

Des engagés & fufils boucaniers qu'il y faut porter, ibid.

r. 408 & fui v. Carre obligation ne regarde pas les habitans des colonies qui viennent commercer en France; Ils ne sont pas tenus de s'en charger à leur retour, ibid.

Des conges qui peuvent être donnés aux matelots dans les colonies, liv. 2, tit. 7, art. 3,

p. 536. aux notes. Peine des matelots qui désertent aux colonies, & des capitaines qui les débauchent, ibid.

Défenles d'admettre des étrangers au commerce des colonies Observ. sur le préambule, p. 14

& fuiv- & p. 25.

C'est-là un trait de politique qu'il importe de soutenir en temps de guerre comme en temps de paix, à l'exemple ées autres nations, ibid. Colonie de la Louisiane, son établissement tarp. 20. dit, ibid.

Le commerce y est permis actuellement a tous ibid.

les fujets du Roi,

des coionies, ibid.

Le commerce des colonies a été réglé par les lettres patentes du mois d'Avril, 1717. Analyse de ces lettres patentes, ibid p. 21 & suiv. Il est défendu de porter de l'or ou de l'argent monnoye aux colonies pour y commercer,

p. 22. Exemptions de droits en faveur du commerce

#### Commerce.

p. 13 & 21.

Soins d'Henri IV, de Louis XIII & de Louis XIV pour sonder le commerce des François. Obterv. fur le préambule, p. 3, 5 & suiv. Si les Officiers de l'Amirauté peuvent faire le commerce maritime ? liv. premier , tit. 3 , art. p. 173 & luiv.

Commissaires & intendans de marine ne peuvent le faire. Observations sur le préambule, p. 17 & 18.

Ni les Officiers de vaisseaux du Roi, Défenses d'intéreller les étrangers dans le commerce des François, à cet effet de les aider des congés de l'Amiral, ibid. & même liv. 1, p. 287.

tit. 10, art. 3, p. 287. La force & la splendeur d'un Etat dépend de l'etendue de son commerce. Observ. sur le préambule de l'Ordonnauce, p. 10 & 11 & p. 561.

fur le tit. 8, liv. 2, Ecclesialtiques ne peuvent le faire, ni armer des navires. Même liv. 2 tit. 8, art, 1, aux n tes,

Pour la facilité du commerce maritime, il est néceffaire qu'il y ait des affociations pour par-

tager les ri ques, liv. 2, tit. 8, art. 5, aux

notes , p 575 , art. 6, p. 584.

En faveur du commerce un intérêt dans une cargailon, dans un parti de marchandiles, est au rang des effets négociables, dout la cession elt exempte d's formalités de la fignification, liv. 2, tit. 10, ars. 3, p. 606, & luiv. V. transport.

Autre chose seroit d'un mandit, ibid. p. 600. En laveur rout de même, du commerce, celui à qui un navire est adressé ou des marchandifes, & privilégié pour les avances qu'il fait a cette occasio . Même att. 3, ibid & p. 610. Interdiction de commerce ; quand opere la rélo-

Jution de la charte-partie ? liv. 1, tit. 1, art.

7, au texte & aux notes, p. 626, & tit. 43 art 4, aux notes, p. 688. V. charte-partie &

marchand chargeur. Commerce, escortes & croineres pour protéger

le commerce en temps de guerre, liv. 3, tit. 4, art. 5, aux noies, p. 691 & suiv. Encouragement de Louis XIV, pour le com-merce maritime. Observ. sur le préambule, r. 11 & fuiv.

Conseil de commerce, son établissement, ibid. P. 14.

Chambre de commerce, ibid. & P. 15. Commerce du caltor accordé a la Compagnie d'Occident, réunie depuis à la compagnie des Indes , ibid.

A qui appartient la connoissance des différens nés à l'occasion du commerce du castor? ibid.

Analyse des lettres patentes du mois d'Avril 1717, données pour le commerce des colonies, ibid. p. 21 & fuiv . Les étrangers sont exclus du commerce des co-

lonies, ibid. p. 15 & luiv. Capitaine trançois puni pour y avoir fait le D. 25.

commerce étranger,

Le commerce de la mer du Sud défendu aux françois lur peine de la vie, ibid. On ne fautoit trop favoriser le commerce, p. 28.

#### Commissaires.

Abus des Commissaires aux classes dans la formation des équipages, liv. 2, tit. premier,

art. 5, aux notes, p. 384 & suiv-Ils empêchent souvent, par abus de leur auto-rité, les matelots de se plaindte de la brutalité des Capitaines, art. 22, Abus pareillement dans la manière dont ils com-

mandent les gens de mer pour lervir fur les vailleaux du Roi. Observ. fur le rit. 7 du liv.2,

p. \$17. Ils en viennent juiqu'à commander d'anciens capitaines pour fervir en qualité de fimples matelots ou pilotins,

Les commissaires de marine étoient autretois sub rdonnés aux officiers de l'Amirauté, dans les ports de commerce, liv. 2 tit. 10, art. 6, p. 616.

Leur pouvoir trop érendu, en ce qui concerne les dettes contractées par les gens de mer, liv. 3, tit. 4, art. 10, aux notes,

#### Commissions.

On ne peut aller en course sans une commission de l'Amiral, liv. 1, tit. 1, art. 3, p. 66 & 67, & tit. 10, art. premier, pag. 273. V. le tit. des prijes.

Et cela regarde les capitaines de la Compagnie des Indes comme les autres, art. 9, pag. 74 & luiv. L'Amiral donne les committions de tous les emplois relatifs a la navigation marchande & à la police des ports. Meme liv. premier , tit. prep. 67 & luiv.

mier, art 4), Il ne faut point de commission du Juge de l'Amirauté pour affiguer dev int lui, soit en matiete provifoire ou autre, ibid. tit. ji i, art, 2, au texte & aux notes, p. 368 & 309.

#### Commissionnaires.

Les commissionnaires ou correspondans à qui les navires font adressés, sont responsables en leur nom des droits & des contraventions, liv. 1, tit 10, art. 2, p. 282.

Commissionnaire est privilégié par les avances qu'il fait a l'occafion des marchandifes ou du navire qu'il a à fa confignation, liv. 2, tit. 10, art. 3 p. 610.

Commissionnaire désavoué par son commettant pour avoir excédé son pouvoir, n'est pas moins obligé envers ceux avec Jelquels il a contracté, liv. 3, tit. premier, art. 2, aux p. 622. notes, in fine,

#### Compagnies de commerce. V. Colonies.

Compagnies établies avant Louis XIV. Préambule, p6&7. Création & suppression de la Compagnie des In-

des Occidentales. Observ. sur le même préambule de l'Ordonnance, p. 12 & 15. Création de la Compignie des Indes Orienta-

les de même date; elle subfiste aujourd'hui fous le nom de Compagnie des Indes, ibid.

Anciens droits de l'une & l'autre de ces Comibid & pag fuiv. pagnies, Cette Compagnie a prétendu ci devant que les prifes qu'elle faisoit étoient exemptes du dixieme de l'Amiral Décision contr'elle, liv.

premier, tit. premier, art. 9, p. 73 & 74. Elle prétendoit tout de même que ses capitaines n'étoient pas obligés de prendre des congés ni commissions del'Amiral, ni de faire leur rapport aux greffes des Amirautés, en quoi elle a ausli succombé . ibid. & tit. 10, art. prep. 277 & 278. mier,

Compagnie du Sénégal. Observ. sur le préam-P. 19.

Compagnie de Guinée, ses privileges, réunie à la Compagnie des Indes, ibid.

#### Compensation.

Ne peut être refusée au commissionnaire qui a fait des avances pour son commettant, qu'il les ait faites avant ou après le nantiffement, liv. 2, tit. 10, art. 3, p. 610.

#### Compétence.

Tout ce qui concerne la construction, les agrêts & apparaux, avituaillement & équipement, vente & adjudication des vaisseaux, est de la compéeence de l'Amirauté, liv. 1, tit. 2, art. 1, au texte & aux notes, p. 112 & fuiv. Et cela sans diffinction de la qualité des person-

Tant en demandant qu'en défendant, françois qu'étrangers, ibid.

Sans déclinatoire ni renvoi pour quelque privilege que ce foit,

Et lans donner caution judicatum folvi, ibid. D. 114.

Sont aussi de la compétence de l'Amirauté, les actions n'exécution de la charte-partie & connoullemens, paiemens de tret, loyers des ma-

telots, polices d'affurance; prêts à la groffe : & généralement pour tout ce qui concerne le commerce de la mer, liv. 1, tit. 2, art. 2, au texte. Nonobstant toute soumission à une autre juris-

diction, ibid.

Par l'art. 7, tit. 12 de l'Ordonnance de 1673, la connoissance avoit été attribuée, on ne fait comment, aux Juges & Confuls, des çauses concernant les allurances, &c. au préju-dice du droit que l'Amiranté avoit en de tout temps d'en connoître, ibid.

Aussi l'Amiral ne tarda-t'il pas de se pourvoit pour faire révoquer cette attribution nouvelle

à la jurildiction consulaire, ibid.

Difficultés qu'il eut à elluyer à cetre occafion, ibid. & p. suiv. Enfin par Arrêt du Conscil du 13 Avril 1679, l'Amirauté rentra dans ses droits en cette par-

tie, ibid.

P. 123.

Ainfi la préfente Ordonnance n'a en cela rien accordé de nouveau à la jurifdiction de l'Abd-libid. p. 12 ₹.

Preuves que cetre attribution lui avoit été faite p. 124 & fuiv. de tout temps, ibid. Causes qui par une conséquence naturelle de l'art. 2 du tit. de la compétence, sont effectivement

de la compétence de l'Amirauté, Cas douteux & moyens de prévenir tout conflit de jurildicton entre les Juges d'Amirauté & les Juges Confuls. Même art. 2, p. 125 & 126.

L'Amirauté connoît des prifes, bris, naufrages & échouemens, du jet, de la contribution, des avaries & des effets de ceux qui meurent en mer, liv. 1, tit. 2, article 3, au texte & aux notes,

Connoît pareillement de tous les droits de l'Amiral & de ceux prétendus par les Seigneurs, art. p. 128 . 4, au texte & aux notes

De même de la pêche qui se fait en mer, dans les étangs silés & aux embouchures des rivie p. 125. res, &c. art. 5, Par rapport aux rivieres navigables, contelta-

tion entre l'Amirauté & la jurisdiction des Eaux & Forêts, ibid. & pag. suiv. Compétence au sujet de la vente du poisson de ibid. p 136.

mer, Compétence par rapport aux parts & pecheries, ibid. p. 136, art. 6, tant au texte qu'aux nop. 138 & fuiv.

Exception sur quantité de ces objets de compétence en faveur des Jurats de Bordeaux, idem art. 6, p 139.

L'Amirauté connoît des dommages faits aux quais, &c. & à la police des ports & rades, p. 140. ibid. art. 7. Compétence de l'Amirauté pour la levée des

corps noyés, & cadavres trouvés fur les gre-P. 140. ves, arr. 8, Le lieu ou le crime est commis, décide de la compétence de l'Amitauté, ilid. p. 142, &

p. 141 & luiv. art. io. Compétence pout le guet de la mer & les revues

des habitans gardes-côtes, ibid. art. 9, rag-

Compétence de l'Amirauté pour les pirateries : pillages, défertions, & généralement tous crimes commis en mer, &c. ibid. art 10, au texte p. 141 & luiv. & aux notes, Pour les maachandises de contrebande transpor-

tees par mer, liv. t, tit. 2, art. to, ibid. dernier arrangement a ce sujet , ibid. p. 144 & 145. L'évasion des religionnaires est de la compétence de l'Amirauté. Même art. 10,

Dans les lieux ou les charpentiers, cordiers sont en maîtrife, c'est aux Officiers de l'Amirauté à recevoir les maîtres, art. 11, Et lorsqu'ils ne recoivent pas les maîtres, ils n'ont pas moins droit de connoître de la défec-

tuofité de leurs ouvrages, ibi.L.

De la compétence de l'Amirauté au sujet des lettres de rémission, liv. 1, tit 2, art. 12, ibid. Elles'étend plus loin par rapport aux lettres de rescision, ibid. & a toutes autres de Chancellerie, tit. 3, art. 3, au texte, p. 162. Défenses à tous autres Juges absolument d'entre-

prendre fur la jurisdiction de l'Amirauté, ibid. tit. 2, art. 15, p. 155. Et à tous huissiers de donner aucunes assignations

en matiere maritime, ailleuts que pardevant les Juges de l'Amirauté,

Les droits des Invalides sont de la compétence de l'Amirauté en cas de contestation, liv. 3, tit. 4 , art. it . p. 720 & fuiv. Compétence de l'Amirauté au fujet du commerce du castor. Observ. sur le préambule de l'Ordonnance, p. 20.

#### Conduite.

Ce que c'est que la conduite due aux matelots? liv 3, tit. 4, art. 10 aux notes, p. 705. Elle est due au matelot lorsqu'il est congédié sans caule, comme lorfque le voyage est rompu volontairement. Même art. 10 , ibid & Supra,

p. 686. Fixation de ces frais de conduite pour les matelots & officiers autres que les capitaines. Mê-

p. 706 & fuiv. me art. 10, aux notes, Ouverture à défaut d'usage par rapport aux maitres ou capitaines, ibid. Cas où les frais de conduite font payés aux gens de l'équipage outre leurs gages, distingués de

ceux où ils ne leur font payés qu'à valoir fur ibid. leurs gages, Du cas où le congé est donné à l'occasion du mau-

vais état du navire qui est jugé innavigable, Au désarmement le voyage étant fini , la con-

duite est-elle due outre les gages? En cas de naufrage, comme les matelots n'ont pas de gages à demander à l'armateur, la conduite ne leur est pas due non plus Même iv. 3, tit. 4, art. 9 aux nores, p. 703 & luiv.

Mais si ce qui sera sauvé suffit & au - dela au paiement des frais & des gages, afors les frais de conduite sont dus aux travailleurs , ibid. & art. 10, aux notes, P. 707

#### Confiscation.

Les confiscations ne se reglent pas sur les amendes, elles appartir onent pour le tout à l'Amiral en quelque Tribun il qu'elles foient prononcées, liv. 1, tit. 1, art. o, p. 82 & fuiv. Quoique les affares soient jugées pararrêt d'attribution, ibid. Et cela encore quoiqu'il s'agisse de fraude aux droits des Fermes du Roi. p.82.

Il suffit pour cela que la cause soit de la compé-

tence de l'Amirauté; ihid. Il n'y a point d'exception pour les marchandifes de contrebande, ibid. & p. 83.

Mais depuis quelques années, il a été pris un arrangement sur ce sujet avec les Fermiers généraux, ibi 1 & arr o du tit. 2, p. 144 & f. Sorte de confication dévolue au Roi au préjudice de l'Amiral, ibid p. 82 & fuiv. V. l'art. 26, tir. des naufrages

Il est désendu d'apposter dans le Royaume des marchandifes prifes fur les François, à peine de confiscation , &c. liv. 1 , tit. 5, art 5, p. 192.

#### Exception.

La prohibition ne s'étend pas aux navires, ibid.

#### Congé.

Avant que le matelot ait été inscrit sur le rôle d'équipage, il peur obtenir son congé de l'Armateur ou du Capitaine, liv 2 tit. 7, art. 2,

aux notes, p. 532. Si le congé doit nécessairement être prouvé par écrit ? ibid.

Le matelot étant établi fur le rôle d'équipage il ne peut plus êrre congédié (ans l'aveu du Commissaire aux Classes , ibid & liv. 3 , tit. 4 , art. 10, aux notes, P. 709 Et si c'est pendant le voyage, il faut des causes

particulieres, &c. ibid. De quelle qualité doit être un congé donné à

un marelot aux colonies? Même tit.7, art 3, aux notes, P. 535-Le congé provisoire, pour peu de temps, peut etre donné par l'Officier qui commande le

navire dans l'absence du capitaine; mais comment? art.5, Défenses aux capitaines de laisser & congédier aucuns matelots dans les pays étrangers, art.

10, aux notes, P. \$50. Propriétaire de navire peut congédier le maître quoiqu'il airpart dans lenavire, en le rembourfant s'il le requiert , liv. 2 , tit. 8 , art. 4 , au P. 571 & fuiv. texte & aux notes, p. 571 & fuiv. Mais le congé étant donné fans cause légitime,

le maître est fondé a demander des dommages & intérêts , ibid p. 573 & fuiv. Du maître qui congédie mal-à-propos son mate-

lot avant ou pendant le voyage, liv. 3, tit. 4, art. 10, au texte & aux notes, p 707% fuiv. S'il le fait de son chet, il ne peut porter en compte à l'Armateur le dédommagement qu'il lui a fallu payer , ibid. &

Causes valables de congé, tant à l'égard des matelots que des officiers Même arrito, aux notes, pag. 708, & art. 12, au texte & aux notes, P. 745 .

#### Congé pour mettre en mer.

Ce que c'est que congé, liv. 1, tit. 10. Observ. fur ce tit.

Origine & motifs des congés , ibid. art. 1, p. 273-& fuiv. Si nous avons tiré cet usage des Romains ou Bretons.

Tout navire qui met en mer doit avoir un congé de l'Amiral, liv. premier, tit. premier, art. 3, p. 66, tit. 10, art 1, P. 273. Si l'on arme en guerre & marchandise tout ensemble; une commission aussi en guerre & marchandise, sustitutators, sans congé à part, ibid. tit. 1, art. 3, pag. 67 & tit. 10, art. 3,

Les capitaines de la Compagnie des Indes sont fujets à prendre des congés & commissions, comme les autres, liv premier, tit. premier. att. 9, page 74, & tit. 10, art. premier p. 217 & 218.

Où font délivrés les congés pour le cabotage? liv. premier, tit. 6, art. 5, p. 158 & 199. Ceux des voyages de long cours ne le délivrent qu'au Bureau principal du Receveur de M.

l'Amiral,
Sous prétexte qu'en pays de confulat les mâtres
à leur départ doivent prendre un certificat du
Conful; ce Conful pour cela n'a pas droit de
leur donner un congé pour leur recour. Mè-

me liv. 1, tit. 9, art. 27, aux notes p. 270.
Le congé est nécessaire pour mettre en mer, à peine de confication. Même liv. 1, tit. 10, art. premier, p. 273'
Le congé doit aussi être enrégistre sous la même

peine, ibid. & p. 278. Railon de l'enrégistrement, ibid. Cerre confission s'enrend du pavice & de lon

Cette confication s'entend du navire & de lon chargement tout ensemble, ibid.

Les vailleaux du Roi frétés ou prêtés aux particuliers, sont sujets à prendre un congé ou une commission de l'Amiral comme les autres, ibid. art. premier, p. 277;

De même les navires marchands que le Roi prend à fon fervice. Exception pour un feul cas, ibid. Le congé n'exclud pas le paffe-port du Roi où il ell nécellaire, & le paffe-port du Roi o'affranchit pas du congé de l'Amiral, ibid. p. 279

L'obligation de prendre un congéde l'Amiral, regarde les étrangers pour fortir d'un port du Royaume comme les Fronçois, ibid. p. 280. Les étrangers n'en ont pas besoin pour venir

dans quelques ports du Royaume; mais il faut qu'ils en aient un de leur Souverain, bid. Et cela à peine de confifcation, & même d'être traités comme pirates, bid.

Pour sortir en regle d'un port de nos colonies, il faut un congé de l'Amiral, tout comme pour

y aller e France, ibid. Les François qui retournent au port de leur de meure n'ont pas befoin de prendre un nouveau congé, n'ee port est dans le ressort de l'Amiranté où ils ont fait leur décharge. Me-

me tir. 10, art. 2, au texte, p. 28t. Explication de cet article ibid. aux notes, & p. 282.

Il faut prendre un nouveau congé dans tous les ports ou l'on charge ou décharge des marchandifes, ibid.

Quoique l'obligation de prendre un congé regatde spécialement le mastre ou capitaine, le propriétaire ou armateur n'est pas moins refponsable de la contravention, ibid-

Les commissionnaires ou correspondans a qui les mattres sont addressés en sont également responsables en seur nom, ibid.

Ce qui doit contenit le congé, art. 3, au texte, ibid.

Plusieurs surtes de congés, aux notes, ibid. &

Un congé ne sert que pour un seul voyage, ibid.

Les congés pour la pêche journaliere du poisson frais durent un an, ibid. p. 283. V. liv. 5, tit. 1, art. 3.

Mais si ces pêcheurs chargent des marchandises; il leur saut alors un congé particulier pouc chaque voyage, ibid.

chaque voyage ; ibid.

Il n'y a que les bâtimens portant mâts qui font fujets à prendre un congé, ibid. p. 284,

Les maftres des paraches & autres bâtimens au fervice des fermes, y font auffi fujet; mais

ils n'en prennent que rous les ans, ibid.

Des bâtimens employés à voiturer les fels des
Gabelles, ibid.

En Bretagne les congés pour la navigation de port en port, durent un au ; mais les Maîtres vont dans une autre Amirauté commercer, il leur faut prendre un congé Pour en fontie

Il y a des congés dans les colonies qui durent aussi un an, ibid.

Les congés de l'Amiral servent en guerre comme en paix; mais pour le commerce seul ment. Même art. 3, ibid p. 285.

S'il s'agit d'armer en guerre, il faut une commission de s'Amiral, ibid. Regles pour la distribution des congés, ibid. p. 285 & suiv.

Congés pour les navires achevés ou construirs en pays étranger, Ne doivent être délivrés qu'il n'y ait un rôle d'équipage qui dois être déposé au Confle

d'équipage qui doit être déposé au Greffe, ibid.

Défenses de négocier les congés de l'Amiral sur

peines des galeres. Même art.;, p. 287. Comme austi de s'en servir pour faire naviger les vaisseaux étrangers sur pavillon françois, ibid.

Congés pour la navigation & le commerce du Levant, ibid. Le rôle d'équipage pour obtenir un congé, elt

Le rôle d'équipage pour obtenir un congé, elt nécessaire pour la navigation au petit cabotage, comme pour toute autre navigation. ibid. p. 238.

Du cas où le maître en faisant son rapport de clarerottavoir perdu son congé, art. 5, p. 300. Lorsqu'un navire n'est que de relâche dans un port, il n'est pas nécetl'aire de prindre un nouveau congé pour en sortir, art. 6, au texte &

aux notes, p 301 & 302. Mais pour cela il faut qu'il n'ait déchargé ou chargé aucunes marchandifes, ibid. p. 102.

#### Connoissement.

Connoissement ne doir oue s sols pour droit de contrôle, & ilen doit être de même des lettres de voiture Observ. sur le préambule, p. 28. Le connoissement forme l'engagement spécifique du mastre ou capitaine, liv. 2, tit 1, att. 9, aux notes, p. 194, & liv. 3 tit. 2, att...,

Du connoissement signé par l'écrivain, comment il engage le maître, liv. 2, tit. 3, art 7,

Du connoissement que le capitaine signe pour un de ses parens, s'il engage le propriétaire du navire, & s'il fait preuve en cas de pt., ibil. & Ou contre les assureurs, ibil.

Dans la navigation au petit cabotage, les lettres

ibid.

de voiture tiennent lieu de connoissement. auffi bien que de charte-partie, liv. 3 tit. 1, art. 1, p. 619, & tit. 2, art. 1, aux notes, p. 632.

Ce que c'est que connoissement, liv. 3, tit. 2, р бзі.

Par qui le connoissement doit être signé. Même ibid. & p. 612. tit., arr. 1, Qui doit figner quand le maîrre ett chargeur? p. 631.

ibid. aux notes,

Remede lorfque le capitaine refuse de figner un connoillement, ibid. aux notes, p. 632, & p. 635.

Des connoissemens trouvés dans le navire, non fignés du capitaine, lorsque les marchands chargeurs en ont en bonne forme & fignés, p. 632. ibid. art. 1,

Preuves du chargement supplétives au défaut de connoissement. Renvoi a l'att. 12, tit. du jet

& contribution.

Ce que doit contenir le connoissement, att. 2, p. 633. au texte, Effet du conneil ment contre le maître & le ibid. propriétaire du navire,

Ce qu'opere le connoillement au fujet de la qualité & quantité des marchandifes, ibid & p. 634.

Ulage du maîrre d'ajouter à la fignature ces mots: Jans approuver, ou que ditêtre, p. 334. S'il peut être forcé de figner fans aucune ré-

ferve,

Connoissemens doivent être signés triples, & parquelle raison. Même tit. 2, art. 3, p 634. Quand les connoissemens doivent être présentés au maître pour les figner, sur peine de lui payer l'intérêt du retardement, att. 4, au texte & aux notes Des que le marchand a chargé, il peut forcer

le maître de signer son connoissement, ibid. Dès que le maître à livré les marchandiles, il est en droit d'en exirer un reçu; & en cas de refus, de demander des dommages & intérêts,

art. 5, au texte, p. 636. Cependant cela ne se pratique guere & pourquoi,

ibid, aux notes.

Ce qui arrive lorsque dans la consusion de la décharge des marchandiles, il y en a qui sont transportéés par erreur dans un magasin plu-

tôt que dans une autre, ibid & p 637. Le maître alors est en voie de décharge, lorsqu'il est prouvé par les registres des fermes, qu'il a réellement fait mettre à qu'il toutes les marchandises de son chargement. Même art 5, p. 637.

En cas de diverfité de connoissemens, quel ell ceiui qui doit l'emporter, art. 6 au texte &

aux notes, ibid. Ce n'est pas seulement entre le capitaine & le marchand chargeur que le connoillement fait foi ; il fait foi tout de mêm: contre quiconque, fauf la preuve de fraude , ibid. p. 618.

Ce que peut & doit faire le moitre, le dén mme au connoillement ne voul int pas recevoir les marchandifes, liv. 3, tit 3, irt. 17, au

texte & aux notes, p 657 & 660.
Da privel ge du tret, lorsqu'il n'y a qu'un connoi lem nt, ou qu'il y en a plasseurs pour la meme personne, ibid. arc. 24, aux notes, p. 668. Des navires vont de conserve, lorsqu'il y a convention entre les capitaines de ne point se quitter & de le fecourir mutuellement, liv. 2, tit. 1 .. art. 36, aux notes, P. 463.

Cette convention oblige de maniere que celui qui y contrevient, ell renu des dommages &c intérêts des autres , ibid. Exemple , p. .64. L'aflociation pour la pêche oblige de même s mais julqu'a quel point,

#### Confignation.

Adjudicataire par décret d'un navire, tenu de configner le prix dans vingt-quatre heures, liv. 1, tit. 14, art. 10, Ou doit se faire cette confignation? ibid. aux

Le receveur des confignations n'y a aucun droic non plus qu'en toutes autres confignations concernant l'Amirauté, ibid aux notes, p. 353.

#### Confulats Confuls.

Motifs de l'institution des Consuls dans les pay s étrangers, liv. 1, tit. 9. Observ. sur ce tirre, p. 232 & luiv.

Pour avoir un Conful dans les Etats d'un Souverain, il faut son consentement & des forms-Intés , ibid. & art 8 ,

Les premiers Confuls ont été ceux du Levant & les François ont été long - temps les feuls qui aient jour de cette prérogative, ibid. aux observ. farce titre, D. 212.

Anciennem nt on les prenoit parmi les gens de métier, même étrangers, dela feur peu de confidération, ibid. p. 233. Leurs fonctions & leurs devoirs, ibid.

C'étoient les miftres & patrons de navires qui les éliloient. Depuis long - temps c'est le Roi qui les nomme,

Avant le rétablissement de la charge d'Amiral, l'on propola d'ériger les consulats en titre d'office, sous des conditions qui paroissoient avantageules, ibid & p 234.

Le projet étoit spécieux, corrigeoit des abus; mais il donnoit ouverture à des abus peutêtre encore plus grands, c'est ce qui le fit échouer,

Ce qui en est réfulré, c'est que depuis ce temps-la tous nos Confuls ont été François, & d'un ranga faire honeur à la nation, ibid. p. 234. Privileges des Confais, tirés des cipitulations de nos Rois, avec les Empereurs Ottomans, ibid. & p. 235.

Leurs droits & émolumens ne font pas unifotmes par-tout,

Les maîrres & patrons des navires en sont tenus performel ement, La nomination du Roi est nécessaire pour l'exercice du confulit, & le confui doit être âgé de

30 ans Mem tit 9, ert i , Mais en cas de vocance da confulat, le plus aucien des députés de la nation fait les fonctions de Contal, en attendant la nomination da Roi, irt 2, p 245 & fuiv. Députés de la oution, leur nombre & fa my-

niere de les él re , Pour être élu député, il faut être François de

naistance ou naturalife, ibid. p.246. Ce qu'il faut que le Conful nommé fasse pour Peuvent bannir sans appel les François scandaêtre reconnu Conful par la nation, art. 3, au rexte, p. 246 & 247. Quid Pour être reconnu tel par le Gouverneut

& autres Officiers du pays , ibid aux notes. Pour délibérer for les affaires générales du commerce de la nation, le Conful doit convoquer tous les marchands, capitaines & patrons étant fur lestieux, letquels font obligés d'aflitter aux allemblées, article 4, au texte & aux notes,

P. 247. Les artifans & matelots exclus de ces affemblées p. 248. art. 5

Les réfolutions prifes dans ces affemblées doivent être fignées, & lont exécutoires fur les mangement du conful, art. 6,

Comptes que doivent rendre les Députés en qualite de Trésoriers de la nation, art. 7, ibid. & p. 249.

Tréfor de la nation dans un coffre dépofé à la chancellerie, aux notes, p. 249. Droits & prérogatives des députés en exercice, ibid.

Où les Consuls doivent envoyer des copies des délibérations & des comptes rendus par les députés. Meme tit. o, art. 8, au texte & aux notes,

Les Confuls doivent envoyer tous les ans au Secrétaire d'Etat de la marine, un mémoire exact des affaires importantes de leur consulat, art. 9, au texte,

Ne doivent faire aucuns emprunts, ni aucunes impositions sur la nation, qu'en vertu d'une ibid. délibération en forme, art. 10,

Défenses a cux de lever de plus grands droits que ceux qui leur font attribues , & c'en exiger aucuns des maîtres, qui ne feront que de relache, fans charger ni decharger des marchandifes, art. 11, au texte & aux notes, ibid. & F. 251.

La jurisdiction du Consul désend de l'ulage & des capitulations fattes avec les souverains du pays, art 12, au rexte, p. 251. Juridiction du Conful confidérée en elle-meme,

ibid & furv. aux notes.

Et du côté de l'exercice extérieur avec droit de contrainte, D'où est tiré l'usage par rapport à la jutildictic a

p. 251. du Conlul, Le droit de jurisdiction du Conful est tel que tous ceux de sa nation doivent le reconno tre,

fans pouvoir recourit à la Justice du tieu, ibid. Et non-seulement tous ceux de la nation, mais encore ceux qui navigent fous le pavillon de la nation fans difficction, ibid & p. 253

Ainsi sous prétexte qu'il y a des étrangers einbarqués dans un navire de la nation da C nful, les Juges du ireu ne peuvent connoître des demandes que ces étrangers unt a tormer

contre le maître, &c. ibid. Cependant les Consuls eux-mêmes en France Jont fajets a jurifdiction du Reit, s'ils font commerce, ibid., p. 254, & Jupra, tit. 2, art. 1,

De quelle manière les jugemens des Confuls font exécutoires. Même tit. 9, art 13, au texte & aux notes, p. 254 & 255.

Ce qu'ils doivent observer dans les matieres ériminelles où il echet peine afflictive, art. 24, au texte & aux notes, P. 257.

Tome I.

leux, &c. en observant néanmoins les regles judiciaires, art. 15 austi au texte & aux notes,

François désobéissans aux ordres du Roi, à eux notifiés par le Conful, ibid. aux notes

Les Confuls ne commettent plus comme autrefois à l'exercice de la chancellerie; c'est le Roi qui y nomme, art. 16, aux notes, ibid. Mais ils commettent toujours qui il leur plait pour l'exécution de leurs jugemens, à la char-

ge d'en répondre. Même art. 16, autexte & aux notes, p. 250. Et quoiqu'il ne nomme plus le Chancelier , c'est

à lui pourrant à en rég er les droits de f'avis toutefors des députés, ibid. arr. 17, p. 261. Où doivent être portées les appellations des jugemens des Confuls, art. 18, au texte &

aux notes, p. 262. Nous n'avons point de Confuls en Angleterre & en Hollande depuis les traités de Rifwick & d'Utrecht, & ils n'en ont pas non plus en France,

En cas de contestation, pour affaires entr le Conful & les Négocians du lieu, il faut le pourvoir au Siege de l'Amirauté de Marseille, art. 19,

Quoique cela ne regarde que les Confuls du Levant & des côtes d'Afrique, c'est un privilege bien flatteur four Marlei le, ibid. aux

Il en doit être de même des Vice-Consuls & non du Chancelier, Conful tenu de faire l'inventaire des biens de

ceux qui meurent fans héritiers fur les lieux . & d'en charger le Chancelier, art. 20. p. 264. V. Chancelier.

De même des effets naufragés, ibid. Exception, art. 21,

Ainsi point de droit d'aubaine en pays de confulat, art. 20, Si le défent à laiffé un Procureur pour recveillir

fes effets, ils lui fetont remis sans inventaire, art. 21, De même s'il a nommé un exécuteur testamentaire, ibid. aux notes.

Secus, s'il n'y a qu'un légataire sans exécuteur,

Le Consul tenu d'envoyer copie de l'inventaire incessamment aux Officiers de l'Amirauté de Marleille , ibid. art 22 , p. 266. Tous les actes expédiés en pays de Consulat,

doivent être légalifés par le Conful ou son représentant pour laire foi, art. 23, ibid. Les maîtres qui : burdent des ports cu il y a

des Confuls, sont tenus en arrivant de leur faire leur rapport, en leur représentant le congé; & a leur départ de prendre d'eux un certificat. Même titre o art. 27, page

A la faveur de cet arricle les Confuls s'imaginerent qu'ils éteient en droit de donner des congés aux maîtres pour lour retour en France, leur prétention i été rejettée & condamnée, ibid. & 271, aux notes, & tit. 10, art. 3 , P. 287.

Lorique dans les pays cu font portées les marchandifes des colonies mites n'entrepôt, il y a un Conful , c'eft de lui qu'il faut retires Ecce

### le certificat de la décharge des marchandises,

ibid. p. 271. Et s'il n'y a pas de Confal ou Vice-Confal, il faut rapporter un certificat des Juges du lieu, on d'autres personnes publiques, ibid.

Lorfqu'un François achete ou fait conftruire un vailleau en pays étranger, il doit prendre une attestation du Conful, laquelle doit être fin. cere, fur peine, &c. tit. 10, art. 3, p. 287. Confuls penvent forcer les capitaines de le char-

ger des matelots qu'ils leur prélentent , liv. 2, tit. 7, art. 10, aux notes, P. 556.

#### Contrainte par Corps.

Les Officiers de l'Amirauté ne peuvent condamner par corps le receveur de M. l'Amiral, liv. 1 , tit. 1 , art. 12 , p. 181.

Si la contrainte par corps qui a lieu contre le Greffier lortant d'exercice pour la remile des papiers du Greffe, pent être exercée contre fa veuve & fes héritiers , liv. 1 , tit. 4 , art. 15 .

p. 185. Presque toutes les Sentences d'Amirauté emporrent la contrainte par corps, liv. 1, tit. 13, art. 5, au texte & aux notes, p. 334. Développement & exception.

Il est permis de s'obliger par corps dans les contrats maritimes. Même tit. 13, article 6,

p. 336. Utilité de cette stipulation dans les actes pu-

ibid. & luiv. Adjudicataire par décret d'un navire, obligé par corps au paiement du prix, &c. tit. 14,

art. 10, p 353. V. décret.

an texte & aux notes.

On ne peut arrêter pour dettes ni capitaine ni marinier sur son bord, si ce n'est pour dettes contractées à l'occasion du voyage, liv. ..., tit. 1, art. 14, au texte & aux notes, p. 399. Matelot contraignable par corps a remplir ion engagement, liv. 2, tit. 7, art. 3, p. 534,

#### (ontrat.

En pays de consulat tous contrats peuvent être reçus par le Chancelier comme Notaires, liv. 1, tit. 9, art. 25, p. 268.

### Contrebande. V. Marchandises.

#### Contre-Maitre.

Ce que c'est que le contre-maître sur les navires Marchands. Obicrv. fur le tit. 5 du liv. 2,

P. 494. Fonctions & obligations du contre-maître, liv. 2, tit 5, art 1 & luiv. ibid. & fuiv. En cas de maladie ou absence du mastre ou capitaine, il a droit de commander dans le na-vite à l'exclusion du pilote, art. 5, p. 496. Mais non a l'exclusion des officiers Iupérieurs an pilote, tels que le lecond, le lieutenant,

ibid. Peine de la désertion du contre-maître, liv. 2, tit. 6, art. 9, aux nores, p. 508,

#### Contribution.

Les créanciers de même espece de privilege,

en cas d'infuffisance des deniers de la vente; viennent à contribution au sol la livre, liv. 1, tit. 14, art. 16 aux notes, p. 364, & fuiv. De même entre créanciers non privilégies, ibid. Le tret des marchandises jettées à la mer est dù ;

mais c'est a la charge de la contribution, liv. 3, tit. 3, art. 13, p. 654.

En cas de rachat de navire & des marchandifes, le fret y contribue, ibid. art. 19, p 662. Le navire y contribue auffi avec les marchandifes & les loyers des matelots; mais comment, art. 20, antexte & aux notes, p.663. Différence de cette contribution avec celle qui le fait en cas de jet, aux notes ibid. & p. 664.

#### Contrôle.

Du contrôle des contrats maritimes. Observ. sur le préambule de l'Ordonnance infine, p.

27 & 28. Dépôt des pieces concernant les illes de l'Amérique, le tait aux Greffes des Amirautés lans droit de contrôle, ibid. En contrat d'engagement pour la course ou pour

route autre navigation, le droit de contrôle ne doit pas être plus fort pour le maître que ibid. pour les matelots,

#### Convoi.

Comment sont régles les gages de l'équipage lotsque les navires sont assujettis à venir prendre le convoi, liv. 3, tit. 4, art. 5, aux notes, p. 691.

L'usage des convois est ancien; l'Amiral fournitloit autrefois les elcortes, ibid. C'ett le Roi seul aujourd'hui qui les fournit ibid. p. 692.

Regles des elcortes & convois, ibid. 693. Peine du capitaine ou maître du navire qui quitte le convoi , liv. 2, tit. premier , art. 16 , aux notes, p. 461, & liv. 3, tit. 4, art. 5 aufli aux notes, p. 693. Peine du propriétaire qui donne ordre à lon

capitaine de partir sans elcorte. Même art. 5, p. 694.

Peine du Commandant de l'escorte qui ne fait pas fon devoir, Les e cortes n'ent pas toujours été gratuites.

Dans la précédente guerre, il sut établi a ce lujet un droit d'indult,

Ce droit d'indult étoit de 8 pour 100 pour l'allee & le retour, & de 4 pour l'un des deux, ibid. En confidération de ce droit , les Armateurs étoient dispentés de l'obligation d'embarquez

des engages pour les isles de l'Amérique, ibid. Il n'est point question de ces grands convois dans la présente guerre, il en est usé comme dans la guerre terminée par le traité d'Utrecht, ibid. p. 695.

#### Cordier.

Ce métier est en jurande à la Rochesse, cependant c'est la police ordinaire qui en reçoit les maîtres a l'exclusion des Officiers de l'Amirante, liv. 1, tit. 2, art. 11, p. 115, & liv-ر nr. 9 , art i و . ۱۱۲ و 2 Cela n'empêche pas que s'il y a des plaintes au

fujet des cordages fournis pour un navire a

liv. 2. tit 9, art. 1, p. 591.

#### Courtiers , Conducteurs.

Sont nommés & inftitués par M. l'Amiral, excepté dans les lieux où ils font en titre d'office, au quel cas ils ne peuvent néanmoins être pourvus que fur la nomination, liv. 1, tirre 7, Oblerv. for ce titre, p, 201. Utilité & convenance de ces courtiers, ibid.

Ils font en grand nombre à Marfeille, tous en titre d'office & reçusal'Amirauté, quoiqu'ils fervent auffi au commerce de terre, ibid. p. 202.

Les courtiers n'ont rien de commun avec les interpretes, & ils ne doivent pas entreprendre fur les fonctions les uns des autres , ibid. Conditions requiles pour être reçu & reconnu courrier conducteur des maîtres de navires.

Même tit. 7, at. 7, p. 207 & suiv. Il y faut joindre la commission de M. l'Amiral, & elle doit precèder, ibid aux notes & fuiv. Ils doivent prêter ferment à l'Amirauté comme

les interpretes,

On n'en admet qu'autant qu'il est nécessaire pour le service du commerce : raisons de cet ufage.

On les oblige d'avoir un bureau sur le port, pour qu'on y puisse trouver quelqu'un d'eux. Les courtiers jurés ont le privilege exclusif du

courtage, & cela est ancien, Er fi quelqu'un entreprend lur leurs fonctions, ils sont fondés a le pourvoir en dommiges & intérêts, avec défenfes, &c.

Le commissionnaire a qui le maître est adressé, n'a pas droit pour cela de le mettre en declaration, ibid page. 209 & article 14, infra,

p. 215. Ceux qui ont obtenu des lettres de répit , &c. ne peuvent être reçus courtiers. Même art. 7,

Registres que doivent avoir les courtiers, art. 8, au texte, Défenles à eux d'employer dans leurs états de

plus grands droits que ceux qu'ils auront p. 211. payes, &c. art. 9, Et de rien recevoir au-dela de leurs droits tous

prétexte de gratification. Explication à ce lujet, Seront tenus de fournir aux maîtres toutes les

expéditions dunt ils ont beloin, à peine de tous dommages & intérêts, art. 10, p. 2/2. Défenses à cux d'aller au-devant des navires pour s'attirer les marchands, art. 11. Motif

de ces détenfes , p. 212 & 2 3. Doivent réfider dans les lieux de leur établiflement, art. 12, & comment cela s'entend.

Notes fur ledit art. 12, p. 213. Courtiers ne doivent faire aucun négoce pour leur compte. I xplication, art. 13, p. 214. Les maîtres & marchands qui voudront agir par eux mêmes, pourrent le paffer de courtiers,

art. 14, P. 215. Ce que c'est en ce cas que d'agir par soi-même, ibid. p. 216.

Objection tirée des traités de commerce, faits avec certaines puillances, & reponfe, ibid. & p. 217.

l'Amirauté n'en connoisse, ibid. p. 152, & Défenses aux courtiers de mettre le prix aux marchandises, art. 15, Ce sont ordinairement les courtiers qui tont les

charte-parties à cueillette, & leur fignature pour le miltre, l'engage lorsqu'il ne lait pas figner, liv. 3, tit. 1, art. 1, p. 619. Délenses a eux de fous-freter les navires à plus haut prix, tit. 3, art. 27,

#### Créances privilégiées. V. Privilege.

Fournisseurs de bois, &c. pour l'équipement des vaitseaux, & les ouvriers qui y ont travaillé font créanciers privilégiés fur le navire, liv. 1, rit. 12, art. 3, aux notes, page 315, & rit. 14 art. 16,

Pour la conservation de leur privilege, ils peuvent le faire autorifer à faire affurer l'intérée que leur débiteur a dans le navire, tit. 12, art. 3, aux notes, P. 315 & 116.

A l'exemple du créancier d'un pourvu d'office qui peut payer pour lui la pau ette, Mais 6 leur débiteur a fait affurer , leur privilege s'étend-il de droit fur le montant de l'affurance ? ibid. & fur ledit art. 16 du tit. 14.

P. 364. La créance peut n'être pas prescrire au moyen de la reconnoissance du débiteur; mais le privilege ne revit pas pour cela, liv. 1, tit. 12, arr. 10, P. 326.

Ordre des créances privilégiées sur un navire, liv. 1 , tit. 14 , att. 16 & 17 , au texte & aux notes, p. 362, 367 & fuiv. Privilege du vendeur fur le prix du navire. ibid. & art. 17 ,

Privilege de celui qui , nanti des marchandises , fait des avances fur ces marchandiles , liv. 2,

tit 10, art. 3, P. 609 & 610. Le navire, le fret & les marchandiles, font affectés par privilege aux conventions des charte-parties, liv. 3, tit. 1, art. 11, au texte p. 629 & 630. & aux notes,

#### Créanciers. V. Privilege.

Droit & action des créanciers contre l'acheteur du navire de leur débiteur, liv. 2, tit. 10, art. 2, p. 602 & fuiv. Cela ne peut regarder que ceux qui étoient créanciers au temps de la vente, ibid. page 604, aux notes, & art. 3 auffi aux notes, in fine , p. 612.

Formalités des criées & publications en fait de faisse réelle des navires , liv. 1 , tit. 14 , art. 4 & 5 , P. 346 & 347. Auffirtot après la premiere criée, on procede

à la réception des encheres, & cela continue apres chaque criée de huitaine en huitaine,

Après la troisseme criée, l'adjudication se taic par le Juge au plus offrant & dernier enché-P. 348 & 349. riffeur, art. 7, Il n'y a point de certification de criées dans cette matiere , ibid. Notes fur l'art. 6, p 148. Ni congé d'adjuger, &c. Notes fur l'art. 7, ibid. Celau'empeche pas néanmoins le faisi d'excepter des nullités, sur quoi il faut statuer prompibid & P. 342. tement,

E ecce ii

#### Crimes.

C'est le lieu où lecrime a été commis qui décide de la compétence de l'Amirauté de quelque qualiré que foient les coupables , liv. 1 , tit. 2,

art. 8, p. 141, & art. 10, p. 143. Les Officiers de l'Amirauté connoisseut de tous crimes & délits commis fur la mer, ses ports, havres & rivages, art 10, au texte, p. 143. Exception pour les vaisseaux du Roi . ibid. aux

Exception aussi en faveur des Jurats de Bordeaux, art. 6, Juprà, p. 139, 140.

Ce que doit faire le capitaine à l'égard des gens de son équipage qui commettent des crimes qui méritent une punition en Justice, liv. 2, tit. 1, art 23, p. 149.

En cas de vol dans un navire, sans qu'on puisse reconnoître le coupable, la réparation s'en fait par un Réglement sur tout l'équipage, p. 459, 460. art. 31, aux notes,

Crime du capitaine qui livre son navire aux ennemis, ou qui le fait périr méchamment, punissable de mort, art. 36, p. 461; idem du pilote, liv. 2, tit. 4, art. 7,

Supposition de navire ou de chargement pour tromper la foi publique, est aussi un crime qui mérite la mort. Exemples, ibid. art. 36,

du tit 1, aux notes, latelot : ou autre qui aura fait perdre les vi-Matelot . vres , fait faire eau au navire , excité fédition , ou frappé le maître les armes à la main, doit être puni de mort, liv. 2, tit. 7, att. 7, au eexte & aux notes. p. 550 , 554.

#### Débiteur.

Changemens qui ne peuvent se faire de la part d'un débiteur au préjudice des hypotheques acquiles a les créanciers & vicilim. liv. 1, tit. 14, art. 16 aux notes, p. 361, 362. Débiteur ne peut reconnoître la dette après la prescription au préjudice de ses autres créanciers; ainfi l'hypotheque ni le privilege ne revivent pas par-la, liv 1, tit 12, att. 10, p. 368. p. 326 , & tit. 14 , art. 17 ,

Déclaration V. Rapport.

#### Décret. V. Encheres.

Les navires quoique meubles à tous égards de leur nature, fost l'ilceptibles de faille réelle & de vente par décret , liv. 1 , tit. 14 , art. 1 ,

p 340. Ce décret purge tout privilege & toutes hypotheques, comme en matiere d'immeubles, ibid & art. 14, pag. 360, & liv. 2, tit. 10, art 2, p. 603.

Après la troisieme criée le juge peut interposer le décret nonobitant lappel du faifi, art. 7,

tit. 14 du liv 1, aux notes, p. 348. Le Juge néanmoius peut accorder d'office, une ou d ix remiles, & cela elf Jevenu d'ulage, art. 8, au texte & aux notes, p. 349 & fuiv. L'adjudication définitive , quoique prononcée à

l'audience, est néanmoins remile au canton

des négocians pour un usage introduit à la Rochelle, ibid. aux notes. p. 350. On n'admet pointle tiercement dans cesadjudiibid.

Si une derniere remile est accordée au-dela des deux qui sont de grace ordinaire, l'enchere tient-elie, ou le dernier enchérisseur peut-il

ibid. p. 351. la rétracter? Le décret des batimens de 10 tonneaux & audessous, n'exige pas les mêmes formalités &

délais, art. 9, au texte & aux notes, p. 352. L'adjudicaraire tenu de configner le prix dans 24 heures, a quoi faire contraint par corps, art. 10. P. 355

Faute de quoi il sera procédé à la vente à sa folle enchere, P. 354. Ce qui résulte de la revente à la folle enchere,

La maîtrife du vaisseau ne pouvant être saisse ni vendue, l'adjudicataire pourra renvoyer le maître pour nommer à sa place celui qu'il jugera à propos, art. 13, p. 358. Du dédommagement dû au maître en ce cas,

ibid. aux notes, P-3593

#### Délais.

On n'observe point les délais dans les matieres provisoires, liv. 1, tit. 11, art. 2, p. 308. Ni dans les affaires où il v a des étrangers & forains pour parties. Activeaut paffive, ibid. Quelles sont les causes provisoites de l'Amirauté,

ibid. p. 309. Pour les délais en matiere ordinaire & non provisoire, il faut se tégler sur l'Ordonnance

de 1667, Délais de la procédure décrétale par rapport aux navires, livre 1, titte 14, article 2 & juiv. p. 342 & fuiv.

Ils font moindres pour les bâtimens de 10 tonneaux & au-deffous , art. 9, P. 352. Délais pour l'adjudication à la folle enchere .

arr. 10, Délais pour les oppositions afin de distraire art. 12, P. 357.

Et pour les oppositions afin de conserver , art. p. 359 & luiv. Et pour fournir les moyens d'opposition, art. p. 361. 15,

#### Délestage.

C'est au mastre de quai à veiller au lestage & délettage; mais l'Amiral peut défunit les deux commissions, liv. 1, tit. 1, art. 4, p. 67 & fuiv. V. Tome 2.

#### Délibérations.

Entre copropriétaires de navire, ou affociés ; l'avis du plus grand nombre doit l'emporter

liv. 2 tit 8, art. 5, p. 575 & luv. Comment s'entend le plus grand nombre, ibid. La regle manque si dans l'acte d'affociation les choses ont été réglees différemment de ce que veut le plus grand nombre, ibid. page 583 ;

Délibérations que le capitaine est obligé de faire avec les gens de l'équipage. V. Capitaine.

## Dépôt.

Dépôt de pieces concernant les colonies peut le faire au Greffe de l'Amirauré avec exemption du droit de contrôle. Observat. sur le p. 27. préambule,

Désertion.

La défertion des équipages des navires marchands est de la compétence des Officiers de l'Amirauté, liv. 1 , tit. 2 , art. 10 , au texte,

Peine de la défertion des matelots, ibid. aux nntes , art. 3 ,tit. 7 des matelots , liv. 2 , p. Désertion des engagés pour la course. V. tom.

2, art. 2, tit. des priles. Peine de la désertion de l'écrivain, liv. 2,

p. 481. tit. 3, art. 8, Peine de la désertion du chirurgien , liv. 2 , tit. 6, art 9, p. 408.

Peine de la désertion du pilote, du contremaître & autres officiers. Même att. 9, aux ibid. notes ,

Précautions prifes en faveur des propriétaires des navires pour empêcher la défertion des matelots, liv. 2, tit. 7, art. 3, aux notes, p. 535, & liv. 3, tit. 4, art. 10, aux notes,

p. 710 & fuiv. Tout matelot trouvé aux colonies, est téputé déserteur s'il n'a un congé de la qualité requise. Même liv. 2, tit. 7, art. 3, ibid. 5. 536.

Peine du matelot qui déserte en abandonnant le navire en mer, art 5, aux notes, p. 550

Charpentiers, calfats, canonniers, &c. qui fortent du Royaume pour allet servir chrz les étrangers,&c. doivent être punis comme déferteurs. Même tit. 7, art. 10, aux notes, p. 556, 557.

## Dixieme. V. Prifes , Tome 2 ,

Le dixieme des prifes est un des plus anciens droits de l'Am ral, liv. 1, tit. 1, arr. 9, p. 727 & suiv. I' a été luspendu dans cette guerre-ci & dans la

précédente, ibid. Enfin supprimé, ibid. & tom. 2.

Le dixieme a toujours eu lieu, aussi bien sur les Prifes faites fur les vaisseaux du Roi, que sur celles faites par des armateurs particuliers, ibid. p. 73.

De même des prifes faites par les galeres du Roi, à l'exclusion du général des galeres, Exception pour les vaisseaux de guerre pris,

retenus pour le service du Roi, ibid. Maiscette exception ne s'est jamais étendue aux

flutes ni aux marchandises, ibid. Ni au corfaires, ibid. p. 74. La Compagnie des Indes a long-temps prétendu

que les prises qu'elle faisoit étoient exemptes du dixieme, ibid. & p. 72.

Le dixieme des prises s'étendoit a celles qui se faifoient a terre par des descentes, &c. Même liv. 1, tit.1, art. 9, p. 74. Exemples, ibid. De même des vailleaux ennemis arrêtés par repréfailles, & ensuite configués, ibid. p. 75.

De même des priles faites par les particuliers

en vertu aussi des lettres de représailles , p. 783 ibid. V. l'art. 5, tit. des représailles.

Le dixieme étoit aussi du a l'Amiral dans le tiers du droit de recouffe. Même liv. 1, tit 1, att.

9, p. 78. V. Recousse. Le dixieme étoit du a l'Amiral, aust bien des prifes faites & menées aux colonies, que de celles qui étoient conduites dans le ports de France : Will p. 78. France,

Il est dû tout de même des tançons co prie des i'id p. 79. prifes effectives,

Prife faite fans commission en guerre, appartient pour le tout à l'Amiral , ibid. p. 79. V. l'att. 1 du tit. des prises.

## Dommages & intérêts.

Pour que le dommage arrivé aux marchandises regarde le capitaine ou maître, il faut qu'il foit arrivé par la faute, liv. 1, tit. 12, art. p. 218.

5, aux notes, p. 218. Quand il faut en intenter l'action, ibid. art. 5,

au texte & aux notes, p. 218 & luiv. Capitaine congédié fans cause est fondé à prétendre des doinmages & intérêts, liv. 2, tit. 8 , art 4 , aux notes , p. 573 & fuiv. , & liv. 3 , tit. 4, art. 10, aux notes, p. 705 & 706, in fine.

Il n'y a point de dommages & intérêts lorsque la charte-partie est réfisiée avant le départ du navire pour cause d'interdiction de commerce,

p. 626. liv 3, tit. 1, art. 7, De même lorsque le navire étant arrêté par force majeure, il faut attendre la levée de l'arrêt, &c. ibid. art. 8, Quid. Dans l'un ou l'autre cas lorsque cela ar-

rive durant le cours du voyage, le déclare Maître qui en affrétant son navire, d'un plus grand port qu'il n'est, est tenu des dommages & intérêts, liv. 3, tit. 3, art. 4, p. 643. au texte,

En quoi confistent ces dommages & intérêts, aux notes.

La déclaration ne sera pas censée frauduleuse ou erronnée fi la différence n'est que du qua-

Dans le cas où la fausse déclaration du mastre l'exposera aux dommages & intérêts, saudrat'il lui faire grace du quarantieme ? ibid Ren-

voi à l'art. 47 du tit. des assurances. Le maître est renu des dommages & intérêts envers l'affréteur, si par lon fait le vailseau est atrêté ou retardé ait lieu de la décharge cu pendant sa route. Même liv. 3, tit. 3, art 10, au texte & aux notes; p. 650.

Le propriétaire est tondé à prétendre en outre le fret, fi l'on charge dans son navire des marchandises sans son consentement, tit. 4, p. 679. art. 2, aux notes,

#### Droits.

Divers droits à la charge des autres jurisdictions qui n'ont pas lieu dans les Amirautés, liv. 1, tit. 1, art. 2, p. 53. V. Contrôle Anciens droits de l'Amital que le noi s'est té-

fervés en rétabliffant la charge d'Amital Même liv. 1, tit. 1, art. 14,

Droits du Greffe doivent être inscrits sur un tableau placé dans le lieu le plus apparent du Greffe, siv. 1, tit. 4, art. 14, p. 184. Le receveur de M. l'Amiral doit avoir tous de même un tableau des droits dont il sait la recette, tit. 6, art. 5, Pour les autres droits perçus sur le public. V.

Tom. 2, Droit appellé Domaine d'Occident, fon origine. Il y a été joint celui de demi pour cent, a la

charge du commerce. Obierv. sur le préambule, 2.18 & 19. Droit de bris & naufrage, & autres droits royane, que le Roià cédé aux joyalides de la Macine,

que le Roi à cédé aux invalides de la Macine, liv. 3, ttt. 4, art. 12, p. 721.

## Droit d'Aubaine.

N'a pas lieu dans les pays de Consulat, liv. 1, tit. 9, art. 20, aux notes, p. 264.

Merfeille, les étrangers commerçans sont exempts du droit d'aubaine, de même al Lvon, mais cel a ne s'entend que pour les meubles, lbid. & p. 265.

E

## Echelles du Levant. V. Consul.

Défenses aux François de prêter leur nom aux étrangers pour faire le commerce du Levant, liv. 1, tit. 9. Observ. surce etit. p. 235. On ne peut aller s'établir dans les Echelles du Levant, qu'avec la permission de la Chambre du Jommerce de Marseille, qui ne doit l'accordet qu'à des personnes de l'âge de 25 ans, lbid. p. 236. La Ville de Marseille a le privilege exclusif de

ce commerce du Levant : privilege attaqué par un Auteur moderne, dibid. Nouvelle Ordonnance qui défend aux François d'acquérir aucuns biens fonds dans le Levant. ibid.

#### Echouement.

Capitaine qui méchamment fait échouer son vaisseau, est punssible du dernier supplice, liv. 2, tit. 1 art. 36, quoi que volontaire, a eté jugé le seul parti qu'il y est à prendre, il n'v a aucun reproche a faire au capitaine, ibid. aux notes, p. 463.

#### Ecrivain.

Institution des Ecrivains sur les vaisseaux. Oblevation sur le tit. 3 du liv. 2, p. 476. A prétent que les mastres ou capitaines suvent écrire, on se paule d'écrivains, de sorte qu'il n'y en a plus sur ses navires marchands, ibid. Excettous.

Les fonctions de l'écrivain regardent, à fon défaut, le casitaine ou maître, ibid. & fur les divers articles de ce titre. Meme p. 476 & fuiv.

## Effers naufrages.

Droit de l'Amiral par rapport aux effets naufrages, liv. 1, tit. 1, art. 11, p 96 & 107. V. le titre des naufrages, art. 27 & 29. Lorsqu'ils sont sauvés en pays de Consulat, c'est au consul à en faire l'inventaire, liv. 1, tit. 9, art. 20, p. 264. V. Consul.

## Effets négociables.

Un intérêt de navire n'est pas un esfet négociable; secits d'un intérêt dans une cargaison, dans un parti de marchandises, &c. liv. 2, tit. 10, art. 3, p. 605 & suiv.

### Encheres.

En matiere de faisse de navire, on procede à la réception desencheres, à mesure que les criées se fe fort, liv. 1, tit. 14, att. 6; p. 348. Après la troiseme criée, le Juge fait l'adjudication au plus offrant & detnice enchérisseur, art. 7; S'il n'y a opposition afin d'annuller de la pare

du faisi, auquel cas il faut statuer promptement ibid aux notes.

Et si le sais est débouté, il sera passé outre à la vente, nonobstant l'appel, ibid. p. 349, Le Juge a droit néammeins d'accorder une ou deux remises, ce qui est passé en usage, art. 8,

Ces remifes doivent être fignifiées & publiées comme les précédentes. Même art. 8, au texte & aux notes,

A la derniere remile, l'adjudication se fair à l'Audience, Mais a la Rochelle, l'usage est de remettre l'adjudication définitive au canton des négocians, ibid. aux notes,

Motifs de cetté condescendance des Offises de l'Amirauté, Le tiercement n'est point admis dans ces sortes d'adjudications, ni dans aucun autre qui se fait par l'Amirauté, Quelquesois l'adjudication ne se fait qu'à la

charge d'une remife, si la derniere enchere tirnt en ce cas, ou si l'on peut le rétracter fur le champ, ibid. p. 35 t. Comment l'on procede à l'adjudication à la lolle

comment for procede à l'adjudication à la folle enchere, art. 10, au texte & aux notes, pag. 333, 336 & fuiv.

#### Engagement.

Comment le maître ou capitaine a droit de faire fon équipage, liv. 2, itt. 1, art. 5, au texte & aux notes, p. 384. & liv. 3, tit. 4, art. 1, aux notes, p. 675 & fuiv. Abus à ce fuiet de la part des Commissaires aux Clailes, ibid. liv. 2, cit. 1, art 5, aux notes,

p. 385.
Comment ceffe l'engagement du matelot loué
pour un voyage, liv. 2, tit 7, art. 2, au
texte & aux a tex, p. 531 & fuiv.
Matelot contraignable par corps d'exécuter lon
togagement, art 3, p. 534.

Les équipages des nivires François peuvent être formés d'étrangers jusqu'au tiers. Même tit, 7, art. 10, aux notes. Muis les Officiers doivent être françois, ibil.

Diverfes forties d'engagemens des matelots, fiv. 3, tit.4, att.1, au texte & aux notes, p.g. p. 705 & fuiv.

ibid.

Si les conditions ne sont pas rédigées par écrit, c'est le serment des mat. lots qui doit décider,

Même art. premier, au texte, ibid. Comment cela doit s'entendre aujourd'hui, ibid. aux notes, p. 676, & liv. 2, tit. 7, art. 4,

C'est le rôle d'équipage ou l'usage qui fait regle. Même article premier du tit. 4, aux notes,

L'engagement à la part du fret, à été ufité de tout temps,

De l'engagement pour la course, ibid. Comme le maître ne peut engaget les mateiols fans le consentement du propriétaire présent, il ne peut aussi les congédier sans los aveu, liv. 3, tit. 4, att. 10, au texte & aux notes,

#### Engagés.

Engagés que doit prendre le capitaine pour les voyages aux Colonies, liv. 2, tit. premier, art. 16, aux notes, p. 403 & till. Origine de ces engagés, livid. Etat préfent des choles à cet égard, livid. Nombre des engagés, leur qualité & âge, ibid.

Un engagé fachant un métier utile, paffe pour deux engagés, ibid. p. 406. Amende pour chaque engagé qui n'est pas remis

\_ aux Colonies,

Du temps que les armateurs payoient le droit d'indult, ils étoient dispensés d'embarquer des engagés, liv. 3, tit. 4, art. 5, aux notes, p. 694. V. Convoi.

## Entrepôt.

Il est permis de mettre en entrepôt les matchandiles destinées pour les Colonies & celles ; qui en viennent. Observ. sur le préambule, p. 22 & 23.

Les négocians peuvent depuis long-temps entrepoler ces marchandifes dans leurs propres magalins lous certaines conditions, ibid. p. 24.

La durée de l'entrepôt est d'un an , ibid. Mais cette année ne le compte que du jour que les marchandises ont été entrepolées dans le port de leur destination pour les Colonies , ibid. p. 25.

L'entrepôt des marchandises pour la côte de Guinée est de 4 ans, ibid. Comment doir se faire la preuve de l'entrepôt en cas de décharge des marchandises en pays étranger, liv. premier, tit. 9, att. 27, aux notes, p. 271.

## Epaves.

Droit de l'Amiral sur les effets nausragés & les épaves de mer, liv, premier, art. 11, p. 96 & 106, au texte & aux notes. V. le tit. des nausrages, tom. 2,

#### Erreur.

Erreur dont on fair grace au maître qui, dans le contrat d'affrétement, déclate lon navire d'un plus grand port qu'il n'est, liv. 3, trt. 3, art. 5, au texte & aux notes, 644,

## Esclaves. V. Negres.

Du rachar du matelot pris & fait esclave. V. loyers des matelots & rachat.

## Etrangers ou Forains.

Dans les causes de la compétence de l'Amirauté, ils doivent y plaider sans pouvoir demander leur renvoi, liv. premier, tit. 2, art. premier, p. 112.

Sauf ceux des nations qui ont des Confuls dans le lieu ou est le Siege de l'Amirauté, sitt. 9, art. 12, Dans les pays de consulat, les étrangers sont exempts du droit d'aubaine. Même tit. 9,

art. 20, aux notes, A Marseille & à Lyon, les commerçans étrangers sont austi affranchis du droit d'aubaine, mais pour les meubles seulement, ibid. &

Etrangers qui peuvent entrer dans un role d'équipage François, liv. premier, tit. 10, art 3, p. 285, & liv. 2, it. 7, art. 10, p. 75 Ne peuvent faite le commerce de nos Colonies. Observ. sur le préambule, p. 1, 5 & suiv. Capitaine puni pour avoir fait le commerce

Capitaine puni pour avoir fait le commerce étranger à Saint-Domingue. Même observar. fur le préambule,

Etrangers ne peuvent tout de même être affociés

au commerce des François en général ; le rout fans une permiflion expresse du Roi , liv. 1, tit. 10, att. 3, p. 270, & liv. 2, tit. 8, art. premier,

On n'observe point les délais dans les affaires où il y a des étrangers ou forains pour part e active aut passive, titre 21, article 2, page

303.

Ils ne font point tenus de donner caution, judicatum folvi, liv. premier, tit. 2, att, pre-

# mier, Evocations.

Les Juges d'Amirauté ont droit d'évoquer les caules de leur compétence, & de faire détenfes aux parties de plaider ailleurs que d. vant eux, liv. premier, tit. 2, art. premier, pag. 113, air. 15, pag. 1563 mais ils ne doivent pas prononcer d'amende en pateil cas, page

On ne peut au contraire évoquer les causes de leur compétence, sous quelque prétexte que ce soit, ibid. art. premier, p. 113. Et quelle soumission que les parties aiem faire

de reconnostre une autre Jurissichon, att. 2, au texte, p. 120, & aux notes, p. 126. Evocation que peuvent faire les Tables de Marbre des causes traitées dans les Amirautés inférieures. Même liv. premier, tit. 2, att. 14,

Conditions requifes pour cette évocation, ilid.
s'il faut alors que les caufes forent jugées définitivement à l'Audience, thid.

## Exploit. V. Assignation.

Tous explois donnés aux maîtres & mariniers dans le vailleau pendant le voyage, fetunt

valables comme s'ils étoient faits à domicile, La jurisdiction de l'Amirauté ne finit sur les liv. premier , tit. 11 , art. premier , au tente , P 306.

Explication aux notes,

ibid. & p. 245.

## Fanaux:

L'Amiral porte le pavillon quarré au grand mât, avec les quatre fanaux, liv. premier,

tit. premier, art 7, p. 70. En son absence l'Officier général commandant une cleadre de vingt vaisseaux, peut avoir auffi les quatre fanaux,

#### Faute.

Le maître ou capitaine répond de toutes ses fautes, même très-légeres, liv. 2, tit. premier, att. 9, aux notes, p. 394, 395. C'est une saute s'il charge les marchandises qui

lui ont été confiées sur un autre navire que le sien. Développement à ce fujet, Autres fautes dont il répond. Même tit. premier, att. 35 aux notes, p. 460.
Il y a faute du maître, si le navire au départ
n'est pas capable de faite le voyage, & alots

il est tenu de tous les dommages & intérêts, liv. 3, tit. 3, att. 12,

#### Feux.

Dans les lieux où l'entretien des feux ne regarde pas l'Amiral, les Officiers de l'Amirauté ne font pas moins en droit d'y veiller, I v. premier, tit. premier, art. 4, p. 68. Néce slité des seux, & qu'on ne sauroit trop veil-

ler a leur entretien, arr. 11, p. 103. Ils ne sont pas affez multipliés en France, &

ils le sont peut-être trop en Angleterre, ibid.

Feu de la Tour des Baleines dans l'Amirau é de la Rochelle,

Assez près, le seu de la Tour de Chassiron, dans l'Amirauté de Marennes. A quelle occafion ces deux feux ont été établis,

M. l'Amital ne perçoit les droits de feux qu'en quelques endroits, quoique naturellement ils devroient tous lui appartenir, ibid. Jupra. p.68. Il n'en jouit point dans l'Amirauté de la Rochelle. Anecdote à ce sujet, ibid p. 105.

#### Fin de non-recevoir. V. Prescription.

On n'est pas recevable à demander au maître le dommige arrivé i la marchandife lorfqu'on l'a reque lans protestation, liv. premier, tit. 12, art 5, au texte & aux not s, p. 318. Le maître n'est pas recevable non plus à demin ter des avaries après avoir reçu le fret aulli lans protetration, ibid. & p. 319.

#### Flot de Mars.

Le rivage de la met est de la compétence de l'Amiriuté, juliu'ou le grand flot de Mars peut s'étendre, liv. premier, tit. 2, art. 5, aux notes, p. 13t. V. tom. 2, liv. 4, tit. 7,

greves & dans les rivieres navigables, qu'a l'endroit où le grand flot de Mars cesse de s'étendre , ibid .. p. 130 , & Même tit. 2 , art.

## Foi, bonne foi V Serment.

Crimes qui violent la foi publique, comme supposition de navire, faux chargement, &c. punissable de mort , liv. 2 , tit. premier , art. 36, aux notes p. 460, 463,

Comment le registre du capitaine, représentant l'écrivain , fait foi. Même liv. 2 , tit 3 , att 6,

Si le connoissement de l'écrivain ou du mastre en faveur d'un de ses parens, fait foi en cas de jet, ou contre les propriétaires du navire ou contre les allureurs, art 7, ibid. & pag.

## Foruins. V. Etrangers.

Leurs causes sont provisoires, liv. premier, tit. 11, att. 2 & 3, p 308, 310.

#### Forbans. V. Pirates.

#### Formalités.

Formalités de la faisse & de la procédure décrés tale des navires , liv. premier , tit 14 , art. 2 & luiv. p. 342 & fuiv. Formalités particulieres à la saisse & vente des barques & autres bâtimens de 10 tonneaux & au-deilous, art. 9,

#### Frais .

Comme accessoire du principal, sont payés de même que le principal & les intérêts, avec le même privilege, liv. premier, tit. 14, art. 16, aux notes. D. 36P.

## Fret ou Nolis.

Le fret ne peut être demandé un an après le voyage fini, liv. premier, tit. 12, art. 2, p. 311, au texte & aux notes.

Si le m ître peut demander le paiement du fret le propriétaire ou l'armateur étant fur le lieu?

ibid aux notes , Le fret elt acquis au navire; ainsi le proprié taire qui a refusé de contribuer pour son contingent a la cargaifon, n'est pas moins en droit de prétendre sa part de fret, liv. 2, tit-8, art 5, P. 576 & fuiv.

Outre le fret, il est d'usage que le maître flipule une lomme modique pour fon chapeau, &c. Mais il ne peut le prétendre lans stapulation, liv. 3, tit. pr mier, art. 3, aux notes, p.

Ce profit lui est acquis par préciput, sans qu'il foit tenu d'en faire part au propriétaire, ni

aux gens de l'equipage, S'il lui a été promis sous condition que l'on feroit content de lui, on ne peut le lui faire perdre qu'en prouvant qu'il n'en a pas bien ulé, ibid.

De la clause qui ajoute au fret, les avaries,

aux

aux us & coutumes de la mer , ibid renvoi. Sur quel pied doit fe payer le Irer qui n'eft pas réglé par la charte-partie ou par le connoissement , ibid. art. 4 , p. 624 , & tit 3 in Proemio , p. 639.

Privilege du fret , liv. 3 , tit. premier , art. 11 , au texte & aux notes, p. 629, & tit. 3, a t. 24, au texte & aux notes, avec développement, p 666 & luiv.

Perte de ce privilege, ibid. aux notes, p. 667. Comment fe regle le fret au tonneau, liv. 3 , tit.

3, art. premier, aux notes p. 639. Quoique l'affreteur qui a loué le navire en entier, ne l'ait chargé qu'en partie, le maître n'y peut rien charger sans lui en payer le fret. Même tit. 3, art. 2. p. 641. Le fret est dû en entier, quoique celui qui s'est

obligé de charger une certaine quantité de marchandises n'ait satisfait qu'en partie, art. 3, au texte, p. 642. Ets'il charge au-delà il paiera l'excédant du fret, P. 642.

ibid. & aux notes.

Mais pour être tenu du paiement du fret en entier, il faut qu'il l'ait fait condamner de charger, tbid. aux notes, p. 642. Et encore que le maître soit parti à saux fret, ibid.

Autrement le maître ne peut prérendre que les frais de retardement ou la moitié du fret de ce qui n'aura pas été chargé, ibid.

En affrétement à cueillette, ou au ronneau, le marchand peut retirer ses marchandises avant le départ du vaitleau, en payant moitié fret feulement. Même tit. 3, att. 6, p. 648. Examen de cet article, & sa conciliation avec

l'art. 3 ci-deffes, aux notes, ibid. & p. 647. Il n'est pas applicable a l'affrétement du navire

en entier : raifons de différence, Le fret au plus haut pris , eft dû des marchandifes trouvées dans le navire & non déclarées au maître, fi mieux il n'aime les faire mettre a terre. Même tit. 3, art. 7, P. 647.

Si le marchand retire fes marchandises pendant le voyage lans le fatt du maître, il en paiera le fret entier, art 8, p. 678.

Ce qui fignifie le fait du maître en ce cas , aux notes .

Le navire étant arrêté pendant la route ou au lieu de la destination par le fait du marchand, le fret est dû en entier avec l'intérêt du retardement, att. 9, p. 649.

De même fi le vaiffeau ayant été frété allant & venant il fait fon rerour lege, Explication & développement de cet article,

aux notes, ibid. & p. 650. Le tret de retour est du des marchandises qu'il a fallu rapporter pour n'avoir pu être vendues,

ibid. & luiv. Si pendant le voyage il faut faire radouber le navire, le chargeur lera tenu d'attendre ou de payer le fret ectier. Même tit. 3, art. 11,

A moins qu'avant le départ le navire ne soit pas en état de naviger, auquel cas le maître perd a son fret, & sera renu des dommages & P. 653. intérêts, att. 12,

Et fi le vailleau ne peut être radoubé, le maître en louera un autre, autrement il ne fera payé du fret qu'a proportion du voyage avancé. Même art. 11, au texte & aux notes , p. 651 & fuiv.

Louant un autre vaisseau, ce doit être à ses frais, ibid p. 653.

Le fret est dû des marchandises jettées à la nier pour le falut communa la charge de la contribution. Même liv. 3, tit. 3, art. 13, pag.

Sur quel pied ce fret fera-t-il dû, s'il n'y a pas lieu a la contribution , aux notes , Le fret est pareillement du des marchandises vendues pour les nécessités du navire, en re-

nant compte de la valeur de ces marchandifes , art 14 , au texte & aux notes , p. 655. Cela doit-il s'entendre aussi bien dans le cas que le navire vienne à périr dans la fuite,

que dans celui où il arrive a bon port, ibid. aux notes.

Si pour cause d'interdiction de commerce le vailleau en route est obligé de revenir avec son chargement, il ne fera du que le fret de l'aller, quand même le navire auroit été af-frété allant & venant, art. 15, p. 656. Raisons & explication de l'article, aux notes,

ibid. & p. 657. Si le vaisseau est arrêté par ordre souverain dans fa route, il ne sera dù aucune augmentation du fret, art. 16, p. 657.

Mais la nourriture & les loyers des matelots, pendant la détention, feront réputés avaries, Même art. p. 658. Analyse de l'article. Raisons qui prouvent que

c'est la une avarie grosse, aux notes ibid. & p. suiv. Renvoi a l'art. 7, tit. des avaries. Le dénommé au connoissement refusant la marchandife, le maître peut en faire vendre pouc ion fret, & déposer le reste dans un magasin,

art. 17 Il n'est du aucun fret des marchandises perdues par naufrage, pillées par les pirates, ou prifes

par les ennemis, art. 18, p. 660. En ce cas le fret payé d'avance sera restitué, s'il n'y a convention contraire. Même article

Les marchandises sauvées du naufrage doivent le fret quoique avariées, ibid. aux notes, p. 661.

Quid fi elles sont tellement avariées qu'elles ne valent pas même le fret , ibid. & infrd , art. 25, aux notes, p. 662 & fuiv. Quoique le pallager meure dans la traverlée, le

fret de son passage n'est pas moins dû pour le ibid. p. 662. Mais le passage d'une femme enceinte n'aug.

mente pas, a raifon de l'enfant dont elle accouche, En cas de rachat du navire & des marchandies,

le fret est dà, & comment, mais a la charge de la contribution. Même liv. 3, tit. 3, art. P. 662.

Développement de cet article, aux notes, ibid. P. 66 ?.

De quelle maniere doit se faire la contribution en ce cas, article 20 au texte & aux notes, P. 661 & luis ..

Le fret des marchandises sauvées d'un nautrage eit dû en entier fi elles lont conduites au fieu de leur destination, art. 21, P. 654. & fi le maître ne peut trouver de vaiileau pour

tes conduite, il ne fora payé du fret qu'à propottion du voyage avancé, art. 22, p. 665. La marchandife ne peut être retenue faute de paiement du fret, art. 23. Raisons de la décifion, anx notes, p. 665.

Mais le maître peut faisir la marchandile dans les alleges & gabares. Même art. 23; & cependant cela ne le pratique point, aux notes ibid.

Point de délai autorifé pout le paiement du fret ibid. p. 666.

On ne peut abandonner les marchandises au maître, pour le paiement de son fret, art. 25, au texte & aux notes, p. 669. Exception oui paroît juste & naturelle, ibid. & p. 670. Autre exception pour les marchandises liquides qui ont coulé, de maniere que les fûtailles

font prelque vuides, art. 26, p. 672. Il en faut dire autant des sucres, au notes, ibid. Défense de sous-fréter à plus haut prix que le

premier fret stipulé, art. 27, p. 673. Mais l'affréteur peut prendre au même prix le fret des marchandifes nécessaires pour achaver le chargement, art. 28, au texte & aux notes, p. 674.

Mariniers ne peuvent charger aucunes marchandises sans en payer le fret, s'il n'y a convention contraire, liv. 3, tit. 4, art. 2, au texte & aux notes, pag. 679. V. portée des mariniers.

Fret du Tonneau.

Motif & origine du droit de fret du tonneau impolé sur les navires étrangers, liv. 3, tit. 1, p. 620.

Fixé d'abord a cinquante fols par tonneau, il est testé sur ce pied-la, jusqu'en 1750 qu'il a été doublé.

Etrangers qui en sont exempts par des traités. L'exemption cesse avec l'expiration du temps fixé par les traites, & l'exemption n'a jamais lieu dans la navigation de port en port, ibid. p. 621.

L'imposition est trop modique pour ce dernier cas; & au furplus, il feroit peut-être mieux, ou qu'il n'y en eût point du tout pour la navigation directe, ou qu'aucune nation n'en fût exempte. ibid.

Fusils.

Fusils boucaniers qu'il faut que chaque capitaine potte aux Colonies, liv. 2, tit. 1, art. 16. p. 407. & fuiv.

G

Gages.

Celui qui a des marchandises en nantissement & qui fait des avances sur ces marchandifes, est créancier privilegie, liv. 2, tit. 10, art 3, p. 609 & fuiv.

Gages ou Loyers. V. Loyers des Matelots, & Matelots.

Garantie.

des faits du maître ou capitaine, liv. 2, titi 8, art. 2, au texte & aux notes, p. 568 & fuiv. Le maître ell garant de même des faits & fautes des gens de fon équipage, liv. 2, tit. 1, art 5,

p. 384. Mais le propriétaire est quitte de la garantie, en abandonnant le navire & le fret. Même p. 568. art. 2, tit. 8 du liv. 2, Exceptions, ibid. aux notes, p. 669. L'abandon du navire & du fret n'emporte pas

l'abandon des marchanciles que le propriétaire y a chargées, De la garantie du propriétaire en cas d'armement en course, ibid & art, 3, Ceux qui mettent des jeunes gens en aprentiffage lont garants du temps de leur fervice & tenus en conséquence de les faire retourner chez leurs maîtres, s'ils les quittent, liv. 2, tit. 9, art. 5,

#### Garde-Côtes.

Compétence de l'Amirauté à cet égard, liv 5, tit. 2, art. 9, p. 141. V. tom. 2, Les Officiers d'Amirauré ont droit dassifter aux revues de ces garde-côtes, Et connoissent des différens qui naissent à l'occasion duguet, tant que les habitans sont sous les armes,

## Gardiens des Navires.

Le fergent en procédant à la saisse d'un navire; doit y établir un gardien , liv. 1 , tit. 14. art. p. 342 & fuiv. Nécessité de l'établissement des gardiens sur les navires, ibid. aux notes. Ce font d'anciens matelots ou marins que l'on a coutume de prendre pour gardiens, ibid.

#### Gouverneurs.

Défenses aux gouverneurs & autres officiers de guerre, d'entreprendre fur les droits de la charge de l'Amiral, liv. 1, tit. 1, att. 13, Ces défenfes n'ont fait que renouveller celles qui leur avoient été faites de tout temps, de même qu'aux gentilshommes & seigneurs, ibid.

## Greffe, Greffier.

Tous les Greffes d'Amirauté appartiennent en propriété a M, l'Amiral depuis 1713. Observ. fur le tit. 4 du liv. premier, p. 175. Le Greffier de l'Amirauté doit être âgé de 25 ans, & être reçu après information, liv. premier, tit. 4, art. 1, ibid. De même le Greffier commis par les Juges, doit être agé de 25 ans , & faire ferment , ibid. &

Il doit être fait inventaire des registres & minutes du Greffe avant que le Greffier entre en fonction, art. 2, p. 176. Tous les actes du Greffe doivent être écrits par le Greffier ou par ses commis, ayant ferment à justice, art. 3, p. 177. Défenses à lui de se dessaisir des minutes lans ordonnance de jultice, ibid. & p. 177. Propriétaire ou atmateut d'un navire garant. Le Greffier doit faire mention au pied de les

Expéditions, des droits qui lui sont payés, art. 4, p, 177. Registres que le Greffier doit tenir. Nature &

qualité de ces registres, art. 5 & suiv. p. 178. & suiv. Il sui est désendu d'y l'aisser aucun blanc, ibid.

art. 5.

Il y en a un pour les affirmations de voyages des

Il y en a un pour les affirmations de voyages des parties, art. 10, p. 181, aux notes. Greffier de l'Amirauté de la Rochelle exempt

de logement des gens de guerre, & pourquoi.
Même ur. 4 art. 2. p. 181,

Même tit. 4, art. 9, Défenfes aux Greffiers de communiquer les papiers des vailfeaux pris ou échoués, ni aucunes pieces fecrettes lans ordonnance du Juge, bid. art. 11, p. 181,

Il en est de même au civil des actes scerets taits ou déposés au greffe par les négocians pour leur intérêt personnel, ibid. p. 182.

Autre chole est des actes publics; tous et ux qui y out intérêt peuvent en prendre communication sans permission du Juge. Restriction ibid.

Greffier obligé d'envoyer l'extrait du regiltre criminel, chaque année à M. le Procureur général, att. 12, p. 138.
Oblige autil de délivrer tous les six mois, au

Oblige audi de délivrer tous les fix mois, au Receveur de M. l'Amiral, le rôte des amendes prononcées au Siege, ibid. art. 13.

Doit mettre dans le lieu le plus apparant du greffe, un tableau contenant les droits dus pour chaque expédition, art. 14, p 184-Le Greffier fortant d'exercice, doit remettre au

greffe tous les regiltres & minutes, avec les autres papiers dont il a été chargé, ibid. art. 15.

Si cetté obligation s'étend aux mémoires & manuscrits que le Gressier à faits pour son inftruction, p. 184 & suiv. Si la contrainte par corps qui a lieu contre le

Greffier à ce sujet, peut êtte exercée contre sa veuve & héritiers, ibid. & suiv. Le gresse doit demeurer ouvert tous les jours,

aux heures marquées par l'arr. 10, tit. 10 du même liv 1, pour l'expédition des maîtres & capitaines, p. 305. Cela ne doit s'entendre natutellement que des jours ouvriers; cependant dans les cas prefa-

Jans, le Greffier doit délivret les expéditions nécellaires les jours de Fètes & de Dimanches, liv. 1, tit. 6, att. 5, p. 198, & att. 10 du tit. 10, Ves polires d'affutance & les contrats de groffe.

Les polices d'aflutance & les contrats de grolfe, devroient, pour la lûreté publique, être entégiltrés ou dépolés au Grefle. Meme liv. 1, rit. 9, art 26, aux notes, Le prix de la vente par décret d'un navire, doit

Etre configné au Greffe, liv. 1, tit. 14, art. 10, au texte & aux notes, p. 353.

## Guet de Mer.

Les Officiers de l'Amirauté en connoissent & ont droit d'assister aux revues des habitans garde-côtes, liv. 1, tit. 2, art. 9, pag. 142. V. tom. 2.

Comment le faisoit autrefois le guet de la met,

Il étoit payé anciennement un droit de guerà l'Amiral. Ce droit ne subsiste plus ; ibid. V. tom. 2, les raisons de la cessation de ce droit.

## 31

## Héritters

Leur droit sur les loyers du matelot mort au fervice du navire ou tué en le défendant, V. Loyers des matelots.

## Hβpitaux.

Privilege des hôpitaux pour fournir les mousses; liv 2, (it. 1, art. 6, Rien de plus juste; cependant il y a été dérogé en partie au sujet de l'hôpital de la Rochelle,

ibid. aux notes, & p. fuiv. Privilege également des hôpitaux de mettre des

enfans en apprentissage chez les charpentiers en jurande, liv. 2, tit. 9, art. 4 & 5, pag. 593. A quelles conditions, bbid.

Cett un privilege dont il est libre aux directeurs des hôpitaux d'uler, ou de ne pas se (ervir, Même art. 4, aux notes, ibid. Il en elt de même à présent du droit d'envoyer

a la classe d'hydrographie deux ou trois jeunes gens de leurs hôpitaux, liv. 1, tit. 8, art. 4, aux notes, p. 2268 luiv.
Raisons de cette dérogation à l'Ordonnance, ibid.

Mais ils peuvent toujours user du privilege de cetarticle, en remplissant les conditions, ibid.

## Huisiers visiteurs.

Défonses anciennes aux huissiers & sergens de donner aucunes assignations en matiere maritime a lleurs que pardevant les Officiers de l'Amirauté, à peine de 30 liv. d'amende, liv. 1, str. 2, art. 15, 9.155.

Huissiers d'Amirautés compris dans les défentes faites aux Officiers de prendre intérêt dans les adjudications qui fe font devant eux, tit. 3, art. 10, P. 173.

Tous huiffiers on lergens de l'Amirauté doivent être âgés de 25 ans, être reçus après examen, & intormation, & donner caution jusqu'a 30, livres, liv. 1, tit. 5, att. 1, p. 186 & livres divres diversités de l'aliente de l'alie

Il y a deux huissiers visiteurs en chaque Siege d'Amirauté Ancienneté de leur établissement, ibid. aux notes

Ces huitliers & tous autres de l'Amirauté, même les lergens, ont le privilege d'exploiter par-tout le Royaume fans visa ni pareatis, ibid. p. 187.

Obligation des huissiers visiteuts, art. 2, au texte, & art. 3 & 4, p. 190 & luiss. Motifs de l'établiss ment de ces Officies & leurs fonctions, ibid. aux notes, sur l'article 2,

Doivent faire mention de ce qui leur elt payé pour leurs salaires, att. 3, p. 191. Deivent s'oppoler au transport des marchandises déprédées ou de contrebande, les laist, &c. art. 5, au texte.

Leurs proces-verbaux au sujet des marchandises de contrebande, servent de base a la procé-

Ffiffi

dure, qu'il y a à faire en conféquence, ibid. Privilege des Professeurs d'Hydrographie. Même

Doivent empêcher les maîtres de partir sans congé de l'Amiral enrégistré, & de décharger leurs murchandites avant d'avoir fait leur rapport au greffe, art. 6, au texte & aux notes,

Les capitaines, maîtres ou patrons, sont obligés de souffrir leurs visites, à peine d'amende arbitraire, art. 7, ibid.

## Hydrographe, Hydrographie.

Ce que c'est que l'Hydrographie dans l'esprit de notre Ordonnance. Observ. sur le tit. 8 du liv. premier, p. 219.

Cette science estabsolument nécessaire pour la navigation au long cours, ibid.

Trop vafte pour être a portée de rous les esprits, il a fallu la réduire au feul nécellaire, ibid. Ecoles d'Hydrographie ordonnées dans les principales villes maritimes. Même liv., pt. 8., art., 1, 2.20.

ce qui a hâté ces utiles établissemens, aux notes, ibid. p. 221.

La nomination du Professeur d'Hydrographie, appartient de plein droit à M. l'Amiral, ibid. p. 222 & art. 8, p. 229.

Et cela aussi-bien dans les villes où les Maires & Echevins paient les gages du professeur, que par-tout ailleurs, excepté les ports de marioe Royale. ibid. 221.

Le Professeur d'Hydrographie doit savoir dessiner, & pourquoi, ibid, art, 2, p. 223.

Si cela est nécessaire dans les écoles, autres que celles de marine Royale, aux notes, ibid. L'Hydrographe doit tenir son école ouverte

quatre jours au moins de chaque semaine, art. 3, p. 224. Il est obligé d'avoir dans sa classe des cartes,

routiers, &c. & tous les inftrumens & livres nécessaires à son art, ibid. & aux notes.

Il peut prendre trois mois de vacances chaque année, aux notes, bid. Obligations communes à tous les Professeus d'Hydrographie. ibid.

d'Hydrographie, ibid.
Obligations particulieres aux Professeurs des écoles de marine Royale, ibid. p. 225.

Les Protesseurs zélés donnent des leçons surnuméraires & de surérogation, ibid.

Les directeurs des hôpitaux tenus, par notre Ordonnance, d'envoyer annuellement deux à trois jeune gens de l'hôpital à l'école d'Hydrographie. même liv. 1, tit. 8, art. 4, au texte, p. 226.

Ce n'est plus pour eux une obligation, c'est seulement un privilege dont il seur est libre d'user ou de ne pas user, ibid. aux notes, &

Les journaux des pilotes doivent être examinés & corrigés, en leur présence par le professeur d'Hydrographie, art. 5, au texte & aux notes, p. 228.

Raifons Je cette disposition, ibid.
L'Hydrographe ne doit pas retenir ces jour-

naux plus d'un mois, art. 6, "bbd. Comme ces journaux ne font plus dépofés au greffe de l'Amirauré, c'est une nouvelle raifon pour engager l'Hydrographe à n° pas les rétenir trop long-temps, ibbd. aux notes. Privilege des Professeurs d'Hydrographie. Même liv. 1, tit. 8, art. 7, p. 229. L'Hydrographe ne peut s'absenter sans congé, &c art. 8, p. 230.

Motifs de cette décifion, aux notes, ibid. L'absence sans congé n'est pas plus permise en temps de vacances, que durant le cours de la classe.

classe, ibid.

Le congé de l'Amiral est nécessaire si l'absence doit erre longue, autrement la permission des Officiers de l'Amirauté suffira, ibid.

La permission des Maire & Echevins n'est nécestaire qu'au cas qu'ils gagent le Professeur, ibid.

Et même alors leur permission seule ne suffira pas, si elle n'est accompagnée de celle de M. l'Amiral ou des Officiers de l'Amirauré, ibid.

Comment sera encourue la peine de la privation des appointemens prononcée contre le Professeur, la pourta être mulché d'amende, & privé même de son emploi, ibid.

Son remplacement le feral de la même maniere que fon institution, en vertu de la nomination de M. l'Amiral, à l'exclusion des Maire & Echevins,

## Hypotheque.

Actes passés par le Chancelier du Consulat, emportent hypotheque, liv. premier, tit. 9, art. 25, aux notes, p. 268.

L'hypotheque n'a pas de prife sur les navires. Exception pour quelques pays, liv. premier, tit. 14, art. premier, aux notes, p. 340, & liv 2, tit. 10, att 2,

liv 2, îit, 10, art 2, p. 602. Mais îi le navire est vendu & faisî dans un pays d'hypotheque, sur la tête d'un débiteur domicilié dans un liteu où l'hypotheque n'instue pas fur les meubles, les créanciers hypothécaires ne seront pas préférés alors, liv. premier, tit. 14, ast, 16. P. 362, aux notes.

tit. 14, art. 16, p. 362, aux notes. Il en est à cer égard, pour le cas contraire, comme des rentes constituées, qui d'immeubles peuvent devenir meubles & vice verst. Explication, ibid. & p. 361,

J

## Jauge, Jaugeurs,

Les navires doivent être jaugés pout en connoître le port & la capacité, liv. 2, tit. 10, arr. 4, p. 612. Raifons de connoître le port d'un navire, ibid.

aux notes.

Fraude ordinaire aux maîtres & capitaines dans la déclaration du port de leurs navires, ibid.

Navire françois ne doit être jaugé qu'une fois 3 & moyennant que le maître produife le certificat de jauge délivré par le Greffier de l'Amitauté, il ne s'agit pas de le jauger de nouveau, hill, p. 613-

Le jaugeur doit avoir une commission de M.
l'Amiral, ou de l'Amirauté, & serment à
Justice. ibid.

On peut faire jauger les navires étrangers chaque voyage qu'ils font, à cause de la facilité de substitue un navire à un autre de même nom,

Aux frais de qui est la jauge, Distinction, ibid. & p. 614.

Lorsqu'il n'y a pas de certificat de jauge, c'elt toujours aux frais du maître du navire, ibid. Maniete de jauger, art. 5, au texte & aux notes, p. 614 & suiv.

#### Jet.

Si le connoissement que l'écrivain ou le maître signe en faveur de ses parens, fait preuve en cas de jet, liv. 2, tit. 3, art. 7, p. 480. Le frer est dû des marchandises jettess à lamer pour le salut commun, à la charge de la contribution, liv. 3, tit. 3, art. 13, p. 654.

#### Indult.

Droit qui se payoit dans la précédente guerre pour indemnité des frais d'escorte. V. Convoi.

## Interdiction.

Défense aux Officiers de l'Amirauté de rien exiger nirecevoir des pêcheurs, &c. à peine d'interdiction, & de 500 liv. d'amende, liv. premier, tit. 1, art. 9, p. 1722. Défenses leur sont aites tout de même de pren-

dre intérêt dans l'adjudication des droits dont la connoissance leur appartient, a peine de privation de leurs charges, & de 1000 livres d'amende, art. 10, p. 173.

d'amende, art. 10, P. 173. Les Officiers d'Amirauté étoient obligés autrefois, d'envoyer tous les ans au Ministrede la marine, l'état général des vaisseaux de leur port, à peine d'interdiction, liv. 2, tit. 10, art. 6, p. 616.

C'est depuis long-temps les Commissaires de la marine qui sont chargés de ce soin, ibid aux notes.

#### Interdiction de Commerce.

Lorsqu'avant le départ elle survient avec le pays pour lequel le navire est déstiné, la charte-partie est résolue sans dommages & intérêts, de part ni d'autre, liv. 3, tit. premier, att. 7, au texte & aux notes, p. 626. Quid après le départ du navire. V. l'art. 15,

Quid après le départ du navire. V. l'art. 15, tit. 3, du fret ou nolis avec les notes, page 656 & suiv.

Quid si les ports sont seulement fermés ou les navires arrêtés pour un temps par force majeure, Même tit. premier, art. 8, pag. 627, & tit 3, art. 16,

Du fort des matelots, lorsque le voyage est rompu par interdiction de commerce. Même liv. 3, tit. 4, art. 4, au texte & aux notes, p.688 & suiv.

#### Interpretes.

Sont nommés par l'Amiral, liv. premier, tit. premier, art. 4, p. 67, & tit. 7. Observat. sur ce titre, p. 201. Nécessité ou convenance des interpretes jurés. Observ. sur le même tit. 7, ibid-L'interprete ne doit pas entreprendre sur les fonctions du courtier, ni celui-ci sur les sonctions de l'autre, ibid. p. 202. Our être reconnu interprete juré, il faut non-

foule ette reconnu interprete jure, i raut nonfeulement avoir une commission de l'Amiral, mais encore l'avoir fait enrégistrer à l'Amirauté & y avoir prêté serment. Même. tit. 7, art. premier,

Ils devroient tous être catholiques; mais par nécessité, on en admet de toute religion, ibid.

C'est ce qui fait qu'il n'y en a point en sitre d'office, Aucun acte maritime, dont la traduction est nécessaire, ne peut être translaté que par l'in-

terprete juré , art. 2 , p. 204. L'interprete juré est le truchement nécessaire de tous les étrangers qui doivent être entendus pour les actes concernant l'Amirauté , art 3 ,

Le tout s'il n'y a des moyens de récufation contre l'interprete, ibid. aux notes.

Comment & en quels cas les traductions font foi, art. 4, L'interprete n'est pas récusable précisément pour avoir traduit sans ordonnance de justice, ibid.

p. 205.

Mais alors il échoit de nommer un autre interprete avec lui pour avoir une traduction authentique, ibid.

La traduction de l'interprete qui aura été rejettée par une des patries, autorifera cet interprete à demander une fatisfaction si en désnitive sa traduction est reconnue sincere & exacte. ibid.

Dans les Juris dictions où il n'y a point d'interpretes jurés, il est libre aux parries d'en nommer, comme on en a use à l'égard des experts,

Les interpretes doivent prendre au greffe les pieces dont le translat est ordonné, & les rapporter avec leur traduction dans le délai, qui leur sera preserit. Même. tit. 7, art. 5, p. 206.

Ils ne peuvent percevoir que le salaire qui leuc fera taxé, ibid. & art. 9, p. 211. Maniere d'user de l'interprete en matiere de

prile, ibid.
Interpretes peuvent servir de facteurs aux marchands étrangers dans les affaites de leur commerce, art. 6, p. 207.

Mais fans préjudice du droit des courtiers conducteurs, ibid. aux notes.

Registre des interpretes & courtiers, art. 8,

Défenses aux uns & aux autres d'employer dans leurs états de plus grands droits que ceux qu'ils auront payés pour les maîtres, &c. art. 9, P. 211.

Injonction à eux de résider sur le lieu, sur peine de privation de leurs commissions, & comment cela s'entend, ibid. art. 12, p. 213.

#### Invalides.

Louis XIV, après avoir établi l'Hôtel Royal des invalides pour les troupes de terre, avoir formé le projet d'en établir deux autres pour les invalides de la marine, liv. 3, tit. 4, art. 11, aux notes,

En attendant il ordonna qu'il leur feroit payé une certaine formme leur vie durant; bid. Il atigna à cet effet un fonds procenant d'une imposition de 6 den pour livre a reteoir sur les appointemens de tous les Officiers de la marine. Se sur la solde des équipages, ibid.

Jusques-la iln'etoit encore question que de ceux qui étoient estropiés au service des vasseaux du Roi, ibid.

Extention ensuite aux gens de mer estropiés au service de vaisseaux aimés en course particuliers, ibid. & p. 724.

Dela une reteave ordonnée de 3 den. pour liv. fur le produit des prifes, ibid.

Le projet de la construction des deux hôpitaux ayant été abondonne, il su rordonné en 1709, pour y suppléer, qu'il seroit accordédes pensions, ou la demi solde à ceux qui seroient dans le cas de la récompense, ibid. p. 724.

Les récompenses surent étendues, non-seulement aux Officiers des vaisseaux & galeres, mais encore aux Intendans & Officiers de plume, idid.

Elles le furent aussi, avec raison, aux gens de mer qui auroient servi sur les corfaires & sur les navires marchands, ibid.

Augmentation de fonds en conféquence par la retenue, d'abord de 4 den, pour liv. puis de 6 den ordonnée fur le produit des prifes, & fur tous gages & appointemens de la marine, excepté ceux des Officiers du Roi dont la retenue fur réduite à 4 deniers pour liv. ibid.

Droit de bris, naufrage & échouement, & autres droits cédés par le Roi, pour achever la dotation de l'établissement royal des inva-

lides de la marine,
La contrainte pour le paiement de tous ces
droits attribués aux invalides de la marine,
eff la même que pour les deniers royaux, &
c'eff aux Juges de PAmirauté à en counofire,

Extension des gratifications, ou de la demifolde, aux veuves & ensans des officiers morts sur les vaisseaux, soit de guerre, corsaires ou marchands, p. 725.

Les 6 den. pour liv. sur le produit des prises, se prennent aussi bien sur les prises faites par les vaisseaux du Roi, que sur celles saites par les corfaires, ibid. & p. 726.

Mais savoir si ces 6 den, pour liv, se prennent sur le totar, ou seulement sur le tiers accordé à l'équipage. V. l'article 32 du titre des prises.

Diverses offices créés en 1709, 1712 & 1713, pour la recette de ces droits des invalides de la marine, supprimés en 1716, ibid. page 726.

Ordre actuel de cette régie & recette, ibid.
En pays de Confulat, c'ett le Conful qui fait li
recette des droits des invalides, a egittre qu'il
doit tenir a ce fuet, liv. premier, tit. 9,
att 26 aux notes, p. 269.

Exemptions accordéés aux invalides de tout fervice perfonnei & de la capitation. Même liv. 3, tit. 4, art 11, aux notes, p. 721. Autres attributions de droits a ces invalides, this. & tuiv.

Ampliation du don à eux fait du droit appar-

tenant au Roi dans les successions de gens morts en mer, ibid.

Vœu en faveur des invalides, devenus tels au fervice des corfaires & des vailfeaux marchands, pour qu'on ait un peu plus d'égard à eux dans la distribution des récompenses, ibid.

#### Inventaire.

En pays de Confulat, c'esta au Consul à faire l'inventaire de ceux qui décedent suns héritiers, & des essets suvés des naufrages, liv. premiertit. 9, art. 20, p. 264. V. Consulat. En procédant à la s'alife d'un navire, le sergent

En procédant à la faisse d'un navire, le sergent doit faire l'inventaire des agrêts & apparaux, siv premier, tit. 14, att 2, p. 3,42. Par rapport à ceux qui décedent en mer, c'est au capitaine a faire l'inventaire, & ce qui d'ailleurs est preserit à l'écrivain, liv. 2, tit. 3, att. 2,5 & 9, p. 477 & suiv.

#### Journaux.

Registre journal du capitaine, liv. 2, tit premier, art. 10, p. 306. Celui de Pécrivain dont le capitaine est changé aujourd'hui, iv. 2, tit. 3, art. 2, p. 437-Comment il fait foi, art. 6, p. 480-Journaux du pilote, liv. 2, tit. 4, art. 4, p. 490-

Doivent être examinés & corrigés par le professeur d'hydrographie, liv. premier, tit. 8, 22, 3, 22, 23 Il n'est plus d'usage néanmoins de les déposer

au greffe de l'Amirauté, ibid. & liv. 2, tit. 4, att. 5, aux notes, p. 491.

## Jours de planche.

Ce qu'on entend par-là, & comment ils secomptent, liv. 3, tit. premier, art. 4, aux notes, p. 624. Il y en a moins pour la navigation en riviere,

que pour la navigation par mer, ibid. Les jours de Fêces & Dimanches ne font pas comptés de droit parmi les jours de planche, ni ceux de la quarantaine, av. }, it. 3, atc. premier, aux notes, p. 641,

#### Jugemens.

Jugemens des Consuls de la nation Françoise; comment exécutoires, liv. premier, tit. 9, art 13, p. 254. V. Consuls. Jugemens des Amiraurés particulieres exécutoi-

Jugemens des Amiraurés particulieres exécutoires fans appel jufqu'à la fomme de 50 livres, liv. premier, tit 13, art. premier, p. 328. Et ceux des Amiraurés générales aux tables de Marbre, le font jufqu'à 150 liv. ibid. Tous jugemens d'Amirauré générale ou particuliere, font exécutoires par provision fous la caution juratoire du receveur, loftqu'il s'agir

des droits de l'Amiral Même titre 13, art. 2, p. 330.

De même des jugemens portant condamnation

d'amende, thus, d'amende d'amende, thus, d'amende, Cette exécution provi'oire ne peut être atretée ou fufpendue par aucun Jugement ou Arrêt de défenfes, this de défenfes,

Jugemens exécutoires nonobstant l'appel en donnant caution, att. ; , au texte & aux noibid & fuiv. tes,

Il en est même qui, à raison du privilege de la créance, font exécutoires fur la fimple louibid p. 331. mission de la partie,

Exécution des jugemens rendus aux Amirautés des Colonies

ibid. & fuiv. Des jugemens dont l'appel n'aura pas été relevé dans le temps, ibid. att. 4 , p. 334. Sentences d'Amirauté exécutoires par corps, art. 5,

Autres qui paffent en force de chofe jugée faute d'avoir fait ftatuer fur l'appel dans l'an , art. p. 338 & fuiv. 7, aux notes,

## Jurande. V. Métiers.

De rous les métiers relatifs à la construction ou équipement des navires, il n'y a que celui de cordier qui soit en jurande à la Rochelle, liv. premier, tit. 2, art. 11, p. 151.
Dans les lieux où ces métiers sont en jurande, P. 151.

c'est aux Officiers de l'Amirauté réguliérement à en recevoir les maîtres, liv, 2, tit. 9, art. premier, p. 590. V. Mét ers.

Il en est autrement à la Rochelle pour le métier de Cordier, quoiqu'en jurande, & pourquoi, ibid. p. 591.

Cela n'empêche pas néanmoins que ce métier & fes autres relatifs à la navigation, ne foient fujets à la police & à la jurisdiction de l'Amirauté. Explication, ibid. & luiv.

#### Jurisdiction.

La jurisdiction de l'Amirauté est proprement la jurisdiction de l'Amiral, quoique les Officiers

foient royaux, iv. p. 12, art. 2, p. 52. C'est pourquoi il y peut faire des réglemens, &c. ibid. p. 49 & 52.

Jurisdiction de l'Amirauté affranchie de plufieurs droits auxquels les autres jurisdictions sont sujettes, ibid. & observ. fur le préam-P . 27.

La jurisdiction de l'Amirauté aussi ancienne que la charge d'Amiral, liv. premier, titre 2, art. prem er , p. 112 , excepté en Bretagne où il n'y a des juges d'Amirauté que depuis 1691, ibid. p. 114.

Les Confuls failant commerce en France, lont fujets a la jurisdiction de l'Am rauté, comme tous autres commerçans, ibid. p. 113, & tit.

9, art. 12, aux notes, p. 251. De toutes les jurissictions il n'en est point qui entreprenne plus sur celle de l'Amirauté, que la jurifdiction Consulaire, liv. premier, tit. 2, art. 2, p. 120. Quelles en sont les raifons . ibid.

Il est pourtant vrai qu'il se trouve beaucoup de cas où il y a lieu de douter fi la caule est plutôt de la compétence d'une des deux Jurisdictions que de l'autre , ibid p. 125. Exemples & folution proposée, ibid &

Conflies de jurisdiction toujours ficheux. Les Juges les éviteroient, si chacun savoit se contenter de la portion d'autorité que le Roi lui a confiée ibid & p. 120. Moyens de les éviter entre la jutisdiction de PAmirauté & la Confulaire, ibid. p. 126. Arrêt du Confeil, tendant a régler tous différens ibid. p. 126. à ce sujet, demeuré sans exécution, ibid.

La Jurisdiction de l'Amirauté s'étend jusqu'ou porte le grand flot de Mars, liv. premier, tit. 2, art. 5, pag 129 & art. 10,

Conflit avec les officiers des Eaux & Forêts, par rapport aux rivieres navigables, où le flot fe fait fenrir, ibid. art. 5, pag. 129 &

Décision entre la jurisdiction de l'Amirauté de Marennes & celle de la Rochelle, pour la riviere de Charente, ibid. p. 133. Défenfes à tous Juges absolument d'entrepren-

dre fur la jurisdiction de l'Amirauté. Même tit. 2 du liv. premier, art. 15, tit. 2 du liv. premier, art. 15, p. 145. De même aux Intendans & Commissaires de Marine, ibid. p 156.

Jurisdiction des Consuls de la nation Françoise dans les pays étrangers. V Confu s.

La Jurisdiction & la Police de l'Amirauté s'étend fur tous les métiers relatifs à la navigation, quoiqu'ils ne soient pas en jurande, liv. 2, tit. 9, art. premier, aux notes, pag. 500 & luiv.

Dela, le droit d'enjoindre aux ouvriers de travailler aux navires, & de connoître des contestations nées à l'occasion de leurs ouvrages, &c.

Juges de l'Amirauté connoissent des droits des invalides de la marine en cas de contestation liv. 3, tit. 4, art. 11, aux notes, pag. 721.

#### L

## Leftage of Déleftage.

C'est au maître de Quai à y veiller, mais l'Amiral peut défunir les deux commissions, liv. premier, tit. premier, art. 4, p. 67. V. les tit. 2 & 4 du liv. 4, tom. 2.

#### Lettres de Chancellerie.

Les Sieges particuliers d'Amirauté ne connoiffent pas des lettres de rémission; mais c'est autre chose des lettres de relcision, liv. premier, tit. 2, art 12, Et autres de Chancellerie, tit. 3, att. 3, au

texte,

Et cela n'est pas étonnant pour ce dernier objet, puisque lorsque les lettres font incidentes, les Juges subalternes, & les Juges Consuls ont droit d'en connoître, ibid. tit. 2, art. 12, p. 152

#### Lettres-Patentes.

Analyse des lettres-patentes de 1717, pour le commerce des Colonies. Obferv. fur je pre mibule, p. 21 & luiv.

## Lettres de Voiture.

Tiennent lieu au petit cabotage de chatte-rattie & de connoissement, liv. 3, tit. premier, art. premier, p. 6.8. Et c'eit pour cela qu'elle ne doivent que cir q fols pour droit de contrôle comme les connoissemens. Observ. sur le préambule, p. 28.

#### Licitation.

Corropriétaire de navire ne peut être forcé d'en souffrir la licitation, liv. 2 tit. 8, art. 6,

Si ce n'est que les avis loient également partages sur la destination du navire, ibid. au texte.

Si cela paroît contraire aux principes du droit, il y va néanmoins du bien du commerce, qui exige des alfociations pour partager les rifques,

ibid. aux notes & p. furv. La Licitation d'ailleurs pourroit être requife à contre-temps & dans un esprit de fraude, ibid. Mais d'un autre côté la décision a les inconvéniens, & il sembleroit que la licitation devroit

avoir lieu aprés un certain temps, ibid.

La licitation est rejettée tout de même pour les petits bâtimens destinés à la pêche & au cabotage. ibid. p. 585.

Comment s'entend la testriction portée par notre article au sujet du partage égal des avis, ibid. p. 585 & suiv.

Au cas qu'il y ait lieu d'ordonner la licitation fur la requifition d'une des parties, les étrangers doivent être admis à enchérit, ibid.
Restriction néanmoins, ibid.

Restriction néanmoins, ibid.
La licitation nétant pas admissible, il ne reste à celui qui la souhaite, d'autre ressource que de vendre la portion, ibid.

Et c'est la l'inconvénient, sur-tout pour les bâtimens de pêche, lotsque les associés montent conjointement le bâtiment, ibid.

Le partage d'avis, s'entend relativement a l'art. précédent en le réglant sur l'intérêt de chaque associé & non sur le nombre des personnes, ibid.

La défense de liciter les navires, ne préjudicie en rien à l'art. 4, qui permet de congédier le mastre copropriétaire, en le rembourlant, puisqu'il lui est libre de refuser son rembourfement,

Cette détense de liciter s'applique aussi bien a une société de plusieurs navires, qu'a celle d'un seul, ibid.

Objection, que l'on peut partager les navires en les failant estimer, & réponse, ibid.

## Lieutenans d'Amirauté.

En cas d'absence, vacance, &c. sont représentés pat les Officiers qui les suivent de degré en degré, liv. premier, tit 3, art. 4 p.ge 167.

Sans qu'ils puissent commettre quelqu'un pour faire leurs tonctions.

A défaut de tous Confeillers, le Procureur du

A défaut de tous Confeillers, le Procureur du Roi fait les fonctions du Lieutenant, ibid. & art. 6, p. 169.

#### Loyers des Matelots.

Au moyen de l'arrangement pris depuis quelques années pour le paiement des loyers des matclots, ils ne font plus expolés à la fin de non-recevoir prononcée par l'art, 2, tit. 12, du liv. premier. Notes fur cet atticle, p. 313.
Motifs de ce nouvel arrangement, ibid. & liv.
3, tit. 4, art. 10, aux notes, p. 705.
Le capitaine en elt excepté Observations a ce
fujet, ibid. iiv premier, tit. 12, art. 2, p. 313.

Privilege des loyers des matelots, liv. premier, tit 14, art. 16 au texte & aux notes, page 362 & 363, & liv. 3, tit. 4, art. 9 & 19, p. 703 & 757-

Matelot qui dése te perd ses loyers, & autres peines qu'il encourr, liv 2, tit. 7, art. 3, au texte & aux notes, Les loyers alors sen confisqués au profit du

Les loyers alors îcm confiqués au profit du Roi, au prejudice de l'atmateur, ce qui n'elt pas juste, ibid aux notes, pag. 53, & fuiv. Réglement des loyers des matelots, déferteurs aux Colonies, ibid. & fuiv.

Les loyers des matelots étrangers qui décédent fur les nav res François, font exempts du droit d'aubaine. Même tit. 7, att. 10, aux notes, P. 556.

Les loyers des matelots contribuent au rachat du navite & des matchandises, liv. 3, tit. 3, art. 20, p. 665, & tit. 4, ausli att. 20, p.

Mais il ne contribuent pas au jet, att. 11, tit. 8 ci-après, ni à aucunes autres avaries, tit. 4, att. 20.

Si les conditions de l'engagement des matelots ne sont pas rédigées par écrit, ils en sont crus à leut setment, liv. 3, tit. 4, art. 1, au texte

En quels cas seulement aujourd'hui leur serment peut décider, ibid. aux notes, p. 676, & liv. 2, tit. 7, att. 4, p. 548.

Diverfes fortes d'engagemens desmatelois, Mème tit. 4, art. 4, aux notes , p. 676. C'est le rôle d'équipage ou l'infage qui décide des cor dirions de l'engagement, & la preuve par témoins d'une convention contraire n'est

pas recevable, total. L'engagement a la part du fret a été pratiqué de tout temps, Dans l'engagement pour la courfe, outre la part dans les prifes, il y a toujours des gages ou

avances, if y a toujours des gages ou.

Idem dans l'engagement à la part du profit de
la pêche, ibid.

Quels loyers & quel dédommagement font dus aux matelots, le voyage étant rompu par le fait des propriétaires, loit avant foit après le départ du navire. Même tit. 4, att. 3, au texte & aux notes, p. 686 & luiv.

Quid. Lorlque le voyage est rompu par interiction de commerce, a rt. 4, p. 688. Quid. Le navire étant simplement arrêté par ordre souverain, art. 5, p. 690.

Diffinction entre le matelot loué au voyage & celui loué au mois, lorique l'arrêt se fait durant le voyage. Même art 5. Si cette distinction est juste, ibid aux notes:

p 690.

Du fort des gens de l'équipage, lotsqu'il est or-

donné que les navires ne partiront que fous donné que les navires ne partiront que fous l'escorte qu'ils sont obligés de venir prendre, p. 691 & suiv.

De leur fort tout de même lorsque le voyage est volontairement prolongé on racourci. Même liv. 3, tit. 4, art. 6, au texte & aux notes, p. 699.

Quid.

à la part du profit ou du fret, ibid. art. 7,

p. 701. En cas de prise ou naufrage avec perte entiere du navire & de son chargement, les matelots n'ont aucun loyer a prétende, art. 8, ibid.

Mais ils ne restituent pas leurs avances. Même

art. Raifon, aux notes, Equité de cette double décision, ibid. aux notes,

P. 702. Il est intéressant de faire dépendre le loyer des matelots de la conservation du navire & des marchandifes,

Ainfi l'idée de ceux qui prétendent que le fret de l'ailer doit céder fubfidiairement au paiement des gages de l'équipage, est fauille, ibid.

Et d'autant plus qu'il n'est point de navire au retour qui ne suffise au paiement de ces gages s'il arrive à bon port, ibid.

Fausseté de leur opération, Unique exception que l'on pourroit admettre, ibid. p. 702.

Les débris du navire & le fret des marchandifes fauvées sont affectés au paiement des loyers des matelots. Même liv. 3, tit. 4, art. 9, P. 703.

Outre cela les matelots doivent être pavés des journées par eux employées au fauvement. Même art.

Cela s'entend après les frais de justice & de fauvement, aux notes,

Distinction entre les matelots engagés au voyage ou au mois, & ceux engagés a la part du fret

ou du profit, ibid. Opération diverse en conséquence, ibid. Les matelots qui ont travaille au sauvement,

feront payés de leurs journées avant toute répartition entr'eux & ceux qui n'ont pas travaillé, Il réfulte delà qu'il est libre aux matelots de ne

pas travailler au fauvement. Raifon de ceci, ibid. p. 704. Autre chose est du capitaine ou maître, ibid.

S'il feroit juste de priver les matelets , qui n'auroient pas travaillé, du paiement de leur dû fur les débris du navire & tur le frer ibit.

Du dédommagement dù au matelet congédié fans cause avant ou pendant le voyag. Même liv. 3, tit. 4, art. 10, au texte & aux notes,

Alors fi le congé est donné par le maitre feul, il ne peut porter le dédommagement en compte au propriétaire. Même art. 10, au texte, ibid. P. 707. Limitation, aux notes,

De quelle maniere se paient aujourd'hui les giges des matelots & autres gens de l'équipage. Même art. 10, aux notes, p. 709, & Jupra, liv. 1, tit 12, art. 2. p. 313.

Précautions prifes pour conserver les loyers des matelots a leurs familles , ibid. , art. 10 , p. 705 & fury.

On y a ajouté celle de déclarer nulles toutes les dettes qu'ils poutroient contracter fans l'aveu des Commissaires aux Classes, ibid. p. 712.

Ce qui a été porté trop loin, ibid. Délenses aux capitaines ou maîtres de leur payer aucuns a comptes, ibid. p. 710.

Quid. Dans tous ces cas, lorsque l'équipage oft. Et de leur payer leurs gages en cas de défarme ment aux colonies, autrement qu'entre les mains des Commissaires, ibid & p. 711.

A quoi font tenus alors les Commillaires , ibid. Le matelot blessé au service du navire, ou cui tombe malade durant le voyage, doit être payé de les loyers & panfé aux dépens du navire. Même tit. 4, art. 11, au texte & aux notes

Et s'il est blessé en combattant pour la défense du navire, il fera panté aux dépens du navire & de la cargaifon. Même art. ibid. Raifons de différence, aux notes, ibid. p. 721. Récompense des gens de mer estropiés ou qui

ont vicilli au fervice de la marine. V. Invalides. Les gages ne sont pas moins dus en entier au matelot laifle malade & qui n'a pu être rembarqué pour achever le voyage. Même art. it, aux notes, in fine, P. 744. Précautions priles pour la sûreté des gages en pareil cas, ibid.

Si le matelot est blesse à terre , y étant descendu fans congé, il ne fera point payé aux dépens du navire ni des marchandises, art. 12, pag.

Et il pourra être congédié en lui payant leulement ses gages à proportion du temps qu'il aura fervi. Même art.

Quoique descendu à terre avec congé, il ne sera point panse aux dépens du navire, s'il a été blesse autrement qu'au service du navire, ibid.

D'un autre côté, quoique blessé au service du navire, il ne fera pas panfé au frais du na-vire, s'il est descendu a terrefans congé, ibid.

Justice du paiement de ses gages à raison du temps de son service, s'il est congédié en ce cas,

Les héritiers du matelot engagé par mois qui décédera pendant le voyage, feront payés de ses loyers jusqu'au jour de son déces. Même liv. 3, tit. 4, art. 13,
Si le matelot est engage au voyage, ses héri-

tiers en auront la moitié, s'il meurt en allant, & le total, s'il meurt au retour, article 14,

Et s'il navigeoit au fret ou à la part du profit, sa part entiere passera à les héritiers, le voyage étant commencé. Même art. Motifs de cette derniere décision, aux notes,

ibid & faiv. Dans tous ces cas on est fondé à déduire aux héritiers les frais de l'enterrement du matelor décédé,

Sile matelot est tué en combattant pour la défense du navire, ses loyers seront gagnés en entier, comme s'il avoit servi tout le voyage, art. 15,

Justice de cette disposition, aux notes, ibid. En ce cas les loyers depuis la mort feront suppertés comme avarie commune par le navire & la cargaifon, ibid. & p. 748.

Mais afin que les héritiers profitent des loyers dans tous ces cas, il faut que le navire arrive a bon port. Même arr. 15, ibid, aux notes. Et comme cela doit s'entendre, aux notes, did. Application de la décision a la part du mateles

dans une prite, ilid pag. 748. V. le tit. des prifes , art. 13.

Matelot pris dans le navire, & fait esclave, ne Lo maître du vaisseau sain n'est pas recevable à former opposition à fin de distraire ou de liv. 1, tit. 4, art 16, au texte & aux notes, p. 748 & fuiv.

Autre chele est, s'il est pris étant envoyé en mer ou à terre pour le service du navire, alors ton rachat fera payé aux frais du navite outre fes loyers, art. 17, P. 749.

Et s'il est envoyé pour le service du navire & de la cargailon, il sera racheté aux dépens des deux. Même art. Pourvu néanmoins que le navire arrive à bon

Et encore que le rachat n'excede pas 300 liv. ibid. Déveloprement de tout ceci, aux notes, ibid.

& p. 750. Ses gages alors lui font dus comme s'il eût fait tout le voyage, ibid.

C'est au capitaine à faire le réglement de la somme destinée au rachat, aussi-tôt l'arrivée du vaisTeau, art. 18,

Et les deniers doivent être déposés à cette fin entre les mains de l'Armateut, qui fera tenu de les employer au rachat incessamment, à peine du quadruple. Même article 18, ibid.

L'obligation du capitaine, en cette partie, est de droit étroit & rigoureux, aux notes, ibid. En cas de négligence de sa part, & ensuite de l'armateur, dépositaire des deniers, il seroit du devoir du Procureur du Roi de se pourvoir,

ibid. Difficulté proposée au sujet de la contribution au paiement de la rançon, ibid. p. 751.

On ne peut pas readre raifon pourquoi le matelot doit être racheté aux dépens du navire & de la cargaifon, tandis que fi des marchandifes font prifes avec lui, cela ne fera qu'une avarie simple, ibid & fuiv.

Le fret ayant été payé au maître, les matelots n'ont d'action pour leurs gages que contre lui, s'ils n'ont pas pris la précaution de faisir le fret entre les mains des marchands , art. 19 , aux notes, p. 731 & fuiv.

Les loyers des matelots ne contribuent a aucunes avaries, fi ce n'est pour le rachat du navire, art. 20, au texte & aux notes, page

#### M

## Maître. V. Capitaine.

Dans l'usage, la qualité de maître semble réfervée pour coux qui commandent des navires au cabotage. Observ. fur le titre i du livre 2,

Avarie que le maître peut demander, liv. 1, tit. 12, art 5, aux notes, p. 318. Comment il le rend non-recevable, à la demander,

Maître n'est pas recevable, après la délivrance des marchandifes, a alléguer d'autres cas fortuits que ceux mentionnés dans son rapport, ibid. art. 7

ibid. art. 7, p. 322. En matiere de faisse de navire, le débiteur n'ayant pas de domicile dans le ressort, le procès verbal de faisse doit être fignifié au maître, liv. 1, tit. 14, att. 3,

charge a ce fujet, art. 13, p. 358.

S'il lui est dù alors un dédommagement contre ia faifie qui l'avoit préposé, ibid. aux notes &

Lorfqu'il est congédié fans cause, ses dommages & intétets lui font dus, ibid & liv. 2, tit. 8, art. 4, aux notes, pag. 571 & fuiv. & liv. 3, tit. 4, art. 10, aux notes, p. 705.

Pour être reçu maître au grand cabotage, il faut les mêmes conditions & formalités que pour être reçu capitaine: mais il en faut moins pour le petit cabotage, liv. 2, tit. 1, art. 1, aux notes, P. 373.

Quand & comment le maître peut fréter ion bâtiment, le propriétaire, préfent ou absent, liv. 3, tit. 1, art. 1 & 2. V. Affrétement,

Charte-partie.

Le chapeau du maître lui est acquis sans qu'il foit tenu d'en faire part au propriétaire ni aux gens de l'équipage, ibid. art. 3, aux no-

tes, p. 623. Vide fret.

Le maître qui trouve fur son navire des marchandises qui ne lui ont pas été déclarées, peut les mettre à terre ou en prendre le fret au plus haut prix , livre 3 , tit. 3 . art. 7 , pag.

Maître tenu des dommages & intérêts du marchand , fi , par son fait le navire est arrêté ou retardé au lieu de la décharge ou pendant la route, art. to,

De même fi son navire est jugé n'avoir pu faire le voyage, art. 12,

Si fans son fait le navire à besoin d'être radoubé durant le voyage, & qu'il ne puisse être remis en état; lavoir, si absolument il est obligé de louer un autre vaisseau. Notes fur l'arr. 11 p. 651 & fuiv.

Et supposé qu'il en loue un autre pour gagnee son fret entier , ce doit être a ses trais , ibid. Ce que peut & doit faire le maître lorsque le dénommé au connoissement ne veut pas recevoir les merchandises, arr. 17, au texte & aux notes, p. 659 & fuiv.

Du maître qui congédie son matelot sans cause valable, liv. 3, tit. 4, art. 10, au texte & aux notes, p. 705 & suiv. Causes valables de congé, tant à l'égard des aux notes,

simples matelots que des officiers. Même art. 10 aux notes, p 707 & fuiv. C'en est encore une fi le matelot descend à terre

fans permiffion , art. 12 , au texte & aux notes, P . 745

#### Blandat.

Mandat d'un négociant sur un autre, sujet aux mêmes formalités & regles que le mandat de toute autre personne, liv. 2, tit. 10, art. 3,

## Marchand Chargeur.

Après quel temps il est non-recevable à se plaindre du dommage arrivé à les marchandiles. liv. 1 , tit 12 , art. 5 , au texte & aux notes, Privilege du marchand chargeur en cas de vente. De même des marchandifes prifes fur les Franpar décret du navire, liv. 1, tit. 14, art. 16, p. 362.

Les marchandises du chargeur étant venducs pendant le voyage pour les befoins du navire, le propriétaire est tenu d'en payer le prix sur le pied que le reste sera vendu au lieu de la décharge du navire, liv. 2, tit. 1, art. 19, p. 441 & fuiv.

Quoique le navire vienne à périr dans la fuite, le propriétaire ne doit pas meins payer, n'étant pas reçu en ce cas à déclarer qu'il abandonne le navire & le fret, ibid. & liv. 3, tit. 3, art. 14, aux notes, p 655 & fuiv.

Ces marchandises néanmoins ne doivent être payées qu'a la déduction du fret, ihid.

Le marchand chargeur doit faire voiturer a ses trais les marchandises pour être embarquées dans le navire, liv. 2, tit. 7, art. 1, page 530.

Marchand chargeur doit retirer fes marchandifes a fes frais, lorfque la charte-partie est résolue par interdiction de commerce, liv 3, p. 626. tit. 1, art 7,

Si le navire est simplement arrêté, il doit attendre que l'arrêt soit levé, ibid article 8, pag.

Permis à lui néanmoins de retirer ses marchandifes ausli à les frais, à condition de les recharger ou d'indemnifer le maître, art. 9, p. 628.

Explication a ce fujet. Exception, ibid, aux

notes,

Privilege du marchand chargeur en exécution de la charte-partie, ibid. art. 11, au texte & p. 629 & fuiv.

Il doit prendre ses marchandises au quai , & ce n'eft que la que le maître est obligé de les livrer, livre 3, titre 2, art. 5, aux notes, p. 636.

Du marchand qui n'a pas chargé tout ce qu'il avoit promis de charger, tit. 3, art. 3, au texte & aux notes, p. 642, V. Fret.

celui qui retite fes marchandifes avant le départ du navire; il ne dout que moitié fret, att, 6, p. 646. V. Fret.

Autre chole eft s'il les retire pendant le voyage . alors il paiera le fret entier, fi ce n'est par le fait du maître, art. 8, p 048. Da marchand qui ayant affrété pour l'aller &

le retour, ne charge pas en retour, art. 9, au texte & aux notes, p. 649. S'il est vrai que le marchand ne puille pas aban-

donner, pour le fret, la marchandife trop avariée. Même liv. 3, tit. 3, att. 25, aux p. 667.

Marchandises prohibées ou de contrebande.

Transportées par mer, sont de la compétence de l'Amirauté, liv. 1, tit. 2, art. 10, pag. 144. Cette compétence ancienne est toujours la méme; mais il y a été fait quelque changement ibid. & p. 136.

Les huissiers-visiteurs en droit & obligés de failir, liv. 1, tit 5, art 5. p. 145.

Armes & munitions de guerre font au rang des marchandiles de contrebande, ibid. p. 192. çois, l'entrée dans le Royaume en est probihée , ibid. & pag. 193. V. tom. 2. Verbo pri-

#### Marine.

Avant Louis XIV, la 1 rance n'avoit point proprement de Marine. Observ. sur le préambule,

F. 1 & fuiv. Ce que c'étoit que notre marine ancienne

Ce que ce Prince a fait pour former la marine, & la rendre toujours formidable dans le Royaume, ibid. & observ, sur le tir. 7 du p. 510 & fuiv.

La marine Royale ne peut que gagner a l'augmentation du commerce maritime, ibid

Combien il importe à la France d'avoir une Marine redoutable. Observ. sur le préambule p. 5 & fuiv.

## Matelots. V. Loyers.

Définition du matelot. Observ. jur le tit. du liv. 2 , P. 500. Pour autoriser le cabaretier à fournir de nourriture aux matelots, il faut le confentement du maître, liv. 1, tit. 2, art. 2, p. 120, au texte, 126, aux notes & liv. 1, tit. 12, art. 9, p. 324. V. Cabaretiers.

Les matelots sont privilégiés pour leurs loyers, & excepté quelques objets de créances, leur privilege est préférable à tout autre, liv. 1, tit. 14, art. 16, p. 362. Pouvoir du maître pour engager & congédier

les matelots, liv. 2, tit. 1, art. 5, au texte & aux notes, p. 675, 705 & faiv. Peine du matelot qui s'engage a deux maîtres,

liv. 2, tit. 1, art. 7, p. 392, aux notes. Nul matelot ne doit être embarqué qu'il ne foir établi fur le rôle d'équipage. Même liv. 2; tit. 1, art. 16. aux notes, p. 402. L'enrôlement des matelots & leur distribution P. 402.

par classes, est le plus sur moyen de soutenir la marine. Observ. sur le tit. 7 du liv. 2,

Cet enrôlement a commencé à la Rochelle & dans les Provinces de Poitou & Saintonge,

Il fallut du temps pour le rendre ailleurs aussi heureux, & pour le faire devenir général,

ibid. p. 510. Les privileges accordés aux matelots l'avanceibid. rent,

Ces privileges nouvellement confirmés, ibid. Attention du gouvernement à empêcher les François d'aller s'établir chez les étrangers & a rappeller ceux qui y étojent , ibid. p. 711.

Invitation aux étrargers de prendre parti dans la marine de France,

L'effet de l'enrolement des matelors est tel, qu'il n'y a que ceux qui y tent compris qu'i ibid. puillent s'engager en cette qualité,

Chacun doir être porteur de fon bulletin & ne peut fervir im les vaisseaux marchands que

vice fur les vaiisseaux du Roi, ibid. Matelot clatifé ne peut changer de condition &

de demeure, sans l'aveir déclaré au Commisfaire de son département,

Ni s'engager pour servir hors de son déparrement, sans congé de son Commissaire; ibid. Matelot ne peut s'engager dans les troupes de terre ou de marine, à peine des galeres, ibid.

Son obligation de servir à son tour sur les vaisfeaux du Rci , subfiste même après qu'il est devenu officier, ibid. & p. 516.

Comment l'officier peut être exempt de ce fer-

Des gens de mer qui se sont recevoir officiers, en vue précisément de s'exempter de servit fur les vaisseaux de Roi,

Quels offices, relatifs a la marine, exemptent

les gens de mer de ce fervice, ibid. En faveur de la pèche, les maîtres de barques qui ne font pas d'autre navigation, sont exempts de ce service, ayant un moulle, sauf le cas de nécessité, ibid. & fuiv.

Abus de la conduité que tiennent les Commiffaires aux Ciatles, dans les ordres qu'il expédient pour le service sur les vaisseaux du Roi,

Matelot doit se rendre au navire pour l'équiper & y faire tout ce qui est nécessaire. Même

liv. 2, tit. 7, art. 1, p. 530. Autrefois les matelots n'étoient point obligés de charger ni décharger les marchandises sans une rétribution particuliere, ibid aux notes.

Le matelot est tenu d'exécuter son engagement s'il n'a une excuse légitime, & ce que c'est, art. 2, aux notes, p. 502, & liv. 3, tit. 4,

art. 1, p. 531. Quand finit son engagement & son service, ibid. liv. 2 , tit. 7 , art. 4 , p. 548.

Comment ! peut obtenir son congé, art. 2, p. 531, ibid & art. 3.

P. 534. Police qui s'observe au sujet du matelot qui; descendu a terre néglige de concourir au défarmement du navire, ibid art. 2, p. 53. Conféquence à tirer dela contre l'armateur ou p. 53. capitaine qui favoriferoit en cela le matelot,

Peine du matelot qui quitte le maître fans congé avant ou pendant le veyage, art. 3 au texte & aux notes, p. 534 & luiv.

Ses gages alors font confifqués aujourd'hui au ptofit du Roi, & ce qu'il en faut penfer, ibid.

Convention des matelots déferteurs avec d'autres capitaines déclarées nulles, fans l'aveu des Intendans & Commissaires de marine, ibid. P. 536.

Précutions qui doivent être prifes pour l'engagement des matelots aux colonies, ibid. & luiv.

Quand &'en quel temps le matelot peut quitter le maître fans danger. Même tit. 7, art. 4, au texte & aux notes , p. 548 & fuiv.

Peine du mitelot qui quitte le navire sans congé, après qu'il cit charge. Mê me liv. 2, tit 7, art. 5 , au texte & aux notes , p. 5.19 & fuiv.

Disposition des anciennes Ordonnances maritimes sur ce sujet, ibid.

Réglemens particuliers auffi sur ce sujet pour les colonies, ibid. P. 550.

pour le temps en il n'est pas en tout de fer- Peine du matelot qui abandonne le navire en mer Peine du matelot ou autre marinier qui touche

aux vivres sans permission, art. 6, p. 552. Pe ne de mort pour celui qui fera perdre les vivres, fera faire eau au navire, excitera fédition, ou frappera le maître les armes à la main, art. 7, au texte & aux notes, P. 553.

Du matelot qui frappe le maître fans avoir les armes à la main , ibid. aux notes , P-554. Peine du matelot qui fera trouvé endormi étant de garde, & de celui qui , l'ayant vu , ne l'aura pas révélé au maître, art. 8, au texte & hux notes,

Peine du marinier qui refuse de combattre pour la défente du navire, art 9, auffi au texte & aux notes, F . 555 .

plus grande si c'est un navite armé en course, ibid.

Défenses à quiconque de lever des matelots dans le Royaume pour servir les étrangers, & à tous François de s'y engager, art. 10, au texte & aux notes, p. 556 & fuiv.

Défenses en conséquence aux capitaines de congédier aucuns matelots aussi en pays étranger, & injonction à eux de le charger de ceux que les Confuls leur présenteront, ibid. pag.

Matelots étrangers, servant sur les navires François, sont exempts du droit d'aubaine. Même art. 10,

Ainsi ils peuvent tester, pendant le voyage, comme les regnicoles, ibid. secus des simples

L'âge du matelot ne le dispense pas d'accomplir son engagement volontaire, liv. 3, tit. p. 675. 4, art. premier, aux notes, Comment il peut s'exempter du fervice sur les vailleaux du Roi, ibid

Sous le nom du matelot sont compris les officiers-mariniers & autres, même le capitaine loriqu'il n'est pasmisen oppositionavec eux,

art. 2, 3, 4, 7, 9, 10 & 21, aux notes. Matelots ne peuvent prétendre d'autres gages ou loyers que ceux qui sont fixés par le rôle d'équipage. Même liv. 3, tit. 4, art. premier,

Ne peuvent demander leurs journées lorfqu'ils sont payés de leurs gages en plein, ibid. art. p. 686. Ne sont point obligés de travailler au sauve-

ment en cas de naufrage, art. 9, aux notes, Mais ceux qui y travaillent sont payés de leurs

journées par préférence, Matelot peut être laissé à la premiere terre, s'il est atteint d'un mal contagieux. Même liv. 3, tit. 4, art. 11, aux notes, in fine, p. 721.

Peut aussi être laissé s'il est malade, & précautions prifes à cet égard pour la sûreté de les gages, ibid art. it, aux notes, in fine, pag. 721. V. Pansemens, &c.

#### Mictiers.

Dans les lieux ou les métiers relatifs à la conftruction des navires, font en maîtrile, c'est aux Juges de l'amiranté à recevoir les maires liv. premier, tit. 2, art. 11, p. 151, & liv.
2, tit 9, art. premier, p. 590.
Exception en faveur des Jurats de Bordeaux,

ibid. tit. 2. art. 11,
Exception aussi à la Rochelle à l'égard des cordiers ibid. & liv. 2. tit. 2. art. 1. p. 590.

diers, ibid. & liv, 2, tit. 9, art. 1, p. 590. Mais quoique les Juges de l'Amirauté ne recoivent pas les maîtres, ils n'ont pas moins droit de connoître des plaintes de la délectuosité de leurs ouvrages employés aux navies, ibid. & p. 151, & liv. 2, tit. 9, art. premier, p. 590.

Dans les lieux où les charpentiers de navires foncen jurande, ils font tenus de prendre des enfans dans les hôpitaux; mais comment & a quelles conditions. Même liv. 2, tit. 9, art. 4 & 5, P. 593-

Raisons pourquoi les apprentifs sont obligés de servir une année de plus sans gages, ibid. ar-

L'apprentif qui quitte ou déferte, obligé de remplir le temps qu'il n'a pas travaillé; & ceux qui l'ont mis en apprentilfage doivent en répondre, ibid. p. 594. Apprentifs dilpensés de faire serment pout cap

trer en apprentissage, ibid art. 6, Ne doivent payer aucun droir, & defenses aux maîtres d'exiger d'eux aucun festin. Même

art. 6,

## Meubles.

Tous navires sont meubles, liv. 2, tit. 10, art, premier, p. 601. Cependant ils peuvent être saifis, quoique non susceptibles d'hypotheque. V. Hypotheque,

Iusceptibles d'hypotheque. V. Hypotheque Navire, Saiste.

Meubles n'ont suire, regle qui éteint même le privilege du fret, liv. 3, tit. 3, article 24, au texte & aux notes, p. 666.

#### Monopole.

La craînte des monopoles à fait défendre aux courtiers de mettre le prix aux marchandiles, liv. premier, tit. 7, art. 15, p. 217.

liv. premier, tit. 7, art. 15, p. 217.
Il fe fait d'étranges monopoles, par rapport
aux eaux-de-vie, fur tout ce qui ruine les propriétaire des vignobles, p. 218.
On pourroit y remédier en partie, en défen-

dant l'entrée des eaux-de-vie étrangeres dans le Royaume, ou en les chargeant d'un droit confidérable.

#### Mouffes.

Ce que c'est qu'un mousse. Observ. sur le tir. 7 du siv. 2, p. 500. Son âge, Les mousses doivent être pris par préférence dans les hôpitaux, liv. 2, tit. premier, agrandant de la constant de la constan

ricle 6, p. 386. Atteinte qui à été donnée en cette partie a l'hôpital de la Rochelle, ibid. au notes, p.

Il faut un mousse par dix hommes, art. 16, p. 410, & observation sur le tit. 7, p. 573. Ce qui a sieu dans la navigation au caborae comme au long cours, did.

Dès que l'équipage est de deux hommes, il faut même un mousse, ibid p. 410 & 513. Mousse après avoir servi un certain temps en

cette qualité, doit être employé pour marelor à l'age de dix-huit ans. Oblerv. fur le tr., 7 du liv. 2, p. 509. Les mâtres des bâtimens pêcheurs, & autres perits bâtimens, doivent auffi avoir un moufe pour être difpenfés de fetvir à leur tour fur les vailléaux du Roi, ibid. pag. 516 & fur».

#### N

## Nantissement.

Privilege de celui qui, nanti des marchandiles, fait des avances a l'occasion de ces marchandiles, liv. 2, tit. 10, art. 3, p. 605 & fuiv. Preuve de ce nantissement en Hollande, juiv.

## Navigation.

Ce que c'étoit que la navigation avant la découverte de la Bouffole. Observ. sur le tit. 8, du liv. premier, p. 219, C'est à la science de l'hydrographie qu'elle doit

fes progres furprenans, ib

Ce qui a été fair depuis Henri IV, pour l'augmentation de la navigation & du commerco de France. Observations sur le préambule, p. 3 & suiv.

En faveur de la navigation, il n'elt pas permis d'arrèter a bord un capitaine, ni autres mariniers, pour dettes civiles, autres que celles contractées à l'occasion du voyage, liv. 2, tit. premier, art. 14, au texte & aux notes, p. 399. V. Capitaine.

Li navigation a nos colonies n'a pas toujours été libre aux François. Obferv. tur le préambule de l'Ordon. p. 12 & fuiv. & liv 2, ttr. 1, art. 16, p. 402 & fuiv. V. Colonies.

Tout capitaine allant aux colonies, doit ramener le navire dans le lieu de l'armement, à l'effer de quoi l'armateur fait la foumille a au greffe, &c. Même liv. 2, tir. premier, art. 16, P. 493.

Les dangers de la navigation rendent d'autant plus néceffaires aux navigateurs, les fecours fpirituels. Observat, lur le tit. 2 du liv. 2, p. 465.

Passinges d'auteurs pour engager les navigateurs a se mettre sous la protection de la providence,

Il elt défendu aux François de s'engager au tervice des étrangers, tans permission du Roiliv. 2, tit. 7, art. 10, p. 556.

Cependant pour le bien de la navigation & du commerce, il est permis d'y aller apprendre les langues étrangères, à certaines conditions this.

Pour le foutien de la navigation & du conmerce maritime, il importe qu'il y ait devers intérellés dans les armemens des navires, liv, 2, tit. 8, art. 5, aux notes, p. 577, & art. 6, auth aux notes, On peut se tervir des bâtimens étrangers com-

on peut te territ des battimens ettangers comme des navires François, nême pour la navigution de port en port; ce qui n'étant pas autretois, liv. 3, tit premier, art. premier, p. 6.8,

Mousse après avoir servi un certain temps en Il en est autrement en Angleterre depuis se

Fameux acte de navigation inventé par Cromwel, ibid.

Dela l'accroissement prodigieux du commerce & des forces maritimes des Anglois, ibid. En France on s'est contenté d'imposer un droit de fret par tonneau sur les bâtimens étrangers, ibid. p. 620. V. fret du tonneau.

#### Navires.

Achetés ou construits dans les pays étrangers par les François. Formalités à ce sujet, liv. premier, tit. 10, art. 3, pag. 282 & suiv. Les navires sont meubles de leur nature, & comme tils ils sont affranchis du retrait &

des droits seigneuriaux, siv. 2, tit. 10, art.
premier,
p. 601.
Cependant ils peuvent être sais & décrétés par

autorité de justice, comme les immeubles, liv. premier, p. 340. Du reste, quand il s'agit de la distribution du prix, on leur rend leur qualité de meuble, de manière qu'après les créanciers privilégiés, payés, le surplus se distribuc sans égard à l'hypotheque. Observ. sur le même tit. 14 du liv. premier,

## V. Décret , Formalités , Ordre , Saifie.

Quoque les navires foient meubles, on ne peut passes vendre & négocier néanmoins comme les autres meubles. Même tit. 14, art. premier, aux notes, p. 340 & 341, & liv. 2, tit. 10, art. 2, p. 602 & fuiv.

C'est-à-dire, que par une vente simplement volontaire, les dettes du vendeur ne sont pas purgées sans décret, &c. ibid. & même tit.

14, att. premier, p. 340. Une portion de navire étant faise, ce que peuvent faire les autres intéressés dans le navire.

Même tit. 14, art. 18 & 19, p. 369, & fuiv. Le maître ne peut faire travailler au radoub du navire dans le lieu de la demeure des propriétaires, Jans leur confentement, liv. 2, tit. premier, art. 17, p. 439. V. Capitaine. Alfociations de navire pour aller de conferve ou pour la pêche, art. 36, aux notes, pag.

Navire appellé, Benedictum lignum, dans l'écriture fainte, dela la cérémonie de bénir lesvailleaux. Oblervat, sur le tit. 2 du liv 2 pas-

Du chargement des marchandifes dans le navire & de leur déchargement, liv. 2, tit. 7, art. premier aux notes, P. 530.

De Parrimage des marchandifes, ibid. Quiconque fait confiruire un navire ou l'acheu dans un port du Royaume, doit en faire sa déclaration aux officiers de l'Amitauté, 8cc. liv. 2, tit 8, att. premier, p. 563.

Si le navire est construit ou acheté en pays étranger à ces formalités, il y en a encore

d'autres à ajonter, tout. C'est au plus grand nombre des propriétaires à décider de leur intérêt commun dans le navire; & comment s'entend ce plus grand nombre. Même liv. 2, titte 8, art. 5, au texte & aux notes, p. 575 & fuiv.

D'où il s'ensuit que chaque copropriésaire est

Réfolution, p. 581. Sous prétexte qu'un navire est fait pour naviger, le plus petit nombre des intérellés peutil faire naviger le navire malgré le plus grand nombre qui est d'avis contraire, ibid. p. 581

& fuiv. Navire commun ne peut être licité malgré l'undes coptopriétaires. Même tit 8, art. 6, pag.

des coptopriétaires. Même tit 8, art. 6, pag. 548. V. Licitation.
Sous le nom de navire sont compris tous bâti-

mens de mer, même les chaloupes & esquis.
Observ. sur le tit. 10 du liv. 2, p. 601.
Navires sont meubles, & comme tels ne sont fujets aux droits seigneuriaux. Exception pour quelques endroits. Même tit, 10, art. premier, au texte & aux notes, ibid. & suiv.

au texte & aux notes, ibid & suiv. Quoique meules, ils ne sont pas réputés marchandifes pour payer les droits imposés sur les marchandiles, ibid.

Ils no sont pas non plus au rang des effets négociables, ibid. art. 3, p. 605 & suiv. Navire affecté, non hypothéqué, aux dettes du vendeur, jusqu'à ce qu'il air fait un voyage aux risques de l'acquéreur, a moins qu'il n'air été vendu par décret, art. 2, au texte & aux notes, p. 602. V. Pente des navires.

De la vente d'un navire fous leing privé, quel peut être son esset. Même titre 10, article 3, pag. 605, où cet article est expliqué, pag.

Navires doivent être jaugés pour en connoître le port, art. 4, au texte & aux notes, pag. 612. V. Jauge.

L'état des navires du port ne s'envoie plus au Ministre de la matine par les Officiers de l'Amirauté. Même tit. 10, att. 6, aux notes,

Maître qui déclare son navire de plus grand port qu'il n'est, tenu des dommages & intérêts envers le marchand, liv. 3, tit. 3, art. 4 & 5, au texte & aux notes, p. 643 & suiv.

#### Negres.

Leut multiplication fait la tichesse & la force de nos colonies, liv. 2, tit. premier, att 16, p. 411.

Leur état & leut discipline aux colonies. Renvoi, ibid.

Précautions prifes pour gênet l'introduction de ces negres dans le Royaume, ibid. Leur affranchissement rendu difficile, ce qui étoit différent autresois, ibid.

Ils ne deviennent pas libres par leur entrée dans le Royaume, ibid.

Formalités a observer pour leur introduction dans le Royaume, ibid. & suiv.

Il faut en faire déclaration au grefie de l'Ami-

rauté, ibid.
Temps que les negres peuvent être retenus en

France par leurs maîtres, ibid.
Faute d'oblerver les formalités & de renvoyer les negtes aux colonies dans le temps fixé,

ils font confiqués au profit du Roi, ibid. P. 414.

Droits dus pour l'introduction des negres aux colonies. Observ. sur le préambule. p.19 & 20.

#### Nobleste.

Autrefois à Venile, pour se former à la na-vigation, les enfans des meilleures maisons, commençoient par être pages ou mousses. Observ. fur le tir. 7, du liv. 2, p. 509.

Le commerce maritime ne déroge point à la noblesse. Observ. lur le préambule, p. 14, ni le commerce de terre en gros. Observ. sur le tit. 8 , liv. 2 , p. 561 , & art. premier du p. 563. même titre,

Préjugé trançois trop difficile à vaincre sur la comptabilité de la nobletle avec le commerce. Observ. sur ledit tit 8 . ibid.

Divers écrits récens sur cette matiere, ibid. D. 562.

C'est peut-être l'objet de la contrainte par corps qui est la principale raison de l'éloignement des nobles pour le commerce, art. premier du même tit. 8 ibid. ibid.

Moyen d'y rémédier,

## Nolis. V. Fret.

#### Notaires.

La pratique d'un Notaire lui appartient & à ses héritiers; cependant la sûreté publique exige que le dépôt en soit fait au greffe ordinaire, s'il n'y a un successeur nomme promptement qui s'en charge, liv. premier, tit. 4, p. 184. art. 15 ,

Il seroit à souhaiter que les Notaires couchasfent fur un registre tous les actes qu'ils reçoivent, excepté ceux qui font de nature à être expédiés en brevet. Même liv. premier, tit. 9 , art. 26 , p. 269.

Défenses aux Notaires de recevoir des maîtres ou capitaines, leurs déclarations ou rapports d'arrivée, &c. on ne peut les faire valablement qu'au greffe de l'Amirauté, liv. premier, tit. 10, art. 4, P. 299.

En fait d'avaries, il est plus régulier & plus fur de recourir à l'aurorité du Juge, qu'au ministere des Notaires, pour les constater. Même liv. premier, tit 12, art. 6, aux notes, p. 320.

#### Novives.

Ce que c'est qu'un novice sur un vaisseau. Obfervat. fur le tit. 7 du liv. 2 , p. 509. Sonage , ibid & p. 513.

Il suffit au novice d'un an de navigation pour être reconnu marelot, P. 514.

A présent sur chaque navire, il faut que les novices fallent la cinquieme partie de l'équi-

Ce que doivent faire les armateurs & capitaines lorsqu'ils ne trouvent pas assez de novices à engager de gré à gré, ibid. Le novice engagé volontairement, refusant

d'exécuter son engagement, peut y être contraint comme le matelot, ibid. V. Marelot. Un novice n'est pas engagé irrévocablement au service de la marine, après six mois de na-

vigation, il lui est permis d'y renoncer. ibid: Mais les Commissaires de la marine ne savent que trop retenir les novices, ce qui empêche que leur nombre n'augmente, ilit.
Novice, après un an de navignion, ne peut

plus être embarque qu'en qualité de matelot, ibid. p. 514.

## Officiers d'Amirauté.

Sont en même-temps Officiers du Roi & de M. l'Amiral, liv. 1, tit. 1, art. 1 & 2, pag. 52

En cette derniere qualité M. l'Amiral peut leur donner ses ordres, ibid. art. 1, p. 48 & 49. L'Amiral nomme tous les Officiers d'Amirauré,

ibid. art. 2, au texte, p. 52. Autrefois il les installoit aussi, ce qui n'a plus

lieu que dans les Sieges particuiers, ibid. aux notes. Parce que les Officiers de l'Amirauté font Offi-

ciers de l'Amiral, quoique royaux, il a droit de leur prescrire des regles & de fixer les limites de leur jurisdiction entr'eux, Exemples, p. 53-Officiers de l'amirauté doivent avoir des provi-

fions du Roi, excepté aux colonies, où il fusfit d'une commission du grand sceau, ibid. & art. 2,

Ils peuvent faire des Réglemens de police, provisionnellement au nom & fous l'autorité de l'Amiral, liv. 1, tir. 1, art. 4, p. 67 & suiv. Dans les lieux où l'entretien des feux, tonnes

& balifes ne regardent pas l'Amiral, les Officiers de l'Amirauté ne sont pas moins auroriles ay veiller, liv. premier, tir. premier, art. 4, ibid. Quelle différence il y a entre les Officiers des

Amirautés générales & ceux des Sieges parti-

culiers, arr 10, p. 81... Les Officiers de l'Amirauré sont Juges Royaux depuis 1554. Oblerv. sur le titre de la compérence.

Ils ont droit d'évoquer les causes de leur compérence, avec défenfes aux parries de plaider ailleurs que devant eux, liv. premier, rit. 2, Mais ils doivent s'abstenir de prononcer aucune

amende en parail cas, D. 156. Il ont aussi droit d'assister aux revues des habitaus garde-côtes, & leur compétence a ce su-jet, art. 9, p. 142. V. Tome 2.

Ils sont les inspecteurs nés de cette milice gardecôte, ibid. art. 9,

Pour être requ Officier d'Amirauté, il faut être gradué & Avocat comme dans les autres Jurifdictions Royales, liv. 1 , tit. 3 , art. 1 , au texte & aux notes, P. 159.

Dans les Amirautés générales, le Lieurenance doir être âgé de vingt-lept ans ; aux autres Officiers & même aux Lieutenans des Sieges particuliers, l'âge de vingt-cinq ans fuffit, ibid. & p. 160.

De l'Edit du mois de Mai 1711, qui a permis aux négocians d'exercer des charges de Confeiller dans les Amirautés,

Aux colonies il n'est nullement nécessaire d'être

gradué pour exercer les charges de l'Ami- Comme la maîtrife du vaisseau ne peut être rauté, p. 161. & art. 2, ibid. Les Officiers des Amirautés générales doivent fe faire recevoir au Parlement; ceux des Sie-

ges particuliers font reçus à la Table de Marbre, ibid. art. 2, au texte.

Les Officiers des Tables de Marbre, ont leurs caules commises aux Requêtes du Palais; & ceux des autres Sieges, devant les Baillifs; & p. 162. Sénéchaux, art. 3, au texte, p. 162. Les Officiers de l'Amirauté précedent tous au-

tres Juges que les Juges Royaux ordinaires. p. 163. Même art. 3, aux notes, p. 163. Sont réputés Officiers militaires, ibid. V. Pri-

Au defaut de l'Officier fupérieur , celui qui le fuit , le représente ; ainsi du reste de dégré en degré, sans que l'Officier supérieur puisse commettre quelqu'un à sa place. Même tit. 3 , art.

4, au texte, p. 167. & auxnotes, ibid. Il est défendu aux Officiers d'Amirauté de rien exiger ni recevoir des pêcheurs, &c. Même tit. 3, att 9, p. 172.

Comme aufli de prendre intérêt par eux ou par personnes interposées dans les droits dont · la connoillance leur appartient, art. 10, pag. 173 : ces défenfes s'étendent plus loin. V. T. 2.

S'ensuit-il dela qu'ils ne peuvent faire le commerce maritime, Les Officiers d'Amiranté sont sujets au droit

annuel, & ilfe paie au Receveur de M. l'Amiral, liv. 1, tit. 6, art 2, p. 196. Moyennant cela ces offices passent aux veuves

& héritiers des Officiers, ihid. Où les Officiers de l'Amirauté peuvent tenir leurs audiences, lorfqu'ils n'ont point d'auditoire convenable, liv. 1, tit. 11, art. 3, aux notes, p. 310.

Pouvoir des Officiers de l'Amirauté, sur les ouvriers des métiers relatifs à la navigation, que ces mériers foient en jurande ou non, liv. 2, tit. 9, art. 1, aux notes, pag. 590 . & fuiv.

Ils n'envoient plus les états des vaisseaux au Ministre de la marine, mais a M. l'Amiral, liv. 2, tit. 10, art. 6, aux notes, pag. 616. Ne peuvent recevoir ni Maîtres ni pilotes des sujets d'une autre Amirauté que la leur, a peine d'interdiction, liv. 2, tit. premier, art. ptemier, aux notes, P. 373.

#### Opposition.

De l'opposition à fin d'annuller, liv. 1, tit. 1, art. 7, p. 348, & art. 11, Les oppositions, à fin de distraire, doivent être formées au greffe avant l'adjudication, après quoi elles font converties en opposition pour deniers. Même art, ii, au texte & aux notes. En sisse & criées de navire, il n'y a point d'opposition à fin de charge à former, ibid.

p. 355. au notes. Ce qu'opere l'opposition à fin de distraire ; son effet est autre que celui d'une pareille oppofition tormée en décret d'un immeuble, ibid.

& p. 356. Les opposans à fin de distraire, sont tenus de hailler leurs moyens dans trois jours, & il y doit être répondu dans un pareil délai, article 12 , P. 357. faisie ni vendue, il n'y a pas non plus d'opposition a fin de distraire a former à ce sujet, art. 13, p. 358, au texte & aux notes.

Les oppositions pour deniers ne sont plus reçues trois jours après l'adjudication, art. 14, p. 359 & fuir.

Ressource des créanciers qui ont manqué de former leur opposition dans le temps, ibid. aux notes.

Leur privilege alors est inutile, Exception en faveur des copropriétaires du navire, s'il n'a affaire qu'à des créanciers qui ont manqué comme lui de former opposition dans le temps,

Les créanciers opposans pour deniers sont aussi tenus de donner leurs moyens dans trois jours de la foumission qui leur en sera faite, pour y être répondu dans un pareil délai, art. 15, p. 361.

#### Ordonnances.

Nos anciennes Ordonnances maritimes n'avoient pour objet que l'Amiral & sa jurisdiction. Observ. sur le préambule, p. 2 & 26. Notre Ordonnance de la marine est le chefd'œuvre de la législation de Louis XIV, préface, & ibid. p. 25 & 26. En quoi cette Ordonnance l'emporte sur celles

qui l'ont précédée, Difficultés qu'il a fallu vaincre pour la former,

ibid. Les changemens survenus depuis, n'en ont apporté aucun a son corps de doctrine, ibid. &

Ordonnance de 1629, liv. premier, tit. 8, art. premier,

#### Ordre & discribution de deniers.

Ce qu'il faut faire pour parvenir à la distribution du prix du décret d'un navire, liv. premier, tit. 14, art. 15, p. 361. Les créanciers privilégies font les premiers colloqués Ordre des privileges, art. 16, au texte & aux notes, p. 362 & fuiv.

Privileges qui passent avant celui des matelots pour leurs loyers, ibid & fuiv. Ciéances privilégiées qui marchent auffi tôt après les loyers des matelots, ibid.

Des prêteurs ou fournisseurs avant le départ du navire, ibid. Privilege du murchand chargeur, ibid. & fuiv.

Du vendeur, ibid. & art. 17, pag. 367 & fuiv. Privilege des allureurs pour le paiement de la prime, ibid. art. 16, aux notes, p. 362 & fuiv. S'il est subordonné à celui du prêteur à la grosse. Renvoi.

Entre créanciers en même dégré de privilege la collocation fe fait par concurrence, ibid. La collocation se sait du principal des intérêts & trais , ibid. in fine , D. 367.

Si après tous les créanciers privilégies colloqués, il reste des deniers, la distribution s'en fait entre les creanciers opposans seulement, ibid. p. 365, & art. 14,

Les créanciers hypothécaires n'ont aucun avantage fur les chitographaires fi ce n'eft en pays,

оù

p. 284.

où les meubles font susceptibles d'hypotheque, ibid. p. 361, & art. 15, p. 365. Question remarquable au sujet de ces mots : où L'adjudication aura été faite, ibid. pag. 365.

& luiv. Cas où les charpentiers & autres ouvriers n'ont pas de privilege sur le navire, art. 17, aux p. 367. notes,

Cuvriers.

Les charpentiers ou autres ouvriers qui ont travaillé à la construction ou au radoub d'un navire, sont privilégiés pour leur paiement, Mais ils ne doivent paslaisfer preserve leur dette, autrement malgré la reconnoissance du débiteur, le privilege ne revivra pas, art. 17 aux notes, p. 368. Cas où le privilege ne peut être exercé sur le

navire, ibid.

#### Pacotille.

Ce que c'est. L'usage n'en est pas ancien, liv. 3, tit. 4, art. 2, aux notes, p. 679. Si cet usage est avantageux ou nuisible au commerce, ibid. & p. fuiv. Abus qui en réfulte contre les armateurs, ibid. Peut-être n'est-ce pas la même chose pour le commerce du Levant, ibid p. 681. Jurisprudence parriculiere pour le contrat de pacotille, ibil. p. 682 & fuiv. Conditions ordinaires de ce contrat, ibid. p. 683. Fraude qui se pratique communément a ce sujet de part ou d'autre.

Le donneur a pacotille peut stipuler la faculté de faire affurer, & ce qui en résulte alors, p. 683 & faiv. A quoi est tenu de droit le preneur a pacotille,

Si le capitaine ou autre marinier preneur à pacotille n'a pas de port permis, sur quoi doit tomber le fret, ou autre dédommagement dû a l'armateur du navire, ibid & p. 685. Diftingtion.

Parcs Cr Pêcheries.

Compétence de l'Amirauté à ce sujet , liv. 1 tit 2, art 5 & 6, 11.129 & 138. Même fur les pêcheries construites dans les rivieres navigables, ibid att. 6, au texte & aux p. 138 & fuiv. notes . Parères.

Parères inutiles pour la décision des questions de droit. Préface, in sine.

#### Passagers.

Tous passagers doivent être établis sur le rôle d'équipage, liv. 2, tit. 1, att. 16, aux notes,

Si le pastager meurt dans la traversée, le fret pour fon passage n'est pas moins dû en entier, liv. 3, tit 3, art. 18, aux notes, pag 662. Le droit de passage d'une senime enceinte, n'augmente pas a raifon de l'enfant dont elle accouche,

## Paffe-port.

C'est le Roi seul aujourd'hui qui accorde les passe-ports, l'Amiral qui les donnoitaurrefois, n'y mer plus que son attache, liv. 1, tit. 1, art 3, p. 66. Le palleport du Roi ne dispense pas de prendre le congé de l'Amiral, liv. 1 tit. 10, art. 1,

P. 273. Autrefois il falloit un passe-port du Roi pouc aller commercer dans nos colonies, Palle-ports que le Roi accorde aux ennemis en alle-ports que : temps de guerre , Patache.

Maîtres des pataches sont sujets, comme les au-tres, à prendre un congé de l'Amiral; mais ce n'est que tous les ans, liv. 1, tit. 10, art. 3,

#### Patron.

La qualité de patron ne se donne aujourd'hui qu'a ceux qui commandent des barques, & autres petits bâtimens faifant le petit cabotage. Observ. sur le tit. 1 du liv. 2, p. 373. Les conditions requifes pour être recu patron au petit caborage, ne sont pas les mêmes que celles qui s'observent pour la réception d'un

capitaine. Même. liv. 2, tit. premier, art. premier, aux notes, p. 374 & luiv. Maître ou patron navigeant a profit commun, ne peut faire aucun négoce léparé pour fon compte, à peine de confiscation au profit de

fes affociés. Même tit. premier , art. 28 . pag. 45,. Explicacion, ibid & p. suiv.

#### Pavillo n.

Pavillon de l'Amital, liv. premier, tit. premier, art. 7 au texte, Pavillon François des navires marchands, ilid. aux notes.

Pavillon des pataches, ibid. Aux jours de Fête & de Dimanche, les vailfeaux du port doivent avoir leurs pavillens,

Et aux jours de réjouissance publique, ils doivent être pavoilés,

## Paulette.

Créancier d'un pourvu d'office, peut payer pour luita paulette; comment & ce qui en réfulte, liv. premier, tit. 12, art. 3, F. 315.

#### Palement.

Comment se sait aujourd'hui le paiement des loyers d's matelots, liv. premier, sit. 12, art. 2 aux , notes,

Dans le cas où le paiement peut se faire hors la présence du Commissaire, le proprietaire ou le capitaine doit être eru a fon ferment, liv. 3, tit. 4, art. 1, aux notes,

## Prines. V. Crimes.

Peines qui peuvent être infligées dans un nivire, liv 2, tit. premier, att. 22, p. 447, & tit. 7, att. 7; aux netes, P 553 & laiv. H hhhh

Les métiers de perceurs de navires, de charpentiers & de caltats , autrefois incompatibles , peuver ètre exercés aujourd'hui par une même personne. Oblerv. fir le tit. o du liv. 2, & art. premier du même tit. p. 590 & fuiv.

## Pillage.

Compétence de l'Amirauté à cet égard, liv. 1, tit 2 , art. 10, p. 143 , au texte. V. T. 2, Prifes.

## Pilot. ge. V. Hydrographie.

## Pilote.

Deux fortes de pilotes, hauturier & côtier. Obferv. fur le tit. 4 du liv 2, p. 483. Ce que doit savoir le pilote hauturier, ibid. On n'exige pas tant du pilote côtier, ibid. Les pilotes hauturiers ne lauroient être en trop grand nombre, ibid. p. 484. Precautions priles pour les multiplier, ibid. Conditions requifes pour être reçu pilote au long cours, liv. 2, tit 4, art premier, p. 486. Comment s'entend ces mots, piusieurs voyages, ibid. La qualité de pilote n'est qu'un dégré pour monter ala maitrife, ibid. On neut être reçu pilote & maître tout à la fois, ibid. F. 487. L'examen du vilote ne differe pas de celui du maitre, ibid. p. 486. La preuve des voyages de celui qui se présente pour être recu pilore, se fait autrement que par la représentation de ses journaux, art. 2, p. 438. Le pilote commande a la route, & il doit se fournir de tout ce qui est nécessaire à son art, Le droit cu'il a de commander à la roure, est subordonne a celui du capitaine, & comment, ibid aux notes, Le pilote n'i point d'inspection sur la cargailon, & ne commande point le navire dans l'abfence du capitaine ; c'est au contre-maître après les officiers fapérieurs à lui,

Papiers journaux qu'il doit avoir, art. 4, pag. 490. Au retour de chaque voyage, il doit remettre copie de son journal de route, au gresse de l'Amirauté, art. 5,

Aufpurd'hui c'eft directement au Professeur d'il drographie, qu'il les remet pour en faire l'examen, ibid. aux notes.

Le Maître peut charger le pilote de tenir l'état des marchandifes du bord , au défaut de l'écrivain, art. 6, ibid.

I e pilore, qui par ignorance ou négligence aura f it parit un navire, comment puni, art 7 p. 402 & aux notes, ibid.

Si c'ele méchamment, il fera puni de more Defentes aux multres & capitaines de forcer les

rifotes de paffer en des lieux dangereux, art. petne de la delertion du pilote, liv. 2, tit. 6,

art. 9, aux notes, p. 508. Réglement du Roi pour le port de la Rochelle; au sujet des pilotins. Observ fur le tit. 4 du liv. z', Pilotins pour être employés sur la liste, doivent etre munis d'un certificat du Professeur d'Hydrographie,

Ils doivent retourner dans les deux premieres années a la classe d'Hydrographie, durant le temps qu'ils ne sont pas a la mer, ibid. pag.

484. Il est libre aux armateurs de choisir parmi eux ibid.

## Pirates , Pirateries.

Les Officiers d'Amirauté en connoissent, liv. premier, tit. 2, art. 10, Ceux qui navigent sans congé, peuvent être arretes comme pirates, liv. premier, tit. 10, p. 273. Mais pour cela seul, ils ne doivent pas être punis comme tels, ibid.

## Police. V. Officiers d'Amirante.

Les Officiers de l'Amirauté ont droit de faire des réglemens de police au nom de l'Amiral, pour être exécutés par provision, liv. prem. tit. premier, art. 4, p. 67 & suiv. Les jours de Fête & de Dimanche les navires du port doivent avoir leurs pavillons & être pavoilés les jours de réjouissance publique, liv. premier, tit. premier, art. 7, La police des quais, ports, rades, &c. appartient a l'Amirauté, liv. premier, tit. 2, art. 5, 6 & 7, p. 129, 138 & 140. Quoique les métiers de charpentiers, & autres ouvriers fervant au radoub & à l'équipement des navires, ne soient pas en jurande, ils ne sont pas moins soumis à la Poice & à la Jurisdiction de l'Amirauté, &c.liv. 2, tit. 9, art. premier, p. 590 & fuiv. Dela il s'ensuit que les Officiers de l'Amirauté ont droit de leur enjoindre de travailler au besoin, & de connoître des contestations nées à l'occation de leur travail,

#### Port du navire.

La jauge regle le port du navire dans sa totalité; liv. 2 tit. 10, art. 5, p. 614. Le port d'un navire s'évalue par la jauge au nombre de tonneaux de marchandises, dont il Peur être chargé, Ainfi on dit : ce navire est du port de 50. 100, 200 tonneaux, pour désigner qu'il peut poiter autant de tonneaux de marchandiles,

Le tonneau de mer est de deux milliers de pé-On met quatre barriques au tonneau, usage emprunté de l'ancienne navigation des Bordelois, parce que leurs barriques sont ordinairement de cinq cens pelant chacune, ibid. Les 42 pieds cubes peuvent avoir été emprun-

tes des Rochellois qui comptent 42 boilfeaux de bled au tonneau, & dont le boilleau eft exactement d'un pied cube, Le tonneau de marchandises se regle par l'encombrement, en se réglant sur deux milliers en poids, ou fur 42 pieds cubes, ibid.

Ce font les arrimeurs qui reglent cet encombrement des marchandifes , liv. 2 , tit. 7 , art.

premier, aux notes, Maître, qui affrétant son navire, le déclare d'un plus grand port qu'il n'est, tenu des dommages & intérêts, si l'erreur excede le quarantieme, liv. 3, tit 3, art. 4 & 5, au texte & p. 643 & fuiv. au notes.

Porte.

Cour Ottomane, pourquoi appellée la Porte, liv. premier , tit. 9, Obferv. fur ce tit. p. 232.

## Portée des Mariniers.

Ce que c'étoit autrefois, liv. 3, tit. 4, article premier , aux notes , p. 676 , in fine.

Ils n'ont plus de portée aujourd'hui. chargent des marchandises, ils en doivent le fret, s'il n'y a convention contraire, arr. 2, au texte & aux notes, p. 679.

Alors, c'elt ce qu'on appelle port permis, dont les capitaines & autres officiers, auxquels il est accordé, ne savent que trop abuser, ibid. & p. 630.

Ce que les mariniers peuvent mettre dans leurs coffres, n'est pas dans le cas de cet art. 2, ibid. & p. 682.

Le privilege du port permis est personnel, & fi celui a qui il elt accordé, n'en use pas, il n'i point d'indemnité à prétendre a ce sujet, ibid. p. 680. Exception fi c'est par le fait du propriéttire,

Ce privilege ne pouvant être cédé, il ne devroit pas être permis d'en ufer, en prenant des mar-

chandises à pacotille,

L'abus du port permis, a engagéles armateurs à le refuler; mais leurs précautions jusqu'ici ont été inutiles, ibid. & fuiv.

Il conviendroit de tenir la main à l'exécution de la ciaule, portant confiscation des marchandifes chargées lans port permis, ou au-delà du port permis, ibid. p 682. V. Passille.

#### Prescription.

Les Maîtres & patrons ne peuvent prescrire le vuilleau contre les propriétaires qui les ont établis, liv.t, tit. 12, art t,

En contéquence ils ne peuvent vendre le navire fans un pouvoir lustifant du propriétaire, liv.

2, tit. 1, art. 19, p. 441. Maîtres & patrons non-recevables à demander leur fret un an après le voyage fini, liv. pre-

mier, tit 12, art. 2, p. 313. De même des Officiers mariniers & matelots par rapport à leurs gages ou loyers, ibid.

Explication & restriction , ibid. & luiv. Conciliation de cet article avec le vingt-quatrieme du tit. du fret ou nolis, aux notes,

Les marchands fournisseurs, ouvriers, &c font non-recevables aush a demander leur paiement un an après la délivrance de leurs marchandifes, ou apres l'acceptation des ouvrages. Même liv. premier, tit. 12 , art. 3 , p. 315. L'action en délivrance des marchandiles contre

le maître ou capitaine, n'est plus recevable

un an après le voyage accompli, ilid. arr. 4, au texte, Rien de plus juste que cette fin de non-recevoir aux notes,

Toute demande pour cause d'abordage, doit être formée dans les vingt-quatre heures. Exception, même tir. 12, art. 3, p. 322 & fuiv. Comment doit s'entendre l'impuissance d'agir

dans les vingt-quatre heures, Toutes ces courtes prescriptions cessent s'il y a cédule, arrêté de compte, ou interpellat n judiciaire, art. 1), L'interpellation s'entend, au reste, d'une ass.

gnation, & il ne faut pas la laisser tomber in peremption, Par quel temps s'acquiert la péremprion en pa-

reil cas, ivid & furv. Comme toutes les courtes preferiptions doivent être accompagnées de bon e foi , le défendeur ne peut obtenir sa décharge qu'en affirmant,

Mais il faut, pour déférer le ferment, avoir droit d'agir i ce qui ne se rencontre pas du s le cabaretier qui a fourni aux mitelots lans le consentement du maître, ibid p. 326.

La preseription n'aura pas lieu si le défende r reconnoît la dette, mois le privilège ne rev .vra pas pour cela, ibid. p. 326, & tit. 14, art. 17, p. 363, aux notes. Le floi ni M. l'Amiral ne se prévalent jamais

de la prescription au sujet du temps de la réclamation des effets des gens morts en mer, & des effets naufragés, ibil livre premier, tit. 12, art. 19,

Acheteur de navire : comment purge ou preierie les lettres de son vendeur, liv. 2, tit. 10, art. 2. p. 602 & luiv.

Lui feul peut excepter de cette prefeription, ainfi, s'il aban Joun de navire, la prefeription cesse. Explication thid.

Comment fe perd le privilege du fret, liv. 3, tit 3, art. 24, au texte & aux notes, page 666 X 1417.

Marchandlies prifes fur les François, ne peuvent être apportées & vendues dans le Reyaume , liv premier , tit, 5 , art. 5 , p .c 152. Exception, ibid P. 200. Autre choic est des navires, il. a.t.

#### Prifons.

L'Amirauté n'avant point de prifens , el'e est en droit de le tervir des prilons regales peur l'exercice de la justice criminelle, liv. premier, tir. 2, art 10, p. 150 & fuiv. Elle a droit auffi de déposer par provision les

prilonniers dans les prifons des feignelles. ou dans les châteaux & places fortes ,

# Privileges. V. Créances privilégies.

Les Officiers des Tables de Marbre ont leurs caufes commites aux Recuetes du Palais , .: ceux des autres Sieges o'Amirauté, exvant les Baillifs & Sénéchaux, hv. premier, et :;

art. 3, au texte. Ils ont tous la préféance fur les Juges faireternes & fur les Juges Royaux, autres que H hhhh ij

les crilinaires, l'esquels seuls ont droit de les Ces termes, Procureur ou Receveur, ne font précéder, ilid. aux notes, P. 163. Par l'Edit du mois de Mars 1711, ils avoient

l'exemption de tutelle & des autres charges publiques; mais ces privileges ne subfiltent

plus, ibid aux notes.

Les Officiers d'ancienne création, comme étant réputés Officiers Militaires, jouissent des exemptions attachées à tous les Offices Militaires, ibid. p. 162 & fuiv. En cette qualité, ils ne peuvent être imposés

a l'ultenfile, ibid.

Ni être affujettis au logement des gens de guerre. ibid.

Les droits établis dans les Justices Royales en général, ne regarde point la Jurildiction de l'Amirauté, fi les Edits n'en font une mention expresse, liv. premier, tit. premier, art. 2 , p. 52 , & tit. 3 , art. 3 , p. 162.

Les huitliers & fergens d'Amirauté ont droit d'exploiter par-tout le Royaume, liv. premier tit. 5, art. premier, p. 186, aux notes. Le receveur de M. l'Amiral jouit des privileges accordes aux Receveurs des droits du Roi,

par la raison que tous les droits de l'Amiral, font droits royaux de leur nature. Observ. fur le tit. 6 du liv. premier, p. 195. Privileges du Professeur d'Hydrographie, liv.

premier, tit. 8, art. 7,

p. 229. privilege bienflatteur pour l'Amirauté de Marfeille au sujet des contestations élevées entre un Conful & que ques Négocians du lieu du Confulat. Meme liv. premier , tit. 9 , art. 19 , p. 263. V. Conjuls.

Et par rapport a l'inventaire que fait le Consul des effets des défants, ou fauvés du naufrage,

art. 22,

P. 266. Ordre des créanciers privilégiés sur le prix des navires vendus par décret. Même liv. premier, tit. 14, art. 16 & 17, au texte & aux p. 162 & fuiv. Privilege du vendeur fur le prix du navire, ibid.

p. 367. Privilege des matelots. Observ. sur le tit. 7 du

Privilege du prêteur à la groffe confervé nonobltant la cellion des marchandifes lut lesquelles ila prêté, liv. 2, tir. 10, art. 3, p. 605. privilege de celui qui fait les avances sur des marchandises dont il est nanti, ibid. p. 606.

ou pour un navire à son adresse, ibid & Privilege du prêteur à la grosse, liv. 1, tit. 14,

art. 16, au texe & aux notes, p. 362 & luiv. Privilege du fret. V. Fret. V. Loyers, &c. Entre différens prêteurs a la groffe, il n'y a point de présérence, sauf ceux qui auront prêté durant le voyage, pour les nécessités du navire, ibid p. 363, 366 & fuiv.

De privilege du prêteur à la gresse en concours avec celui de l'affureur, ibid p. 364. Quanti le capitaine ou maître peut emprunter à

la grotle fins le confentement des propriétaires, liv. 2, tit. premier, art. 17, 18 & 19, p. 439 & fuiv.

### Procureur de l'Amiral. V. Receveur.

L'Amiral a droit d'en avoir en chaque Amirauté, liv. 1, tit. 1, art. 12, au texte, p. 107.

pas synonymes, Explication a ce fujet, ibid. On a prétendu mal a propos, autrefois, que l'Amir I ne pouvoit pas plaider par Procureur, ibid. & fuiv.

#### Procureur du Roi.

De l'Amirauté peut revendiquer & faire évoquer les causes de la compétence de sa Jurisdiction, mais il ne doit pas faire prononcer d'amende en pareil cas, liv. premier, tit. 2, art. 15, p. 156 & luiv. Le procureur du Roi de l'Amirauté fait les fonctions du Lieutenant à défaut des autres Offi-

ciers, tit. 3, article 4, page 167, article 6, p. 169.

Alors fi le Procureur du Roi n'a point de Substitut, c'est à l'Ancien Avocat de la Barre à faire fes fonctions, au préjudice du Procureur du Roi, de la jurisdiction ordinaire, ibid art. P. 197.

Le Procureur du Roi de l'Amirauté, par rapport à la pourfaite des crimes, doit en user comme tous les aurres Procureurs du Roi, art. 5,

S'il prend des conclusions dans toutes les affaiibid. & fuiv. res d'Amirauté, art 6, S'il échet d'appeller des gradués, il doit êtte préféré aux Avocats & Praticiens du lieu.

Même art, au texte,
Même, cela ne doit s'entendre que desaffaires
où il n'a pas de conclusions à prendre, & par conféquent exclud les affaires criminelles, p. 170. ibid. aux notes, &

Obligation du Procureur du Roi au sujet des appels qui lui feront fignifiés, art. 7, au texte,

Registres que doit tenit le Procureur du Roi, p. 171. Assignations qui peuvent être données au Procureurdu Roi. Même art. 8 , ibid. & tit. 14, p. 344 & fuiv. art. ? ,

#### Propriétaires de navires.

Ne font pas tenus de payer les ouvriers lorsqu'ils ont fait marché avec un entrepreneue & que les ouvriers n'ont eu affaire qu'à lui, liv. 1, tit. 14, art. 17, aux notes, p. 369. Intéressés dans un navire sain, lorsqu'il est prêt à faire voile, peuvent le faire naviger aux conditions portées par l'art. 18, ibid. p. 369.

& fuiv. Ils peuvent aussi faire affurer la pottion du faisi, & prendre deniers à la groffe pour le paiement de la prime, art. 19, P 371. Ce qu'il faut penser de ces deux articles, ibid.

aux notes.

Dans les lieux de la demeure des propriétaires, le maître ne peut, fans leur consentement, faire faire le raboub, acheter ni emprunter fur le navire, liv. 2, tit. 1, att. 17, p. 439. Exception avec formalités, att. 18, ibid. & p. 440. Durant le voyage, le pouvoir du maître est plus grand, art. 19, au texte & aux notes, page 44 & fuiv.

S'il emprunte alors pour les besoins du navire, ou s'il vend les marchandiles de quelques chargeurs, le propriétaire doit payer, sans être reçu à abandonner le navire & le fret, ibid aux notes,

Hors ces cas l'abandon est recevable pour se décharger de l'obligation de répondre des faits du maître, liv. 2, tit. 8, att. 2, page

L'un des propiétaires du navire, armé en commun, ne peut embarquer des marchandises à Pinsu de ses co-intéresses, & s'il le fait, il est dans le cas de la confiscation, liv. 2, tit. premier, art. 28, aux nores, p. 453, & liv. 3, tit. 4, art. 2, aux notes, p. 679, in fine. Si le connoissement que le capitaine a figné pour

un de ses parens, engage les propriétaires du pavire, liv. 2, tit. 3, art. 7, p. 480 & fuiv. Les propriétaires des navires, gagnoient ci-

devant les loyers des matelots délerteurs ; cela est changé aujourd'hui, & ce qu'il en faut penfer, livre 2, tit. 7, atticle 3, aux notes,

A cela pres, néanmoins, il a été remédié aux défertions, en faveur de ces propriétaires, ibid. & p. fuiv. 535.

On peut être propriétaire de navire, y prendre part; en un mot faire le commerce maritime, fans déroger à la noblesse, liv. 2, tit. 8, art. premier, p. 563 & fuiv. Tous sujets du Roi peuvent être propriéraires

de navires, excepté les Ecclésiastiques, ibid.

aux notes.

Par le droit Romain, les Sénateurs, Gouverneurs &c. ne pouvoient avoir des aavires, ibid. p. 564.

Propriétaire, armateur d'un navire, doit déclarer les parts qu'il y a & celles de fes co-intérefles qui ne peuvent être que François. Mêma tit. 8, art. premier,

Et faire enrégistrer son acte de propriété, ou sa déclaration, au greffe de l'Amiranté du l'eu ibid.

de l'armement,

De ceux qui font construire ou qui achetent des navires, foit dans le Royaume, loit en pays etranger. Formalité a ce fujet , ibid. & suiv.

Les propriétaires de navires sont responsables des faits du maître; mais ils seront quittes en abandonnant le navire & le fret, art. 2, p. 568. Exceptions, p. ibid. p. 569.

L'abandon du navire & du fret , loriqu'il eit recevable, n'emporte pas, en même temps, l'abandon des marchandiles que le propriétaire y a chargées, ibid. & liv. 3, tit. premier, art ii, p. 629.

Le propriétaire est bien garant des sautes de son capitaine, mais non des engagemens qu'il n'a pas le pouvoir de contracter, ibid. liv. 2, tit. p. 568. , art, 2,

Si le navire appartient à plusieurs, tous sont tenus solidairement des laits du maître, ibid.

p. 569. Et le maître peut être pourfuivi en même-temps avec eux par action folidaire, ibid.

Mais la condamnation n'est exécutoire que contre les propriétaires, fi le maître n'a pas excédé fon pouvoir. Même article 2, ibid. aux

Quelle est la garantie du propriétaire ou armateur pour les prévarications du capitaine, en fait d'armement en course. Même tit. 8, art.

Lout propriétaire de navire peut congédier le

maître quoiqu'il ait patt dans le navire, en le rembourfant s'il le requiert, art. 4, au texte & aux notes, p. 571 & fulv. Il n'ell point nécessaire pour cela qu'il y ait une

cause légitime de congé, aux notes, ibid. p. 572 & luiv.

Mais ils faut que les propriétaires qui congédient le maître, aient le plus grand intérêt dans le

Il peut alors demander le remboursement de la portion, mais il ne peut y être force, ibid.

A qui il est tondé à demander ce remboursement, lorfqu'il n'est pas congédié par tous,

De celui qui vend sa portion de mauvaise toi pour tromper ses copropriétaires : question finguliere de retrait en ce cas, ibid. & luiv.

Le congé étant donné au maître, sans cause légitime, il est en droit de prétendre des dommages & intérêts, ibid. & suiv. & liv 3, tit, 4, art. to, aux notes,

L'avis du plus grand nombre des propriétaires décidera de leur intérêt commun dans le navire. Même liv. 2, tit. 8, att. 5, pag. 575. & fuiv.

Comment s'entend le plus grand nombre, ibid. En conféquence chaque propriétaire est tenu de fournir fon contingent pour l'armement du navire, ibid. p. 576.

Mas favoir s'il est tenu de même d'y charger des marchandises, & si ne le faisant pas, il sera privé du fret des marchandises que les autres chargent. Raifons pour & contre, ibid & fuiv.

Résolution . P. 581. Si le plus grand nombre est d'avis de laisser le navire sans naviger, le plus petit nombre peut-il faire faire un voyage au navire, ibid.

p. 581 & fuiv.

Copropriétaire de navire ne peut être forcé d'en fouffrir la licitation. Même tit. 8, art. 6, p. 584. V. Licitation.

Dans le lieu de la demeure du propriétaire, le maître ne peut louer le navire fans lon confentemont, liv. 3, tir. premier, art. 2, au texte & aux notes, p. 621, V. Africtement. Le capitaine, & autres de l'équipage, ne peu-

vent charger des marchandifes fons en payer le fret au propriétaire du navire, s'il n'y a convention contraire, liv. 3, tit. 4, art 2, au texte & aux notes. p. 679 & fuiv. V. Pacotille, portée des mariniers.

Et non-feulement le propriétaire peut prendre le fret de ces marchandises, mais même demander les dommages & intérêts, ibid. p 682.

Lorsqu'il y a plusieurs propriétaires, ce ui qui est chargé de l'armement, est centé avoir tout pouvoir des autres, il les repréfente tous. Même liv. 3, tit. 4, att. 10, aux notes, p. 708 & luiv.

#### Protestations.

En quel cas nècessaires & quand elles doivent être laites, liv. premier , tit. 12 , art 5 , +u texte & aux notes, p. 318 & fair. Elles doivent être l'aites par écrit, sons que il faut s'en rapporter au serment de la partie, ibid & fair.

Les protestations sont sans effet, si dans le mois elles ne tont fuivies d'une demande en justice ,

Radoub.

art. 6, au texte; P. 120.
Développement, aux notes, ibid.
Exception pour le cas du vice caché, ibid.
fuiv.

Q

## Quantité.

Jusqu'à quelle quantitéle maître peut erret, dans la déclaration du port de son navire, sans être tenu des dommages & intérêts envers l'asfréteur. liv. 3, tit. 3, art. 5, au texte & aux notes, p. 644.

## Quai.

Maître de quai, c'ess l'Amiral qui le nomme, comme aux autres emplois de l'Amirauté, livpremier, tit. premier, att. 4, au texte & aux notes, p. 67 & suiv. La police des ports & des quais appartient à

La ponce des ports & des quais apparent à l'Amirauté, liv. premier, tit. 2, art. 7, p. 140. Comme le n-aître ou capitaine ne prend les marchandifes qu'au quai, ce n'est aussi que la qu'it doit les rendre, liv. 2, tit. 7, art. premier, p. 530, & liv. 3, tit. 2, art. 5, p. 636.

## Quirat Quirataire.

On appelle quirataire, les portionnaires ou copropriétaire d'un navire, du mot Quirat, qui fignifie pottion, liv. 2, tit. 8, art. 5, p. 575.

R

#### Rachat.

De la contribution au rachat du navire & des marchandifes, liv. 3, tit. 3, art. 20, au texte & aux notes, p. 665; En quel cas le matelot fait esclave, doit être racheté aux dépens du navire & de la car-

racheté aux dépens du navire & de la cargaifon. Même liv. 3, tit. 4, art. 16 & 17, p. 748 & fuiv. •Il ne peut prétendre pour fa rançon que li

femme de 300 liv. Même att. 17, ilid. C'est au mattre ou capitaine à faire le recouvrement de la fomme, austrité l'arrivée du navire, art. 13, p. 750.

Et à la dépoler entre les mains de l'armateur qui doit l'employer incessamment au paiement de la ringon, a peine du quadruple. Même art. 18, au rexte & aux notes, ibid. & suiv.

Les loyers des matelots contribuent au rachat du navires maisils ne contribuent a aucunes autres avaries, ilid. art. 20, Port cette contribution au rachat. V. Part. 20 du tit. précédent, p. 663.

## Rades, Greves, Rivage, de la mer-

Sont de la compétence de l'Amirauté, livre premier, titre 2, article 5, 7 & 10, p. 120, 140, 143,

Et cela infqu'où le grand flot de Mars peut s'étendic. Notes fur l'art. 5, p. 129 & luiv. V. tom. 2, liv. 4, tit. 7, art. premiet. Le capitaine ne peut, dans le lieu des propriétaires du navire, faire travailler au radoub fans leut confentement, liv. 2, tit. premier, art. 17, P. 439. Mais le radoub se faisant de leur aveu, c'est a

lui à y veiller, liv. 2, tit. 9, att 3, p. 5,92.
Pour le radoub du navire, on peut fe servir d'ouvriers forains comme de ceux du lieu, art. 7, p. 595.

## Rançons. V. Prifes, tom. 2.

Le dixieme en est du à l'Amiral, comme des prises effectives, liv. 1, tit. 1, art. 9, p 78. Motifs des rançons, ibid.

## Rapport ou Déclaration.

Ce que c'est, liv. premier, tit. 10. Observat;
sur ce titre,

P 273.
Tout conitaine ou maître de hâtiment qui ex

Tout capitaine ou maître de bâtiment qui arrive duns un port, doit faire son rapport devant les Officiers de l'Amirauté dans vingtquatre heures, art. 4, au texte, p. 299 & liv 2, tit premier, art. 16 p. 402.

Et cela quoiqu'il n'y soit que par relâche, tbid. art. 4, liv. 1, tit 10, & art. 6, p. 299, 301. Les capitaines des vaisseaux de la Compagnie des Indes, y sont sujets comme les autres, liv.

premier, it. premier, art. 9, p. 72, & tit. 10, art. premier, p. 27; & fuir. premier, p. 27; & fuir. Les petits rapports ordinaires peuvent être faits aux bureaux des commis-grefflers dans les ports obliques, liv., premier, tit. 6, art. 5,

p. 198, & tit. 10, art. 5, p. 300-Mais les grands rapports, & ceux où il est queltion d'avaries, ne peuvent se faire qu'au chef lieu du greffe, bid.

Dans le pajs de Confulat, c'est devant le Conful que les mastres ou capitaines doivent faire leurs rapports. Même liv, premier, tis, 9, arr-27, p. 270, st. 10, art. 4. p. 299, Et s'il n'y a ni Conful ni Vice-Consul, c'est devant le Magilirat du pays, ibid. aux notes, p. 271.

L'obligation imposée à tout maître ou capitaine, de faire son rapport au greffe, regarde les étrangers comme les François, Même tit. 10, art. 4,

Raifons de la loi en cette part e , ibid. & art. 5 , p. 300 & suiv. Dés que le navire a mouillé dans la rade , le maî-

Des que le navire a mounie dans la rade, le maitre est sujet à faire sa déclaration comme s'il sûtentré dans le port, Ce que doit contenir le rapport, qui ne doit être

reçu qu'après que le maître aura reprélenté fon congé, article 5, au texte & aux nores, ibid.

Du cas où le maître déclateroit avoir petdu fou congé, ibid.

Le rapport du maître ne fait (ni que contre lui, lor(qu'i) ne l'a pas fait atteller, liv. premier, tit. 10, art. 8, p. 303. Attellé par deux principaux de fon équipage, il fait foi lans préjudice des autres preuves, att. 7. p. 302. Explication aux notes, ibid. & art. 8, p. 303-Il ne peut être contraint de faire attester son tapport, ibid. art. 8, au texte & aux notes.

Il n'ell pas recevable à rien alléguer contre son rapport, attessé ou non, ibid. & tit. 12, art. 7, p. 322.

Détenses aux maîtres de décharger aucunes marchandifes avant d'avoir fait leur rapport, fi ce n'est en péril imminent. Même tit 10, att. 9, au texte,

Abus qui se commettent à ce sujet, ibid. aux

notes.

Ce que doit contenir le rapport du capitaine venant des colonies, & quelles pieces il doit remettre, liv. 2, tit, premier, art. 16, p. 410.

## Receveur de l'Amiral.

L'Amiral a droit d'en établir un en chaque Amirauté, liv. 1, iti. 1, art. 12, au texte, p. 107. Il y a des Receveurs aux colonies comme en France, ibid. aux notes.

Les Officiers de l'Amirauté ne peuvent condamner par corps le Receveur de M. l'Amiral, ibid. p. 108, tit. 6, art. 5, p. 199.

Par la raifon que tous les droits de l'Amiral, font, de leur nature, royaux, son Receveur jouit des privileges accordés aux Receveurs des droits royaux. Observ. sur le titre 6 du liv. premier

liv. premier, p. 195. Le Receveur de l'Amiral est tenu de faire entegistrer sa commission au Gresse de l'Amiraucé du lieu de son établissement, & dy prêter terment. Même tit, 6, att. premier, ibid.

Il doit avoir un registre paraphé pour l'enrégittrement des congés, art. 2, p. 196.

L'annuel des Officiers de l'Amirauté se paie entre les mains du Receveur de M. l'Amiral, ibid.

Ses comptes ne passent point à la Chambte des Comptes, c'est M. l'Amiral qui les regle définitivement, libid.

Le receveur doit être appellé à la chambre des effets naufragés ou pris sur les ennemis, art. 3, p. 197,

Et non feulement à l'inventaire, mais encôre aux opérations qui s'enfuivent, ibid. Mais il n'a aucun droit d'affilhance, ibid. Toutesles Requêtes auxquelles M. l'Amital peut avoir intérêt, doivent être communiquées à for Bertage.

fon Receveur, art. 4, 10td. Le receveur doit tenir fon bureau ouvert chaque jour, depuis huit heures du matin jufqu'a onze, & depuis deux heures apresmidi jufqu'à ciuq, art. 5, p. 198.

Il doit exprimer au pied de chaque congé, ce qu'il reçoit pout les droits, à peine d'amende,

On ne voit pas pourquoi cette amende est appliquée à l'Hôpital général, ibid.

Pour la prompte expédition des navires, le Receveur général a dans les ports obliques des commis qui délivrent les congés & recoivent les autres droits, ibid. p. 199 & fuiv.

Il n'y a que les congés pour les voyages de long cours, que ces commis ne délivrent pas, ibid. Dans ces mêmes ports obliques, il y a aufit des

Dans ces mêmes ports obliques, il y a aufit des commis-greffiers pour recevoir les Rapports des maîtres, autres, toutefois, que ceux d'avarie qu'il faut faire au Siege principal, ibid. Les commis du Receveur n'ent affaire qu'a le i pour la reddition de leurs comptes, ibid.

Le receveur est garant de leur recette, & c'est pour cela qu'il ne les nomme qu'à la charge de lui fournit caution jusqu'à une certaine lomme, ibid.

Réslamation.

Le délai fixé pour la réclamation, n'est pris faita! a l'égard du Roi & de M. l'Amiral, liv. premier, tit. 12, art. 10, p 327. Les parens des matelots étrangers, morts au

Les parens des matelots étrangers, morts au lervice des navires François, peuvent réclamer leurs gages & effets comme étant exempre du droit d'aubaine, liv. 2, tit 7, art. 11, p. 558.

Du vendeur qui réclame les marchandiles embarquées par son débiteur. V. Fendeur.

## Recousse.

Ce que c'est que la recousse, liv. premier, tic. premier, art. 9, p. 78. Le dixieme est dù à l'Amiral dans le tiere droit de recousse, ibal.

Le Roi ne se préviur jumais de ce droit de recousse quand ses vaisseaux sont la reprise, & alors M. l'Amiral est dans l'usage de faire austi laremise de son dixieme,

## Registres.

Registres que doit tenir le Precureur du Roi, liv. premier, tit. 3, art 8, p. 171. Ceux que le Greffier doit tenir, tit. 4, art. 6 & fuiv.

Ceux du Receveur de M. l'Amiral, liv. premier, tit. 6, art. 2, au texte & aux notes, pag. 196. Registres des interprêtes & courtiers conduc-

teurs des maîtres de navires. Même liv. premier, tit. 7, art. 8, p. 210. Regiftre du Chancelier du Confulit, & foa ufuse, tit 9, art. 26, au te te, p. 200. Regiftre que doit auffi tenit le Conful pour la recette des droits des invalides, ibid. aux

notes,

Reli:te

Quoiqu'un navire ne soit que de resache, le maitre est obligé de saire son rapport augr se comme s'il étoit au lieu de si de sinatem, liv. premier, tit. 10, art 48 6, p. 299 8 301.

# Religion, Religionnaires.

L'évasion des religionnaires, par mer, est de la compétence de l'Amirauré, liv. premier, tit. 2, art 10, p. 150, & liv. 2, tit. 7, art. 10, aux notes,

Tous les interprêtes jurés doivent être entre entre d'autre la liques 3 mais on est note d'en prendre d'autre religion, liv. prem, cit. 7, art prenner p. 2006. De même par rapport aux coutriers conductives des mattres de navires, art. 7. p. 2006. Tout capitaine ou maitre de navire des contents de services de la content de contents de la content de la

catholique, liv. 2, tit 2, art. 2, p. 471-Mais depuis 1717, on n'exige plus pout leur réception, la preuve de catholicité. Réflexion à ce sujet, ibid.

Défenses aux pilotes lamaneurs de favoriser l'evasion des religionnaires, liv. 2, tit 7, art. 10, aux notes. P. 557.

#### Renvoi.

Les causes de la compétence de l'Amirauté ne font s' jettes ni a tenvoi ni a évocation sous quelque pretexte que ce soit, liv. premier, tit. 2. article premier, p. 113.

Et quelque somethion que les parties aient faite

de reconnoître une nutre Jurisdiction, art. 2, au texte, p. 120, & ux notes, p. 126.

#### Retrait.

Les navires ne font pas susceptibles de retrait, liv. 2, rit. 10, article, premier, p. 601. Sorte de retrait néanmeins qu'on y pourroit admetre: cas singulier, liv. 2, tit. 8, arr. 4, aux notes, p. 572.

## Rivieres navigables.

La compétence de l'Amirauté, dans les rivieres navigables, s'étend jusqu'où le flux se fait sentir, siv premier, sit. 2, art. 5, p. 129. Elle s'èrend aussi sur les chemins destinés le long des rivieres, pour le halage des vasseaux, art. 6, p. 138.

Rôle d'équipage.

Aucun congé ne peut être délivré lans rôle d'équipage, liv. premier, tit. 10, art. 3, p. 285. Même pour le petit cabotage, ibid. p. 288, & liv. 2, it. premier, art. 16, p. 402. Pour la pêche journaliere, V. T. 2, verbo congé. Quel nombre d'étrangers peut entrer dans un rôle d'équipage François, ibid. liv. premier, tit. 10, art. 3. Un double du rôle d'équipage doit être dépoié au greffe de l'Amiraité par tout maître ou caprtaine, fans quoi il nu feroit pas-expédié, liv. 2, tit. prem. art. 10 & 16, p. 396 & 402. Ce que contient le rôle d'équipage, ibid. art. 16, Nul matelot ne doit être embarqué qu'il ne foit établi fur le rôle d'équipage. Même art. 16, ilit.

De même des passigers, ibid. Désenses au capitaine de débarquer aveun matelor, & d'en prendre un autre ala place, sans faire faire mention de ce changement sur le rôle d'équipage au bureau des Classes, ibid. & faire.

De même en fait d'armement en course, ibid. Il est permis de saire entret des étrangers dans les rôles d'équipage, jusqu'au tiers, liv 2, tit. 7, art. 10, aux notes, p. 557. V. Suprà, liv. premier, tit 10, art. 3, p. 285. Le rôle d'équipage doit faire mention du nombre d'étrangers qui y seront employés, ibid.

Les officiers doivent être François, ibid. C'est le tôle d'équipage qui sert de regle pour la fixation des loyers des gens de mer, & il n'est pas permis d'alléguer aucune convention contraire, liv. 3, tit. 4, att. premier, aux notes, p. 678.

Tout maître de navire doit faire son voyage em droiture sans saire sausse route, s'il n'y a nécessite, i jiv. 2, tit. 1, art. 24, p. 450 & suiv. Punition du capitaine qui fait sausse route frauduleusement, art. 35, au texte & aux notes, p. 459-

#### Royaume.

Défenses de sortir du Royaume sans permission du Roi, liv. 2, tit. 7, art. 10, pag. 556, V. Religionnaires, sujets du Roi.

On ne peut lever des matelots dans le Royaume fans permillion aussi du Roi, ibid.liv. 2, tit. 7, att. 10, ibid. V. Matelots.

#### S

## Saifie.

Tous navires sont susceptibles de saisie & de vente par décret, liv. premier, tit. 14, art. premier, 2007.

Pour la validité de cette saise, il faut être fondé en acte authentique, emportant exé-

cution parée, ibid. p. 141, aux notes.
Elle doir être précédée d'un commandement;
art. 2, au texte & aux notes, p. 142.
Regles & formalités de cette failie, ibid.
Il faut faifir nommément la chaloupe avec le
navire, fans quoi elle n'est pas comprife dans
la faisie, ibid. aux notes, p. 344.
Le procès verbal de faisie doit être fignisée au

Le proces verbal de lain doit ette ngnine au faili, mais comment, atr. 3, p. 341. Saifie des bâtimens de 10 tonneaux & au-deffous, art. 9, & aux notes, La maîtride du vaiffeau ne peut être faifie, art.

13, Une portion de navite étant faise réclement, ce que peuvent faire les copropriétaires de ce navite. Même cir. 14, art. 18 & 19, page 369 & fuiv.

On ne peut arrêter le capitaine ni autres mariniers à bord de leur navire, pour dette civiles; autres que celles contractées pour le voyage, liv. 2, tit. premier, air. 14, au texte & aux notes, p. 399. V. Capitaine.

Mais on le peut pour dettes procédant decrime, ibid.

On peut auffi faifit & arrêter leurs effets; mais quels, & à quelle condition, ibid. p. 401.

Privilege de la faifie naturelle ou du nantiffe-

# ment, liv. 2, tit 10, art. 3, p. 609 & suiv.

C'est le Roi seul aujourd'hui qui donneles saufconduits; M. PAmiral qui les donnoir autrefois, n'y met plus que son attache, siv. premier, tit. premier, art. 3, p 67.

## Secrétaire général de la Marine.

M. l'Amiral nomme & institue le Secrétaire général de la Marine, liv. 1, tit. 1, art 14 p. 110. Fonctions de cette charge, pour l'exercise de laquelle faquelle la commission de M. l'Amiral suffit,

fans provisions du Roi,

La voie délibérative lors du jugement des prifes, a été rendue à ce Setétaire en 1707, après avoir été sufpendue depuis 1672, ibid. pag. 111, V. le tit. des priles, art. 21, aux notes.

#### Sédition.

Du matelot ou autre qui excite à la sédition dans le navire, liv. 2, tit 7, art. 7, au texte & aux notes, P. 553.

## Seigneurs.

Les Seigneurs ont fouvent usurpé les droits d'Amirauté, liv. premier, tit. premier, p. 47, & art. 13, p. 108
Illeur a été fair en tout temps des défenses à ce sujet, de même qu'aux Gouverneurs, &c. & renouvellées par notre Ordonnance, elles ont enfineu leur effet. Même art. 13, ibid.
p. 109.

#### Serment.

Toute courte prescription devant être accompagnée de bonne foi , le désendeur ne peut obtenir sa décharge qu'en affirmant, siv. premier, tit. 12, art. 10, p. 125, aux notes. Serment déséréaux matelots sur les conditions

de leur engagement, lorsqu'il n'est pas par écrit, liv. 3, tit. 4, art 1, au texte, p. 675. Il est peu de cas aujourd'hui où ce serment

puille être admis, ibid. pag. 676, aux notes. V. liv. 2, tit. 7, art. 4, p. 548. C'eft le rôle d'équipage ou l'ulage qui en décide,

C'eft le rôle d'équipage ou l'ulage qui en décide, ibid. liv. 3, tit. 4, art. premier, p. 678. De manière que toute convertion alléguée au contraire, doit être prouvée par écrit, & la preuwe par témoins ne fetoit pas recevable,

S'il s'agit du paiement des loyers, c'est alors le ferment du maître ou du propriétaire qui décide, dans le cas où ils ent pu être payes hors la présence du Commissaire, ibid. pac. 678.

## Sergens. V. Huiffiers.

#### Service.

Service des matelots tour à tour fur les vaisseaux

du Roi. V. Commissires & Matelots.

Matelot engagé a un capitaine, dont le service au navire, liv 2, tit. 7, art, premier, pag. 530, art. 2 & suiv. p. 331 & suiv.

Du matelot qui, descendu à terre, néglige de travailler comme les autres au désarmement du navire, art. 2, aux notes, p. 533.

#### Société. V. affociation.

"Un navite étant armé en fociété, fi l'un des affociés y charge des marchandifes a l'infu des autres, il encourt la confifcation, liv. 2, tit. prem. art. 28/, aux nores, p. 453 & fuiv.

De même le mâtre cu patron qui navige à profit commun, ne peut faire aucun négoce pour son compte particulier. Même art. 28, ibid. & comment cela s'entend.

Désenses à ce maître ou gatron en société,

d'emprunter pour le voyage au-delà de ce qui y est nécessaire, à peine de privation de la maîtrile & de sa part au profit, art. 29, pag. 454 & suiv.

Affociation de navire pour aller de Coulerve, ou pour la pêche en commun, att 36 aux notes, p 461.

Affocié dans un navire est tenu de sournir Ion contingent, pour l'équipement résolu par le plus grand nombre, lans pouvoir s'en détendre, liv. 2, ut. 8, ett. 5,

Mais savoir s'il est tenu de même de charger des marchandises dans le navire pour son contingent, & sin ne le faisant pas il sera privé de tout fret, ibid.

L'affocié qui se sert de la chose commune, en

doit les fruits ou les jouissances a les aslacciés, ibid.

p. 577.
Le plus grand nombre des associés ne doit l'entporter qu'autaut que dans l'acte d'association les choses n'auront pas été déja réglées d'une autre manière, ibid.

Utilité des associations pour l'armement des na-

vires. Même titre 8, article 6, aux notes,

Dela, l'exclusion de la licitati n forcée. Même pour les petits bâtimens, tbid. V. Licitation.

## Solde. V. Loyers des Matelets.

## Demi - folde. V. Invalides.

Successions des gens qui meurent en mer.

Le capitaine doit en avoir soin & y veiller à la place de l'écrivain, liv. 2, tit. 3, art. 2, 5 & 9. P. 477 & suiv. Droit des héritiers sur les gages du matelo t mort ou tué au service du navire, liv. 3, tit. 4, art. 13 & suiv. p. 646. V. Loyers des matelots. V. Tom. 2.

#### Suiets du Roi.

Il leur est désendu de sortir du Royaume & de passer au service d'une Puislance étrargere, sans permitsion, liv. 2, tit. 7, art. 10, p. 556. Cependant pour le bien de la navigation, il est permis d'y envoyer de jeunes gens a cerraines conditions, pour apprendre les langues étrangeres, ibid. aux notes.

#### T

#### Tab'e Tu.

Il doit y avoir dans le lieu le plus apparent du Greffe le tableau des droits dus pour chaque expédition, liv. prem. tir. 4, art. 14, p. 84. Le Receveur doit avoir tout de même chez lui le tableau ou tarif des droits de congé, 800. tit. 6, art. 5, aux notes.

tit. 6, art. 5, aux nores, p. 198.
Pour les autres droits qui se levent sur le public
V. Tom. 2.

Le tableau des dreits de la Chancellerie, dans les pays du Confulat, doit être essole cout de même dans le lieu le plus apparent da bureau de la Chancellerie. Même Jiv premer, tit. 9, att. 17, p. 261,

1 iiii

Les gens de l'équipage font admis témoins pour ou coatre le capitaine, sans préjudice des autres preuves, liv. premier, tit. 10, art 7, au texte & aux notes, pag 302, & art. 8, p. 3 03.

Testamens.

Testament reçu par le Chanceliet du Confulat, dans la forme prescrite, elt répute solemnel, & est valable par-tout. liv. premier, tit. 9, art. 24, p. 267. V. Chancelier.

Le capitaine ou maître, comme subrogé à l'écrivain, a droit aujourd'huy de recevoir les testamens de ceux qui meurent en mer, liv. 2, tit. 3, art. 5, p. 479. V. tom. 2, tit. des tellamens.

Matelots étrangers qui meurent au fervice des navires François, peuvent tester durant le voyage, comme étant exempts du droit d'au-baine, liv. 2, tit. 7, art. 10, p. 558, sechs des palfagers.

Défenfes aux maîtres & patrons de décharger aucunes marchandises sur le tillac, à peine de répondre des événemens, liv. 2, tit. premier, arr. 12 ,

Exception pour la navigation de port en port à la Rochelle, ibid. aux notes.

Tonneau, V. Port du navire.

Le tonneau de met est de deux milliers de pésanteur ou de quarante-deux pieds cubes, liv. 2, tit. 10, art. 5, au texte & aux notes, p. 615. D'ou peut être venue cette double maniere de ibid. régler le tonneau,

Il eft un peu plus fort en quelque pays où il eft ibid.

appellé lest ou last.

Fret du tonneau. V. Fret.

Tonnes & Balifes.

Droit de l'Amital par rapport aux tonnes & balifes, liv. premier, tit. premier, art. 11,

p. 96, au texte, & 97, aux notes.
Différence de ce droit & de celui des feux avec
les autres de l'Amiral, ibid. & suiv. ibid. Utilité des tonnes & balifes,

Tradition.

Quelle tradition requise ou suffisante en cession ou transport de facture de marchandises, &c. dont la livraison effective ne peut le faire sur le champ, liv. 2, tit. 10, att. 3, pag. 606. & fuiv.

La maxime, simple transport ne saisit, n'a pas lieu en ce cas, ibid. La traduion téelle est nécessaire lorsque la li-

vration effective peut le faire, ibid. p. 609. Sorte de traduction ou de nantiflement en Hollande,

Dans les lieux où il y a des interprêtes jurés la traduction des pieces ne peut être faite que par eux, liv. prem. tit. 7, art. 2, p. 204. La traduction de l'interprete, même juré, ne fait foi qu'autant qu'elle a été ordonnée par le Juge , ibid. art. 4 , p. 204 & luiv.

Transport on Cession.

Une cargaifon est un effer négociable & cestible, sans droit de suite de la part des créanciers du cédant, liv. 2, tit. 10, art 3, aux notes, p. 606 & suiv.

La maxime, fimple transport ne faisit, n'est pasapplicable en ce cas, la tradition s'étant enluivie de la maniere qu'elle a pu se faire,

Il en est de même de ces cessions d'effets étant en mer, aux colonies, ou ailleuts en pays éloignés, ibid.

Et il n'est pas même nécessaire dans ces occacafions de faire enrégistrer la cession au Greffe de l'Amirauté, ibid. p. 607.

L'intérêt du commerce l'exige de la forte, ibid. Tout cela s'entend s'il n'y a fraude; mais la fraude ne se présume pas de droit, même entre personnes proches. Arret à ce sujer,

Pourquoi une facture de marchandises ne seroit-elle pas aussi négociable que les lettres de change & les billets à ordre, ibid. & p.

608: Quelle tradition requise ou suffisante dans ces ibid. occasions,

Exception en faveur du vendeur sansjour & sans terme, & du prêteur à la grosse sur les mêmes marchandifes

La tradition doit être effective, s'il s'agit de cession ou transport de marchandises dont la livraison puisse se faire par le cédant. Même Raifons de dispatité, ibid.

Tout ceci n'a rien de commun avec un man-

dat donné à un négociant pour une somme à prendre sur une tierce personne, il faudroit alors fuivre les regles ordinaires,

Le privilege du prêteur à la groffe conferve no. nobltant la cession ou transport des marchandifes fur lefquelles il a prête , liv. 2, tit. 10; art. ;, aux notes,

Truchement. V. Interprete.

Vacances.

Il n'y a point de vacances dans les Amirautés ? liv. premier, tit. 11, att. 3, p. 310.

Vaiffeau. V. Navires.

Vendeur.

ibid. p. 610. Son privilege fur le navire qu'il a vendu, livi

premier, tit 14, art. 17, p. 367. V. Vente de navires.

Le privilege du vendeut fans jour & fans terme, confervé nonobstant le transport de la chole par lui vendue, liv. 2, tit. 10, att. 3, aux notes.

Le vendeur qui réclame sa marohandise embarquée par son débiteur, ne peut se dispenser du paiement du fret, liv. 3, tit. 3, art. 24, aux notes, p. 666.

Quid s'il n'eft question que du dédommagement dû au maître dans les cas des art. 6 & 8, ibid. aux notes, p. 667.

## Vente de Navires.

Privilege du vendeur sur le navire qu'il a vendu, liv. premier, tit. 14, att. 17, \$9.367. Ses Gréanciers exercent le même privilege en son lieu & place; ibid. aux notes, pag. 369. Navire peut être vendu comme meuble, mais l'acheteur est expolé aux créanciers de son vendeur, jusqu'a ce qu'il ait fair faire un voyage au navire sous son nom & à ses rifques, liv. 2, tit. 10, att. 2, p. 602 & suiv. Les dettes du vendeur s'entendent aus lib-bien des chirographaires que des hypothécaires &

privilégiés, ibil.
Il feroit dangereux de regarder les navires comme des effets négociables, ainfi la condition impolée à l'acheteur est très fage, ibil. p. 604. Ouellee fil 'action des créanciers en ce cascontre

l'acheteur, ibid. & p. 684.
L'acheteur ne purge pas de même le droit de

propriété des copropriétaires du vendeur, ibid & fuiv.

Il n'y a que les créanciers qui se sont pourvus

Il n'y a que les créanciers qui se sont pourvus avant le voyage achevé, qui puissent inquiéter l'acheteur & demander leur paiement sur le prix, ibid.

Mais fi l'acheteur inquiété, aime mieux abandonner le navire que d'en rapporter le prix, cet abandon tourne alors au profit de tous, fans égard à la prescription, ibid.

Raifons & confirmation par un exemple, ibid. Le voyage requis, comment doit-il s'entendre, ibid, & fuiv.

La disposition decet art. 2, s'étend aux petits navires comme aux autres, & aussi aux portions de navires, ibid. & art. }, aux notes, p. 606.

Il est des pays où le propriétaire d'un navire ne peut le vendre qu'après un certain temps, ce qu'il en faut penser, ibid. p. 605.

La vente d'un vaisseure; 2011 p. 005. La vente d'un vaisseure étant un voyage, ou faite sous seing privé, ne pourra préjudicier aux créanciers du vendeur. Même tit. 18 du

liv. 2, art. 3 au texte, p. 605.
Discussion & examen des dispositions de cet
article, aux notes, p. 606 & suiv.

Rations qui juffifient cet article par tapportà la vente d'un navire au voyage, ibid.

Mais il ne fautpas l'étendre à la vente de la carraiton en rout ou en partie, ibid. & fuiv.

cargaison en tout ou en partie, ibid. & suiv. Vente d'un navire sous seing privé, son effet. Même article 3, explication & redressement de l'art. p. 610 & suiv.

## Vituailles:

Si les vituailles du vaisseau manquent, le mattre peut prendre des vivres de ceux qui en ont, en leur payant le prix, liv. 2, tit premier, art. 31, p 456-

Défenses sont faites à tous capitaines de vendre ou divertir les vituailles du navire, à resne de punition corporelle, art. 32, au texte & aux notes, p 457-

Gependant s'ils trouvent un navire en mer qui en ait un pressant besoin, ils pourront les en aider avec précaution, art. 33, ibid. & pag.

Cette charité peut s'étendre même aux ennemis, ibid aux notes.

Au retour du voyage le capitaine doit remettre au propriétaire ou armateur le refie des vituailles & munitions, art. 34, p. 54°-Mais ce n'est pas sous les mêmes peines, aux

Mais ce n'est pas sous les mêmes peines, aux notes, ilid.
La distribution & conservation des vivres dont

Pécrivain étoit chargé ci-devant, regatde aujourd'hui le capitaine, liv 2, tit. 3, art. 4, p. 429.

Peine du matelot ou autre marinier qui diffipe ou fait perdre les vivres. Même liv. 2, tit 7, art. 6 & 7, au texte & aux notes, p. 552 & fuiv. Pol.

Comment l'équipage supporte la pette des vols faits à bord, lorsqu'on ne connoir pas les coupables, liv. 2, tit. premier, art 37, aux notes,

Equité de cette répartition, tant p. ur les Officiers que pour les matelots, léid p. 460. Des vols descoupeaux, cloux, cordages, &c. par les charpentiers, calfats & autres, liv. 2,

tito, art. 7, aux notes, p. 596.
Chole volée, embarquée, ne peut être réclamée par le propriétaire, lans payer le fret du, fiv. 3, vit. 3, aux notes, p. 666.
Autre chole est du dédommagement simple que le maître peut prétendre, ibid. p. 667.

# Visite. V. Huissiers - Visiteurs.

## Voyage.

Capitaine ou maître frété pour un vevage, est tenu de l'accomplir à peine de tous dépens, dommages & intérêts, liv. 2, tir. premier, art. 21. P. 446

art. 21, Est obligé de faire fon voyage à droiture lans faire fausse route, art. 24, p. 450. L'acquéreur d'un navire autrement que par dé-

L'acquéreur d'un navire autrement que par decret, n'est a couvert des dettes du vendeur, qu'après avoit sait faire un voyage au navire, sous son nom & à ses risques, siv. 2 tit. 10, art. 2, p. 602 & faire.

Comment le voyage doit s'entendre, ilid pag.

Du sort de l'équipage lorsque le voyage est compu par le fait du propriétaire, soit avant, seit après le départ du navire, liv. 3, tit. 4, art. 3, au texte & aux notes.

Quid. fi c'est par force majeure, att. 4 & 5, pag.
688, 690.

La déclaration de guerrene rompt pas le voyage entrepris au cabotage, si le navire n'étoit destiné pour le pays avec lequel la guerre furvient. Même art. 4, aux notes, pag. 683 & suiv.

Comment se compte le voyage, lorsqu'il est

ordonné que les navires ne partiront que fousconvoi & efcorte, art 5, aux notes, p. 693. Quid dans tous les cas, lorfque l'équipage eft a la part du profit ou du fret, ibid. art. 79. p. 700.

Loyers du matelot congédié, ou déferteur, ou mort au fervice du navire. Différence lorfqu'il étoit engagé au voyage, &c. V. Loyers des matelots.

Fin de la Table des Matieres:





